### DICTIONNAIRE

ES TERRES

#### DE MÉDECINE, CHIRURGIE, ART VÉTÉRINAIRE, PHARMACIE,

ANG VETERINAIRE, PHARMACIE

HISTOIRE NATUREALE, ROTANIQUE

PHYSIQUE, CHIMIE, ex.

| A MOSTFELLIER, oben | Berson               |
|---------------------|----------------------|
|                     |                      |
| 4 STRANDUNG         | Leonard   1          |
|                     | Terrora at When-     |
| A LYON.             | § Moran              |
|                     | Moon.                |
| A TOULOUSE .        | Scott.               |
| A BOYDEAVX .        | Loweste, peec.       |
| A \$8357            | Lapornery - Duranton |
|                     |                      |
| A MASSIBLE          | 2 Care               |
| A MONE              | Lesses               |
|                     | Breez                |
| A RECENTATION.      | ) berranen           |
| A SHEET             | Concern              |
| A LEUPSIG.          | Leonar Ware          |
| A ARIPARO.          | i Po                 |
|                     |                      |

## DICTIONNAIRE

DES TERMES 61157

### DE MÉDECINE, CHIRURGIE,

ART VÉTÉRINAIRE, PHARMACIE,

HISTOIRE NATURELLE, BOTANIQUE,

PHYSIQUE, CHIMIE, etc.;

Par BÉGIN, BOISSEAU, JOURDAN, MONTGARNY, RICHARD, Docteurs en médecine; SANSON, Docteur en chirurgie; et DUPUY, Professeur à l'École vétérinaire d'Alfort.

61157

\* \* \*

61157

### A PARIS.

CHEZ CREVOT, rue de l'École de Médecine, nº 5;
BÉCHET, place de l'École de Médecine, nº 4;
BAILLIÈRE, rue de l'École de Médecine, nº 14.

Nous aurions voulu faire ce livre beaucoup moins volumineux; mais c'est un malheur particulier à la médecine, plus peut-être qu'à toute autre science, d'être accablée sous le luxe stérile d'une quantité innombrable de mots. Nous n'avons d'ailleurs rien négligé pour que ce Vocabulaire fût aussi court et en même temps aussi complet qu'il était possible, en n'y comprenant que les termes directement ou indirectement relatifs à l'art de guérir. Notre attention s'est portée principalement sur les mots qui reviennent le plus souvent dans les livres et les cours de médecine; mots employés dans tant de sens différens, et dont il importe surtout de fixer la signification. Nous avons mis un soin extrême à n'omettre aucune des nouvelles dénominations auxquelles se rattachent des idées nouvelles ou renouvelées. Grâces au néologisme, de plus en plus à la mode en médecine, un Vocabulaire des termes employés dans cette science n'a jamais été plus qu'aujourd'hui un livre de première nécessité

#### ABRÉVIATIONS ET SIGNES ABRÉVIATIFS

#### LE PLUS ORDINAIREMENT EMPLOYÉS DANS LES FORMULES.

4 recipe, prenez. utriusque, de chaque, ab. abrade, abrasus, ratissez, ratissé. ac. acetum. vinaigre. ad. adde, ajoutez. aq. aqua, eau. ag. com. aqua communis, eau commune. aq. font. aqua fontis, eau de fontaine. ag. mar. aqua marina, eau de mer. b. a. balneum arenæ, bain de sable. bals. balsamum, baume. b. m. balneum mariæ, bain-marie. bib. bibe, buyez. bol. bolus, bol. br. brassée. bull. bulliat, faites bouillir. but. butyrum, beurre. b. v. balneum vaporis, bain de vapeur. cochl. cochlear, cuillerée. cochleat. cochleatim, par cuillerées. col. cola, colaturæ, passez, à la colature. color. coloretur, colorez. cons. conserva, conserve. cont. contonde, contusum, concassez, concassé. cort. cortex, écorce. coq. coque, faites cuire. eyath. cyathus, verre ou verrée. d. dosis, dose. dec. decanta, décantez.

dep. depuratus, épuré.

dig. digeratur, faites digérer.

dilu. dilue, dilutus, faites dissoudre, dissous.

dist. distilla, distillez. div. divide, divisez.

drach. drachma, gros.

ed. edulcora, adoucissez.

elect, electuarium, électuaire. exhib. exhibetur, à prendre.

fasc. fasciculus, brassée.

f. fiat , faites.

fil. filtra, filtrez.

fl. flores, fleurs.

fol. folia, feuilles.

fruct. fructus, fruit. frust. frustillatim, par petits morceaux.

gr. granum, grain.

gr. iv pond. grana quatuor pondere, du poids de quatre grains.

gum. gummi, gomme.

gutt. gutta, goutte.

guttat. guttatim, par gouttes.

i. instruction.

inc. incide, incisus, coupez, coupé. inf. infunde, faites infuser.

jul. julepus, julep.

lib. libra, livre.

liq. liquor, liqueur.

m. misce, mêlez.

mac. macera, faites macérer.

man. manipulus, poignée.

mel. mellis, miel.

mic. pan. mica panis, mie de pain. muc. mucilago, mucilage.

ol. oleum, huile.

om. bi. omni bihorio, de deux en deux heures.

ov. ovum , œuf.

ox. oxymel.

pas. cola, passez.

past. pastillus, pastille.

p. e. partibus æqualibus, parties égales.

pil. *pilula*, pilule. pot. *potio*, potion.

pugil. pugillus, pincée.

pulp. pulpa, pulpe.

pulv. pulvis, pulverizatus, poudre, pulvérisé.

q. s. quantum satis, quantité suffisante.

q. v. quantum volueris, autant que vous voudrez. rad. radix, racine.

ras. rasuræ, râpures.

rect. rectificatus, rectifié.

s. signature.

s. a. secundum artem, selon l'art.

sac. saccharum, sucre.

sal. sal, sel.

sem. semen, semence.

serv. serva, conservez. solv. solve, faites dissoudre.

-i- --i-t-- ---it

spir. spiritus, esprit. sq. squamma, squamme.

suc. succus, suc.

sum. summitates, sommités.

sumend. sumendum, à prendre.

syr. syrupus, sirop.

tabel. tabellæ, tablettes.

ter. tere, pilez.

tinct. tinctura, teinture.

trit. tritura, triturez.

unc. uncia, once.

ver. verrée.

vin. vinum, vin.

vit. ov. vitellum ovi , jaune d'œuf.

th libra, livre.

3 uncia, once.

drachma, gros.

3 scrupulum, scrupule.

6 demi. i6 un et demi.

ii deux.

iii trois, etc.

#### DIVISIONS DE LA LIVRE FRANÇAISE.

#### DIVISIONS DU KILOGRAMME.

Le kilogramme vaut. 10 hectogrammes.
L'hectogramme . 10 décagrammes.
Le décagramme . 10 décigrammes.
Le gramme . 10 décigrammes.
Le décigramme . 10 centigrammes.
Le centigramme . 10 milligrammes

#### VALEUR APPROXIMATIVE DES POIDS DÉCIMAUX.

2 livres. ı kilogramme vaut. . . 1 demi-kilogramme . . 1 livre. 1 hectogramme . . . . 3 onces 1 gros. 3 décagr. 2 grammes . 1 once. ı décagramme.... 2 gros 36 grains. 4 grammes. . . . . . . 1 gros. 2 grammes. . . . . . # gros. ı gramme 3 décigr. . . 1 scrupule. 18 grains. 1 gramme . . . . . . . 1 décigramme et demi . 3 grains. 1 décigramme . . . . . 2 grains. ı demi - décigramme. . 1 grain. 2 centigrammes . . . . 4 grain. ı centigramme. . . . . ‡ grain. 1 demi-centigramme. . grain. ı milligramme . . . . To grain.

#### VALEUR APPROXIMATIVE DES MESURES DE CAPACITÉ DÉCIMALES.

| ı litre vaut  | 6 verres ou       | 2 livres 5 gros. |
|---------------|-------------------|------------------|
| 5 décilitres  | 5 verres          | 1 livre 2 gros.  |
| 2 décilitres  | 1 verre           | 6 onces 2 gros.  |
| ı décilitre   | yerre .           | 3 onces 2 gros.  |
| 5 centilitres | 1 ½ verre         | 1 once 4 gros.   |
| a centilitres | ı verre à liqueur | 5 gros           |
| 1 centilitre  | 1 cuillerée       | 2 gros I.        |

#### VALEUR DES POIDS ÉTRANGERS COMPARÉS A LA LIVRE DE FRANCE.

|            |        | g. | gr.                   |
|------------|--------|----|-----------------------|
| Allemagne  | 0 13   | 4  | 48                    |
| Amsterdam  | 1 2 .  | 20 | 42                    |
| Belgique   | 1 »    | 30 | 42                    |
| Berne      | 1 »    | D  | » -                   |
| Copenhague | » 15   | 3  | 20 2                  |
| Florence   | » 11   | 30 | 50; div. en 12 onces. |
| Gênes      | D - 10 | 5  | 60; div. en 12 onces. |
| Genève     | 1 »    | n  | 18                    |
| Hambourg   | » 15   | 2  | 15 ±                  |
| Lisbonne   | » 15   | 7  | 68                    |
| Londres    | » 12   | 3  | 12; div. en 12 onces. |
| Madrid     | » 15   | n  | 16                    |
| Milan      | » 9    | 3  | n -                   |
| Monaco     | » 15   | 2  | 25                    |
| Naples     | » 10   | 7  | 54; div. en 12 onces. |
| Paris      | 1 »    | 20 | ); div. en 16 onces.  |
| Rome       | » 11   | 10 | 50; div. en 12 onces. |
| Stokholm   | » 13   | 7  | 8                     |
| Varsovie   | 1 10   | 4  | 24                    |
| Venise     | в 8    | 6  | 10                    |
| Vienne     | 1 2    | 2  | 32                    |
|            |        |    |                       |

A Paris. . . . 1 scrupule vaut 24 grains; 1 gros vaut 72 grains.

Partout ailleurs 1 ———— vaut 20 ———; 1 —— vaut 60 ———

#### ERRATA.

Page 2, lig. 46, 1re col.

- 22, ligne 47, 1re col.,
- 22, ligne 55 et 56, 2e col.,

- 23, ligne 57 et 38, 1 re col.

- 30, ligne 32, 1re col.,

- 41, lignes 30 et 31, 120 col.,

- 89, ligne 21, 2° col.,
- 150, ligne 14, 120 col.,

- 150, ligne 14, 12 col.,

- 273, ligne 48, 1re col.,

- 321, ligne 11, 1re col.,

- 510, ligne 17, 2° col.,

- 529, ligne 13, 2° col., - 541, ligne 57, 2° col.,

- 548, ligne 4, 1re col.,

- 548, ligne 40, 1re col.,

- 549, ligne 18, 1re col.,

- 551, ligne 39, 1re col.,

cavité, formée... supprimez la virgule.

en cuivre; lisez : en acier.

la peau voisine; lisez : la paroi. d'un bout; lisez : d'une face.

qui suivait le point.... leur permettant.... les tenant; lisez : qui, suivant le point.... leur permettait.... les tenait.

de la partie ; lisez : de la tumeur.

du palais; lisez : des plaies.

et la ramenant ; lisez : et les ramenant. d'extraire du corps ; lisez : d'extraire des corps.

cavités; lisez : moîtiés. la pince ; lisez : la pierre.

multilobulaire; lisez : multiloculaire.

alène ; lisez : olive.

partie, du crâne avec; lisez : partie du crâne, avec.

endosses; lisez: cordons.

on réunit; lisez : on réduit. les parties molles qui recouvrent les tissus; lisez : les parties molles qui recouvrent, et

les tissus. convexe; lisez : concave.

## DICTIONNAIRE

DES TERMES

# DE MÉDECINE, CHIRURGIE,

ART VÉTÉRINAIRE, PHARMACIE,

BOTANIQUE, PHYSIQUE, ET CHIMIE.

#### ABAI

A. Cette lettre, simple ou double, surmontée d'un trait (a, aa), représente dans les formules le mot grec ava, que nous rendons par ceux-ci : de chaque. Ex. : Extrait de cigue, savon médicinal, ãa 3 i.

AABAM; quelques anciens chimistes appelaient ainsi le plomb.

AARZRIL, eau minérale du canton de Berne, en Suisse, dont la source principale contient des hydrochlorates de chaux et de soude, des sulfates de chaux et de soude, de l'oxide de fer et du gaz acide hydrosulfurique ; sa température est de 11 degrés R.

ABACH, eau hydrosulfurée, saline, froide , située non loin de Ratisbonne.

ABAISSEMENT, s. m., depressio; effet de l'action des muscles abaisseurs. | État d'une partie abaissée par ses muscles ou par son propre poids : Abaissement de l'uterus. | Opération de la cataracte par abaissement; méthode qui consiste à porter le cristallin en bas et en arrière dans le corps vitrė.

ABAISSEUR, adj. et s. m., depressor. On donne ce nom aux muscles qui abaissent les parties auxquelles s'attache leur

extrémité mobile : Abaisseur de l'æil. V. DROIT inférieur

de l'æil.

Abaisseur de la paupière inférieure; muscle décrit par Heister, mais qui n'est point distinct de l'orbiculaire des paupières.

Abaissour de l'aile du nez, depressor alæ nasi, myrtiforme; muscle pair (alvéo-

#### ABAR

lo-nasal, Ch.), étendu du voisinage de l'épine nasale antérieure à la région postérieure de l'aile du nez correspondante, qu'il tire en bas, ce qui retrécit la narine. Abaisseur de la machoire inférieure.

V. DIGASTRIOUE.

Abaisseur de l'angle des lèvres , depressor anguli oris, pyramidalis, triangularis menti, triangulaire du menton; muscle (maxillo-labial, Ch.) sous-cutané, pair et triangulaire, étendu de la ligne oblique externe de la mâchoire inférieure à la commissure des lèvres, qu'il tire en bas, alongeant ainsi la bouche.

Abaisseur de la lèvre inférieure , depressor labii inferioris, quadratus menti, carré du menton , carré de la lèvre inférieure ; muscle (mento-labial, Ch.) sous-cutané, pair et quadrilatère, étendu de la ligne maxillaire externe à la lèvre inférieure, qu'il abaisse et peut retourner.

Abaisseur de la langue, lingua depressor , γλωσσοκάτοχος ; instrument à l'aide duquel on maintient la langue abaissée.

ABAJOUR, s. f. On donne ce nom à des poches ou cavités situées dans l'épaisseur des joues de certains mammifères frugivores ou granivores, qui s'en servent pour placer leurs alimeus et les conserver quelque temps, afin de pouvoir les manger ensuite plus à loisir.

ΑΒΑΡΤΙSTA OU ΑΒΑΡΤΙSTON ( α priv., βάπτω, je plonge); couronne de trépan dont la forme conique empêche qu'elle ne se plonge brusquement dans la cavité du crâne.

ABARNAHAS, nom sous lequel l'alchi-

miste Zadith paraît avoir voulu désigner la magnésie.

ABARTICULATION, s. f., abarticulatio (ab, de, articulatio, articulation); articulation tellement mobile que les surfaces qui la forment semblent à peiue être maintenues en rapport les unes avec

les autres. Synonyme de diarthrose.
Abataga, s. m., destructio; action de
détruire, de tuer certains animaux, tels
que les loups, les chieus enragés, les
bêtes à laine ou à cornes, affectées de maladies contagieuses, ou dont il serait trop
conteux d'entreprendre la guérison.

ABATABDIE (s'), v. n., degenerare, dégénérer. Se dit des animaux qui perdent de leurs qualités en s'éloignant du type primitif.

ABATARDISSEMENT, s. m., degeneratio, depravatio; altération de nature. Abâtardissement d'une race, d'une espèce.

ABATTEMENT, s. m., virium defectio; sentiment de faiblesse générale.

ABSTER, v. a., dejicere. — un cheval, c'est le jeter par terre an moyen d'entraves et de lacs, ou bien le tner, l'assommer, necare, ou enfin en elver sa peau, excariare. | Abattre l'eau, c'est ràcler la peau avec un couteau de chaleur pour enlever la sueur et l'eau. | Abattre la cataracte, siguific opérer la cataracte par abaissement, c'est-à-dire en portant le cristallin en bas et en arrière dans le corps vitré.

| S'abattre, se dit d'un animal qui tombe.
ABBECOUÉT, village près de Poissy, qui
possède une sonree d'eau minérale fer-

rugineuse froide.

ABBUILLE, ville du département de la Somme, dans les murs de la quelle coule une source d'eau minérale froide et ferrugineuse.

ABCEDER, v. n., abscedere; dégénérer

en abcès. ABCES, s. m., abscessio, abscessus, (abscedere, s'écarter), ἀπόστημα; collection de pus dans une cavité, formée par un travail morlide, avec ou saus tumeur. -chaud,aigu,-soudain, celui qui succède à une inflammation aigue .- froid , - chronique, scrofuleux, celui qui est le résultat d'une inflammation chrouique ou scrofuleuse. - idiopathique, celui qui se forme dans le même lieu que l'inflammation qu'il termine. - symptomatique,par congestion, et, suivant quelques-uns, métastatique, celui qui a un autre siège que l'inflammation dont il est le résultat. - laerymal, - biliaire, - urinaire, - stercoral, celui qui est occasioné par une maladie des voies lacrymales, biliaires, urinaires

on intestinales, et dont le pus est altéré par le mélange d'une certaine quautité de larmes, de bile, d'urine, ou de matières fécales, etc.

Ardomen, s. m., abdomen, abdumen, venter, venter imus, venter infimus, uterus, alvus, yasino (abdere, cacher; on de l'hébren ab damen, le père du fumier, selon Littletou) ; l'une des trois et la plns grande des cavités splanchniques dans l'homme. Elle est de forme alongée et ovoïde, circonscrite en haut par le diaphragme, qui la sépare de la poitrine, en arrière par les vertèbres des lombes, en devant et sur les côtés par les tégumens et les muscles du bas-ventre . communiquant en bas avec le bassin, tapissée à l'intérieur par le péritoine, et contenant, outre les organes de la digestion, ceux de l'appareil urinaire et tous les organes internes de la génération.

Andominal, adj., abdominalis; qui appartient ou se rapporte à l'abdomen: aorte, aponévrose, artère, cavité, hernie, région, veine, vertèbre abdominale; anneau, muscle, nerf, plexus, viscère abdominal.

Abdominoscopia, s. f., abdominoscopia (abdomen, ventre, σχόπεω, je considère); exploration de l'abdomen.

Ambucreur, adj, et s. m., abductor, adducers, écarter); nom douné aux muscles chargés d'écarter les parties qu'ils meuvent, de la ligne qu'on suppose passer par le milieu du corps on de l'organe auquel ces parties appartiennent.
Abducteur du petit doigit. V. Oprosaxx

du petit doigt.

Abducteur de l'ail. V. Deorr externe

de l'ail.
Abducteur de la cuisse. V. Fessien et

FASCIA-LATA.

Abducteur de l'oreille; portion de l'anriculaire postérieur.

Abducteur du gros orteil, abductor pollicis pedis, hallusi; muscle (metatarosous phalangien du premier orteil, Cb.) de la plaute du pied, qui s'étend du calcanéum, du cuboïde et de l'extrémite postérieure des troisième et quatrième os du métatarse, à la première phalange et à l'os sésamoûte du gros orteil, et qui sert à potter ce deruier en dehors.

Abducteur du petit orteil, abductor digiti minnir pedis; muscle (calcando-sousphalangien du petit orteil, Ch.) de la plante du pied, etendu depuis le calcaneum et le ciuquieme os du metatarse jusqu'à la première phalange du petit orteil, qu'il sert à porter en dehors.

Abducteur (court) du pouce, abduetor brevis pollicis manus; muscle sous-cutané (carpo-sus-phalangien dn ponce, Ch.) de l'éminence thénar, qui se porte dn scaphoïde et du ligament annulaire du carpe au côté externe de la première phalange dn ponce, et qui porte ce doigt en dehors.

Abducteur (long) du pouce, abductor longus pollicis manûs; muscle (cubitosns-métacarpien du pouce, Ch.) de l'a-vant-bras, qui s'étend depnis la crête longitudinale postérieure du cubitus et dn radius jusqu'an premier os dn métacarpe, et qui porte le pouce en dehors et en arrière.

Abducteur transverse du gros orteil. V.

TRANSVERSAL des orteils.

ABDUCTION , s. f., abductio (abducere, éloigner, écarter); action par laquelle nne portion du corps vient à être écartée de la ligne perpendiculaire qu'on suppose le partager en deux segmens éganx. Fracture avec écartement des fragmens. Inusité dans ce sens.

ABRILLE, s. f., apis; genre d'insectes de l'ordre des hyménoptères, dont l'une des espèces, l'abeille mellifique, apis mellifica , L. , est celle qui fonrnit le miel et

la cire. Abrin, village situé à peu de distance du Mont-d'Or, et qui possède des eaux

minérales chandes. Авелмовси, s. m. On désigne sous се nom, formé de deux mots arabes qui signifient graines musquées, les fruits de

l'ambrette. ABENSERRG, eau snlfurense froide de la

Bavière. ABERRATION, s. f., aberratio (aberrare, s'écarter ) ; modification plus on moins éloignée de l'état habituel d'une chose.

| Dérangement considérable dans l'aspect, la structure on l'action. | Irrégularite. | Aberration du principe vital , de la force vitale, des facultés physiques ou morales, des fonctions, des idées, du jugement, de l'imagination, des facultés intellectuelles, de la nutrition, dans la marche ordinaire des maladies, des solides, de forme, de direction, des humeurs, etc.

AB-IBRITATION , s. f. , ab-irritatio (ab , de, irritatio, irritation); diminution des phénomènes vitaux dans les divers tissus : telle est la définition que Broussais a donnée de ce qu'il désigne par ce mot. Mais qu'est-ce que la diminution des phénomènes? Ab - irritation ne peut signifier qu'absence de l'irritation. Quant à la diminution de l'action vitale dans un tissu organique, sans recourir à ce mot nonveau, on doit, pour la désigner, se servir de ceux d'asthénie et d'atonie, usités depnis long-temps dans ce sens.

ABLACTATION , s. f. , ablactatio (a priv. , lacto, j'allaite); cessation de l'allaitement, en ce qui regarde la mère ; car , par rapport à l'enfant, on dit sevrage.

ABLATION , s. f. , abiatio (ablatum , sup. de auforre, emporter); enlèvement de la totalité d'une tnmenr, d'nn organe, d'nn membre ou d'une partie, par un accident on par une opération chirurgicale.

ABLUANT, adj., (abluere, laver); svnonyme d'abstergent.

ABLUTION , s. f. , ablutio (abluere , laver); action de laver, ou seulement de convrir d'ean, on de tout autre liquide, nne partie ou la totalité du corps. Lavage à l'aide duquel on isole des médicamens les matières étrangères qui s'y trouvent mêlées.

ABOLITION, s. f., abolitio; destruction, cessation des forces, de la sensibilité, de la contractilité, du mouvement circulatoire, musculaire ou vital, des facultés intellectuelles ou morales, des fonctions, de l'action des organes des sens, de la vie, etc.

ABOMASUM OU ABOMASUS, s. m. (ab, sous, omasum , panse ), hrootpoy. On appelle ainsi la caillette, ou quatrième estomac des ruminans : les trois autres ne doivent être envisagés que comme des réservoirs ou organes préparateurs de la digestion.

ABORTIF, adj. et s. m. (ab; avant, ortus, naissance), έχτρωματιχος; relatif à l'avortement. Fruit abortif, fœtus né avant terme. Drogue abertive, substance à laquelle on attribne la propriété de déterminer l'expulsion du fœtus avant terme. Il est incorrect de dire médicament abortif, puisqu'un instrument du crime ne pent recevoir le nom de médicament.

ABOUCHEMENT, s. m., concursus, inosculatio: union, anastomose de deux vaisseaux. ABOUTIE, v. n., abscedere, venirà bout, finir, se terminer, suppurer; se dit d'une tumeur inflammatoire qui se ter-, mine par suppuration. Terme usité parmi

les garde-malades et les maréchaux. ABOUTISSEMENT, s. m., abscessio ; terminaison par suppuration. Vn!gaire.

ABBABAN OU ABBANAS, terme mystique exprimant le nombre trois cent soixantécinq, auquel les cabalistes attribuaient

des vertus miraculenses. ABBACADABRA, mot cabalistique, recommandé contre la fièvre hémitritée. On en faisait une amnlette en l'écrivant sur un papier, onze fois les unes au des sous des autres, et retrancbant la dernière lettre à cbaque ligne, de manière à former une figure triangulaire terminée au sommet par un A.

ABBACALAN, terme cabalistique auquel les Juifs attribuaient les mêmes ver-

tus qn'au mot abracadabra.

Annason, s. f., abrasio (ab-radere, radere), arézyone; i lucration superficielle, avec perte de substance, sous forme de petits lambeaux ou raclures, de la membrane interne des intestins. I Ulcération de la pean, qui présente les mêmes caractères.

Abbeviation, s. f., abbreviatio, abbreviatura; mot tronqué ou signe dont on fait usage dans les formules médicinales. Le tableau des abréviations le plus généralement usitées est placé en tête de

ce volume.

ABBRUVÉ, adj., madidus, permeatus; humide, ou pénétré d'bumidité. Une plaie abreuvée de sucs, un appareil abreuvé de pus. ABBROT, s. m., fruit de l'abricotier,

armeniaca vulgaris, Lam.; abbre originaire d'Armènie, d'abord transporté à Rome, d'où il s'est ensuite répandu dans toutes les contrées méridionales et tempérèes de l'Europe. Les abricots bien mêrs ont une sayeur sucrée fort agréable ; ils sont assex nourrissans, à cause de la grande proportion de sucre et de mucilage qu'als contiennent. L'anandepeu agréable, et contient de l'acide bydrocyanique. On recueille sur l'abricotier une assex grande quantit de gomme.

Αββουιέτε , adj. , abrodiætus (ἀδρὸς , délicat ; δίαιτα, régime) ; délicat sur le

choix des alimens, efféminé.

Amorxava, s. m. (apriv., βροσές, mortel); espèce digence armaise, qui porte également le nom d'aurona: c'est l'artemiss abrotama de Linné, joil arbuste originaire du midi de l'Europe, et qu'on cultive dans nos jardins à cause de, l'odens agriable de citron que répandent ses femilles, finement découpées, lorsqu'on les froisse entre les doigts. De la le nom de citronile sous leque on la désigne vulgairement. Cette plante ne perd pas ses femilles, Elle est légérement excitante, et peu employée en médecine.

ABRUPTION, s. f., abruptio (abrumpere, rompre), ἀποξρόζις; fracture transversale d'un os long, près d'une de ses extrémités articulaires.

Abrus, s. m., (ἀξρὸς, élégant); petit

arbisseau originaîre d'Afrique et des Indes, et appele par Linné. Auts preatorius, parce que ses graines, d'un rouge écarlate très-intense, et marquées d'une tache noire, étaient autrefois employées pour faire des colliers et des bracelets. Ses racines, alongées, cylindriques, d'une, saveur douce et sucrée, sont employées dans les Indes aux mêmes usages que les racines de réglisse en Europe. Ses graines, comme celles de beaucoup d'autres plantes de la famille des legumineuses, plantes de la famille des legumineuses, trèes on la emplote encore comme alliment.

ABSCES. V. ABCES.

ABSCISSION, S. f., abscissio (abscidere, couper), & according to the couper of the cou

Absintus (grande), s. f. (α priv., ψίνθος, douceur); c'est l'artemisia absinthium, L., plante vivace de la famille des synantbérées, et de la syngénésie polygamie superflue, qui croît en France, et se distingue par ses feuilles couvertes d'un duvet argenté des denx côtés, par ses fleurs qui forment une espèce de panicule pyramidale à la partie supérieure de la tige. On emploie les feuilles et les sommités fleuries, soit en infusion, soit en poudre, soit sous forme de vin ou d'extrait. Elles sont d'une amertume très-intense, à laquelle se joint une saveur aromatique très-prononcée, due à une buile volatile qui y existe en abondance. On les emploie comme toniques et stimulantes. La petite absinthe (artemisia pontica, L.) jouit des mêmes propriétés, quoique à un degré plus faible.

Ansonaxr, adj. et s., absorbans (abj. sorbers, boire); qui al a propriété d'introduire en soi un liquide quelcon que. On a donné le nom de aissacaux absorbans anx lymphatiques, puis aux veisens, et a aussi admis des porce absorbans mais il est très-probable qu'il a varent de la commanda de

bans ceux auxquels on supposait la pro-

priétà de se charger des acides spontamément développes dans les voies digestives. [On désigne en chirurgie par le nom d'absorbans, les substances, telles que la charpie sèche, la toile d'araignée, l'amadon ou l'agarie de chène, l'éponge fine et sèche, la poudre de colophane, etc., qui, appliquées à une surface saignante, out la propriété de se pénéprore, de former avec ce liquide nu composé solide et adhérent, et d'arrêter ainsi l'hemorrhagie.

ABSORPTION , S. f. , abscrptio, resorptio. inhalatio (ab, de, sorbere, boire); action d'attirer et d'introduire les corps extérieurs dans les intervalles de son tissu : propriété dévolne à toutes les substances poreuses. Fonction commune à tous les êtres vivans, par laquelle ils exercent sur les corps extérieurs, ou même sur leur propre substance, une action telle que ces corps , subissant presque toujours à l'instant même une modification spé ciale dont le principal objet est de les fluidifier, pénètrent dans leur intérienr. où ils éprouvent de nouveaux changemens successifs jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement 'assimilés. L'absorption forme la base de l'organisation, et son caractère principal consiste à imprimer aux substances sur lesquelles elle s'exerce une forme nouvelle qui ne permet plus de les reconnaître. Rien n'autorise à penser qu'elle soit opérée par des vaisseaux chez les animaux pourvus de ces tubes. Il paraît ne pas y avoir d'organe spécial pour elle, et que tous les tissus vivans l'exercent à un degré plus ou moins prononcé. On appelle absorption interstitielle, moléculaire ou décomposante, celle qui a lieu dans les tissus organiques eux-mêmes, et qui s'exerce sur leur propre substance.

ABSTÈME, adj. et s. m., abstemius, ἀδρόμιος, ἄοινος (a priv., temetum, vin); qui ne hoit pas de vin.

Assrancara, adj. et s. m., abstergens (abstergens, nettoyer, essuyer); nom donné autrefois à certains remèdes qui ont la faculté de nettoyer les surfaces organiques des matières tenaces qui les soullent. Ils différent des abstants, en ce que ceux-ci agissent principalement par leurs molécules aqueixes, tandis que les abstergens continenant un principale de la commenta de destreifs.

Abstengen, v. a., abstergere; nettoyer la surface d'une plaie en suppuration on celle d'un nicère.

Aestersif, adj. et s. m., abstersivus;

synonyme d'abstergent.
ABSTERSION, s. f., abstersio; effet des médicamens on des moyens abstergens; action d'absterger.

Assurasca, s.f. (apriv., tenere, tenir), abstinentia, temperantia, àcrea, vellen yazay(a, yazavaz) a privation, soit volontaire, complète ou incomplète, soit même forcée, des alimens, des boissons, du cost, on de tout autre objet propre à satisfaire un besoin quelconque. On fait abusivement ce mot synonyme de décla.

Assus, espèce du genre casse, cassia dassus, L., qui croît en Egypte et dans l'Inde, et dont les graines pulvérisées et mélèes à du sncre en poudre étaient autrefois et sont encore employées, sons forme de collyre sec, dans le traitement de l'ophthalmie, qui est endémique en Egypte.

ABRITION, s. m., sida diutilin, L.; plante annuelle de la famille des malvacées et de la monadelphie polyandrie, mentionnée pour la premiere fois par Avicenne. Ses feuilles sont cordiformes, tomentenses; ses fleurs, jaumes : de la son nom vulgaire de guinauve à fleurs jaunes. Elle est originaire des Indes orientales et occidentales. Toutes ses parties , et surtont ses feuilles , sont mucilaginenses et émollientes. Elle n'est pas employée en France.

ACABIT, s. m., indoles, natura. Synonyme populaire d'idiosyncrasie.

Acacia (suc d') (ἀχάζω, j'aiguise); substance extractive et solide retirée des gousses encore vertes du mimosa nilotica, L., qui croît en Egypte. Le commerce l'apporte sous la forme de pains aplatis, d'une couleur brune - foncée , d'une saveur astringente et agréable. Il renferme du tannin, de l'acide gallique et une matière extractive. C'est un médicament tonique et astringent, dont onfaisait autrefois usage dans la diarrhée et les hémorrhagies dites passives. Il est anjourd'hui fort rare dans le commerce : on le remplace par un autre extrait préparé avec les fruits dn prunellier, prunus spinosa, L., avant leur maturité, et dont la saveur est plus apre et moins agréable; on appelle ce dernier acacia nostras, et il est rare qu'on en fasse usage.

Acasou (noix d'). On appelle ainsi les fruits de l'anacardium occidentale, grand et bel arbre de la famille des térébinthacées, qui croît dans différentes par-ties de l'Amérique méridionale. Ces fruits, de la grosseur d'une féve, réniformes, et grisatres, sont portés sur une sorte de réceptacle charnu de la grosseur du poing, lequel n'est autre chose que le pédoncule de la fleur, qui, après la fécondation, prend un très-grand déve-loppement. Dans l'intérieur du fruit se trouve une amande blanche et d'un goût agréable. Le péricarpe qui la renferme présente de petites lacunes remplies d'une huile très-âcre et très-caustique. Quant au réceptacle charnu, il a une saveur acerbe assez agréable . et l'on cn prépare de la limonade. Soumis à la fermentation, le suc renfermé dans la partie charnue de ce pédoncule donne une assez grande quantité d'alcool. I Le bois d'acajou ; dont on fait des meubles, est produit par un autre arbre, également originaire de l'Amérique, le swietenia Mahagoni. , L.

ACAMPSIB, s. f. rigiditas articulorum (α priv., κάμπτω, je plie); soudure des articulations. Synonyme d'ankylose.

ACANTHABOLE, s. m., acanthabolus, volsella (ἄκανθα, épine, βάλλω, je jette); nom donné par Paul d'Egine à une sorte de pince analogue à la pince à disséquer. mais dont les mors, plus longs, plus droits et plus grêles ; se correspondaient et s'engrenaient dans une plus grande étendue, et qui était propre à l'extraction des petits corps étrangers, à l'évulsion des cils, etc. Fabrice d'Aquapendente donne le même nom à deux grandes pinces, dont l'une est coudée, tandis que l'autre est courbée en demi-cercle et boutonnée à son extrémité, ; ces pinces sont destinées à l'extraction des corps étrangers introduits dans le pharynx ou situés profondément dans quelque partie ; les antenrs les ont plus généralement décrites sous le nom de bec-de-grue,

Acarrus, s. f., acanthus mollis, L. (äzede, spine) be lede plante vivace, qui babite les contrées méridionales de l'Europe; elle était célèbre chez les anciens par l'élégance de ses feuilles, qui ont servi, dit-on, de modele à Callimaque pour orner le chapiteau des colonnes de l'ordre corinthien. Ces feuilles sont fades et mucilagineuses; on les emploie assez rarement, à titre d'émollient. | On donnait jadis le nom de fauille d'acanthe à une spatule qui avait quelque ressemblance avec les feuilles de cette plante. Acardis, s. f., (a, priv., zapdía, cœur); état d'nn fœtus privé de cœur.

Acanes, s. m. (apr., zaph, tête), mot mal à propos traduit en français par acare, puisque nous avons le mot mite qui y correspond. Les naturalistes l'ont donné à nu genre d'arachnides comprenant plusieurs espèces, dont l'une, a papelée naguère encore suropte de la gade, habite ont attifibués às présence. Quel que smodernes nient l'existence de ces insectes; il suffit de nier que les mites soient la cause prochaine de la gale, proposition qui nons parait rigoureusement vraie.

ACATALEPSIE, s.f., acatalepsis (α priv., καταλαμβάνω, je surprends, je saisis); incertitude dans la perception. | Etat contraire à la catalepsie. | Epilepsie.

ΑCATAPOSE, s. f., acataposis (α priv. χαταπόσις, déglutition); impossibilité ou difficulté d'avaler.

Ας Αταστατιουε, adj., acatastaticus (α pr., κατάστασις, ordire); irrégulier. Nom the periodes et les symptômes se succèdent sans observer l'ordre accoutumé.

Acaule, adj., acaulis (α priv., χαυλός, tige). Cette expression s'applique aux végétaux dépourvus de tige, tels que la primevère, le pissenlit, etc.

Acawenia, s. m. On appelle ainsi à Geylan la racine de l'ophyoxylum serpentinum, L. Cette racine est amère, et fort en usage dans l'Inde contre la morsure des serpens.

Accertants, s. m., torpos: sentiment de faiblesse avec engourdissement. Accertantsen, s. m. et adj., accelerator: épithète donnée aux muscles bulbocaverneux, parce qu'en se contractant ils accélèrent la sortie de l'urine et du

Accheration, s. f., acceleratio; augmentation de la vitesse du mouvement en général, du mouvement vital ou circulatoire en particulier. Dans ce dernier sens on dit accélération du pouls.

Accelent, adj., acceleratus; se dit du pouls lorsqu'il est plus fréquent que dans l'état ordinaire, et du mouvement lorsqu'il s'exécute avec plus de vitesse, de vélocité.

ACCERT, s. m., sonus vocis; inflexion ou modification de la voix qui indique le caractère de la prononciation propre aux habitans de chaque pays, ou approprié au sujet du discours.

Accès, s. m., accessus, accessio, paroxysmus, παροξυσμός, (ad, vers, cedere, venir); collection de phénomènes, de symptômes, qui reviennent à des époques fixes ou indéterminées. On emploie ce mot en parlant des affections et des passions, comme des maladies : accès de tristesse , de colère; accès de fièvre, d'hémoptysie d'épilepsie. Dans les fièvres, l'accès diffère du paroxysme, en ce que ce dernier n'est point précédé de frisson, et n'est qu'une simple augmentation d'intensité dans les symptômes. | Fièvre d'accès, synonvme de fièvre intermittente, rémittente on périodique.

Accessoire, adj. et s. m., accessorius; suite ou dépendance de quelque chose : ligament, muscle, nerf accessoire; symptôme accessoire; moyen thérapeutique accessoire. Sciences accessoires à la médecine; ce sont celles qui ne sont pas directement relatives à la connaissance de l'homme dans l'état de santé et dans l'état de maladie : la physique, la chimie, les diverses branches de l'histoire

naturelle, etc.

Accessoire du long fléchisseur commun des orteils, accessorius flexoris longi digitorum pedis, caro quadrata Sylvii, caro accessoria, plantaris verus; petit muscle de la plante du pied, qui se porte obliquement du calcanéum au bord externe du long fléchisseur commun des orteils , dont il augmente la force et corrige l'o-

bliquité.

Accessoire du sacro-lombaire, transversaire grêle, transversaire collatéral du cou. ou de Winslow; assemblage de faisceaux charnus ou tendineux que certains anatomistes ont isolés à tort du muscle sacro-tombaire, dont il fait partie.

Accessoire de Cowper (glande); on donne ce nom à deux gronpes de follicules muquenx, situés devant la prostate et derrière le bube de l'urêtre, et dont les orifices s'ouvrent oblignement dans la por-

tion spongieuse de ce canal. Accessoire de la parotide; nom donné par Haller à une petite glande qui accompagne le canal de Stenon, et qui, presque tonjours, se continue avec la parotide, dont elle n'est qu'nn prolonge-

Accessoire du nerf crural; épithète par laquelle on désigne les quatrième et cinquième paires des nerfs lombaires.

Accessoire de l'obturateur interne ; nom donné par Petit aux muscles jumeaux de

Accessoire de Willis, nervus accessorius Willisii, spinalis accessorius; nerf pair, qui naît de la moelle rachidienne par de nombreux filets, remonte le long du canal vertébral, s'introduit dans le crâne par le trou occipital, et va se réunir au pneumogastrique, avec lequel il sort du crâne par le trou déchiré postérieur. A sa sortie de cette cavité, il s'épnise dans les muscles sterno-cléido-mastoïdien et trapèze.

Accessoire du pied d'hippocampe; saillie que forme assez ordinairement le fond de la corne inférieure du ventricule latéral du cervean. Ce n'est qu'un pli de l'hémisphère, anquel Malacarne a donné

le nom bizarre de cuissart.

ACCIDENT, s. m., accidens (ad, vers, cadere, tomber), συμδεδηχός; symptôme, lésion qui survient dans le cours d'une maladie interne on externe, sans qu'on ait lieu de s'v attendre. Accident n'est point par conséquent synonyme de symptôme, qui désigne un phénomène inhérent à l'état morbide. | En chirurgie, un éconlement de sang plus abondant, une douleur plus vive que de coutume, sont des accidens d'nne plaie. | Quand l'accident est assez important ponr exiger des se-cours particuliers, il devient une complication. ACCIDENTEL, adj., accidentalis (ad, vers,

cadere, tomber); qui a lieu paraccident. Symptôme accidentel, lésion accidentelle. En anatomie pathologique on désigne sous le nom de tissus accidentels tons ceux qui se dévelorpent à la suite d'un travail morbide. | On dit aussi anus accidentel, pour anus anormal.

Acclimate, adj., climati assuetus; qui

a subi l'acclimatement.

AOCLIMATEMENT, s. m., climati assuetudo; modification plus ou moins profonde qui s'opère dans l'organisme chez l'homme, lorsqu'il passe d'un climat dans un autre.

ACCOMPAGNEMENT, s. m., adjunctum; ce qui est joint à quelque chose. - Accompagnement de la cataracte; matière visqueuse et blanchâtre qui entoure le cristallin opagne, et qui, en restant après l'opération, produit quelquefois une cataracte secondaire.

Accord, s. m., commodulatio; union de deux ou plusieurs sons rendns à la fois, et formant ensemble un tout harmonique. Accouches, adj. pris subst. , puerpera,

τοχάς, παιδοιέχος; femme qui vient de mettre un enfant au monde.

ACCOUCHEMENT, s. m., partus, parturitio; λοχεία, τόχος; expulsion naturelle ou extraction de l'enfant et de ses annexes hors du sein de la mère. - prématuré,

celui qui a lieu depuis le septième mois jusqu'à la moitié du neuvième. - à terme, celui qui a lieu après le neuvième mois révolu. - naturel, celui qui s'opère par les seules forces de la mère. - contre nature, celui qui réclame l'application de la main de l'accoucheur. - laborieux, celui qui exige l'emploi des instrumens, etc.

ACCOUCHER, V. a., obstetricare, obstetricari, μοιόσμοι; pratiquer le manuel de

l'accouchement. ACCOUCHER, v. n., parturire, τίχτειν,

TOXOSTY: mettre un enfant au monde. ACCOUCHEUR, s. m., partûs adjutor; médecin qui exerce l'art des accouche-

ACCOUCHEUSE , s. f., obstetrix , maia; femme qui pratique l'art des accouchemens.

Accourtement, s. m., copulatio; union du mâle et de la femelle pour l'acte de la génération. | Action d'attacher deux bœufs sous le même joug.

ACCOUPLER, v. a., copulare, conjugare; attacher deux bœufs sous le même joug. Manière de fixer, d'arranger les chevaux qu'on conduit en route. | Faire trotter deux chevaux ensemble à la main, pour s'assurer si leur allure est semblable. |-Assortir des chevaux égaux de taille, de force, et de la même robe, pour le carrosse. | S'accoupler, se dit des deux sexes quand ils s'unissent pour l'acte de la génération.

ACCOUTUMER, v. a., assuefacere; c'est habituer un cheval à certains bruits ou à certains exercices, de manière à ce qu'il n'en ait pas peur, et qu'il reste en place.

Accuerion, s. f., accretio (ad, vers, crescere, croître); synonyme d'augmen-

tation, d'accroissement. ACCROISSEMENT, s. m., accretio, inerementum; augmentation de la masse ou du volume d'un corps, par l'application de nouvelles molécules autour de celles qui existaient déjà. Tout accroissement ne pent se faire que par juxta-position, puisque l'impénetrabilité forme le caractère de la matière. La différence qu'on a établie sous ce rapport entre les corps organisés et les inorganiques, est sans fondement, et ne repose que sur une illusion des sens ou de l'esprit. L'accroissement par intus-susception n'est, en réalité, que l'accroissement par juxta-position, en-

visagé sous un autre point de vue. Accroissement du palais, épaississement de la membrane muqueuse qui revêt le palais. Dans les jennes chevaux, cette tnméfaction, qui dépasse les dents, se nomme féve ou tampas. On cautérise mal à propos la membrane, comme si elle était le siège du dégoût et d'autres maladies qui affectent l'animal.

Acculer (s'), v. r., regredi; se dit d'un cheval qui recule contre un mur, et reste dans cette position sans qu'il soit possible

de l'en faire changer. ACEDIE, s. f., acedia (a priv., xãoos,

soin); indifférence, abattement. · Асериаль, adj. pris subst. (α privatif, κεφαλή, tête); qui n'a pas de tête. Tous les animaux naturellement pourvus d'une tête peuvent naître privés de cette partie du corps, par l'effet d'un vice primitif

d'organisation. ACEPHALIE, s. f. , acephalia (a privatif, κεφαλή, tête); absence totale de la tête. On emploie abusivement ce mot, on le précédent, dans les cas où il y a soit absence seulement d'une partie de la tête, soit mêmé absence d'nne grande portion du trone.

ACÉPHALOBRACHE, adj., acephalobrachium (α, priv., κεφαλή, tête, βραχίων, bras); fœtus sans tête ni bras.

Acéphalochirus , adj. , acephalochirus (α priv., κεφαλή, tête, χείρ, main); fœtus prive de la tête et des mains.

ACÉPHALOCYSTE, s. m., acephalocystis (α priv., κεφαλή, tête, κύστις, vessie.); vésicule hydatiforme, sans tête et sans organes visibles, que l'on range parmi les entozoaires, quoiqu'elle n'ait presque aucun des caractères de l'animalité.

ACEPHALOGASTRE, adj., acephalogaster ( a priv., x spali, tête, yarthp, ventre); épithète qu'on a proposé de donner aux monstres dépourvus de tête, de poitrine et de ventre, ou à ceux qui ont un ventre, mais pas de poitrine ni de tête.

Αcéphalostome, adj., acephalostoma (α priv., κεφαλή, tête, σίόμα, bouche); épithète donnée aux fœtus acéphales à la partie supérieure desquels on trouve une ouverture semblable à une bouche. ACEPHALOTHORE, adj. ( a privatif, xs-

φαλή, tête, θώραξ, poitrine); épithète proposée pour désigner les monstres qui mauquent de tête et de poitrine, ou à ceux qui ont la poitrine et le ventre, mais pas de tête.

ACREBE, adj., acerbus (acerbare, aigrir); qui participe de l'aigre et de l'amer, et est accompagné d'un sentiment d'astric-.

ACERBITÉ, s. f., acerbitas, acerbitudo; qualité en vertu de laquelle certaines substances produisent sur l'organe du goût une impression désagréable d'acidité, qu'accompagne l'astriction, et à laquelle se mêle un pen d'amertume.

Aceris ( a priv., znpos, cire); emplatre dans lequel il n'entre

point de cire.

Acescence, s. f., acescentia (acescere, s'aigrir); disposition à s'aigrir, à prendre les caractères de l'acidité: acescence des humeurs.

Acescent, adj., acescens (acescere, s'aigrir); qui s'aigrit, qui commence à prendre les caractères de l'acidité. Acestrade, s. f., acestrides (àxéona.

je guéris); nom des sages-femmes chez les

ACETABULE, s. m., acetabulum; cavité d'un os qui sert à recevoir un autre os. Ce mot a été employé comme synonyme

de cavité cotyloide.

Ackrire, s. m., acetas (acetum, vinaigre); sel composé d'acide acétique et d'une base. Tous les acétates solides laissent dégager leur acide, sous forme de vapeur, lorsqu'on les arrose d'acide sulfurique. Tous les métalliques neutres donnent de l'acide acétique et de l'acide pyro-acétique par la distillation.

Acétate acide de tritoxide de fer, surtritacétate de fer, acetas ferri, ferrum aceticum; sel incristallisable, très-soluble dans l'eau, et d'un rouge brun; c'est nn produit de l'art, et on l'emploie en tein-

ture.

Acètate d'alumine, acctas aluminas, alumina acetica; sel incristallisable, incolore, déliquescent, et qui rougit la teinture de tournesol; il a une saveur astringente et styptique; c'est un produit de l'art; il sert en teinture à fixer les couleurs sur les toiles peintes.

Acistate d'ammoniaque, esprit de Minderreus, acetas ammonii, ammonius aceticum; sel incristallisable, incolore, très-volatil, d'une odeur pénétrante, et d'une saveur piquante, quis eforme dans l'urine en putréfaction, et qui agit comme stimulant sur les tissus organiques.

Accitate de deutoxide de cuirre, deutacétate de cuive, acetas cupri, cuprum aceticum; sel cristallisable en rhomboïdes, vert-blenâtre, légèrement efflorescent, solhle dans l'eanet l'alcol, et qui a nue saveur sucrée et styptique. C'est un produit de l'art. On en extrait le vinaigre radical. Il est très-vénéneux, irritant.

Acètate (sous-) de deutoxide de cuivre, sous-deutacétate de cuivre; sel pulvérulent, d'nn vert pâle, insipide, insoluble dans l'eau et l'alcool, C'est un produit de l'art, comme le précédent, mais il est moins vénéneux que lui. Il agit comme irritant.

Acistate de deutoxide de marcure, deutacitate de mercure, aceta sydrargyri, hydrargyrum aceticum; sel iacristallisable, mais prenant par la dessiccation la forme d'one masse jaundâtre, déliquescente et très-soluble dans l'alcool, qu'on produit par l'art, et qui fait la base des

Acetate de morphine, acetas morphii; morphium aceticum; sel incolore, cristallisable en petits rayons, et tres soluble

dans l'eau; narcotique.

dragées de Keyser.

Actate de planb, sel de Saturne, sucre de planb, actas plumbi, plumbum aceticum; sel cristallisable en prismes rhomboïdanx comprimes et terminés par des sommets die-dres, legérement efflorescent, très-soluble dans l'ean, d'une saveur d'abord sucrée, puis astringente; produit de l'art; vénéneux et stimulant.

Accitate (sous-) de plomb; sel cristallisable en lames opaques et blanches, d'une saveur sucrée et astringente, inaltérable à l'air, verdissant le sirop de violette, qui est produit par l'art, vénéneux et stimulant. Sa dissolution dans l'eau forme l'extrait de Saturne, qui est dessic-

catif.

deitate de protoxide de barium, acitate de baryte, proto-acitate de barium, acitate baryte, baryte acetica; sel cristallisable en siguilles et en pyramides à quatre pans, comprimées et transparentes, légèrement efflorescent, très soluble dans l'eau, et à peine dans l'alcool, d'une saveur piquante et âcre; produit de l'art et vénéneux.

Acitate de protoxide de potassium; acitate de potasse; proto-acitate de potassium, terre folide de tartre, sel diuretique, sel discettide Syntuis, acetap potasse, hali aceticam; sel très-deliquescent, difficilement cristallisable en pallettes ou en prismes, d'une saveur piquante, trèssoluble dans l'alcol; il d'axiste dans la sève de presque tons les arbres; il est stimulant, d'urétique.

Acitate de protecide de sodium, acitate de soude, proto-acitate de sodium, terre folicie minérale, terre folice cristallises, acetas sodar, antrum aceticum; sel cristallisable en longs prismes striés, à quatre ou sir pans, inalterable à l'air, d'une saveur fraîche, acerbe et même légèrement amère, moins soluble dans l'alcool

que dans l'eau; c'est un produit de l'art; stimulant et diurétique.

10

Ackraux, adj., acetosus (acetum, vinaigre).—Acide aceteux, nom donné pendant quelque temps au vinaigre ordinaire, qu'on croyait alors devoir distinguer du vinaigre radical, dont on a reconn depuis qu'il ne diffère que par moins de concentration.

Actroga, adj., aceticus (acetum, vinaigre); acide cristallisable à une température très-basse, ordinairement liquide et sans couleur, d'une saveur chaude, piquante et un peu styptique, d'une odeur vive, pénétrante et agréable, soluble dans l'alcool, et miscible a l'eau. C'est le plus répandu de tous les acides dans la nature, et le plus facile aiussi à former par l'art. Il est employé dans les arts, l'économie domestique et la médecine, Poison quand lest concentrations agrit comme afraichissant, anti-cherit de l'est de

Acétire, s. m., acetis (acetum, vinaigre); nom donné autrefois aux combinaisons de l'acide acéteux avec les bases. Aujourd'hui l'on sait que les prétendus acétites ne sont que des acétates.

ACRIANO OI ACRENE. F. ARRENE.
ACRIS, S. I., aprium gravoclour sylvestre;
plante bisannuelle de la famille naturelle des ombelliferes et de la pentandrie
digynie, dont la racine et les fruits sont
employées en médecine. La première est
blanche, d'une saveur aromatique, un
pen sucrée; elle est excitante et diucrèipen sucrée; elle est excitante et diucrèidemenses d'ache, sont, comme ceux de
beancoup d'autres ombelliferes, très-aromatiques et excitans. L'ache cultivée
porte le nom de céleri.

ACHEMR, OU ACHAINS. V. ARÈNE.
ACHILLÉE, S. f., achillæa; genre de
plantes de la famille des synanthérées,
dont plusieurs espèces sont employées en
médecine. Voy. Généri, MILLEFEUILE,
PAIRMIQUE.

Аснімваязі, s. m.; nom de l'archiâtre chez les Turcs.

Achibe, adj., demanus (α priv., χείρ, main); manchot.

Acturs, s. m., achlys (ἀχλὺς, brouilard); trouble le la vue produit par une ulcération superficielle an centre de la comée transparente, vis-à-vis de la pupille. | Ulcere ou cicatrice qui produit ce trouble.

Acene, s. m., ayın, charpie rapée. | Petites portions de mucus situées audevant de la cornée.

Achores, s. m., achor, achores, ἀχώρ; teigne muqueuse, selon Alibert.

Achorists, adj., achoristos (α priv., χωρίζω, je sėpare); insėparable; | Symptôme qui accompagne nécessairement la maladie.

Acculairs, adj., acicularis (acicula, aiguille); terme employé par les botanistes pour désigner les feuilles ou les autres parties des végétaux qui sont alongées, raides et déliées comme des aiguilles; telles sont les feuilles de certaines asperges. — On dit aussi cristaux aciculaires.

Acide, s. m., acidum (axic, pointe);

corps formé par l'union de deux, trois ou quatre autres, qui se reconnaît à une saveur aigre, à la propriété de rougir la teinture de tournesol, et à celle de faire disparaître en tout ou en partie les qualités distinctives des alcalis. Tous les acides ne rénnissent pas ces trois propriétés, mais tous en présentent au moins une, et tous surtout jouissent de la dernière. Leur nombre est très-considérable et s'accroît tous les jours : on en compte aujourd'hui près de cent. | On a longtemps supposé en pathologie que les humeurs renfermaient des acides susceptibles d'occasioner des maladies. Ce mot n'est plus employé dans ce sens.

Acidirkes, adj., (acidum, acide, ferre, porter); se dit d'une substance qui contient un acide quelconque.

Acidifiable, susceptible de devenir acide.

ADDULARY, adj., acidificus; qui a la propriété de convertir en acide. A l'époque où l'on ne connaissait que des acides contenant de l'Oxigène, on pouvait regarder celui-ci comme le principe acidifiant général de la nature. Les progrès de la chimie ne permettent plus d'admettre un principe acidifiant. Lorsque deux ou plusieurs corps donnent naissance à un acide, en secombinant ensemble, chacun d'eux conçourt à la production du nouveau corps.

ACIDIFICATION, S. f., acidificatio; conversion d'un corps en acide. Elle n'est pas due; comme on l'a cru long -temps, à l'action particulière d'un corps, tel que l'oxigène, sur un autre; mais elle résulte de l'action réciproque de deux, trois ou quatre corps qui se trouvent en contact, et dont la combinaison produit l'acide.

ACIDITÉ, s. f., aciditas, acor; qualité

d'une substance qui est douée d'une saveur aigre et piquante. | Acidité des humeurs, cause prochaine chimérique de plusieurs maladies selon les anciens.

ACIDULE , adj. , s. m., acidulus (acidum, acide); qui est légèrement acide.

ACIDULER, v. a.; rendre acide par l'addition d'une petite quantité d'acide.

Acidum pingue: nom imposé par Meyer à nn principe qu'il supposait se dégager du feu pendant la calcination de la chanx, pour se combiner avec cette snbstance, et qu'il croyait être la source de

la causticité.

Acien, s. m., chalybs, proto-carbure de fer; combinaison dn fer avec une à vingt parties de carbone par mille; corps solide, très - brillant, inodore, insipide, trèsductile, très-malléable, snsceptible d'un beau poli, un pen moins pesant que le fer, d'un tissu grenu, à grains fins et serrés; lorsqu'on le fait refroidir tout à conp, après l'avoir exposé à l'action d'nne chaleur rouge, il devient plus dur, moins dense, moins ductile, moins malléable qu'anparavant, souvent même cassant, et il acquiert un tissu plus fin et plns serré. C'est le senl corps métallique qui jouisse de cette propriété.

Acier fondu; on l'obtient en faisant fondre trente parties d'acier naturel dans un creuset, avec une de poussier de charbon et une de verre pilé.

Acier naturel, obtenn en exposant le fer cru dans un fonrneau pendant que sa surface est couverte de scories.

Acresie, s. f., aciesis (a priv., xuei, engendrer); stérilité.

ACINACIFORME, adj., acinaciformis (acinaces, sabre, forma, forme); qui a la forme d'nn sabre. Cette expression s'emploie particulièrement pour désigner les feuilles de certains végétaux.

Acine, s. m., acinus : terme de botanique peu usité. On appelle ainsi, suivant Gærtner, nne baie très - molle , pleine de sucs, transparente, à une seule loge. renfermant plusieurs graines osseuses; telles sont celles de la vigne et des groseillers.

Acinebie, s. f., acinesia (a priv., xivée, remner) ; immobilité. | Intervalle entre la diastole et la systole du pouls.

ACINIFORME, adj., aciniformis, acinosus (acinus, grain de raisin) ; épîthète donnée à la choroïde par les anciens anatomistes, à cause de sa ressemblance avec un grain de raisin noir.

Acinos, s. m., thymus acinos; espèce

de thym annuel, common dans les champs, et dont l'odenr est moins aromatique que celle du thym cultivé.

Acmastique, adj., acmasticos (ἀχμάζω, je snis dans la viguenr de l'âge); se dit d'une fièvre qui depuis le commencement insqu'à la fin ne snbit pas d'augmentation dans son intensité.

Acue, s. m., aeme (axun, viguenr); épogne de la maladie où elle est an plus

haut degré d'intensité.

Acmella, s. m. On appelle ainsi à Cevlan le spilanthus acmella, plante annnelle, de la famille des corymbifères et de la syngénésie polygamie égale, qui croît dans différentes contrées de l'Indeoù on la connaît anssi sous le nom d'abedaria. La saveur de cette plante est amère, chaude et très-stimplante. On l'emploie en infusion dans la néphrite calculeuse; elle est innsitée en Europe.

Acne, s. m., varus; tubercule inflammatoire et dur qui se manifeste au vi-

sage.

Acologie, s.f., acologia (axoc, remède, λόγος, discours); connaissance des moyens thérapentiques. On a eu tort d'employer ce mot pour désigner seulement la connaissance des agens chirurgicaux.

Aconit, s. m., aconitum ('Axóvn, ville de la Bithynie, où cette plante était fort commune, selon Théophraste). Cegenre de plantes, de la famille des renonculacées et de la polyandrie pentagynie, se compose d'espèces en général très vénéneuses, parmi lesquelles on distingue surtout l'aconit napel, aconitum napellus, L., qui croît dans les montagnes de presque toute l'Europe. Ses feuilles et surtout sa racine sont d'une extrême âcreté. Appliquées sur la pean, elles en déterminent la rubéfaction, et agissent à la manière des substances épispastiques. Administrées à l'intérieur à forte dose, elles sont, pour l'homme et les animaux, un violent poison narcotico-âcre. Stork et plus récemment Fouquier, ont retiré quelque avantage de son emploi dans les rhumatismes chroniques, la syphilis, et surtont les hy-dropisies dites passives. On l'emploie sous forme d'extrait, à la dose d'un demigrain à quatre, six et même douze grains. La plupart des antres espèces, telles que l'aconit tue-loup, aconitum lycoctonum, l'aconit anthore, aconitum anthora, etc., ionissent des mêmes propriétés et agissent de la même manière.

ACONITINE, s. f.; substance alcaline,

peu connue, qui a été découverte par Brandt dans le suc du napel.

Acore, adj., acopus (α priv., χόπος, fatigue); moyen propre à diminuer la fatigue. | Liniment employé pour rem-

plir cette indication. Acone faux, s. m. On nomme ainsi l'iris des marais, iris pseudo-acorus, L., dont les graines torréfiées ont été vantées comme un des succédanés indigènes du

café. Acobs vrai, s. m., acorus verus, acorus calamus. V. CALAMUS aromatique.

Acorie, s. f., acoria (α priv., χορέω, je rassasie); faim insatiable.

A COSMIE, s. f., acosmia (a, priv., xóguoc, ordre); irrégularité dans les jours critiques. | Calvitie, alopécie.

Acorylépon, ou Acorylépone, adj. et s. m., acotyledoneus (α pr., κοτυληδών, cotylédon) : se dit de l'embryon lorsqu'il est dépourvu de cotylédons, ce qui est fort rare; la cuscute en offre un exemple. Mais cette expression s'emploie surtout pour désigner les végétaux qui n'ont point de véritable embryon, ni par conséquent de cotylédons. Cette section du règne végétal correspond exactement à la cryptogamie de Linné, à l'agamie de Neckeret de Richard. Le nom de cegroupe a beancoup varié suivant le caractère que l'on a eu principalement en vue en l'établissant. C'est ainsi que Jussieu, ayant égard à l'absence des cotylėdons, a nommė les vėgėtaux qui y sont réunis acotylédons. Richard, ayant fondé la division des végétaux sur la présence ou l'absence de la radicule, leur a donné le nom d'arhizes. Enfin, Decandolle les appelle végétaux cellulaires, parce qu'ils sont dépourvus de vaisseaux, et seulement composés de tissu cellulaire.

ACOTYLÉDONIE, s. f., acotyledonia (a pr., κοτυληδών, cotylédon); nom de la première classe du système végétal de Jus-

Acoumètre, s. m., acoumetrum (ἀχούω, j'entends, μέτρον, mesure); instrument inventé par Itard pont mesurer l'étendue dn sens de l'ouïe, les degrés de la surdité incomplète.

Acoustico-Malleen, adj. et s. m., acoustico-mallaus (ἀχούω, j'entends, malleus, marteau): nom donné par Chaussier au muscle externe du marteau.

Acoustique, s. m. et adj., acustica, acusticus (ἀχούω, j'entends); branche do la physique qui s'occupe de la théorie dn son. | Nom d'un nerf (portion molle de la 7º paire), qui, de la paroi antèrieure du quatrième ventricule et de la partie postérieure de la protubérance annulaire, se porte dans les deux rampes du limaçon. | Épithète imposée aux instrumens disposés de manière à rassembler les sons et à en accroître ainsi l'intensité. | Nom donné autrefois à une classe de remèdes qu'on supposait propres à fortifier ou même à rétablir l'ouïe.

Acquis, adj., acquisitus, adventitius; qui s'est développé sous l'influence des modificateurs de l'organisme, et ne provient pas de la conformation primitive du sujet : tempérament acquis, maladie acquise. Acquis est opposé à héréditaire. congénial et conné.

ACRANIE, s. f., acrania (a privatif, xpaviov, crâne); absence du crâne, en totalité ou seulement en partie.

Acrasia, s. f., acrasia (α priv., χρᾶσις, tempérament ) ; intempérance, incontinence, écart de régime. | Intempérie. ACRATIE, s. f., acratia (α priv., χράτος,

force); faiblesse, débilité, impuissance. Acre, adj., acer (axpec, sommet, éminence); épithète imposée aux substances qui occasionent un sentiment désagréable de picotement et d'astriction au fond de la gorge. | En pathologie on a donné ce nom à des substances imaginaires que l'on supposait exister dans les humeurs et susciter diverses maladies, soit dans celles-ci, soit dans les solides. | On appelle chaleur acre celle qui fait éprouver un sentiment d'acreté, soit au malade, soit à la personne qui applique la main sur la partie qui en est le siège.

Acreré, s. f., acritas; qualité propre aux substances acres, à la chaleur acre. Acreté du sang, des humeurs ; altération morbide chimérique, admise par les anciens. | Ce mot est aussi synonyme d'aigreurs.

ACRÉTOPOTE, adj. ets., acretopotus (axpn-

τος, vin pur, potare, boire); qui boit du vin pur. ACRIDOPHAGE, adj. et s. m., acridopha-

gus (αχρίς, sauterelle, φάγω, je mange); qui mange des sauterelles, ACRIMONIE, s. f., acrimonia; altération

imaginaire du sang, de la bile, de la lymphe, à laquelle les anciens attribusient la production de plusieurs maladies.

Acrimonieux, adj., acer; relatif à l'acrimonie. Sang acrimonieux, celui dans lequel on supposait de l'acrimonie.

ACRISIE, s. f., acrisis ( a priv., xpiais, jugement); terminaison d'une maladie

sans crise manifeste.

ACROBYSTIE. V. ACROPOSTRIE.

Acritique, adj., acriticus (α priv., χρίσις, jugement); qui a lien sans crise, qui n'annonce point une crise: maladie,

symptôme, évacuation, abeis acritique. Acrochir, s. m., acrochir (άχρς, cxtrême, χεὶρ, main): nom collectif de l'avant-bras et de la main, dans Hippo-

crate.
Acrochirese, acrochiresis (axooc, extrême, xsio, main); intte dans laquelle les mains des athlètes étaient opposées

les unes anx autres.
Acrochibisme. V. Acrochibèse.

Achoehordor, s. f., ἀπογοροδών, (ἄπρος, extrême, χορδή, corde à hopan); rerue pédiculée qui survient aux paupières, et qui doit son nom à ce que, suivant Ačitus, son sommet ressemble à l'extrémité d'une corde à boyau qu'on anraît coupée.

ACROLÉNION. V. OLÉCRANE.

Acromial, adj., aeromialis; qui a rapport à l'acromion. Artère aeromiale, on scapulaire externe.—Veine aeromiale.

ACROMIO-CORACOÏDIEN, adj., aeromiocoracoïdeus; nom d'un ligament qui s'étend de l'acromion à l'apophyse coracoïde.

Acromio - Huméral (sous-); nom donné par Chaussier au muscle delloide.

Actonios, s. m., acromion, acromium, ἀχρόμιον, (ἄχρος, extrême, ἄμος, épaule); éminence qui termine l'épine de l'omoplate en haut ct en dehors, présente un aplatissement en sens inverse de cette

dernière, et s'artienle avec la clavicule. Αεκομεπικε, s. m., αετοπρίασμε, ἀκρόμφαλιον (ἄκρος, extrême, ὀμφαλὸς, nombril); extrémité du cordon ombilical, qui tient encore au nombril de

l'enfant après la naissance.

Acropathie, s. f., acropathia (ἄχρος, extrême, πάθος, maladie); maladie d'une extrémité quelconque du corps. Acroposthia (ἄχρος, extrême, πόσθη, prépuce); portion du

prépuce qui recouvre le gland.

Acnosances, s.m., acresareum (προς, par excellence, πλος, chair); Desaux appelle ainsi les fruits hétrocarpiens, sphériques, quelquefois didymes, qui sont charans et soudés avec le calice, lequel les couronne souvent: tels sont les fruits baccières.

Acroteriasmus, s. m., acroteriasmus, ἀχρωτηριασμός (ἀχρωτηριάζω, je coupe les extrémités du corps); amputation des extrémités ou des membres.

ACROTHYMION, s. m., aerothymion (axpos,

extrême, 6/2007, verrue); sorte de verrue conique, rugueuse et saignante.

ACTA, mot latin, dont Hallé s'est servi pour désigner collectivement les exercices auxquels l'homme se livre, considérés sous le rapport hygiénique.

Acr, s. m., actus. Ĉe mot n'est guere usité en médecine que de la manière suivante : acte générateur, vénérien, de la reproduction, de la copulation, etc. | Il se dit aussi de la discussion publique qui a lien lorsqu'on sontient une thèse.

Acrif, adj., activus (actum, fait). Ce mot, qui donne l'idée d'une action prononcée, est pris dans des acceptions fort différentes. Une sensation active est celle dans laquelle l'organe de perception va, pour ainsi dire, au-devant d'elle, en dirigeant son attention vers l'objet qui la fait naître. | Une maladie active est celle qu'occasione ou que caractérise l'exaltation de la vitalité : névrose, hémorrhagie, inflammation active. | La vie active de Buisson est la vie animale de Bichat, ou la collection des fonctions de relation. Remède, médicament, traitement actif, signifient un traitement, un médicament, un remède qui agit avec force.

Acrox, s. f., acio e manière dont un objet agit sur na utre. — aminade, celle qui a lieu dans les animaux; — viale, celle qui a lieu dans les corps doués de la vie; — organique, celle qui se passe dans les corps organiès; — physique, celle qui a lieu dans les corps agissant les uns sur les autres en vertu des lois communes à tous, telles que la pessante un etc.; — morbifque, celle qui occasione une maladie; — médicatrice, celle qui occasione vue maladie; — médicatrice, celle qui a lieu dans le cerveau; — musculaire, celle qui a lieu dans le sems-cles; — nerveuse, celle qui a lieu dans les mancles; — nerveuse, celle qui a lieu dans les mancles; — nerveuse, celle qui a lieu dans les mancles; — nerveuse, celle qui a lieu dans les mes les mests, etc.

Acrivité, s.f., activitas; faculté d'agir ou d'entrer en action, et, par extension, promptitude, vivacité dans l'action. Dans dans le premier sens on dit activité vitale.

Acrosi, adj., actualis; qui agit immediatement. Cautère actuel, celui qui agit en cédant le calorique dont il est pénétré : on l'appelle ainsi, parce que son action est instantanée.

Acurré, s. f. Ce mot, en passant de la

musique dans la médecine, a changé de signification; on l'emploie pour désigner la courte durée des maladies aigués, et l'époque où elles sont arrivées au plus hant degré d'intensité.

Acuminé, adj., acuminatus (axì, pointe,

acumen, sommet ). Cette expression est employée ponr toutes les parties des végétaux qui se terminent subitement à Ieur sommet par une pointe qui change la conrhure des hords ou des côtés. Ainsi les feuilles du noisetier sont acuminées.

Acutangulatus ou acute-angulatus (acutus, aigu, angulus, angle); épithète donnée aux parties solides d'un végétal dont les angles sont

aigus et saillans.

Acupuncture, s. f., acupunctura (acus, aiguille, punctura, piqure); opération fort usitée à la Chine et au Japon, et qui consiste à enfoncer, dans les parties douloureuses ou engorgées, une aiguille d'or ou d'argent, surmontée d'un manche spiroïde, et qu'on y fait pénétrer plus ou mcins soit par un mouvement de ponction simple, soit par un mouvement de ponction et de rotation combinées, soit enfin par un mouvement de ponction ou de rotation aidé de la percussion exercée sur le manche avec le doigt ou avec un maillet.

ACYANOBLEPSIE, s. m., acyanoblepsia (α priv., χύανος, hleu, δλέπω, je vois); vice de la vue qui consiste en ce qu'on n'aperçoit pas la couleur hlene.

Acvsie, s. f., acysis (α priv., χυεῖν, en-

gendrer); stérilité. ADAL , partie des plantes qui recèle

leurs propriétés médicamenteuses, selon Paracelse. ADARTICULATION, s. f., adarticulatio ; synonyme d'abarticulation et de diarthrose,

employé par Ingrassia, qui a traduit ainsi le mot grec προσάρθρωσις. Abelivitá, s. f., adelivitas; Loder a donné le nom d'adelivité du tibia à la sur-

face saillante et rahoteuse qui sépare les deux cavités articulaires de l'extrémité supérieure de cet os.

Addernagia, s. f., addæphagia (ἄδοτι, beaucoup, φάγω, je mange); faim excessive. | Déesse de la gourmandise.

ADDUCTEUR, adj. et s. m., adductor (ad, vers, ducere, conduire). On appelle ainsi tout muscle qui rapproche une partie de l'axe par lequel on suppose

cette partie ou le corps entier partagé en deux portions égales.

Adducteur de l'æil. V. DROIT interne. Adducteur (premier on moyen) de la cuisse, adductor medius femoris; muscle (pubio-fémoral, Ch.) de la partie interne de la cuisse, étendu depuis l'épine et le corps du pubis jusqu'à la partie moyenne de l'interstice de la ligne apre du fémur, et servant à rapprocher de

l'axe du corps la cuisse, qu'il fait tourner un peu sur elle-même de dedans en de-

Adducteur (second ou court) de la cuisse. adductor brevis femoris; muscle (sonspuhio-fémoral, Ch.) de la partie interne de la cuisse, qui s'étend du corps et de la branche du puhis au tiers supérieur de l'interstice de la ligne âpre du fémur, et qui a les mêmes usages que le précédent.

Adducteur ( troisième ou long ) de la cuisse, adductor longus femoris; large muscle (ischio-fémoral, Ch.) de la partie interne et postérieure de la cuisse, qui naît de la tuhérosité et de la branche de l'ischion, s'attache en has à toute la longueur de l'interstice de la ligne âpre dn fémur, ainsi qu'à la tubérosité dn condyle interne du fémur, et ne diffère pas des deux précédens pour les nsages.

Adducteur du pouce, adductor pollicis manûs; large muscle (métacarpo - phalangien du pouce, Ch.) triangulaire, de l'éminence thénar, qui se porte du troisième os du métacarpe à la partie interno de la première phalange du ponce, et qui sert à rapprocher ce doigt des autres. Adducteur du petit doigt, adductor

digiti minimi; muscle (carpo-phalangien du petit doigt, Ch.) aplati et alonge, de l'éminence hypothénar, qui, de l'os pisiforme, va gagner la partic interne de la première phalange du petit doigt, et sert à porter celui-ci en dedans et en

Adducteur du gros orteil, adductor pollicis pedi, hallucis; muscle (calcaneosous-phalangien de l'orteil, Ch.) épais, aplati et alongé , situé au côté interne de la plante du pied, où il s'étend depuis le calcanéum jusqu'à la première phalange du gros orteil, qu'il sert à porter en'dehors et à fléchir un peu.

ADDUCTION, s. f., adductio; action de rapprocher un membre de l'axe du corps, ou une partie d'un membre de l'axe de ce même membre.

ADECH. Paracelse appelait ainsi l'homme invisible, intérieur, ou cette partie de l'homme qui reçoit les formes et les idées des choses soumises aux sens ; c'est l'âme ou l'esprit.

ADECTE, adj., adectus (α priv., δάχνω. je mords); nom donné aux médicamens qui calment l'irritation ou les accidens occasionés par d'autres médicamens trop

ADÉLIDE, adj., adelidus ( a priv.;

όηλος, clair); pen manifeste, obscur:

symptôme adélide.

ADÉLIFABLE, S. f., adeliparia (ἐδἦν, abondamment, λιπαρὸς, gras): nom imposé par Alibert à la polysarcie, qui forme, dans sa Nosologie naturelle, le premier genre des etimopiécoses.

ADELPHIXIE, s. f., adelphixia, adelphixis (ἀδελφὸς, frère); confraternité des

parties organiques.

Ademonie, s. f., angor, anxietas (άδημονέω, je suis désespéré); anxiété, inquiétude.

ADÉNALGIE, s. f., adenalgia (ἀδὴν, glande, αλγέω, je souffre); douleur qui a son siège dans une glande.

ADENEMPHBAXIE, s. f., glandularum obstructio (ἀδὴν, glande, ἐμφράσσω, j'obstrue); engorgement des glandes.

ADÉRITE, s. f., adenitis (àcho, glande); inflammation des glandes.

Αρέκος ΒΑΡΗΙΕ, s. f., adenographia (ἀδὴν, glande, γράφω, je décris); descrip-

tion des glandes.

Anéxoïde, adj., adenoïdes (227), glande, 220, figure); qui a la figure d'une

glande; synonyme de glandiforme.
Αμέποιοσιε, s. f., adenologia (ἀδὴν, glande, λόγος, discours); partie de l'ana-

glande, λόγος, discours); partie de l'anatomie qui traite de la structure et des fonctions des glandes. Αρέκο-μέκικεξε, adj. f., adeno-menin-

gau (džīv., glande, "pívyš, membrane). Pinel dėsigne par cette ėpithėte la fievre maqueuse on pluiteuse, parce que, suivant lui, les cryptes de la membrane interne gastru-intestinale sont principalement affectės dans cette maladie.

Anémoncose, s. m., tumor glandulorum (ἀδὴν, glande, ἔγχος, tumeur); tumeur

formée par une glande.
ADENO-NERVEUSE, adj. f., adeno-nervosa

(ἀἀν, glande, νεῦρον, nerf): épithète que Pincl emploie pour désigner la peste, dont il place le siège principal dans les nerfs et dans les ganglions lymphatiques de l'aine et de l'aisselle.

ADÉNO-PHARYNGITE, s. f., adeno-pharyngitis (ἀδὴν, glande, φάρυγξ, pharynx); inflammation des amygdales et du pharynx.

ADÉSO-PHARYSCUEN, adj., adeno pharyn, jeus (dàðy, glande, eðavyē, pharyn); nom donné autrefois à quelques-unes des fibres de la tunique musculeuse du pharynx, qui partent du corps thyroïde, et qu'on rangeait dans le constricteur inférieur.

ADÉNOPHTHALMIE, s. f., adenophthalmia

(ἀδὴν, glande, ἐφθαλμὸς, œil); inflammation des follicules de Meibom.

Aμέχοτομιε, s. f., adenotomia (ἀδὴν, glande, τέμνω, je coupe); art de dissequer les glandes.

Abixosciácos , s. f. , induratio glandularum (2379 sglande, 25295), dur); Swediaur donne ee nom aux indurations non doulourenses, mais avec taméfaction, des glandes, quand elles ne passent point à l'état de squirrhe ou de cancer, soit qu'elles durentautant que la vie, soit qu'elles durentautant que la vie, soit qu'elles se terminent par supportation on par résolution.

Apinose, s.f., adenosis (ຂໍວີກຸກ, glande); nom de la huitième famille de la Noselogie naturelle d'Albert, dans laquelle se trouvent rangées toutes les maladies chroniques dont les glandes sont le siège spécial.

Adéphagie. V. Addéphagie.

ADEFER, S. m., adeptus (adipiscor, jacquiers, j'obțiens); initie aux mysters d'une science du d'une secte quelconque. Se disait surtout des alchimistes, qui croyaient ou prétendaient possèder l'art de faire de l'or. Ce terme s'emploie tonjours en mauvaise part aujourd'hui.

Annimerce, s. f., adharenita (ad. à, horrere, être attaché); union d'une chose à une autre. I On appelle ainsi, en pathologie, l'union de parties qui devraient être séparées. Gette union est ou congéniale ou accidentelle; dans e dernier cas elle est l'effet d'un travail organique, appele inflammation adhisive de deux parties auparavant contiguês. L'adhèrence de l'archenoide, de la plèrer, du péritoine, de la tunique vaginale, est l'union anormale de deux portions de la surface interne de ces membranes sérenses.

Annésir, adj., adhærens, qui adhère. Emplatre adhèsif; c'est celui qui est composé de manière à pouvoir adhèrer à la peau.

ta peau

Aussions, s. f., adhasio (ad, à, havere, étre attaché è); manière dont une chose est attachée à une autre; mode de cette union. Il y a entre adhésion et adhérence la même différence qu'entre cause et effet. L'adhésion est congéniale on accidentelle; cette dernière est l'effet immédiat de l'inflaumation adhésive.

ADIANTE, s. f., adianthus (a priv., o'active, je mouille). Ce genre de plantes, de la famille des fougères, est ainsi nommé parce que son feuillage ne se laisse point pénétrer par l'hnmidité. Plusieurs espèces sont employées en mé-

decine, sous le nom général de capillaires.

ADIAPNEUSTIE, s. f., adiapneustia ( α priv., διαπνέομα, je transpire); suppression de la transpiration cutanée.

ADIAPHORE, s. f., adiaphorus (α priv., διαφέρει, il importe); principe volatil, inodore, qu'on retire du tartre par la

distillation.

ADIAPHORÈSE, s. f., adiaphoresis; défant de perspiration cutanée.

ADIARBHÉE, s. f., adiarrhæa (α priv., διαζόριο, couler); rétention d'humeurs

qni devraient être expulsées.

ADIPEUX, adij., adiposus (adeps, graisse);
qui a rapport à la graisse. On appelle
tissu on pannicule adipeux, membrane ou
toile adipeuse, un tissu particulier dans
les cellules duquel se debose la graisse

qu'il sécrète.

Announs, s. f., adipoira, gras des condires que des condirers (adops, graisse, ceva, cire); savon composè d'une grande quantité d'acide magarique, d'ammoniaque, d'acide olcique, et d'un peu de potasse et de chaux, dans lequel se convertissent les substances animales en diverses circonstances, par cemple dans certains terrains, ou lorsqu'on les tient ploggées sous l'eau.

Apirsis, s. f., adipsia (a priv., 8tha, soif); défaut de soif. L'adipsie constitue le 5° genre de la famille des gastroses, dans la Nosologie naturelle d'Alibert.

ADJUVANT, adji, adjuvans (adjuvo, j'aide); substance introduite dans une préparation pharmaceutique pour seconder l'action du médicament principal, de la nature et de l'activité duquel les siennes se rapprochent.

Anst, adj, adnatus (adnascor, croître sur); qui est applique dessus. Quelques auteurs ont applele la conjonctive membrane adnée, tunica adnata. | Ge terme est employé dans le même sens en botanique : ainsi les stipnles sont adnées au pétiole dans les rosiers, parce qu'elles sont comme soudées avec lui:

ADOLISCENCE, s. f., adolescentia (adolesce, je croŝo); époque de la vie qui dure depuis les préludes de la puberté jusqu'au tempsoù le corps a equis la totalité de son développement en hauteur; elle s'étend pour les hommes de la quatorzième à la vingt-einquième année, et pour les femmes de la onzième à la vingt-ninème.

ADOLESCENT, adj. et s. m., adolescens (adolesco, je croîs); qui est dans l'adolescence. Addressant, adj., demulcens; se dit des médicamens que jadis l'on supposait doués de la propriété de diminuer l'àcreté, l'acrimonie, l'acidité des humeurs, et que l'on considère aujourd'hui comme diminuant l'irritation des tissus avec les-

quels on les met en contact.

ABBABAT, s. f., tragacantha gummi (repovic) heirsak-gazoda, epine) nom d'une gomme qu'on recueille sur plusieurs espèces d'astragales épineuses, felles que l'astragalus tragacantha, l'astragalus creticus et l'astragalus gummifir. Elle est en lanières étroites, irrégulièrement contournées, d'un blanc mat et d'une saveur fade. Adragant est formé par corruption de travacantha.

Anacasymus, s. f., adraganthine, prunine, cérasine; substance ceilleuse, d'un blanc sale, insipide, inodore, dure, presque transparente, soluble dans l'eau bouillante, susceptible de se gonfler dans Peau froide, dont elle absorbe une grande quantité, qui forme près de la motifié de la gomme adragant, et qu'on trouve dans beaucoup de vegetaux, accompagnée presque toujours d'une substance plus où moins analogue à la gomme arbaique.

Adroit, adj., dester; se dit d'un cheval qui choisit bien l'endroit où il met le pied dans un terrain raboteux et difficile.

ADSTRICTION. V. ASTRICTION.

Abuurs, adj. ets. m., adutus (adolexo, je crois); qui est arrivé ou qui a rappor a l'époque ou le corps humain a pris son développement complet. L'age adutte s'étend depuis la 25° année pour les hommes et la 21° pour les femmes, jusqu'à 50 ans pour ceux-la, et 45 pour celles-25°.

ADULTEMATION, s. f., adulteratio (adulterare, altérer, faisifier); action d'altérer, de falsifier, de frelater les alimens ou les médicamens, de sorte qu'ils semblent être de bonne qualité, sans avoir l'efficacité de ceux qui en sont réellement.

ADULTURER, v. ad., adulterare, falsifier, alterer les médicamens, les alimens.

ADUSTE, adj., adustus (adurere, brûler); brûlê. Sang aduste, sang que l'on croyoit jadis être desséché, brûlé par. l'action des liqueurs fortes, par les excès en tous genres.

Adustion, s. f., adustio (adurere, brûler); application et action immédiate du feu sur le corps. V. Cautérisation.

AD UTERUM; nom donné par Geoffroy Saint-Hilaire à la portion de l'organe sexuel des oiseaux femelles correspondante aux cornes de la matrice des mammifères, qui constitue la poche du dernier séjour de l'œnf, celle où il se revêt de sa coquille.

ADVENTICE, adj., adventitius; acquis, accidentel: se dit des maladies qui ne sont ni constitutionnelles ni héréditaires.

ADYNAMICO - ATAXIQUE, adj., adynamico-ataxicus; qui rénnit les caractères de l'adynamie et de l'ataxie.

ADYNAMIE, s. f., adynamia (α priv. δύναμις, force, faculté, pouvoir); impnissance, manque de force, faiblesse, débilité. J Diminution des forces vitales; prostration de l'action des sens et

de celle des muscles.

ADYNAMIQUE, adj., adynamicus (a priv. δύναμις, force) ; qui est produit par l'adynamie, ou qui y est relatif. La face adynamique est cet état d'altération profonde des traits, avec affaissement et påleur considérables, sécheresse du nez et du bord des paupières, état pulvérulent de ces dernières, et aspect terne de la cornée. La fièvre adynamique est, selon Pinel, celle qui est caractérisée par la diminution des fonctions cérébrales et de l'action musculaire. Les symptômes adynamiques sont ceux qui dépendent de l'adynamie, qui annoncent l'adynamie. L'inflammation adynamique est celle qui, au lieu d'être l'effet de l'augmentation des propriétés vitales, provient de la diminution de ces propriétés : cette espèce d'inflammation n'est qu'une pure hypothèse.

ÆDOIODYNIE, s. f., ædciodynia (αἰδοῖα, organes de la génération . δούνη , douleur ); douleur qui se fait sentir aux or-

ganes de la génération.

ÆDOIGGEAPHIE, s. f., ædoiographia (αἰὸσῖα, organes de la génération, γράφω, je décris); description des organes qui servent à la génération.

RDOIOLOGIS, s. f., ædoiologia (αἰδοῖα, organes de la génération, λόγος,, discours); traité ou description des organes de la génération.

EDOIOPSOPHIE. V. EDOPSOPHIE.

Ευσιστομίε, s. f., ædoiotomia (αἰδοῖα, organes de la génération, τέμνω, je coupe); dissection des organes de la gé-

neration.

Ænorre, s. f., edoitis (addia, organes de la génération); inflammation des

parties génitales externes.

Æporsornis, s. f., αdopsophia (αἰδοῖα, organes de la génération, ψόφος, bruit);

émission de vents par l'uréthre chez l'homme, par le vagin chez la femme.

ÆGAGBOPILE. V. EGAGBOPILE.

Ætitors, s. m., ai/lau/(aff, adyar, chèvre, ebt., ail); maladie qui donne a l'œil qui en est atteint l'apparence de celai d'une chèvre, sou maladie de l'œil à laquelle les chèvres sonts ajettes. I Ucère place an grand angle de l'œil, reposant, suivant quelquesuns, sur le sac lacrymal; y pénétrant, suivant les antres. I Fistule lacrymale.

ÆGOPHONIE. V. EGOPHONIE.

ÆGYPTIAC, s. m., pharmacum ægyptiacum; onguent composé avec le vinaigre, le miel et le vert-de-gris. Gette préparation est regardée comme dessiccative dans l'art vétérinaire.

ABREN, adj., aerius; qui a la forme gazeuse ou aérienne, qui appartient à l'air. Autrefois on appelait l'acide carbonique acide aérien, parce qu'il entre, en fainle proportion à la vérité, dans la composition de l'atmosphère.

AÉBIFÈRE, adj., aerifer (aer, air, ferre, porter); se dit des conduits qui servent à l'introduction de l'air dans le corps des êtres vivans, et en particulier de la tra-

chée et des hronches, chez l'homme.

Arrification, s. f., aerificatio (aer, air, facere, faire); action de convertir

un corps en gaz on en fluide élastique. Assirosse, adj., aeriformis (aer, air, forma, forme); qui a la forme de gaz ou de fluide élastique : synonyme de gazeux.

ΑΕΒΟΝΥΜΜΙΟυΕ, s. f., aerodynamica (ἀλρ, air, δύναμε, force); partie de la physique qui s'occupe d'étudier les phénomènes dépendans de la pression atmosphérique.

ΑΕΒΟGRAPHIE, s. f., aerographia (ἀλρ, air, γράφω, j'écris); traité sur l'air.

AÉBOLOGIE, s. f., aerologia (ἀλρ, air, λόγος, discours); traité des propriétés de l'air.

Ακπονικτίε, s. f., aeromantia (ἀὴρ, air, μαντεία, divination); art de deviner l'avenir d'après l'état de l'atmosphère et l'inspection des météores.

Αξεομέτειε, s. f., aerometria (ἀὴρ, air, μέτρον, mesure); partie de la physique qui traite de l'histoire et des propriétés physiques de l'air atmosphérique.

Assornose, adj., aerophobus (the, air, costa, je crains); qui a herrenr du contact de l'air on de la lumière. Le chien affecté de la rage présente quelquesois ce symptôme.

AEROPHOBIE, s. f., aerophobia ( 2010,

air, seblos, je crains); horreur du concate de l'air en mouvement, que l'on observe quelquelois dans le délire occasioné par l'inflammation de l'encèpble ou de ses membranes. Ge moi a été souvent employé abusivement pour désigner l'horreur de la lumière ou la plotophoble, symptôme beaucoup moins rare, et qui accompagne presque toujours l'horreur de l'eau ou l'hydrophoble. Æsraitans, s.m., senatio, débrque;

sensation , sentiment.

Æstresie , s. f. , sensibilitas , αἴσθησις;

ÆSTHÉSIE, S. f., se sensibilité.

ΕΝΤΗΣΤΕΙΕ, s. m., aistheterium, alσθητήριον (αἰσθάνομα, je sens); centre des sensations, faculté de sentir, sensibilité, sensorium commune.

ETHER. V. ETHER. ETHIOPS. V. ETHIOPS.

ÆTHIOPS. V. ETHIOPS. ÆTIOLOGIE. V. ETIOLOGIE.

AFFADISSEMENT, s. m., se dit du sens du goût, lorsque tout ce qui est introduit dans la bouche semble avoir perdu sa saveur naturelle.

AFFAIBLISSEMENT, s. m., debilitatio; diminution des forces.—de la vue. V. AMBLYOPIE. — de l'ouie. V. BARYECOIE.

AFFAISSEMENT, s. f., torpor, stapor, collapsus, depressio; se dit en parlant du bas-ventre, d'une tumeur, des mamelles ou des forces d'un malade. | Se dit en chirurgie pour exprimer l'état d'une partie dont la tension ou la turgescence diminue: affaissement de la cornée, d'une tumeur.

Affectif, adj.; qui affecte, touche, émeut. Gall appelle facultés affectives les dispositions de l'organisation primitive du cerveau dont l'action produit

les sentimens, les affections. AFFRCTION, s. f., affectus, affectio (ad, à, fixus, fixé); sentiment agréable ou pénible que l'on éprouve à l'occasion ou par le seul souvenir de modifications opérées dans les organes des sens, ou dans les viscères, par les corps qui nous environnent. Gall appelle affections certains modes d'action du cerveau, ordinairement passagers, qui ne sont relatifs qu'à des circonstances du moment, comme la colère, la joie, la frayeur, la crainte , le chagrin. | Affection morbide, synonyme de maladie. - lunatique, V. FLUXION PERIODIQUE. - tuberculeuse. V. TUBERCULES.

AFINITÉ, s. f., affinitas (ad, près, finis, fin); rapport, liaison, convenance des choses entre elles. | Tendance ou disposition de certains corps à s'unir. | Traits de ressemblance que les êtres présentent dans leur forme, leur habitude extérieure et leur structure. | Force qui tend à rapprocher les molécules des corps; puissance qui sollicite les particules constituantes de ces corps à adhérer les unes aux autres, et à persister dans leur état d'union.

Affluence, s.f., afflueus, corrivatio (ad, vers, fluere, couler); concours des humeurs, et principalement du sang,

vers un organe quelconque.

Affilient ; adj., affluens (ad, vers,

fluere, couler); se dit des humeurs en général, lorsqu'elles se dirigent vers un organe plutôt que vers un autre. AFFLUX, S. m., affluxus (ad, vers,

fluere, couler); concours des humeurs en général, et particulièrement du sang, vers un point quelconque de l'organisme.

Affournager, v. a., pabulum præbere; donner du fourrage aux bestiaux.

AFFRANCHISSEMENT. V. CASTRATION. AFFRQUE (Saint-), petite ville, peu distante de Milhaud, près de laquelle existe une source d'eau minérale froide.

AFFUSION, s. f., affusio; application des liquides à la peau, qui consiste à les verser subitement sur la totalité ou seulement sur une portion du corps. Les affusions se font avec l'eau chaude ou l'eau froide, plus souvent avec cette dernière.

AGAGEMENT, S. m. (kxökev, aiguiser); irritation.—des dents (dentium stupor, hebetatio), sensation extrêmement designéable que l'on éprouve quand des acides sont mis en contact avec les dents.—des nerfs, terme fort employé par les gens du monde, et sur-tout par les femmes, pour indiquer un état d'impatience, d'irritation, souvent imaginaire, ou du moins supposé.

AGALACTIE, s. f., agalactia (α priv. γ2λα, lait); absence du lait dans les mamelles. | Défaut de la sécrétion du lait après l'accouchement.

AGALAXIE. V. AGALACTIE.

AGLIAIRI, F. AGALICTIE.
AGALICATE, S. m., agallechum; bois
résineux et odorant, que l'on connaît encore sous le nom de bois d'uloës. Il est produit par l'excedearia agallecha, L., petit
arbre dioique de la famille des euphorbiacées, qui croit dans différentes parties des
Indes orientales. En Chine et au Japon il
est très-recherché, et entre dans la plupart des partums que l'on brûle. Son
odeur rappelle celle du benjoin et de la
cascarille. La fumée q'u'il répand quand

on le jette sur des charbons ardens a été conseillée comme céphalique dans plusieurs circonstances, mais aujourd'hui cette snbstance n'est plus d'aucnn nsage.

AGAME, adj., agamus (α priv. γάμος, noce); nom que Necker, et avec lui plusieurs botanistes, donnent aux plantes appelées cryptogames par Linné, parce que ces végétaux sont en effet privés d'organes sexuels semhlahles à ceux

des plantes phanérogames.

Acamie, s. f., agamia. Ce nom doit être substitué à celui de crytrogamie ponr la dernière classe du système de Linné, qui renferme toutes les plantes déponvenes d'organes sexuels, telles que les fongères, les mouses, les lichens, Jes lycopodes, les champignons, les al-

gues, etc. AGARIC, s. m., agaricus; genre de champignons faciles à reconnaître à leur chapeau garni inférieurement de feuillets perpendiculaires et rayonnans. Le nombre des espèces que ce genre renferme est tellement considérable, qu'on les a groupées en plusieurs sons-genres, dont chacun comprend beaucoup d'espèces. Plusieurs agarics sont employés comme alimens; d'autres sont extrêmement vénéneux. Parmi les premiers, on doit remarquer surtout, 1º l'agaric comestible, agaricus edulis, L., ou champignon de couche, si commun en automne sur les friches et sur les pelouses sèches, et qu'on obtient aussi en le cultivant sur des couches de fumier; 20 le mousseron, agaricus odoratus, L., qui croît dans les bois, etc. Quant aux agarics vénéneux, les plus communs sont l'agaric meurtrier, agaricus necator; l'agaric acre, agaricus acris, etc. V. AMANITE, sous-genre qui renferme plusieurs espèces vénéneuses et d'autres qui sont comestibles. On appelle aussi du nom impropre d'agaric deux espèces dn genre Boler; l'une, nommée agaric blane ou du mélèze, est le boletus laricis, L. Ge champignon croît en Asie et dans différentes parties de l'Europe. Tel que le commerce nons le présente, il est en morceaux légers, blancs, d'une amertume et d'une acreté extraordinaires. G'est un purgatif drastique des plns violens, rarement employé aujourd'hui, si ce n'est dans l'hippiatrique. L'autre est l'agaric de chêne ou amadouvier, qui est le boletus igniarius, L., avec lequel on prépare l'amadou ou agarie des chirurgiens . dont on se sert, dans le pansement des plaies récentes, pour arrêter l'hémorrhagie des petits vaisseaux, à canse de sa propriété absorbante, et non d'une action astringente qu'on lui attribuait autrefois.

AGE, s. m., atas; mesure dn temps qui s'écoule entre la vie et la mort. | Durée présumée naturelle de la vie d'un corps organisé. | Epoque de la vie marquée par un état particulier des organes.

Acsiores, s. f.; principe immediat des végétaux, cristallisable en octaddres presque insoluble dans l'eau, socues presque insoluble dans l'eau, soque, insipide et contenant de l'azote; cetts substance exhale une odeur ammoniacale quand on la triture avec de la potasse; elle existe dans le suce de réglisse. Acsistis s, s. f., agenesis, (a privyénnes, génération); stérritité, impuis-

sance

Aerx, s. m., agens; qui agit. — hygienique, tout corps qui concourt à l'entretien de l'action organique. — morbifique (et non morbide), tout corps qui
tend à léser l'action organique. — déliètre, qui tend à éteindre l'action organique. — thérapeutique, qui est propre à
retablir l'action organique. — pharmaceutique, ou médicament. — chirurgical, ou
instrument. — chirule; ou menstrue.

AGÉRASIE, s. f. , agerasia , insenescentia (α priv. γδρας, vieillesse); état d'un homme qui est parvenu à la vieillesse sans éprouver ni débilitation sensible , ni infirmités; vieillesse vigoureuse et verte.

AGEUSIE. V. AGEUSTIE.

Ageustie, s. f., ageustia, ἀγευστία (α pr., γεύομαι, je goûte); diminution, abolition du goût, dégoût.

AGGLUTINANT, adj., agglutinans (gluten, colle). On appelait autrefois agglutinans certains médicamens qu'on croyait propres à recoller les parties divisées.

AGEUTINATIF, adj., glutinosus (gluten, colle); qui colle ou qui s'attache comme la glu. Le tall'etas gomme, les sparadraps de diachylor gomme, d'Andréde la Croix, etc., servent à laire des handelettes ou des emplatres agglutinatifs, de forme et de grandem très vacontact les levres des solutions de continuité simples, ou celles des plaies qui résultent des opérations chiurgicales.

AGGLUTINATION, s. f., agglutinatio (gluten, colle); action des substances agglutinatives. | Premier degré de l'adhésion.

AGGLUTINER , v. a. , agglutinare (glu-

ten, colle), coller, réunir. Agglutiner les lèvres d'une plaie.

AGGRAVE, adj., defessus; chien fatigué, chien dessolé : boiterie, crevasses, ampoules qui surviennent sous la peau des pattes des chiens de chasse.

AGGRAVER, v. a. (ad, augm., gravis, pesant); rendre plus grave. S'aggraver,devenir plus grave. Les excès des malades aggravent leur maladie; les maladies s'aggravent par un traitement inappro-

prié.

<sup>2</sup>0

AGRECATIE, V. AGRESTIE.

AGISSANT, adj.; se dit de la médecine considérée sous le rapport thérapentique, lorsque l'on met en usage des moyens propres à faire cesser les maladies, au lieu de se borner à écarter les circonstances qui pourraient les empêcher de se terminer d'une manière favorable. La médecine agissante est l'opposée de la médecine expectante. On dit aussi un remède agissant, pour indiquer un médicament qui produit des effets non équivoques.

AGITATION , s. f. , agitatio , jactitatio (agere ; agir); mouvement continuel que se donne un malade lorsqu'il ne peut trouver aucune position qui ne lui soit pénible. | Inquiétude, crainte vague

de l'esprit.

AGLACIATION. V. ABLACTATION. AGLIE, s. f., aglia, aglia; cicatrice. blanche à la cornée.

AGLOSSE, adj., aglossus (α priv. γλώσσα,

langne); privé de la langue.

AGLOSSIE, s. f., aglossia (a priv., γλώσσα, langue); privation de la langue. AGLOSSOSTOMOGRAPHIE, s. f., aglossostomographia (α priv. γλώσσα, langue,

σίόμα, , bouche , γράφω , je décris); description d'une bouche sans langue. AGNEAU, s. m., agnus; jeune mouton dont la viande est employée pour faire des bouillons adoucissans et légèrement

laxatifs.

AGNOIB, s. f., agnoia ( a priv. you , je connais); état d'un malade qui ne reconnaît ni les objets ni les personnes

qui l'entourent.

AGNUS CASTUS, s. m.; c'est un des noms donnés au gattilier, A., vitex agnus castus , L. , arbrisseau de la famille des verbénacées, qui croît dans les provinces méridionales de l'Europe. Ses fruits, qui ont une saveur très-aromatique, étaient autrefois considérés comme un puissant anti-aphrodisiaque, propre à calmer les désirs effrénés des malheureux reclus, effet qu'ils étaient loin de produire.

AGOMPHOSE, s. f., agomphosis (a priv., γομφόω, je cloue); état des dents lorsqu'elles sont vacillantes dans les alvéoles.

AGONIE, s.f., agonia ( dydy, combat); derniers instans de la vie, pendant lesquels l'action organique s'éteint graduel -. lement, et qui donnent l'idée d'une lutte de l'organisme avec une puissance délétère, parce que de temps en temps la vie semble se ranimer, jusqu'à ce qu'enfin elle s'éteigne tont-à-fait. | Stérilité.

AGONISTIQUE, s. f., agonistica ( ayav, combat); partie de la gymnastique qui avait rapport aux combats des athlètes. Nom donné à l'cau très-froide, chez les Grecs, parce qu'on l'employait à calmer l'effervescence du sang dans les accès

fébriles. Agreablement, adv., jucunde; une des conditions exigées pour qu'une opération soit bien faite. Ce mot ne doit pas être pris au pied de la lettre ; il signifie seulement qu'il ne faut rien négliger pour que l'opération occasione le

moins de douleur possible.

Agnégé, adj., aggregatus (ad, auprès, gregare, assembler). Ce terme s'emploie dans plusieurs acceptions différentes. Ainsi on dit des fleurs qu'elles sont agrégées, lorsqu'elles sont pédonculées, et qu'elles naissent plusieurs ensemble d'un même point, comme celles du cerisier; dans ce cas agrégé est synonyme de fasciculé. D'autres fois on appelle fleurs agrégées, celles qui sont rassemblées en tête, comme dans le chardon à foulon, la scabieuse, la globulaire. Enfin quelquefois on se sert de ce mot comme synonyme de fleurs composées. On dit des fruits qu'ils sont agregés, lorsqu'ils proviennent de plusieurs ovaires appartenant à des fleurs distinctes, d'abord séparées, comme ceux du mûrier, du figuier, etc.

AGRESTÉ, adj., agrestis; qui croît dans les lieux agrestes. Cette expression s'emploie pour caractériser les plantes qui croissent spontanément dans les lieux agrestes et non cultivés.

AGRIE, s. f., agria ( aypiaivo, j'irrite); espèce de dartre rongeante et doulou-

reuse.

AGRIOTHYMIE, s.f., insania ferox (αγριος, féroce, θυμός, caractère); tendance à des actes de cruauté. Swédiaur en a fait un genre de sa classe des paronoies, et il en a indiqué trois espèces : l'agriothymie ambitieuse, ou le désir effréné de subjuguer, d'exterminer les hommes ou les

AIGU

penples ; la religieuse, on le désir effréné de faire périr les hommes d'une antre religion que celle que l'on professe; l'hydrophobique, on le désir de mordre, qui a lien dans la rage.

AGRIPAUME, s. f., agripauma. On appelle ainsi le leonurus cardiaca, L., plante vivace, de la famille des labiées, et de la didynamie gymnospermie, qui croît en France, et qu'on employait autrefois comme stimulante et sudorifique : on l'a également recommandée contre la cardialgie des enfans, mais elle n'est plns employée de nos jonrs.

AGRIPPA, s. m., agrippa (aypa, capture, ποῦς, pied); terme employé pour désigner un enfant qui vient au monde par

les pieds.

AGBYPNIE, s. f., agrypnia, άγρυπνία (α pr., 3πνος, sommeil); insomnie. AGRYPNOCOMA , s. m. , agrypnocoma ,

άγρυπνόχωμα (α priv. υπνος, sommeil, xω̃μα, assoupissement); état d'assoupissement qui alterne avec l'insomnie.

Agyrias, s. m., agyrias (ἄγυρις, amas, collection); opacité du cristallin.

AGYRTE, s. m., agyrta (ἄγυρις, attroupement); charlatan, jongleur, marchand d'orviétan.

AIDE, s. m., adjutor; personne instruite, intelligente, adroite, vigoureuse, réservée, discrète et dévouée, qui a pour fonction d'aider un chirurgien dans la pratique d'une opération. AIDES, s. f., adjumenta; se dit des se-

cours que le cavalier tire des effets modérés de la bride, de l'éperon, du son de la voix, des cuisses et des talons, pour

conduire un cheval comme il lui plaît. AIDOIAGRAPHIE. V. ÆDOIOGRAPHIE.

AIDOIALOGIE. V. EDOIOLOGIE. AIDOIATOMIE. V. EDOIOTOMIE. AIDOPSOPHIE. V. ÆDOPSOPHIE.

Aige, s. f., ægias (αίξ, chèvre); tache blanche au devant de la pupille, et provenant d'une cicatrice, d'un dépôt d'humeurs ou d'une concrétion. Les auteurs sont peu d'accord snr l'étymologie et la véritable signification de ce mot. Aigilors. V. Ægilors.

AIGLE, s. f., aiglia, aiglia. V. AIGE. AIGRE, adj., acerbus; piquant, mordant, facbeux, cassant; se dit au sens propre de la saveur des fruits verts ou acidules, des sons aigus et perçans, des métaux qui se brisent sous le choc du marteau, des liqueurs dans lesquelles il s'est développé de l'acide acétique ; an figuré, de l'esprit rude et du carac-

tère acariàtre.

Aigre-Doux, adj., sub-acidus; compose de donx et d'aigre : saveur, manière, ton , style aigre-doux.

AIGRELET, adj., acidulus; nn peu acide: synonyme d'acidule; saveur aigrelette, ton aigrelet.

AIGREMOINE, s. f., agrimonia eupatoria, L. ; petite plante vivace, de la famille des rosacées et de la dodécandrie digynie, qui croît dans les bois et sur les pelouses. Ses feuilles et sa racine ont une saveur astringente, et leur décoction est fréquemment employée pour préparer

des gargarismes détersifs. AIGRETTE, s. f., pappus. Les botanistes appellent ainsi une petite touffe de poils ou d'écailles qui couronne les fruits de certains genres de plantes, surtout dans la vaste famille des synanthérées et des valérianées , où elle paraît être un véritable calice. Selon la nature des poils qui la composent, on dit de l'aigrette qu'elle est poilue , lorsqu'elle est formée de poils simples et non ramifiés, comme dans les chardons; plumeuse, quand ces poils sont ramifiés sur les côtés, et ressemblent en quelque sorte à de petites plumes, comme dans le pissenlit; lorsque l'aigrette est composée de petites écailles, on l'appelle squameuse; telle est celle du grand-soleil, de l'œillet-d'Inde, etc.; enfin on la nomme marginale, quand elle forme un petit rebord membraneux au sommet du frnit, ainsi qu'on l'observe dans les camomilles, les matricaires, etc. L'aigrette est sessile, quand les poils qui la composent sont immédiatement insérés sur le sommet de l'ovaire, par exemple dans l'artichaut. Elle est stipitée dans la scorzonère , le pissenlit , c'est-à-dire portée sur une sorte de pédicule nommée stipe.

Aigherré, adj., papposus; qui est pourvu d'une aigrette. Ce terme se dit des fruits

munis d'une aigrette.

Aigneurs, s. f. pl., acores; rapports acides qui proviennent de l'irritation de l'estomac.

Aigu, adj., acutus; se dit des maladies qui marchent avec rapidité, durent peu, eu égard à leur siège, et ont généralement un certain degré de gravité. Dans le langage de l'école, les maladies très-aigues étaient celles qui ne duraient que trois à quatre jours ; les subtres aigues duraient sept jours, les aigues quatorze, les sub-aigues de vingt-un à quarante jours. On dit aussi une douleur aigue, pour indiquer une très-vive douleur. | Son aigu, cris aigus.

AIGUILLE, s. f., acus; tige d'acier, d'or, d'argent ou de platine, qui peut être arrondie, plate ou triangulaire, droite ou conrbe, supportée ou non par un manche, mais qui présente toujours une pointe au moven de laquelle elle pénètre dans les tissus, en y faisant une piqure, et souvent, soit près de cette pointe, soit, ce qui est plus ordinaire, près de l'autre extrémité, qu'on nomme le talon, un chas propre à recevoir un fil, un cordonnet, une bandelette de linge on une mèche, qu'elle sert à introduire dans les parties.

Aiguille à acupuncture; instrument compose d'une tige d'or ou d'argent inflexible, conique, déliée, longue de trois à quatre pouces, montée sur un manche sillonné en pas de vis, et à laquelle on adapte à volonté une canule moins longue qu'elle d'un demi-pouce, destinée à modérer le mouvement de progression qu'on lui imprime, soit en tournant le manche entre les doigts, soit en le frappant avec un maillet. V. Acupunc-TURE.

Aiguille à appareil, aiguille à coudre ordinaire, dont on se scrt pour confec-

tionner les bandages. Aiguille à bec-de-lièvre, instrument usité pour pratiquer la suture entortillée. C'est une tige droite d'acier, d'argent ou d'or , cylindrique , de grosseur et de longueur variables, et dont les extrémités ont beauconp changé de forme à différentes époques. Le talon a été tour à tour arrondi en forme de tête d'épingle , afin qu'on pût pousser l'instrument sans se blesser les doigts ; percé d'un chas, ou fendu comme une lardeire, afin qu'il pût recevoir un fil à l'aide duquel on le retenait, ou une tige de métal de même grosseur qu'il entraînait à sa suite, et qu'il laissait à sa place. La pointe, toujours d'acier quand l'aiguille était elle-même faite de ce métal, quelquefois encore en cuivre quand la tige était d'argent ou d'or, tantôt continue à cette tige et fixe, tantôt vissée sur elle et amovible, a été successivement conique, triangulaire, quadrangulaire, etc. Aujourd'hui les aiguilles dont on se scrt sont en or, en argent, ou en laiton étamé : lenr corps est cylindrique ; leur talon ne présente ni chas ni tête, et leur pointe est taillée en fer de lance. Elles ne se rouillent pas comme celles d'acier, pénètrent plus facilement que celles dont la pointe présente une antre forme, et peuvent être retirées sans que

cette pointe parcoure de nonveau lenr

Aiguille à cataracte, instrument nsité pour opérer la dépression on le broiement du cristallin devenu opaque. Autrefois, cette aiguille était composée d'nne tige déliée et conique d'argent ou d'or, et disposée de manière à ponvoir être vissée, quand on voulait en faire usage, sur un manche octogone et crenx qui lui servait ensuite d'étui. Aujourd'hui, l'aiguille à cataracte est formée d'une tige d'acier conique, longue de 15 à 24 lignes, fixée sur un manche taillé à pans, et dont l'extrémité doit être, suivant Scarpa et Langenbeck, aiguë, prismatique, triangulaire et recourbée; suivant Dupuytren et Walther, aplatie, recourbée et tranchante sur ses bords ; suivant Hey, aplatie, avec un sommet demi-circulaire et tranchant; suivant Beer, Siebold, Schmidt, Himly, Græfe, etc., droite et terminée en fer de lance. Un signe . consistant ordinairement en nn point d'une couleur différente de celle du manche, est placé sur celui-ci, de manière à correspondre à un côté donné de l'extrémité libre de l'aiguille ; il sert à faire connaître, lorsqu'elle est engagée dans le globe de l'œil, celui de ses côtés qui est en rapport avec le cristal-

Aiguille à contre - ouverture, instrument presque inusité, composé d'une lame d'acier longue et étroite, dont la pointe est aiguë et tranchante des deux côtés; dont le talon est percé d'un chas pour recevoir une mèche ou une bandelette de linge, et d'une gaîne d'argent, aplatie, plus courte que la lame, dont elle est destinée à couvrir la pointe, tant qu'elle chemine au milieu des parties qu'elle doit respecter.

Aiguille à fistule ; tige d'argent , longue, aplatie et flexible, percée d'une ouverture vers l'une de ses extrémités, mousse vers l'autre, dont on se servait autrefois pour passer un séton dans les trajets fistuleux, et qui présentait, sur une de ses faces, une cannelure propre à conduire au besoin un bistouri dans ces trajets. | Longue tige d'acier terminée par une pointe en forme de trocar, dont Desault fesait quelquefois usage pour percer de dehors en dedans la peau voi-

sine de l'intestin rectum, quand il opérait une fistule dont l'orifice interne ne Aiguille à gaîne. V. Aiguille à contreouverture.

pouvait être tronvé.

Aiguille aimantée . lame d'acier trempé, large à son milieu, pointue à ses denx extrémités, mobile sur un pivot, et qui, après avoir été frottée avec un aimant artificiel , ionit de la faculté de diriger l'une de ses extrémités vers le pôle pord, et l'autre vers le pôle sud du globe.

Aiguille à inoculation , lame d'acier , étroite, mince, terminée par une pointe acérée et en fer de lance, et présentant sur nne de ses faces nne rainnre destinée à recevoir la matière qu'on veut inoculer. Quelques - unes de ces aiguilles sont fixées sur un manche; la plupart sont montées sur une châsse, comme la lame

d'une lancette.

Aiguille à ligature, longue tige d'acier, aignë vers l'une de ses extrémites, percée vers l'autre, et dont on se servait antrefois pour passer, à travers un membre, dans lequel on voulait suspendre la circulation du sang avant l'amputation, une ligature qui embrassait à la fois l'artère principale et une partie des muscles et des tégumens. | Tige d'acier, de dimensions variables, arrondie vers nne de ses extrémités, qui était droite et percée d'un chas : courbe et aplatie vers l'extrémité opposée, qui était aignë, et qui présentait une légère arête du côté de sa concavité. On l'employait, dans le commencement du siècle dernier, pour passer les ligatures autour des vaisseaux. l Tige d'acier, de dimensions variables, aplatie, régulièrement recourbée en forme de demi-cercle, dont la pointe est aiguë, dont le talon est percé d'un bout à l'autre, et qui, employée aux mêmes usages que la précédente, a sur elle l'avantage de ne pas contondre la plaie en forcant un trajet courbe à donner passage à une tige droite. Larrey pense qu'on pourrait ajouter aux avantages de cette aiguille, en donnant à sa pointe la forme d'un fer de lance. | Aiguille de Des-champs ; c'est la précédente , fixée à angle droit sur un manche, et dont le chas est situé près de la pointe. Elle est employée pour la ligature des artères profondes. Sabatier en revendique l'invention en faveur de Paupe, son élève. Elle a été décrite et représentée fort long-temps . auparavant par Casa - Major Laplace.

Aiguille à manche. V. Aiguille à liga-

Aiguille à séton, lame d'acier, longue, étroite, aiguë et tranchante à l'une de ses extrémités, percée à l'antre d'une ouverture, dont on fait usage pour, d'un seul coup, pratiquer la plaie du sé-

ton et v passer la mèche. ! Stylet d'argent, monsse par un bont, percé vers l'antre d'une ouverture, et qu'on emploie pour déposer nne mèche dans un trajet dejà établi. V. Aiguille à contreouverture.

Aiguille à suture. Pour la suture entortillée, c'est l'aignille à bec-de-lièvre ; pour la suture à points passés et à suriet, c'est l'aiguille à coudre; ponr les autres, c'est l'aiguille courbe à ligature moderne, dont la pointe doit être acérée. V. ces mots. Pour la suture des tendons , c'est encore l'aignille courbe, qu'on avait fait aplatir d'un côté à l'autre, et dont le bord concave était seul tranchant, afinque cet instrument pût passer entre les fibres tendineuses sans les diviser.

Aiguille courbe. V. Aiguille à ligature. Aiguille de Beer. V. Aiguille à cata-

racte. Aiguille de Deschamps. V. Aiguille à ligature.

Aiguille de Dupuytren. V. Aiguille à cataracte.

Aiguille de Græfe, V. Aiguille à cataracte.

Aiguille de Hey. V. Aiguille à cata-

Aiguille de Himly. V. Aiguille à ca-

Aiguille de Langenbeck. V. Aiguille à cataracte. Aiguille de Paupe, V. Aiguille à liga-

Aiguille de Scarpa. V. Aiguille à ca-

Aiguille de Schmidt. V. Aiguille à cataracte.

Aiguille de Siebold. V. Aiguille à ca-

Aiguille de Walther. V. Aiguille à cataracte.

Aiguille droite. V. Aiguille à acupuncture . à appareils , à bec-de-lièvre , à calaracte , à contre-ouverture , à fistule.

Aiguille emmanchée. V. Aiguille à ligature. Aiguille engaînée. V. Aiguille à con-

tre-ouverture. AIGUILLETTE (noner l'), rendre impuis-

sant; cette locution n'est plus aujourd'hui qu'une source intarissable de plaisanteries sur la crédulité de nos aïeux.

Aiguillon, s. m., aculeus, (acus, aiguille). On désigne sous ce nom les piquans dont sont armées certaines parties des végétaux, et qui ne tiennent qu'à l'écorce, sans adhérer au bois. Ce dernier caractère distingue les aiguillons des véritables épines, qui sont un prolongement du bois. Les rameaux des rosiers, des groseillers, sont armés d'aiguillons.

Arguillonné, adj., aculeatus; qui est muni d'aiguillons, comme les tiges de la ronce, les feuilles de certains sola-

num, etc.

Arr s.m. allium. Ce mot nent être pris dans deux acceptions différentes , l'une générale, l'autre particulière et spéciale. Dans le premier cas il désigne le genre Au, allium, de la famille des asphodèles ou liliacées, qui comprend l'ail, l'ognon, la ciboule, le poireau, la civette, la rocambole, etc. Dans le second, il s'applique particulièrement à l'ail. allium sativum. Le bulbe de cette espèce, originaire des contrées méridionales de l'Eurone, et aujourd'hui cultivée dans toute cette partie du monde, est composé d'nn grand nombre de petits bulbes, qu'on désigne vulgairement sous le nom de gousses d'ail. Leur saveur est âcre et piquante. Appliqués sur la peau, ils en déterminent la rubéfaction. Administrés à l'intérieur, ils sont puissamment stimulans. On les donne quelquefois comme vermifuges. Mais c'est surtout comme condiment et comme aliment que l'on fait de l'ail une très-grande consommation, du moins dans le midi de la France, en Espagne et en Moravie. Les gousses d'ail font partie de plusieurs préparations pharmaceutiques, entre autres du vin et du sirop antiscorbutiques, et du vinaigre des quatre-voleurs. Cuites sous la cendre, on les emploie, comme les bulbes du lis blanc, à faire des cataplasmes maturatifs.

Aux, s. f., ala, pinna; expansion du corps de certains animaux qui leur sert à voler. | Partie paire, plus ou moins étendue, qui est stûnée sur les cotés d'un organe impair; ailes de la matrice, danes du sphénoide. | On donne aussi le nom d'aile aux appendices membraneux qu'on remarque sur differens organes des végément de la commande de la commande

Alla's, adj., alatus; qui est pourru d'ailes. Le Fuit de l'orme, du frêne, des érables, les graines des bignones, la tige du bouillon blane, sont ailés; ! Sonde ailés; instrument inventé par Mery, et qui consiste en une sonde cannelée ordinaire, portant vers le milien de sou côté convexe une plaque concave en dessons, destinée à protéger les intestius en les déprimant, pendant que la cannelure sert à condnire le bistouri avec lequel on opère le débridement des plaies du ventre compliquées de l'issue des viscères au debors

AIMANT, s. m., magnes : variété amorphe dn fer oxidulé, qui jouit de la propriété d'attirer le fer. | Corps qui possède cette propriété naturellement, ou auquel l'art l'à fûit acmérir.

Almanté, adj., magneticus; frotté d'aimant, ou garni d'un aimant : aiguille aimantée.

An, s. m., aer, sòp (afpos, j'emporte); autrefois on appelait ainsi l'atmosphere en général, et tous les gaz, quels qu'ils fussent. Alujourd'bui on ne donne en mon qu'à la partie la plus considérable de l'atmosphère, en y joignant l'epithète de commun on d'atmospherique. L'air est un little extrême, d'une transparence parfaite, sans couleur, sans saveur, pesant, compressible, et parfaitement elastique; il est composé de 79 parties d'azote et de 21 d'oxigène.

Amain, s. m., æs; alliage de cuivre, de zinc, d'étain et d'un peu d'antimoine.

AIRELLE, s. f., vaccinium ; genre de plantes. de la famille des vacciniées et de l'octandrie monogynie, dont toutes les espèces ont pour fruits de petites baies rougeâtres, d'une acidité agréable, et que l'on mange dans les différentes contrées où elles croissent. La plus commune est l'airelle myrtille. vaccinium myrtillus, L., petit arbuste rampant qui croît en abondance dans tous les bois couverts des régions septentrionales de l'Europe. On peut préparer, avec le suc exprime de ses fruits, une boisson agréable et rafraîchissante : les teinturiers en retirent un principe colorant rouge.

AIRIGNE, V. ERIGNE.

Assella, s. f., axilla (latin barbare ascella, assella); cavité située au-dessous du bras, dans l'endroit où il se joint à l'épaule, l Les botanistes emplojent cette expression pour désigner l'angle rentrant que forme un organe en s'insérant sur un autre; ainsi l'on dit l'aisselle des feuilles.

AISTHESIE. V. AESTHESIE:

AITHEMOMA, s. m. (αΐθω, je noircis); confusion générale des humeurs de l'œil, qui devient tout noir.

AITIOLOGIE. V. ETIOLOGIE.

Aix, ville de la Savoie, près de la-

quelle sont des eaux sulfureuses dont la température s'élève à 36 degrés R.

Arx , ville du département des Bonches-dn-Rhône, qui possède plusieurs sonrces d'une eau contenant des carbonates de chaux et de magnésie, avec du sulfate de chanx, et dont la température est de 28 degrés R.

AIX - LA - CHAPELLE, grande ville de Prusse, célèbre par ses eaux minérales snlfnreuses, dont la température est de 46 degrés R.

AJUSTURE, s. f.; légère concavité que les maréchanx donnent au-fer pour l'approprier au pied auquel ils le destinent.

Aκène, s. f., ahenium (α priv., χάω, j'ouvre). Les botanistes appellent ainsi, d'après Richard, une espèce de fruit uniloculaire, monosperme, indéhiscent, dont la graine est distincte du péricarpe; tels sont ceux du grand soleil et de la plupart des synantherées.

AKINÉSIE. V. ACINÉSIE. AKOLOGIE. V. ACOLOGIE.

ALACH, dans la principauté d'Erford, possède des eaux minérales salines et acidules froides.

ALAIRE, adj., alaris (ala, aile); qui ressemble à une aile. Os alaire ou ptéréal; nom donné par Geoffroy-Saint-Hilaire à la grande aile du sphénoïde.

ALAIS, ville du département du Gard, près de laquelle on trouve des eaux minérales ferrugineuses acidules froides.

ALAISE. V. ALÈZE.

ALAIZE. V. ALÈZE.

ALALIE, s. f., mutitas, loquelæ defectus (α priv., λαλία, parole); mutisme, priva-

tion de la parole. ALAMBIC, s. m. alambicus (al, particule augmentative, et αμδιξ, pot de terre, marmite); instrument dont on se sert pour la distillation; sa forme varie beaucoup, mais en général il est composé de quatre pièces, la cucurbite, le bain-marie, le chapiteau et le serpentin.

ALATERNE, s. m., rhamnus alaternus, L.; espèce du genre nerprun, remarquable par son feuillage toujours vert et luisant, ce qui la fait rechercher ponr la formation des palissades dans les jardins d'agrément. Ses feuilles étaient jadis employées en gargarismes dans les

inflammations légères de la bouche. ALBADARA, nom donné par les Arabes l'os sésamoïde situé an dessous de l'articulation du gros orteil avec le pre-

mier os du métatarse. ALBAN (Saint-), hameau, près de

Roanne, dans le département de la Loire, connu depuis long-temps à cause de ses eaux minérales acidules, dont la température s'élève à 15 degres R.

ALBABAS. V. ALPHOS. ALBABAS. V. ALPHOS. ALBABOS. V. ALPHOS.

ALBATRE calcaire ; variété du carbonate de chaux, en masses compactes, d'un très-beau blanc, et demi-transparentes.

Albatre gypseux ; variété du sulfate de chaux naturel, en masses compactes, tendres et susceptibles de poli.

ALBINOS, s. m. (albus, blanc); motespagnol employé pour désigner les hommes atteints de leucétiopie, dont la peau décolorée présente partout une teinte d'un blanc mat, qui ont les yeux rouges, la vue faible, et qui aperçoivent difficilement les objets en plein jour.

ALBOSE. V. EPINYCTIDE. Albogine, adj., albugineus (albus, blanc ); qui est blanc. | Membrane albuginée de l'œil, ou conjonctive : du testicule. | Fibre albuginée, fibre blanche, dure, résistante, peu extensible, élastique, insensible, non contractile, touiours réunie en faisceaux dont la disposition diverse produit certaines expansions membraneuses, comme le périoste, la dure-mère, la sclérotique, les membranes propre du rein, de la rate et du testicule, les gaînes des tendons, les capsules articulaires, les ligamens, les tendons et les aponévroses.

ALBUGINEUX, adj., albuginosus (albus, blanc ); blanchâtre. Epithète donnée à toute partie dans la composition de laquelle entre la fibre albuginée. Membrane albugineuse; tissu, ligament, sys-

tème albugineux.

ALBUGO, s. f. (albus, blanc); tache blanche et complètement opaque, qui succède à pre inflammation de la cornée transparente, se dissipe quelquefois spontanément, mais le plus souvent est incu-rable. V. Néphélion, Leucoma. ALBULA. V. ALBUGO.

ALBUMEN, s. m.; Gærtner nommait ainsi le corps accessoire de l'embryon que l'on trouve dans certaines graines. et que Jussieu appelle périsperme, et Richard endosperme.

ALBOMINE, s. m., albumen; fluide transparent, incolore, insipide, plus pesant que l'eau, soluble dans ce liquide en toutes proportions, le rendant plus ou moins visqueux, plus ou moins susceptible de mousser par l'agitation, verdissant le sirop de violettes, coagulable par l'action de la chaleur et de l'électricité, qui le convertissent en flocons, ou en masse cobérente, dure, blanche, i nisolible dans l'eau. Très-répandue dans l'économie animale, et presque toujours nuie à du sous-carbonate de sonde, l'albumine forme le blanc d'œuf, d'où elle tire son nom.

ALBUMINEUX, adj., albuminosus; qui contient de l'albumine, ou qui en a les caractères.

ALCAREST, s. m., nom imaginé par Paracelse, quiappelaitainsi nn prétendu dissolvant universel, qu'il assurait être propre à résoudre tous les corps en leurs élémens.

ALGLESCENCE, s. f., alcalescentia; developpement des propriétés alcalines dans un corps qui n'en jouissait pas. I En pathologie, le mot alcalescence désignait jadis une altération chimérique des humenrs, du sang, de la bile.

ALCALI, s. m., alcali, alkali (al, particule augmentative, kali, plante marine qui fournit la soude); après avoir désigné senlement cette plante, le mot alcali fut appliqué au produit de son incinération, et à toutes les substances douées de propriétés analogues à celles de ce produit. Les alcalis, dont le nombre s'éleva peu à peu à huit, l'ammoniaque, la baryte, la chaux, la lithine, la magnésie, la potasse, la soude et la strontiane, étaient alors des substances très-caustiques, d'une saveur acre, d'une odeur généralement urineuse, solubles dans l'eau, et formant des sels avec les acides; sept d'entre eux ont été reconnus pour des oxides métalliques; le huitième, ou l'ammoniaque, est composé d'azote ct d'hydrogène. Depuis peu, à ces anciens alcalis, désignés sous le nom de minéraux, on a associé d'autres substances. appelées alcalis organiques, qui se trouvent dans les végétaux. Ces substances verdissent le sirop de violettes, et forment aussi des sels avec les acides; mais la plupart sont insolubles ou peu solubles, et leur saveur, rarement âcre, varie beaucoup. Leur nombre angmente tous les jonrs: on en connaît aujourd'hui quinze : l'aconitine, l'atropine, la brucine, la cientine, la cinchonine, la daphnine, la daturine, la delphine, la digitaline, la hyoscyamine, la morphine, la picrotoxine, la quinine, la strychnine et la vera-

Alcali fixe; nom donné autrefois à la potasse et à la soude, parce qu'il faut une température très-élevée pour qu'elles se convertissent en vapeurs. Alcali fossile; ancien nom de la soude,

Alcali fossile; ancien nom de la soude, parce qu'on la tronve abondamment dans la nature, à l'état de sel.

Alcali minéral; nom donné à la soude par les anciens chimistes, qui la croyaient un minéral.

Alcali végétal; ancienne dénomination imposée à la potasse, parce qu'on l'obtient des végétaux.

Alcali volatil, alcali volatil fluor; ancien nom de l'ammoniaque, qui lui avait été donné parce qu'elle se volatilise à une chaleur très-modérée.

Alcali volatil concret; nom vergaire du carbonate d'ammoniaque.

ALCALIGERE, adj., alcaligenus (alcali, et ystropau, j'engendre); qui engendre les alcalis; nom donné à l'azote par quelques chimistes.

ALGAINNTHE, S. m., a lealimetrum (alcali, μέρον, mesure) i instrument propre à mesurer la quantité réelle d'alcali que renferme une soude ou une potasse du commerce, d'après celle d'acide sulfurique qu'il faut employer pour saturer une quantité donnée de l'une ou de l'autre de ces substances.

ALCALIN, adj., alcalinus; qui jouit des propriétés alcalines.

Alcalinité, s. f., alcalinitas; faculté dont jouissent certains corps de manifester les propriétés caractéristiques des alcalis.

ALCALISATION, s. f., alcalisatio; opération par laquelle on fait acquerir à nn corps les propriétés qui distinguent les alcalis.

ALGANNA, ALGHANNA OU ALGONA; nom arabe sous lequel on désigne différens végétaux qui ont la propriété de fournir une couleur rouge dont les Orientaux se servent pour teindre leurs ongles; tels sont le henné, lawsonia incernis, L.; l'orcanette, anclusa timetoria, L., et quelques autres.

ALCABRAZAS, s. f., vases de terre porense, dans lesquels l'eau se refroidit, en raison de l'évaporation d'une partie du liquide à travers leurs parois.

Acots, s. f., alexa (àixì, remède); nom que l'on donne à la rose tremière, alexa rossa, grande et belle plante de la famille des malvacées, qui fait l'ornement de nos parterres, par la grandem et la variété de coulents de ses fieurs. Elle est émolliente comme la guimanve, mais peu emplovée.

ALCHIMIE, s. f., alchymia, alchimia (al,

partienle angmentative, chimia, chimie); art chimerique de faire de l'or, de transformer les métaux, de tronver la pierre philosophale.

Accinente, s. f., alchimilla tulgoria, L. petite plante vivace, de la famille des rosacées et de la tétrandrie monograie, qui porte la nom vulgaire de pied de lion, à cause de la ressemblance que l'on a cru trouver entre la figare de sa feuille et l'empreinte du pied de ce quadrupède. Elle est légrement astringente, mais innsitée auiourd'hui.

ALCOOL OU ALCOHOL (al, particule augmentative , kol , atténuer , diminuer ); liquide incolore, transparent, d'nne odeur agréable et pénétrante, d'une saveur chande et brûlante, moins pesant que l'ean distillée, vaporisable en partie lorsqu'on l'expose à l'air , parfaitement soluble dans l'eau, et brûlant avec rapidité à l'approche d'une bougie, ou par l'action de l'étincelle électrique. C'est un produit de l'art, qui résulte de la fermentation du sncre, et exige plusieurs distillations successives pour être obtenu pur. On l'emploie à de nombreux usages dans l'économie domestique, les arts et la médecine. C'est un stimulant diffusihle des plus énergiques, qui peut même, quand il est très-concentré, agir à

la manière des poisons corrosifs.

Alcool de soufre, nom donné par Lampadius au carbure de soufre, à canse

de sa volatilité et de son inflammabilité.
ALCODALT, S. m., Alcoolatus; liquide
composé d'alcool et d'un principe volatil
quelconque, qu'on obtient en faisant
macérer des substances aromatiques
dans de l'alcool, et distillant ensuite le
mélange. C'est ce qu'on appelait autrefois alcool distillé, on eau distillée spiri-

ALCOOLIQUE, adj., alcoolicus, qui con-

tient de l'alcool; liqueur alcoolique.
Accoolisatio, s. f., alcoolisatio; action de réduire un corps en poudre impalpahle. | Développement dans nn liquide des propriétés qui caractérisent

l'alcool. ALCOOLISÉ, adj., alcoolisatus; épithète donnée à un liquide qui contient on dans lequel il s'est développé de l'al-

cool.

ALCOOLOMÈTRE, s. m., alcoolometrum
(alcool, et ution, mesure); instrument
propre à déterminer la quantité d'alcool
absolu que contiennent cent parties d'nn
mélange de ce fluide et d'eau.

ALCORNOQUE, s. m. On appelle ainsi-

l'écorce d'un arbre encore inconnu de l'Amérique méridionale, qui a été introduite en Europe depuis un petit nombre d'années. Cette écorce est en plaones subéreuses , rongeâtres , épaisses de deux à trois lignes, d'nne cassure grenue, avant nne savenr astringente et un pen amère. Rapportée par les uns à un arbre de la famille des guttifères, elle est considérée par les autres comme l'écorcedu liége encore jeune. Ce médicament a été proclamé comme un spécifique contre la phthisie pulmonaire : mais on n'a point tardé à le reléguer parmi le nombre, dejà trop grand, des substances inertes.

ALCOVA, hirondelle de la Cochinchine et des iles Philippines, dont les nids, construits avec une matière gelatineuse que les cryptes du jabot de cet oiseau sécrètent au temps de la ponte, sont employés comme aliment par les Chinois, et jouissent en effet de propriétés nutritives très-prononcées.

Alectromantia (àbifilap, coq, µzvrića, divination); sorte de divination qui consiste à expliquer le sens de lettres tracées sur la poussière, garnies chacune d'une graine d'orge, et qu'on range suivant l'ordre d'après le quel un coq avale les graines.

Auswi, adi, subultus, se dit d'une partie étroite, dure, et terminée en pointe, comme une diène; telles sont les feuilles des pins, du genévrier commun, etc.

ALÈSE, V. ALÈZE.

ALET, petite ville sur l'Aude, près de Carcassone, qui possède cinq sources d'eau minérale ferrugineuse, dont une chaude, et guatre très froides.

ALEUROMANTIE, S. f., aleuromantia (ἄλευρον, farine de froment, μαντεία, divination); divination d'après la farine de froment

ALEXIPHARMAQUE, adj. et s. m., alexipharmacus (ἀλέξω, je repousse, φάρμαxos, venin) je propre à expulser du corps les poisons, les virus qui s'y introduisent. ΑLEXIPYRÉTIQUE, adj. et s. m., alexypy-

reticus (ἀλέξω, je repousse, πυριτός, fièvre); propre à faire cesser la fièvre. Αμεχιτέκε, adj. et s. m., alexiterium,

alextrems, adj. et s. m., alexterium, alextrip (alexo, je repousse); remède, médicament, contre-poison externe.

ALEZE, s. f. (2) few, je préserve); drap. plié en plusieurs donbles, qu'on passe sous un malade pour le tenir propre, et pour garantir son lit.

ALGALIE, s. f. (dérivé de l'arabe); sonde crense. V. CATHETER. 28 ALGEDO, s. f. ( 2)705, donleur ); inflam mation dn col de la vessie, dans la blennorrhagie urétrale...

ALGIDE , adj. , algidus (algor, froid ) ; se dit des fièvres intermittentes pernicienses caractérisées par un froid glacial et prolongé.

ALGOLA. V. APHTHE.

August, s. f., alam, Les auteurs anciens comprenaient sous ce nom un groupe de plantes acotylédones ou cryptogames, que les modernes ont divisées en plusieurs familles distinctes, telles que les licbens , les hypoxylées et les algues proprement dites. Celles-ci sont des végétaux qui croissent dans l'eau douce ou salée, et se présentent sous la forme de filamens déliés et capillaires, ou de lames minces, berbacées ou cartilaginenses, diversement configurées. C'est à cette famille, contenant plusieurs plantes alimentaires, qu'appartiennent les varecs. les céramions, les ulves, les conferves . etc.

ALHAGI, ou agul, s. m.; nom que les Arabes donnent à une sorte de manne que l'on recueille sur une espèce de sainfoin épineux, qui croît en abondance dans la Syrie, la Perse et la Mésopotamie. Les botanistes ont donné à cette plante le nom d'hedysarum alhagi. Gette matière sucrée, qui sert d'aliment aux peuplades sauvages éparses dans les plaines desséchées où l'on tronve l'albagi, suinte naturellement des différentes parties de la plante, et se concrète sous la forme de petites gouttelettes jaunâtres. Elle est bien moins purgative que la manne de Galabre, Quelques auteurs pensent que c'est avec l'alhagi que se nourrirent les Israélites qui traversèrent le désert sous la conduite de Moïse.

ALHANDAL, s. f. C'est ainsi que les Arabes désignent la coloquinte : de là le nom de trochisques d'alhandal, dans lesquels la coloquinte entre en assez grande quantité.

ALIBILE, adj., alibilis; synonyme de nutritif. ALIEOUFIER, s. m. On nomme ainsi en

français le genre styrax de la famille des diospyrées, dont deux espèces fonrnissent des substances médicinales utiles. L'nne est le styrax officinal, dont on retire le styrax calamite, l'antre est le styrax benzoin. qui donne le benjoin.

ALICA ( alice, bouillie). Les anciens ont désigné sous ce nom nne graine farineuse dont ils faisaient une sorte de bouillie claire, et que l'on croit généralement être l'épeantre, triticum spelta.

Auces, rongenra qui précèdent le développement des postules de la variole.

ALIENATION D'ESPRIT. V. FOLIE. ALIENATION MENTALE . alienatio mentis.

V. FOLIE.

ALIENE. V. Fou.

ALIMENT, s. m. , alimentum : snbstance qui, introdnite dans les voies digestives, peut, après y avoir subi des changemens divers, fournir les matériaux nécessaires pour l'accroissement et le renonvellement des organes.

ALIMENTAIRE, adi., alimentarius : destiné à scrvir d'aliment, pouvant être em-

plové à ce titre.

ALIMENTEUX, adj., alens; qui a des qualités alimentaires, qui nourrit. ALIPTIQUE, s. f., aliptice (άλείφω, j'oins);

art d'oindre et de frotter le corps pour entretenir la souplesse de la peau et la santé ; partie de l'ancienne médecine dont il est à regretter que le changement des mœurs ait amené la décadence et l'oubli. ALISIER; s. m., cratægus; genre de

la famille des rosacées, section des pomacées, qui se distingue des néfliers par les loges de son fruit, lesquelles sont cartilagineuses et non osseuses. Les fruits d'un grand nombre d'espèces sont astringens, et quelques-nns sont bons à manger; tels sont, par exemple, cenx de l'azérolier, cratæque azarolus, L. L'écorce du cratægus torminalis est astringente, et l'on en faisait usage autrefois contre la diarrhée. ALISMACÉES, alismaceæ; famille de plan-

tes monocotylédonées, établie par Ricbard, et qui comprend plusieurs genres autrefois rennis aux jones : tels sont l'a-

lisma , le damasonium , etc.

ALISMA OU PLANTAIN D'EAU, alisma plantago, L.; jolie plante vivace, qui croît sur le bord des étangs et des ruisseaux, où elle se fait distinguer par ses feuilles cordiformes, semblables à celles du plantain, et par sa grande panicule de petites flenrs rosées. Sa racine a été recommandée par quelques auteurs comme nn spécifique contre la rage ; on n'en fait usage qu'en Russie.

Alité, adj., lecto affixus; qui est obligé, par maladie, de rester au lit. ALITER (s'), lecto se ponere; être con-

traint de se mettre an lit par maladie. ALKEKENGE, s. m., physalis alkehengi , L. ; petite plante de la famille des solanées, et de la pentandric monogynie, qui croît communément dans les champs cultivés. Ses fruits, qui sont des petites baies rouges, de la grosseur d'une cerise , sont renfermés dans leur calice , qui est très-graud, vésiculeux, et d'un rouge vif; ils ont une saveur aigrelette, et sont légèrement diurétiques.

ALLI

ALLAITEMENT, s. m., lactatus; action de nourrir avec du lait; - maternel , quaud c'est la mère qui donne à têter ; - étranger, mercenaire, quand ce n'est point la mère qui allaite ; - artificiel , quaud, au lien de donner à têter à un eufaut, on lui fait prendre du lait au moyen d'un vase, d'une épouge, d'une cuiller; — animal, quaud c'est un animal qui allaite l'enfant.

ALLAITER, v.a., lactare; nourrir avec

du lait : donuer à téter. ALLANTOIDE, adj. et s. f., allantoides, allantois, membrana urinaria; membrana farciminalis, άλλαντοειδής; (άλλας, saucisse); vésicule membraneuse, oblongue, blanche, mince, transparente et déuuée de vaisseaux, qui s'observe eutre l'amnios et le choriou. Produite par une dilatation de l'ouraque, elle se termine par un cul de sac alongé en pointe émoussée, de sorte qu'elle ressemble un peu à uue saucisse recourbée sur elle-même. Elle n'existe pas chez tous les mammifères, et ses usages ne sont pas encore bien conuus.

ALLELUIA , s. f. ; nom vulgaire sous lequel on counaît l'oxalis acetosella, petite plante vivace, de la famille des oxalidées et de la décandrie pentagynie, qui couvre au printemps la terre, dans les bois ombragés et humides. Sa saveur, extrêmement acidule, est due à la grande quautité de sur oxalate de potasse qu'elle renferme. Aussi est-ce de cette plante qu'on retire la plus graude partie du sel d'oseille qui se trouve dans le commerce.

ALLER , v. a. , ire ; se dit des allures du cheval; aller le pas, le trot. V. ALLURE. - à trois jambes, se dit d'un cheval qui boite; - de l'oreille, lorsqu'il baisse ou

lève la tête à chaque pas qu'il fait. ALLIAGE, s. m., alligatio, metallorum permixtio, connubium metallicum; combiuaison d'un métal avec un ou plusieurs

antres métaux.

ALLIAIRE, s. f. On appelle ainsi une plaute de la famille des crucifères, rangée par Linué dans le genre vélar, sous le nom d'erisymum alliaria. Elle répand une odeur alliacée très-prononcée quand on la froisse eutre les doigts, et elle est re-

gardée comme antiscorbutique, mais ou l'emploie rarement.

ALLIANCE, V. ACCOUPLEMENT.

ALLOTRIOPHAGIE, s. f., desiderium devorandi insolita, non nutrientia (ἀλλότριον, insolite, páyo, je mange); désir de manger des substances non nutritives on même nuisibles, telles que de la craie, du charbou, du cuir.

ALLUBE, s. f., progressio; train, marche du cheval; - naturelle, le pas, le trot, le galop; - défectueuse, l'aubin, l'eutrepasou traquenard, l'amble; - artificielles, ou airs de manége; | bas, ceux des chevaux qui mauient près de terre ; | relevés, lorsque les mouvemens sont détachés de terre, tels que la croupade, la ballotade.

Aloks, s. m.; substauce extracto-résineuse, qu'on retire de plusieurs espèces du genre alor de Linué, et particulièremeut de l'aloe perfoliata, de l'aloe spicata, etc. On en distingue dans le commerce trois variétés principales : savoir, l'aloès soccotrin, l'aloès hépatique, et l'aloès caballiu. L'aloès soccotrin, aiusi nommé parce qu'on le tirait d'abord de l'île de Socotora, daus le golfe d'Arabie, est le plus pur et le plus estimé; il est eu masses d'un brun foncé, d'une cassure brillante et résineuse, d'une odeur aromatique, et d'une saveur extrêmement amère ; il est composé d'envirou deux tiers d'extractif et d'un tiers de résine. L'aloès hépatique tire sou nom de la ressemblance qu'on a cru lui trouver avec la substance du foie ; il est d'un brun rougeâtre ; sa cassure est terne et opaque , son odeur désagréable. Il est formé d'environ 42 parties de résine, 52 d'extractif, et de 6 de matière insoluble. Enfin l'aloès caballin est la variété la moins pure, et qu'ou n'emploie que dans l'hippiatrique. L'aloès est un médicament spécialement tonique, mais qui agit aussi comme purgatif lorsqu'on l'administre à dose un peu forte.

ALOGOTBOPHIE, s. f., alogotrophia, (Thoyor, déraisonnable, Tpoon, nutrition), αλογοτροφία; untrition irrégulière.

ALONGE, s. f. ; iustrument de chimie. qui a la forme d'un fuseau, et qu'on place entre la corune et le récipient, pour éloigner ce dernier du feu.

Alongé, adj., elongatus; qui est étendu eu lougueur .- Moetle alongée, uom donné à la protubérance cérébrale, à cause de sa forme.

Alongement, s. m., elongatio; augmentatiou de la longueur d'une partie.

30

ALOPECIE, s. f., alopecia, almeria άλώπης, renard); dénudation morbide

de la peau épicranienne. Alose, s. f., alosa; poisson de mer, dn genre clupée, que l'on pêche lorsqu'il remonte les rivières , et qui fournit

nn aliment salubre et agréable. ALOUCHE OU ALOUCHIER; nom que l'on donne à l'alisier blane, cratægus aria, I.

ALOUCHI, s. f. On appelle ainsi la gomme que l'on retire du cannellier ALOUETTE, s. f., alauda; oiseau de

l'ordre des passereaux, qui fournit un mets délicat et très-salubre, dont les convalescens peuvent faire nsage.

ALPHÉNIC, s. m., mot arabe, qui signifie sucre candi ou sucre d'orge. ALPHITIDON, s. m., alphitidon, alpiri-

όον (άλφιτον, farine); fracture du crâne dans laquelle les os sont broyés, et comme réduits en farine.

ALPHITOMANCIE, s. f., alphitomantia (alperov, farine d'orge, uavreia, divina-

tion); divination d'après la farine d'orge. ALPHONSIN, s. m., alphonsinum; es-pèce de tire-balle inusité aujourd'bni, qu'on nomme ainsi parce qu'il est dû à Alphonse de Ferri; il était composé d'un manche d'où partaient trois branches d'acier droites et élastiques, entourées par une virole mobile, qui suivait le point de la longueur de l'instrument où elle se trouvait placée, leur permettant de s'écarter en vertu de leur élasticité, ou les tenant rapprochées à la manière des branches d'un porte-crayon.

Alphos, s. m., alphus, vitiligo (ἀλφὸς, blanc); lèpre blanche. — melas, lèpre d'un blanc fanve ou noirâtre.

ALPISTE, s. m., phalaris; genre de plantes de la famille des graminées et de la triandrie monogynie, qui se compose d'un petit nombre d'espèces indigènes et exotiques. L'alpiste des Canaries, phalaris canariensis, L., que l'on cultive en grand dans plusieurs contrées, a des fruits assez gros et assez farineux, que l'on désigne sous le nom de graines d'aspic, et dont les anciens recommandaient l'usage dans les maladies des reins et de la vessie. ALTERANT, adj. et s. m., alterans,

siticulosus, διψητικός, άλλοιωτικός; qui donne de la soif, ou qui agit sur le corps humain sans provoquer d'évacuations. ALTERATION , s. f. , alteratio, allaway

(alter, autre); changement en mal .- Altération de la face ; -organique ; -des humeurs, dela bile, du sang, etc. | Soif vive ( dans ce sens altération vient de haleter).

Action des médicamens altérans. - Al. tération du flanc, lorsque les monvement du flanc sont fréquens et irréguliers : on dit d'un cheval qu'il a le flanc altèré. Altéré, adj., depravatus; desséché

resserré. - Pied altéré. V. GLAUDICATION BOITERIE. - Flanc alteré. V. ALTERATION. ALTÉRER , v. a., alterare ; sitim provo-

care : causer la soif. | Modifier d'une manière désavantageuse.

Altéber (s'), v. n., corrumpi; subit une modification en mal.

ALTERNATI-PENNÉ, adj.; expression employée pour désigner les feuilles pennées, dont les folioles sont alternes sur le rachis ou pétiole commun.

ALTERNE, adj., alternus ; se dit des parties qui sont situées d'nn et d'autre côté d'un axe, mais non sur le même plan. Ainsi les branches, les rameaux et les feuilles sont alternes dans le tilleul. Ce mot n'a pas tout-à-fait le même sens puand on l'emploie pour désigner les différentes parties de la fleur. Ainsi, lorsque l'on dit que les pétales sont alternes avec les lobes du calice, cela signifie qu'ils correspondent à chacune des incisions qui divisent le calice en un certain nombre de lohes. Cette disposition est la plus fréquente. ALTHEA; nom latin du genre guimauve.

V. ce mot.

ALUBEL, s. m.; sorte de chapitean en terre, sans fond et conique, forme qui permet d'en mettre plusieurs les uns audessus des autres. Ce vaisseau sert à la sublimation du soufre.

ALUINE, s. f.; un des noms sous lesquels on désigne l'absinthe. V. ce mot.

ALUMINE, s. f., alumina ( alumen, alun), oxide d'aluminium; poudre blanche, douce au toucher, insipide, inodore, happant à la langue, insoluble dans l'eau, pouvant toutefois en absorber heaucoup, formant alors un bydrate blanc et pulvérulent; inattaquable par l'alcool, soluble dans la potasse, la soude et l'ammoniaque, diminuant de volume au feu, éprouvant un retrait proportionné au degré de la chaleur à laquelle on la soumet, et fusible par l'action du chalumeau à gaz en nn émail jaunâtre et demitransparent; très - commune, même à l'état de pureté, dans la nature; innsitée sous cette forme, mais la plus utile de toutes les terres quand elle est unie aux acides ou à la silice. On l'a conseillée en médecine comme absorbant.

ALUMINIUM, s. m.; métal dont on présume que l'alumine est nn oxide, et qu'on ne connaît pas encore, quoique Davy assure l'avoir obtenu à l'état de paillettes grises, et allié avec le fer.

ALUN, S. m., alumen, elumençia; sursulfate d'alumine et de potasse, on d'alumine et d'ammoniaque, onenfin d'alnmine, de potasse et d'ammoniaque. On troure ces trois variétés dans le commerre.

Alun calciné; alnn qu'on a soumis à une chaleur assez forte pour lni enlever tonte son eau de cristallisation; il est boursonfflé, opaque, blanc et cohérent; on l'emploie comme cathérétique.

Alun cubique; sulfate d'alnmine et de potasse cristallisé en cubes, qu'on obtient quand on ajoute un excès de potasse.

Alun de roche; masse produite par le refroidissement de l'alun ordinaire, fondu dans son eau de cristallisation à une chaleur qui surpasse peu celle de l'eau bouillante.

Alun nitreux; ancien nom du nitrate d'alumine.

ALUNATION, s. f. : opération par la-

quelle on produit de l'alun.

ALUNER, v. a.; plonger un corps dans une dissolution aqueuse d'alun, ou l'imprégner d'alun par un procédé quelcon-

que.
ALVÉOLAIRE, adj., alveolaris; qui appartient ou qui a rapport aux alvéoles;
arcades, artères, nerfs, veines alvéolaires.

ALVEOLE, s. m., alveola, foveola, βέθριον, φάτνιον. On donne ce nom à des cavités creusées dans l'épaisseur du bord libre des deux màchoires, et qui logent

les racines des dents.

Auxònis, adj., alvoclatus; qui présente
de petits enfoncemens réguliers ayant
quelque ressemblance avec les alvéoles
des gâteaux d'abeilles, et dans lesquels
la base des fleurs est enfoncée, comme le
réceptacle commun des fleurs de l'ono-

perdon.
ALVEOLO-LABIAL, adj., alveolo-labialis;
nom donné par Chaussier au muscle buccinateur.

ALVIN, adj., alvinus (alvus, bas-ventre); qui appartient au bas-ventre; déjections alvines, flux alvin, matières alvines.

Alvron, alypum, ou turbith végétal, globularia alypum, L.; petit arbuste qui croit sur les rochers des régions méditerranéennes, et qui fait partie de la famille des globulariées. Ses feuilles ont une savenr un pen âcre et désagréable; elles sont très-purgatives, et forten nasage chez

les habitans du midi de la France. Il n'est pas bien certain que la plante mentionnée sous ce nom dans Dioscoride soit celle dont nons venons de parler, quoique toutes les denx fassent employées comme paratires.

ALYSME, s. m., anxietas ( ἀλύω, je snis inquiet, agité); anxiété, inquiétude. Swédiaur en a fait un genre de maladie.

Amadou, s. m., igniarium; substance spongieuse et souple, que l'on prépare avec plusieurs champignons du genre holet, et que l'on désigne plus spécialement sous le nom d'agarie.

AMADOUVIER, s. m.; nom d'un bolet avec lequel on prépare l'amadon.

AMAGRISSEMENT, s. m., macies, maceratio; passage de l'embonpoint à la maigreur; état d'une personne dont l'embonpoint diminue.

AMAGAMATION, s. f., amalgamatio; opération métallurgique qui consiste à extraire l'or et l'argent de leurs gangues,

par le moyen du mercure.

Αμαισαμε, s. m., amalgama (ἄμα, ensemble, γαμέω, je me marie); combinaison du mercure avec un ou plusieurs métaux.

AMALGAMER, v. a.; combiner le mer-

AMALTHEF, S. m., amalthea. Desvaux appelle ainsi un fruit forme de plusieurs petits akenes renfermes dans un calice persistant: tel est celui des aigremoines.

AMAND (Saint-), ville du departement du Nord, célèbre par ses boues et ses eaux minérales sulfureuses, dont la tem-

pérature est de 18 à 27 degrés. AMANDE, s. f., nucleus. Ge mot n'a pas tout-à-fait la même signification dans le langage vulgaire et dans la langue technique de la botanique. On désigne vulgairement sous le nom d'amande tout ce qui est renfermé dans l'intérieur d'un noyau; mais en botanique on réserve ce nom à la partie de la graine qui est immédiatement recouverte par son tegument propre ou épisperme. Tantôt l'amande est formée d'un seul corps qui, au moment de la germination, se gonfle, se développe, et constitue la jeune plante; c'est l'embryon. Tantôt elle se compose de l'embryon, qui en est la partie essentielle, et d'un autre corps qui est accessoire, ne prend aucnn accroissement lors de la germination, finit même par être absorbé et disparaître, et qu'on appelle endosperme (V. ce mot). L'amande du haricot est formée par l'embryon senlement; dans celle dn ble, du

ricin, elle se compose d'un embryon et d'un endosperme.

52

AMANDE, s. f., amygdala. On donne ce nom aux fruits de l'amandier (amvgdalus communis, L.), arbre originaire d'Orient, mais cultivé en abondance dans toutes les contrées tempérées d'Europe. Il fait partie de la famille des rosacées, section des drupacées, et de l'icosandric monogynie. On distingue-deux variétés principales d'amandes, savoir, les douces et les amères. Les amandes douces ont une saveur agréable. On les mange fraîches on seches. On en retire par expression une huile grasse, très - abondante , et dont on fait un grand usage dans la préparation des loochs, des potions, des linimens, etc. Après les avoir dépouillées de leur tégnment, on prépare avec ces amandes des émulsions adoucissantes; elles servent également à la confection du sirop d'orgeat. Quant aux amandes amères, elles doivent lenr saveur désagréable à l'acide hydrocyanique qu'elles renferment. On les dit toniques et fébrifnges. L'huile grasse que l'on en retire est douce, comme celle de la variété précédente.

AMANDÉ, s. m., amygdalatum; lait d'amande. V. EMULSION.

AMANDIER, s. m., amygdalus communis; arbre qui produit les amandes. V.

AMANDE. AMANITE, OH ORONGE, S. m., amanita; genre de champignons qui contient toutes les espèces d'agaric dont le pédicule est renflé à la base, et qui sont entièrement renfermées dans une bourse ou volva, avant leur entier développement. Il est important de bien distinguer les especes de ce genre, parce que les unes sont dangereuses, tandis que les autres sont fort recherchées comme alimens. C'est à ce genre qu'appartiennent les variétés de champignons connues sous les noms d'agaric bulbeux et d'agaric printanier, qui sont vénéneuses. L'oronge vraie et l'oronge fausse en sont également deux espèces, dont nous ferons connaître les caractères distinctifs au mot oronge.

AMARANTHACÉES, s. f., amaranthaecæ (α priv., μαραίνω, je flétris, ἄνθος, fleur); famille de plantes dicotylédones apétales, dont les étamines sont hypogynes, Composée en général de plantes herbacées, dont les flenrs, bien que petites, ont cependant des couleurs assez éclatantes, cette famille est peu remarquable parses propriétés médicales. Presque tontes les amaranthes ont une saveur fade, et dans quelques contrées on mange les feuilles de plusieurs espèces, après les avoir fait bouillir, à la manière des épinards.

AMARINITE, s. f.; nom générique imposé à un certain nombre de principes immédiats des végétaux, composés de carbone uni avec de l'hydrogène et de l'oxigène dans les proportions nécessaires pour former de l'cau, qui tous sont solides, cristallins, amers, inodores, deliquescens, solubles dans l'alcool et insolubles dans l'éther.

AMAUROSE, s. f., amaurosis. duavρώσις (άμαυρός, obscur); paralysie de la rétine, qu'on reconnaît à la perte plus ou moins complète de la faculté de voir, dont se plaint le malade, l'œil avant conservé sa transparence, et, ordinairement, à la dilatation et à l'immobilité de la pupille : maladie dont les causes sont trèsvariées, qui, comme toutes les névroses, est fort difficile à guérir, et contre laquelle les irritations dérivatives, appliquées tant à la peau que sur les surfaces digestives, sont les movens qui en général ont le plus d'efficacité.

Amei, s. m., ambi, ambe (auba, sommet); machine décrite par Hippocrate, qui servait à réduire les luxations du bras. et dont l'usage est aujourd'hui entièrement abandonné. Elle était composée d'une pièce de bois verticale, supportée par un pied, et terminée par deux montans, entre lesquels était suspendue une autre pièce mobile , sur laquelle on étendait le membre luxé, et dont on se servait comme d'un levier du premier genre à bras inégaux.

Ambiant, adj., ambiens (ambire, envelopper); qui enveloppe de toutes parts : air ambiant, atmosphere ambiante, corps ambiant.

AMBIDEXTRE , adj. , ambidexter , augudegros (ambo . deux , dextra , droite); qui est également adroit des deux mains. Le chirurgien doit être ambidextre.

AMBLE, s. m. ( aubliver, rompre le pas); allure plus basse que celle du pas, dans laquelle le cheval n'a que deux mouvemens, de façon que les jambes de devant et de derrière du même côté se lèvent en même temps, et se portent en avant, tandis que celles de l'autre côté posent à terre, et vice versà. De la même étymologie vient le mot traquenard, entrepas; train rompu qui tient quelque chose de l'amble.

AMBLOME, s. f., abortus, ausloua; avortement.

AMBLOSE, s. m., abortus, auslasti; avortement.

AMBLOTIQUE, adj. et s. m., ambloticus αμέλωσις, avortement); qui provoque l'avortement : médicament amblotique. AMBLYHAPHIE, V. ANHAPHIE.

AMBLYOPIE, s. f., amblyopia, &ashumπία (ἀαδλὸς, obscur, ώψ, œil); obscurcissement ou affaiblissement de la vue : premier degré de l'amaurose, ordinairement caractérisé par la dilatation de la papille, et toujours accompagné de l'impossibilité d'apercevoir les objets petits ou peu éclairés.

Ambonay, village de la Champagne, à quelques lieues de Châlons, près duquel on trouve, sur une montagne, plusienrs filets d'ean minérale ferrugineuse

Ambre blanc, variété du succin.

Ambre gris , s. m., ambra grisea , 21βρα; substance plus légère que l'ean, opaue, cendrée, ordinairement tachetée de points blancs et noirs, molle, tenace, flexible, insipide, d'une odeur suave, fusible et volatilisable au feu, insoluble dans l'eau, solnble dans l'alcool, l'éther et les huiles, et formant une espèce de savon avec les alcalis caustiques. On trouve l'ambre nageant à la surface des eaux de la mer. Il est regardé comme le produit d'une sécrétion morbide des intestins du physeter macrocephalus, et on l'emploie comme parfum. Usité rarement en médecine ; il est stimulant , aphrodisiaque.

Ambre jaune. V. Succin.

Ambre noir. V. JAYET.

Ambre, adj.; qui tient de l'ambre : couleur ambrée, ou jaunâtre ; odeur ambrée.

AMBRÉATE, s. m., ambreas; sel formé parla combinaison de l'acide ambréique avec une base salifiable.

Ambreine, s. f., ambreina; substance grasse, fusible, sublimable et décomposable au feu, qui forme en grande partie l'ambre gris, et qui paraît n'être qu'nne variété de la cholestérine, dont elle diffère peu.

AMBRÉIQUE, adj., ambreicus; acide solide, jaunâtre et moins fusible que l'ambréine, qui s'obtient en traitant celleci par l'acide nitrique. Quelques chimistes pensent qu'il ne diffère pas de l'acide cholestérique.

AMBRETTE, s. f., hibiscus abelmoschus, L. ; petite plante de la famille des malva-

1.

cées et de la monadelphie polyandrie, qui croît en Asie et dans l'Amérique méridionale. Ses graines ont nne odeur mnsquée très-agréable; de là les noms d'abelmosch et de graines musquées, sons lesquels on les connaît généralement. C'est avec ces graines que l'on prépare, en Orient, la poudre de Chypre, employée comme parfum. Selon quelques auteurs, on mêle en Egypte les graines de l'ambrette avec celles du cafier, afin d'en obtenir une boisson plus parfumée.

AMBULANCE, s. f. (ambulare, changer de lieu); réunion de tout ce qui est nécessaire en hommes et en choses destinés à constituer des hôpitaux mobiles, suivre les monvemens d'un corps d'armée; relever les blessés, les panser sur le champ de bataille, pratiquer sur eux les opérations urgentes, et les transporter dans les hopitaux secondaires. - Une ambulance se compose, 1º d'un chirurgien major, de plusieurs aides et sous-aides, de pharmaciens, d'employés d'administration et d'infirmiers; 2º de caissons contenant des objets de pansement, des instrumens de chirurgie, des médicamens ; 5º enfin de voitures de transport pour les blessés.

AMBULANT, adj., ambulans (ambulare, changer de lieu); qui change, ou qu'on change de lieu. Erysipèle ambulant , vésicatoire, hôpital ambulant,

AMELIORATION, s. f., amelioratio (ad, vers, melius, meilleur); changement en mieux dans une maladie.

AMENDEMENT, s. m., allevatio, remissio, levamentum (a priv., menda, défaut); changement en mieux dans le cours d'une maladie.

AMÉNIE, s. f., amenia (a priv., uny, mois); état d'une femme qui n'a jamais été on qui n'est plus réglée.

AMENOMANIE, s. f., amenomania (amænus, agréable, μανία, manie); délire gai. monomanie joyeuse.

AMÉNORRHÉE, s. f., amenorrhæa (a priv., μήν, mois, ρίω, je coule); suspension, abolition du flux menstruel.

AMENTACE, adj., amentaceus. On appelle ainsi les fleurs qui sont disposées en chatons, telles que celles du sanle, dn peuplier, du chêne, etc. V. GHATON. Jussieu avait renni dans un senl et même ordre naturel tous les végétaux dont les fleurs sont disposées en chaton, et leur avait donné le nom d'amentacées. Les botanistes modernes ont, et avec raison, divisé cette famille en plusienrs autres, qui sont

les bétulacées, les cupulifères, les juglandées, les salicinées, les ulmacées, etc.

Amer, adj. et s. m., amarus, πικρός; qui a de l'amertume.

Amertume, s. f., amaritudo, πικρία; sa-

veur particulière, et toujours désagréable, quand elle est un peu intense. ΑμέτΒοριουΣ, adj., amethodieus (α

priv., μίθοδος, méthode); sans ordre, sans méthode. Αμέτειε, s. f., ametria, ἀμέροία (α pr.,

μέτρον , mesure ) ; irrégularité.

AMIANTACÉ, adj., amiantaceus; qui a l'aspect de l'amianthe; se dit d'une espèce de teigne qui entoure la base des cheveux d'une pellicule ayant quelque ressemblance avec l'amianthe.

AMDINE, s. f.; substance d'un blanc jaunâtre, très-friable, en fragmens irréguliers, demi-transparente, inodore, insipide, soluble dans l'eau chaude seulement, et insoluble dans l'alcool, qu'on obtient en abandonnant l'empois d'ami-

don à lui-même. AMIDON, OU AMIDONITE, s. m., amylum, άμυλον, άμυλίον (α priv., μύλη, meule); substance grenue, cristalloïde, composée de paillettes brillantes ; blanche, insipide, inodore, douce au toucher, inalterable à l'air , soluble dans l'eau chaude, inattaquable par l'alcool et l'éther, ct transformable par l'action de l'acide sulfurique en un sucre semblable à celui de raisin. Principe immédiat des végétaux très-répandu dans la nature, formant la base de la plupart des alimens tirés du règne végétal, essentiellement alibile, et émollient lorsqu'il est étendu dans beaucoup d'eau.

Anui, s. m., amni; genre de plantes de la famille des ombellières et de la pentandrie digynie, dont une espèce (amni majus) a des semences d'une saveur aromatique et chaude, qu'autrefois on employait comme excitantes et carminatives.

Αμμος μος , s. f., ammochosia, ἀμμωχωσία (ἄμμος, sable, χῶσις, amas); bain de sable.

de sable.

Ammoniac, adj., ammoniacus; épithète
donnée autrefois au sel appelé anjour-

d'hui hydrochlorate d'ammoniaque. Ammoniacia, adj., ammoniacalis; qui a rapport à l'ammoniaque, qui contient de l'ammoniaque, qui a l'odeur de l'ammoniaque: odeur, pommade, sueur, urine, vapeur ammoniacale; liniment,

gaz, sel, savon ammoniacal.
Ammoniace, adj., ammoniacus; qui

renferme de l'ammoniaque.

Aumoniaco-magnésien, adj., ammoniaco-magnesicus; nom donné anx sels qui contiennent de l'ammoniaque et de la magnésie.

Ammoniaco - mercuriel , adj. , ammoniaco - mercurialis ; nom donné aux sels qui contiennent du mercure et de l'ammoniaque.

ANYONAÇES (gomme), ammoniacum gammi; substance gommo r-fesicueus, ainsi appelée parce qu'on la tirait autrefois de la Libre, pays abondant en sable. Elle est en larmes blanchâtres en dedans, jaunes en debors, d'une odneu désagréable et fétide. On l'obtient, par des incisions, d'une orbuellièrer que l'on croit généralement être le balon gammi- à préparer divers emplâtres. A l'intérieur on l'administre, mais rarement, comme antispasmodique.

AMMONIAQUE, s. f., ammoniaca; gaz alcalin, incolore, transparent, élastique, d'une odenr vive et pénétrante, d'une saveur ácre et urineuse, très-solubé dans l'ean, et formé de trois parties d'hydrogène et d'une d'azote. C'est un puissant excitant diffusible : on l'emploie aussi à l'exténieur comme caustique.

Ammoniate, s. m., ammonias; nom donné par Klaproth aux composés d'ammoniaque et d'nn oxide métallique: synonyme d'ammoniare.

Ammonio-chlorure, s. m.; nom donné par Grouvelle aux combinaisons des chlorures avec le gaz ammoniaque sec.

AMMONIUM, s. m., ammonium; métal hypothétique, admis par Davy et Berzelius, qui supposent que l'hydrogène et l'azote en sont des oxides.

Ameniura, 3. f.; composé d'ammoniaque et d'un oxide métallique. Quelques-unes de ces combinaisons sont fulminantes.

Amnésis, s. f., amnesia, oblivio (α priv., μνήσις, mémoire); perte de la mémoire.

Austos, s. m., amnion, amnios, duylor, duvo; (áva, ensemble, tíva, je snis); membrane séreuse, mince, presque transparente, et de forme ovoide, qui renferme immédiatement le fettas, lequel y sege au milieu d'un finide jaunâtre ou légèrement laiteux, d'une odeur fade, et d'une saveur un pen salée.

Amniotate, s. m., amniotas; sel formé par la combinaison de l'acide amniotique avec une base salifiable. Ansiotices, adj., amnioticus; nom d'un acide blanc, brillant, inodore, cristallisable en longues aiguilles, à peine soluble dans l'ean froide, très-soluble dans l'ean et l'alcool bouillans, d'une savenr aigrelette à peine sensible, qui existe dans la liqueur de l'allantoïde de la vache.

Amnique, adj., amnicus; nom donné par quelques chimistes à l'acide amnioti-

аце.

ANOME, s. m., amomum; genre de plantes de la famille des amomées ou drymyrhizées, qui produit plusicurs médicamens, tels que le cardamome, le gingembre, les graines de paradis. V. ces mots.

Amomées, s.'f., amomeæ; famille de plantes plus généralement désignées

sous le nom de cannées.

AMORPHE, adj., de formis (a priv.,

Αμορρή, forme); difformité, vice de conformation.

AMOUILLANT, adj.; se dit d'une vache prête à vêler, ou qui vient de vêler. La durce de la garantie est de neuf jours pour les vaches laitières et amouillantes, suivant l'arrêt du 7 septembre 1765.

Amouille, s. f.; nom vulgaire du premier lait que donne une vache fraîche

vėlėe. Αμουκ, s. m., amor, φιλία; sentiment

passionné d'une personne d'un sexe pour une personne d'un autre sexe; violent attachement pour une chose quelconque. AMOURETTES, s. f.; nom donné vulgairement aux ovaires des mammifères do-

mestiques.

ΑΜΕΗΛΕΙSTÈRE, adj., ἀμφαρισίερὸς (ἄμφω, deux, ἀρισίερὸς, gauche); qui a les deux mains gauches; maladroit.

Αμεθεμέμες, adj., amphemerina, άμφημερινή (άμφὶ, chaque, ήμέρα, jour); se dit des fièvres qui reviennent chaque

AMPHARTHROSE, s. f., amphiarthrosis (ἀνωρὶ, des denx côtés, ἄφθρον, articulation); articulation qui ne permet aux os que d'exécuter des monvemens obscurs, à peine sensibles, et sans glissement proprement dit des surfaces.

ANPHINESTROÜDS, adj. et s. f., retiformis, λιμφβλισθρειούς, (λιμφθλισθρον, filet à prendre du poisson, εδος, forme); nom donné à la rétine, parce qu'elle reçoit un grand nombre de vaisseaux qui y forment des réseaux.

AMPHIMÉRINE, V. AMPHÉMÉRINE.

Amphisabous, s. m., amphisarca (ἀμφὶ, antour, σὰρξ, chair); on nomme ainsi un fruitsec, indéhiscent, multiloculaire, ligneux à l'extérieur et pulpeux à l'intérieur, tel que celui du baobab.

Amphismèle. V. Amphismile. Amphismile, s. f., ἀμφισμίλη (ἀμφὶ, des deux côtés, σμίλη, scalpel); scalpel

on coutean à deux tranchans.

Ameristome, s. m., amphistoma (ἐωρὶ, des deux côtés, σθίρω, houche); nom donné par Rudolphi à un genre de vers intestinanx, dont les diverses espèces vivent principalement dans les oiseaux.

ANEUTROFE, adj., amphitropus (supe), des deux chès, sporte, je tourne); denomination inventée par Richard pour caractériser l'embryon dont les dens extrémités cotylédonaire et radiculaire se rapprochent à peu près également du hile, de sorte qu'il est courbé en forme de cercle. Cette modification se remarque dans les alismacées, beaucoup de crucifères, etc.

AMPHORE, s. f., amphora. Quelques autenrs ont donné ce nom à la partie ou valve inférieure des capsules à savonnette ou pyxides, comme dans le m.uron, le jusquiame, le pourpier, etc.

AMPLEXATILE, adj., amplecatilis (amplecti, embrasser); nom donné par fachard à l'embryon dont le corps radiculaire embrasse presque la totalité de la masse de l'embryon, comme dans certaines graminées.

APPLENTÊLUE, adj., amplecieaulis (amplecti, embrasser, caulis, tige); se dit de toutes les parties de la plante qui s'attachent circulairement autour de la tige, de manière à l'embrasser dans toute se circonférence. Ainsi les feuilles sont amplexicaules dans le bupleurum routurdiplium et le pavot somnifère; les stipules sont amplexicaules dans les magnoliers, les figurers, etc.

AMPLITUDE, s. f., plenitudo; — des poches gutturales ou d'Eustachi, dépôt qui se forme dans ces cavités: on y pénètre, pour les vider, au moyen d'une opération appelée hyo-vertébrotomie; ou ponction

des poches d'Eustachi.

mée par un épanchement de sérosité entre l'épiderme et le corps muqueux de la peau des mains on des pieds, à la suite d'exercices rudes. Dans les autres parties du corps, ces tumeurs prennent le nom de cloche ou phlyctène.

AMPOGLE, s. f., ampulla; tumeur for-

AMPUTATION, s. f., amputatio (amputare, conper); opération par laquelle on sé-

pare, à l'aide de l'instrument tranchant, une partie molle saillante ou un membre, dn reste du corps. Dans le premier cas on dit mienx résection. - Amputation circulaire, celle dans laquelle on coupe circul'airement les tégumens et les muscles ;à lambeaux, celle dans laquelle on fait avec la peau et les muscles, soit deux lambeaux qu'on applique l'un a l'autre quand la section de l'os est opérée, soit un seul lambeau assez long pour recouvrir toute la plaie; - dans l'article ou dans la contiguité des membres, celle dans laquelle, au lieu de scier l'os d'un membre, on le sépare dans son articulation supérieure. Toutes les amputations dans la continuité des membres sont des amputations partielles. Presque toutes les amputations dans l'article sont de veritables extirpations, et dans toutes on fait des lambeaux.

AMPUTER, v.a., amputare; conper, séparer : pratiquer l'amputation.

AMULETTE, s. m., amuletum, περίαμμα, περίαπτον (amovere, éloigner); objet qu'on porte sur soi pour se garantir des maladies ou des maléfices.

Αμνομέ, s. f., άμυγή (άμυσσω, j'écorche); légère excoriation.

AMYCTIQUE, adj. et s. m., amycticus, άμυστικός (άμυσσω, je déchire); topique corrosif.

AMYGDALE, s. f., amygdala, παρέσθμιον (άμυγδαλη, amande). On appelle ainsi deux corps de forme ovoïde, situés dans l'écartement des piliers du voile du palais, rougeatres, saillans dans l'intérieur de la bouche, formés par une agglomération de follicules, et fournissant un fluide muqueux abondant. | On donne aussi le nom d'amygdale à une protubérance arrondie de la face inférieure du cervelet.

AMYGDALIN, adj., amygdalinus: dans lequel il entre des amandes : savon amygdalin.

AMYGDALITE, s. f., amygdalitis ( auvydáλη, amande); inflammation des amygdales. AMYLACE, adj., amylaceus, auvlos (amy-

lum, amidon); qui est de la nature de l'amidon : fécule amylacée, ou amidon. Anabase, s. f., augmentum, avabusis

(ἀναδαίνω, je monte); période d'accroissement des maladies. Anabole, s. f., sursum evacuatio, avaβολή, ἀναγολή (ἀνὰ, en haut, δάλλω, je jet-

te); évacuation par le haut. ANABROCHISME, s. m., anabrochismus, ἀναβροχισμός (ἀνὰ, à travers, βρόχος, nœud coulant); opération qui, dit-on, consiste à saisir avec un nœud coulant formé par un cheveu, les cils déviés qui irritent le globe de l'œil, dans la maladie nommée trichiase.

ΑΝΑΒΒΟSE, s. f., anabrosis, ἀνάβρωσις, διάβρωσις (ἀναδρώσχω , je ronge) ; érosion.

ANACARDE, s. m.; fruit de l'anacardier. anacardium orientale, L., grand arbre originaire des Indes, et qui fait partie de la famille des térébinthacées. Ces fruits. de la grosseur du bout du pouce, ont'à peu près la forme d'un cœur, et renferment une amande blanche, douce et bonne à manger. Leur péricarpe, qui est mince et celluleux, est rempli d'un suc acre, avec lequel on prépare de l'encre, et dont on se sert pour marquer le linge. C'est une antre espèce de ce genre, l'anacardium occidentale, dont Lamark a fait le genre cassuvium, qui produit la noix d'adajou.

Anacatharsie, s. f., anacatharsis, &vaκάθαρσις (ἀνὰ, en haut, καθαίρω, je pars); purgation par le haut.

Anacathantique, adj. ct s. m., anacatharticus (ἀνὰ, en haut, καθαίρω, je pars); qui purge par le haut.

Anacheempsie, s. f., anachrempsis, àváχρεμψις (άνα, en haut, χρέπτομαι, je crache); crachement.

Anacinème, s. m., exscreatio, ἀνακίνημα (ἀναχινέω, je remue); impulsion communiquée à tout le corps dans certains exercices de gymnastique. ANACLINTÈRE, s. f., recubitorium, dva-

xλιντήριον (ἀνὰ, en haut, xλιντήρ, lit); sorte de chaise longue et inclinée. Anachisie, s. f., decubitus, avantions

(ἀνὰ, sur, κλίνη, lit); situation du malade dans son lit. Anacollème, s. m., ἀνάχολλημα (ἀνα-

χολλάω, je colle); épithème frontal. ANACONCHYLISME, s. m., gargarismus, άνακογχυλισμός (κουχυλίζειν, se gargariser); action de se gargariser ; gargarisme. ΑΝΑCTÉSIE, s. m., ἀνάκτησις (ἀνακτάομαι,

je recouvre ); récupération des forces. ΑΝΑΒΙΡΙΟSE, s. f., ἀναδίπλωσις(ἀνὰ, derechef, διπλόω, je double); redoublement des accès d'une fièvre intermittente. Απαρόσε, s. f., ἀνάδοσις (ἀναδίδωμι, je

distribue); introduction du chyle dans les organes. ΑΝΑDROME, s. f., ἀναδρωμή (ἀνὰ, en

haut, δρέμω, je cours); transport des bnmeurs vers les parties supérieures. ANEMIE. V. ANEMIE.

ANÆSTRÉSIE. V. ANESTHÉSIE.

Anagoge, s. f., avayoyn (ava, en haut,

α<sub>γω</sub> , je conduis ); évacuation par le haut.

Ανασκανημε , s. m. , medicamentorum

præscriptio, ἀναγραφή (ἀναγράφω, j'écris); formule, recette.

Anagyre, s. m., anagyris fætida (åvà,

en haut, yuòr, cercle; ; arbrisseau de la famille des légumineuses, qui croît dans les provinces méridionales de la France. Ses feuilles ont une saveur amère et désagréable ; elles sont purgatires. Cet arbrisseau est aussi connu sous le nom de bois puant.

Analsthésie. V. Anesthésie. Analepsie, s. f., renutritio, àvalujes

(ànà, derechef, λαμδάνω, je prends); récupération des forces, convalescence. | Soutien que l'on procure à un membre fracturé, au moyen d'un appareil convenable.

Analerrique, adj. et s. m., analepticus (ωλ, derechef, λαμό ένω, je prends); se dit des alimens qui hâtent les progrès de la convalescence, en fournissant des matériaux à la nutrition, et en excitant l'action des organes digestifs.

Analgesis, s. f., ἀναλγησία (α priv., άλγος, douleur); absence de la dou-

leur.

Analogie, s. f., analogia (ava, ensemble, λόγος, rapport); ressemblance. C'est sur l'analogie que sont fondées les descriptions anatomiques. On juge par analogie des actes organiques non soumis à nos sens. C'est par l'analogie que l'on va à la recherche du siège et de la nature des maladies. Les cadres nosologiques . les classifications des maladies, sont uniquement fondés sur l'analogie. C'est par analogie qu'on emploie chez un malade un médicament, une méthode thérapeutique, qui a réussi dans un cas à peu près semblable. Il y a rarement certitude en médecine, ce qui fait qu'on est obligé, dans la majeure partie des cas, de s'en tenir à l'analogie. L'abus de l'analogie, dans l'art de guérir, est une des sources les plus fécondes d'erreurs fatales à l'espèce humaine. Il ne faut pas perdre de vue l'énorme différence qu'il y a entre analogie et identité.

Analogisme, s. m., analogismus, ἀναλογίσμος; manière de procéder par analo-

gie.
ΑΝΑLOSE, s. f., tabes, consumptio, ἀνάλωσις, μείωσις (ἀναλίστω, je consume);

consomption, dépérissement. ANALYSE, S. f., analysis, àvalus ( la la ravers, lus, je délic); en médecine, c'est l'examen successif et comparatif de tous les phénomènes de structure et d'action de l'organisme dans l'état de santé et dans l'état de maladie; en chimie, c'est la séparation des divers copps simples, ou réputés tels, dont est formè un corps composé. Dans cette science, on a voiul distinguer une analyse vraie et une anatyse fausse; cette dernière était celle qui procurrit de fausses idées sur la composition des corps, en ce qu'elle donnait lieu à la formation de produits qui auparavant n'existaient pas dans les corps

soumis à l'analyse. On a bien fait de renoncer à cette distinction, car on ne peut l'établir avec certitude, du moins daus un très-grand nombre de cas. ANALYTIQUE, adj., analyticus; qui a

rapport à l'analyse.

Anamnésie, s. f., recordatio, reminiscentia, ἀνάμνησις (ἀνὰ, derechef, μνήμη,

mémoire); retour de la mémoire, réminiscence.

ANAMNESTIQUE, adj., anamnesticus,

αναμνηστικός (άνα, derechef, μνήμη, mémoire); qui rappelle, qui fait ressouvenir; qui aide à faire découvrir ce qui n'a plus lieu: signe anamnestique.

ANANDRAIRE, adj.; Decandolle appelle ainsi les fleurs composées uniquement des tégumens et de pistils multipliés, et qui manquent d'étamines.

Anapétie, s. f., ἀναπέτωα (ἀνὰ, entre, πετάω, je dilate); entre-baillement, dilatation des vaisseaux ou de l'orifice, soit d'un canal, soit d'un viscère creux quel-

ANAPHLASE, s. m. , manustupratio (ἀνὰ , particule indiquant le mouvement de has en haut , φλάω, je cohahite); masturhation.

Ακαρμοκές, s. f., vociferatio, ἀναφώνησις (ἀνὰ, en haut, φωνή, voix); action de crier, de parler à voix haute.

Απαρησκε, s. f., ἀναφορὴ (ἀνὰ, en haut, φέρω, je porte); évacuation par le haut.

Anaphonique, adj., anaphonicus (ἀνὰ, en haut, φέρω, je porte); qui rejette par le haut.

ΑΝΑΡΗΒΟDISIE, s.f., impotentia venerea, ἀναφροδισία (α priv., Αφροδίτη, Vénus); absence de tous désirs voluptueux.

Anaphrodite, adj. et s. m., anaphrogidies (a priv., Appolite, Venus); qui n'éprouve pas de désirs voluptueux.

Anaplase, s. f., conformatio, ἀνάπλασις (ἀνὰ, ensemble, πλάσσω, je forme, je façonne); consolidation des fragmens

Anapleagse, s. f., repletio, αναπλήρω-

σις (άναπληρόω, je remplis); opération par laquelle on supplée à un organe qui manque ; synonyme de prothèse.

ANAPLÉROTIQUE, adi., anapleroticus, άναπληροτικός (άναπληρόω, je remplis); nom donne aux remedes qu'on croyait propres à faire pousser les chairs dans les

plaies avec perte de substance. ΑΝΑΒΒΗΕΕ, s. f., ἀνάροσια (ἀνά, en hant, ρέω, je coule); afflux des humeurs

yers le haut.

ANABRHEGNYME, adj., disrumpor, avaiοπγνυμενός (ἀναδοήγγυμαι, rompre); se dit des ulcères qui se renonvellent par la rupture de leur cicatrice, trop promptement obtenue.

ΑΝΑΒΒΗΟΡΙΕ, s. f., ἀναδόοπία (ἀνὰ, en haut, ρέπω, j'incline); fluxion vers le

ANASABOUE, s. f., anasarea, avacaoxa (ανα, entre, σαρξ, chair ); hydrepisie générale du tissu cellulaire, qui commence à se manifester le plus ordinairement autour des malléoles, et qui est caractérisée par l'enflure des membres et des parties molles qui recouvrent l'abdomen, le thorax et même la face, par la tension, la pâleur et la sécheresse de la peau; si l'on presse avec le doigt une de ces parties, il v reste un enfoncement qui ne s'efface que lentement. L'anasarque est ordinairement secondaire, et, à cause de cela même, très - rarement curable. Ouand elle provient du séjour dans l'ean, on la guérit aisément. On en a distingué une active et une passive, c'est - à - dire une par excès, et l'autre par défaut de force ou d'action vitale. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'anasarque exige quelquefois la saignée.

ANASPASE, S. f., retractio, avacacase (ανασπάω, je resserre): constriction en

général, et principalement de l'estomac. ANASTÆCHEIOSE , S. f. , dyagtoryfragic ( avà, entre, à travers, clorystov, élé-

ment); disjonction des élémens d'un corps quelconque.

ANASTALTIQUE, adj. et s. m., anastaltieus, avacraltixòs (ava, avec, olello, je serre); astringent.

ANASTASE, s. f., avástası; ( ava , en haut, ἴσταμαι, je retourne); séjour des humenrs vers le haut,

ANASTOMOSE, s. f., anastomosis, avactéμωσις (ἀνὰ, avec, σίσμα, bouche); commnnication entre denx vaisseaux émanés de deux troncs différens, on qui, au moins, ne proviennent pas de la même

ANASTOMOTIQUE, adj., anastomoticus;

qui établit nne anastomose; branche anastomotique. | Médicamens anastomotiques, nom donné à ceux que l'on crovait propres à faire ouvrir les orifices des vaisseaux.

ANASTROPHIE, S. f., anastrophe ( avaσθρέφω, je retourne); inversion, extraversion, exstrophie d'une partie.

ANATOMIE . S. f. , anatome , anatomia , άνατομή (άνα, à travers, τέμνω, je coupe); art de disségner les corps vivans, pour apprendre à connaître le nombre, la forme, la situation, les rapports, les connexions et la structure des parties auxquelles on peut les réduire par l'analyse mécanique, -chirurgicale, qui ne considère les parties qu'en masse, et ne voit dans les régions qu'elle étudie que les rontes que peut suivre l'instrument du chirurgien, et dans les organes, que les points par lesquels ils sont vulnérables. - générale, étude des tissus organiques, considerés dans ce qu'ils ont de commun et de différent dans les organes à la composition desquels ils concourent. - médicale; étude du corps humain, dans laquelle on s'attache surtout à reconnaître la position des parties relativement à l'extérieur, et les liaisons nerveuses qui existent entre les organes, ainsi que l'état des tissus normaux, ... pathologique; étude des. organes altérés par la maladie, ou vicieusement conformés avant la naissance.

ANATOMIQUE, adi., anatomicus: qui a rapport à l'anatomie.

ANATOMISER, v. a., animalium corpus incidere ; disséquer. ANATOMISTE, S. m., anatomicus, prosec-

tor; qui s'occupe d'anatomie. ANATRÉSIE, S. f., perforatio, avaronois;

trépanation. ANATRIBE, V. ANATRIPSIE.

ANATRIPSIE, s. f., dvárochie ( dva, vers,

τρέπω, je frotte); friction. ANATRIPSOLOGIE, s. f., anatripsologia (ἀνὰ, vers, τρέπω, je frotte, λόγος, dis-

cours ); traité des frictions. ΑΝΑΤΕΟΡΕ, s. f., ἀνατροπή (ἀνά, en haut , τρέπω , je tourne) ; renversement.

ΑΝΑυDIE, s. f., ἀναυδία (α priv., ἀνδή, voix); extinction de voix. ANCHILOPS, s. m., anchilops, ayx Day (ayr, auprès, &, ceil); tumeur inflam-

matoire située au grand angle de l'œil. Anchois, s. m., engraulis; poisson du genre clupée, qui, lorsqu'il est salé, sert d'assaisonnement.

ANCIPITÉ, adj., anceps (anceps, épée à deux tranchans); synonyme de gladie, qui se dit des tiges et des feuilles tellement comprimées qu'elles offrent deux bords tranchans, comme un glaive.

Ancistroïde, adj., ancistroïdes ( ancistroïdes), crochet); épithète donnée à l'apophyse coracoïde, parce qu'elle ressem-

ble à un crochet.

Arcours, s. f., aquilegia vulçaris;
plante de la famille des renonculacées
et de la polyandrie pentagynie, qui est
vivace, et qui croît dans les bois ombragées. Elle était autrefois employèe comgées. Elle était autrefois employèe coment aujourd'hui tout-à-fait innsitée, et reléguée dans nos parterres, où elle produit un très-bon efflet par ses fleurs violettes, blanches, roses ou panachées, qui
lettes, blanches, roses ou panachées, qui

Anconi, adj. ets. m., anconeus (ἀχαλο, conde); petit muscle (épicondylo - cubi-tal, Ch.) de l'avant - bras, situé près du coude, qui se porte du condyle externe de l'humérus au bord postérieur du cubitus, où il se termine en pointe

aiguë, et qui concourt à étendre l'avantbras sur le bras.

donblent facilement.

Ancteriasme, s. m., infibulatio, 272τηριασμός (άγατηριάζω, je serre avec un lien); infibulation. Ακογιοβιέρημακον. V. Ακεγιοβιέρημα-

RON.

ANCYLOMÈLE. V. ANKYLOMÈLE.

Ancylonerisme. V. Ankylonerisme. Ancylose, V. Ankylose.

ANCYLOTOME. V. ANEYLOTOME. ANCYROIde. adj., ancyroides, ayxupoutdhg ( ayxupo, ancre, sizos, figure); nom donné à l'apophyse coracoïde de l'omoplate, à cause de sa ressemblance avec un crochet, et à la cavité digitale des

ventricules latéraux du cerveau, à cause de leur forme recourbée.

ANCYROMÈLE. V. ANKYLOMÈLE.
ANDELY, petite ville, située à huit lieues
de Rouen, aux environs de laquelle existe
une source d'eau légèrement ferrugi-

neuse et froide.

ANDRANATOME, s. f., andranatomia, ἀνδρανατομή (ἀνήρ, homme, ἀνά, à travers, τίμνω, je coupe); anatomie ou dissection du corps humain.

Androgyniams, adj.; Decandolle désigne ainsi les fleurs doubles où la transformations s'est opérée dans les deux sortes d'organes sexuels, sans que les tégu-

mens soient altérés.

ΑΝΒΑΘΕΥΝΕ, s. m., androgyna, ἀνδρόγυνος (ἀνὴρ, homme, γυνό, femme); synonyme d'hermaphrodite. [ Cette expression a, en botanique, un sens tont-à-fait différent, suivant qu'on l'applique à une fleur ou à un végétal tout entièr. Dans le premier cas, elle est cynonyme d'hermaphrodite, et signifie que, dans une même enveloppe florale, les deux organes sexuels sont réunis; dans le second, elle a le même sens que monôtque, de exprime que la plante est pourvue de fleurs mâles et de fleurs femelles.

Andromania (ἀνηρ, homme, μανία, fureur); désir effréné de

cohabiter avec les hommes.

Andronie, s. f., andronia; principe hypothétique admis par Winterl dans Patmosphère, et qui ne repose que sur de pures spéculations.

Andropetalaire, adj. Decandolle donne ce nom aux fleurs doubles où la corolle est multipliée, et où les étamines sont changées en pétales simples ou multiples, le pistil restant sain.

Androphosis, s. f., androphobia (ἀνὴρ, homme, φόδος, terreur); haine du genre humain.

Andrephore; s. m., androphorum (&v)p, male, qfpo, je porte). Quand les étamines sont monadelphes, et que les filets sont soudés ensemble dans toute

leur longueur, Mirbel désigne le tube ou cylindre formé par leur réunion, sous le nom d'androphore.

ΑΝΒΕΟΤΟΜΙΕ, s. f., androtomia, ἀνδροτομὸ (ἀνὸρ, homme, τέμνω, je coupe); dissection ou anatomie du corps humain. ANBRUM, s. m., gonflement éléphantiasique du scrotum, qui est endémique

dans l'Asie méridionale, et qu'a décrit Kæmpfer. Ane, s. f., asinus; espèce du genre

cheval.

ARÉANTISSEMENT, s. m., extinctio; expression hyperbolique dont les gens du monde se servent pour désigner une fatigue excessive, ou bien la syncope.

Ankee, adj., impuber, ἄνηβος (α priv., ηδη, puberté); impubère, qui n'est pas nabile.

Aneilème ou Aneilèse, s. m., involutio, ἀστίλημα, ἀστίλησις (ἀστίλισθαι, je suis roulé en haut); transport des gaz intestinaux vers la partie supérieure du canal digestif.

ANELAGE, s. m., agnum parere; port on mise bas de la brebis.

ANELECTRIQUE, adj., anelectricus (α priv., πλεκτρου, succin); qui n'est pas susceptible de devenir électrique par le frottement.

Anémasie ou Anémose, s. f., anæmasis (α priv., αἴμα, sang); défaut de sang-Anémie, s. f., anæmia (α priv., αἴμα, sang); défant de sang. | Maladie dans laquelle le sang n'est point en suffisante quantité ponr l'entretien de la vie, et paraît avoir perdu sa conleur, sa consistance et ses qualités excitantes; tel était l'état des hommes qui se tronvèrent tout à coup privés d'air respirable dans une galerie des mines de charbon de la Flandre. L'usage des oxides de fer et de la limaille de ce métal parut leur être utile.

ANÉMOGRAPHIR, s. f., anemographia (ανεμος, vent, γράφω, i'écris); partie de la physique qui s'occupe de l'histoire des vents.

ANÉMOMÈTRE, s. m., anememetrum (ανεμος, vent, μέτρον, mesure); instrument propre à déterminer la force et la vitesse du vent.

ANÉMOMÉTRIE, s. f., anemometria ( zvsμος, vent, μέτρον, mesure); art de mesurer la force ct de juger de la vitesse du

ANÉMOMÉTROGRAPHIE, s. f., anemometrographia (avenos, vent, ustpov, mesure, γράφω, j'écris); description des anémomètres.

ANÉMONE, s. f., anemone (avenos, vent); genre de plantes de la famille des renonculacées et de la polyandrie polygynie, qui se compose d'espèces herbacées et vivaces, généralement acres et vésican-

ANÉMONINE, s. f., anemonina; substance cristallisable, soluble dans l'alcool, insoluble dans l'essence de térébenthine, et volatilisable au feu, que Funke a découverte dans l'anemone pratensis.

ANÉMOSCOPE, s. m., anemoscopium (ανεμος, vent, σχοπέω, je regarde); instrument qui fait connaître la direction

du vent. ANÉPITHYMIE, s.f., anepithymia ( a pr., έπιθυμία, désir); diminution, abolition

des appétits, de la faim, de la soif, des désirs vénériens. ANÉRÉTHISIE, s. f., inirritabilitas (apr., έρέθισις, irritabilité); défaut d'irritabi-

lité, selon Swédiaur. ANESIE, s. f., remissio, aveous ( avenue, je relache); rémission, amélioration

dans les symptômes. Απεςτιέςιε, s. f., ἀναισθησία (α priv., alσθάνομα, je sens); diminution ou abolition de la sensibilité en général. | Paralysie d'un nerf, d'un des organes des

ANETH, s. m., anethum graveolens, L., ανηθον (αΐθω, je brûle); plante annnelle, originaire des contrées méridionales de l'Europe, qui appartient au même genre que le fenouil, et fait, comme lni, partie de la famille des ombelliféres et de la nentandrie digynie. Ses fruits sont âcres. excitans et aromatiques. On les compte narmi les substances carminatives.

ANETIQUE, adj., remittens, averizos ( arfrau , je relache); remède qui adoucit les souffrances, qui diminue l'intensité des symptômes.

ANEURYSMAL. V. ANÉVRYSMAL. ANEURYSME, V. ANEVRYSME.

ANÉVRISMAL, V. ANÉVRYSMAL. Anéveismatique. V. Anéveysmal. Anéveismatose, V. Abtériocholosie.

ANÉVRYSMAL, adj., anevrysmaticus; qui tient à l'anévrysme ; sac anévrysmal, iumeur anévresmale.

ANÉVRYSMATIQUE. V. ANÉVRYSMAL.

ANÉVRYSME, s. m., aneurysma, aveupuqμα (ανά, augm., εύρύς, large); tnmeur formée par le sang artériel, à la suite de la dilatation, de la rupture ou de la division d'une artère ou du cœur.-vrai, celui qui est produit par du sang artériel contenu dans une noche formée par les tuniques artérielles dilatées. - faux, celui qui, résultant de la blessnre ou de la rupture d'nne artère, est formé par le sang épanché ou infiltré aux environs du vaisseau.faux,-primitif,-diffus,-non circonscrit,-par infiltration, celui qui, s'étant formé immédiatement après la division ou la rnpture d'une artère, consiste dans une infiltration plus ou moins étendue et quelquefois énorme du sang dans le tissu cellulaire de la partie. - faux, consécutif, circonscrit, - par épanchement, celui qui, s'étant développé plus on moins longtemps après une solution légère de continuité éprouvée par la paroi d'une artère, est formé par le sang contenu dans une poche formée elle-même aux dépens du tissu cellulaire voisin .- mixte, celui qui , étant survenu à la suite de la division des deux tuniques extérieures d'une artère, est formé par le sang contenu dans une poche fournie par la tunique interne qui s'est portée à l'extérieur du vaisseau, en se dilatant et en formant une hernie à travers la solution de continuité de la tunique extérieure et de la moyenne.-variqueux, - par anastomose, celui qui , résultant de la blessure simultanée d'une artère et d'une veine, est produit par le passage du sang artériel dans la veine, à canse de la communication établie et qui se conserve. | Les anérrysmes externes sont situés à l'extérieur de la tête, au cou ou aux membres.

On les reconnaît à une tumeur plus ou moins circonscrite, molle et finctuante, survenne quelquefois sans cause connne, sonvent à la snite d'une extension forcée de la partie ou d'nne blessure, sans changement de conlenr à la pean, située sur le trajet d'une artère, présentant des battemeus isochrônes à ceux du cœur, accompagnés d'un mouvement d'expansion marqué; qui s'affaisse et cesse de battre lorsqu'on comprime l'artère au-dessus d'elle ; qui augmente de volume au contraire, et présente des battemens plus forts, quand on comprime le vaisseau an-dessous. Cette maladie pent guérir spontanément, soit par suite d'une inflammation qui oblitère le vaisseau, soit par suite d'une gangrène et de l'inflammation éliminatoire qui v succède, soit par la compression exercée sur l'artère par la tumeur elle-même, soit enfin par suite de l'accumulation graduelle du coagulum du sang dans la cavité du sac. Mais en général on n'en obtient la guérison que par l'emploi d'une des méthodes suivantes : 1º l'application des astringens et du froid ; 2º la compression; 3º la ligature du vaisseau an-dessus et au-dessous de l'ouverture, mise à découvert par l'incision de la partie anévrysmale; 4º la ligature de l'artère au-dessus de la tnmeur, qu'on laisse , intacte; 5° enfin, lorsque la tumeur est placée si haut qu'une ligature au-dessus d'elle est impossible , la ligature audessous, avec l'attention de diminuer par des saignées nombreuses la force d'impulsion du sang, et de favoriser, par l'ap plication des réfrigérans, la formation du coagulum. Les anévrysmes internes sout ceux du cœnr, des gros vaisseaux de la poitrine, de l'abdomen et de l'encephale. Jamais ceux qui se développent dans le crâne ne se montrent au dehors. Cenx de la poitrinc et de l'abdomen finissent par former une tumeur sons les tégumens, lorsque la mort ne survient pas auparavant. Le diagnostic de ces anévrysmes est fort difficile dans les premiers temps de leur formation, et à toutes les époques pour ceux du crâne. L'état du pouls et des battemens du cœur, les dérangemens de la circulation et de la respiration, l'auscultation et la percussion, sont les moyens à l'aide desquels on reconnaît les anévrysmes de la poitrine et de l'abdomen. Le seul traitement que l'on puisse tenter consiste dans la diète la plus sévère et les saignées. La ligature n'offre de chances de succès

que quand l'anévrysme n'occupe qu'nna

des branches de l'aorte.

ANFRACTOOSIFÉ, s. f., anfractus ; circuit, détonr, courbnre plus ou moins étendue en longueur, et de forme diverse, d'une partie quelconque dn corps : anfractuosités cérébrales, ethmoidales.

Angéiographie ou Anglographie, s. f., angeiographia, angiographia ( arystov, vaisseau, γράφω, je décris); partie de l'anatomie dont l'objet est de décrire les

vaisseaux.

ANGÉIGHYDROGRAPHIE OU ANGIOHYDRO-GRAPHIE, s. f., angeiohydrographid ( dyγεΐον , vaisseau , υδωρ , eau , et γράφω , je décris); description des vaisseaux lymphatiques.

ANGÉIOHYDROLOGIE OU ANGIOHYDROLO-GIE, s. f., angeiohydrologia ( ἀγγεῖον , vaisseau, ὕδωρ, eau, et λόγος, discours); description des vaisseaux lymphatiques.

ANGÉIDHYDROTOMIE OU ANGIOHYDROTO-MiE, s. f., angeiohydrotomia (ἀγγιῖον, vaisseau, ὕδωρ, cau, τέμνω, je coupe); dissection des vaisseaux lymphatiques.

ANGEIOLOGIE OU ANGIOLOGIE, s. f., angeiologia, angeologia, άγγειολογία (άγγεῖον, vaisseau, λόγος, discours); description des vaisseaux des corps organisés.

ANGEIORRHAGIE OU ANGIORRHAGIE, S. f., profluvium sanguinis ( àyyelov, vaisseau, ρήγνυμα, je coule avec force); hémorrhagie active, flux sanguin par excès de force, général ou local.

Angeiorrhée ou Angiornée, s. f., profluvium sanguinis (ayyerov, vaisseau, pro. ie coule); bémorrhagie passive, flux sanguin par défaut de force, local ou général.

Angeiotomie on Angiotomie, s. f., angeiotomia, angiolomia, ἀγγιοτομία (ἀγγετον, vaisseau, τέμνω, je coupe); dissection des vaisseaux d'un corps organisé.

ANGÉLIQUE, s. f., angelica, archangelica, L.; grande et belle plante de la famille des ombellifères et de la pentandrie digyuie, qu'on cultive en France. Ses tiges sont cylindriques et creuses : on les confit au sucre : elles ont alors une saveur aromatique très-agréable, et sont excitantes et stomachiques. Blanchies dans l'eau, elles servent d'aliment en Norwège et en Laponie. Quant aux fruits ou semences, leur odeur aromatique, leur saveur âcre et chande , les placent parmi les médicamens stimulars. On prétend que les racines, infusées dans le vinaigre, peuvent servir de préservatif contre la peste. L'angélique des bois, an42 gelica sylvestris . L., est moins aromatique que la précédente ; en l'emploie

quelquefois aux mêmes usages. Anglectasie, s. f., angiectasis ( dyyelov,

vaissean, šalaou, dilatation); dilatation des vaisseaux.

ANGINE, s. f., angina, συνάγχη, χυvayyn (angere, suffoquer); inflammation de la membrane muqueuse de l'arrièrebouche, du pharynx, du larynx, ou même des bronches et de l'osophage. En raison du siège, on distingue cette maladie en angine du conduit aérifére et angine du conduit alimentaire; la première est gutturale, pharyngée ou æsophagienne; la seconde est laryngée . trachéale ou bronchique. Dans la première, il v a douleur en avalant, et dans la seconde, douleur pendant l'inspiration. L'inflammation peut envahir les deux conduits : c'est alors l'angine pharyngo-laryngée. Dans tous les cas, elle doit être, comme toutes les phlegmasies aiguës, traitée par la diète, les émissious sangnines, générales ou locales, et les révulsifs. La variété qui a reçu le nom de croup est la plus dangereuse.

Angine externe, angina externa. V.

OREILLONS.

Angine gangréneuse, angina gangrænosa; inflammation du pharynx, simple ou compliquée de celle du larvax, et tendant à la gangrène.

Angine ædémateuse, angina ædematosa : tuméfaction œdémateuse de la glotte, à laquelle on a donné le nom impropre d'angine, et qui est nn effet de l'angine larvngée chronique, chez les sujets disposés aux congestions lymphatiques.

Angine maligne, angina maligna, V. Angine gangréneuse.

Angine membraneuse, angina membranacea. V. CROUP.

Angine polypeuse, angina polyposa, V.

Angine sèche, angina sicca; inflam-

mation chronique du pharynx, avec sentiment pénible de sécheresse et d'ardeur, dans les maladies chroniques de l'estomac et du poumon.

Angine squirrheuse, angina squirrhosa; gêne dans la déglutition, causée par la dégénérescence squirrheuse du pharynx

on de l'œsophage.

Angine de poitrine , angina pectoris ; nom impropre donné à nne maladie peu connne, dont le principal symptôme est un resserrement extrêmement penible dn thorax, avec sentiment de suffocation imminente, | Inflammation des bronches.

Angineux, adj., anginosus; qui a rapport à l'angine, qui est accompagné d'angine : se dit particulièrement de la scarlatine.

Angiocarpe, adj., angiocarpus (dyyelor, vaisseau , χαρπός , fruit ); nom proposé par Mirbel pour désigner les fruits qui

sont revêtus d'enveloppes accessoires. ANGIOPYRE, V. ANGIOPYRIE.

Angiopyrie, s. f., angiopyria ( dyrefor. vaisteau, πῦρ, fièvre ). Alibert nomme ainsi la fièvre inflammatoire, qui forme le sixième genre de la famille des angio-

ses de son cadre nosologique. Angiorrhagie. V. Angeiorrhagie.

Angiorrhée. V. Angéiobrhée.

Angiose , s. f. , angiosis ( drystov , vaisseau) ; nom de la sixième famille de la Nosologie naturelle d'Alibert, qui comprend sous ce titre toutes les maladies ayant pour siége le système vasculaire sanguin.

ANGIOSPERME , adj. , angiospermicus ( άγγεῖον , vase , enveloppe , σπέρμα , grain ne). On appelle plante ungiosperme celle dont les graines sont renfermées dans un

péricarpe.

Angiospermie, s. f., angiospermia; nom donné par Linné au second ordre de la quatorzième classe du système sexuel, qui renferme toutes les véritables labiées, auxquelles ce botaniste accordait faussement pour fruit quatre graines nucs au fond du calice. Richard a changé ce mot en celui de tomogynie. V. ce mot.

Angiotenique, adj., angiotenicus (dyγείον, vaisseau, τείνω, je tends); qui provient de la tension des taniques des vaisseaux. Nom donné par Pinel à la fièvre inflammatoire, c'est-à-dire aux maladies caractérisées par la plénitude , la force et la fréquence du pouls, sans apparence, au moins frappante, de lésion locale.

ANGLAISER, v. a., amputare; opération qui consiste à couper et à enlever les muscles coccygiens du cheval, pour lui faire porter la queue en trompe.

Angle, s. m., angulus, γωνία, κάνθος; incidence l'une sur l'autre de deux lignes droites ou conrbes, qui laissent entre elles un écartement plus ou moins considérable.

Angoisse, s. f., angor, aywia; sentiment presque indéfinissable de douleur

et de resserrement à l'épigastre. Axgone , s. f. , angone , præfocatio faucium : sentiment de strangulation , avec suffocation imminente, qui se fait sentir plus communément chez les femmes

que chez les hommes.

ANGUILLE, s. f., anguilla. V. MUBÈNE. ANGUILLE de mer. V. CONGBE.

Anguille de mer. V. Congne.
Anguille électrique. V. Gymnoth.

ANGULIR de huie, V. COULEUTER, AGULIRE, adj., angularis; qui a des angles, qui appartient ou qui est en rapport avec un angle. | Artère, dent, muscle angularie; apophises angularies ou orbidaires.—Os angularie, nom donné à l'une des six pièces qui forment la branche de la machoire inférieure dans les

oireaux et les reptiles.

Angulaire de l'omoplaté, adj. et s. m., angulaire, levator scapulæ; nom d'un muscle qui s'étend du sommet des apophyses transverses des quatre dernières vertèbres cervicales à l'angle interne et

supérieur de l'omoplate.

Ανασετατιοπ, s. f., angustatio, arctatio, coarctatio, constrictio, σθενοχωρία;
rétrécissement, constriction.

Angustia , s. f. , angustia ; étroitesse , anxiété.

ANOSTERE, S. F., angustura; écorce du cusparia febrituga où homplandia tri-foliada, grand et bel arbre qui croit sur les bords de l'Orénoque, et qui fait partie de la famille des méliacées. Elle est en plaques de deux à trois ponces de longueur, sur une ligne d'épaisseur, d'un brun fauve, d'une saveur très-amère et un peu aromatique. C'est un tonique employé comme succédané du quin-

Angusture ferrugineuse. V. FAUSSE an-

gusture.

NANALT-SCHAUMBOURG, dans le pays de
Nassau, possède une source d'eau minérale ferrugineuse acidule froide.

ΑΝΗΑΡΗΙΕ, s. f., tacius imminutus, tactus abolitus (α priv., άφη, tact); diminution ou privation absolue du tact.

Assistation, s. f., auhédité (anhéo, je halkie), mode particulire de la respiration, dans lequel les inspirations et les aspirations, qui sont courtes et vives, se succèdent avec rapidité: synonyme d'essoufflement. Vanhélation est un symptome de toutes les maladies dans lesquelles l'action du poumon se trouve directementou indirectement lésée. Sauvages en avait fait le caractère d'une classe de maladies. J'anhélation a quel-d'autime; ces depx mots ont absolument la même valeur, sous le rapport de l'etronlogie.

ANHÉLEUX, adj., anhelosus, anhelans; qui éprouve l'anhélation, qui y est sujet. On dit aussi quelquefois respiration anhèleuse, au lieu de respiration pénible, gênée.

ANDERS, adj. (a priv., 50ap., cau); qui ne contient pas d'eau. On dit d'un sel cristallisé qu'il est anhydre, quand il ne contient pas d'eau de cristallisation. ANDERSE, s. f., anderseis, àvôpoure (a priv., iôpéu., je sue); diminution ou cessation de l'everyétion de la suen.

cessation de l'excrétion de la suenr. ANIMAL, s. m., animal, Coov (anima, âme ). En laissant de côté les animalcules infusoires, qui paraissent devoir former une section à part, on peut définir l'animal un corps organisé, doué de la faculté. de se transporter d'un lieu dans un antre, portant en lui-même un sac dans lequel il dépose une certaine quantité d'alimens pour les digérer à loisir, doué de sensibilité, et chez lequel la nutrition s'exerce depuis le premier jusqu'au dernier instant de la vie. Nulle définition ne saurait s'appliquer à tous les animaux, et la meilleure souffre des exceptions, à cause de la gradation qui existe dans le nombre et la perfection des organes et des facultés qui en dépendent.

Animatcule, s. m., animalculum; petit animal, animal qui n'est visible qu'avec le secours d'un microscope.

ANIMALCULISME, s. m.; hypothèse dans laquelle on a recours aux animaleules spermatiques pour expliquer les phénomènes de la génération.

Animalculiste, s. m.; physiologiste qui explique les phénomènes de la génération an moyen des animalcules spermatiques.

Annalisation, s. f., animalisatio; passage de l'état de matière inorganique ou végétale à celui d'animalité.

ANNALITÉ, s. f., animalitas; ensemble des attributs et facultés qui distinguent la matière organique animale.

ANIMATION, S. f., animatio (anima, ame); union de l'âme et du corps. On a beaucoup discuté pour savoir à quelle époque cette union a lieu, et l'on n'a rien décidé, comme on devait bien s'y attendre. Cette question n'est pas du ressort des médecins.

Aunt, adj.; se dit du visage, quand cette partie du corps est rouge et turges cente. I On appelle animé, une résine qui découle par incisions du troine de l'hymenae courbaril, L., arbre de la famille des légumineuses. Elle est séche, friable, d'une odeur suave, rare et inustité. On en distingue deux vaitétés qui viennent, l'une d'Orient, l'autre de l'Amérique méritonale.

ANKY ANIMER, v. a., excitare. - Animer un cheval, c'est le réveiller, quand il ralentit ses mouvemens, au moyen de la langue ou du sifflement de la gaule.

Animisme, s. m.; doctrine et secte de Stabl, qui prétendait que l'âme préside à tous les actes de l'organisme.

Animiste; partisan du système de l'animisme.

Axis , s. m. , pimpinella anisum , L. ; petite plante annuelle de la famille des ombellifères et de la pentandrie digynie, qui vient d'Egypte, mais qui s'est naturalisée dans le midi de l'Europe. Ses fruits sont ovoïdes, allongés, velus; leur saveur est aromatique, chaude, très agréable et comme sucrée. Ils sont stimulans, et on les emploie surtout comme carminatifs. On en forme aussi de petites dragées fort agréables. Assez souvent on s'en sert pour masquer la saveur désagréable de certains médicamens, tels que les potions purgatives.

Anis étoilé. V. BADIANE.

Anisotaque, adj., anisotachys, anisotachys χύς (α priv., ἴσος, parcil, ταχύς, vite); inégal et vite : épithète donnée à une espèce de pouls qui offre ce double carac-

ΑΝΚΥΙΟΒΙΕΡΗΛΙΚΟΝ, s. m., άγχυλοδλέφαρον (άγχύλος, resserré, 6λέφαρον, panpière); resserrement et adhérence congéniale et accidentelle des paupières entre elles, et non au globe de l'œil.

ANKYLOGLOSSE, s. m., ankyloglossum, άγχυλόγλωσσον (άγχύλος, courbé, γλώσσα, langue); gênc dans les mouvemens de la langue, qui dépend d'une adbérence de ses bords anx gencives, ou de la longueur excessive dn filet.

ANKYLOMÈLE, s. f., ancylomele, dyxuλομήλη (ἀγχύλος, conrbé, μήλη, sonde);

sonde recourbée.

ANKYLOMERISME, s. m., anhylomerismus (άγχύλος, resserrement, μέρος, partie); adhérence contre nature d'nne partie à une autre.

ANKYLOPS. V. ANCHILOPS.

ANEXLOSE, s. f., anhylosis, ayyuhware (άγχύλος, courbé); état d'une articulation diarrhrodiale dont les mouvemens sont plus ou moins complétement empêchés. — vraie, celle qui résulte de l'adhé-rence mutuelle des surfaces articulaires; elle est incurable.-fausse, celle qui dépend de la rigidité on de l'engorgement des parties molles voisines, les surfaces articulaires ayant conservé leur poli ; sa curabilité dépend de celle de la maladie qui l'a produite.

ANOD ANKYLOTOME, s. m., ancylotomus, &χυλότομος (ἀγχύλος, courbe, τέμνω, je coupe); conteau on bistouri courbe. Annaberg, dans les montagnes métal-

liques, en Bohême, possède une source d'eau minérale saline dont la chalenr s'é-

lève à 70 degrés F.

Anneau, s. m., annulus, δακτυλίδιον, xoíxoc: arceau metallique ou de toute autre substance qu'on porte au doigt. | Ouverture plus ou moins circulaire qui traverse quelque partie du corps : anneau diaphragmatique, inguinal, ombilical. Nom donné à certaines ulcérations de la cornée. | Instrument en forme de bague, contenant une lame qu'on en faisait sortir à l'aide d'un ressort, et dont les chirurgiens se servaient autrefois pour tromper certains malades pusillanimes, auxquels ils voulaient ouvrir un abcès.

Anneler, v. a., interquere annulos'; mettre des anneaux au grouin des porcs pour les empêcher de fouiller la terre, ou à la vulve des jumens pour qu'elles

ne soient pas saillies. Annelides, synonyme de vers à sang

Annexe, s. f., appendix; partie accessoire. | Annexes de l'ail , ce sont les paupières, les sourcils. | Annexes de l'uterus, ce sont les ligamens longs, les trompes. | Annexes sternales; nom donne par Geoffroy Saint-Hilaire à l'ensemble des deux pièces du sternum qu'il appelle hyosternal et hyposternal.

Annuel, adj., annuus. On appelle plante annuelle, celle qui ne vit pas au delà d'une année; semée au printemps, la graine de cette plante acquiert tout son développement pendant l'été, et meurt au commencement de l'automne, après avoir mûri ses fruits. Dans les ouvrages de botanique on désigne les plantes annuelles par ce signe : . | En pathologie on a voulu admettre des maladies annuelles, mais, s'il en existe, elles sont au moins fort rares.

Annulaire, adj., annularis; qui a la forme ou remplit les fonctions d'un anneau. | Epithète donnée au quatrième doigt de la main, parce qu'on y place des anneaux. | Nom que portent divers ligamens, un renflement du cerveau, et un cartilage du larynx, à cause de leur

ANNULER, v. a., abrogare; abolir les conditions de la vente d'un animal.

Anodyn, adj. ets. m., anodynus (a pr., ວີບັນກຸ, douleur); qui calme la douleur. On donne ce nom anx narcotiques en général, et surtout à l'opium.

Anopynie, s. f., indolentia, àveduría;

cessation on absence de la douleur.

ANOIR, s. f., amentia, avoia (a pr., voc.

esprit) ; démence, imbécillité, idiotisme. ANOMAL, adj., anomalis ( a priv., oualòc, égal); qui fait exception, inégal, irrégulier, rare, extraordinaire. On a beaucoup abnsé de cette épithète; souvent le symptôme le plus important d'une maladie a été réputé anomal; les maladies rares ont été nommées anomales, ainsi que celles qu'on vovait pour la première fois. Afin de mettre un terme à un pareil abus de mots, on ponrrait conserver cette épithète pour désigner, comme on le fait le plus souvent aujourd'hui , ce qui est rare , singulier. On s'éloignerait ainsi le moins possible de l'acception actuelle du mot, qui a été détourné de sa signification étymologique.

Anomal se dit en botanique de toutes les parties qui ont subi quelque transformation insolite, laquelle change entièrement lenr nature. Tournefort appeait fleurs anomales celles qu'il ne pouvait rapporter à aucune forme déterminée.

Ainsi la fleur de la violette et celle de l'utriculaire sont anomales.

Anomalacia (α pr., νόμος, règle, λακίζω, je déchire); nom donné par Richard à la vingt-cinquième et dernière classe de son système, qui

correspond à la polygamie de Linné. Axomatus, s. f., anomalia, żowogażia (capriv., ś. p. a.). (capriv., ś. p. a.). p. (capriv., ś. p. a.). cularité, exception. Nous pensons que ce mot ne doit plus être employé que comme synonyme de cas rare, a lin de mettre un terna el Tabus qu'on en fait journellement, en le prenant à chaque instant dans une fonle de significations

opposées.
Ακομοσεριλίε, s. m. (α priv., νόμος, règle, κιφαλή, tête); nom générique sous lequel Geoffroy Saint-Hilaire comprend tous les êtres dont la tête offre quelque

difformité.

ANOMPMALE, adj. et s. m., anomphalus, ἀπόφαλος (α priv., ὁμφαλος, nombril); qui n'a point d'ombilic. On a prétendu à tort que les enfans qui naissent avec une anastrophie de la vessie n'ont point de nombril.

- Anonses ou Anonaceas; anonaceas; famille de plantes dicotylédones polypétales, dont les étamines sont hypogynes.
 - Elle ne fournit aucun médicament employé en Europe; mais les fruits, dans

plusienrs des genres qui y sont rangés, sont bous à manger.

Anonchide, adj., anorchides (α priv., ὄρχις, testicule); qui n'a point de testicules.

les. Ανοπεκιε, s. f., anorexia, ἀνδρεξία

(α priv., ὄρεξις, appetit); diminution on

abolition de l'appètit. Ανοπολιοσένιε, s. f., anorganogenia (α priv., δργανον, organe, γίνομαι, j'engendre); étude de l'origine des corps inor-

ganiques.

Anorganographie, s. f., anorganographia (a priv., čpyano, organe, ypano, pecris); description des corps inorganicality.

Anonganologie, s. f., anorganologia (α pr., ὄργανον, organe, λέγω, j'enseigne);

discours sur les corps inorganiques.

ANORMAL, adj., abnormis (ab, hors, norma, règle); irrégulier, qui n'est pas

conforme à la règle.

AnomMun, s. f., ahnormitas ; irrégularité, exception à la règle. Ge mot est
nouveau dans notre langue, mais il était
depuis long-temps en usage chez les Allemands, qui ont senti la nécessité de le
créer, afin de restreindre la signification

du mot anomalie, de manière à ce qu'il ne signifiat plus que cas rare. Anosis, s. f., anosia, ἀνοσία (α pr.,

νόσος, maladie); santé. Anosmie, s. f., anosmia (α priv., όσμη, odorat); diminution ou abolition de l'o-

Anosphrésie, s. f., odoratus defectus (α priv., ἔσφοησις, odorat); diminution ou perte de l'odorat.

Arse, s. f., ansa; épithète donnée à toute partié recourbée sur elle-même, comm esont les intestins, certaines anastomoses nerveuses, etc. | Anse de fil; partie moyenne d'un fil dont on tient et

dont on rapproche les extrémités. Anserine, s. f., chenopodium; genre de la famille naturelle des chénopodées et de la pentandrie digynie, dont plusieurs espèces indigènes et exotiques sont employées en médecine. Parmi les indigénes, on distingue le botrys, chenopodium botrys, qui croît dans les champs des provinces méridionales, et qui a une odeur aromatique peu agrésble, une saveur âcre et camphrée : on l'administre, comme excitant, dans les catarrhes pulmonaires chroniques. La vulvaire, chenopodium vulvaria, L., est remarquable par son odeur de poisson pourri : quelques praticiens l'emploient comme antispasmodique dans Phystérie, et la donnent en lavemens on sous forme de fomentations. On mange les feculles de plusients espèces, après les avoir fait bouillie à la mairier des épinards; telles sout celles dis bon Henri, chenopodium bonus Henricus, L. An nombre des espèces exotiques se trouvent les chenopodium chierant de la companyation de la constitue licum. Le premier croit au Mexique, et s'est naturalisé en France; il est aromatique estsimulant. Les graines du second, qui nous viennent de l'Amérique septentrionale, sont usitées comme vermifuges.

ASSRINR, adj., amerinus; qui a rapport à l'oie. — Peau anscrine, celle des fébricitans à l'instant du frisson; elle a un peu d'analogie avec celle de l'oie plumée, en raison du changement qu'elle subit; ce qui en rend les papilles plus saillantes. Quelques personnes ont constamment la peau dans cet état, même en bonne santé.

ANTACIDE. V. ANTI-ACIDE.

Anxoonists, adj. et s. m., antagonista, brougovichie (dvr), contre, dvavića, j'agis); nom sous lequel on designe un musele dont l'action produit un effet contraire à celle d'un autre musele, qui se trouve ainsi mis en opposition avec lui.

ANTALGIQUE. V. ANTI-ALGIQUE.

Antaphrodisiaque, Voy. Anti-aphrodisiaque.

Antaphroditique, Voy. Anti-aphrodi-

ΑΝΤΑΡΟΒΟSE, s. f., antapodosis, ἀνταπόδοσις (ἀνταποδίδωμι, je rends en échange); succession des accès dans les fièvres. ΑΝΤΑΡΟΡΙΕCΤΙΟΝΕ. ΡΌΥ. ΑΝΤΙ-ΑΡΟΡΙΕ

Antarthritique. Vôy. Anti - arthriti-

ANTASTHMATIQUE. Voy. ANTI-ASTHMA-TIQUE.
ANTATBOPHIQUE. V. ANTI-ATBOPHIQUE.

ANTATEOPHIQUE. V. ANTI-ATROPHIQUE.
ANTEMEDIAIRE, adj., antemediarius.
Mirbel donne le nom de sépales antimédiaires à ceux qui sont opposés anx pétales.

ANTÉMÉTIQUE. V. ANTI-ÉMÉTIQUE. ANTÉPHIALTIQUE. Voy. ANTI-ÉPHIAL-

ANTÉNÉASME, s. f., anteneasmus, entlusiasmus (ével, contre, veaxia, trait de hardiesse); mot barroque employé pour désigner la manie avec penchant an suicide.

Antéversion, s. f., anteversio (antè, devant, vertere, tourner); déplacement de la matrice dans lequel le fond de cet

organe se porte en avant, et le col en arrière, qui se developpe ordinairement pendant la grossesse, avant le quatrième mois, dépend d'une largem trop considérable du bassin, de la pression exercep ar les viscères sur l'utérus, d'efforts, etc., occasione des tiraillemens donloureux des lombrest des cuisses, des besoins fréquens et des difficultés d'aller à la selle, se reconnait principalement par le moyen du toucher, peut, forsqu'on ny remédie pas à temps, rendre l'acce-chement très-laborieux, et cesse ordinairement quand on fait coucher la femme sur le dos et qu'on lui soutient le ventre. Anymercoux, l'Anymercoux, l'anymer

ANTIBLUX, S. m., anthelize, zɨŋθizk (dərd, devant, Jak, limaçon); éminence da cartilage de l'oreille, située devant l'hélix, et qui s'étend depuis la conque de l'auricule jusqu'a la rainure de l'hélix, où elle se termine insensiblement par une bifurcation.

Anthelmintique, adj. et s. m., anthelminticus (ἀντὶ, contre, τρινς, ver); qui expnise les vers.

Anthémorrhagique, V. Αντι-μέμορπημα-

ANTHERAL, adj., antheralis; qui appartient aux anthères.

ANTHÈRE, s. f., anthera, ανθηρά (άνθηρὸς, fleuri); partie essentielle de l'étamine. ordinairement portée sur un filament, qui a reçu le nom de filet. Elle se compose, dans le plus grand nombre des cas, de deux loges ou cavités membraneuses, dans lesquelles est renfermée la matière fécondante, ou pollen; de là le nom d'anthère biloculaire. Plus rarement elle n'offre qu'une senle loge, ou bien en présente quatre. Chaque loze est marquée d'une suture longitudinale, par laquelle elle s'ouvre, afin que le pollen soit mis en contact avec l'air atmosphérique, et opère la fécondation. D'autres fois au contraire c'est simplement par un pore qui se forme tantôt au sommet, tantôt à la base de l'anthère, qu'a lieu l'émission du pollen.

ΑΝΤΗΣΠΟΟΈΝΕ, adj. (άνθηρὸς, fleuri, γίνομα:, j'engendre); nom donné par Decandolle aux fleurs doubles où les anthères seulement se sont transformées en pétales corniculés, par exemple dans l'aquilegia vulgaris corniculata.

quitega vuigaris corniculata.

Anthèse, s. f., anthèsis, ἀνθήσις; floraison: ensemble des phénomènes qui accompagnent l'épanouissement des fleur-

ΑΝΤΗΟLOGIE, s. f., anthologia, ἀνθολογία (ἄνθος, flenr, λόγος, discours, ου λίγω,

je cueille); discours sur les sienrs; ouvrage qui comprend un choix de plantes.

Armornors, s. m., authophorum (önőes, fleur, sp. sp. sp. potte); nom donne par Decandolle à un prolongement dn réceptacle le la fleur qui part dn fond du calice, et porte les pétales et les étamines. Get organe est particulier à la famille des caryophyllées, et surtout au gener silème.

ANTHORE, s. m., aconitum anthora, L.; espèce d'aconit à flenrs jaunes, que les anciens regardaient comme le contrepoison du thora (ranunculus thora, L.), mais qui est au moins aussi dangereuse

par son âcreté.

ATHRACITE, S. f., anthracites, à doxadtus; minéral assez voisin du charbon de terre, dont il diffère parec qu'il ne contient guère que du carbone pur, mêlé untan plus avec quelques centièmes d'alumine, de silice et d'oxide de fer.

ANTHRACODE, adj., anthracodes (ἄνθραξ, charbon); noir comme du charbon; accompagné d'anthrax; menstruus anthra-

codes , fièvre anthracode.

Anthracomètres, s. m., anthracometrum (ἄνθραξ, charbon, μέτρον, mesure); instrument qui sert à déterminer la quantité d'acide carbonique contenue dans un mélange de plusieurs gaz.

ΑΝΤΗΒΑCOSE, s. m., anthraeosis, ἀνθράχωσις (ἄνθραξ, charbon); charbon qui attaque le globe de l'œil et les paupières.

ANTHRAX. V. CHARBON, JAVART, CLOU,

Anthropiatrique, s. f. (ἄνθρωπος, homme, ἐατρικὰ, médecine); médecine des hommes.

Armorochum s. f., anthropochemia (

śdopowe, homme, yrazia, achimie); partie de la science de l'homme dont 
l'objet est de faire connaître les résultats de l'analyse des divers tissus de son organisme, et les rapports que peuvent avoir avec les phénomènes chimiques quelques-unes des actions vitzles qui s'orèrent en lui.

ĀΝΤΗΒΟΓΟCENIE, s. f., anthropogenia (ἄνθρωπος, homme, γεννέω, j'engendre); connaissance des phénomènes particuliers de la génération de l'homme.

ANTRIOPOGRAPHIE, s. f., anthropographia (ἄθρωντε, homme, γράφω, β'ecris); description de l'homme. Au 16 et 17siècles, ce mot désignait l'ensemble des connaissances qui constitunct l'anatomie et la physiologie de l'homme. Anjourd'hui on n'entend plus parlà que l'exposition des particularités, dans la strucposition des particularités, dans la structure et le mode d'action des organes, qui distinguent l'homme de tous les autres animanx.

ATHEOFOLOGIE, s. f., anthropologia, anthropologia (ἄθρωπος, homme, λόγος, discours); ensemble des connaissances acquises sur les instrumens matériels de la vie de l'homme, et sur les actions qu'ils exercent.

ANTEROPOMACKÉTISME S. m., anthropomagnetismus (ἐνθρωπος, homme, magnes, aimant); nom donné par Spindler au magnétisme animal, considéré sous le point de vue des rapports intimes qui existent entre l'homme et tous les autres corps de la nature.

Anthropomancie, s. f., anthropomantia (ἄνθρωπος, homme, μαντεία, divination): art de lire l'avenir dans les entrail-

les de l'homme.

ANTHROPOMÉTRIE, s.f., anthropometria, ἀνθρωπομετρία (άνθρωπος, homme, μέτρον, mesure); art dc calculer et de déterminer les proportions des diverses parties du corps humain.

Απτιπογοмομεμοίος κ, s. f., anthropomorphologia μ(ἄνθρωπος, homme, μορφή, forme, λόγος, discours); science de la forme des diverses parties du corps de l'homme: synonyme d'anatomie.

ANTERUPONOMIE, s. f., anthroponomia (ἄθρωπος, homme, νόμος, règle); connaissance des lois particulières qui président à la formation de l'homme.

ΑΝΤΗΒΟΡΟΡΉΑGE, adj., anthropophagus (ἄνθρωπος, homme, φάγω, je mange); qui mange des hommes.

ANTEROPOPHAGIE, s. f., anthropophagia (ἄθρωπος, bomme, φάγω, je mange); penchant de certains individus et de certaines nations à manger de la chair humaine; action même de manger cette chair.

ANTHROPOSOMATOLOGIE, s. f., anthroposomatologia (ανθρωτος, homme, σωμα; corps, λόγος, discours); description du corps de l'homme : synonyme d'anatomie.

Απτημοροςυρημε, s. f., anthroposophia, ανθρωποσοφία (ἄνθρωπος, homme, σοφία, connaissance); science ou connaissance

de la nature de l'homme.

Axtenorome, s. f., anthropotomia (ἄνθρωπος, homme, τέμνω, je coupe); art de disséquer les cadavres humains: synonyme d'anatomie, ou mienx de dissection de l'homme.

ANTHYPNOTIQUE, adj. et s. m., anthypnoticus, ἀνθυπνοτικὸς (ἀντὶ, contre, ὕπνος, sommeil); qui empêche de dormir.

ANTHYPOCHONDRIAQUE, adj. et s. m., anthypochondriacus (άντὶ, contre, ὑποχονδριακός, hypochondriaque); propre à comhattre l'hypochondrie. ANTHYSTÉRIQUE. VOYEZ ANTI - HYSTÉ-

RIQUE.

ANTI-ACIDE, adj. et s. m., anti-acidus; substance propre à neutraliser les acides dans l'estomac.

ANTIADITE, s. f., antiadites ( artiádec, amygdales); inflammation des amygdales. rum ( avriáde, tonsilles, dyxoc, tumeur);

Antiadoncus, s. m., tumor tonsilla-

gonflement des tonsilles ou amygdales, selon Swédiaur. ANTI-APPRODISIAQUE, adj. et s. m., anti-aphrodisiacus (ἀντὶ, contre, Αφροδίτη,

Vénus); qui fait cesser l'appétit vénérien. ANTI-APOPLECTIQUE, adj. et s. m., antiapoplecticus ( ἀντὶ, contre, ἀποπληξία,

apoplexie); utile dans le traitement de l'apoplexie, ou susceptible de prévenir cette maladie. ANTI-ARTHRITIQUE, adj. et s. m., anti-

arthriticus (ἀντὶ, contre, ἀρθρῖτις, goutte); qui agit contre la goutte.

ANTI-ASTRMATIQUE, adj. et s. m., anti-- asthmaticus (ἀντὶ, contre, ἄσθμα, asthme);

employé contre l'asthme. ANTI-ATROPHIQUE, adj. et s. m., antiatrophicus (αντί, contre, α priv., τροφή, nourriture); remède contre l'atrophie.

ANTI-BALLOMÈNE, adj., anti-ballomenus, ἀντιδαλλομενὸς (ἀντιδάλλω, je substituc);

succédané.

Antierachial, adj., antibrachialis; qui a rapport à l'avant-bras. Extrémité antibrachiale de l'humérus.

ANTI-CACHECTIQUE, adj. et s. m., anticachecticus (ἀντὶ, contre, καχεξία, cachexie ); propre à combattre la cachexie. Anti-cacochymique, adi. et s. m., anti-

cacochymicus (άντὶ, contre, κακοχυμία, cacocbymie); propre à combattre la cacochymie. ANTI-CANCEREUX, adj. et s. m., anti-

cancerosus (evel, contie, cancer, cancer); propre à combattre le cancer. ANTI-CARCINOMATEUX, adj. et s. m., an-

ticarcinosus (ἀντὶ, contre, καρκίνωμα, cancer); propre à combattre le carci-ANTICARDE, S. m., anticardium, artiπάρδιον (ἀντὶ, devant, παρδία, cœur);

scrobicule du cœur. ANTI-CATABBBAL, adj. et s. m., anticatarrhalis ( art), contre, xarxepos, catarrhe); employé dans le traitement du catarrhe. Anti-causorique, adj. et s. m., anti-

causoticus (avri, contre, xavooc, causus); dirigé contre le causus. ANTI-COLIQUE, adj. et s. m., anti-co licus

(duti, contre, xwhixòs, sujet à la colique);

remède contre la colique. Anti-dartreux. V. Anti-herpétique.

Anti-diarrefique, adj. et s. m., antidiarrheicus (ἀντὶ, contre, διαρρίω, je coule); remède contre la diarrhée.

ANTI-DINIQUE, adj. et s. m., antidinicus, άντιδινικός (άντὶ, contre, δίνος, vertige);

remède contre le vertige. ANTIDOTA RE, s. m., antidotarium. arτιδοτάριον ; recueil d'antidotes.

ANTIDOTE, s. m., antidotus, antidotum, ἀντίδοτος (ἀντὶ, contre, δίδωμι, je donne); médicament administré daus la vue de comhattre ou de prévenir les effets d'un poison. Considérés comme moyens d'empêcher d'être impressionnable à l'action des poisons, les antidotes n'existent pas : on ne doit appeler ainsi que les agens qui expulsent promptement les substances vénéneuses, on se combinent avec elles pour produire un nouveau corps dénué de propriétés délétères.

Anti-dysentérique, adj. et s. m., antidysentericus (ἀντὶ, contre, δὺς, difficilement, ἔντερον, intestin); remède contre

la dysenterie.

Anti-éphialtique, adj. et s. m., antiephialticus (ἀντὶ, contre, ἐφιάλτης, cauchemar); remède contre le cauchemar. Anti-Emétique, adj. et s. m., anteme-

ticus (art), contre, fuerixòc, émétique); remède contre le vomissement. ANTI-ÉPILEPTIQUE , adj. et s. m. , ante-

pilepticus (άντλ, contre, ἐπιληψία, épilepsie); remède contre l'épilepsie. Anti-feerile, adj. et s. m., febrifugus

(dort), contre, febris, fièvre); remède contre la fièvre. ANTI-GALACTIQUE, adj. et s. m., antiga-

lacticus (ἀντὶ, contre, γάλα, lait); remède contre la sécrétion du lait. ANTI-GALEUX. V. ANTI-PSORIQUE.

ANTI-GOUTTEUX. V. ANTI-ARTHRITIQUE.

Anti-HECTIQUE, adj. et s. m., anti-hecticus (art), contre, %, habitude); remède contre la fièvre hectique, ou l'hectisie.

ANTI-BEMORRHOIDAL, adj. et s. m., antihemorrhoidalis ( ἀντὶ, contre, αἰμορροίδες, hémorrhoïdes); remêde contre les hé-

ANTI-HERPÉTIQUE, adj. et s. m., anti-

herpeticus ( avrl , contre , ¿pans, dartre); remède contre les dartres.

remède contre les dartres.

Алті-нурворновідив, adj. et s. m., antihydrophobicus (àvrì, contre, Здор, ean,

φόδος, crainte); remède contre l'hydrophobie on la rage.

Αχτι-πγοπορίζες, adj. et s. m. ,anti-

hydropicus ( àvī , contre, 5200, hydropisie); remède contre l'hydropisie. Axti-нурхотідся, adj. et s. m., anti-hyp-

noticus ( avrl, contre, 32705, sommeil); remede contre l'assoupissement.

ANTI-HYPOCONDRIAQUE, adj. et s. m., anti-hypocondriacus ( àvī ), contre, vac-yerdaxxòs, hypocondriaque ); remède

contre l'hypocondrie.

ANTI-HYSTÉR QUE, adj. et s. m., antihystericus (άντὶ, contre, ὑστέρα, matrice): remède contre l'hystérie.

Anti-icrenique, adj. et s. m., anti-ictericus (ἀντὶ, contre, ἔκτιρος, jaunisse);

remède contre la jaunisse.

Anti-Laireux, adj. et s. m., anti-lacteus (àrr), contre, lac, lait); remède contre la sécrétion du lait.

ANTILOBE, s. m., antilobium, ἀντιλόβων (ἀντὶ, contre, λοβός, lobe); nom imposé par quelques anatomistes à l'éminence tragus du pavillon de l'oreille.

ANTI-LOĪNIQUE, adj. et s. m., anti-loimicus (ἀντὶ, contre, λοιμὸς, peste); remède contre la peste.

ANTI-LYSSE, adj. et s. m., anti-lyssus (àvrì, contre, λύσσα, rage); remède

contre la rage.

ī.

ANTI-MELANCOLIQUE, adj. et s. m., antimelancolicus ( ἀντὶ, contre, μελας, noir-, χολη, bile); resiède contre la mélancolie.

ANTIMONANE. V. CHLOBURE D'ANTIMOINE. ANTIMONIATE, s. m., antimonias; sel formé par la combinaison de l'acide antimonique avec une base salifiable.

Arrinostex, adj., antimeniosus; nom donné par Berzelius an deutoxide d'antimoine, preduit de l'art, blanc, insoluble dans l'eau, réductible par la pile, et indécomposable au feu, que ce chimiste range au nombre des acides, parce qua l'état d'hydrate il rougit le papier de tournesol, et qu'il s'unit aux bases salifables.

Armonoue, adj., antimonicus: nom sous lequel Berzelius designe le peroxide d'antimoine, produit de l'art, jaunâtre, insoluble dans l'eau, et décomposable en partiepar lefen, que cechimiste place au bombre des acides, parce qu'il se combine arec les bases saifiables, et qu'à l'êtat d'bydate ti lrougit le tournesol.

ANTIMONITE, s. m., antimonis; sel formé par la combinaison de l'acide antimonieux avec une base salifiable.

ANTIMOINE, s. m., antimonium, stibium; metal solide, d'un blanc grisâ-tre ou bleuâtre, d'une texture lamelleuse . cristallisable en cubes . l'un des plus légers parmi ses congénères, presqu'aussi dur que l'or, très-cassant, facile à pulvériser, fusible avant la chaleur rouge , non volatilisable , et brûlant avec une înmière blanche très-éclatante. On le trouve dans le commerce sous la forme de pains dont la surface présente une sorte d'étoile à rayons branchus, qui imite une feuille de fougère. Il est trés-rare dans la nature, et peu utile dans les arts à l'état natif. On a renoncé à l'employer en médecine. Antimoine diaphorétique, composé de

peroxide d'antimoine ét de protoxide de potassium. Il est blanc. Après avoir été lavé, ce qui lui enlève une partie de sa potasse, il prend le nom d'antimoine diaphorétique lavé, et demeure toujours

blanc.

ANTI ΝέΡΗΒΕΣΤΙΟΥΕ, adj. et s. m., antinephreticus, ἀντινοριτικὸς (ἀντὶ, contre, νέφρος, rein); remède contre la colique nephretique, ou en général contre les maladies du rein.

ANTI-OBONTALGIQUE, adj. et s. m., antiodontalgicus ( ἀντὶ, contre, ὀδίν, dent, Ֆγος, douleur); remède contre le mal

de dents.

ANTI-OBEASTIQUE, adj. et s. m., antiorgasticus ( &rt, contre, òpyéa, je désire ardemment); remède contre l'orgasme, contre l'irritation.

Anti-Paralytique, adj. et s. m., antiparalyticus, ἀντιπαραλυτικός,, (ἀντὶ, contre, παραλύω, je relâche); remêde con-

tre la paralysie.

ANTIPATHIE, s. f., antipathia, ἀντιπάθια (ἀντὶ, α attre, πάθος, passion);
répugnance, aversion involontaire.
Antipathique, adi., antipathicus; op-

posé, contraire, qui répugne; relatif à l'antipathie.

ANTI-PESTILENTIEL, adj. et s. m., antipestilentialis ( arti, contre, pestis, peste );

remède contre la peste.
ΑΝΤΙ-ΡΗΑΒΜΑΟΓΕ, adj. et s. m., antipharmacus, ἀντιφάρωαχος (ἀντὶ, contre, φάρωαχον, poison); contre-poison; re-

mède contre les poisons Antipellogistique, adj. et s. m., antiphlogisticus (ἀντί, contre, φλέγω, je brû-

phlogisticus (ἀντί, contre, φλέγω, je brūle); remède contre l'inflammation. Anti-pereisique, adj. et s. m., antiphthisicus (art), contre, obious, phthisie); remède contre la phthisie.

ANTI-PHYSIQUE, adj., anti-physicus, dyτιουσικός (άντὶ, contre, φυσέω, je souffle);

remède contre les vents. | Contre nature ( dort, contre, goons, nature. ) ANTI-PLEURETIQUE, adj. et s. m., anti-

pleureticus ( àvrì , contre, mlsupà , plèvre); remède contre la pleurésie.

ANTI-PODAGRIQUE, adj. et s. m., anti-podagricus, άντιποδαγρικός (άντὶ, contre, ποδάγρα, goutte); remêde contre la goutte.

ANTI-PROSTATE, s. f., antiprostata (duri, devant, prostata, prostate). Littre appelait ainsi un follicule garni de nom-breux conduits excréteurs, qui existe dans l'nrètre. Ce nom a été donné ensuite aux glandes de Cowper.

ANTI-PSORIQUE , adj. et s. m. , anti-psoricus (ἀντὶ, contre, ψώρα, gale); remède

contre la gale.

ANTI-PUTRIDE, adj. et s. m., anti-putridus (arti, contre, putredo, putridité); remède contre la putridité.

Anti-Prique, adj. et s. m., anti-pyicus (ἀντὶ, contre, πύον, pus); remède propre à prévenir ou diminuer la suppura-

ANTI-PYRETIQUE, adj. et s. m., anti-pyreticus ( avri , contre , muperos , fièvre ) ; remède contre la fièvre.

ANTI-PYROTIQUE, adj. et s. m., anti-p roticus (ἀντὶ, contre, πῦρ, feu); remède contre la brulûre.

ANTI-QUARTANAIRE, adj. et s. m., antiquartanarius (ἀντὶ, contre, quartana, quarte); remède contre la fièvre quarte. ANTI-RACHITIQUE , adj. et s. m. , anti-

rachiticus ( avrì, contre, payes, épine du dos ) ; remede contre le rachitisme. ANTI-SCOLIQUE, adj. et s. m., anti-scoli-

cus (ἀντὶ, contre, σχώλης, ver); remède contre les vers.

ANTI-SCOREUTIQUE, adj. et s. m., antiscorbuticus ( àvrì, contre, sherbut, scorbut ); remède contre le scorbut.

ANTI-SCROFULEUX , adj. et s. m. , antistrumosus (avr), contre, scrofulæ, scro-

fules ) ; remède contre les scrofules. ANTI-SCROPHULEUX. V. ANTI-SCROFULEUX. ANTI-SEPTIQUE, adj. et s. m., anti-septicus (ἀντὶ, contre, σηπτὸς, pourri); re-

mède contre la putridité, on qui s'oppose à la putréfaction. ANTI-SIPHYLITIQUE, VOVEZ ANTI-SYPHILI-TIOUE.

ANTISPASE, s. f., antispasis (arti, contre,

σπάσις, traction); revnision. ANTI-SPASMODIQUE, adj. et s. m., antispasmodicus (ἀντὶ, contre, σπάω, je res. serre); remède contre le spasme. ANTI-SPASTIQUE, adj. ets. m., anti-spas.

ticus (dvrl, contre, σπάσις, traction); révulsif.

Anti-stérigme, s. f., anti-sterigma, àuτισίήριγμα (άντὶ, contre, σίήριγμα, appui); béquille.

ANTI-STERNUM, S. m., anti-sternum, &:τίσθερνον (άντὶ, contre, στέρνον, sternum); dos.

ANTI-SYPHILITIQUE, adj. ets. m., anti-syphiliticus (duri, contre, syphilis, vérole); remède contre les maux vénériens.

ANTI-THÉNAR, s. m., anti-thenar, doriθέναρ (ἀντὶ, vis-à-vis, θέναρ, thénar); nom donné par Winslow à une portion de l'adducteur et du court fléchisseur du pouce.

ANTI-TRAGUS, S. m., anti-tragus, deriτραγος (άντὶ, vis-à-vis, τράγος, bouc); éminence conique du pavillon de l'oreille, qui est située en face et un peu en des-

sous du tragus. ANTI-TROPE, adj., anti-tropus ( duti, visà-vis, τροπέω, je tourne); se dit exclusivement de l'embryon des plantes, et signifie que cet organe a une direction

opposée à celle de la graine. Anti-vénérien, adj. et s. m., anti-venereus (avrl, contre, Venus); remède contre

les maux vénériens. ANTI-VERMICULAIRE, adj. et s. m., antiverminosus ( dyrl, contre, vermis, ver); remède contre les vers.

ANTI-VERMINEUX, adj. et s. m., antiverminosus (dort, contre, vermis, ver); remède contre les vers.

ANTI-ZYMIQUE, adj. et s. m., anti-zymicus (ἀντὶ, contre, ζύμη, levain); qui cmpêche la fermentation.

ANTI-VARIOLIQUE, adj. et s. m., antivariolosus ( dyrt, contre, variolæ, variole); remède contre la petite-vérole. ANTI-VÉBOLIQUE. V. ANTI-SYPHILITIQUE.

ANTODONTALGIQUE. VOy. ANTI-ODONTAL-GIQUE'.

ANTODONTIQUE. Voyez ANTI-ODONTAL-GIQUE.

ANTRE, s. m., antrum: caverne, cavité qui pénètre profondément dans la substance d'un os.

Antre d'Hyghmore, antrum Hyghmori; cavité profonde crensée dans la substance de l'os maxillaire supérieur.

ANUS, s. m., anus, podew, apròs, daxτύριον, έδρα, κύσσαλος, κυσός; onverture circulaire, située à l'extrémité inférieure

du rectum, et par laquelle les résidus des alimens sont expulsés.

Anus artificiel, issue qu'on pratique au matières fécales, dans les cas d'imperforation de l'anus, avec absence du rectum, en attirant le colon descendant au dehors par une incision faite à l'aine ou au flanc, en l'ouvrant et en le fixant dans la plaie.

Anus anormal: ouverture accidentelle oni donne issue à la totalité ou à une partie des matières stercorales, laquelle peut être le résultat de l'action d'un corps vulnérant, mais qui le plus souvent est la suite de la gangrène d'un point de la circonférence ou de la totalité d'une anse intestinale herniée. Si la paroi de l'intestin est simplement divisée, ou si elle n'a éprouve qu'une perte de substance peu considérable, il suffit ordinairement d'établir une compression méthodique sur l'ouverture, pour guérir la maladie. Si au contraire une anse d'intestin a été détruite en totalité ou en grande partie, la compression occasionerait les accidens les plus graves. C'est pour ces cas difficiles que Dupuytren a imaginé une longue pince, qu'il fixe dans l'ouverture, après en avoir engagé une branche dans chacun des bouts de l'intestin, et à l'aide de laquelle il rétablit la continuité de l'un à l'autre, en déterminant, par voie de compression, l'inflammation, l'adhésion de leurs parois adossées, enfin la section de la cloison qui résulte de cette adhésion et qui sé-

pare leurs cavités. Anxiéré, s. f., anxietas, angor; malaise, souvent général, avec sentiment de resserrement à l'épigastre, et qui porte

à changer sans cesse de position.

Anxis, s. m., constrictio (ἄνξις, étranglement); constriction, selon Swe-

diaur.

Aochlésie, s. f., aochlesia (α priv., εχλος, tronble); calme, rémission.

Aours, s. f., corta (koprè), ruisseau, sao); is plus grosse, le trono commun desartères, qui naît du ventricule gauche du cœur, vers le milieu de la hauteur de la cinquieme vértèbre dorsale, monte d'abord, se courbe ensuite de troite à gauche, puis descendragif au milieu de la comme desarrol de la comme d

Agrique, adj., aorticus; qui appartient ou qui nait de l'aorte; ventricule aortique, oreillette aortique, artères aortiques ou intercostales, ouverture aortique du diaphraeme. Αοκτενκικκε, s. m., aortcurisma (άορτη, aorte, ἐυρὺς, dilaté); nom donnépar Swediaur à l'anévrisme de l'aorte.

Apagna, s. m., apagma, ἄπαγμα (ἀπὸ, loin de, ἄγω, je brise); écartement des

fragmens d'un os fracturé.

Arasseuru, se meture.
Arasseuru, se mo designe sous ce
feuilles de plusieur arbriseaux
qua los plusieurs arbriseaux
qua los plusieurs arbriseaux
qua los plusieurs monts Apalaches en Amérique septentionale, et que
les habitans de ess contrese emploient
comme émétiques. Les uns rapportent
cess feuilles à un prinos, d'autres à un
céanothe; mais plus genéralement on
pense qu'elles sont celles de l'iles vomitoria.

APALLAGE, s. f., apallage, ἀπαλλαγὰ (ἀπαλλάσσω, je change); passage de la maladie à la santé.

ΑΡΑΝΤΗΒΟΡΙΕ, s. f., ἀπανθρωπία (α pr., ἄνθρωπος, homme); haine des hommes, penchaut à s'éloigner des villes, à fuir dans des lieux inhabités, à vivre dans la solitude.

APARTHROSE. V. ABARTICULATION.

ΑΡΑΤΕΙΕ, s. f., apathia, ἀπάθεια (α pr., πάθες, affection); insensibilité, suspension des facultés affectives, indifférence proforde.

ΑΡΑΤΕΙΟΥΕ, adj., apathicus; qui est

dans l'apathie, qui est peu susceptible d'émotion. L'animeux apathiques, ceux, suivant Lamarck, qui n'ont en eux mêmes aucune source d'action, dont les actions ne sont motivées que par les impulsions du dehors.

Αρές τένε, s. m., apechema, ἀπόχημα (ἀπὸ, loin, ηγος, son); contre-coup.

APELLE, s. m., apella, λειπόδεμος (a pr., pellis, peau); état du prépuce dans lequel il est trop court pour couvrir le gland, selon Linné et Vogel. Rétraction ou petitesse de tout autre appendice mou, suivant Sagar.

Apersie, s. f., apepsia, ἀπεψία (α pr., πέψις, coction); defaut de digestion, indigestion, digestion difficile.

Apérianthace, aperianthaceus; Mir-

hel appelle ainsi une section de la famille des fougeres, qui comprend les cycadees.

APÉRISPERNÉ, adj., aperispermicus; une graine ou un embryon apérispermé est dépourvu de périsperme.

APÉRITIF, adj. et s. m., aperitirus, aperiens (aperier, ouvrir); remède qui a la propriété d'ouvrir les couloirs de l'économie, qui sollicite les sécrétions et les excrétions.

APETALE, ou mieux Apetale, apetalus

(a priv., π/πabr, pétale); se dit das leurson des plante qui son déponress de corolle et par conséquent de pétales. Il ya deux degrés dans l'optatie. Dans le premier l'in éxiste qu'une senle enveloppe l'orale autour des organes sexuels, comme dans le lis, le daphné; dans le second, il n'y a ucune onveloppe autour des étamines et du pistil, comme dans les saules.

APENTHYSMÈNE, s. m., rectum (ἀπενθύσμένον, droit); inte in rectum.

Αρημερείμε, s. m., decoctum ( ἀφέψω, je fais bouillir); décoction.

Αρμέμδες, s. f., aphærexis, ἀφαίρισις (ἀφαιρίω, je retranche); opération par laquelle on retranche quelque chose du corps.

Aphésie, s. f., aphesis, ἄφεσις (ἀφίημ, , je relâche); rémission dans une maladie. | Prostration.

ΑΡΕΙΔΑΝΤΗΒΟΡΙΕ, s. f., aphilanthropia, ἀφιλανθρωπία (α priv., φιλέω, aimer, ἄνθρωπος, homme); ennui du commerce

des hommes; amour de la solitude. Αρμοχία, s. f., aphonia, ἀφωνία (α pr., φωνή, voix); privation de la voix, extinction de voix.

ΑΡΗΟΒΙSME, s. m., aphorismus, ἀφορισμὸς (ἀφορίζω, je sépare); sentence ou maxime générale énoncée en peu de mots.

APHORISTIQUE, adj., aphoristicus; qui a les caractères de l'aphorisme; style aphoristique, serré et concis.

Αρημορε, adj., aphrodes, ἀφρωδής (ἀφρός, écume); écumeux.

Αρμος, ecume ; ecumeux. Αρμαομικιάνε, adj. ets.m. (Αφροδίτη, Vénus); remède qui porte aux plaisirs de

1 amour.

ΑΡΗΒΟΒΙΣΙΑΚΝΕ, s. m., aphrodisiasmus, ἀφροδίσιασμὸς (Αφροδίτη, Vénus); acte vénérien, copulation, cohabitation, coit.

ΑΡΗΒΟDISIE, s. f., aphrodisia, ἀφροδίσια (Α'φροδίτη, Vėnus); âge de la puberté. ΑΡΗΒΟΔΙΕ, s. m., aphrogala, ἀφρόγαλα (ἀφρός, écume, γάλα, lait); lait battu et réduit en mousse écumeuse.

APHRONITEE. V. HALONITEE.

APHROSYNE, s. f., aphrosyne, ἀφροσύνη
(α priv., φολν, esprit); dérangement des

(α priv., φρλη, esprit); dérangement des facultés intellectuelles, folie.

Apurus, V. Apúrus, Aputha, ἄφθα; petit ulcere blanchâtre et superficiel qui se forme sur la membrane interne de la bouche, et quelquefois du pharyus, de Possophage, ou même de l'estomac et des intestius.

APHTHEUX, adj., aphthosus: relatif anx

aphthes, compliqué d'aphthes : fièvre aphtheuse.

Apilepsie, s. f., apilepsis (ἀπὸ, sons,

λαμβάνω, je saisis); synonyme d'apoplexie.

ΑΡΙΕΝΤΙΕ, s. f., voracitas insaturabilis,

άπληστία; voracité insatiable.

ΑΡΙΟΤΟΜΙΚ, S. f., aplotomia (άπλόος, simple, τίμνω, je coupe); incision simple.

Arnée, s. f., apneæ, ἄπνοια (α priv., πνέω, je respire); suspension de la respiration; synonyme d'asphyxie, auquel il doit être préféré, quoiqu'il soit moins généralement usité.

Apricologie, s. f., apricologia (α priv., πνέω,, je soufile, λόγος, discours); traité

des différentes espèces d'apnée.

Apreustie, s. f., apneustia (α priv., πνίω, je respire); synonyme d'apnée.

ΑΓΝΟΕΣΡΗΥΧΙΕ, s. f., mors apparens (α priv., πνολ, respiration, σφύξις, pouls); suspension de la respiration et du pouls; asphyxie, selon Swediaur.

Αρος Αρχικμές, ε. m., apocapnismus, ἀποκαπνισμός (ἀπὸς, contre, καπνός, fumée); fumigation de vapeurs aromatiques, lorsqu'on les aspire au moyen d'un entonoir ou d'un roseau.

Apocenose, s. f., ἀποκένωσις (ἀπὸ, dehors, κένωσις, évacuation); nom donné par Cullen et Swediaur aux flux morbides.

Apocope, s. f., apocope, ἀποχοπή (ἀπὸ, de, χοπτω, je coupe); abscission.

Apocrisis, s. f., apocrisis, ἀπόχρισις (ἀπὸ, dehors, χρίσις, jugement); excrétion, excrément.

Αροςκουστίου , adj. et s. m., apocrusticus, ἀποκρουστικός (ἀπὸ, dehors, κρούω, je pousse). Αροςγένικ, s. f., apocresis, ἀποκύρας

Arocyésis, s. f., apocyesis, ἀποχύησις (ἀπὸ, dehors, χυέω, j'engendre); accouchement, parturition.

Αροδιάντιους, adj. et s. m., apodacryticus, ἀποδακρντικός (ἀπό, de, δακρόω, je pleure); remède pour faire couler les larmes d'abord, puis les arrêter. Αροδε, adj., pede privatus (α priv.,

ποῦς, pied); qui n'a point de pied. Αρορογκισμε, adj. (ἀποδόσις, restitution, πνέω, je souffle); qui rétablit la respiration.—Soufflet apodopnique, souf-

flet dont on se sert pour rétablir la respiration des personnes asphyxiées. ΑΡΟΝΥΙΈΒΕ, s. m., apodyterium, ἀποδυθήριος; local dans lequel les Grecs se dépouillaient de leurs vêtemens avant

d'entrer dans le bain.
Afogalactismes, s. m., apogalactismes,

ἐπογαλακίσμὸς (ἀπὸ, de, γαλα, lait); se-

Apogeusie, s. f., apogeusis (ἀπὸ priv., γεύομα, je goùte); dérangement dans le sens du goùt.

Αροσιαυσοιε, s. f., apoglaucosis, ἀπογλαύχωσις. V. Glaucome.

APOGONE, adj. et s. m., apogonus,

άπόγονος; fœtus viable.
Αρομχαι, s. m.; nom donné par
Geoffroy - Saint - Hilaire aux premières
pieces des cornes antérieures ou styloïdiennes de l'hvoïde.

APOREUROSE. V. APONÉVROSE.

Apolepsie, s. f., apolepsis, ἀπόληψις (ἀπολαφέάνω, je retiens); rétention, suppression.

Αροιεχίε, s.f., apolexis, ἀπόληζις (ἀπολέγω, je finis); vieillesse, décrépitude. Αροιικοse, s. f., ἀπόλινωσις (ἀπὸ, par,

APOLINOSE, S. 1., απολινοσίς (απο, par, βασ, fil de lin); méthode d'opérer la fistule stercorale par le moyen d'une ligature faite avec un fil de lin, qu'employait Hippocrate, et qui a été aiusi nommée par Paul d'Egine.

Αρομάσμα, s. m., ἀπόμαγμα (ἀπομάσσω, je nettoic); qui est propre à essuyer. Αροματικές, s.f., apomathisis (ἀπὸ, priv., μαγθάνω, (ʾapprends); oubli d'une

priv., μανθάνω, j'apprends); oubli d'une chose qu'on a apprise.

A FONYTHOSE, s. f., apomythosis, stertor (ἀπομύσσω, ie ronfle): ronflement. | Ma-

ladie caractérisée par le ronflement.

Apone, adj. et subst., aponum (α priv.,
πόνος, douleur); remède contre la dou-

leur.
APONEVROGRAPHIE, s.f., aponevrographia

(ἀπονεύρωσις, aponévrose, γράφω, je décris); description des aponévroses. Αροκένκοιοσιε, s. f., aponevrologia

(ἀπονεύρωσις, aponévrose, λόγος, discours); histoire des aponévroses.

Aroxivaoss, s. 1., aponeurosis, aponeurosis, àroxivoporas (àrò, de, véopos, nerl); membrane blanche, luisante, satinée, d'un tisan dense et serre, très-résistante, peu extensible, et formée en presque totalité de faisceaux plus ou moins serrés de fibres albuginées.

Aponevaor que, adj., aponeuroticus; qui a rapport anx aponévroses, qui en présente les caractères.

Apunevrotomie, s. f., aponeurotomia (ἀπονεύρωσες, aponévrose, τέμνω, je coupe); dissection ou anatomie des aponévroses.

Αροχιταος s. f., aponitrosis άπο, snr, είτρον, nitre); action de saupoudrer un ulcère avec du nitre.

APOPHLEGMATISANT, adj. et s. m., apo-

phlegmatisans (ἀπὸ, dehors, φλέγμα, pituite); médicament qui facilite l'expulsion de la pituite, du mucus nasal, bronchique, guttural.

ΑΡΟΡΗΙΕΘΜΑΤΙSME, s. m., apophlegmatismus, ἀποφλεγματισμός (ἀπὸ, debors, φλέγμα, pituite); expulsion de la pituite. ΑΡΟΡΗΤΙΑΒΜΕ V. ΑΡΟΡΗΤΗΟΒΕ.

Αρορητήσες, adj. et s. m., apophthorus (ἀπὸ, dehors, φθείρω, je corromps); abortif, avortement.

APOPHYSE, s. f., apophysis, ἀπόφυσις (ἀποφύω, je' nais ou je croîs dessns); éminence d'un os qui feit corps avec lui

éminence d'un os qui fait corps avec lui.

Apophyse d'Ingrassia; nom donné aux
petites ailes du sphonoïde.

Apoplanèse, s. f., aberratio loci humorum (ἀπὸ, de, πλάνη, erreur); déviation des humeurs, selon Swediaur.
Apoplectique, adj., apoplecticus; relatif

APOPLECTION, adj., apoplecticus; retait à l'apoplesie; tombé en apoplesie.—
Constitution apoplectique, predisposition à l'apoplesie.—Symptomes, médicamens apoplectiques.— Sommeil apoplectique, sommeil profond dont rien ne pent retirer le sujet.—Veines apoplectiques: ce sont les ingulaires, pance qu'on les ouvre dans le traitement de l'apoplexie.
APOPLENE, s. S., f., apoplecia; àmoniuția

(ἀποπλήσσω , je frappe violemment); suspension du mouvement volontaire et du sentiment , avec persistance de la circulation et de la respiration. L'apoplexie est une série de symptômes qu'il suffit d'avoir vu une fois pour ne plus en perdre le souvenir. Ce mot désigne aussi l'état, quel qu'il soit, du cerveau, qui donne lieu à ces symptômes, et c'est à tort que des écrivains peu châtiés s'en servent aujourd'hui exclusivement pour désigner l'épanchement sanguin dans le cerveau. -cérébrale: c'est celle dont nous venons de parler. cutanée, afflux considérable et subit du sang vers la peau et le tissu cellulaire sous - jacent. - pulmonaire, afflux considérable et subit du sang vers le poumon, avec épanchement de ce liquide dans les dernières ramifications bronchiques, snivi d'une mort par suffoca-

Αρορκίκιε, s. f., apopniais, ἀπόπνιξις (ἀποπνίγω, je suffoque); sentiment de suffocation.

Αρορεναμε, s. f., apopsychia, ἀποψυχία (ἀπὸ, loin, ψυχή, âme); defaillance. Αροπεμέε, s. f., aporrhæa, ἀπόβροα (ἀποβρέω, je conle); chute des cheveux. Αροπτοςε, s. f., (ἀπὸ, de, πίπτω, je

54.

tombe): relâchement des lacs; chute d'un bandage.

APOSCEPARNISMOS. V. APOSKEPARNISMOS. Aposchasie, s. f., scarificatio, àmograσις, άποσγασμός (άποσκευάζω, je déchar-

ge); scarification. | Incision | Mouche-ture, | Ouverture d'une veine.

APOSCHASME, V. APOSCHASIE. Α POSITIE , s. f., aposicia , αποσίτια ( από, loin, o7ros, blé); dégoût pour les ali-

APOSITIQUE, adj., apositicus, amount-

xòc: qui ôte le goût des alimens. APOSKEMME. V. APOSKEPSIE.

APOSKEPARNISMOS, s. m., aposceparnismus . ἀποσχεπαονισμός (άπό . par. σχέπαοyoy, doloire); plaic du crâne produite par un instrument tranchant qui a agi en dédolant, et dans laquelle une pièce d'os a été entièrement détachée.

· APOSKEPSIE, s. f., aposchepsis ( àmooxxπτω, ie me porte sur) : synonyme de

métastase.

APOSPONGISME, s. m., apospongismus, άποσπογγισμός (άπὸ, dehors, σπογγία, éponge) : action d'éponger.

APOSTASE, s. f., apostasis, ambolacus (ἀπὸ, sur, ἴσλημι, ¡'établis, j'arrête); abcès. I Séparation d'un fragment d'une fracture. | Solution d'une maladie par une excrétion abondante. | Métastase. APOSTAXIS, V. EPISTAXIS.

APOSTÈME, s. m. , apostema , amboliqua (åmb, sur, Tolnus, je pose); abcès. | Tu-

meur en général.

Apostérigme, s. m., aposterigma; ànoσίήριγμα (ἀποσίηρίζω, je soutiens); maladie chronique des intestins.

APOTHECION , s. m. , apothecium ( ἀπὸ , sur, θήκη, coffre ); nom donné par Acharius à un organe particulier aux lichens, qui paraît être le réceptacle de leurs or-

ganes reproductifs.

APOTHÈSE, s. f., apothesis, andlesis, ἀποτίθημι, je dépose); position qu'on doit donner à un membre fracturé, après la réduction des fragmens et l'application du bandage.

A POSTBOPHE, s. f., apostrophe, атоσθροφή (ἀπὸ, loin , τροφή , nourriture );

dégoût pour les alimens.

Aроте, adj., apotus, апотос (a priv., morns, buveur); qui ne boit pas, ou qui n'éprouve pas le besoin de boire. APOTELESME, s. m., apoiclesma (ἀπὸ, de, τέλεσμα, accomplissement); termi-

naison d'une maladie. APOTHERAPIE, s. f., apotherapia, anoθεοαπεία (ἀπὸ, de, θεραπεύω, je guéris); synonyme de thérapeutique.

APOTEICAIRE, S. m., anothecarius (anoθήκη, boutique); marchand qui tient une boutique dans laquelle il débite des dro-

gues et des médicamens. APOTHICAIRERIE, s. f., anotheca, anoθήχη; boutique dans laquelle on vend des substances médicinales; art de préparer

les drognes et les médicamens. APOTHRAUSE, s. f., apothrausis, ἀπόθραυσιε (ἀποθραύω , je fracasse) : fracture avec plaie de la superficie d'un os, dont les esquilles se présentent pour être ex-

traites. Αροzème, s. m., apozema, ἀπόζημα (ἀποζέω, je fais bouillir); décoctum prolonge de plusieurs médicamens végétaux à la fois, qu'on prescrit par verrées, et dont on fait pen d'usage aujourd'hui.

APPAISER, v. a., lenire; calmer. - un cheval . c'est employer des movens pour adoucir sa colère, soit par des caresses, soit par un sifflement léger, ou en lui

présentant un peu d'herbe.

APPAREIL, s. m., apparatus, κατάσκευή (apparo, je prepare); ensemble des organes qui concourent à l'exercice d'une fonction. Assemblage de plusieurs accidens causés par une maladie. Réunion de tous les obiets nécessaires pour pratiquer une opération, ou exécuter un pansement.

APPAREILLER , v. adj. , copulare ; accoppler des obiets semblables. | Accoupler un mâle et une femelle pour l'acte

de la génération.

APPATER, v. a., inescare; attirer avec un appât. | Donner certaine pâte aux volailles pour les engraisser. APPAUVRI, adj., depauperatus, te-

nuis; se disait jadis du sang que l'on supposait privé d'une partie de ses principes constituans , lorsqu'il était sans consistance et décoloré.

APPAUVRISSEMENT, s. m., attenuatio; état du sang appauvri, c'est-à-dire aqueux et décoloré.

APPELLE, V. APELLE, APPELER, v. a., appellare .- un cheval,

c'est frapper de la langue contre le palais, ce qui produit un son particulier. APPENDICE, S. m., appendix . \$\( \times \n' \times \n'

ons (ad , a , pendere , pendre); partie d'un corps qui fait bien tout avec lui, mais semble cependant lui-avoir été sur-ajoutée, offre des dimensions moindres que les siennes, et se trouve située à l'extérieur de ce corps. Nom général sous lequel on désigne toute partie saillante qui s'élève. d'un des organes des végétaux. Ainsi on nomme appendices les cinq petits corps

lobulés qu'on remarque dans la corolle de la consoude et de plusieurs autres

borraginées. APPENDICULÉ, adj., appendiculatus; qui est mnni d'appendices : telles sont les anthères des bruvères, la corolle de beauconp d'apocynées et de borraginées.

APPENSION , s. f. , appensio , drávnilis (ad, a, pendere, pendre); suspension d'une partie à l'aide d'une écharpe ou d'antres suspensoirs.

Appetence, s. f., appetentia; desir ardent et passionné pour un objet quel-

conque. APPÉTIT, s. m., appetitus, opegic, opun, sensation qui détermine à mettre en jeu les organes sur lesquels doit agir l'objet désiré. Se dit le plus souvent du désir des alimens et des boissons.

Appetit depravé, appetitus depravatus; appétence pour des choses non untritives , telles que de la craie , dn charbon. Appétit vénérien, appetitus venereus;

désir du coït. APPETITION, s. f., appetitio; action préparatoire qui dispose certains organes à entrer en exercice, réveille en eux la sensibilité, et ranime leur énergie vitale.

APPLICATA: mot latin que Hallé a introduit sans nécessité dans le vocabulaire médical, pour désigner les objets qui sont appliqués immédiatement à l'extérieur du corps. Hallé a inutilement cherché à établir une limite bien marquée entre les applicata et les circumfusa; sa division est mauvaise, car il plaçait les bains parmi les premiers, et l'air parmi les derniers.

APPLICATION , s. f. , applicatio , ioacμοφή , προσοιχέτωσις ; apposition d'un corps à la surface d'un autre. Application que l'intelligence fait à la pratique des notions acquises par l'attention.

APPRIVOISER, v. a., mansuefacere; rendre donx un animal farouche, à l'aide de moyens suggérés par l'industrie de

APRACTE, adj., apractus, amparta (a pr., πράσσω, je fais) ; se dit des parties géni-

tales inhabiles à la copulation ou à la génération. APRE, adj., asper, τραχότης; rnde au toncher ou au goût; qui affecte désa-

gréablement ces deux sens. APRETÉ, s. f., asperitas, τράγωμα; qnalité d'être apre. Ce mot est employé quelquefois comme synonyme d'acer-

hite. APPROXIMATION . s. f. . approximatio : rapprochement immédiat de l'homme

AQUE avec les animaux, dans un but thérapeu-APSYCHIE, s. f., apsychia, aboyia (apr.,

duyn, âme ); défaillance, perte de sentiment.

APULOTIQUE, V. ÉPULOTIQUE.

Αργέτε, s. m., apyetos, ἀπύητος (α pr., πύον , pus ); maladie extérieure qui n'est point de nature à produire la suppuration.

APYIQUE, adj., apyicus (α priv., πύον, pus); sans suppuration.

APVRENOMÈLE. V. APVROMÈLE.

APPRETIQUE, adj., apyreticus ( a priv., πυρετός, fièvre); sans fièvre.-Jour apyrétique, celui où l'intermission a lieu. -Maladie apyrétique, maladie qui n'est point accompagnée de symptômes fébriles.

Αργκεχικ, s. f., apyrexia, ἀπυρεξία (α priv., πύρεξις, fièvre); intervalle de temps qui sépare deux accès de fièvre. L'apyrexie est complète ou incomplète, selon qu'il ne reste aucun des symptômes de la maladie entre les accès, ou qu'il en reste quelques-uns, tels que du dégoût, de la faiblesse.

APYROMÈLE, s. f., apyromele, ἀπυρομήλη (α priv., πυρήν, noyau, μήλη, sonde); sonde sans bouton.

AQUATIQUE, adj., aquaticus (aqua, eau); qui vit dans l'eau, ou qui est pénétré d'eau.-Cancer aquatique, ulcéra-

tion scorbutique de la bouche.

AQUEDUC, s. m., aquæductus, úδροyou (aqua, eau, ducere, conduire); canal qui sert à transmettre les eaux. Les auatomistes donnent ce nom à quelques conduits pratiqués dans les os, quoiqu'il n'y passe point de fluides.

Aqueduc de Cotugno, aquæductus Cotunnii ; canal qui s'étend du vestibule à la face postérieure du rocher.

Aqueduc de Faltopio, aquæductus Fallopii; canal creusé dans l'épaisseur du rocher, et par lequel passe un filet du nerf

Aqueduc de Sylvius, aquæductus Sylvii; canal de communication entre le troisième et le quatrième ventricule du

AQUEUX , adj. , aquosus (aqua, eau); qui est formé par de l'eau, qui en contient beaucoup, qui lui ressemble ponr la couleur ou la consistance.- Humeur aqueuse, liquide qui remplit les deux chambres de l'œil ; elle est presque inodore, insipide, légèrement visqueuse, et un peu coagulable par la chaleur, qui y fait naître de petits flocons albumi-

AQUILA ALBA; protochlorure de mer-

Aquila mitigata, protochlorure de mercure.

ABACHIDE, s. f., arachis hypogæa; famille des légumineuses, diadelphie décandrie; petite plante annuelle, origi-naire de l'Amérique méridionale, qui présente ce singulier phénomène, que ses fleurs, après la fécondation, se recourbent vers la terre, et s'y enfoncent pour y mûrir leurs truits, qui ont tiré de cette circonstance leur nom de pistaches de terre. Ses graines sont charnues, d'une saveur douce et agréable. Elles sont nourrissantes, et contiennent une grande quantité d'une buile grasse qui peut être employée aux mêmes usages que celle d'olives. On pi épare avec ces graines des émulsions adoucissantes; en les torréfiant et les mélangeant à un tiers de cacao, on en fait une pâte très-agréable. Cette plante pourrait être facilement cultivée dans le midi de la France.

ARACHNITE. V. ABACHNOÏDITE.

ABACHNITIS. V. ABACHNOÏDITE. ARACHNOÏDE, adj. et s., arachnoideus, άραχνοειδής (άράχνη, toile d'araignée, stoos, forme); qui ressemble à une toile d'araignée. Epithète donnée autrefois à la capsule du cristallin et à celle de l'humeur vitrée, mais réservée aujourd'hui pour la seconde des méninges, membrane séreuse, extrêmement mince, transparente et polie, qui, de la dure mère qu'elle tapisse, se réfléchit sur la surface de la première, ne s'enfonce point dans les anfractuosités cérébrales, et pénètre dans l'intérieur du cerveau par une ouverture située à sa partie postérieure, sous le corps calleux.

Anacoxobur, s. F., crachneciditis; inflammation de l'arachnoïde. Maladie
peu connue jusqu'à ces derniers temps, et
même dont l'existence est encore conteatée par quelques anatomistes, qui
prétendent que la pie-mère seule s'enflamme. Quoi qu'il en soit, les signes de
l'affaux du sang vers l'encéphale et le délire paraissent être les principaux symptômes de cette phlegmasie, dont la saignée du pied, l'application des sangsues
aux tempes on derrière les oreilles, et
celle de la glace sur la tête, procurent
parfois la guérison.

ARAEOTDE, s. f.; nom donné par Meissner à toute combinaison du calorique avec un corps quelconque. Anlertcox, adj. et s. m., rarefacient, ἀραιοντιλος (ἀραίους) je rarefile); médicament auquel on suppose la propriété de raréfier les humeurs. | Meissner appelle ainsi le calorique, qui est le raréfiant par excellence.

Araignes, s.f., aranea; genre d'insectes aptères, sans antennes, pourrus de six à huit yeux et de huit pattes. Ils paraissent ne point être nuisibles àl l'homme, si ce n'est par le dégoût qu'ils lui inspirent. | Sorte de tnmeur charbonneuse qui survient aux pis ou aux mamelles des brebis.

Malles des prepis.

Arabies on Arabicés, araliacee; famille de plantes dicotylédones polypétales, ayant les étamines épigynes. Une seule plante de cet ordre naturel est employée en médecine, c'est le genseng.

ployée en médecine, c'est le genseng.
ARANÉEN, adj., araneosus (aranea, araignée); se dit du pouls, quand il est tellement faible, qu'il ressemble au mouvement presque imperceptible d'une toile d'araignée.

Arrore , adj., arboreus; qui appartient aux arbres. — Tige arborée, celle qui est ligneuse et simple à sa partie inférieure.

Arborescent, adj., arborescens. On appelle tige arborescente celle des arbrisseaux.

ABBRE, s. m., arbor, gutov. Dans son sens le plus étendu, ce mot désigne tontes les plantes vivaces dont la tige est ligneuse. Mais les botanistes ont établi. parmi les végétaux ligneux, des distinctions systématiques propres à favoriser l'établissement de leurs caractères distinctifs. Ainsi ils nomment spécialement arbres (arbores), les végétaux ligneux dent le tronc est simple inférieurement, et rameux seulement à sa partie supérieure ; arbrisseaux (arbusculæ), ceux dont la tige ligneuse est rameuse des la base, s'élève à une certaine hauteur, et porte des bourgeons écailleux; arbustes (frutices), ceux dont la tige est peu élevée, rameuse, et dépourvue de bourgeons ; sous-arbrisseaux (suffrutices), ceux dont la tige est ligneuse et persistante dans sa partie inférieure, herbacée et annuelle dans ses ramifications, telle que celle de la rue, etc.

Arber de Diane; vejetation metallique qu'on obtient en mèlant ensemble des nitrates d'argent et de mercure, dissous dans l'eau, et versant les deux liqueurs dans un bocal contenant un pen d'amalgame de mercure et

d'argent.

ARBRE DE VIE . arbor vitæ : nom donné à l'espèce d'arborisation qu'on apercoit en conpant longitudinalement le cervelet, et qui résulte de la disposition particulière de la substance blanche au milien de la substance cendrée.

ARBRISSEAU. V. ARBRE.

ARBUSTE. V. ARBRE.

Asc, s. m., arcus; portion d'une ligne courbe quelconque, et en particulier d'un cercle. | Partie du corps dout la forme se rapproche de cette figure géométrique : arc du colon.

ARC-BOUTANT; repli de la paroi, qui s'étend des deux côtés de la fourchette, fait office d'étai, et s'oppose au rapprochement des talons.

ARCA ARCANORUM; nom donné par les alchimistes à la pierre philosophale.

ABCADE, s. f., arcuatio (arcus, arc), courbure en forme d'arc ; nom donné à toute partie du corps dont la figure sc rapproche de celle d'un segment de cercle : arcade alviolaire, crurale, dentaire,

plantaire. ARCANE, s. m., arcanum; remède dont on cache la composition, tout en

Ini attribuant une grande efficacité. Arcanson. V. Brai sec.

ARCANUM corallinum : deutoxide de mercure obtenu en calcinant le nitrate mercuriel.

Arcanum duplicatum. V. SULFATE de notasse.

Arcanum tartari. V. Acetate de po-

ARCEAU, s. m., arculus; planche de bois très-mince et recourbée en demicercle qu'on place sur les membres ou sur les parties malades pour les préserver du contact des couvertures .- D'après une ordonnance d'un grand-duc de Toscane, il était défendu aux mères et aux nourrices de coucher avec elles les enfans nouveau-nés, sans les avoir préalablement couverts d'un arceau.

ARCESTHIDE, s. f., arcesthida. Desvaux propose de nommer ainsi le fruit charnu de certaines conifères, telles que les genevriers, dont les bractées réunies constituent la partie charnue. Mirbel l'ap-

pelle pseudo-carpe. ARCHER, s. f. (ἀρχή, principe); terme créé par Van Helmont, et désignant la force primitive, le principe de la vie du corps humain et de tonte la nature, la cause efficace de tontes choses , l'ame du monde.

Archeisme, s. m.; doctrine de Van Helmont sur l'archée.

Archélogie, s. f., archelogia, άρχηλογία (ἀρχή, principe, λόγος, discours); traité des principes fondamentaux de la science de l'homme.

ARCHET, S. m. V. ARCEAU.

ABCHIATRE, s. m., archiater, ἀρχίατρος (άρχὸς, prince, ἰατρὸς, médecin); prince ou premier des médecins. La signification ancienne de ce mot est douteuse. Aujourd'hui c'est une qualification donnée an premier médecin des souverains.

ABCHIGENIQUE, adj., archigenius ( doyn, principe , γίνομαι , j'engendre) ; princi-

pal. Se dit des maladies aiguës. ARCHIMAGIE, s. f., archimagia; partie de l'alchimie qui enseigne à faire de

ARCHIMIE. V. ALCHIMIE.

ARCHINGEAY, bourg voisin de Saintes, qui possède deux sources d'eau minérale froide.

Archorrhagie, s. f., excretio puris per anum (apròs, anus, pro, je coule); hémorrhagie active par l'anus.

ARCHORRHÉE, s.f., sanguinis fluxus per anum (άρχὸς, anus, ρέω,, je coule); hé-

morrhagie passive par l'anus. ARCHOPTOSE , s. m. , archoptosis ( doy de, anus, πίωσις, chute), chute dn rectum.

ARCTATION, s. f., arctatio, arctitudo, ξυμπίλησις, συμπίλησις; rétrécissement d'un orifice ou d'un conduit organique. | Constipation. | Infibulation.

ARCTITUDE. V. ARCTATION.

ARCHOSYBINX, s. f., archosyrinx ( apyòs, anus , σύριγς, fistule ); fistule à l'anus. ARCTURE, S. f., arctura (arctare, serrer);

nom que Linné a proposé pour désigner les effets produits par l'ongle entré dans les chairs.

ARCUATION, s. f., arcuatio; courbure des os dans le rachitisme.

ARDENT, adj., ardens ( ardere, brûler ); coloré en ronge, enflammé. - OEil ardent, urine ardente.-La fièvre ardente des galénistes était celle que Pinel a nommée inflammatoire bilieuse. V. CAUSUS.

Andern, s.f., ardor, καθμα; sentiment de brûlnre, d'une vive chaleur.-Ardeur d'urine, cuisson brûlante causée par l'urine lorsqu'elle passe sur la membrane muqueuse de l'urêtre enflammée, ou au col de la vessie. - Ardeur de la fièvre, période de chaleur des accès. | Cheval qui a de l'ardeur, qui est inquiet sous l'hom-me, et dout l'envie d'avancer augmente d'autant plus qu'il est plus retenn.

Arec, s. m., areca; genre de la famille des palmiers. On a cru pendant long-temps que le cachou était retiré d'nne de ses espèces, nommée pour cette raison, par Linné, areca cathecu, qui croît dans l'Inde, et qui fournit en effet une matière astringente qui entre dans la composition du betel. Le chou palmiste (areca oleracea) est une autre espèce fort intéressante de ce genre. Son bourgeon terminal sert d'aliment dans les deux Indes, où on la cultive en abondance.

ΑπέγαστιοΝ, s. f., arefactio, ξήρανσις; dessiccation, action de dessécher; opé-

ration de pharmacie.

ARENATION , s. f. , arenatio; operation qui consiste à couvrir tout ou partie du corps avec du sable chaud.

AREOLE, s. f., areola (diminutif d'a-

rea); petit espace circonscrit par des lignes. [ Interstice que les réseaux capillaires ou les faisceaux de fibres entrecroisés laissententre eux. | Disque coloré qui entoure la base du mamelon, et de toutes les inflammations pustuleuses de

Απέστιουε, adj. et s., aræoticus (άραιόω, je raréfie); médicament que l'on croyait avoir la propriété de raréfier les hu-AREOMETRE, s. m., arcometrum (apoulos,

meurs.

léger, μέτρον, mesure ); instrument propre à faire connaître la pesenteur spécifique des fluides dans lesquels on le plonge, par la profondeur à laquelle il s'y enfonce.

Anks; suivant Paracelse, c'est l'action par laquelle la nature donne à chaque chose la forme et la substance qui

lui convient.

ARÈTE, arista. On appelle ainsi la pointe raide, et souvent tordue à sa base, qui naît sur les écailles florales de certains genres de graminées, comme dans l'avoine et le froment.

Arête ou queue de rat; nom donné à des croûtes dures, écailleuses, qui viennent aux plis du geuou et du jarret du

cheval. ARGERA, s. m., argema, aoysua, ap-

ysμον (άργὸς , blanc); petit nicère du cercle de l'iris , partie blanc , partie ronge ou noir, qui a été décrit par Hippocrate.

ARGEMON. V. ARGEMA.

Argemone, s. m., argemone mexicana, L.; famille des papavéracées, polyandrie monogynie. Plante annuelle qui . du Mexique sa patrie, s'est introduite et naturalisée dans le midi de l'Europe. On la connaît anssisons les noms de pavot épineux, chardon bénit des Antilles, etc.

Ses feuilles et ses tiges-contiennent un snc jaunâtre, âcre et narcotique. Se graines sont purgatives, et employées seulement en Amérique.

Argenson, village situé dans les montagnes, non loin de Gap, près duquel coule une source d'ean minérale froide,

qui paraît être acidule.

ARGENT, s. m., argentum, apyupos, αργύριον (ἀργὸς, blanc); métal solide, d'un blanc éclatant, insipide, inodore, très-sonore, très-malléable, très-ductile, peu dur, cristallisable en pyramides triangulaires, fusible un peu audessus de la chaleur rouge - cerise et volatilisable; très-répaudu dans la nature, où néanmoins il est rarement pur: inusité aujourd'hui en médecine, ou tout au plus employé encore quelquefois pour argenter certaines pilules.

Argent corné; ancien nom du chlorure

d'argent.

Argent vif : nom vulgaire du mer-Argile on Argille, s. f., argilla, ap-

yelos, apyellos (apyos, blanc); mélange d'alumine et de silice qu'on trouve abondamment dans la nature, mais qui contient presque toujours du carbonate de chaux, de l'oxide de fer, et même un peu de magnésie, substances dont les proportions diverses expliquent les différences sans nombre qu'on observe entre les argiles.

ARGILEUX, adj., argillosus; qui tient de la nature de l'argile : terrain argi-

leux, odeur argileuse.

Argyrogonia, s.f., argyrogonia, apγυρογονία (ἄργυρος, argent, γόνος, semence); nom donné par quelques alchimistes à la pierre philosophale, à la teinture universelle

ARGYROPÉE, s. f., argyropæa, appopoποία (ἄργυρος, argent, ποίεω, je fais); art de faire de l'argent: synonyme d'alchi-

mie.

Armeumatique, adj., arheumaticus, ἀρευμάτισίος (α priv., ρεύμα, fluxion); qui n'a point encore eu de fluxion ou de rhnmatisme.

ABHIZE, adj. , arhizus (α priv. , ρίζα , racine). En fondant les divisions primordiales du règne végétal sur la radicule, Richard appclait arhizes tous les végétanx déponrvus de radicule et par conséquent de véritable embryon : tels sont les champignons, les mousses, etc. Cette classe correspond assez exactement à la cryptogamie de Linné.

ΑΕΗΥΤΗΜΕ, adj., arhythmus, ἀρυθμός

(z priv., ρυθμός, rbythme); irrégulier.
-Pouls arhythme.

Abide, adj., aridus, ξηρός, καρφαλίος, κατάξηρος; sec. — Langue, peau gride.

ABIDITÉ, s. f., ariditas, Enpazia; sécheresse de la langue, de la gorge, des lèvres, de la peau, des cheveux.

Antus, s. m., arillus, ½½,2000; pinologement particulier du trophosperme on support de la graine, qu'il recourre dans une étendue plus on moins considérable, de manière à le cacher entièrement, et à lui former une enveloppe accessoire, comme dans lefusain. D'autres fois il constitue une simple petite cupile, comme dans le polygals; on forme une lame charne, frangée, découpée en lanières étroites et anastomosées, comme dans la mascade. J'arille du muscadier est conn en pbarmacie sous le nom de macie. N. ce mot.

ARILLE, adj., arillosus; se dit des graines pourvues d'un arille.

Asisté, adj., aristatus; s'emploie pour les parties munies d'une arête.

ARISTOLOCHE, s. f., aristolochia ( aprolos, hon, λοχεία, lochie, accouchement); famille des aristolochiées, gynandrie hexandrie. Plusieurs espèces sont employées en médecine. Ainsi les racines de l'aristoloche longue et ronde ( aristolochia longa, aristolochia rotunda, L.) sont aromatiques et excitantes, et jadis on en faisait un fréquent usage pour activer l'écoulement des menstrues. Celles de l'aristoloche serpentaire (aristolochia serpentaria), connue sous le nom de serpentaire de Virginie, sont fort employées. Voy. SERPENTAIRE de Virginie. Enfin quelques autenrs ont cherché dans la racine de l'aristoloche clématite (aristolochia clematitis), une succédanée à la serpentaire ; mais elle est loin d'avoir la même énergie.

Anisronceus on Anisronceusiss, artitolochia; famille de plantes discottiedones apétales, ayant les étamines épigynes. Ce petit groupe, qui se compose seulement des geures aristolochia, auxmet extraus, fournit à la médecine un sasse grand nombre de médicamens. Ontre les aristoloches dont nous venons de researches de la companya de la conference arropeum, sous le nom d'auxcet on cabarde, et l'extrait d'Apposite est souvent mis en usage dans le midi de la France.

ARISTOLOCHIQUE, adj. et s. m., aristolo-

chicus (ἄριστος, hon, λοχεία, couches); remède propre à faire couler les lochies. Απιτυμάπειε, s. f., arithmantia (ἀριθ-

μὸς, nombre, μαντέια, divination); art de prévoir l'avenir d'après les nombres.

ARMAND, s. m.; vieux mot, peu usité.
Se dit d'un médicament sons forme de
bouillie ou d'électuaire, que les maréchaux portaient au fond de la honche dn
cheval, an moyen d'un nerf de bœuf dont
une des extrémités était aplatie.

Amer, v. a., protegeré; se dit d'un cheval qui baisse la tête, courbe l'encolure, appuie les branches de la bride contre le potitrail, et empêche par-là le mors d'agir sur les barres; il en résulte que le cavalier ne peut plus diriger nn cheval ainsi armé. On dit encore cheval qui s'encopuchome.

Annous, s. f., or the mine unique is, L.; plante brice, de la familla naturella des propies superior s

ARNALDIE, s. f., arnaldia; maladie chronique avec dépérissement et chute générale des cheveux. | Variété de la syphilis.

ARNOER, S. I.; arnica montonia, L.; plante de la famille des corymbiferes et de la syngéricsie polygamie superflue, qui croit communément dans les montagnes des Vosges, des Alpes, d'Anvergne, etc. On emploie ses racines et ses fleurs. Elles sont un peu âcres et éminemment stimulantes. A une dose un peu élevée, elles excitent le vomissement et d'abondantes déjections alvines. L'infusion des fleurs est souvent prescrite dans les cas de chute; de la le nom de panacea lapsorum sous lequel on les désigne quelquefois. Les fleurs et la racine desséchées et réduites en poudre sont un pnissant sterutatoire.

Anobes on Anobess, avoidee; famille de plantes monocotyledones, dont les étamines sont hypogynes. Elle ne renferme pas de médicamens bien énergiques. L'acorus calamus a une racine aromatique et camphrée. Dans les gouets, le racine est épaisse, charmue, amilacee; mais elle contient nn suc âcre, que l'on enlève facilement par des lavages fréquemment répetés, ou par la torréfaction.

AROMATE, s. m., aroma, ἄρωμα; drogue médicinale ou antre, tirre du règne végétal, et qui exhale une odeur suave.

AROMATIQUE. adj., aromaticus; qui exhale une odeur agréable : substance

aromatique, odeur aromatique.

Arome, s. m., aroma (ἄρωμα, par-

fum ); matière odorante des plantes; émanation, souvent impondérable, des corps, qui agit sur l'organe de l'odorat, et qui varie à raison du corps d'où elle provient.

Agor, adj., arcuatus; courbé en arc.

— Jambe arquée, se dit lorsque le genou
est porté trop en avant par l'effet de la
fatigue et de l'usure, de sorte que la

jambe est courbée en arc.

ARRACERMENT, s. m., audisio, αντομείο, δανόσπασμα; action de séparer une partie du corps en rompant avec effort les liens organiques qui l'unissent aux antres. | Mode opératoire usité dans certaines opérations, comme l'avulsion d'une dent, l'extirpation d'un polype, d'une tumeur fibreuse, etc.

Assèr, s. m., remora; instrument desiné à fixer le tronc, et à opérer la contre-extension, pendant la réduction des fractures et des luxations; Fabrice de

Hilden en est l'inventeur. Arbète-boeuf, V. Bugbans.

Αππετε-σευν. γ. αντάκα, ἄρροια, ἄρροια (α priv., ρέω, je coule); suppression d'un

ARRIERS-BOUCHE, s. f., os posterum;

nom vulgaire du pharynx.

Arrère-f'aix, s. m., secundinx; nomvulgaire de la masse formée par le placonta et les membranes du fœtus.

Araikhe - Main , s. f. , retro equitem; région qui comprend la croupe , les hanches , les fesses , le grasset , les cuisses , les jarrets , les membres postérieurs , l'anus , la queue , la vulve : on dit aussi les régions postérieures du cheval.

ARROCRS, s. f., atriplex hortensis, L.; plante, connue encore sous les noms de belle-dame et tonne-dame, qui appartient à la famille des chénopodées et à la pentandrie trigynie. On mange ses feuilles en les mélant à celles de l'oseille, dout clles corrigent la trop grande acidité.

Arrow-roor; mots auglais adoptés en France pour désigner la fécule du maranta indica, qui, de même que toutes les fécules, est émolliente quand elle se trouve dissonte dans nne grande quagtité d'eau bouillante: Ars, s. m.; pli de la peau qui existe

entre la poitrine et l'articulation de l'épaule avec le bras du cheval.

ABSENAL, s. m., armamentarium; collection d'instrumens de chirurgie. | Ouvrage consacré à la description des instrumens de chirurgie.

ARSÉNIATE, s. m., arsenias; sel formé par la combinaison de l'acide arsenique avec une base salifiable.

Arséniate de protoxide de potassium, proto-arséniate de potassium, arséniate de potasse, arsenias potassæ; sel incristallisable, vénéneux. Inusité.

Arshiate acide de protoxide de potasium, sur-proto arseiniate de potassium, sur-arseiniate de potasse, arseiniate adde de potasse; sel cristallisable en prismesi quatre pans, terminés par des pyramides à quatre faces, très-soluble dans l'eau, plus à chaud qu'à froid, irritant, corrosif, fébrilige.

Arséniate de protoxide de sodium, prole arséniate de sodium, arséniate de soude, arsenias sode; sel cristallisable en prismes hexaèdres réguliers, très - soluble dans l'eau, plus à chaud qu'à froid, vénéneux, fébrifuge.

Arséniate acide de protoxide de sodium, sur-proto-arséniate de sodium, sur-arséniate de soude, arséniate acide de soude; sel incristallisable, vénéneux.

ABBENIC, 8. m., arsenicum, àporun's; metals olide, d'un gris d'acier, d'une texture grenue, très-cassant, volatiliss ble avant de se fondre, très-combustible, acidifiable. Il n'est point dangereur par lui-même, et ne le devient qu'à rais on de la facilité avec laquelle il absorbe Poxywène.

Arsenic blane, acide arsenienx.
Arsenic jaune, sulfure d'arsenic jaune

naturel.

Arsenic noir, oxide d'arsenic.

Arsenic rouge, sulfare d'arsenic rouge naturel.

ABSENIEX, adj;, arceniosus; acide qu'on trouve dans le commerce en masses compactes, blanches, pesantes, fiagiles, d'un aspect vitreux, opaques et couvertes d'une poussière blanche; d'une saveur âcre et nauséabonde, sans odeur à froid, volatilisable au feu, et répandant alors nue odeur d'ail; soluble dans l'ean, l'alcool et l'huile; cristallisable en octadères réguliers. Il existe dans la nature. C'est un poison violent, cathérétique à l'extérieur. ARSENICAL, adj., arsenicalis; qui se rapporte à l'arsenic: odeur, préparation, rapeur arsenicale, poison arsenical.

rapeur arsenicale, poison arsenical.
ABSÉNIÉ, adj., arseniosus; qui con-

tient de l'arseuic.

Ansançer, adj., arsenicus; acide solide, blanc, déliquescent, incristallisable, d'une saveur métallique, caustique et désagréable, très-soluble dans l'eau, vénéneux, inusité. Ether produit par l'action de l'acide arsenique sur l'alcool, et q' in e diffère en rien, ni du salfurique ni du phosphorique.

Assémiqué, adj., arsenicus; qui contient de l'arsenic.

ABSÉNITE, s. m., arsenis; sel formé par la combinaison de l'acide arsenieux avec une base salifiable.

Arsénite de protoxide de potassium, proto-arsénite de potassium, arsénite de potasse; arsenis potassæ; sel incristallisable et incolore, qui fait la base de la solution minérale de Fowler.

Arsénite de deutoxide de cuivre, deutoarsénite de cuivre, vert de Scheele, arsenis cupri; sel qui fournit une couleur verte dans la peinture à l'huile.

Ast de guérir, ars sanandi; application méthodique des préceptes des grands maîtres et des leçons de l'expérience au traitement des maladies.

Abrins, s. f., arteria, doraçia (àig, air, regio, jo conserve, parce qu'on crut d'abord que les artères contensient de lair); ordre de vaisseaux qui naissent des deux ventricules du cœur, et ne présentent de valvules qu'à leur origine; ca-anx cylindriques, l'emmes, elastiques, outracitles, d'an blanc juantire, peu dilatables, faciles à déchirer, formés d'une membrane lamineuse, dense et servée, d'une autre fragile qui se converse d'une richième miner, diaphane, rougestre, muqueuse; organes de transmission du sang à toutes les parties.

ARTÉRÉVRISME, s. m., arteriarum dilatatio ( άρτηρία, artère, εὐρὸς, dilaté); nom donné par Swediaur aux anévrismes.

ARTÉRIAQUE, adj., arteriacus (ἀρτηρία, artère); remède contre les altérations de la voix.

ARTÉRIECTASIE, s. f., arteriectasis (ἀρτρία, artère, ἔκτασις, dilatation). Alibert donne ce nom aux anévrismes, qui forment, dans sa Nosologie, le huitième genre des angioses.

ARTÉRIEL, adj., arteriosus, apropisso;

qui est relatif aux artères : appareil, canol, sang, système, tronc artériel.

Απτέπιοςπαρημές, s. m., arteriographia (ἀρίπρία, artère, γράφω, j'écris); description des artères.
Απτέπιοιε, s. f., arteriola; petite ar-

ARTÉRIOLE, s. f., arteriola; petite artère à laquelle sa ténnité ou son peu de constance ne permet pas de donner un nom particulier.

nom particulier.

Απτέπιοιοσιε, s. f., arteriologia (ἀρίνρία, artère, λόγος, disegurs); traité sur

les artères.
Απτέπιος Η ΑΙΑΝΙΕ, s. f., arteriarum dilatatio (ἀθηρία, artère, χάλασις, dilatation); dilatation de la plupart ou mé-

tation); dilatation de la plupart ou même de toutes les artères; maladie caractérisée, selon Swediaur, par des palpitations, des battemens, dans toutes les parties du corps.

ARTÉRIOPHTHORIE. Voy. ARTÉRIOCHA-

Anténiosité, s. f., arteriositas; caractère organique d'une partie, qui tient à ce que sa texture se rapproche de celle des artères, ou à ce qu'elle reçoit un grand nombre de vaisseaux artériels: terme peu usité.

terme peu usité.

ANTEROUNE, a. f., arteriotomia, àorapeccular (âglogie, artère, rápro, je
coupe); dissection des artères. (Opération de chirurgie principalement employée dans les cas de céphalee, de phrénoise à fight ha la régular de la company.

Jarère auriculaire postérieure, une incision transversale, pour procurer une evacuation de sang artériel, qu'on arrête,
ensuite par une compression exercée au
moyen d'une compresse graduée et d'un bandage circulaire, ou du nœud d'emballeur.

ABTÉTISQUE, adj., artetiscus (artus, membre); qui a perdu un membre.

ARTHRALGIE, s. f., arthralgia (ἄρθρον, articulation, ἄλγος, douleur); douleur dans les articulations.

ΑπτΗΠΕΜΡΟΙΕ, s. m., arthrembolus, ἀρθράμδολος (ἄρθρον, articulation, έν, dedans, δάλλω, je mets); instrument dont on se servait pour opérer la réduction des luxations.

ARTHRITE, s. f., arthritis (ἄρθρον, articulation); inflammation des articulations. | Goutte.

ABTHEITIQUE, adj., arthriticus (apgoor, articulation); relatif aux articulations. | Goutteux.

ABTHROCACE, s. f., arthrocace (ἄρθρον, articulation, κακός, mauvais); maladie

des articulations 1 Carie des extrémités articulaires.

A BTERODIAL adi arthrodialis inflore oss (andore, jointure); qui a les caracte res d'nne arthrodie : articulation arthro-

ARTHRODIE , s. f. , arthrodia . adartieulatio, ἀοθοωδία (ἄρθρον, jointure); articulation mobile , formée par une tête qui s'applique à la surface d'une excavation pen profonde . de sorte qu'elle pent

avécuter des monvemens en tons sens ARTHRODYNIE, s. f., arthrodynia ( acθουν, articulation, δούνη, doulenr); douleur dans les articulations

ARTHROMBOLE , s. m., arthrombole ( 20θουν articulation, 6αλλω, ie mets); coaptation . réduction d'un os luxé ou des fragmens d'une fracture.

ARTHRONALGIE, V. ARTHRALGIE.

ARTHRONCUS, s. f., tumor articulorum αρθοον articulation . συνος . tumeur ): toméfaction des articulations selon Swedianr.

ARTHROPHLOGOSE, s. f., articulorum inflammatio (ἄρθρον, articulation, φλένω, ie brûle); inflammation des articulations.

ARTHROPUOSE, s. f., arthropuosis ( ao-Goov, articulation, wvov, pus); suppuration des articulations.

ARTHROSE , s. f. , arthrosis , appowers ,

articulation en général.

ARTHROSPONGUS , s. f., fungus vel tu-mor albus articulorum ( ἄρθρον , articulation, σπόγγος, éponge); tumeur blanche, fongus des articulations.

ARTICHAUT, s. m., cynara scolymus, L. Cultivé en abondance dans nos jardins l'artichaut est classé parmi les carduacées. Ce sont ses capitules de fleurs non épanouies que l'on sert sur nos tables , soit crus, soit plus fréquemment cuits. On mange la base des folioles et le réceptacle, qui est épais et charnu. Quelques auteurs ont attribué à la racine de cette plante une vertu diurétique et apéritive, mais on l'emploie rarement.

ARTICLE, s. m., articulus; synonyme d'articulation mobile ; assemblage , jointure de deux os qui peuvent jouer l'un sur l'autre.

ΑπτιCULAIRE, adj., articularis, &ρθρώoss; qui a rapport ou qui appartient à une articulation : artère , capsule , veine articulaire. - Os articulaire, l'nne des six pièces qui forment la branche de la mâchoire inférieure dans les oiseaux et les reptiles.

ARTICULATION , s. f. , articulatio , ap-

θου : assemblage, ionction de diverses nièces ossenses les unes avec les antres La fausse articulation . Particulation accidentelle, anormale, contre nature, est celle qui s'établit entre les fragmens d'une fracture non rénnie, ou bien en-

tre un de ces fragmens et un os voisin. ABTIFICIEL , adi , artificialis ( ars, art) ; qui est fait par la main de l'homme et non par la nature. Dent artificielle, mil artificial - Squalette artificial, celui dont les os sont arriculés avec du laiton -Pièces anatomiques artificielles, pièces modelées en plâtre, en cuivre, en carton ou en bois, qui représentent une partie quelconque du corns humain , soit dans l'état normal , soit altérée par l'étet morbide

ABTOMEL, S. m., artomeli ( acces, pain, μελι, miel); cataplasme préparé avec le pain et le miel.

ARTOPTE, adi. et s. f., artopta, dorómen: qui acconche aisement.

ARYTENEAL, adi. et s. m. Geoffrov Saint-Hilaire donne le nom d'arvténéaux à la troisième paire d'os auxiliaires des arcs branchiaux situés à la région hyordienne. chez les poissons, c'est-à-dire à l'arytépoide, quand cette pièce est devenue un os achevé.

ARYTÉNO-ÉPIGLOTTIQUE OU ARY-ÉPIGLOT-TIOUR, adi, et s. in., arvtenialatteus, arvepiglotticus; qui appartient aux cartilages arvténoïdes et à l'épiglotte. Nom dorné par Semmerring aux fibres musculaires du muscle aryténoïdien ; qui, dépassant quelquefois les cartilages aryténoïdes , s'étendent jusqu'à l'épiglotte. Epithète imposée à deux replis ligamentiformes de la membrane interne du larynx, étendus des cartilages aryténoïdes aux bords de l'épiglotte.

ARYTENOIDE; adj. et s. m., arytænoides, apuramosions; nom de denx cartilages du larynx situés en arrière sur le cricoïde, qui ont la forme d'un carré al-longé, et qui, en se rapprochant l'un de l'autre, ferment la glotte,

ARYTÉNOÏDIEN , adj. et s. m., arytæncidæus; qui appartient aux cartilages aryténoïdiens. Nom d'un petit muscle impair, étendu transversalement de l'un à l'autre de ces cartilages, qu'il rapproche afin de rétrécir la glotte.

ARYTHME. V. ARHYTHME.

ABZEL, adj. Ce mot désigne un cheval qui a une balzane on tache blanche au pied de derrière du côté droit, ou au pied de derrière hors montoir. La snperstition persuade à certains esprits faibles que les chevaux arzels sont malheureux dans les combats.

Asa dulcis. V. BENJOIN.

Asa-foetiba. V. Assa-foetida. Asaphie, s. f., asaphia, ἀτάφεια (α pr., σαρὸς, clair); défaut de clarté dans la

ASAPHATI; terme employé par les arabistes pour désigner une affection cutanée qui paraît être voisine de la teigue

maquese,
\$\frac{4}{8488T\$, s. m., asarum europasum, L.
On nome ainsi une tris-petite plante
virace, de la familie des aristolochiées
et de la dodécantrie monogynie, qui est
assez commune dans les bois du centre
de la France. Ses racines, qui sont blanchitres et fibreuses, et ses feutilles, qui
sont réniformes et l'uisantes, ont une
saveur âcre et nauséabonde. On les prescrit assez souvent comme. émétiques, surbout dans les campagnes. Leur poudre est également sér-nutatoire. Cette
hante porte encore les noma de cabaret.

nard sauvage, oreille d'homme, etc. Ascardamyctes, adj., ascardamyctes, ἀσχαρδαμύχης (α priv., σχαρδαμύττω, je cligne les yeux); qui regarde fixement

sans baisser les paupières.

Accumes, s. m., accarie, damogic (deworking, jeastille); gene de vers intessurefix, jeastille); gene de vers intestinants ayant pour caractères un corps al lalongé, cylindrique et aminic par les al deux bouts, et une bouche garnie de trois a tubercules, d'entre lesquels on voit sortir quelquefois un tube très-court. Une seule sepéce, l'exardé lembricoide, existe cher l'homme, car on a fait du vermiculaire le genre octires.

Ascèle, adj., asceles, ἀσκελής (α pr., σκίλος, jambe); qui est sans jambes.

Ascesse, s. f., exercitatio, ασκησις;

Ascia, s. f. (ascia, hache); nom d'un handage indiqué et décrit par Hippocrate, et qu'on trouve figuré dans Scultet.

Ascrit, s. f., sacites, ésrifiq (ésnès, outre); collection de sérosité dans l'abdomen; hydropisie du bas-ventre. On la distingue en péritonelle, sous-catanée, aguinde, enhystele; vuécrelle, à raison de son siège ou de la nature de la cavité quirenferme la serosité. L'ascite proprement dite est l'hydropisie du péritoine, caractérisée par le volume du bas-ventre et la fluctuation que l'on entend en present general un nôté de l'abdomen avec le plat de la main droite, tandis que l'aure et papiquée sur le coté operation de la present de la main droite, tandis que l'aure est appliquée sur le coté operation de la main droite, tandis que l'aure est appliquée sur le coté operation de la main droite, tandis que l'aure est appliquée sur le coté operation de la main droite, tandis que l'aure est appliquée sur le coté operation de la main droite, tandis que l'aure est appliquée sur le coté operation de la main droite par l'aure de la main droite, tandis que l'aure est appliquée sur le coté operation de la main droite partie de la main droite par l'aure de l'aure de la main droite par l'aure de la main de l'aure de la main droite par l'aure de

posé. L'ascite est une maladie rarement primitive, peut-être même jamais, mais toujours redoutable, et très-peu susceptible de guérison. Elle est presque constamment l'effet d'une phlegmasie chronique des viscères abdominaux ou du péritoine lui-même.

Ascirique, adj. et s., asciticus; qui a rapport à l'ascite, ou qui est affecté de

cette maladie.

Asclepianes, s. m., asclepias; genre de plantes de la famille des apocynées, dont une espèce est employée en médecine sons le nom de dompte venin.

Ascone, s. m., ascoma (ἀσκὸς, outre); ment de Vénus, pénil.

Ase, s. f., ase (zon, dégoût); anxiété épigastrique, malaise général.

ASELECTRIPSIE, s. f., tribadismus (ἀσελγές, libertinage, τρίδω, je frotte); onanisme chez les femmes; a mour lesbien. Astrie, s. f., asilia, ἀσετία (α priv.

Asitie, s. f., asilia, ἀσιτία (α priv., σῖτος, aliment); dégoût pour les alimens, inappétence, abstinence.

Askèle. V. Ascèle.

Asons, adj., asodes, ἀσώδης (ἄση, dégoût); accompagné de dégoût, d'une anxiété hien marquée.

ASPARACINE, s. f., asparagina; substance blanche, transparente, dure, cassante, cristallisable en prismes rhomboïdaux, et peu soluble dans l'ean froide, grant peur dure la con de l'ean enve

qu'on trouve dans le suc de l'asperge. ASPARAGINÉES, s. f. pl., asparagineæ; famille naturelle de plantes, dont le genre asperge forme le type, et qu'on classe parmi les monocotylédones à étamines périgynes. Comme dans tous les autres végétaux monocotylédonés, c'est surtout la racine qui est la partie intéressante pour la thérapeutique. Ces racines contien nent un principe excitant qui les fait agir tantôt comme diurétiques, telles que celles d'asperge et de fragon, tantôt comme sudorifiques, ainsi qu'on l'observe pour la salscpareille, la squine, etc. Les jeunes pousses des asparaginées sont tendres , et on les mange après les avoir fait bouillir dans l'eau.

ASPASIE, s. f., aspasia; peloton de laine imprégné de décoction de noix de galle, qu'on introduit dans le vagin afin d'y déterminer de l'astriction.

Aspens, s.f., asparagus officinalis, L.; plante qui cotti naturellement dans le midi de l'Europe, et qu'on cultire dans tous les jardins potagers, pour ses jeunes pousses ou turions dont on fait une trèsgrande consommation comme aliment. Ces turions, connus sous le nom d'as-

perges , sont tendres et d'un goût assez agréable, mais ils communiquent à l'nrine une odeur extrêmement forte. Quant aux racines, lenr décoction est souvent prescrite comme diurétique et diaphorétique.

Aspérité, s. f., asperilas : petite éminence que l'on rencontre sur une surface ossense, ou sur toute autre partie du corps. | Inflammation des paunières , ainsi nommée par les anciens, à canse de la sensation qu'éprouvent les malades par les mouvemens de ces parties.

ASPERMATISME, s. m., aspermatismus (α priv., σπέρμα, sperme); reflux du sperme dans la vessie à l'instant où il

devrait être éjaculé.

Aspenule, s. f., asperula; genre de la famille des rubiacées et de la tétrandrie monogynie. L'aspérule odorante, asperula odorata, L., qui croît dans les bois ombragés, a une odeur suave : elle est légèrement aromatique , et son infusion augmente la transpiration cutanée. L'aspérule cynanchique ou herbe à l'esquinancie, asperula evnanchica, L., est astringente et tonique; on l'emploie contre les maladies de la gorge. La racine de l'asperula tinctoria fournit un principe colorant analogue à celui de la garance.

ASPHALTE, s. m., asphaltium; bitume noir , opaque , très-fragile, et vitreux

dans sa cassure, qui nage à la surface des eaux de la mer Morte.

Ασρανκίκ, s. f., asphyxia, ἀσφυξία α priv., σφύξις, pouls); suppression du pouls. | Suspension de la respiration. -On distingue l'asphywie par strangula-. tion, par submersion, par l'inspiration de gaz impropres à l'entretien de la vie, irritans ou délétères.

ASPHYRIÉ, adj. et s. m., asphyxiatus;

qui est dans l'asphyxie.

Aspic, s. f.; nom vulgaire de la lavande, lavendula spica, L., avec laquelle se prépare l'huile de spic ou d'aspic. V. LAVANDE.

ASPIRATION , s. f. , aspiratio , adspiratio; action d'aspirer, d'attirer l'air dans les poumons : synonyme d'inspiration.

Assa - fortida , s. f. ; gomme-résine fétide que l'on retire d'une plante de la famille des ombellifères, nommée ferula assa-fætida. Elle est en masses plus ou moins volumineuses, jaunâtres et comme marbrées. Son odeur est très - désagréable et alliacée. C'est un médicament énergique, que l'on prescrit surtont dans l'hystérie et dans l'épilopsie.

Assaisonnement, s. m., condimentum; substance ordinairement d'nn gout relevé qui sert à donner de la saveur ou une odeur agréable aux mets, et qui est presque toujours choisie parmi les stimulans.

Assembles , v. a .- un cheval : c'est le tenir de manière à ce que le train de derrière soit rapproché du train de devant, ce qui lui relève les épaules et la tête :

on dit encore le placer.

Assident , adi. , assidens , overone (ad , près , sedere , siéger) ; se dit des symptômes accessoires, de ceux qui ne sont pas inséparables de la maladie.

Assiette , s. f. : manière dont le cava-

lier est placé sur la selle.

Assimilation, s. f., assimilatio, ¿Eoμοίωσις, ομοίωσις ( assimilare, rendre semblable); action en vertu de laquelle les corps donés de la vie s'appro-rient, rendent semblables à eux, les substances avec lesquelles ils sont mis en contact immédiat.

Assiming, s. f., assiming (ad, auprès, semen . semence): nom donné par Desvaux aux fruits autocarpiens sphériques. formés par la réunion de nombreux ovaires bacciformes et uniloculaires, comme ceux des anona.

ASSODE. V. ASODE.

Assommement, s. m., cædes; massacre bien ordonné et ponctuellement exécuté pour arrêter les maladies épizootiques dès leur naissance. Un arrêt du conseil du 30 janvier 1775, ordonna l'assommement des hêtes attaquées de l'épizootie, et le paiement du tiers.

Assortin, v. a., congruere; donner à une jument l'étalon qui lui convient, soit pour la forme, soit pour les qualités.

Assouplin, v. a., fingere.—un cheval, le dresser à faire avec facilité tous les exercices.

Assourissant , adj. , soporifer , soporificus; qui jette dans l'assoupissement.

Assourissement , s. m., somnolentia sopor; tendance au sommeil, sommeil incomplet. | Sommeil morbide.

Assujettie, v. a., firmis vinculis retiners. On se rend maître du cheval pour l'opérer debout ou couché. Debout, on emploie le torche-nez, les morailles, le licol de force, des entraves. Couché ; V. ABATTRE un cheval. - les épaules ; c'est conduire le cheval de manière que les épaules ou les hanches ne sortent point de la piste sur laquelle on le conduit.

ASTÉRISQUE, s. m., asteriscus ( dorno,

ASTR étoile); taie en forme d'étoile qui se

manifeste sur la cornée transparente.

Asternal, adj., asternalis (α priv., σθέρνον, poitrine); nom donné aux cinq

olépror, poitrine); nom donné aux cinq dernières côtes, dont le cartilage n'atteint point jusqu'an sternom.

Armissu, s. f., asthenia (a priv., edives, fonce) i défant de force, dimintion des forces, langueur de l'action vitale, faiblesse génerale selon Brown. Il divisait l'asthenie en directe, on provenant de la diminution des stimulans, et et ni ndirecte, ou provenant de l'épuisement de l'incitabilité par l'abus des stimulans.

Asthéropyre, s. f., asthenopyra (α pr., σθένος, vignenr, πῦρ, fièvre); nom donné par Swediaur à la fièvre ataxique ou ma-

ligne.

Astume, s. m., asthma, ασθμα (αω, je respire); gêne considérable de la respiration, devenant insupportable par intervalles. L'asthme n'est qu'un symptome que l'on ne peut attaquer méthodiquement qu'en remontant à la source

qui le produit.

Asthme aigu, asthma acutus; nom

donné par Millar à une variété du croup dans laquelle la suffocation est imminente, et les phénomènes inflammatoires sont peu prononcés. Asthme convulsif, asthma convulsivus;

c'est le même que l'asthme nerveux.

Asthme humide, asthma humidus; asthme avec expectoration.

Asthme nervoeux, asthma nervosus; c'est, dit-on, celui qui ne tient à aucune altération des organes de la respiration, ni même de là circulation, ce qui ne prouverait pas qu'il fût indépendant de toute altération organique.

Asthme sec , asthma siccus ; asthme

sans expectoration.

Asrome, adj., astomus, ασομος (α pr.,

\*\*\*σμε, δυίσμε ; sans boutene.

ASTRAGALE , s. m. , astragalus ( ἀσίράγαλος , talon ) ; l'un des sept os du tarse ,
le plus volnmineux après le calcanéum ,
qui est comme enchâssé entre les deux
malléoles , à la région du coude-pied.

ASTRACIES, S. m., astràgadisé esseapus, L.; plante de la famille des légumineuses qui croît dans les Alpes. Sa racine a éte vantée comme sudorifique dans le traitement de la syphilis. Plusiensa sutres espèces du genre astragale sont intéressantes pour la thérapeutique. Ainsi les feuilles de l'autragalus glycyphyllos sont douces et sucrées, et possèdent à pen propriétés

que la réglisse. C'est de l'astragalus tragacantha et de l'astragalus creticus que l'on retire la gomme adragant.

ASTRICTION, s. f., adstrictio, ológic (adstringere, resserrer); resserrement: ef-

fet des astringens.

Astringens.
Astringens, adj. et s. m., adstringens, σθυφὸς (adstringere, resserrer); moyen thérapeutique çui a la propriété de resserrer les tissns organiques.

Astroble, adj., sideratus, ἀσίροδλης, ἀσίροδλητος (ἄσίρου,, astre, δάλλω, je frappe); qui a subi l'infinence des astres;

apoplectique.

ASTROBOLISME, s. m., astrobolismus, ἀσθροβολισμός (ἄσθρον, astre, βάλλω, je frappe); action des astres sur nne per-

sonne; sidération; apoplexie.

Astrologies, s. f., astrologia, ἀσίρολογία (ἄσίρον, astre, λόγος, discours); discours ou traité sur les astres. Détourné de son acception primitive, ce mot désigne maintenant la prétendue science de prévoir les événemens futurs par l'inspection des astres.

Astysis, s. f., defectus tentiginis, impotentia virilis (α priv., εθομαι, je suis en érection); impuissance, défaut d'é-

rection de la verge.

ΑΤΑΒΑΙCΤΑΡΟΙΕΝΈ, s. f., ataractapoiesia, ἀταραχτοποιησίη (α prīv., ταραχτής, qui trouble, ποιέω ; je fais ); intrépidité, fermeté; qualité que, selon Hippocrate, le médecin doit possèder à un haut degré.

ATABANIE, s. f., ataraxia (α priv., τάραξις, trouble); calme parfait des facultés intellectuelles et affectives.

ATANIE, s. f., atawia, ἀλαξία (α priv., τάξις, ordre); désordre, irrégularité; trouble des esprits animaux, des principes vitaux, des forces vitales, des fonc-

tions du système nerveux.

ATMONS, adj., atanicus; qui annonce Pataxie, qui est causé ou caractérisé par l'ataxie: symptôme ataxique, état ataxique. Pinel adonné le nom de fibere ataxique à la fièrre maligne ou nerveuse, parce qu'elle s'annonce par un désorde, au moins apparent dans les symptômes.

ATECME, s. m., atecma (α priv., τέκω,

j'engendre ) ; stérilité.

ATECNIE, s. f., ἀτεχνία (α priv., τέχω, j'engendre); sterilite.

ATHANASIE, s. f., athanasia, ἀθανασία (α priv., θάνατος, mort); antidote contre diverses maladies do foie, des reins. ATHELNIE, s. f., athelxis, ἄθελξις (ἀθελγω, je suce); succion. ATHEROMATEUX, adj., atheromatodes;

qui est de la nature de l'athérôme. Ατμέκομε, s. m., atheroma, άθέρωμα, άθήρωμα (άθήρα, bouillie); tumeur for-

mée par un kyste qui renferme nne matière blanche et purulente semblable à de la bouillie. ΑΤΗLΕΤΙQUE, adj., athleticus, άθλητιzòς (ἀθλέω, je combats); terme employé pour désigner l'habitude générale du

corps chez les personnes dont le système musculaire prédomine sur tous les autres, comme chez les athlètes de l'an-

cienne Grèce. ATHLIPTE , adj. , æqualis , ἄθλ:πτος (α priv., θλίδω, j'opprime); se dit du pouls égal et nullement gêné.

Ατηγωιε, s.f., athymia, άθυμία (α pr., θυμός, courage); découragement, abattement, désespoir. | Swediaur s'est servi de ce mot pour désigner la mélancolie.

ATLAS , s. m. , atlas , ἄτλας , ἀτλάντιον (α augm., ταλάω, je supporte); nom donné à la première vertèbre cervicale, parce qu'elle supporte tout le poids de la tête, comme les anciens supposaient qu'Atlas portait le monde sur ses épaules. Атгоївк, adj. et s. f.; épitbète don-

née à la première vertèbre cervicale. ATLOÏDO-AXOÏDIEN, adj. et s. m., atloïdoaxoideus; qui a rapport à l'atlas et à l'axis. Articulation atloido - axoidienne . ou des deux premières vertèbres cervicales

l'une avec l'autre.

ATLOIDO-MASTOIDIEN , adj. et s. m. ; nom donné au muscle petit oblique de la tête. ATLOÏDO-MUSCULAIRE, atloïdo - muscularis ; nom donné par Girard à une artère qui vient de l'occipitale, et qui s'anas-

tomose avec l'artère tracbelo-musculaire.

ATLOÏBO-OCCIPITAL, adj., atloīdo-occipitalis; qui a rapport à l'atlas et à l'occipital. Nom de l'articulation de la tête avec la première vertèbre cervicale. Nom donné par Chaussier an muscle petit droit posterieur de la tête. On appelle également ainsi le muscle petit droit de l'encolure dans le cheval.

ATLOÏDO-SOUS-MASTOÏDIEN, adj. et s. m., atloido-infrà-mastoideus. Chaussier donne ce nom au muscle oblique supérieur de

la tête.

ATLOÏDO - SOUS - OCCIPITAL, adj., atloïdoinfrà-occipitalis; nom dn muscle petit droit latéral de la tête, dans la nomenclature de Chanssier. On appelle aussi de même le muscle court fléchissenr de l'encolure dans le cheval.

ATLOIDO-STYLOIDIEN, adj. et s. m., atloido - styloideus : nom donné an muscle petit fléchisseur de l'encolure.

ATMIDIATRIQUE, s. f., atmidiatrice ( &0μὸς, vapenr, ἐατρικῆ, médecine); application des vapenrs ou des gaz à la pean, dans des vnes thérapeutiques.

ATMIDOMÈTRE, s. m., atmidometrum (ἀτμὸς, vapeur, μέτρον, mesure); instrument qui sert à mesurer l'évaporation

de l'ean. ATMOSPHÈBE, s.f., atmosphæra, ἀτμόσφαιρα (άτμὸς , vapeur, σφαΐρα, sphère );

masse de matière rare et ténue qui entoure un corps ; masse de fluide rare, élastique et invisible, qui enveloppe le sphéroïde terrestre de toutes parts. ATMOSPHERILIE, s. f., atmosphærilion;

quelques naturalistes désignent ainsi toutes les substances inorganiques qui existent dans l'atmosphère, et dont ils font un quatrième règne de la nature.

Atmosphérique, adj., atmosphæricus; qui a rapport à l'atmosphère : air , phénomène, pierre atmosphérique.

Atmosphéhologie, s. fe, atmosphærologia (ἀτμὸς, vapeur, σπαῖρα, sphère, λόγος, discours); traité des propriétés

de l'atmosphère. Atocie, s. f., atocia (α priv., τέχω.

j'engendre ) ; stérilité. ATOLMIE, s. f., atolmia, ἀτολμία (α pr., τόλμα, confiance); défiance.

Aτομε, s. m., atomus, ἄτομος (α priv., τίμνω , je coupe ) ; particule de matière qu'on suppose indivisible, uniquement parce que sa divisibilité échappe à nos sens.

ATOMISME , S. m., atomismus . philosophia corpuscularis; système philosophique dans lequel on explique la formation des corps par le moyen des atomes.

Атоміяти, s. m.; partisan de l'atomisme.

Atomistique, s. f., atomistica, atomisticum systema; synonyme d'atomisme. Atonie, s. f., atonia, aroxía (a priv., révoc. ton, force); défaut de force, faiblesse,

flaccidité, diminution ou perte de la tonicité. La gastrite aiguë întense a été désignée sous un nom trés-ressemblant à celui la par Scribonius Largus (arovoy).

ATONIQUE, s. f., atonicus; entretenu ou caractérisé par l'atonie; qui produit l'atonie. Ulcère atonique, indication atonique, médicament atonique.

ATRABILAIRE, adj. et s. m., atrabilaris; qui a rapport à l'atrabile, qui a de l'atrabile : artère, capsule, veine atrabilaire on surronale; tempérament atrabilaire, celui des hommes donés d'un caractère mélancolique, ou sniets à des accès d'hypochondrie, attribués par les anciens à l'atrabile.

ATPIPITE & f atrabila ( aten noir hilis . hile ) : hile noire. Sons ce nom les anciens désignaient les caillots de sang noir one les hémorrhoïdaires rendent sonvent par l'anus, les aitérations du mucus intestinal qui lui donnent une teinte plus ou moins foncée, ou même une humeur purement hypothétique, à d'un grand nombre de maladies.

ATRABILIEUX . adi . atrabiliosus ; syno-

nyme d'atrabilaire. ATBACHRIE, adi., atrachelus, arogyn-

λος ( α pr. , τράγηλος , cou ); qui a le cou très\_court. ATRESIE, s. f., atresia, arongía ( a priv..

τράω, je perce); imperforation.
Ατκέτις Ν. Ατκές ιε.

ATRICES . S. f. pl. , atrices : petites tumeurs qui se développent et disparaissent alternativement aux environs de l'anus. | Condylômes , suivant quelques commentateurs.

ATROPHIB. S. f., atrophia, ἀτροφία (α Dr., room, nourriture); état d'une partie qui, ne prenant plus de nourriture, diminue peu à peu de volume.

Atrophie mesenterique, V. CARBEAU. Атворнів, adj. ; qui est dans l'atrophie.

ATTACHE, s. f., insertio; synonyme d'insertion.

ATTANCOURT, village du département de la Haute-Marne, près de Saint-Dizier, anx environs duquel coule une source d'eau minérale ferrugineuse acidule fmide.

ATTAQUE, s. f., insultus; apparition soudaine d'une maladie périodique, or-

dinairement non fébrile.

Attaque de nerfs; accès de névrose, ou du moins de maladie réputée telle. Cette expression n'est pas employée par les médecins qui, sans affecter un langage d'oracle , connaissent le vocabulaire de leur profession.

ATTEINT , adj. ; atteint d'une maladie .

c'est a dire affecté. ATTEINTE, s. f. ictus; contusion qui a

lieu au tendon (tendon féru, nerf féru), au paturon, au talon, au sabot; elle est dite, dans ce dernier cas, encornee. ATTELLE, s. f., assula, ferula; la-

me, plus ou moins flexible, de bois, de carton, de fer-blanc, ou même de fer, dont on se sert dans le traitement des fractures des luxations , et de certaines plaies avec perte de substance, pour prévenir le déplacement des extrémités articulaires on des fragmens des os anrès la réduction des chairs et empêcher les membres de se laisser entraîner dans nne direction vicieuse par la cicatrice d'une grande plaie. | L'attelle cubitale est une lame de fer recourbée sur son plat vers la partie inférieure . dont Dupuytren se sert pour ramener en dehors la main qui tend à se porter en dedans dans les fractures de l'extrémité inférienre du radine.

ATTENGETTING, licu de la Bavière où l'on tronve une eau minérale salino-forruris neuse et gazeuse froide.

ATTENTION . S. f. . attentio . audientia ad rem: direction de la faculté de nercevoir vers la sensation que procure un obiet anelconaue.

ATTÉNUANT, adi, et s., attenuans, lemτύνος, (tenuis, menu); médicament qui diminue la consistance des humeurs. ou qui est censé avoir cette propriété.

ATTÉNUATION, s. f , attenuatio, herrusnoc : effet des médicamens atténuans.

ATTÉNUER, v. a., attenuare ; rendre les liquides animanx plus fluides.

ATTIBABLE, adi, : qui est susceptible d'être attiré.

ATTIBANT. V. ATTRACTIF

ATTITUDE, S. f., situs corporis; position que l'homme prend dans les diverse, circonstances de la vie. Il est utile d'étudier avec attention l'attitude des malades. ...

ATTOUCHEMENT, s. m., attactus; action de toucher. | Masturbation.

ATTRACTIF, adj. et s., attractivus, attrahens, attractorius (ad, vers, trahere, tirer); remêde qui a la propriété d'attirer les liquides animaux vers le lieu où on l'applique. ATTRACTION, s. f., attractio, blan (ad.

vers, trahere, tirer); force qui tend à pousser les corps ou les parties des corps les uns vers les autres; propriété généralement répandue dans la nature. L'attraction planétaire ou céleste, gravitation universelle, s'exerce entre les grands corps célestes en raison directe de la masse et inverse du carré de la distance. L'attraction moléculaire, on affinité, ne s'exerce qu'entre des molécules rapprochées les unes des autres à de très-petites distances, et presque en contact

ATTRAPE-LOURDAUD. V. BISTOURI caché. ATTRITION , s. f. , attritio , ἔχθλιμμα;

frottement mutnel de deux corps. !

Ecorchure. | Contusion au plus haut degré.

Aτγριουε, adj., atypicus, ἄτυπος (α pr., τύπος,, type); qui n'a pas de type ré-

gulier.

AUER, adj. et s. m.; mille-fleurs ou fleur de pêcher. | Robe du cheval dans laquelle il y a un mélange de poils blancs, bais et alezans.

Auber, s. m., alburnum: partie extérieure du corps ligneux. Son tissu est plus lâche et moins ferme que celui du bois proprement dit, et généralement sa couleur est plus pâle. Les progrès de la végétation finissent par lui donner les qualités du bois proprement dit, qui a d'abord été aubier.

ACBIN, s. m., ambo; se dit d'un cheval qui, en galopant avec les jambes de devant, trotte ou va l'amble du train de derrière. Un cheval qui va l'aubin est peu estimé, parce que cette allure vient assez souvent de la faiblesse des reins et des jambes; il n'est propre ni pour le train ni pour le carrosse, et s'use promptement.

Avouac, village du département de l'Arriège, qui possède une eau acidule et sulfureuse dont la température est un peu plus élevée que celle de l'atmosonbère.

Andrine, adj., auditorius, auditivus, ἀκυστ τὸς (audire, entendre); qui appartient au sens ou à l'organe de l'Ordie : conduits auditifs, externe et interne; artères et veines auditives, internes et externes; nor fauditi fou acoustique

AUDITION, s. f., auditas, azon; action d'entendre; sensation à l'aide de laquelle nous percevons les sons.

AGGE, s. f.; espace qui se trouve entre les deux branches de l'os maxillaire du cheval.

Auge galvanique; appareil de physique qui n'est autre chose, dans le fond, qu'une pile de Volta dont les disques métalliques sont disposés, non pas audessus, mais à côté les uns des autres.

Augment, s. m., augmentum, incrementum, αδξησις, έπίδυσις, ἀνάδασις (augere, augmenter); période d'une maladie durant laquelle les symptômes s'accroissent.

ALINE, s. m., alnus viscosa; arbre d'une taille assez élevée, qui croît dans les prés et sur le bord des ruisseaux. Il fait partie de la nouvelle famille des bétulacées. Son écorce est un peu astrigente et tonique, mais presque jamais

employée. Son bois est excellent pour les constructions sous l'eau. Aulne noir; nom vulgaire de la bonr-

daine.
Aumale, petite ville du département

AUMALE, petite ville du département de la Seine-Inférieure, qui possède trois sources d'eau ferrugineuse acidule froide.

Arske, s. f., inula helenium, L. Gette grande et belle plante, de la famille des corymbifères et de la syngénésie polygamie superflue, croît dans les marais et les prés humides. Sa racine, qui est grosse, épaisse et rougeâtre, a une saveur chaude et aromatique. On l'emploie comme tonique. C'est d'elle que les chimistes on treitré l'indifine.

Aus., s. f., moò; mot latin, conserve en français, par lequel on désigne une émanation très-subtile qui s'élère d'un corps, el l'entoure d'une atmosphère plus ou moins étendue.— Aura vitalis, âme ou moins étendue.— Aura vitalis, âme ou moins étendue.— Aura vitalis, âme ou dement dans le sperme, et qu'on a regardé comme la cause de la propriété fécondante de cette liqueur.— Aura epileptita, espèce de frémissement qui annouce quelquérios les accès d'une épliepsie entretenue par une irritation fixée sur les nerfs d'un membre.

Auneu, village du département des Vosges, on l'on trouve une source d'eau minérale froide et gazeuse. Auneoue, s. f., aureola (aura, lu-

mière); cercle rosé qui entoure le mamelon, les boutons de la variole, de la

vaccine, etc.

Auriculaire, adj., auricularis, ἀτικὸς;
qui appartient à l'oreille externe, ou aux
oreillettes du cœur: appendice, artère,
doigt, nerf, veine auriculaire.

Auriculaire antérieur, adj. et s. m., auricularis anterior; nom d'un petit muscle pair qui s'attache d'une part à la partie antérieure de l'hélix, de l'autre en dehors de l'aponévrose épicranienne, près du muscle frontal.

Auriculaire posterieur, adj. et s. m., auricularis posterior; muscle pair qui s'étend de la convexité formée par la conque de l'oreille à l'apophyse mastoïde.

Auriculaire supérieur, adj. et s. m.; auriculairs superior; muscle pair qui de la partie antérieure et interne du fibrocartilage de l'oreille, se porte à l'aponévrose épicraniene, o û il se termine. Auricula, petité

oreille; nom donné tantôt à l'oreille externe, et tantôt seulement à son lobule. En botanique, auricule désigne un appendice lobé et arrondi qu'on observe à la base de certaines fleurs on de certains nétioles

pétioles.
Augusté, adj., auriculatus; se dit en botanique de toutes les parties qui sont garnies d'un auricule.

Aurifique minéral , s. m. ; solution al-

caline de kermès minéral.

Auniga, s. m., auriga; bandage pour

les côtes.

Aurigineux, adj., auriginosus (aurigo, jaunisse); qui a rapport à la jaunisse.

AURILIAC, ville du département du Cantat, qui possède deux sources d'eau minérale froide, légèrement ferrugineuse.

Aubiscalpium, s. m., ἀτογλυφίς (auris, oreille, scalpo, je gratte); cure-oreille; Aubone male, s. f., artemisia abrota

nam, L.; espèce d'armoise remarquable par l'odeur de citron que répandeut ses feuilles lorsqu'on les froisse entre les doigts; de là le nom de citronnelle sous lequel on la désigue généralement. Ses propriétés sont moins développées que celles de l'absinthe.

Aurone femelle; nom donué sonvent à

la santoline.

Auscuration, s. f., auscultatio; acction d'écouter; attention donnée aux sons perçus par l'oreille, afin d'en saisir toutes les nuances. | Exploration de la poitrine à l'aide d'un cylindre de bois appelé stéthoscope.

Austene, adj., austerus, avoltoà; qualité des substances qui produisent sur Porgane du goût le plus baut degré de l'impression désagréable désignée sous

le nom d'acerbité.

Austromancia; art de prédire l'avenir par l'observation

des vents.

Autarcie, s. f., autarcia, ἀντάρχεια (ἀντὸς, soi-même, ἀρχίω, je suffis); satisfaction intérieure, modération, so-

briété, tempérance.

Autemesia (àurbe, soi même, èpacie, vomissement); nom donné par Alibert au vomissement idiopathique, qui constitue le huitième genre de la famille des gastroses, dans sa Nosologie naturelle.

AUTOCARPIEN; n. m donné par Desvaux aux fruits qui se développent sans adhérer a nul organe, et sans être recouverts

AUTOCRATIE . s. f. .

AUTOCRATIE, s. f., quiocratia (ἀντὸς, soi-même, χράτος, force); force intérieure, personnelle, indépendante, que

les anciens et plusieurs modernes ont admise dans l'organisme.

Autocratique , adj. , autocraticus ; spontané : mouvement autocratique.

AUTOLITHOTOMISTE, s. m., autolithotomus ( ἀυτὸς, soi-même, λίθος, pierre, τ τίμνω, je coupe); individu qui s'est fait à soi-même l'opération de la taille.

Αυτοματίου ε, adj., automaticus (αυτόματος, spontanė); qui s'opère de soimėme. Epitbėte donnée anx monvemens qui procedent de la seule structure des organes, sans le concours, apparent au moins, de la volontė.

AUTOMNAL, adj., autumnalis; se dit des fièvres intermittentes qui se manifestent

en automne.
Αυτομκε, s. m., autumnus, φθινόπωρον; saison de l'année qui s'étend depuis l'équinoxe d'été jusqu'au solstice d'hiver.

Autophie; synchyme d'autopsie.
Autophosphore, synchyme de phosphore.

Autopsie, s. f., autopsia, ἀυτοψία (ἀυτὸς, soi-même, ὅπτομαι, je vois); action d'examiner soi-même. | Autopsie cadavé, rique, examen attentif que l'on fait d'un

cadavre. Αυχεsis, s. f., auxesis, αύξησις (αυξέω,

j'augmente); accroissement.

Auxilians, adj. et s. m., auxiliaris (auxiliam, secours); se dit de toute partie qui aide à l'action d'une ou de plusieurs autres. | Employé souvent comme synonyme d'adjuvant.

Auzon, village à trois lieues d'Uzès, près duquel coule uue fontaine d'eau minérale sulfureuse.

AVAILLES, petite ville peu distante de Confolens, qui possede des eaux miuérales froides.

Avali, adj., descensus.—Ventre avalé, lorsqu'il est ample et tombant.

AVALURS, s. f.; altération de la corne à son origine, quand elle est poussée en bas par de nouveaux cercles de corne.

AVANT BOUCHE, s. f., os anticum; partie de la bouche qui s'étend jnsqu'au voile du palais : terme pen usité.

AVANT-BRAS, s. m., cubitus; partie du membre pectoral qui est comprise entre le bras et la main.

AVANT-CEUR, s. m., præcordium (àvîl), contre, cor, cœur); creux de l'estomac, scrobicule du cœur, centre de l'épigastre; tumeur charbonneuse ou nou, qui a son siège au poitrail du cheval.

AVANT-COURBUR, adj., præcurrens, præcursor; se dit des signes qui annoncent que l'accouchement, le vomissement ou 70 A VO

une maladie quelconque va se déclarer. AVANTE, s. m., corporis exsiccatio generalis (aém, je sèche); atrophie générale. Swediaur eu a fait un genre de maladie.

AVANT-GOOT, s. m., prægustatio; goût qu'on a par avauce.

AVANTMAIN, s. f., antè equitem; région antérieure du cheval; l'on y compreud la tête, l'encolure, le garrot, le poitrail, les épaules et les membres autérienns.

AVANT-PIED, s. m.; partie la plus avancée du pied.

AVANT-POIGNET, s. m.; partie autérieure du poignet.

Aveline, s. f.; nom d'une variété de noisettes.

AVENHEIM, village voisin de Strasbourg, dans lequel on trouve une source d'eaux minérales, de nature eu apparence alcalines, qui sout froides eu été et chaudes en hiver.

Avenus, village du département de l'Hérault, près duquel existe une source d'eau minérale saline, dont la température s'élève à 25 degrés R.

Aversion, s. f., aversio, ἀποτροπὴ (avertere, éloigner); répugnance extrême pour un objet quelconque.

AVERTIN, s. m. (vertere, tourner); maladie des agneaux qu'on désigne sous le nom de tournis, vertige des brebis.

Avecus, adj. et s. m., cæcus, veylès; privé de la vue.—Trou aveugle, petite cavité située au bas de la crôte du coronal.—Trou aveugle de la langue, amas de follicules muqueux placé sous cet organe, près du frein.—Conduits aveugles de l'urière, lacunes muqueussed ce conduit.—Intestin aveugle, ou cœcum.

Aveugle-né, adj. et s. m.; privé de la vue dès l'iustant de la naissance.

Aveuglement, s. m., cæcitas, τυφλόλης, τύφλωσις; perte ou privation de la vue. Aveuglement de jour. V. Νυσταιορίε.

Aveuglement de nuit. V. Héméralopis. Avive, s. f.; nom que les maréchaux donnent à la parotide : ils l'abatteut et l'extirpeut mal à propos dans certains cas de coliques.

Avoine, s. f., avena sativa; famille des graminées; triaudre digyrie. Les fruits de l'avoine forment la principale nourriture du cheval dans la plus graude partie de l'Europe, mais peuvent également être employés à la nourriture de l'homme, et dans quelques départemens de l'ouest. les habitans des campaques de l'ouest. les habitans des campaques

en fout du pain. C'est avec l'avoine que se fait le meilleur gruau.

Avold (Saint-), petite ville près de Metz, qui possède des eaux minérales réputées ferrugineuses.

Avortement, s. m., abortus, ἄμελωσις; expulsion du fœtus avant terme. C'est tantôt un effet de la constitution de la mère, tantôt celui d'un accident, d'une tentative criminelle. Cet état exige donc

toute l'atteutiou du médeciu.

Avorter, v. n., aboriri; accoucher

avant terme.
Avorton, s. m., abortivus; fœtus né

avant terme, et, au figuré, tout corps organisé qui est petit, mal bâti, contrefait. Avances, ville de la Normandie, où

AVBANCHES, ville de la Normandie, où l'on trouve des eaux froides acidules et martiales.

Avulsion, s. f., avulsio, ἀπόσπασμα (avellere, arracher); arrachement.

Ax, petite ville du département de l'Arriège, qui abonde en sources d'eaux minérales sulfureuses, couuues depuis long-temps, et dont la chaleur varie entre 20 et 58 degrés R.

Axe, s. f., axis (ἄξων, pivot); ligne droite qui s'éteud d'un point de la circonférence d'une sphère à un autre, en passant par le ceutre ; ligne droite qui passe par le ceutre d'une partie ou d'une cavité, en suivant la direction principale de cette partie ou de cette cavité. En optique, on appelle axe, dans les cristaux où les lois de la double réfraction sout réduites à leur plus graude simplicité, uue certaine direction autour de laquelle les phénomènes lumineux se passent de la même manière de tous les côtés. En botauique ce terme a plusieurs significatious : il exprime la partie ceutrale d'un corps ; c'est dans ce seus que l'ou dit axe du fruit, de la fleur. L'axe du fruit peut être fictif on matériel ; dans ce deruier cas il forme une sorte de petite coloune qui porte le nom de columelle. Dans le second sens, c'est la ligne idéale qui va de la base au sommet du fruit, en passaut par sou milieu. On entend par axe d'un épi ou d'une grappe, la partie centrale à laquelle les fleurs ou les ramifications portant les fleurs sont attachées. L'axe peut donc être simple ou rameux; mais dans ce seus on emploie de préférence le mot de rachis.

Axile, adj., axilis; qui forme l'axe.

Terme de botanique.

Axile, adj., axilatus; qui est pourvu

d'un axe. Terme de botauique.

AXILLAIRE, adj., axillaris (axilla, aisselle); qui a rapport à l'aisselle, qui en est voisin, qui en fait partie : artère, cavité, ganglion ou glande, nerf, veine axillaire. - Se dit en botanique de toutes les parties qui naissent à l'aisselle des feuilles ou des rameanx.

AXINOMANCIE, s. f., axinomantia ( atlyn, hache, μαντεία, divination); art de reconnaître la culpabilité d'une personne par le moyen d'nne hache, qui, implantée légèrement dans nn billot de bois, tombe lorsqu'on prononce le nom de l'individu suspect, ou quand celni-ci vient à la toucher.

Axis, s. m., axis (αξων, pivot); seconde vertèbre cervicale, ainsi appelée parce que la première tourne sur elle comme snr un pivot,

Axoïde, adj., axoides (aξων, pivot, sidos, forme); qui a la forme d'un pivot : nom donné à la seconde vertèbre du couà cause de son apophyse odontoïde.

Axoïno-ATLOÏDIEN, adj. et s. m., axoidoatloideus; nom imposé par Chaussier au muscle oblique inférieur de la tête.

Axoîdo-occupital. adj. et s. m., axoîdooccipitalis : nom donné par Chaussier an muscle grand droit posterieur de la tête. Axonge, s. f., adeps, στέσρ; graisse

de porc. AYA-PANA, s. m.; nom que l'on donne au Bresil à une espèce du genre enpatoire, de la famille des corymbifères, et que Ventenat a décrite sous le nom d'eupatorium aya-pana. Ses feuilles ont une odeur aromatique très - suave , qui rappelle un peu celle de la féve de Tonka. Leur infusion théiforme est employée comme celle du thé, Regardé au Nouveau - Monde comme un des médicamens les plus utiles, l'aya-pana passe en Europe pour être seulement légèrement stimulant et diaphorétique.

AZEDARACH , s. m. melia azedarach , L.; arbrisseau qui croît en Asie, et s'est naturalisé dans le midi de l'Europe. Ses racines et ses fruits, qui sont vénénenx, passent pour vermifuges."

AZOCARBURE , s. m.; combinaison du eyanogène avec les corps simples : synonyme de eyanure, qui a prévalu. [33.60]

Azoch, Azock, Azorn; termes employés par Paracelse et autres alchimistoget a second

tes pour désigner soit le mercure pur . soit un amalgame d'or ou d'argent.

Azoodynamie, s. f., azoodynamia (a pr., ζωή, vie, δύναμις, force); diminution ou

abolition des forces chez un animal en général, et chez l'homme en particulier. Azorate, s. m., azotas; en appelant

l'acide nitrique azotique, il faudrait donner le nom d'azotates aux nitrates.

Azote, s. m., azotum (α priv., ζώω, je vis); gaz permanent, incolore, transparent, inodore, insipide, plus léger que l'air atmosphérique, insoluble dans l'eau, impropre à la respiration et à la combustion, qui n'altère ni la transparence de l'eau de chaux ni les couleurs bleues végétales, et qui entre dans la composition de l'air atmosphérique, de l'ammoniaque, de presque toutes les matières animales, et de quelques substances végétales.

Azors, adj., azotatus; qui contient de l'azote.

Azoténèse, s. f., azotenesis (azote,

yógos, maladie); maladie causée par la prédominance de l'azote dans le corps-

Azoreux , adj. , azotosus ; nom que divers chimistes ont proposé de donner à l'acide nitreux.

Azorique, adj., azoticus; nom que l'acide nitrique devrait porter dans une nomenclature chimique régulière.

AZOTITE, s. m., azotis; ce nom serait celui des nitrites, si l'acide nitreux prenait l'épithète d'azoteux.

Azorune, 's. m.; combinaison de l'azote avec un corps combustible simple. Azun, s. m., caruleum; émail bleu

que l'on obtient par la vitrification de l'oxide de cobalt.

Azygos, adj. pris substantivement, azygos, αζύγος (α priv., ζύγος, paire); impair.-Musele azygos, musele pair du voile du palais, qui s'étend depuis l'aponévrose commune aux deux péristaphylins externes jusqu'au sommet de la luctte.-Veine azygos, qui se porte de la mésentérique inférieure, ou plus souvent d'une des lombaires ou de la rénale droite, à la veine cave supérienre, tout près de son entrée dans l'oreillette

Azyue adj., azyma, acupos (a priv., Com, levain); sans levain.

B. Cette lettre était jadis employée par les chimistes pour désigner le mercure.

BARRURRE, BA - BEURRE, BARRURE et BA-REURE; nom populaire de la liqueur lactescente qui reste dans la baratte après que la crème s'est transformée en beurre. On l'appelle aussi lait de beurre.

BABILLEMENT, s. m., garrulitas, loquacitas, adolegyía; action de parler beaucoup et vite. | Symptôme de quelques maladies, et notamment de l'hystérie.

BACABIS; nom donné autrefois à un onguent que Galien appelait onguent de

Lydie.

BACCAULAIRE, s. f., baccaularis (bacca, baie); nom donné par Desvaux aux fruits autocarpiens composés de plusieurs ovaires distincts, bacciformes, provenant d'une seule fleur, et portés sur un disque non charnu, comme ceux des ménispermes.

BACCHIE, s. f., bacchia (Bacchus, dieu du vin ); taches rouges , plus ou moins élevées, que l'on remarque an visage des personnes qui boivent trop de vin.

BACCIEN, adj., baccausus (bacca, baie). On appelle ainsi tous les fruits charnus qui renferment plusieurs graines, et qui ont de l'analogie avec une baie : tels sont l'orange, les fruits de l'if.

BACCIFÈRE, adj., baccifer (bacca, baie). On donne ce nom aux végétaux dont les

fruits sont une baie.

BACCIFORME, adj., bacciformis (bacca, baie, forma, forme). Ce nom a la même signification que baccien, et désigne un fruit qui a l'apparence et à peu près la structure d'une baie, sans en offrir tous

les caractères.

Bacile, s. m. Cette plante herbacée, de la famille des ombellifères et de la pentandrie digynie, porte aussi les noms de passe-pierre, perce-pierre, criste-ma-rine, etc.; c'est le crithmum maritimum de Linné, qui croît en abondance sur les rochers des bords de la mer. Ses feuilles, qui sont épaisses et charnues, déconpées en lobes étroits, ont une saveur salée et un peu aromatique. On les dit apéritives et diurétiques , mais elles sont presque inusitées en médecine. On les confit sonvent au vinaigre. BACOVE, s. f.; nom vulgaire dn bana-

aier des sages , musa sapientum , L.

BADAMIER, s. m.; nom français du genre terminalia, qui, autrefois placé parmi les éléagnées, est devenu le type d'une famille nouvelle. Les espèces de ce genre, qui croissent toutes aux Indes orientales, sont des arbres résinenx. On a pendant long-temps cru qu'une de ces espèces fournissait le benjoin. Une autre, le terminalia casappa, donne des amandes émulsives, dont on obtient une huile douce, fort bonne à manger. Enfin c'est du terminalia vernix que les Chinois et les Japonais retirent la matière résineuse avec laquelle ils préparent leurs beaux vernis, et surtout la lacque.

BADE, capitale du grand duché de Bade, près de laquelle coule une source

d'eau minérale saline chaude. Bade, ville d'Autriche, près de Vienne, célèbre par ses eaux minérales salines chandes.

BADIANE, S. m.; illicium anisatum, L.; arbrisseau originaire de la Chine et du Japon, et que les botanistes rapportent à la famille des magnoliacées et à la polvandrie polygynie. Scs fruits sont des capsules en forme d'étoiles, peu volumineuses, d'un brun ferrugineux, partagées en cinq ou sept rayons, contenant chacun une graine luisante, et s'ouvrant par leur partie supérieure. Leur saveur est chaude, aromatique et extrêmement agréable; elle ressemble beaucoup à celle de l'anis; de la le nom d'anis étoilé qui leur a été donné. Elles sont stimulantes, mais pen employées com-me médicament. Elles servent à aromatiser des liqueurs, et donnent à l'anisette

de Bordeaux la saveur agréable qui dis-BADUKKA; s. m.; nom que l'on donne, dans l'Inde, à une espèce de caprier, capparis badukka, L., dont les fleurs sont grandes et purgatives, et dont les feuilles sont employées à faire des linimens.

tingue cette liqueur.

BAGNERES-ADOUR, petite ville du département des Hautes-Pyrénées, qui possède un très-grand nombre de sources d'eaux minérales, les unes ferrugincuses froides, les autres salines thermales, et la plupart sulfureuses et chaudes. La température de ces dernières s'élève jnsqn'à 29 degrés et demi R.

Bagnères-de-Luchon, petite ville du

département de la Hante-Garonne, sur les frontières d'Espagne, célèbre depnis très-long-temps par ses nombreuses sources d'eau minérale sulfureuse, dont la

température s'élève de 24 à 51 degrés R. Bagnères-Saint-Felix, village situé près de Martel, qui possède une source d'ean minérale saline sulfureuse.

BAGNOLES, village du département de l'Orne, dans lequel existe nne source d'eau minérale acidule, dont la température est de 22 degrés R.

BAGNOLS, village du département de la Lozère, au bas duquel coule nne source d'eau minérale sulfureuse, dont la chalenr s'élève à 36 dezrés R.

BAGURADDIER, s. m., colletta arborescens: a rbrisseau de la famille des léguminenses et de la diadelphie décandrie, qui croit dans l'Europe méridionale, et que l'on cultive dans les jardins d'agrément. Ses flens jaunes, et surtout ses gonsess rougeâtres, vésicoleuses, renflece et pleine a d'air, le distinguent riséches et pleine a d'air, le distinguent riséce de les succèdants de services de les sont punçatives, et placées parmi les succédants du séné.

BAHEL, s. m.; nom donné par les habitans du Malabar au columnea longifolia, plante de la famille des labiées, dont les feuilles servent à faire des cataplasmes stimulans.

BAI, adj., badius; poil dont la coulenr approche de celle de la châtaigne: cette nuance est plus ou moins foncée. P Pour qu'un cheval soit dit bai, il faut que les jambes et les crins soient noirs.

Barn, S. 1., bacca, xéxxx; fruit charnu, à une ou plesieurs loges, contenant plusieurs loges, contenant plusieurs graines en quelque sorté éparses dans la pulpe. Tantôt la baie provient d'un ovaire libre, comme dans les solanées, le raisin; tantôt elle succède à un ovaire infère; elle est alors couronnée par les dents du ealice.

BAIGNEUR, s. m., balnearius, balneator; homme chargé de préparer les bains. On donne aussi ce nom à celui qui prend un bain.

BAIGNOIRE, s. f., balnearium instrumentum; sorte de cuve dans laquelle on prend les bains liquides.

Baignoire oculaire. V. GONDOLE.

Balliburnt, s. m., oscitatio, oscedo; accedo; accedo;

quoi le menton se relève et la bouche se ferme.

Battons, s. m., speculum oris; instrament ordinairement fait d'un morceau de bois ou de liège que l'on place entre les dents molaires, afin de maintenir la bonche ouverte pendant ies opérations que l'on pratique au fond de cette cavité. — dentaire; plaque d'or, d'argent on de platine que l'on fise sur les deuts postérieures, afin d'empécher los res de se toucher, soit drant le sommeil, soit lors de la mastication des alimens.

Bain, s.m., bolmeum, lovepov. Belouries; esjour plats on unins prolongé de tout le corps, on seulement d'une de ses parties, dans un autre milieu que l'atmosphère: immersion totale ou partielle du corps dans l'eau; action de se plouger dans un liquide; can, liquide; sable, terre où l'on se baigne; vase dans lequel on place l'eau destinée aux baigneurs; établissement ouvert an public, afin qu'il puisse sebaigner commodément; vaisseau qu'on place sur un formeau, et qu'on remplit d'une substance quelconque dans la quelle on plonge le vase contenant la matière qu'on veut évaporer ou distiller.

Bain chaud, celui dont la température s'élève de 30 à 40 degrés R.

Bain électrique. On désigne par la l'état d'un individu monté su un slodir, et communiquant, à l'aide d'une tige métallique, avec le cood ducteur principal de la machine électrique, pendant que celleci est en action. Le bain électrique produit une excitation générale de toutes les fonctions, et spécialement de la circulation et des sécrétions.

Bain entier, celui dans lequel on plonge tont le corps, à l'exception de la tête.

Bain de fauteuil ou de siège, celui dans lequel on plonge la partie inférieure du tronc et le haut des cuisses.

Bain froid, celui dont la température est au-dessous de 15 degrés R.

Bain de mains ou manuluve.

Bain-marie, vase rempli d'eau bouillante, dans lequel on plonge le vaisseau qui contient la substance qu'on veut évaporer.

Bain de vapeur, quand le corps est plongé dans une atmosphère de vapeur qui s'élève de l'ean en ébullition.

Bain médicinal, celni qui est formé de décoctions de végétaux émolliens on aromatiques, atoniques ou stimulans, de lait, de fumer, de tripes, de vin, d'huile, de marc de raisin, de sang, de sable, de terre, et qu'on emploie dans des vues thérapeutiques.

Bain de pieds ou pédiluve.

Bain de sable; vase rempli de sable, et placé sur le feu, dans lequel on enfonce celui qui contient la substance qu'on veut distiller.

Bain de siège, celui dans lequel on ne

Bain de siège, celui dans lequel on ne plonge que le bas du corps et le haut des cuisses.

Bain de tête ou capitiluve.

Bain tiède, celui dont la température

surpasse peu 29 degrés R.

BAINS, bourg du département des Vosges, connu depuis plusieurs siècles par ses sources d'eau minérale salines dont la température varie de 23 à 39 degrés R.

Bains, village du département des Pyrénées-Orientales, près d'Arles, qui possède trois sources d'une eau minérale sulfureuse, marquant 57 deg. et demi R.

Balance, s. f., bitmar, tibra, levier du premier genre, essenticliement compose d'un arbre, d'un fléau et de deux plateaux ou bassins, qui sort à peser les corps dans l'air. Elle prend le nom de belance hydrostatique quand on l'emploie à peser les corps dans l'eau distillée jour determiner leur pesanteur spécifique. L'un des plateaux de la balance, qui dans ce cas doit être très-ensible, porte en dessous un crochct auquel le corps à peser est anspendu.

Balance aréostatique ou aréomètre.

Balance électrique de Ceulomé; appareil formé d'une cage cylindrique en verre, au centre de laquelle est suspendu librement un fil métallique qui, par sa quantité de torsion, estimée au moyen d'une échelle circulaire; indique la lorce des répulsions électriques de deux corps, et par conséquent fait connaître l'intensité ou la quantité de leur électricité.

Balane, nom donné autrefois aux pessaires et aux suppositoires.

BALANITE, s. f., balanitis, glandis penis ir flammatio (βάλανος, gland); inflammation du gland.

ΒΑΙΑΝΟΕΝΝΑΘΙΕ, s. f., balanorrhagia

(βάλανος, gland, δήγνυμι, je sors avec force); écoulement muqueux du gland. Balance, bourg du département de l'Hérault, non loin duquel coule une sonree d'eau minerale saline, dont la température s'élève à 38 ou 39 degrés R. Balauste, s. f., balausta (βαλαύσλιον,

fleur de grenadier sauvage); nom donné par Desvaux aux fruits hétérocarpiens qui renferment un grand nombre de graines dans un péricarpe charnu, non succulent, ct qui ont un épisperme drupacé, comme ceux du grenadier.

Balauste, s. f., balaustium; nem qu'on donne dans les pharmacies aux fleurs du grenadier, punica granatum: elles sont

astringentes.

Balbutiement, s. m., balbuties, τραυλισμός; bégaiement, prononciation vicieuse et incomplète; dans laquelle on remplace presque toutes les consonnes par les lettres B et L.

Balicoule, s. m., agaricus eryngii; nom d'un champignon édule qui vient

sur les racines du panicaut.

Batis, s. f., glima. Quelques botanistes nomment ainsi les deux écailles qui forment chaque fleur d'un épillet, dans les graminées. C'est la corolle de Linné, le calice de Jussiev, la glume de Richard. La balle d'avoine sert à faire des sachets ou naillassons emplovés dans le

Pansement des fractures.

Ballisme. V. Begaiement.

Batton, s. m.; ampula; vase de verre sphérique; à col court et cylindrique. à robinet, célui dont le col porte une virole munie d'un robinet qui pent s'ajnster sur le plateau de la machine pneumatique; il sert à peser les gaz.—tubulé, c celui qui, outre l'ouverture ordinaire, en a une ou plusiens autres servant de récipient dans les distillations. Ceux qui ont deux ouvertures diamétralement opposées se nomment tallons enfilés.

Ballonns, adj., inflatus; gonfle comme un ballon.—Ventre ballonne, qui est distendu par des gaz contenus dans les

intestins ou dans le péritoine.

Ballonnement, s. m., inflatio, tympa-

nitis; distension de l'abdomen par l'accumulation d'une quantite notable de gaz dans le canal intestinal ou dans le péritoine. Le ballonnement se rencontre fréquemment dans l'hystérie, les gastro-entérites et les péritonites.

Ballotte, s. f., ballota nigra; plante de la famille des labiées et de la didynamie gymnospermie, fort commune dans les lieux incultes. Son odeur est aromatique, mais peu agréable: elle est exci-

tante, mais rarement employée.

Ballottement, s.m.; action d'agiter, de

BALLOTTEMENT, s.m.; action d'agiter, de secouer. — Mouvement de ballottement; on appelle ainsi le monvement que l'on imprime au fœtus, dans le sein de la mère, en pressant alternativement l'utérus an moven du doigt indicateur d'une main , et de l'antre main appliquée sur la partie antérieure de l'abdomen. C'est nn des signes non équivoques de la grossesse.

Balnéable, adj., balneabilis; qui est propre pour les bains. Eau balnéable. BALNEUM REGALE ; nom que les alchimistes ont donné à un alliage d'or et-

d'antimoine.

BALSAMIER, s. m., amyris; genre de la famille des térébinthacées, et de l'octandrie monogynie, dont plusieurs espèces produisent des substances résineuses employées en médecine : telles sont l'amyris elemifera, L., qui donne la résine élémi, et l'amyris opobalsamum, qui fournit le baume de la Mecque.

BALSAMINE, s. f. On en connaît deux espèces : l'une est la balsamine des jardins, balsamina hortensis, cultivée dans les parterres à cause de la variété de couleur de ses fleurs, qui doublent facilement ; l'autre est la balsamine sauvage , balsamina impatiens, qui croît dans les bois ombrages. Elles sont aujourd'hui inusitées, après avoir été vantées comme diurétiques et vulnéraires.

Balsamique, adj., balsamicus (βάλσαnov, baume); qui a les qualités du baume, qui tient de sa nature .- Odeur balsamique, odeur suave, douce, fade et un peu nauséeuse. — Substance balsami-

que, qui exhale cette odeur. BALSAMITE, s. f., balsamita suaveolens; plante de la famille des corymbifères et de la syngénésie polygamie superflue, assez commune dans le midi de la France, et cultivée dans les jardins, où elle porte les noms de menthe-coq, grand baume, baume des jardins. Son odeur est forte et aromatique, et sa saveur chaude et piquante. On l'emploie aux mêmes usages que la tanaisie, c'est-à-dire comme stimulante, vermifuge, emménagogue, etc. Plusieurs auteurs la considérent comme un puissant correctif de l'opium.

Balsen, s. m.; nom arabe de l'amyris opobalsamum, dont on retire le baume de la Mecque.

BALZANE, s. f., balzano; petit blanc à l'extrémité inférieure des membres. [ Haute chaussée, quand elle se rapproche du genon ou du jarret. | Herminée, quand elle est parsemée de poils d'une autre

BAND couleur. | Trace , quand il n'y a qu'une marque au talon.

Bambou, s. m., bambusa arundinacea; graminee gigantesque, qui croît dans l'Inde, et dont le suc est, selon quelques auteurs, employé contre la dysenterie.

Bamia ,'s. f. ; nom sous lequel on désigne denx espèces de ketmie de l'Inde. l'hibiscus esculentus et l'hibiscus viscifolius, qui sont très-mucilagineuses et adoucissantes.

BANANE, s. f., fruit du bananier.

BANANIER, s. m., musa; genre de plantes de la famille des musacées et de l'hexandrie monogynie. Denx de ses espèces sont intéressantes; ce sont le musa paradisiaca et le musa sapientum. grandes plantes herbacées, ayant le port d'un palmier, et dont les fruits servent de nourriture en Amérique, en Afrique et en Asie. On les connaît sous le nom de bananes.

Banc d'Hippocrate, s. m., scamnum Hippocratis, βάθρον Ιπποκράτειον; ma-chine actuellement innsitée, et qui avait été inventée par Hippocrate pour la réduction des luxations et des fractures.

BANCAL, adj.; épithète que l'on donne à ceux qui ont les jambes difformes : elle correspond aux mots latins, valgus, qui a les jambes en dehors ; compernis , qui les a tournées en dedans ; varus , qui les

BANCROCHE, adj.; expression triviale par laquelle on désigne un individu rachitique.

BANCUDU, s. m.; nom donné dans l'Inde au morinda citrifolia de Linne, employé pour calmer les coliques.

BANDAGE , s. m. , deligatio , fasciatio , fasciarum applicatio, ἐπίδεσις; application methodique des bandes, des compresses, et des autres parties des appareils chirnrgicaux. - fascia ; appareil appliqué et recouvrant une des régions du corps. simple, lorsqu'une seule pièce le constitue, ou qu'il est formé de tours de bande semblables. - composé, quand plusieurs pièces d'appareil, telles que des bandes, des compresses, des attelles, etc., entrent dans sa composition. - égal ou inégal, suivant que les jets de bande sont exactement superposés, ou que, se reconvrant dans une partie seulement de leur largeur, ils forment des mousses, des doloires, des rampans, etc. D'après leurs usages, on a donné aux bandages les noms d'unissans, d'incarnatifs, de divisifs, de contentifs, etc.

76 Bandage à bandelettes séparées on de Scultet, fascia fasciis separatim disposi-tis seu Sculteti; forme de morceaux de bande isolés, larges de trois travers de doigt, une fois et demi plus longs que. la circonférence de la partie sur laquelle on les applique n'est étendue, et dis-

posés de bas en haut, de manière à se recouvrir dans le tiers de leur largeur. Ce bandage est spécialement destiné an traitement des fractures. Bandage à dix-huit chefs, fascia octodecim capitibus; servant au même usage, mais moins commode, que le précédent. Il est formé de trois compresses superposées, unies ensemble à leur milieu, aussi larges que la partie est longue, assez longues pour faire une fois et demi le tour

du membre, et divisées de chaque côté

en trois portions, qui font en tout dix-

huit chefs, que l'on applique les uns sur les autres en les entre-croisant. Bandage de corps , mantile ; on le fait avec une serviette ou une compresse de même grandeur, pliée en trois, dont on entoure le tronc, et que l'on soutient au moyen des scapulaires et des sous-cuisses.

Bandage de Galien on des pauvres, fascia pauperum seu Galeni; pièce de linge longue d'une demi - aune , large d'un quart, fendue en trois de chaque côté, jusqu'à quatre travers de doigt de son milieu. On l'applique sur la tête, de manière à ce que les extrémités de sa partie antérieure soient portées et fixées en arrière, celles de sa partie postérieure en avant, et celles du milieu, comprises sous les deux autres, relevées sur le vertex ou attachées sous le menton.

Bandage herniaire, bracherium herniarium. Ces bandages diffèrent les uns des autres, suivant les régions de l'abdomen qui sont le siège de la tumeur. Ceux que l'on emploie contre les éventrations, les exomphales, les hernies épigastriques, sont composés d'nne ceinture élastique supportant une plaque de cuivre garnie de peau de chamois à sa face interne, et surmontée par une pelote qu'un ressort à boudin fait saillir, et applique avec force contre l'ouverture abdominale. Les hernies inguinales et crurales réclament l'application du brayer.

Bandage inguinal, fascia inguinalis; il est composé d'une bande qui fait le tour du bassin, et d'une pièce de linge triangulaire, terminée inférieurement par une autre bande qui entoure la cnisse et maintient le bandage appliqué sur l'aine.

Bandage routé ou compressif, fascia convoluta seu compressiva ; il se fait avec une bande plus ou moins longue, suivant le volume et l'étendue de la partie que l'on se propose de recouvrir. Deux tours circulaires servent d'abord à fixer le chef de la bande à la partie inférienre du membre, et l'on remonte ensuite par des doloires et des renversés aussi haut qu'il

est nécessaire. Bandage en T. Une bande plus ou moins longue, au milieu de laquelle on coud l'extrémité d'une autre à angle droit, le constitue. Quelquefois au lieu d'une seule bande on en coud deux, ou bien on fend celle qu'on y a placée, de manière à ce que le bandage, au lieu de former un T simple, représente un T double. On l'applique sur le nez, les oreilles, l'anus, le périnée, etc.

Bandage on mouchoir en triangle. Fait avec nne pièce de linge triangulaire, ce bandage, replié d'abord le long de sa base, s'applique spécialement sur la

BANDAGISTE, s. m.; homme qui s'adonne exclusivement à la construction des bandages, et spécialement à celle des bandages herniaires.

Bande, s. f., fascia, tænia, ἐπίδεσμος, pièce de toile, de drap, de molleton, de flanelle ou d'autres tissus analogues, dont la longueur varie depuis une însqn'à dix et douze aunes, la largeur depuis quelques lignes jusqu'à quatre travers de doigt, et qui sert à entourer les diverses parties du corps, soit pour les contenir, soit pour les comprimer, soit enfin pour fixer sur elles les médicamens et les appareils dont on les couvre. bouclée; nom que l'on donne aux bandes faites au métier, et dont les fils forment sur les bords, au lieu d'une lisière serrée, des anses ou des boucles lâches qui ne peuvent contondre les parties. d'Heliodore. V. Suspensoire des mamelles.

Bando se dit en anatomie de parties etroites, allongées etaplaties : bande aponévrotique, bande médullaire.

BANDEAU, s. m., fascia, pittacium; bandage que l'on fait avec une pièce de linge longue d'une demi-aune, large d'un quart, pliée en quatre, suivant sa longueur, et appliquée autour de la tête.

BANDELETTE , s. f. , fasciola , tæniola ; petite bande, - agglutinative, morcean de linge allongé et enduit d'un emplâtre agglutinatif. - découpée, petite bande enduite de cérat , tailladée à l'un de ses bords, et qui sort à recouvrir les lèvres des plaies.

Bandelette de l'hippocampe; nom donné

par Vicq-d'Azyr au corps frangé.

Bandelette demi-circulaire, fascia semi-

circularis; bandelette des éminences pyrifornes, Ch., lame médullaire, d'un blanc grisàtre, située dans le sillou qui sépare la couche optique du corps cannelé.

Bandelette des cornes d'ammon; nom donné par Vicq-d'Azyr au corps frangé. Bangada; s. f.; nom donné dans

Pinde au convolvulus pes capræ, dont les fenilles servent a faire des cataplasmes pour apaiser les doulenrs arthritiques.

Bancus ou Banci. On appelle ainsi le cannabis indica, de la famille des urticées, espèce de chauvre dont les feuilles, machées ou fumées en place de tabac, sont employées dans l'Inde pour provoquer une sorte d'ivresse et d'exaltation. Adanson croît que c'est le nepenthes des

BAOBAB, s. m., adansonia digitata. L.

C'est le plus grand, le plus gross et le plus grand ple plus durable des arbres conons jusqu'à présent. Il a été placé dans la famille des malvacées et d'ans la monadelphie polyandrie. C'est sur les côtes sablonneuses de l'Afrique que ce colosse du règne vigétal étale ses vastes dômes de veriente. Ses feuilles et son écore a bondent en mucilage, et sont adoucissantes. Son fuit est peup d'une pulpe aigrelette et agreable, utile dans la dysenterie. Sui-suit plusieurs auteurs, c'est avec cette pulpe que se prépare la terre de Lemnost.

Bar, village du département dn Puyde-Dôme, connu par plusieurs sources d'une eau minérale acidule froide.

BARAQUETTE, s. f.; nom trivial de l'épidémie catarrhale de 1761.

Barr, s. f., barba; ensemble des poils qui garnissent le menton, les joues, les deux l'evres, et la partie anterieure et supérieure du cou. [ Grins très-longs situés au menton. [ Partie sur laquelle appuie la gourmette. Elle se trouve à la rénnion des deux branches de l'os maxillaire on de la mâchoire postérieure.

Babbe, s. m., equus barbaricus; cheval originaire de Barbarie.

BARBERIS (la), fontaine voisine de Nantes, dont l'eau est saline, gazeuse

et froide.
BARBIER. V. BÉRIBÉRI.

Bassillon, s. m., ranæ equinæ; sorte de mamelon servant de pavillon à l'orifice extérieur des glandes maxillaires, situé à côté du frein de la langue. Les empiriques le conpent, parce que, snivant enx, il empêche les chevaux de hoire.

Babbotan, village du département du Gers, qui possède plusieurs sources d'une eau minérale sulfurense, dont la température s'élève de 25 à 52 degrés R. Il est célèbre aussi nour ses houes.

BARBOTINE. V. SANTOLINE.

Barr, adj., barbatus. Ce terme s'emploie en hotanique pour désigner une partie qui porte des poils disposés par rangées ou par toulles; ainsi les trois divisions extérieures de l'vis germanica, les anthères des pappophorum, les filets staminaux de quelques molénes; sont

barbus.

Bandars, s. f., arctium lappa, L.;
plante vivace de la famille des carduaceses et de la syngénésie polyamie égale,
qui est fort commune dans les lieux incultes. Sa racine, qui est allongée, noirâtre en dehors, hlanche en dedans, est
légèrement sudorifique, et employée
fréquemment dans les maladies chroniques de la peace et la symbil.

Bankoss, village du département des Hautes-Pyrénées, près duquel coulent plusieurs sources, de tout temps fort célèbres, d'une cau minérale sulfureuse, dont la chaleur varie entre 25 et 56 degrées R.

BARILLE, s. f.; nom vulgaire du salsola soda, l'une des plantes dont on retire la soude.

BARITE, s. f., barita (62005, pesanteur); barite, barote, terre pesante, protoxyde de barium. Cette substance n'existe dans la nature qu'à l'état de sulfate et de carbonate. Dans les laboratoires on l'ohtient de la décomposition du nitrate de barite par la chaleur. Elle est blanche, caustique, très-vénéneuse, verdit fortemen le sirop de violettes, rougit la teinture de cnrcuma, pèse quatre fois plus que l'eau, se dissout dans ce liquide, et passe successivement à l'air à l'état d'hydrate et de carbonate. C'est le réactif le plus précieux pour reconnaître, dans une liqueur, la plus petite quantité d'acide sulfurique libre ou combiné. avec lequel elle forme un précipité blanc (sulfate de barite), insoluble dans les acides les plus forts. De la l'utilité des sulfates nentres solubles pour prévenir et neutraliser les effets délétères qui snivent l'ingestion de la barite dans le canal alimentaire. Combinée à l'acide hy78 drochlorique, cette substance a été employée comme excitant du système lym-

phatique dans les scrofules. Barium, s. m., barium, plutonium. Ce métal retiré, au moyen de l'appareil voltaïque, de la barite, dont il forme la base, est solide, d'un blanc d'argent, très fusible, ductile, malléable, et non volatil; il se ternit promptement à l'air, en passant successivement à l'état de protoxide et de carbonate. Il est quatre ou cinq fois plus pesant que l'eau, qu'il décompose en absorbant l'oxigène et dégageant l'hydrogène. Le barium se combine en deux proportions avec l'oxigène; forme un chlorure, un iodure, des alliages, etc.

BAROMACROMÈTRE, s. m., baromacrometrum (δάρος, pesanteur, μακρός, grand, et μέτρον , mesure) ; instrument propre à déterminer la longueur et le poids d'un

enfant qui vient de naître. BAROMÈTRE, s. m., barometrum (6áρος , pesauteur, μέτρον , mesure ); instrument qui sert à démontrer la pesanteur absolue de l'air, ou la pression moyenne que l'atmosphère exerce à la surface de la terre dans un temps donné, et sa pesanteur relative, ou la pression diverse qu'il exerce sur cette même surface dans des lieux et des temps différens.

BAROMÉTRIQUE, adj., barometricus; se dit des observations de météorologie faites avec le baromètre.

BAROMETROGRAPHE, s. m., barometrographium (δάρος, pesanteur, μέτρον, mesure, γράφω, j'écris); instrument qui indique et inscrit lui-même sur un papier les variations de la pression atmosphéri-

BAROSANÈME, s. m., barosanemon (Baρύς, pesant, ἄνεμος, vent); instrument qui sert à faire connaître la force du vent.

BAROSCOPE, s. m., baroscopium (βάρος, pesanteur, σχοπέω, je regarde); instrument qui fait connaître la pesanteur de l'air : synonyme de baromètre.

BAROTE (Básoc, pesanteur); terre pesante, barite, protoxide de barium. V. BARITE.

Barras, s. m., galipot; résine qui se dessèche pendant l'été à la surface des incisions que l'on pratique aux arbres

pour en obtenir la téréhenthine. Barre, s. f., vara ; prolongement de la symphyse pubienne, qui diminue la hauteur de l'arcade formée inférieurement par la réunion des pubis et l'étendue du diamètre antéro-postérieur du détroit périnéal du bassin.

BARRE, petite ville située près de Strasbourg, où se trouvent des eaux tièdes qui contiennent beaucoup de fer et un sel de chaux.

BARRÉ, adj.; se dit des femmes dont la symphyse des pubis présente un excès de longueur ; d'une dent molaire dont les racines repliées comprennent entre elles une portion d'os maxillaire que l'on est obligé de briser ou d'arracher en même temps qu'on les extrait.

BARREAUX aimantés ou magnétiques; verges ou barres d'acier trempé, auxquelles on a communiqué la propriété magnétique.

BARBER . v. a., intercidere : - la veine (venam intercidere); opération inusitée maintenant, qui consiste à fendre la peau le long d'une veine, à en faire la ligature, et à en enlever une portion. -les chevaux, les séparer au moyen de barres de bois.

Barres, s. f. pl.; s'entend de l'espace inter-dentaire de la mâchoire postérieure. C'est sur cette partie que repose le mors au moyen duquel le cavalier oblige le

cheval à l'obéissance. BARYCOÏE OU BARYCOÏTE, s. f., barycoia, βαρυακοία (βαρύς, pesant, ἀκόἡ,

ouie) ; dureté de l'ouie. BARYECOIE. V. BARYCOÏE.

BARYPHONIE, s. f., baryphonia (Bagic, pesant, φωνή, voix); gêne, lenteur dans la prononciation.

BARYPICHON, s. m., (Bapic, lourd, fort, moxoc, amer); qui est tres-amer. Ce nom a été donné à l'absinthe.

BARYTE, V. BARITE.

BARYUM. V. BARIUM. Base, s f., basis, βάσις (βαίνω, je marche); appui, soutien, fondement; partie inferieure d'une chose ; principal ingrédient d'un mélange, d'une composition ; substance sur l'action de laquelle on compte le plus dans un médicament composé ; celui des principes constituans d'un corps composé d'où l'on suppose que dépendent les propriétés principales de ce composé. En chimie, le nom de base s'applique à tous les corps susceptibles de saturer les acides, et de former des sels : tels sont les oxides métalliques, l'ammoniaque, et tous

les alcalis végétaux. BASIFIXE, adj., basifixus; se dit en botanique d'une partie attachée par sa basse : ainsi les anthères des grammées, Basigyne, s. m., basigynium (βάσις, base, γυνη, femelle); nom donné par Richard au support d'a pistil, lorsqu'il estformé par nn amincissement de la base même de l'ovaire, comme dans le pavot et surtout le câprier.

Basinyal, s. m.; nom donné par Geoffioy Saint-Hilaire au corps de l'appareil osseux qui constitue l'hyoïde.

Basakans, adj., basidaris (gázas, base); aqi fait partie de la base du crane ou du cœur; qui est en rapport avec elle: apphyse, artie basidare, partie basidare on base du ventricule droit du cœur. Les botanistes toerqué la mait de la base ou la la la base de la compartie est basidare torqué de mait de la base ou la compartie est basidare torqué de mait de la base ou la compartie est basidare la republica de la compartie de la compartie de la base ou la set la compartie de l

Basilic, s. m., ocymum basilicum de petite plante annuelle, originaire de l'Inde, qui fait partie de la famille des lahiées et de la didynamie gymnospermie. Son odeur est extrêmement aromatique et suave. Elle est stimulante, mais plus souvent employée comme condiment que comme médicament.

Basilicon, s. m., basilicum (βασιλες, royal); nom d'un onguent composède poix noire, de cine jaune, d'huile d'olive et de graisse. On lui attribue la vertu de favoriser la formation du pus; il agit en stimulant un peu.

Basilipion, s. m., βασιλίδιον. Galien a décrit sous ce nom un cérat qu'on employait heaucoup autrefois contre la gale.

Basilique, adj., basilicus (βασιλικός, royal); partie qui joue ou a laquelle on attribue un grand rôle dans l'économie animale; veine basilique. l'une des plus grosses du bras, située du côté du cubitus.

Basio-céaato-closse, adj. et s. m., basio-cerato-glossus (βάσις, base, κέρας, corne, γλώστα, langue); nom donne anne partie de l'hyoglosse qui s'insère à la corne de l'os hyoïde et à la base de la langue.

Basio-closes, adj. et s. m., basioglossus (βάσι, base, γλώσσα, langue); nom donné autrefois à une partie des fibres des muscles hyoglosses, qui, de la partie supérieure de l'hyoïde, se porte vers la base de la langue.

Basio-fharyngien, adj. et s. m., basio-pharyngeus (βάσις, base, φάρυγξ, arrière-gorge); nom donné par Winslow à quelques fibres de la tnniqne musculense du pharynx, qui proviennent de la base de l'hyoïde, et qui font partie du constricteur moyen.

Basi-sphénal ou Sphénal des occipinaux, s. m.; nom donné par Geoffroy Saint-Hilaire au corps vertébral d'ane des quatre vertébres crâniennes.

Basata, s. m., pelaits, yézava, wález; excavation propre à recevoir, conteniret conserver des objets liquides ou solides; grande et large couronne placée au bas de la colonne vertébrale, qu'elle supporte, donnant atache aux membres pelviens, et dont les parois circonseri-vent une vaste cavité infregulité equi soutient ou renferme une partie des organes directifs, vinaires et écritax.

Bassix oculaire, scaphium oculare; petite baignoire ovale, dont les dimensions sont appropriées à celles de l'œil, et qu'on remplit d'un liquide dans lequel on plonge cet organe.

Bassine, s. f.; vaisseau évaporatoire muni de deux anses, de dimensions variables, ordinairement en cuivre, quelquefois en plomb, en étain on en argent.

BASSINER, v. a., fovere: laver avec un liquide quelconque. | Chauffer un lit avec nn instrument appelé bassinoire.

Bassiner, s. m., alveolus; petit, bassin; cavité membraneuse et infundibuliforme qui occupe la partie supérieure des uretères, au fond de la scissure des reins, entre les divisions des vaisseaux rénaux.

Bassixoine, s. f., ignitabulum; sorte de bassin garni d'un couvercle, qu'on remplit de cendre chaude, ou mieux d'eau bouillante, et dont on se sert pour échaufier les lits.

BASSORINE; sorte de gomme retirée des gommes-résines, solide, demi-transparente, se gonflant dans l'eau, et soluble seulement dans l'eau aiguisée d'acide nitrique ou hydrochlorique.

BLE-VENTRE, s. m., alvus; terme populaire, employé plus particulièrement pour désigner la partic inférieure de l'abdomen ou l'hypogastre.

BATRINE, bailmis (βαθμές, base, appui); cavité d'un os destinée à recevoir l'éminence d'un autre os, et particulièrement celles que présente, antérieurement et postérieurement, l'extrémité inférieure de l'humèrus.

BATISSS, à trois lieues de Clermont, possède une source d'eaux minerales qui renferment du sous-carhonate et du sulBAUM

fate de sonde, des sulfates de fer et de chanx, de l'hydrochlorate de magnésie et du carbonate de chaux.

BATITURES , s. f. pl. , batitura ; lamelles métalliques, souvent plus ou moins oxidées, qui se détachent des métaux

quand on les forge. BATTARISME, V. BEGAIEMENT,

BATTEMENT, S. m., puisus, σφύνμος, On entend par ce mot les pulsations du cœur et des artères.

BATTERIE électrique ; assemblage de plusieurs jarres ou grosses bouteilles de Levde, communiquant entre elles, et que l'on fait agir toutes à la fois; sert à vaporiser les métaux les plus fixes, le platine, etc.

Batterie voltaique ou galvanique; rcunion de deux auges voltaïques ou plus. entre lesquelles on établit une communication, afin de diriger leur action réunie sur les corps que l'on veut décom-

BATTRE du flanc, latus agitare; mouvemens du flanc plus fréquens qu'à l'ordinaire, réguliers ou irréguliers. - d la main , se dit d'un cheval qui hausse et baisse continuellement la tête .- la poussière, s'entend d'un cheval qui a de l'ardeur, qui trépigne, qui ne peut avancer parce qu'on le retient .- l'eau , lorsque le cerf est poursuivi de trop près, mal mené, il cherche l'eau pour ruser et faire en sorte de se dérober aux chiens : il v reste même lorsqu'il est à bout.

BATTU, adj., contusus; sole battue, solea contusa; contusion de cette partie du pied.

BAUME, s. m., balsamum. Ge nom se prend dans différentes acceptions : il exprime an propre une substance résineuse. solide ou liquide, qui contient une huile volatile et de l'acide benzoïque. Autrefois on l'étendait improprement à presque toutes les substances résineuses fluides, très-odorantes, telles que le copahn, le baume de Canada, qui sont de véritables térébenthines. On donne encore ce nom à des médicamens très-composés, dans lesquels entrent des substances résineuses et odoriférantes. De là , la distinction des haumes en naturels et en artificiels. On ne compte plus aujourd'hui que cinq baumes naturels, savoir : 1º le benjoin ou benzoin, ou asa dutcis. V. BEN-201N. 2º Le baume du Pérou, qui découle naturellement du myroxylum peruiferum, grand arbre de la famille des légumineuses et de la décandrie monogynie.

qui croît au Péron et au Brésil. On en distingue trois variétés principales; savoir : le baume du Pérou en coque : c'est. le plus pur et le plus rare dans le commerce : on l'obtient en pratiquant des incisions peu profondes au tronc du myroxylum. D'abord liquide, on le reçoit dans des calebasses , où il se concrète. Il est d'un jaune doré, d'une odeur agréable, surtout lorsqu'on le chauffe légèrement; sa saveur est âcre, chaude et aromatique. Ainsi que tous les autres baumes, il est soluble dans l'alcool, le jaune d'œuf, etc. La seconde variété est le baume du Pérou solide : il est en masses plus ou moins volumineuses, d'un brun fauve, d'une odeur agréable; c'est la variété la plus fréquemment employée. Enfin le baume du Pérou liquide, que l'on obtient par la décoction de l'écorce et des branches dans l'eau, est d'un brun noirâtre, d'une odeur forte et un peu empyreumatique. On ne l'emploie qu'à l'extérieur. Le baume du Pérou est un puissant stimulant, dont on fait surtout usage dans les différens catarrbes chroniques. 3º Le baume de Tolu; on l'obtient par le moyen d'incisions pratiquées au trone du toluifera balsaraum, arbre originaire de l'Amérique méridionale, qui fait partie de la famille des térébinthacées et de la décandrie monogynie. Il est tantôt sec , tantôt demi-fluide ; sa couleur est d'un jaune d'ambre; son odeur est analogue à celle des autres baumes. Il jouit des mêmes propriétés que le benjoin, le baume du Pérou, et emploie dans les mêmes circonstances. La préparation dont on fait le plus souvent usage, est le sirop balsamique de Toln. 4º Le styrax liquide. V. STYRAX. 5º Le styrax solide ou storax. V. STOBAX. Les autres substances résineuses désignées sous le nom de baumes, sont des térébenthines. Baume du Canada. V. TEBÉ-BENTHINE du Canada. Baume de Copahu. V. Térébenthine de Copahu. Baume de Gilead. V. Térébenthine de Gilead. Baume de Judée. V. Térébenthino de Judée. On a aussi donné le nom de baume à différentes plantes aromatiques; telles sont le baume aquatique : c'est la mentha sativa. V. MENTHE. Le baume des jardins ; c'est la balsamita suaveolens. V. BALSAMITE. Le grand baume, V. BALSAMITE. Le petit baume; on appelle ainsi, à la Martinique, le croton balsamiferum, L.

Baume d'acier ou d'aiguilles, balsamum chalybeatum; mélange onguentacé de nitrate de fer, d'alcool et d'huile, que l'on preparait en faisant dissondre des aiguilles dans de l'esprit de nitre, etc.

aiguilles dans de l'esprit de fitre, etc.

Baume acoustique, balsamum acusticum; mélange liquide d'huiles fixes et
essentielles, de soufre et d'alcoolats de
gommes-résines fétides. On l'employait

comme topique dans certaines surdités.

Baume anodin de Bates, balsamum
anodinum Batei; solntion alcoolique de
savon médicinal, de camphre et d'opinm; on l'administrait comme topique
et à l'intérieur, à la dose de 20 à 30 gout-

tes dans du vin.

Baume apoplectique, balsamm apoplecticum; medicament de consistance emplastique, composé de baumes, de résines, d'huiles essentielles et de muso, que l'on portait sur soi dans de petites boites d'ivoire, pour en respirer l'odeur dans les céphalalgies violentes.

Baume d'Arcœus, balsamum Arcæi; onguent composé d'axonge de porc, de snif de bouc, de térébenthine de Venise, et de résine d'élemi. Excitant,

Baume du commandeur de Perme, balsamm commendatoris (teinture balsamique); teinture alcoolique de styrax, de benjoin, de baume de Tolu, de myrrhe, d'aloès, d'ambre gris, etc. employe comme excitant intérieurement et à l'extérieur.

Baume cordial de Sennert, balsamum cordiale Sennert; médicament excitant, composé d'huiles essentielles de citron, degirofle, de cannelle, de musc et d'ambre gris. On le donnait comme tonique et excitant à la dose de 6 à 15 grains.

Baume de Fioraventi spiritueux, balsamum Fioraventi spirituosum (alcoolat de térébenthine composé); alcoolat distillé au bain-marie , composé de plusieurs substances résineuses et balsamiques, et d'un grand nombre de parties végétales aromatiques, préalablement macérées dans l'alcool. | Excitant trèsénergique, administré quelquefois à l'intérieur, à la dose de quelques gouttes, et plus souvent à l'extérieur en frictions. On nomme baume de Fioraventi huileux, l'huile citrine obtenue en distillant à nn bain de cendres chaudes le marc de l'opération précédente ; si l'on pousse davantage le feu, de manière à charbonner ce marc, il passe dans le récipient uue huile noire, que l'on a appelée baume de Fioraventi noir.

Baume de Foureroy ou de Laborde; espèce de liniment composé de plantes aromatiques, de baumes, de résines, d'aloès, de térébenthine, de thériaque et d'huile d'olive. Calmant.

Baume de Genevière (ongnent de térébenthine camphré); ongnent composé d'huile d'olive, de cire janne, de térébenthine, de santal rouge et de camphre.

Baume hypnotique, balsamum hypnoticum; préparation dont l'opium, la jusquiame, le camphre et quelques autres substances sédatives forment la base. On en frotte les tempes, le nez et les articulations, pour provoquer le sommeil.

Baume hyaterique, balsamum hystericum; médicament d'une consistance emplastique, dont l'opium, l'aloès, l'assa-foctida, le castoreum, unià à des -builes distillèes de rue, de succin, etc., forment la base. On le fait respirer, et on l'applique en frictions sur la région hypogastrique, dans les accès hystériques.

Baume de Leictour, de Condom on de Vineguére, balsamum lectoreuse; mixture aromatique très-énergique, que l'on préparait en exposaut à une douce chaleur un mélange d'builse sesentielles de lavande, de térébenthine et de genièrre, de la poudre de safran, de camphre, de muse, d'ambre gris etc.

Baumé de Lucatel, balsamum Lucatelli; préparation onguentacée, composée de cire, d'huile, de térébenthine, de vin d'Espagne et de baume du Pérou, et colorée avec du santal rouge. On l'administrait à l'intérieur dans les phthi-

sies pulmonaires.

Baume néphrécique de Fuller, balsamum nephrécieum Fuller; médicament liquide, composé d'huites, de résines, de baumes, qui ont éprouvé un commencement de carbonisation par l'acide sulfurique concentré qui entre dans cette préparation. On le donnait à la dose de i 5 à 50 gouttes, dans certaines affections des reins.

Baume nervin on nerval, balsamum nervinum (ongvent d'herhes vuluéraires, de baume du Pérou et de camphre); sorte d'onguent composé d'huiles essentielles, de différens corps gras, de camphre et de teinture de Tolu Employé en frictions dans les douleuss des mem-

bres et des articulations.

Baume opodeltoch ou opodeltoch , batsamum opodeltoch (savon de moelle de bœuf ammoniacal); médicament d'un aspect et d'une consistance gélatineuse, composé de savon de moelle de bœuf , d'alcool, d'huiles essentielles de romarin, et de thym, de camphre, d'ammoniaque, d'hydrochlorates d'ammoniaque et de soude. Employé en frictions dans les douleurs rhumatismales et göutteuses.

douleurs rhumatismales et goutteuses.

Baume paralytique de Mynsicht; sorte
de liniment ou mél ange mou d'huiles essentielles de diverses plantes aromati-

sentielles de diverses plantes aromatiques, d'huile de térébenthine, de succin, auquel on ajoutait, pour les plus riches, des trochisques de noix muscade

(Lemery).

Boume de pareira - brava , balsamum pareire- brava; melange mou de baume, de résine , d'hydrochlorate d'ammoniaque et de poudre de la racine de pareirabrava. On le donnai intérieurement comme excitant des organes sécréteurs de l'urine.

Baume de Saturne, balsamum Saturni; solution de sel de Saturne dans l'essençe detérébenthine, concentrée par évaporation, et à laquelle on ajoute du camphre. Ce baume était employé pour hâter la cicatrisation des plaies.

Laume du Samaritain', sorte d'onguent préparé en faisant bouillir, à une douce chaleur, parties égales de vin et d'huile. C'est, dit-on, l'onguent qu'employa le Samaritain de l'Evangile pour guérir un malade couvert d'ulcères.

Baume saxon; sorté de liniment excitant, composé d'huiles volatiles, telles que celles de lavande, de muscade, de rne, de succin, etc.

The security section of the source of the so

Baume de sympathie, balsamum sympathicum; onguent dans lequel entrait de l'usnée (râpure) de crâne humain, du sang et de l'axonge d'homme. On en frottait le fer dont on avait été blessé, pour guérir les plaies.

Baume tranquille, balsamum tranquillum (bnile des narcotiques); médicament liquide employé à l'extérieur en frictions, et préparé en faisant macérer et bouillir dans l'huile d'olive des plantes narcotiques et vivueses. la belladone. la mandragore, la jusquiame, le stramonium, et faisant ensuite infuser au bainmarie, dans la décoction filtrée, diverses plantes aromatiques.

Baume vert de Meiz, da kamum viride; médicament escarotique, liquide, d'ane couleur verte, préparé en faisant dissoudre, dans un mélange d'huiles fixes, du vert-de-gris, du sollate de zinc, et ajoutant à la solution de la térébenthine, de l'aloès, et de l'luile distillée de genièvre et de zirofle.

Baume de vie d'Hoffmann, balsamum vitæ Hoffmanni; alcoolat composé d'huiles essentielles et d'ambre gris, employé comme stimulant à l'intérieur et comme

topique.

Baume vulnéraire de Minderer, balsamum vulnerarium Mindereri; sorte de liniment composé de térébenthine, de résine élémi, d'huile de millepertuis et de cire distillée, employé en frictions et au pansement des plaies.

BAURAC, dont on a fait borax, synonyme de nitre, ou de sel en général.

BAURIN, village près de Guise, qui possède une source d'eau minérale saline chaude.

Bava, s. f.; salive qui découle de la bouche claez les vieillards qui ont perdu leurs dents, et chez les enfans qui font les leurs. Liquide spumeux qui sort de la graule des animaux enragés, ainsi que de la bouche des hydrophobes, et qui est de la salive mélée avec du mucus bronchique. | Sauvages s'est servi de ce mot comme synonyme de salivation.

BAXANA, s. f.; arbre de l'Inde, peu connu quant à ses caractères botaniques, mais qu'on dit être un antidote précieux contre tous les poisons.

Beella, s. m. Quelques auteurs se sont servis de ce mot comme synonyme de

sangsue.

Boulleus, s. m., bdellium, βάλλιος; gomme - résine que le commerce nous apporte du Levant et des grandes Indes, et que l'on souponne être produite par une espèce encore peu connue d'amysid. Il est solide, fragile, d'un brun foncé, d'une savier acre et amère, d'une odeur savier. C'est un médicament stimulant, font rarement employé aujourd'hui, quoi qu'il ait été singulièrement vanté par les anciens. Il entre encore dans quelques préparations emplatiques.

EDELLOMÈTRE, s. m. (βδέλλα, sangsue, et μέτρον, mesure); instrument destiné à reniplacer l'emploi des sangsues pour les saignées capillaires. Il consiste en

une ventonse à laquelle est adaptée, d'nne part, une pompe aspirante des-tinée à faire le vide dans la cloche, de l'autre, une boîte en cnir, par laquelle pénètre une tige d'acier qui supporte le scarificateur. Celui de Sarlandière porte, de plus, nn robinet propre à faire écouler le sang sans déplacer l'appareil ; mais ce conduit est peu utile, et n'existe pas dans le bdellomètre de

Beaulieu, village près de Saint-Germain, non loin duquel conle une source

d'eau minérale froide.

Beauvais, chef-lieu du département de l'Oise, anx environs duquel existent deux sources d'eau minérale ferrugineuse froide.

BEC, s. m., rostrum; nom que l'on a donné à plusienrs espèces de pinces à branches longues , à bec épais , court et recourbé, garnies de dentelures aux côtés correspondans de leurs mors, et qui servaient soit à l'extraction des dents. soit à celle des corps étrangers enfoncés dans les parties. Les plus remarquables de ces instrumens étaient le bec-de-corbin (rostrum corvinum), le bec-de-perroquet (rostrum psittacinum), le bec-devautour (rostrum vulturinum), le bec-degrue (rostrum gruinum). | Bec-de-cuiller, processus cochleariformis; lamelle trèsmince qui sépare la portion osseuse de la trompe d'Eustachi du canal par lequel le muscle interne du marteau se glisse dans la caisse du tympan; tige d'acier, boutonnée à l'une de ses extrémités, garnie d'un cuilleron à l'autre, qui sert à extrairc les balles des plaies d'armes à feu, et qui fait partie du tri-

Bec-pe-caue; nom donné à plusieurs espèces de géranion, telles que le geranium gruinum, à cause de la forme allongée de leur froit.

halcon.

BEC - DE - LIÈVRE, s. m., labium leporinum; difformité qui consiste dans la division de l'une des lèvres en deux parties. Cette lésion est appelée naturelle ou congéniale, lorsque le sujet l'apporte en naissant : elle est accidentelle, au contraire, quand un coup porté sur l'une des lè-vres l'occasionne. Le bec-de-lièvre est simple, lorsqu'il n'existe qu'une simple division de la levre ; double, quand il y en a deux; compliqué, lorsqu'en même temps les os maxillaires sont écartés, les dents déviées, etc.

BEC-DE-PERROQUET, s. m.; pince courbée sur le sens selon lequel on l'ouvre.

BÉHE et dont les dentistes se servent ponr arracher les dents de devant et les débris

des racines des antres dents.

Beccasunca, s. f.; nom donné à nne espèce de véronique (veronica beccabunga , L. ) de la famille des pédienlaires et de la diandrie monogynie, qui croît sur le bord des étangs et des ruisseaux. Ses feuilles , qui sont un pen épaisses et charnues, ont une saveur piquante, assez analogne à celle du cresson, et s'emploient quelquefois comme antiscorbutiques.

Becuron, s. m. (βλξ, toux); nom que l'on a donné anciennement aux tussila-

Béchique, adj. et s. m., bechieus, Bnytzòς (βλξ, tonx); médicament propre à

calmer la tonx.

Bédégar ou Bédéguar , s. m. C'est le nom d'une excroissance qui se forme sur diverses espèces de rosiers sauvages, par l'effet de la piqure d'un petit insecte nommé cynips rosæ. Elle ressemble à nne pelote de mousse, et intérienrement elle offre un grand nombre de petites alvéoles dans lesquelles sont renfermés les œufs déposés par l'insecte. On a longtemps regardé les bédégars comme un antidote infaillible contre la morsure de tous les animaux venimeux. Ils sont aujourd'hui tombés dans un juste oubli.

Begaiement, s. m., balbuties, linguæ hesitantia, ψελλισμός; prononciation vi-cieuse, qui consiste à répéter plusieurs fois la même syllabe. Cette infirmité dépend moins de la faiblesse des muscles laryngés que d'un état cérébral peu

connu.

Bégayen, v. n., balbutire; être affecté de bégaiement. | Bégayer, succutere ; se dit d'un cheval qui bat à la main, qui secoue continuellement la tête, et par conséquent la bride. V. BATTRE à la main.

Begma, s. m., βήγμα; synonyme de

Bicus, adj., balbus: celui qui ne parle qu'en bégayant.

Becur, adj.; se dit d'un cheval qui conserve la cavité externe de la dent incisive plus long-temps que de coutame. Les chevaux de race et les jumens sont plus exposés à être béguts que les antres.

Bénen, s. m. On-trouveit autrefois sons ce nom, dans le commerce, deux racines venant d'Orient, et distinguées en béhen blanc et behen rouge. La première est produite par une espèce de centaurée, cen-

taurca behen : elle est aromatique et un peu astringente. La seconde, que l'on croit être produite par le statice limonium, est en tranches compactes, d'un rouge foncé; elle est astringente et tonique. On l'employait contre la diarrhée et les hémorrhagies.

Belenoïde, adj., belenoides, beloides (βέλος, flèche, είδος, forme); qui a la forme d'une flèche. Ce nom a été donné aux apophyses styloïdes des os temporal

et cubitus. Belladone, s. f., atropa belladona, L.; plante vivace, de la famille des solanées et de la pentandrie monogynie, qui est fort commune dans les lieux incultes et les décombres. Ses fruits, qui sont des baiesarrondies, d'un rouge noirâtre et de la grosseur d'nne cerise, sont fort vénéneux. Ses feuilles sont acres et narcotiques, ainsi que sa racine. L'extrait des feuilles, appliqué sur l'œil, dilate la pupille ; on s'en sert avant l'opération de la cataracte. La poudre des feuilles et de la racine s'administre à la c'ose d'un demigrain à un grain, contre la coqueluche. La mandragore ( atropa mandragora, L.), autre espèce du même genre, jouit de propriétés également délétères.

BELLE - DAME , s. f. ; l'un des noms vul-

gaires de la belladone.

Belle-FACE; se dit d'un cheval qui à les poils du chanfrein d'une couleur blan-

Belleris, s. m.; myrobolanus bellerica; c'est une des espèces de myrobolan. Bellesme, ville peu distante de Mortagne, à une demi-liene de laquelle coule

une source d'eau minérale ferrugineuse froide.

Bellon, s. m. On appelle de ce nom une maladic que sont sujets à contracter les individus qui travaillent dans les mines de plomb, et qui revêt la plupart des caractères de la colique métallique.

Bellotas on Ballotas; nom donné aux glands de diverses espèces de chênes, qui sont doux et bons à manger, et entre autres à ceux du quercus ilex et du quer-

cus ballota de Desfontaines. Belzoe on Belzoim, s. m.; l'un des

noms vulgaires du benjoin.

Ben, s. m., guilandina moringa, L., ou moringa oleifera, Lamarck; arbre de la famille des légnmineuses et de la diadelphie decandrie, qui croît dans différentes parties des grandes Indes. Son bois, qui est amer et un peu âcre, porte le nom de bois néphrétique, à cause de l'usage que l'on en faisait autrefois con-

tre la néphrite calculense. Il est inusité. Les graines renfermées dans ses gonsses contiennent une huile un pen âcre et purgative, qui n'est plus usitée aujourd'hui, si ce n'est par les horlogers et les parfumeurs.

Benatu; pustule phlegmoneuse. Bénéfice de nature, alvi profluvium; dévoiement spontané et de courte durée, qui est suivi d'une amélioration sensible de la maladie. On dit encore bénéfice de la nature, beneficium naturæ, quand une maladie se termine heureusement, sans qu'on ait été obligé d'avoir recours à des movens actifs.

BENIGNITE, s. f., bona indoles; se dit des maladies qui ne sont point susceptibles de revêtir un caractère fâcheux.

Bésin , adj. , benignus ; qualification donnée aux maladies peu graves, dont l'issue ne saurait être défavorable. Médicamens bénins, coux dont l'action

est peu intense.

Benjoin . Benzoin ou Asa duleis . s. m. On retire ce baume, qui est solide, du styrax benzoin, arbrisseau découvert à Sumatra par Marsden et Dryander. Le plus pur est en masses solides, fragiles, à cassure résineuse, d'un brun rougeatre avec des parties blanches, de la grosseur d'une petite amande ; de la le nom de benjoin amygdaloide. Son odeur est très-agréable; sa saveur est un peu âcre et aromatique. Il brûle en répandant une fumée blanche, qui, lorsqu'elle est condensée, forme de petits cristaux blancs qu'on appelle fleurs de benjoin ; c'est de l'acide benzoique. Il est soluble dans l'alcool; l'eau l'en précipite, et forme une liqueur blanche connue sous le nom de lait virginal, fort employée comme cosmétique. Le benjoin est excitant. On l'emploie surtout contre les catarrhes pnlmonaires chroniques.

Benoite, s. f., geum urbanum, L.; plante vivace qui est fort commune dans les lieux incultes et près des babitations, et qui fait partie de la famille des rosacées et de l'icosandrie polygynie. Sa racine est une petite touffe de fibres brunâtres, d'une saveur amère et un peu acre, d'une odeur aromatique avant quelque ressemblance avec celle du gérofle; de là le nom de radix caryophyllata, sous lequel on la connaît dans les pharmacies : elle est stimulante et tonique. C'est un des succédanés indigènes dn quinquina. La benoite aquatique, geum rivale, possède les mêmes vertus.

Benzoate, s. m., benzoas; genre de

sels formés par la combinaison de l'acide benzoïque avec les bases. Le benzoate de chanx, obtenu en faisant bouillir du benjoiu en poudre dans de l'eau sursaturée de chaux, sert à obtenir l'acide benzoïque. Il suffit de le décomposer par l'acide hydrochlorique. Tons les autres

benzoates sont sans usage.

Benzoique, adj., benzoicus; nom d'un acide qui n'existe que dans les baumes et l'urine de quelques espèces d'animaux quadrupèdes herbivores. Retiré dn benjoin par sublimation, et purific par l'acide nitrique, il est solide, en lames minces, blanches, satinées, légèrement ductiles, inodores, d'une saveur piquante et un peu amère, en partie volatil, décomposable par la chalenr, presque insoluble dans l'eau, trèssolnble dans l'alcool, d'où il est précipité par l'eau en flocons blancs, inaltérable par les acides minéraux concentrés. On l'emploie non pnrifié, c'est-à-dire uni à une petite quantité d'huile essentielle, comme excitant de la membrane muquense trachéo - bronchique.

Ber, s. m.; espèce de jujubier des Indes qui produit de la gomme-laque.

Berekeinées, s. f., berberideæ; famille de plantes dicotylédones polypétales à étamines bypogynes, dont le genre berberis ou vinettier forme le type. Les fruits, dans la plupart des genres, sont charnus; ont une saveur aigrelette, et peuvent servir à préparer des hoissons

rafraichissantes. Benberis; nom latin du vinettier.

Berge, s. f., heracleum sphondylium, L.; plante vivace, de la famille des ombellifères et de la pentandrie digynie, qui croît en abondance dans les prés hnmides : elle est un peu aromatique. En Russie, en Pologne et en Lithuanie, on en retire, par le moyen de la fermentation, une liqueur spiritueuse très-enivrante. Ses fruits ou semences passent pour carminatifs. Willdenow a cru que l'assa-fœtida était produite par une espèce de ce genre, qu'il a décrite et figurée sous le nom d'heracleum gummiferum.

Bercer, v. r., oscillare. Le cheval qui se berce est celui en qui la croupe est vacillante lorsqu'il marche au pas ou

an trot.

BERGIMOTE, s. f. On appelle ainsi une espèce d'orange, qui est petite et d'une odeur très-agréable. L'huile essentielle que l'on retire de son écorce est très-

suave, et employée dans la parfumerie. BÉRIBÉRI , s. m. ; tremblement douloureux observé aux Indes, et inconnu

en Europe.

Berle, s. f. On donne spécialement ce nom à nne plante de la famille des ombellifères et de la pentandrie digynie, que l'on trouve dans les ruisseaux et les fossés, et que Linné a nommée sium angustifolium. Ses feuilles, qui ont une odeur aromatique et piquante, ont élé regardées comme antiscorbntiques, emménagogues, etc. Le genre sium renferme plusieurs autres espèces intéressantes. V. CHERVI et NINSI.

Berlue, s. f., caligatio; obscurcissement passager de la vue. | Etat de l'œil dans lequel on croit voir des objets qui

n'existent pas.

BERS; espèce d'électnaire dans la composition duquel entrent du poivre, des semences de insquiame blanche, de l'ooium, de l'euphorbe et du safran. Les Egyptiens font usage de cette préparation pour se procurer quelques momens d'un délire gai.

Bertinal , s. m. ; les cornets sphénoidaux ou de Bertin ont reçu de M. Geoffroy Saint-Hilaire le nom d'os bertinaux.

Besicles, s. f. pl., conspicilla (de bis oculi ou bis circuli, ceil ou cercle double ; suivant d'autres, de bis xóxlos, d'où l'on aurait fait bycycles, puis bécyales, et enfin besicles); lunette à deux verres, maintenus sur le nez, devant les yeux, au moyen de branches qui embrassent les tempes.

BESOIN, s. m.; sentiment qui nous porte à nous livrer à certains actes indispensables au maintien de notre existence. | Faim, misère, nécessité.

BESSANEM , s. m. ; mot dont Avicenne s'est servi pour désigner la rougeur de la peau des membres et de la face, cansée par le froid.

BESSE, petite ville du département du Puy-de-Dôme, près de laquelle conle une source d'eau minérale acidule froide. Besson, adj.; jumeau. V. ce mot.

BÉTAIL, s. m., pecus. On comprend sous cc nom un troupeau d'animaux à quatre pieds. Le gros bétail se compose de bœufs, de vaches; le menn bétail, de moutons, de chèvres.

Bérel, s. m.; nom indien d'une espèce de poivrier (piper betel, L.) qui croît aux Indes orientales, et dont les fruits ont une saveur aromatique et poivrée, analogne à celle du poivre noir. Les Indiens en mâchent presque continuellement les féuilles avec de la chaux,

et donnent égalcment à cette préparation le nom de bétel.

BÉTISE, s. f., ineptia. Sauvages donne à ce mot la même signification qu'à ce-

lui de démence.

Brouss, s. f., betonica officinalis, L.;
famille des labiées, didynamie gynnospermie. Gette plante vivace croît dans
les bois; ses feuilles et sa racine, réduites en poudre, sont employées comme
sternutatoires. La démière est un peu

émétique.

Bétoine des montagnes; nom vulgaire de l'arnique.

Bétoine d'eau. On appelle ainsi la scro-

phulaire aquatique.

Beion, s. m., protogria (πρωτόγαλα); lait trouble, granuleux, jaunatre, qui se trouve dans les mamelles des nouvelles accouchées.

BETTE, s. f., beta vulgaris; famille des chenopodées, pentardirei digynie. Cette plante annnelle présente trois variétés principales : via papirée, dont les feuilles sont fades et employées comme aliment; 2º la carde poirée, qui a la côte on nervure médiane fort large, seule partie que l'om mange; 5º la betteraue, remarquable surtout par sa racine, qui est grosse et charune, que l'on mange après l'avoir fait cuire, et dont ou retire une grande quantité de sucre blanc et cristallisé, qui peut rivaliser avec celui des colonies.

BETTERAYE, s. f., ; variété de la betté.
BETTERIE, s. f., bettuina; substance
blaoche, très-légère, cristallisée en longues aiguilles, insoluble dans l'eau et
les alcalis, soluble dans l'acide sulfurique
concentré, l'éther, l'alcool, les huiles
grasses, les huiles volatiles, fusible, volatilisable et inflammable, que Lowitz
a découverte en 1788 dans l'écorce du
bouleau.

BEURRE, s. m., butyrum (Bous, vache, τυρὸς, fromage ) ; sorte d'huile concrète retirée de la crème qui sc forme , par le repos . à la surface du lait fourni par les femelles des animaux mammifères, et plus spécialement de la vache, de la chèvre et de la brebis. Le benrre est solide, d'un blanc jaunâtre . d'une saveur fade : devient rance et acre à l'air, fondant à une douce chaleur; se décompose par une chaleur plus forte en acide sébacique. Il est formé de stéarine . d'élaine . d'acide bntirique et d'une matière colorante. Il est nourrissant et émollient. On désigne encore sous le nom de beurre. 1º certaines substances végétales grasses et concrètes, qui lui sont très-analogues par leur composition et leurs propriétes; a certains chlorures métalliques, à cause de leur consistance, de leur aspect butyreux, et de la facilité avec laquelle ils fondent par une douce chaleur.

Beurre d'antimoine glacial, butyrum vel oleum glaciale antimonii; nom ancien du deutochlorure d'antimoine sublimé.

Beurre d'arsenic, butyrum vel oleum corrosivum arsenici; nom donné anciennement au chlorure d'arsenic sublimé.

Beurre de bismuth, butyrum bismuthi; nom ancien du chlorure de bismuth sublimé.

Beārre de caca , butyrum é nuclei sea ; substance grasse, plus dure que le suif, blanche, fade, rancissant prompenent, qu'on retire des amandes duthenforma cacao; pour cela on les prire de leur ênveloppe membraneuse par la torefaction, on les broie, et on les fait bouillir dans de l'eau : on enlève l'hanie qui se rend à la surface, et on la coule dans des moules. Lebeurre de cacao sert d'éccipient à quelques médicamens; on en fait des suppositoires, etc. Il est nour rissant et émollient.

Beurre de cire, butyrum ceræ; huile noirâtre, épaisse et pyrogénée, qui est fournie par la distillation de la cire. Beurre d'étain, butyrum Jovis vel

stanni; ancien nom du chlorure d'étain. Beurre de Saturne, butyrum Saturni; mélange mou de vinaigre de Saturne et

de miel rosat.

Beurre ou baume de succin , balsamum succini ; dissolution de succin dans l'huile de térébenthine. C'est un excitant des reins et du système nerveux , quand on

le donne à la dose d'une à six gouttes. Beurre de zine, butyrum zinei; ancien

nom du chlorure de zinc.

Bevus, s. f. (bis, deux fois, visus,

vue); vue double. Ce mot a la même signification que diplopie. Bézoar, s. m., bezoar; concrétion

qui se forme dans les voies digestives des animaux. Bézoard factice; nom que l'on donnait à des médicamens composés de sub-

stances aromatiques et excitantes, auxquels on attribuait les mêmes vertus qu'aux bézoards animaux.

Bézoard jovial, poudre composée d'oxides d'étain, d'antimoine et de mer

d'oxides d'étain, d'antimoine et de mercure.

Bezoard: unaire; médicament essenticllement composé de chlorure d'argent, que l'on administrait surtont dans l'épilepsie et antres affections nervenses. Bézoard martial; médicament tonique, dont le tritoxide de fer faisait la

Bésoard mercuriel: préparation pharmaceutique, dont l'acide d'antimoine fait la bave, et dans laquelle il n'entre pas de mercure. Ce médicament a été appelé ainsi parce que les hydrochlorates d'antimoine qui en font la base portaient le nom de mércure de vie.

Bézoard minéral; ancien nom du dentoxide d'antimoine ou acide antimonienx préparé par l'acide nitrique.

Bézoard de Saturne; préparation pharmaceutique dont le plomb faisait partie. Bézoard solaire; médicament dont l'or

faisait partie.

Bézoard de Vénus; préparation dans laquelle entrait de la limaille de cuivre.

Băzoakongue, adj., bezoardicas; qui jouit des propriétés du bézoard, qui contient du bézoard : nom donné antrefois à toutes les substances qu'on croyait capables de combattre les ellets des poi-

Sons.

Bicers, adj. et s. m., biceps; qui a deux têtes; se dit de tout muscle dont l'une des extrémités est divisée profon-

dément en deux chefs.

Biceps brachii; muscle de la partic antérieure et interne du
vité glénoïde et du sommet de l'a covité glénoïde et du sommet de l'apophyse
coracoïde à la tubérosité bicipitale du
radius, qui flécht l'avant-bras sur le

bras, et ramène l'i main à la supination. Biceps crural, biceps femoris; muscle de la partie postèneure de la cuisse, étendu de la tubércisité de l'ischion et d'une grande portion de la lèvre externe de la ligne apre du femur, a u sommet du péroné; il sert à fléchir la jambe sur la cuisse.

BICHIOS. V. DRAGONNEAU.

BICHO. V. DRAGONNEAU. BICIPTTAL, adj., bicipitalis; qui est en

rapport avec le muscle biceps : eoulisse ou gouttière bicipitale de l'humérus, tubérosité bicipitale du radius.

Bicoxucé, adl, biconjugatus. Les feuilles de plusieurs mimeuses sont biconjugées, c'est-à-dire que leur pétiole commun est bifurqué à son sommet, et que chaque hifurcation porte une paire de folioles.

BICORNE, s. m., ditrachyceros; genre de vers intestinaux qu'on reconnaît à un corps vésiculeux, ovale et comprime, portant à sa partie antiérieure nue corne dure, profindément bifurquée, et conrerte d'aspérités filamentenses. Il n'a été obserré qu'une senle fois. L'En botanique, l'épithet de biorne, biornis, s'applique à toutes les parties des végétaux qui sont terminées par deux cornes; telles sont les antières de beauconp de bruyères, et c

BIFU

Bicespioß, adj. et s. m., alors écrit bicuspide, bicuspide, bicuspide tous qui est terminé par denx pointes. Les denx premières molaires sont quelquefois appelées dents bicuspidies, ou simplement bicuspidies de dit en botanique des feniles terminées par deux lobes étroits et divergens.

Bidenta, adj., bidentatus; qui offre denx dents.

Bidigité - Penné , adj. , bidigitato-pinnatus. Les feuilles de plusieurs mimeuses, composées d'un pétiole commun , qui porte à son sommet deux feuilles pennées , sont bidigité-pennées.

Biss, s. f., cercisia; liqueur alcoolique, ordinairement mousseuse, plus ou moins colorée, d'une saveur piquante ét amarescente, qu'on obtient en faisant fermenter des décoctions de céréales germées, auxquelles on ajoute des végétaux amers et aromatiques.

Bière sapinette; boisson médicamenteuse qu'on prépare en faisant macèrer des bourgeons de sapin, des feuilles de cochléaria et de la racine de raifort dans de la bière blanche, peu houblonnée et non mousseuse.

BIFEMORO - CALCANIEN, adj. et s. m., bifemoro - calcaneus; nom donné par Chaussier aux muscles jumeaux de la jambe.

BIFERT, adj., biferus. Ce terme s'emploie pour les végétaux qui portent fleur deux fois dans le cours de l'année.

Brins, adj., bijdus; une partie quelconque d'un végétal est bifde, jonqu'elle offre une fente qui la partage en deux, environ jusqu'à sa partie moyenne. Ainsi le calice de la pédiculaire des marais et les feuilles de beaucoup de banhinies sont bifdes.

Biflore, adj., biflorus; qui renferme ou porte deux fleurs; les pédononles du geranium columbinum, la spathe dé plusieurs iridées, etc., sont biflores.

Bifore, adj., biforatus; toute partie percée de deux trous est biforée: telles sont les anthères des bruyères, etc.

BIFUECATION, s. f., bifurcatio; sépara-

tion en deux branches. Se dit en anatomie des veines et des artères. Birónqué, adj., bifurcatus ; qui se ter-

mine par deux branches écartées.

BIGLE, adj.; s'employait ancienne-, ment dans le même sens que le mot

louche. Bisuck, adj., bijugatus; on appelle feuilles bijugées, celles dont le pétiole commun porte deux paires de folioles :

telles sont celles de plusieurs gesses et mimeuses.

88

: Відавів, adj., bilabiatus; qui offre deux lèvres : le calice et surtout la corolle sont bilabjés dans un grand nombre de plantes de la famille des labiées.

BILAMELLÉ, adj., bilamellatus; qui est composé de deux lamelles. Le stigmate du mimulus est formé de deux lamelles qui se rapprochent étroitement lorsqu'on irrite leur face interne.

BILAZAY, bourg du département des Deux-Sèvres, non loin duquel existe une source d'eau minérale sulfnreuse ; dont la chaleur est de 19 à 20 degrés R.

BILE, s. f., bilis, fel, cholera, yolin; liqueur jaunâtre ou verdâtre, visqueuse, amère, fade, nauséabonde, et plus pesante que l'eau, qui est sécrétée par le foie. On la distingue en hépatique et cystique, suivant qu'elle coule immédiatement dans le duodenum, ou qu'elle séjourne dans la vésicule du fiel. Bile répandue. V. ICTÈRE.

BILIAIRE, adj., biliaris, biliarius; qui a rapport à la bile ; abcès , calcul , con-

duit, fistule, pore, vésicule biliaire.
Bilieux, adj., biliosus; qui a rapport à la bile, qui contient de la bile, ou qui est causé par la bile : épithète qu'on donne à certaines constitutions et à quelques maladies que l'on croit l'effet d'une surabondance de la sécrétion biliaire .- Tempérament, symptôme bilieux, maladie bilieuse.

Bilin, ville de Bohême, célèbre par ses sources d'eau minérale saline froide. BILLARDER, v. a., oscillare. Le cheval billarde lorsqu'en trottant il jette en dehors les jambes de devant.

Billor, s. m.; espèce de mors en bois arrondi qui fait partie de la bride des chevaux de charrette. | Se dit encore d'un morceau de bois qu'on enveloppe d'un linge dans lequel on met de l'assa-fœtida. Morceau de bois qu'on place sons la queue du cheval lorsqu'on la coupe.

Bilobé, adj., bilobus; qui est partagé en deux lobes par un sinus obtus, plus ou moins profond,

BILOCULAIRE , adj. , bilocularis ; qui offre deux loges; le fruit du lilas, des ombellifères, etc., les anthères du lis, etc.,

sont biloculaires. BIMANE, adj. et s. m., bimanus;

ui a deux mains : épithète donnée à l'bomme, parce qu'il est le seul mammifere qui jouisse de la prérogative d'avoir deux mains entièrement disponibles.

BINAURE, adi., binarius: se dit en chimie d'un composé de deux élémens ou

corps simples.

Binocle, s. m., bis oculus; bandage que l'on applique sur les yeux. Il exige une bande de huit à dix aunes, roulée à un ou à deux cylindres, dont les jets doivent être alternativement conduits du crâne sur chaque œil. | Télescope au moven duquel on voit les objets avec les deux yeux en même temps.

BI-PARIETAL , adj. , bi-parietalis ; nom donné au diamètre transversal de la tête. qui s'étend d'une bosse pariétale à l'au-

BIPARTI, adj., bipartitus; on dit d'une feuille, d'un pétale, etc., qu'ils sont bipartis, lorsqu'ils sont partagés en deux par une incision qui s'étend au - dessous de leur milieu. BIPARTIBLE, adj., bipartibilis ; qui peut

se séparer spontanément en deux parties. Les valves de la capsule du tabac sont bipartil les.

BIPEDE, adj. et s. m., bipes; qui a deux pieds, comme l'homme, par exemple. BIPINNATIFIDE, adj., bipinnatifidus. On

dit des feuilles qu'elles sont bipinnatifides, lorsque sur les parties latérales de leur pétiole commun elles offrent des divisions qui sont elles-mêmes pinnatifides. Beaucoup de plantes à fleurs composées présentent cette disposition dans leurs fcuilles.

BIPINNÉ, adj., bipinnatus; se dit des feuilles composées dont le rachis ou pétiole commun porte des feuilles pinnées sur leurs parties latérales.

BISANNUEL, adj., biennis; se dit des vegetaux qui vivent deux ans. Les plantes bisannuelles ne fleurissent qu'une fois ; la première année elles ne poussent que des feuilles sans tige ; elles donnent naissance, la seconde année, à une tige qui porte les fleurs et les fruits.

Biscur, s.m., biscoctus, cuit deux fois; pain jaune, mince, dur, sonore, fragile et brillant dans sa cassure , qu'on emploie surtout dans la marine : pâtisserie légère, aromatique et très-délicate, on'on fait avec de la farine, des œufs et do socre.

BI-SEL, s. m. On appelle ainsi un sursel on un sel avec excès d'acide, qui contient denx fois autant de celui-ci que le

sel neutre. BISEXE, adj., bisexuinus (bis, deux fois, sexus, sexe); état d'un individn

qui rénnit deux sexes. BISEXUEL. V. BISEXE.

Bismura , s. m. , bismuthum (étain de glace, marcassite); métal solide, blanc avec un reflet irisé, lamelleux, très-cassant, et facile à réduire en pondre, dix fois à peu près plus pesant que l'eau, inaltérable à l'air sec , fusible à 205 degrés R., non volatil, cristallisant en cubes qui forment ordinairement une pyramide quadrangulaire renversée dont chaque face présente une sorte d'escalier ; susceptible de se combiner avec la plupart des corps simples non métalliques et métalliques, formant avec ces derniers des alliages en général bien plus fusibles que les métaux qui les composent; entièrement soluble dans l'acide nitrique, d'où l'eau le précipite à l'état de sous-nitrate ou blanc de fard. Le bismuth existe dans la nature, surtout à l'état de sulfure : d'où on le retire communément. Il a peu d'usages.

BISTORTE, s. f., polygonum bistorta; cette plante, de la famille des polygonées et de l'octandrie trigynie, a reçu ce nom de sa racine qui offre deux conrbures rapprochées. Elle croît dans les lieux montueux. Sa racine est employée comme astringente et tonique, surtout en

injection. BISTORTIER OU BISTOTIER, S. m.; espèce de pilon de bois dont les pharmaciens se servent pour triturer certaines substan-

ces dans un mortier de marbre. Bistouri, s. m., scalpellus ou scalpea; instrument tranchant, assez semblable à nn petit couteau, composé d'une lame et d'un manche, et qui sert en chirurgie à diviser les parties molles du corps. Son nom vient, suivant Huet, de la ville de Pistori, où existait autrefois une excellente fabrique de bistouris, que l'on appelait pistorenses gladii. Sous le rapport de leurs formes, on nomme-droits, ceux dont la lame est droite, ainsi que le tranchant; -convexes, ceux dont le côté tranchant est arrondi et convexe; courbes, ceux qui ont une lame étroite, recourbée, concave ou convexe sur le tranchant: - boutonnés, ceux dont l'ex-

trémité de la lame est surmontée d'un renflement olivaire : - ailė, celni gni présente à son dos une plaque transversale plus ou moins large. Les bistouris sont à lames flottantes, à lames fixes ou à ressort, suivant que leur lame est toujours mobile snr le manche, qu'elle y est invariablement fixée, ou qu'elle est retenue dans l'extension par un ressort, à la manière des couteaux de poche. Il est encore des bistouris plus ou moins compliqués, tels que le bistouri gastrique de Morand, le bistouri caché de Bienaise, le bistouri royal, dont la forme s'éloigne beaucoup de celle des autres instrumens du même genre. Il existe enfin un bistouri à la lime, dont la lame droite et boutonnée avait un tranchant fait à la lime, et qui ne ponvait couper que les parties très - tendues. Il servait à la dilatation du palais, et quelquefois au débridement des hernies.

Bistournage, s. m.; opération pratiquée par les vétérinaires, dans la vue d'anéantir la faculté génératrice chez les mammifères, et qui consiste à tordre le cordon spermatique pour le désorganiser. Ce mode de castration , incertain et dangereux, est peu usité aujourd'hni.

Bitenné, adj., biternatus; expression appliquée aux feuilles composées, qui au sommet de leur pétiole commun por-

tent trois feuilles trifoliées.

Bithnimalca, s. f.; nom imposé par Dolaeus à l'action personnifiée de l'estomac, qu'il érigeait en principe chargé d'opérer la chylification, et de séparer les excrémens de la portion alibile des alimens.

Bitten, s. f.; nom de l'eau-mère qui reste après la cristallisation du sel con-

tenu dans l'eau de la mer.

BITUME, s. m., bitumen. On donne ce nom collectif à des substances liquides, molles ou solides, électrisables par le frottement, très-odorantes, liquéfiables au feu quand elles sont solides, moins pesantes que l'eau, et qui brûlent avec flamme, en répandant une épaisse fumée, et exhalant une odeur particulière.

Bitume de Judée ; c'est l'asphalte. BITUMINEUX , adj. , bituminosus ; qui

a les qualités et entre autres l'odeur de BITUMINISATION , s. f. , bituminisatio

( bitumen , bitume ) ; conversion des substances organiques en matière bitumineuse.

BIVALVE, adj., bivalvis; qui est composé de deux valves. La capsule du lilas, la coquille de l'huître, de la moule, sont bivalves.

BIVENTRE, adj. , biventer ; qui a deux. ventres. Synonyme de digastrique.

Blabe, s. f., βλάδη; synonyme de

blessure. BLACHMAL, s. m. C'est, suivant Johnson, un composé de plusieurs sulfures

métalliques.

BLAFARD , adj. , pallidus , pallidulus ; qui est d'un blanc terne, qui a perdu ses couleurs naturelles. Se dit plus particulièrement du teint et de la coulenr des chairs. Teint blafard, chairs blafardes.

BLANC d'argent. On donne ce nom, dans le commerce, au plus beau blanc

de plomb.

Blanc de baleine, sperma ceti; sub. stance grasse, contenue dans le tissu cellulaire interposé entre les membranes du cerveau de diverses espèces de cachalot, surtout du physeter macrocephalus. Débarrassé de l'huile liquide dont il est mêlé, le blanc de baleine est solide, blanc, doux au toucher, cassant, inodore, fusible à 45 degrés, peu soluble dans l'alcool , même bouillant , d'où il se précipite, par le refroidissement, en lames cristallines, ne se saponifiant qu'en partie; composé de beaucoup de cétine, d'une certaine quantité d'huile fluide à 18 degrés, et d'un autre principe particulier jaunâtre.

Blanc de bismuth : synonyme de blanc

de fard.

Blanc de céruse, cerussa; nom vulgaire

du sous-carbonate de plomb. Blanc d'Espagne on de craie ; dénomination vulgaire du carbonate de chaux

finement pulvérisé, réduit en pâte avec de l'eau, et moulé en pains cylindriques ou ovoïdes. Blanc de fard ; dénomination qui a

été donnée au sous-nitrate de bismuth, parce qu'on l'emploie pour plâtrer la peau. Blanc de l'æil; nom donné par le vul-

gaire à la portion du globe de l'œil, apparente entre les paupières, qui entoure la

cornée transparente... Blanc d'auf, albumen; partie de l'œuf qui enveloppe le jaune, presque entièrement formée d'albumine renfermée dans un tissu aréolaire délicat. Il sert à la clarification des sirops, des vins, etc. Délaye dans l'eau, il prévient et nentralise les effets délétères du deuto-chlorure de mercure, du nitrate d'argent, etc., introduits dans le canal alimentaire.

Blanc de plomb , plomb blanc , plum-

bum album ; nom vulgaire du sous-carbonate de plomb.

Blane-manger; mélange de lait d'amandes douces et de gelée amylacée, aromatisé avec de l'eau de fleurs d'oranger et de l'huile essentielle de citron. On le prescrit comme aliment léger dans

les convalescences. Blanc-raisin, par corruption de blancrhazès ; sorte de cérat composé d'huile de cire et de sous-carbonate ou blanc de

plomb.

BLANCHET, s. m.; filtre de drap blanc dont les pharmaciens se servent pour passer les sirops. BLANCHIMENT, s. m.; opération par la-

quelle on enlève la couleur jaunâtre qu'ont ordinairement les tissus de lin, de coton, de laine et de soie, nouvellement fabriqués.

BLANCHIR , v. a., dealbare .- la sole d'un cheval, c'est enlever une partie de la sole avec un instrument qu'on appelle boutoir. On la pare, on la blanchit.

Blanchissage, s. m. Ce mot s'applique à l'opération par laquelle on ramène à leur couleur et propreté naturelles, les étoffes ou tissus qui ont été salis par l'usage.

BLANQUETTE; nom vulgaire donné à la soude d'Aigues-mortes.

BLARU, village près de Vernon, qui possède une sonrce d'eau minérale froide. BLASE, adj.; se dit des gens incapables de jouir des plaisirs de la vie, ou qui en sont dégoûtés par cela même qu'ils en ont abusé.

BLASTE, s. m., blastus (βλασίάνω, germe). Richard appelle ainsi toute la partie d'un embryon macrorhize qui est susceptible de développement lors de la germination.

BLASTÈME, s. m., blastema (B)aclos, bourgeon). Mirbel distingue deux parties dans l'embryon ; le blastème qui est formé de la radicule, de la gemmule et de la tigelle, et le corps cotylédonaire.

BLASTODERME, S. m., blastoderma (B) 25 ໃάνω, je germe, δέρμα, peau); nom donné par Pander au corps membraniforme situé au-dessous de la cicatricule de l'œuf; et dont le développement produit toutes les parties du poulet.

BLE, s. m., bladum; toutes espèces de grains en ployés pour faire du pain. La graine que l'on retire du triticum frumentum et de ses variétés, est celle dont on fait usage le plus communément.

Blé-parler. V. Blésité. Blé cornu. V. Ergot.

BLEN Ble d'Espagne. V. Mais.

Ble d'Italie. V. MAIS. Ble méteil; mélange de blé et de seigle.

Ble noir. V. SARRASIN. Ble de la Saint-Jean. V. SEIGLE.

Blé de Turquie. V. Mais. BLECHBOPYRE, s. f., blechropyrus (B)7-

χρος, lent, πῦρ, feu); nom donné par quelques auteurs à la fièvre lente nerveuse.

BLEIME , s. f. , contusio ; meurtrissure qui vient à la sole ou au talon du pied du cheval par suite de violence extérienre.

Blême, adj., pallidus, exalbidus; ce mot a la même signification que le mot pale : teint bleme, visage bleme.

BLENDE; nom par lequel on désigne le sulfure de zinc dans les arts et la minéralogie.

BLENNELYTRIE, s. f., blennelytria (B) έγνα, morve , florpov , gaine ) ; nom que donne Alibert au catarrhe vaginal. Il comprend le sixième genre des blennoses, dans sa Nosologie naturelle.

BLENNENTERIE, s.f., blennenteria (βλέννα, morve, "έντερον, intestin); c'est le nom que donne Alibert à la dysenterie qui constitue le troisième genre des blennoses, dans sa Nosologie naturelle.

- BLENNISTHMIE, s. f., blennisthmia (B) 670 a. morve, ίσθμὸς, gosier). Alibert entend par ce mot une affection catarrhale qui s'établit sur la membrane du pharynx et du larynx, et dont il a forme le huitième genre des blennoses de sa Nosologie naturelle.

BLENNOPHTHALMIE, s. f., blennophthalmia (βλέννα, morve, ὀφθαλμὸς, œil); c'est le septième genre des blennoses d'Alibert, dans lequel il comprend les diverses espèces d'ophthalmies de sa Nosologie naturelle.

BLENNOPYRIE, s. f., blennopyria (βλέννα, morve, πῦρ, feu). Alibert a décrit sous cette dénomination plusieurs maladies connnes dans les auteurs sous les noms de fièvre mésentérique , fièvre lente nerveuse, quotidienne gastrique, fièvre adéno-méningée, etc. La blennopyrie forme le dixième genre de la dixième famille de sa Nosologie naturelle ou des blennoses.

Blennorhinia (βλέννα, morve, ρίν, nez); nom sous lequel Alibert désigne le coryza, premier genre des blennoses, dans sa Nosologie natnrelle.

BLENNORBHAGIE , s. f. , blennorrhagia

(βλέννα, morve, ρήγγυμι, je sors avec force); inflammation aigue de l'urêtre et du prépuce chez l'homme, de l'urêtre et du vagin chez la femme, snivie de l'écoulement d'une matière jaunâtre ou verdâtre. Cette maladie est souvent le résultat de l'infection vénérienne.

BLENNORRHAGIQUE, adj., blennorrhagicus; qui appartient à la blennorrhagie.

BLENNORBHÉR, s. f., blennorrhæa (βλέννα, morve , ρέω , je coule ). Ce mot est employé pour distinguer la blennorrhagie passée à l'état chronique, particulièrement chez l'homme.

BLENNOSE, s. f., blennosis (βλέννα, morve); nom de la dixième famille de la Nosologie naturelle d'Alibert, dans laquelle se trouvent compris les catarrhes ou affections des membranes muqueuses.

BLENNOTHORAX, s. m., blennotharax (βλέννα, morve, θώραξ, poitrine). Alibert appelle ainsi le catarrhe pulmonaire, qui forme le deuxième genre des blennoses, dans sa Nosologie naturelle.

BLENNOTORRHEE , s. f. , blennotorrhea (βλέννα, morve, ούς, oreille, ρέω, je coule); nom que donne Alibert au catarrhe de l'oreille, ou otor hée. C'est le neuvième genre de la dixième famille de sa Nosologie naturelle.

BLENNURÉTHRIE, s. f., blennurethria (βλέννα, morve, οὐρήθρα, urètre). Sous cette denomination, Alibert a décrit la blennorrhagie. C'est le cinquième genre de la dixième famille de sa Nosologie naturelle.

BLENNURIE, s. f., blennuria (βλέννα morve , ούρον , urine ). Alibert a désigné sous ce nom le catarrhe vésical, qui, dans sa Nosologie naturelle, forme le quatrième genre.

BLEPHARIDES. V. CILS. BLEPHARITE . S. f. . palpebrarum inflam-

matio (βλέφαρον, paupière); inflammation des paupières. BLEPHARONCOSE, s. f., palpebrarum tu-

mor (βλέφαρον, paupière, ὄγκος, tumeur); tumeur des paupières.

Вебриаворитнасти , s. f. ( Въбраров , paupière , ὀφθαλμία , ophthalmie); inflammation des paupières, ou ophthalmie palpébrale.

BLÉPHAROPTOSIS, s. f., blepharoptosis (βλέφαρου, paupière, πτώσις, chute); chute de la paupière supérieure au - devant de l'œil. La paralysie du muscle releveur de la paupière supérieure est la cause de cette affection, qui dépend fréquemment d'une lésion cérébrale.

Blépharoxyste, s. m., blepharoxystum, βλεφαρόξυστον (βλέφαρον, paupière,

ξύω, je racle); instrument, actuellement inusité, qui servait aux anciens à emporter les callosités de la face interne des paupières.

Blésité, s. f., blesitas (blæsus, bègue); changement involontaire d'une consorne douce en une autre consonne plus dure, dans l'exercice de la parole,

BLESSURE, s. f., vuinus, læsio (πλησσεῖν , frapper ) ; lésion produite par une cause extérieure qui agit sur les tissus vivans. Les plaies, les contusions, les fractures, les luxations, les brûlures, ctc., sont autant d'espèces de blessures. | On dit vulgairement d'un homme chez lequel une hernie vient de s'opérer, qu'il s'est blessé. Quelques personnes disent aussi qu'une femme grosse est blessée, lorsqu'elle éprouve un accident qui menace spécialement le fœtus. C'est dans ce sens que la ménorrhagie est considérée comme une blessure par les gens du peuple.

Brétissure, s. f.; modification que subit la partie charnue de certains fruits , dont les uns ne peuvent être mangés que quand ils sont parvenus à cet état, tandis que d'autres sont alors moins bons. Il paraît que c'est tantôt un état de maturité parfaite, tantôt aussi un commen-

cement de pouriture.

Bleu de Berlin. V. Bleu de Prusse. Bleu de cobalt; composé d'alumine et

de phosphate ou d'arséniate de cobalt, pouvant remplacer l'outre-mer dans la

peinture sur porcelaine, etc. Bleu en liqueur; dissolution d'indigo dans l'acide sulfurique concentré, que l'on emploie dans la teinture et le blanchîment. Elle occasione assez fréquemment l'empoisonnement, dont les symptômes et le traitement sont les mêmes que pour l'acide sulfurique concentré.

Bleu de montagne ; nom minéralogique d'une espèce de carbonate de cuivre

bleu. Bleu de Prusse, caruleum berlinense; nom que l'hydrocyanate de fer a reçu lors de sa découverte, et qu'il conserve en-

core dans les arts.

Bleu de Thénard. V. Bleu de cobalt. Blece (maladie), morbus cæruleus; on appelle ainsi la coloration plus ou moins foncée de la peau en bleu, qui est assez souvent l'effet d'une ouverture faisant communiquer ensemble les deux ventricules ou les deux oreillettes du cœur.

BLÉVILLE, village du département de la Seine-Inférieure, qui possède une source d'eau minérale ferrugineuse acidule froide.

B. M.; mode d'abréviation pour écrire bain-marie.

BLUET OU BARBEAU, s. m., centaurea cyanus, L.; plante annuelle, extrêmement commune dans les moissons, qui fait partie de la famille des carduacées et de la syngénésie polygamie frustranée : l'eau distillée de ses fleurs entre assez souvent dans les collyres résolutifs. Cette plante porte aussi les noms d'aubifoin et de casse-lunettes.

BOCAL, vase cylindrique de verre, de cristal, de porcelaine, êtc., à large ouverture et à col droit ou renversé, qui sert à conserver les substances solides, les matières végétales, animales, etc.

BOCARD, s. m.; moulin à pilons, ordinairement mû par un courant d'eau, qui sert à concasser ou bocarder les minéranx, avant leur lavage et leur fonte. BOCARDAGE, s. m.; action de bocar-

BOCARDER, v. a. - une mine, la concasser à l'aide du bocard.

Boine, v. a., bibere; action qui consiste à ingérer des liquides dans l'estomac. Elle s'exerce de trois manières, par succion, par infusion, ou par précipitation.

Boire dans son blane ; se dit d'un cheval dont le bout du nez et la lèvre sont blancs .- la bride, se dit quand les montans sont trop courts, et que le mors fait rider les commissures des lèvres.

Bors (maladie des), s. m.; maladie du bois, du brou; inflammatien du canal alimentaire, qui se manifeste lorsque les vaches mangent les jeunes pous-

ses du chêne. Bois, s. m., lignum; partie la plus dure du tronc dans les arbres dicotylédonés. On distingue dans les couches ligneuses l'aubier, qui est formé par les couches les plus extérieures, et le bois proprement di., qui est placé sous l'aubier, et forme les couches ligneuses les plus dures et les plus résistantes. Dans les arbres à deux cotylédons, le bois est disposé par couches concentriques emboîtées les unes dans les autres; à son centre on trouve la moelle, renfermée dans un canal particulier; dans les arbres à un seul cotylédon, tels que les palmiers, le bois est sous forme de filamens épars an milieu d'un tissu spongienx qui constitue presque tonte la

masse dn tronc. Bois d'aloès. On appelle ainsi le bois

de l'excæcaria agallocha. Bois amer ; nn des noms du quassia

amara. Bois du Brésil ou brésillet. C'est le hois

dn cæsalpinia cchinata, grand arbre de la famille des légumineuses, qui croît en Amérique. Ce bois, jadis regardé comme tonique et astringent, est employé seulement aujonrd'hui dans l'art de la teinture.

Bois de Campêche. On le retirc de l'hæmatoxylon campechianum, L., grand arbre de la famille des légumineuses, que l'on trouve dans différentes parties du continent de l'Amérique méridionale. Il contient un principe colorant rouge, fort employé en teinture, et qui, lorsqu'il est bien pur, est susceptible de cristalliser. Ce principe a recu le nom d'hématine.

Bois de couleuvre on de couleuvrée, ainsi nommé parce qu'il présente des veines contournécs, et, suivant d'autres, parce qu'il est employé contre la morsure des serpens. Îl est produit par le strychnos colubrina, L., arbrisseau des Indes orientales. Ce bois est vénéneux. Boerhaave le considérait comme fébrifuge et anthelmintique. Inusité.

Bois de Fernambouc; synonyme de bois du Brésil.

Bois de Rhodes, ou de roses, ou de Chypre. On croit généralement qu'il provient d'un liseron, convolvulus scoparia, L., qui croît aux Antilles et aux Canaries. On l'emploie dans les parfums, et quelquefois on le fait entrer dans les poudres sternutatoires.

Bois gentil. V. GAROU.

Bois néphrétique. On appelle ainsi le

hois du ben.

Bois puant. V. ANASYRE. Bois saint, V. GATAC.

Bois sucré. V. FAUSSE cannelle. Boisse, source d'eau minérale purgative, chargée, à ce qu'il paraît, de carhonate et de sulfate de chaux, et d'hydrochlorate de soude, qu'on trouve à une demi-lieue de l'ontenay-le-Comte.

Boisson , s. f. , potus; liquide introdnit dans les voies digestives afin d'étancher la soif, de délayer la masse alimentaire, d'exciter les organes chargés de l'élaborer, et de fonrnir à l'économie des matériaux qui réparent les pertes des du corps. Bois - Yvon , source d'ean minérale , prohablement ferrugineuse, qui coule

à quatre lienes d'Avranches.

Boîte, s. f., capsa, pyxis, κάψα, πυξίς; instrument de bois, de carton on de tonte antre matière, ordinairement destiné à contenir les objets nécessaires à la pratique de certaines opérations. C'est dans ce sens que l'on dit une boîte à amputation, à dissection, à cataracte, à trépan , etc. | Portion de l'arbre du trépan qui reçoit la pyramide ou le trépan perforatif .- Boîte de Petit, instrument inventé par J.-L. Petit, et destiné à contenir so-lidement les os de la jamhe, à la suite des fractures compliquées de ce membre. Instrument de gomme élastique ou de fer-blanc que l'on applique au-devant des anus anormaux, afin de recevoir les matières qui s'en écoulent. | Quelques anatomistes ont appelé botte la cavité du crâne. | Le vulgaire désigne sonvent les grandes articulations sous le nom de bottes ; de là les expressions triviales de botte du genou , de genou déboîté.

Boîte à savonnette, s. f., pyzidium; fruit capsulaire qui se sépare horizontalement en deux valves hémisphériques, comme celui du mouron.

BOITEMENT, s. m., claudicatio; mauvais mot qui est synonyme de claudication.

Boiten , v. n. , claudicare; être affecté de claudication.

BOITERIE, s. f., claudicatio; permanente on continuelle, intermittente ou de vieux mal. - à chaud, si le cheval hoite d'autant plus qu'il est plus exercé. - a froid, s'il hoite après qu'il s'est reposé; qu'il est froid.

Boiteux , adj. , claudus ; personne qui boite. - de l'oreille, se dit d'un cheval qui accompagne d'un mouvement de la

tête chaque pas qu'il fait.

BOITIER, s. m., unguentaria capsula; hoîte qui présente divers compartimens, et qui sert, dans les hôpitaux, à contenir les bandes, les compresses, la charpic, les onguens, et les instrumens dont les chirurgiens font usage dans le pansement des plaies. Ce mot est peu usité ; on le remplace fréquemment par celui d'appareil.

BoL, s. m., bolus (βωλος, houchée); preparation pharmaceutique ayant la forme de petites houles, d'une consistance mollasse, qu'on avale sans les

måcher.

Bol alimentaire; masse arrondie que produit une bouchée d'alimens, quand, après avoir été mâchée, insalivée et roulée par la langue, elle est sur le point de se précipiter dans le pharynx.

Bol d'Arménie , bolus armena ; sorte d'argile, d'un rouge de sang, quelquefois nuancée de jaune, qui renferme une grande proportion d'oxide de fer , auquel elle doit sa couleur. C'est un astringent.

BOLAIRE, adj., bolaris ; qui est de la nature du bol : terre bolaire, on bol d'Arménie.

Boler , s. m. , boletus ; genre de champignons dont le caractère est d'avoir sa surface inférieure garnie de pores ou de tubes réunis et collés simplement, ou adhérens à la chair. Deux espèces, le bolet amadouvier, boletus igniarius, et le bolet ongulé, boletus ungulatus, qui croissent abondamment dans toute l'Europe, sur le hêtre, le frêne et le peuplier , fournissent l'amadou, et la substance improprement appelée avaric par les chirurgiens. C'est le bolet du mélèze, boletus purgans, qui donne le purgatif connu sous le nom d'agaric blanc. On a vanté dans la phthisie pulmonaire le bolet odorant , boletus suaveolens, qui exhale une odeur agréable de vanille et d'anis. Plusieurs espèces sont bonnes à manger, entre autres la cèpe ou gyrole; boletus edulis, assez commone en France.

BOLETATE, s. m., boletas; genre de sels formés par la combinaison de l'acide

bolétique avec les bases.

Bolerique, boleticus; nom d'un acide qu'on obtient en traitant par le nitrate de plomb le suc exprimé du boletus oseudo-ignarius, et décomposant le précipité par un courant de gaz acide hydrosulfurique. Il est blanc , inaltérable à l'air , en prismes irréguliers à quatre pans, d'une saveur analogue à celle du tartrate acide de potasse, peu soluble dans l'eau, plus soluble dans l'alcool, en partie volatil et décomposable par la chaleur. BOLETOIDES ; nom donné à une section

de la famille des champignons, dans laquelle sont compris les bolets.

BOMBEMENT , s. m. , bombus (βόμβος , bourdonnement ) ; sorte de tintouin ou de bourdonnement d'oreilles, dans lequel on croit entendre des battemens répétés. Ce mot a été employé aussi comme synonyme de borborygme.

BOMBIATE, s. m., bombias; genre de

cide bombique avec les bases. Bombicin: synonyme de bombique.

Bombicique; synonyme de bombique,

BOMBIQUE, bombicus (bombyx, ver à soie); nom d'un acide retiré du ver à soie pur Chaussier, qui l'a considéré comme un acide particulier. On le regarde aujourd'hui comme très-analogue. s'il n'est pas tout à fait identique, à l'acide acétique.

Bon - HENRI : nom vulgaire d'une espèce d'anserine, chenopodium bonus hen-

Bon-HOMME ; nom vulgaire du bouillon-

blanc, espèce de molène, verbascum thansus. BONNE - DAME : nom vulgaire de l'arro-

che commune, atriplece hortensis.

Bonnes, village du département des Basses - Pyrénées , connu depuis longtemps par ses eaux minérales sulfureuses . dont la température est de 24 à 26 degrés R.

BONNER, s. m.; second estomac des ruminans.

Bonnet d'Hippocrate , s. m. , pileus hippocraticus : bandage dont l'invention est attribuce à Hippocrate, et que l'on exécute avec une bande longue de dix annes, large de deux travers de doigt, et roulée à deux cylindres inégaux, dont le plus volumineux sert à faire des circulaires autour de la tête, tandis que l'autre est employé à reçouvrir, par des renversés, la surface du crâne. Ce bandage, peu usité, est aussi appelé bonnet à deux globes . on capeline de la tête.

Bonnet de prêtre : nom vulgaire du fusain ordinaire, evonymus curopæus, à

cause de la forme de ses fruits. BONPLANDIE, s.f., bonplandia; genre

de plantes de la pentandrie monogynie et de la famille des simaroubées, dont une espèce , la bonplandie trifoliée , bonplandia trifoliata, bel arbre de l'Amérique septentrionale, fournit l'écorce connue dans la matière médicale sous le nom d'angusture. BOBACIOUE, V. BORIOUE.

Bonacire, s. f.; dénomination par laquelle les minéralogistes désignent le borate de magnésie.

BOBATE, s. m., boras; genre de sels formés par la combinaison de l'acide borique et des bases, et qui sont presque toujours à l'état de sous-sels.

Borate de mercure, sel sédatifmercuriel, boras mercurii ; sel pulvérulent , jaune , insolnble dans l'ean, et produit par l'art, qu'on a vanté comme antisyphilitique.

Borate (sous) de soude, sub-boras sodæ (borax , tinchal , chrysocolle) : sa saveur est alcaline, il verdit fortement le sirop de violettes, se dissout dans deux fois son poids d'ean bouillante, cristallise en prismes hexaèdres, comprimés et terminés par nne pyramide trièdre ; s'cfflenrit à l'air, est décomposé par presque tous les acides qui isolent l'acide borique ; soumis à l'action du feu, il éprouve successivement la fusion aquense et la fusion ignée, et se transforme en nu verre transparent, qui se ternit à l'air. Les mineurs emploient ce sel pour faciliter la fusion des oxides métalliques, avec lesquels il forme des verres diversement colorés. Il sert à la préparation de l'acide borique, de la plupart des borates, etc. Le borax ou tinchal qui nous vient des Indes, où il se trouve dans certains lacs, est impur, gris, et mêlé d'une matière colorante jaunâtre, dont on le débarrasse en le faisant fondre dans un creuset. dissolvant dans l'eau la masse vitrifiée . et la faisant ensuite cristalliser.

BORAX. V. Borate (sous) de soude. ROBORYOMS, s. m., borborygmus, βορδορνημός, bruit que détermine la présence de gaz dans le canal intestinal.

Bono, s. m., margo; limite d'une surface. Les anatomistes emploient sonvent ce terme dans leurs descriptions, pour les rendre plus précises.

Bondeaux, grande ville de France, près de laquelle, à la Poussette, existe une source d'eau minérale salino-ferrugineuse, purgative et tonique.

Boar, s. m., borium; corps simple, non metallique, formant la base de l'acide borique, d'on on le retire à l'aide du potassium ou d'un dodium. Le bore est pulérduent, insipide, inodore, d'un brun verdâtre, plus pesant que l'eau, infusible; il s'unit avec flamme à l'oxigène à une température rouge, et forme un borner avec le platine, le fer.

Bongal, adj., borealis; qui concerne le nord. | Pôle boréal, cclui qui regarde

Bonexu, adj., "cacues; qui ne voit que d'un ceil. Epithète que l'on donne en anatomie à certains conduits figurés en cul-de-sac : tels sont le true borgue de l'os frontal, le trou borgue on aveugle de la langue. On appeile fistules borgues, certains ulcères profonds qui rout qu'une ouverture étroite. Tantôt cette ouverture est à la pean, et alors la maladie ture est à la pean, et alors la maladie.

prend le nom de fistule borgne externe; tantôt elle communique avec un des réservoirs où s'accumulent des matières excrémentitielles, tels que la vessie, le rectum, etc., ce qui fait accorder à la lésion la dénomination de fistule borgne interne.

Boriour, adi., boricus, acide boracique, sel sédatif d'Homberg ; nom d'un acide binaire, composé d'oxigène et de bore, qui se présente sous la forme d'écailles hexaédriques, minces, d'un blanc argentin, onctueuses an toucher, inodores et d'une saveur d'abord aigrelette, suivie d'une impression amère et fraîche. Il pèse une fois et demie autant que l'eau, et rougit les coulenrs blenes végétales. Fixe quand il est anhydre, il se fond au feu en un verre transparent et dur, qui se ternit à l'air. Il se dissout dans l'alcool, qui brûle avec une flamme verte quand il en contient. Le potassium et le sodium le décomposent, en s'emparant de son oxigène. Avec les bases, il forme des sels connus sous le nom de borates. C'est du sous-borate de soude qu'on l'obtient . en versant dans nne solution aqueuse de ce sel, faite à chaud, un excès d'acide sulfurique. Par le refroidissement, il se précipite un grand nombre de paillettes brillantes, qu'il suffit de laver avec de l'eau froide, et de faire sécher sur un papier à filtrer, pour avoir l'acide borique pur. Trituré avec sept fois son poids de crème de tartre, il la rend plus soluble. Il sert à la préparation du bore.

Boakouses, s. f. pl., borraginoidea; famille naturelle de plantes qui tire son nom de la bourreche, et qui renferme un grand nombre de végétaux pour la plupart émolliens et mucila; ineux, dont plusieurs contiennent du nitrate de potasse, et dont certains fournissent une couleur rouge à la teinture.

Bosse, village du Béarn où l'on trouve des eaux minérales qui paraissent être ferrugineuses.

BONURS, s. m., boruretum; compose binaire de bore et d'un corps simple. On ne connait que les deux borures de fer et de platine, qui sont solides, cassaus, insipides, inodores, et sans aucun

nsage.

Bosss, s. f. gibbus, gibba, tuber, proéminence arroudie qui s'élève au-dessus d'une surface quelconque. Des sallies de ce genre existent sur certains os, et donnent lieu aux bosses frontales, nasales, pariétales, occipitales, etc. | Tumeur formée par la déviation de quel-

ques-uns des os du tronc. La conrbure de la colonne vertébrale, ou le déplacement du sternnm les produisent chez un grand nombre de sujets; on les observe alors en avant ou en arrière. Quelquefois elles sont dues à la saillie des côtes, ou aux vices de conformation du bassin. Presque toujours elles sont occasionées par ces trois causes réunies. | Dénomination dont le vulgaire fait usage pour désigner les tumeurs produites par une forte contusion des parties qui recou-vreut les os superficiellement placés. Ces lésions sont le résultat de l'infiltration ou de l'extravasation du sang dans le tissu cellulaire. Quelquefois le liquide est épanché à leur centre, et seulement infiltré à leur circonférence.

Bosse , ou boufle , ou boyau violet. V.

CHARBON.

BOTANIQUE, s. f., botanica (Botárn, herbe); science qui a pour objet la connaissance des végétaux, et qui étudie leurs fonctions, leurs caractères, leurs différences et leur classification métho-

BOTANISTE, adj., botanieus ; celui qui s'occupe de l'étude de la botanique, ou

qui possède cette science.

BOTANOLOGIE. V. BOTANIQUE. BOTARGUE, préparation culinaire qu'on fait en Italie et dans le midi de la France avec les œufs et le sang du mugil cephales, salés fortement apiès qu'ils ont subi un commencement de fermentation putride.

Βοτικιον , s. m. , βέθριον (βέθρος , petite fosse); ulcère de la cornée transparente ou de la sclérotique, qui est arrondi, peu profond et peu étendu.

BOTRYCEPHALE , s. m. , botrycephalus ; genre de vers intestinaux qui ont un corps mou, allongé, aplati et articulé, un renslement céphaloïde légèrement tétragone, obtus et muni de deux fossettes latérales, opposées, nues ou armées de suçoirs géminés. Une seule, espèce vit dans les intestins de l'homme. BOTRYETES; nom que les alchimistes

donnaient à une matière en forme de grappe qu'ils retiraient de la partie supérieure de leurs fourneaux.

BOTTINE, s. f., crea levior; nom donné à de petites bottes solides, gar-

nies de ressorts, de courroies et de boucles, dont on fait usage, chez les enfans, pour remédier aux conformations vicieuses et aux déviations des pieds et des jambes. | On appelle aussi de ce nom une chaussure en cuir qu'on met

autour du boulet des chevaux qui s'attrapent, qui se coupent.

Boucace, s. m., pimpinella; genre de plantes de la pentandrie digynie et de la famille des ombellifères, auquel appartient l'anis. V. ce mot. Deux autres espèces, le boucage majeur, pimpinella magna, et le boucage mineur, pimpinella saxifraga, sont employées quelquefois en médecine comme excitantes. L'huile essentielle fournie par la première sert à teindre l'eau-de-vie en bleu.

BOUCHE, s. f., os, σίομα; orifice supérieur ou entrée du canal alimentaire; cavité comprise entre cette ouverture et le voile du palais ; extrémité , supposée béante, des vaisseaux appelés inhalans et exhalans. - belle .-bonne ,-egaree , quand le cheval fuit ou répond mal à l'impression du mors. - chatouilleuse, lorsqu'elle est trop sensible au mors .- perdue, -minée, si le cheval n'obéit plus, s'il s'em-

porte; on dit encore qu'il est sans bouche. BOUCHONNER, v. a., deficere. - un cheval, le nettoyer, le frotter avec un bou-

chon de paille.

Bouclement, s. m., infibulatio; opération qui consiste à réunir, au moyen d'une boucle ou d'un anneau, les tégumens du prépuce ou des grandes levres, afin de s'opposer à l'exécution du coït chez les adolescens.

BOUCLER , v. a. , infibulare ; pratiquer le bouclement ou l'infibulation. | Appareil qu'on emploie pourfermer la vulve d'une jument, afin qu'elle ne puisse être saillie.

BOUCLIER, s. m., pelta. Sprengel appelle ainsi la fructification mince, large, aplatie et sans rebord, de quelques lichens, entre autres du lichen canina, L.

Bours , s. f. pl., balnea canosa ; masses terreuses, plus ou moins diffluentes, formées par les matières que les eaux minérales déposent, ou par les terrains meubles au travers desquels sourdent ces eaux, qui les délaient, et convertissent des espaces plus où moins étendus en de véritables bourbiers.

Bouffe, s. f.; nom donné par Dulaurens à la petite éminence formée par la

rencontre des deux lèvres.

BOUFFISSURE , s. f. , inflatio ; engorgement d'une partie occasione par l'infiltratiou d'une certaine quantité d'air ou de sérosité dans le tissu cellulaire sous

Boucie, s. f., candelula, virga cerea, cereola; cylindre flexible, plus ou moins volumineux, destiné à être introduit dans l'urêtre, afin de rétablir la liberté du passage de l'urine. - simple . celle qui est composée de substances solides et entièrement insolubles, telles que certains emplâtres, le plomb, la corde de boyan, etc. Ces bongies n'agissent que mécaniquement sur les parois de l'urètre. - médicamenteuses : il entre dans leur composition des matières suppuratives. escarotiques, etc., que l'on emploie pour . augmenter leur activité. - à ventre; Ducamp a ainsi nommé des bougies pourvnes d'un renslement de quatre lignes et demie, près de leur extrémité, afin de dilater complétement les parois urétra-

BOULLIE , s. f. , pulticula ; aliment one l'on prépare avec de la farine délayée et cuite dans le lait jusqu'à une certaine consistance. La bouillie, convenablement édulcorée avec du sucre, est ordinairement employée pour nourrir les enfans dans les premiers temps de leur existence; en la donnant avant le deuxième mois, on leur fait courir de grands

Boullon, s. m., jus; décoction dans l'eau de substances végétales ou anifnales qu'on emploie le plus so vent comme aliment, et quelquefois dans des vues bygiéniques. | C'est aussi le nom vulgaire donné à une excroissance ronde et charnue que l'on voit s'élever quelquefois du centre d'un ulcère syphi-

BOUILLON-BLANC, s. m., verbascum thapsus; espèce de molène qui croît par toute l'Europe, dans les lieux incultes, et dont les fleurs, chargées d'un principe muqueux abondant, entrent dans la composition des espèces pectorales.

Bouillon aux herbes: décoction aquense d'oseille, dont on corrige l'acidité par

l'addition d'un peu de poirée.

Bouillon sec, tablette de bouillon; mélange de gélatine et d'osmazome qu'on extrait de diverses viandes, et qu'on fait sécher sous la forme de morceaux plus

ou moins volumineux.

BOULLONNEMENT , s. m. ; synonyme d'ébullition. | Les médecins humoristes ont admis un bouillonnement, une ébullition do sang, lorsqu'il y a augmentation de la chaleur interne, ct démangeaisons dans différentes parties du corps, suivies d'érnption.

Boule de Mars, de Nancy ou de Molsheim, globus martialis; nom donné à de petites masses sphériques ou ovoïdes de tartrate de potasse et de fer , obtenues en exposant à une douce chaleur no mélange de limaille de fer et de crème de tartre arrosé d'ean de-vie.

Boule de mercure : amalgame solide d'étain, auquel on donnait une forme globulense.

Boule de Moisheim. V. Boule de Mars. BODLEAU, s. m., betula; genre de plantes de la monoëcie tétrandrie et de la famille des amentacées, qui renferme plusieurs espèces ntiles à l'homme. Les feuilles du bouleau commun, betula alba, si commun dans nos forêts, passent pour diurétiques et vermifuges, et son écorce agit comme celle de l'aune, D'autres espèces servent à la teinture, ou donnent de la cire. Toutes ont une seve fort abondante au printemps, acidule, poréable à boire, et qui prend un goût vineux gnand on la laisse fermenter.

Boulet, s. m., commissura; région des membres située entre le canon et le paturon.-Bouleté, s'entend d'un bonlet qui se porte trop en avant. Le cheval est dit droit sur ses boulets, bouté, bouleté.

BOULIMIE, s. f., fames bovina, Bouliμὸς (βοῦς, bœuf, λιμός, faim); faim insatiable, symptôme de gastrite chronique, et quelquefois effet de l'ouverture du conduit cholédoque dans l'estomac, selon certains auteurs. La boulimie étant, dans la presque totalité des cas, due à une inflammation chronique, c'est par la méthode antiphlogistique qu'on peut en obtenir la guérison , lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'un marasmé caractérise.

Boulogne, ville du département du Pas-de-Calais, connue depuis très longtemps par sa source d'eau minérale fer-

rugineuse acidule froide.

BOUOUET , s. m. ; sorte de gale qui vient au nez des agneaux. - de paille, que les marchands de chevaux mettent à la crinière, ou attachent à la queue, ponr indiquer que l'animal est à vendre.

Bouquet anatomique de Riolan; réunion des muscles et ligamens qui s'attachent à l'apophyse styloïde de l'os tem-

BOUQUETIN, s. m., capra ibex; mammifère du genre des chèvres, dont on employait autrefois le sang en médecine.

BOURBILLON , s. m. (βόρβορος , boue , limon ), ventriculus furuneuli : corps blanchâtre, grumeleux et élastique, formé par le tissu cellulaire étranglé ct gan-

grené au centre du furoncle. Bourbon-Lancy, ville du département de Saone et - Loire , dopnis long-temps célèbre à cause de ses eaux minérales salines, dont la chaleur varie entre 35 et

46 degrés R.

BOURDON - L'ARCHAMBAULT, ville du département de l'Allier, depuis long-temps célèbre par ses eaux minérales ferrugineuses, dont la température varie entre 48 et 50 degrés R.

BOUEBONNE-LES-BAINS, ville du département de la Haute-Marne, célèbre depuis long-temps par ses eaux minérales salines, dont la chaleur varie entre 32 et

46 degrés R.

BOURBOULE, village près du Mont-d'Or, dans lequel on trouve deux sources d'eaux minérales chaudes.

BOURDAINE. V. BOURGÈNE.

BOURDONNEMENT, s. m., bombus, murmur, susurrus; sensation trompeuse qui fait croire qu'on entend des bruits qui n'existent pas, ou dans le cœur, ou dans la tête du malade. De là le bourdonnement vrai et le bourdonnement faux, distingués l'un de l'autre par Itard. Dans le bourdonnement vrai, le sujet perçoit le bruit des pulsations des artères qui avoisinent l'oreille interne; dans le bourdonnement faux, il croit entendre du bruit dont l'idée ne lui est suggérée que par un état pathologique inconnu du nerf anditif, ou du cerveau lui-même. Le premier cesse assez souvent, au moins momentanément, sous l'empire de la saignée ; le second a quelquefois été guéri par des moyens très-ingénieux, dont il faut lire l'exposé dans l'excellent ouvrage d'Itard.

Bordonner, s. m., pulvillus; corps ovalaire, ordinairement arrondi ; quelquessis aplati, formé de charpie roulée entre les doigts, et que l'on plaçait entre les lètres des plaies, ou dans l'intérieur des foyers purulens, afin d'absorber la suppuration, et de s'opposer à la réunion trop prompte des parties.

Bouschne, s. f., rhamnus frangula; arbuste d'Europe, appartenant au genré merprun, dout l'écorce a des propriétés purgatives, et dont le bois fournit un charbon très-léger, qui sert à la fabrication

de la poudre à canon.

Boucaons celluleux et vacculaires, s.m. pl., germæ; granulations rongedtres, arrondies, très - rapprochées les unes des autres, et qui, é'élevant de la surface des plaies et des ulcères, servent de base aux ciestrices. Ces bourgeons étaient autrefois appelés charmus; mais cette dénomination ne leur convenair pas, puisqu'il entre pas de charproprement dite dans leur composition. On appelle vulgairement bourgeons, certaines élévations rougeâtres qui surviennent à la peau; de là cette expression triviale: nez bourgeonné.

Bourges, ville à dix lieues de Nevers, qui possède deux sources d'eau minérale

ferrugineuse.

Bornacers, s. m., borago; genre de plantes de la pettadrie monogynie, qui sert de type à la famille des borragine's. Autrefois on vantait beaucoup l'espèce commune, borago 'officinalis', qui est originaire du Levant, comme cordiale, et surtout comme diurétique, à cause du mitrate de potasse qu'elle contient en petite quantité. Algurd'hui on est contient en diurétique, ai comme diaphorétique, son ne la buvait 'très -chaude, et abondamment.

abondamment.

Bourrer, s. m.; rebord fibro-cartilagineux qui entoure certaines cavités
articulaires, telles que la glénoïde de l'omoplate et la cotyloïde de l'os coxal,
dont il augmente la profondeur.

Bourrelet roule; nom donné à la corne d'ammon par quelques anatomistes.

Bounsaur, village voisin d'Epernay, près duquel coule une source d'eau minérale ferrugineuse froide.

Bourse, s. f., bursa, petit sac; terme employé fréquemment comme synonyme de follicule muqueux ou de capsule synoviale. | Bourses, nom vulgaire du scrotum.

Bourse à pastear; nom populaire d'une espèce de thlaspi, thiaspi bursa pastoris. Boursourlé, adj.; affecté de bonffis-

SURE. BOURSOUFLURE. V. BOUFFISSURE.

Bousserole. V. Busserole.
Bout; s. m. On dit qu'un cheval n'a
point de bout, lorsqu'il recommence souvent des exercices violens et de longne

haleine avec la même vigueur. | A bout, cheval excédé de fatigue.

BOUTEILLE, s. f. C'est une infiltration qui vient au-dessous de la ganache des moutons affectés de la pouriture. Souvent synonyme de pouriture. V. ce dernier mot.

Bouteille d'Ingenhousz ; petite bonteille de Leyde, couverte d'un vernis de cire d'Espagne, qui sert à la préserver de l'humidité. Elle est accompagnée d'un ruban de taffetas verni et d'un morceau de peau de lièvre, le tout renfermé dans un étui portatif.

Bouteille de Leyde; bouteille de verre dont la surface extérienre est recouverte, dans ses trois quarts inférieurs, d'nne feuille d'étain battu, et dont l'intérieur est rempli on garni jusqu'à la même hauteur de fenilles minces de cuivre, d'argent on d'or. Le bouchon de liége qui la ferme est traversé par une tige métallique dont la partie inférieure communione avec les feuilles d'or, et dont la partie supérieure se courbe en se terminant en boule. Cet instrument sert à angmenter l'intensité des effets électri-

BOUT-EN-TRAIN , s. m. , catulitio excitare; cheval qui hennit fréquemment, dont on se sert dans les haras pour exciter les chaleurs, et pour s'assurer que la jument est dans le cas d'être saillie.

Bouroin, s. m., apri rostrum; le bout du nez du cochon, du sanglier. On appelle boutis ou travail, les endroits où la terre est retournée par le sanglier. | Se dit d'un instrument dont se servent les maréchaux pour couper la corne des

pieds des chevaux.

BOUTON, s. m.; tige d'acier, longue de sept à huit ponces, dont une extrémité est terminée par un bouton olivaire et l'autre par une curette. Cet instrument, dont on se sert dans l'opération de la taille, porte en outre, suivant sa longueur, une crête qui est destinée à conduire les tenettes dans la vessie. Bouton de feu-; cautère actuel en forme de bouton. | Sous ce nom on désigue en pathologie toutes les petites tumeurs qui accompagnent et caractérisent plusieurs phlegmasies cutanécs, aiguës ou chroniques. Les boutons que l'on voit sur le visage des jeunes gens, sont très-souvent dus à l'action sympathique d'une irritation gastrique, et dans ce cas ils exigent l'usage des moyens thérapeutiques appropriés à cette phlegmasie; les topiques astringens ne sont jamais exempts de danger. | En chimie, c'est le petit globule métallique qui reste sur les coupelles et au fond des creusets, après la fonte des métaux.

BOUTONNIÈRE, s. f., fissura, incisio; petite incision que l'on pratique à l'urètre afin d'extraire un calcul arrêté dans ce canal, et trop volumineux pour en parcourir tonte la longueur. | Petite ouverture au moyen de laquelle on pénètre dans la vessie au-dessus du pubis dans les cas de rétention d'urine. | Quelques chirurgiens donnent le nom de boutonnière à toutes les incisions de peu d'éten-

dne qu'ils exécutent.

BOYAU, s. m., intestinum; expression

populaire et triviale, synonyme d'intestin.

BRACHIAL, adj., brachialis; qui a rapport ou qui appartient an bras.-Artère brachiale, qui s'étend depuis la partie inférieure du pli de l'aisselle jusqu'anprès de l'articulation du coude, le long du bord interne du muscle biceps .- Plexus brachial, faisceau formé par les branches antérieures des 5°, 6°, 7° et 8° paires cervicales et 1re dorsale, d'où émanent tous les nerfs de l'épaule et dn

membre pectoral.

Brachial antéricur ou interne, brachieus internus; mnscle de la partie antérieure, inférieure et interne du bras, situé derrière le biccps, qui s'attache d'une part à l'humérus, depuis l'empreinte deltoïdienne jusqu'auprès du coude, de l'autre à une empreinte raboteuse qui s'observe au-dessous de l'apophyse coronoïde du cubitus : il fléchit l'avant - bras sur le bras.

Brachial posterieur, brachieus posticus ; nom donné quelquefois au triceps

brachial.

BRACHIÉ, adj., brachiatus; se dit, en botanique, des rameaux opposés et trèsouverts, comme les bras étendus d'un

BRACHIO - CÉPHALIQUE, adj., brachiocephalicus; qui est en rapport avec le bras et la tête : nom donné par les modernes à l'artère innominée.

Brachio - cubital , adj. , brachio - cubitalis; qui appartient au bras et au cubitus : nom du ligament latéral interne de l'articulation cubito-humérale ; qui s'attache au cubitus et à l'humérus.

Brachio-radial, adj., brachio-radialis; qui appartient au bras et au radius : nom do ligament latéral externe de l'articulation du coude, qui s'attache à l'humérus et au ligament annulaire du ra-

BRACHIODERMIEN, adj. Blainville appelle ainsi la portion du muscle peaucier général, qui s'étend sur les parties latérales du trone, et qui se porte an membre antérieur.

BEACHIONCOSE, s. f., brachioncus (Bpaχίον, bras, ὄγχος, tumeur); tumeur développée sur le bras.

Beachypnee, s. f., brachypnæa (βρα-χύς, court, πνοή, haleine); respiration courte et parfois lente.

Beachypote, adj., brachypotus (βραχύς, court, ποῶ, je bois; qui boit peu. BRACTER, s. f., bractea; foliole placée au-dessous dn point d'insertion des fleurs,

qu'elle recouvre avant l'époque de leur développement.

BRACTERN, adj.; nom donné aux strohiles de certaines amentacées et coniferes, parce qu'ils sont formés par les hrac-

tées.

Bractéifère, adj., bracteifer; qui porte ou qui est accompagné d'une ou

plusieurs hractées.

Bracteiformis; qui

a la forme d'une bractée.

Bractéols, s. f., bracteola; petite hractée.

BRACTETÉ, adj.; synonyme de bractéifère.

Beadverersie, s.f., bradypepsia (βραδυς, lent, πέπτω, je cuis); digestion lente.

Bradyspermatisme, s. m., bradyspermatismus (βραδύς, lent, σπέρμα, sperme); émission lente du sperme.

Bau gras; mélange à parties égales de goudron, de brai sec et de poix grasse, cuits ensemble dans une chaudière de fonte. — sec (colophane), substance résinense, solide, brune, cassante, résidu de la distillation de la térébentbine commune.

Braine, petite ville à trois lieues de Soissons, qui a des eaux minérales ana-

logues à celles de Passy.

BRANCHE, s. f., ramus; morceau de hois qui sort du tronc d'un arbre; petit vaisseau ou nerf qui se détache d'un plus volumineux.

Branche-bring, s. f.; nom vulgaire de l'acanthus mollis.—fausse, nom commun de la berce piquante, espèce d'acanthe, acanthus spinosus.— sauvage, nom vulgaire du cnicaut des prés, cnicus oleraccus, et du chardon tubéreux, carduus

tuberosus.

Bancettal, adj., branchialis; qui a rapport aus. branchies. — Arcs branchiaux, pièces osseuses qui soutiennent les séries des lames sur lesquelles étalent les vaisseaux pulmonaires des animaux à branchies. — Dents branchiales, pièces ossenses ou cartilaigneuses qui sont adossées à la concavité des arcs branchiaux.

BRAKCHE, s. f., branchia; organe respiratoire des animaux qui ne respirent l'air que par l'intermède de l'eau. C'est ordinairement un assemblage de lamelles disposées les unes à côté des autres, On observe des branchies chez les poissons, les jeunes batraciens et beaucoup d'animaux sans vertèbres.

Bras, s. m., brachium, βραχίων; le

TIP D.

membre thoracique tout entier, depuis l'épaule jusqu's Pextrémité de la main, ou seulement la portion de ce membre, soutenne par l'bumérus, qui s'étend de l'omoplate au coude. — artificie! ; machine plus ou moins compliquée, destinée à corriger la difformité qui résulte de la perte du bras, et à remplir quelques uns des principaux usages de ce membre, après son amputation. — tourné : conformation viciense du bras, ou distorsion de cette partie dans divers sens, ordinairement produite par le rachi-time.

Bras de la moelle allongée; nom donné à deux gros paquets médullaires qui sont couchés presque horizontalement sous la base du cerveau, et qui s'étendent de la protubérance annulaire aux couches op-

tiques. .

Brasegur, lieu voisin de Rhodez, où l'on trouve des eaux minérales catharti-

ques et astringentes.

Bassogs, s. f.; matière ordinairement composée de charbon de terre pulvérisé et d'un peu d'argile détrempée, dont on enduit la surface. des creusets, et que l'on met aussi au fond des fourneaux et de leurs bassins pour recevoir les métaux fondus.

Brassicour, v. a.; enduire de brasque. Brassicour, s. m., arcuatio; se dit d'un cheval qui a naturellement les jambes courbées en arc.

BRATHO; nom que quelques auteurs ont donné à la sabine.

BRAYER, s. m., bracherium ou bracheriolum (dérivé, suivant Ducange, de bracca, caleçon, parce qu'on le place sous ce vêtement); bandage propre à contenir les hernies inguinales et crurales. Le brayer simple n'a qu'une seule pelote; celui qui est double en porte deux, et convient aux personnes qui ont une hernie de chaque côté. Il est aussi des brayers à ressort continu, d'autres à ressort brisé, d'autres enfin à pelete fixe ou à pelote mobile, etc. L'art du bandagiste a singulièrement varié les dispositions des diverses parties de ces handages, dont une lame d'acier élastique forme toujours la base.

Barches, s. f. pl.; en minéralogie on donne ce nom à un mélange de fragmens de roches unis par un ciment naturel.

BRÉCHET, s. m.; nom populaire du sternum dans quelques contrées de la France.

BREDISSURE, s. f., trismus capistralus;

impossibilité d'ouvrir la bonche, à raison de l'adhérence des gencives à la face interne des joues, chez les sujets dont ces parties, ulcérées et maintenues en con-

tact, se sont agglutinées.

BREDOUILLEMENT, s. m., titubantia; articulation précipitée et incomplète des mots, dont on ne fait entendre qu'nne partie. Le bredouillement se rapproche do hégaiement sous le rapport de la précipitation avec laquelle les mots se succèdent.

Brecha, s. m., bregma, βρέγμα, βρέγμος (βρέγω, j'arrose); sommet de la tête, parce qu'on supposait gratuitement que cette partie est tonionrs trempée d'hu-

midité chez les enfans.

BRÉHAINE , adj. , sterilis ; se dit d'une femme stérile. | Se dit encore, mal à propos, d'une jument qui a des crochets, parce qu'on supposait qu'elle était stérile.

BREHER, v.a., infigere; c'est enfoncer des clons dans le sabot du cheval, en les faisant passer par les trous du fer -- gras. si le clou est enfoncé trop en dedans, trop près de la partie sensible. - trop maigre, c'est l'opposé. - trop haut, - trop bas .- en musique , si nn clou est haut, et

one le voisin soit plus bas.

BRESILLET, S. m., cæsalpinia; genre de plantes de la diadelphie décandrie et de la famille des légumineuses, qui renferme plusieurs espèces, toutes étrangères à l'Europe. L'une, appelée bois de Brésil ou de Fernambouc, casalpinia echinata, est un gros arbre d'Amérique dont le bois fournit une helle couleur ronge à la teinture. Une autre, nommée bois de Sapan, cæsalpinia Sappan, originaire d'Amboine, passe dans le pays pour vulnéraire, et donne une teinture rouge ou noirâtre.

BRETAUDE, adj. Le cheval bretaude est celui qui a les oreilles coupées.

BREUVAGE; s. m.; nom donné aux médicamens, à l'état liquide, que l'on

fait prendre aux chevaux. BRICOLER, v.a.; se dit d'un cheval qui,

sans le secours de la bride, passe adroitement entre les cépées en courant à la chasse. | Se dit d'nn chien qui ne retrouve la voie qu'à force de la chercher : on dit alors que le chien bricole.

Bride, s. f., frenulum, retinaculum; filament membraneux et vasculaire qui s'étend entre les parois opposées des abcès, ou qui traverse les plaies d'armes à feu. | Adhérence allongée qui s'établit entre les membranes contiguës, enflammées ou ulcérées, et maintennes en contact. | Gloison plus ou moins épaisse et imparfaite, qui se forme dans l'urêtre à la snite de l'inflammation chronique de la membrane interne de ce canal, et qui s'oppose au libre cours de l'nrine. Lame aponévrotique ou cellnlense qui comprime et étrangle les parties . soit dans les membres enflammés. soit dans les bernies.

BRINGUE, s. f., cheval netit et d'nne vilaine figure.

BRIOUEBEC, hourg du département de la Manche, qui possède une source d'ean minérale ferruginense froide.

BRIQUET , s. m. ; dénomination appliquée aujourd'hui à tous les movens propres à se procurer promptement de la lu-

mière.

Briquet électrique, appareil essentiellement composé d'un électrophore et d'nn vase contenant un mélange propre à dégager du gaz hydrogène. Celui-ci s'enflamme au moment où le mouvement imprimé à un rohinet lui donne issue, en même temps qu'il produit sur le jet du gaz une étincelle électrique, par le contact du plateau de l'électrophore avec un excitateur.

Briquet oxigéné, Il consiste en des allumettes dont l'extrémité est soufrée et reconverte d'un mélange d'une partie de soufre et deux parties de chlorate de potasse légèrement gommées, qu'il suffit de plonger à peine dans l'acide sulfurique concentré pour en déterminer l'inflam-

mation.

Briquet phosphorique. Il se compose d'un petit flacon de verre ou de plomb, dans lequel on a fondu un mélange de soufre et de phosphore ; une allumette soufrée. que l'on appuie en la tournant sur ce mélange, s'enflamme à la sortie du flacon.

Briquet pneumatique ou à air. C'est un instrument composé d'un corps de pompe en laiton ou en cristal épais, fermé d'un bout, et d'un piston métallique dont l'extrémité , terminée par une petite cavité, reçoit l'amadou que doit enflammer l'air de l'instrument du corps de pompe, comprimé hrusquement et avec force par le piston. Cet instrument , lorsqu'il est de cristal, sert à prouver, en opérant dans l'obscurité, la production de lumière produite par la seule compression de l'air et de quelques autres gaz.

Brocoli, s. m.; espèce de chon trèsrecherchée comme aliment.

BROIEMENT, s. m.; action de broyer. Les pharmaciens emploient ce mode de préparation ponr diviser les substances médicamenteuses.

t, Bronatologie, s. f., bromatologia (Bos-

ua, aliment solide, lovoc, discours); traité des alimens solides. BROME, s. m., bromus ; genre de plan-

tes de la triandrie digynie et de la famille dés graminées, qui renferme beaucoup d'espèces utiles dans l'économie rurale et domestique. On en distingue une aussi, le brome purgatif, bromus purgans, dont les graines sont cathartiques.

BROMOGRAPHIE , s. f. bromographia (βρώμα, aliment solide, γράφω, l'écris): description des alimens solides.

BRONCHE , S. m. , bronchus (Bobyyoc , gosier); ramification de la trachée artère, qui commence à se diviser, derrière l'aorte, vis-à-vis de la seconde ou de la troisième vertèbre dorsale.

BRONCHEAL, adj et s. m. Geoffrov Saint-Hilaire appelle es bronchéaux les lames cartilagineuses qui garnissent la con-

vexité des arcs branchiaux. BRONCHER . v. a.; se dit des chevaux qui sont exposés à faire de faux pas, soit parce qu'ils sont usés , soit parce qu'ils ont naturellement les reins et les jarrets faibles. On dit qu'ils rasent le tapis . qu'ils sont sujets à broncher , à buter.

BRONCHIAL, adj., bronchialis; qui appartient on qui a rapport aux bronches. BRONCHIQUE, adj., bronchicus; qui appartient ou qui a rapport aux bronches : artère , cellule , ganglion , glande , hu-

meur, nerf, veine bronchique. BRONCHITE , s. f. , bronchitis. C'est ainsi qu'on a appelé dans cés derniers temps l'inflammation de la membrane mu-

queuse des bronches.

BRONCHOCELE, s. f., bronchocele, Bpoyχοχήλη (βρόγχος, gosier, χήλη, tumeur); hernie de la membrane interne du larynx, de la trachée artère ou des bronches. L'existence de tumeurs de ce genre n'est pas encore demontrée. Quelques écrivains emploient le mot bronchocèle pour désigner le goître, mais il est facile de voir combien cette dénomination est loin d'exprimer la nature de la maladie don't il s'agit.

BRONCHOPHONIE, S. f., raucedo (Booyyoc. bronche, gorà, voix); raucité de la voix.

BRONCHOTOME, s. m., bronchotomus βρόγχος, bouche, τέμνω, je coupe); sorte de lancette à pointe mousse et arrondie, montée sur un manche à pans, et adaptée à une canule qui la suit, et qui demeure dans l'ouverture que l'on a pratiquée en la plongeant dans la trachée-artère. Une espèce de croissant d'ac ier servait à maintenir ce conduit pendant l'opération. Cet instrument, inventé par Baulot, et le trocar aplati que B. Bell lui avait substitue, sont actuellement bannis de la pratique chirurgicale.

BRONCHOTOMIE, s. f., bronchotomia (βρόγχος, bronche, τέμνω, jc coupe); opération qui consiste à inciser la partie antérieure du cou et à ouvrir les voies aériennes. Pratiquée sur le larvax, cette opération prend le nom de laryngotomic lorsqu'on divise la trachée-artère, elle est appelée trachéotomie.

BRONZE ; synonyme d'airain.

BROSSARDIÈRE (la), château du bas Poitou, où l'on trouve des eaux minérales chargées de carbonates de fer et de chaux , d'hydrochlorate de soude et de sulfate de chaux, qu'on vante comme purgatives, diurétiques et apéritives.

Brosse, s. f., scopula; instrument composé d'un nombre plus ou moins grand de faisceaux de crin ou de soies de porc, liés, collés ensemble et implantés, par l'une de leurs extrémités, sur des plaques de bois, d'ivoire ou de métal .métalliques, inventées par Westring, et composées d'une plaque d'ébène, appliquée à une autre plaque d'or sur laquelle sont fixés des fils de même métal ; elles servent à l'application de l'électricité sur le corps vivant.

BROU, s. m., arupa, putamen; enveloppe charque ou pulpeuse qui entoure un novau solitaire et osseux, la noix, par exemple. - Mal de brou. V. MAL des

BROUILLARD , s. m. , nebula ; amas de vapeurs aqueuses qui troublent la transparence de l'air, et qui occupent les dernières couches de l'atmosphère, les plus voisines de la surface de la terre.

BROUILLER (se) , v. r. , perturbare. Lie cheval qui se brouille est celui qui a les aides si fines, qu'il ne sait plus ce que le cavalier exige de lui.

BROWNIEN. V. BROWNISTE.

Brownisme, s. m.; nom donné à la théorie médicale de Brown.

Browniste, adj.; partisan de la doctrine de Brown.

Baucée, s. f., brucea; genre de plantes de la famille des térébinthacées, comprenant un arbrisseau d'Abyssinie, brucea ferruginea, dont les feuilles sont employées dans le pays contre la dysenterie. Sa seconde écorce , connue sous le nom de fausse angusture, contient un alcali organique vénéneux, la brucine.

Bacuxa, s. f.; alcali vegetal retiré de Vécorce de la fansea engustre, où il existe combiné avec l'acide gallique. La brucine est blanche, solide, d'une amertume horrible; elle cristallise en prismes à bases parallelogrammes, très-peu solubles dans l'eau, solubles dans l'alcool (cette 'solution verdit le sirop de violettes); elle se dissont dans les huiles essentielles, mais non dans les huiles fares, ni dans l'ether, et forme avec les acides des sels cristallisables, très-renneux, qui agissent spécialement sur la moelle épinière, et déterminent le étannière, et déterminent le étannière, et determinent le étan-

Baucouar, village du département du Calvados, dans lequel on trouve une source d'eau minérale ferrugineuse aci-

dule froide.

BRUINE, s. f., bruina; pluie extrême-

ment fine et serrée.

Baussement, s. m., fromitus; bruit confus que l'on entend. Ce mot est souvent employé pour désigner le son particulier que détermine le sang lors de son passage du cœur dans les anévrismes de cet organe parvenus à leur dernier période.

Baur, s. m., sonus; mouvement prompt et rapide, mais irrégulier et confus, produit par un choc dans les particules insensibles de plusieurs corps élastiques à la fois, en tant qu'il est perçu

par l'oreille.

Bauté, adj., combustus; synonyme d'acigéné, dans le langage des premiers chimistes pneumatiques.

BRULER, v. a., comburere; employé par les chimistes fondateurs de la théorie pneumatique, pour exprimer la combinaison des corps simples avec l'oxi-

gène. BRULURE, s. f., ustio, ambustio, combustio, adustio; lésion produite par l'action du calorique concentré sur nos parties. On nomme brûlure au 1er degré, celle qui ne produit que la rubéfaction des tégumens : - au 2º degré. celle qui détermine la vésication ; - au 3º degré. celle dans laquelle une partie de l'épaisseur du derme est détruite : - au 4e degré, celle qui provoque la réduction en escarre de toute l'épaisseur de la peau ; - au 5º degré, celle qui entraîne la combustion de tous les tissus jusqu'aux os ; - au 6º degré, celle dont la carbonisation complète d'un membre ou d'une partie de ce membre est la suite. Ces distinctions appartiennent à Dupuytren.

BRUNELLE, s. f., prunella; genre de plantes de la didynamie gymnospermie et de la famille des labiées, dont l'nne des espèces, la brunelle commune, pranella vulgaris, jouit de qualités astringentes qui ont fait conseiller de l'employer en médecine, où elle passait autrefois ponr vulnéraire et détersive.

Baur, adj., brutus; grossier. - Corps bruts. les minéraux.

Beute, s. f., brutum; animal privé de raison.

Bauvènes, petite ville à sept lieues de Lunéville, qui possède des eaux aigrelettes et ferrugineuses.

BATONE, s. f., bryonia; genre de plantes de la monoēcie syngenesie et de la famille des ucurbitacées, dont une des especes, la bryone dioique, bryonia dioica, plante grimpante, fort commune en Europe; renferme dans ses volumineuses et succulentes racines beaucoup de fecule imprépade d'un sne ârre, amer et caustique. C'est à ce suc que ces racines doirent leurs propriétés purgatives : on s'en sert rarement, parce qu'elles agissent avec trop é violence, et peuvent même causer l'empoisonnement.

ΒυλλτΗΒΟΡΙΕ, s. f., buanthropia (βους, bœuf, ἄνθρωπος, homme); monomanie dans laquelle on s'imagine être transfor-

mé en bœuf.

BUBB. V. POSTULE. Bubon, s. m., bubo (Boutar, mot qui tantôt signifie l'aine, et tantôt le gonflement des ganglions de cette partie); tumeur inflammatoire formée par les ganglions lymphatiques, ou développée dans le tissu cellulaire de l'aine, de l'aisselle ou même du cou. On nomme bubon simple, celui qui est le résultat de l'inflammation primitive des tissus qui en sont le siège; - vénérien, celui que l'on considère comme nn des symptômes de la syphilis; - pestilentiel, celui qui survient durant le cours de la peste. Quelques écrivains ont réuni ces deux derniers sous la dénomination de bubon malin.

Beson s. m., showing genre de plantes de la pentandire digynie et de la Ranille des ombelliferes, dont une espèce, le buson gulbarifere, buton gulbarum, originaire d'Afrique, fournit le galbanum. Le butone gummifere, buton gummifererum, autre plante d'Afrique, fournit une gomme-résine analogue. Les graines du buton de Macchoine, buton macchonicum, vegetal de la Grèce et de la Barbarie, un mattives; elles autraient dans la thériaque et le milituridate.

BUBONOCÈLE, s. m., bubonocele, Bou60μοχήλη (βουδών, aine, χήλη, tumeur); hernie inguinale bornée à l'aine. Quelques écrivains ont donné le nom de bubonorexie, au bubonocèle dans lequel l'intestin est dépourvu de sac herniaire.

BUBONONCOSE, S. f. . bubononcus (Boulder, aine, őyxoç, tumeur); tumeur à l'aine,

bubon, bubonocèle.

BUBONOBEXIE, s. f., bubonorexis ( Bovδων, aine, ρέω, je coule); nom que quelques auteurs ont donné aux hernies intestinales privées de sac berniaire.

Buccal, adj., buccalis; qui a rapport aux joues et à la bouche ; cavité buccale , synonyme de bouche. Artère, ganglion, glande, membrane, nerf, veine buccale.

Buccellaton, s. m.; préparation purgative figurée en pain, et dans laquelle la scammonée entre pour nue grande partie.

BUCCINATEUR, adj. et s. m., bucci-nator (buccina, trompette); muscle situé dans l'épaisseur de la joue, qui s'attache aux bords alvéolaires, et à une aponévrose descendue du sommet de l'aile interne de l'apophyse ptérygoïde : il porte la commissure des lèvres en arrière, et applique les joues contre les dents.

Bucco-LABIAL, adj., bucco-labialis; qui a rapport à la bouche et aux lèvres : nom donné par Chaussier au nerf buccal.

Bucco-pharyngien, adj., bucco-pharyngeus; qui appartient à la bouche et au pharynx. - Aponévrose bucco - pharyngienne, étendue depuis l'aile interne de l'apophyse ptérygoïde jusqu'à la partie postérieure de l'arcade alvéolaire inférieure, et donnant attache en avant au muscle buccinateur, en arrière au constricteur supérieur du pharvnx.

BUCCULE, s. f., buccula (bucca, bouche); nom que donnait Bartholin à la partie charnne placée au-dessous du men-

Bucrox; nom par lequel on a désigné

la membrane hymen.

Bugle, s. f., ajuga, genre de plantes de la didynamie gymnospermie et de la famille des labiées, dont une espèce, la bugle rampante, ajuga reptans, trèscommune en France, jonit de propriétés astringentes qui l'avaient fait ranger antrefois parmi les végétaux vulnéraires.

Buglose, s. f., anchusa; genre de plantes de la pentandrie monogynie et de la famille des borraginées, dont une espèce, très-abondante en Europe, la buglose commune, anchusa officinalis, a les mêmes qualités que la bourrache,

c'est-à-dire est à-pen-près inerte comme cette plante. L'orcanette appartient au même genre. V. ce mot.

BUGBANE, s. f., ononis; genre de plantes de la diadelphie décandrie et de lafamille des légumineuses, dont deux espèces, la bugrane des champs, ononis arvensis, et la bugrane épineuse, ononis spinosa, toutes deux très-communes dans nos campagnes, étaient rangées autrefois parmi les apéritifs et les diurétiques. On les connaissait sous le nom vulgaire

d'arrête-bœuf. Bus, s. m., buxus; genre de plantes de la monoëcie tétrandrie ct de la famille des euphorhiacées, dont l'espèce la plus répandue, et qu'on connaît partout, le buis en arbre, buxus sempervirens, a été proposée comme un succédané du gaïac, dans le traitement des

maladies vénériennes. Buisand ; endroit voisin de Château-Thierry, près duquel on trouve des caux qui contiennent du carbonate de chaux. de l'hydrochlorate calcaire , et , dit-on,

une matière alcaline.

Bulbe, s. m. et f., bulbus; bourgeon d'une nature particulière, que supporte un tubercule mince et aplati, dont la partie inférieure donne naissance à une racine fibreuse. Nom donné par les anatomistes à diverses parties que leur forme a fait comparer a un ognon. - Bulbe de l'aorte, grand sinus de l'aorte.-Bulbe des dents , assemblage des nerfs et vaisseaux places dans la cavité dentaire. Bulbe du nerf olfactif, espèce de ganglion que le nerf olfactif produit dans la fosse ethmoïdale, avant de se diviser en filamens. - Bulbe de l'œil , l'œil isolé et dégagé de tout ce qui l'entoure. - Bulbé des poils, corps globuleux, implanté dans l'épaisseur du derme, et d'où sortent les

de la verge. Bulbe de la veine cérébrale, renflement que la veine jugulaire interne offre à sa sortie du sinus transversal. Bulbes de la voûte à trois piliers; nom donné par Winslow aux tubercules mamil-

poils. - Bulbe de l'urêtre, renflement que ce canal présente près de l'origine

laires. BULBEUX , adj. , bulbosus ; qui a un bulhe, qui entre dans la composition d'un bulbe, qui est pourvu d'un bulbe.

Corps bulbeux, substance bulbeuse, plante bulbeuse, racine bulbeuse. Bulbifère, adj., bulbifer; qui porte des bulbes. Racine ou plante bulbifère,

celle qui est munie ou chargée de bulbes

ou de hulhilles.

BULBIFORME, adj., bulbiformis; qui a la forme d'un bulbe.

BULBILLE, s. f., bulbillus; corpuscule bulbiforme qui naît sur diverses parties de certains végétaux, se détache an bout de quelque temps de la plante mère, s'enfonce dans la terre et produit de nou-

veaux individus. Belbellifer ; qui

porte des bulbilles.

Buleo - CAVERNEUX , adj. et s. m. , bulbo-cavernosus; nom d'un muscle sitné an-dessous du bulbe de l'urêtre et de la racine de la verge, qu'il a pour nsage de comprimer, et de porter en avant et en haut, ce qui fait qu'il ac-célère la sortie de l'urine et du sperme.

BULBO-URÉTRAL , adj. et s. m., bulbourethralis; nom donné par Chaussier an mnscle bulbo-caverneux.

Bulle , s. f. , bulla; vésicule ou amonle remplie de sérosité, qui soulève l'épiderme. Ce sont des bulles que l'on rencontre dans le pemphigus, le zona, la

vésication, etc. Bullis, adj., bullatus, bullosus; se dit en botanique des fenilles dont la face supérieure est chargée de bosselurés auxquelles correspondent autant d'en-

foncemens sur l'inférieure.

Bulleux, adj., bullosus; dénomination sous laquelle on a désigné l'exanthème du pemphigus. Quand l'éruption est accompagnée de fièvre, on l'appelle fièvre bulleuse.

BUPHTHALMIE, s. m., buphthalmia (Bous, bœuf, ὀφθαλμός, œil); augmentation de volume avec saillie de l'œil, produite soit par un léger degré d'hydrophthalmie, soit par la sécrétion trop abondante du liquide

qui forme le corps vitré. BUPLÈVRE, s. m., buplevrum; genre de plantes de la pentandrie digynie et de la famille des ombelliferes, dont une

espèce , le percefeuille , buplevrum perfoliatum, connue dans toute l'Europe, passait ponr un excellent astringent et vulnéraire, tandis qu'nne antre, l'oreille-delièvre, buplevrum falcatum, était regardée comme nn bon fébrifuge.

BURAC : nom que les ancieus ont donné au borax et à plusieurs antres sels.

BURSAL, adj., bursalis (bursa, bourse); nom donné par Bartholin an muscle obturateur interne, parce qu'il renferme un tendon à quatre divisions qu'on avait comparé aux cordons d'une bourse.

Bussang, village du département des Vosges, célèbre par ses sources d'ean minérale ferrugineuse acidule froide.

Busserole, s. f., arbutus uva ursi; espèce d'arbousier, assez commune en Europe, qu'on a rangée pendant longtemps parmi les lithontriptiques, et qui jouit de propriétés astringentes bien prononcées.

Butica; Ruland a employé ce mot comme synonyme de couperose ou dartre

pustuleuse.

BUTYRATE, s. m., butyras; genre de sels formés par la combinaison des bases avec l'acide butyrique. Les butyrates ont tous une odenr forte de beurre frais. Gelni de barvte donne à la distillation de l'acide carbonique, et un liquide particulier nommé acide pyro-butyrique.

BUTYREUX, adj., butyrosus; qui a rapport, qui est relatif au beurre : consistance, odeur, substance butyreuse.

BUTYRIQUE , adj. , butyricus (butyrum ; beurre ); nom d'un acide composé d'hydrogène, de carbone et d'oxigène, auquel le beurre paraît devoir son odeur; il rougit le tournesol, forme avec l'eau un hydrate, avec l'alcool un composé éthéré qui a l'odeur de pomme de reinetté, et avec les bases des sels neutres appelés butyrates.

BUVEUR, adj. et s. m., potator; nom donné au muscle droit interne ou adducand the second of the second of the second

teur de l'œil. - Burgarah Same

C. Dans l'alphabet chimique, cette lettre signifie le salpêtre.

CABALE, s. f., cabala , cabbalu , cabalia, cabula, kabala, kabbala, gaballa. Chez les Juifs, la cabale consistait en une explication mystérieuse de la Bible, fon-

19:90. 6: 7 19:80 dée sur la tradition, ou communiquée par les anges, ou enfin déduite de quelque combinaison arbitraire des mots et des lettres. Chez les partisans de lá médecine hermétique, c'était l'art non moins mystérienx de connaître les propriétés

The state of the s

les plus cachées des corps, et de déconvrir la canse des phénomènes les plus extraordinaires, par un commerce immédiat avec les esprits, et par l'interprétation de caractères mystiques.

CABALISTE, s. m., cabalista; qui est versé dans la cabale. Aux seizième et dix-septième siècles il y avait beaucoup

de cabalistes.

Cabalistique, adj., cabalisticus; qui a rapport à la cabale. On donnait à cette dernière le nom d'art cabalistique.

CABALLIN, adj., caballinus (caballus, cheval); variété de l'aloès, qu'on appelle ainsi parce qu'à raison de son impureté elle n'est employée que dans l'art vétérinaire.

CABARET. V. ASABET.

Cabrallour, adj., cabballicus (χατο collour, terrasser et fouler aux pieds). Les Lacédémoniens donnent le nom de χαδελιων τέχνη, are cabbalica, à l'un des exercices de la gymnastique, qui consistait à terrasser son adversaire. Cabraga (8e), v. r., pecus arrigere;

se dit d'un chéval qui se dresse sur les pieds de derrière. Ménage le fait venir da mot capra, chèvre qui se lève sur les pieds de derrière pour atteindre aux branches des arbres. Les Italiens disent inalberarsi, devenir arbre. Garnone, s. f. (capreala, sant de chèvre); petit saut vii par lequel le cheval

lève le devant et ensuite le derrière, imi-

tant le saut des chèvres.

Cacacocue, adj., cacagogus (xáxxn,
excrément, áxw, 'je pousse); ongnent
composé d'alun bonilli avec du miel,
dont Paul d'Egine conseille de se frotter
l'anus pour provoquer d'abondantes de-

jections alvines. CACAO, s. m.; amande ou semence du cacaover. Ces amandes sont ovoïdes, violacées, et de la grosseur d'un gland médiocre : sous une enveloppe lisse et très-amère, elles renferment deux cotylédons inégaux , lisses et violets. - berbiche, plus petit, plus épais, plus rond et plus onctueux que le cacao caraque, lisse à la surface, et chargé d'une poussière grisatre ; il vient de l'île Berbice .du Brésil, long, étroit, aplati, sec et d'un brun foncé : c'est le moins estimé de tous .- caraque, long, un peu aplati et pesant; son amande est d'un bruu rongeatre, nn peu brillante, friable, amère, et renfermée dans une tunique facile à briser, ordinairement chargée de paillettes blanches et brillantes. Il vient de la Colombie. - des Iles, ou de

ta Martinique, petit, mince, aplati, et couvert d'une écorce pieue, épaisse, non chargée de poussière. Le cacao founit par expression l'hnile appelée beurre de cacao. Il sert à faire le chocolat, après avoir été torréfié.

Gacaoyea, s. m., theobroma cacao; armene diciore, de l'Amérique du sud, qui appartient à la polyadelphie pentandrie et à la famille des malvacées. Se fruits renferment, sous une pulpe acidule et rafraichissante, l'amande appele cacao. On cultive aussi le theobroma

CACATOIRE, adj., cacatorius; qualification donnée à une fièvre intermittente, à cause de l'abondance et du nombre des selles que l'on observe pendant sa

durée.

CACCIONDE; épithète par laquelle on a désigné nne pilule composée en grande partie de cachou, et que l'on a administrée dans la dysenterie.

CACHECTIQUE, adj., cachecticus, καχεκτικός; qui est affecté de cachexie, ou qui tient de la cachexie. On dit une personne cachectique; un ctat cachectique; midicamens cachectiques, ceux que l'on em-

ploie contre la cachexie. CACHENIE, s. f., cachexia (xoxos, mauvais, & habitude du corps); état de dépérissement on d'altération générale du corps, qui se manifeste dans les maladies chroniques, lorsqu'elles viennent à prendre une tournure défavorable. Les auteurs qui ont vu survenir cet état dans certaines affections qu'ils attribuaient à un vice des humeurs, comme dans le scorbut , la syphilis , les scrofules, le cancer, arrivés à leur dernier terme, ont distingué des cachewies scorbutique, vénérienne, scrofuleuse, cancéreuse, etc. Les cachexies occupent une place très-importante dans les cadres nosologiques de Sauvages et de Cullen. Dans la médecine hippiatrique, la cachexica été mal à propos confondue avec la pouriture des moutons. V. Pouri-

GACHIBI. Liqueur spiritueuse en usage à Gayenne. On la prépare avec de la racine de manioc rapée, que l'on fait bouillir dans de l'eau, et qu'on laisse ensuite fermenter.

CACIOU, s. m., catechu, terra japenica; substance solide, brune à l'extérieur, quelquefois marbrée de gris à l'intérieur, friable, inodore, d'une saveur austère et un peu amère, difficile à dissoudre dans l'eau froide, soluble dans soudre dans l'eau froide, soluble dans l'ean chande, l'alcool, le vin et le vinaigre, qu'on prepare anx Indes orien-tales en faisant bouillir des fragmens dn bois du mimosa catechu dans de l'eau, évaporant ensuite la liqueur à nn feu doux, et laissant l'extrait se dessécher an soleil. Le cachon est en pains de la grosseur d'un œuf, d'une cassure compacte et brillante. C'est un composé de tannin, de mucilage et d'un principe amer : fréquemment il renferme jusqu'à nn tiers de terre argileuse que la fraude y a mêlée. Cette substance, astringente et tonique, entre aux Indes dans la composition du bétel, et chez nous dans une fonle de préparations pharmaceutiques.

CACHUNDE, s. m., cachundicá confectio. Les Indiens appellent ainsi des pastilles composées d'un grand nombre de substances amères et aromatiques, dont les principales sont l'ambre, le muse, le bois d'aloès, la rhnbarbe, l'absinthe et le bol d'Arménie. C'est un stimulant

puissant.

CACOALEXITÈRE , adj. , cacoalexiterus (xαxòς, mal, ἀλεξέω, je repousse). Ce mot a la même signification qu'alexitère.

CACOCHOLIE, s. f., cacocholia (xaxòs, mauvais, xoli, bile); affection qui est le résultat d'une altération de la bile.

GACOCHYLIR, s. f., cacochylia (xaxòs, mauveis, xulds, chyle); manvaise élaboration du chyle.

CACOCHYME, adj., cacochymus (xaxòs, mauvais, χυμός, suc); plein de mauvaises humeurs : homme cacochyme, état caco-

chyme.

CACOCHYMIE, s. f., cacochymia (xaxos, manvais, χυμός, suc); dépravation générale des humeurs , et spécialement du sang; l'état cacochyme d'un individu constituait autrefois la canse prochaine de la cachexie.

CACOCNEME, adj. (xaxòs, mauvais, xvíun , jambe); qui a de mauvaises jam-

bes. CACOETHE, adj., cacoethes (xaxoz, mauvais, 7005, caractère); de manvais caractère , malin. - Ulcère cacoethe.

CACONYCHIE, s. f., caconychia (xaxòs, mauvais, ὄνυξ, ongle); déformation des

ongles. CACOPATRIE, s. f., cacopathia (xaxos, manyais, πάθος, maladie); maladie de mauvais caractère.

CACOPHONIE, s. f., cacophonia (xaxos, mauvais, φωνή, voix); assemblage de mots mal sonnans, lésion de la voix.

CACOPBAGIE, s. f., cacopragia (xaxòs,

mauvais, πράττων, agir); altération des fonctions nutritives. CACOBACHITE. s. f., cacorachitis (xaxòs,

mauvais, payes, épine dn dos); déformation de la colonne vertébrale.

CACOBHYTHME, adj., cacorhythmus xxxòς, mauvais, ρυθμός, rhythme); dont

le rhythme est irrégulier, dépravé. CACOSITIE , s. f. , cacositia (xaxòs, mau-

vais, σιτίον, aliment); répugnance pour les alimens. CACOSPHYXIB, s. f., cacosphyxia (xaxòs,

mauvais, σφύξις, pouls); état du pouls qui ne fait rien présager de bon pour le malade.

CACOTHYMIE, s. f., cacothymia (xaxòs, mauvais, θυμός, esprit); mauvais état des facultés intellectuelles.

CACOTRICHIE, s. f., cacotrichia (xaxòs, manvais, Opiš, cheven); altération du tissu des cheveux.

CACOTROPHIE , S. f. , cacotrophia (xaxòc , mauvais , τροφή , nutrition ); mauvais état de la nutrition.

CALTIER, s. m., cactus; genre de plantes de l'icosandrie monogynie, qui sert de type à la famille des nopalées, et qui renferme plusieurs végétaux utiles. On mange les fruits acidules du cactus triangularis et du cactus opuntia. C'est sur le cactus coccellinifer que vit la cochenille.

CADAVÉREUX , adj. , cadaverosus ; qui a la coulenr ou l'odeur d'un cadavre : fuce, haieine, odeur cadavéreuse; teint cadavereux.

CADAVÉBIQUE, adj., cadavericus; qui a rapport au cadavre : alteration , autopsie, lésion, phénomène cadavérique.

CADAVRE, S. m., cadaver, πτώμα (de cado, je tombe, ou par contraction des trois premières syllabes des mots caro data vermibus ) ; corps organisé privé de la vie. On n'emploie presque jamais ce mot que ponr désigner un animal mort.

CADENCE, s. f., numerosus; terme de manège; mesure et égalité que le cheval doit garder dans tous ses mouvemens.

CADMIE, s. f., cadmia xadusía; sublimation de nature diverse qui a lien sur les parois des fourneaux, ou le long des tuyaux, dans les lieux où l'on traite en grand les mines de cobalt et celles de cuivre qui contiennent du sulfure de

Cadmie arsenicale; pondre blanche qui recouvre ordinairement les masses vitreuses d'acide arsénieux qu'on trouve dans le commerce.

Cadmie de zinc ; cronte dure et noiratre, mélangée d'oxide et de sulfure de zinc, qui s'attache aux cheminées des fourneaux dans lesquels on traite les minerais de ce métal

Cadmienaturelle ou fossile; nom donné antrefois à l'acide arsénieux, à l'arséniate

de cobalt et à l'oxide de zinc. Cadmie native ou par excellence; ancien nom de l'oxide de zinc.

GADMIUM, s. m., cadmium; métal presque aussi brillant que l'étain, faisant entendre un cri particulier lorsqu'on le ploie, insipide, inodore, susceptible d'un très-beau poli , facile à entamer par le couteau et la lime, très-ductile, trèsmalléable, d'un tissu compacte, tachant les corps contre lesquels on le frotte, réductible avant la chaleur rouge en une vapeur inodore, brûlant avec dégagement de lumière lorsqu'on le chauffe au contact de l'air , et cristallisable en octaèdres.

CADRE du tympan, tympanal; portion de l'os temporal, qui, chez l'homme, supporte la membrane du tympan. C'est l'os carré des oiseaux, et le préopercule

des poissons. CADUC, adj., caducus, deciduus (cadere tomber); qui ne peut se soutenir, qui tombe , qui chancelle. Age caduc ou caducité.-Santé caduque, qui commence à s'altérer, à chanceler. - Dents caduques, se dit pour le cheval des premières dents qui tombent, et qui sont remplacées par celles d'adulte.-Mal caduc ou épilepsie, parce que ceux qui sont atteints de cette affection tombent tout a coup lors de l'invasion brusque des accès. Les vaches laitières sont exposées à cette maladie : c'est un cas redhibitoire. On a pensé que leur lait pouvait être dangereux pour les personnes qui le consommeraient. Les botanistes donnent cette épithète à toutes les parties des plantes qui ne subsistent pas toujours. - Calice cadue, qui tombe avant que la fleur soit développée complétement. - Corolle caduque, qui tombe-bientôt après son épanouissement.-Bractée, feuille, stipule caduque. - Canuciré, s. f., caducitas; portion de

la vie humaine qui s'étend en général depuis 70 ou 72 ans jusqu'à 80 et un peu au delà ; on l'appelle ainsi, parce que fort souvent les jambes n'ont plus assez d'énergie pour sontenir , sans de grands efforts, le poids de l'individu, qui fait des chutes fréquentes : elle précède la décrépitude.

CADCQUE (membrane), membrana decidua; la plus extérieure de toutes les enveloppes du fœtus, qui adhère d'abord d'une part au chorion , et de l'antre à la matrice, entre lesquels elle forme un sae sans ouverture, comme celui de toutes les membranes séreuses. Vers le milien de la grossesse la portion utérine se dé-tache, s'unit à l'autre, et lui devient adhérente, de sorte qu'elles ne forment plus toutes denx qu'une seule couche assez mince. C'est à cette circonstance qu'elle doit son nom , qui lui a été imposé par Hnnter. Avant cet anatomiste on la regardait comme formant la lame externe du chorion, et en conséquence on l'appelait chorion velouté ou pulpeux. Cnvier appelle membrane caduque, et compare à la coquille de l'œuf des oiseaux, une substance muquense située plus en dehors que la membrane caduque de Hunter.

Caduque réfléchie; feuillet fœtal ou intérieur de la membrane caduque, que Dutrochet appelle seul de ce dernier

Caduque utérine ; feuillet utérin ou extérieur de la membrane caduque, appelé chorion par Cuvier et Dutrochet. GECAL , adj. , cecalis (cecus, aven-

nom.

gle, caché); qui appartient au cæcum. -Appendice cæcal, prolongement vermiforme du cæcum, dont la longueur varie de trois à quatre pouces, et qui se termine en cul-de-sac. - Artère cacale, ou colique droite inférieure, ainsi appelée par Chaussier parce qu'elle distribue la plupart de ses rameaux au cæcum. CECON , s. m. , cecum (cecus, aveu-

gle, caché); portion du canal intestinal qui est sitnée entre la fin de l'iléon et le commencement du colon, et qui remplit presque entièrement la fosse iliaque droite, où le péritoine la retient immobile. Sa longueur est de trois ou quatre travers de doigt. Le cæcnm doit son nom à ce que sa portion inférieure se prolonge en manière de cul-de-sac. La valvule iléo-cæcale garnit son abouchement avec l'iléon.

CÆSABIEN. V. CÉSABIEN.

CAFÉ, s. m., coffea; nom donné à l'arbre qui produit le café , à la graine elle-même; et à l'infusion ou décoction qu'on prépare avec celle-ci, après l'avoir torréfiée et pulvérisée. Cette liqueur doit son odeur et sa saveur agréables à une substance non encore étudiée, que la torréfaction paraît faire développer dans le café. Elle est stimulante, et met surtout en jeu les sympathies de l'estomac avec l'encephale. - à la sultane, infusion ou décoction des coques qui enveloppent le cafe. — co coyues, semeuces du cafeyer renfermées deux à deux dans une membrane coriace, qui est la paroi interne des loges du pericarpe-moud, graines du cafeyer dépouillées de la membrane qui les envelopes. — indigéne, seigle, orge, froment, pois ordinaire, pois-chie, fere, gesses, souchet, pomme de terre, carotte, panais, betterares, nome de celeri, se scorsoutre, de raine de celeri, se scorsoutre, de didicion de comment de celeri, se scorsoutre, de didicion de celeries, se scorsoutre, de didicion de celeries, se consoutre, de des substances semblables (or effects, par lesquelles on s'est vainement flatte de remplacer le café.

Carixxe, s. f., cofeina; substance jaunce, demi-transparente, d'une saveur amère assez agréahle, soluble daus l'eau et l'alcool, inaltérable à l'air, et précipitant les dissolutions ferrugiueuses en vert, qu'ou obtieut du café traité par l'alcool, et qu'on range parmi les matériaux im-

médiats des végétaux.

CAFÉTER ON CAPIER, S. m., coffica arabica; bel arbrisseau de la pentandrie monogynie et de la famille des rubiacées, qui fournit le café. Il est originaire de la haute Ethiopie, d'où il a étte transporté daus l'Amérique méridionale.

CAFIQUE, adj., cofficus; nom douné dans l'origine à la caféine, lorsqu'on la regardait eucore comme un acide, quoiqu'elle n'edt ancuue propriété des corps

de cette classe. Cagar, près de Nantes, où l'ou trouve une source d'eau tiède qui paraît être de

une source d'eau tiède qui paraît être de nature sulfureuse.

Cagastraque, adj. Paracelse donuait

cette épithète à toûte maladie produite par un principe contagieux. CAGASTRUM, s. m.; nom donné par

Paracelse à tout principe morbifique qui n'est ni douné ni héréditaire, mais engendre par la coutagion. GAGNEUX, adj., varus (du vieux mot

cagne, chien, par allusion, à ce qu'on croît, aux bassets à jambes torses); qui a les jambes en dedans. [Se dit d'un cheval dout les piuces sont tournées en dedans, et aussi des bassets à jambes torses.

CAIEFUT. V. HUILE de cajeput. CAIEU. V. CAYEU.

Callet, adi, coagulatus, coactus; épithète donnée à un liquide dont les principes constituans se désunissent, de manière à le convertir en une masse plus ou moins consistante. On appelle quelquefois caillé (alors s. m.) la partie caséeuse du lait, séparée du sérum.

CAILLEBOTTE, s. f.; nom sous lequel ou désignait antrefois le lait caillé.

CALLEBOTTÉ, adj., conquiatus; coagulé, qui est réduit en caillots, en grumeanx. On emploie rarement ce mot, qui a vieilli; les chimistes s'en servent quelquefois pour désigner l'aspect grumelé de certains précipités.

CALLE-LAIT, s. m., gallium; genre de plautes de la tétraudrie monogruie et de la famille des rubiacées, dont on employait autrefois plusieurs espèces eu médecine: le caille-lait jaune, gallium verum, qui est un peu astringent; et le caille-lait blane, gallium mollugo, qui paratti poir de la même propriété.

Cailles, v. a., coagulare; coaguler, solidifier un liquide.— Faire cailler, se cailler.

GAILITTE, s. f., abonzaum: quatrième estomac, on plutôt estomac proprement dit des ruminaus, qu'on appelle aussi quelquefois franche multe: on le nomme aiusi parce qu'on y trouve, chez les jeuues animaux, la présure qui sert à faire cailler le lait. Ses parois sont ridées et extrémement épaisses. C'est la plus grosse des quatre poches après la pause. Elle communique avec l'intestin par l'orifice pylorique. Tant que l'animal tette, il n'y a que cet estomac qui soit d'eveloppé, et la rumination ne s'opère point.

Cattor, s. m., grumus; mase molle qui se forme daus le sang, dès que ce liquide cesse de se mouvoir. C'est un composé de toute la fibrine, de toute la matière colorante, d'un peu de serum, et d'une certaine quantité desels. | Concrétion qui se forme dans l'économie lorsque le sang s'échappe de ses voies naturelles. Le caillot qui se forme sur l'onverture d'une artère divisée, peut servir à arrêter l'hémorrhagie.

CAISSE, s. f., capsa; boîte ou étui à compartimens, qui sert à renfermer divers objets, et ordinairement les instrumeus nécessaires pour pratiquer chacune des opérations réglées.—Caisse à amputation, de trépan, de médicamens, etc.

Caisse du tambour, ou du tympan, cavitas tympani; cartié ctroite, irrégulice, creusée dans la partie externe du rocher, et constituant la portiou moyenne de l'oreille interne. Elle doit son nom à ce qu'on l'a comparée à une caisse militaire, à un tambour. CAJEPUT On KAJEPUT. Voy. HUILE de

110

CAL, s. m., callus ou callum; moyen à l'aide duquel s'opère la rénnion des fragmens d'un os fracturé, qu'on a successivement regardé comme étant le résultat de l'endurcissement d'un suc osseux qui s'épanchait entre les fragmens; comme la suite de l'ossification, en forme de virole, du périoste et de la membrane médullaire, ou comme le produit d'une cicatrice analogue à celles des parties molles. Dupnytren pense qu'à la suite de toutes les fractures, il se forme deux sortes de cal. L'un, provisoire, enveloppe en forme de virole les fragmens, tant à l'intérieur du canal médullaire qu'iloblitère, qu'à l'extérieur de l'os où il forme une tumeur, provient de l'ossification de la membrane médullaire et du périoste, et est susceptible d'être redressé, courbé, ou rompu par divers accidens ou par les procédés de l'art. L'autre, definitif, se forme beaucoup plus tard, et est le résultat d'un travail de réunion qui se passe entre les bouts des fragmens eux-mêmes. Sa formation est suivie de la disparition du cal provisoire, et par conséquent du rétablissement du canal médullaire, si c'est dans un os long que le travail de la réunion se passe, et, dans tous les cas, de la fonte de la tumeur extérieure. Sa solidité est telle, qu'un effort exercé sur l'os le rompt plutôt ail-

leurs qu'à l'endroit de la fracture. CALABA, s. m., calophyllum; genre de plantes de la polyandrie monogynie, et de la famille des guttifères, dont toutes . les espèces croissent sous les tropiques. Le calaba à fruits ronds, calophyllum inophyllum, fournit le baume vert, qui découle de son tronc et de ses branches. Le baume Marie provient du calophyllum balsamum Mariæ; et le calophyllum calaba, outre des fruits édules, quoique peu agréables, contient dans ses amandes

une huile bonne à brûler. CALAGUALA, s. f., aspidium calaguala; fongère peu connue du Pérou, dont la souche, appelée improprement racine de calaguala, arrondie, mince, comprimée, jaune-brunâtre en dehors, blanche à l'intérieur, d'nne odeur désagréable et d'une saveur très-amère, doit être rangée parmi les toniques et les stimulans, quoiqu'on ait singulièrement exagéré ses propriétés médicinales.

CALAMBAC. V. Bois de calambac. CALAMEDON, S. m., calamedon, xalaμηδον (κάλαμος, roseau); sorte de fracture oblique, suivant les uns, longitudinale or comminutive, suivant les autres.

CALAMENT de montagne . s. m., melisso calamintha : espèce de melisse très-commune en Europe, qui a une odcur fortement aromatique, avec une saveur âcre et chaude, et qui jouit de propriétés stimulantes, dont la dessiccation la dépouille en grande partie.

CALAMINAIRE, adj., calaminaris; qui appartient à la calamine. Ce dernier mot et celui de pierre calaminaire sont syno-

CALAMINE, s. f., calamina (xalbc, bon.

mina, mine); nom donné autrefois au protoxide de zinc naturel, quand on ne l'avait pas encore reconnu pour une substance métallique. Calamine electrique, V. Calamine la-

Calamine lamelleuse, silicate de zinc à

l'état natif.

Calamine terreuse, carbonate anhydre de zinc. CALAMITE, V. STOBAX.

CALAMUS aromatique, s. m., acorus calamus: plante d'Europe, de l'hexandrie mo-

nogynie, et de la famille des aroïdes. dont la racine aromatique, acre et amère, était fréquemment employée autrefois comme tonique et stimulante, mais ne sert presque plus aujourd'hui. Calamus scriptorius, partie antérieure

du quatrième ventricule du cerveau, qui se continue avec l'aqueduc de Sylvius, et qui repose sur la moelle allongée. Son nom lui vient de ce que sa forme rappelle grossièrement celle du bec d'une plume taillée pour écrire.

CALATHIDE, s. f., calathides (xa)alig petite corbeille); nom donné par quelques botanistes à ce que d'autres appellent capitule, et à ce qu'on nommait autrefois fleur composée.

CALCAIRE, adj. et s. m., calcaris (calx, chaux); qui est formé de chaux, ou qui en contient : terre, pierre, terrain, sel calcaire. Ce mot, pris substantivement, désigne toutes les variétés du carbonate de chaux, dans le langage des géologues.

CALCANEO-sous-phalangien du premier orteil, adj. et s. m., calcaneo - infràphalanginus primi digiti. Sous ce nom Chaussier designe le muscle abducteur du premier orteil.

Calcaneo - sous - phalangien du dernier orteil, adj. et s. m., calcanco - infràphalanginus quinti digiti. Chaussier appelle ainsi le muscle abducteur du petit

Calcaneo-sous-phalanginien commun, adj. et s. m., calcaneo-infrù-phalanginus communis; nom imposé par Chanssier an court flèchisseur commun des

orteils.

Galcanéo-sus-phalangettien commun,
edj. et s. m., calcaneo-suprà-phalangettuanus communis; nom donné par Chanssier au muscle court extenseur commun

des orteils.

Calonsem, s. m., calcaneum, calcaneus, πίξρια (calcare, fouler aux pieds); le plus grand des os du tarse, celui qui forme le talon; a insi appelé parce que c'est principalement lui qui supporte le poids du corps dans la station et la progression. | Os du jarret dans le cheval; selon Bourgelat et Girard.

CALCAR, s. m.; mot latin qui signifie

éperon. Plusieurs anatomistes ont appelé ainsi le calcanéum.

CALCATON , trochique d'arsenic.

GALGOLAIR, s. f., calceolaria; genre de plantes de la diandrie monogyuie, et de la fimille des rhinanthoïdes, dont une espèce, calecolaria-trifida, originaire de l'Amérique méri-lionale, passe pour fébrilige, tandis qu'une autre, calecolaria pinnata, est considérée comme laxative et diuretique par les habitans du Pérou, où elle croît.

Galeinatio (cale), and estamble (cale), and estamble (and estamble at an few vii et sontenu nn corps minéral infissible qu'an eut priver, soit de l'eau, soit de toute autre substance vaporisable qui entre dans sa composition, ou qu'on se propose de combiner avec l'oxigène. On calcine l'alun pour le debarrasser de son eau de cristallisation, le carbonate de danz pour le réduire à l'état de chaux pure, et certains métaux pour les soxietre. Calcinin, 1, a., comburerer opérer la Calcinin, 1, a., comburerer opérer la

calcination.

CALCIUM, s. m., calcium (cala, chaux); métal solide, d'un blanc argentin, plus pesant que l'eau, et très-peu connu jusqu'à ce jour, qu'on obtient en décomposant la chaux par la pile galvanique.

CALCOIDIEN, adj., calcoideus. Cêtte épithète, inusitée anjourd'hui, a été donnée antrelois aux trois os cunéiformes du tarse. CALCUI, s. m., calculus (calw., chanx,

Gaccu, s. m., calculus (calæ, chan, pierre); nom par lequel on désigne des concrétions qui peuvent se former dans tontes les parties du corps des animaux, mais qu'on rencontre le plus sonvent dans les organes destinés à servir de ré-

servoirs, et dans les conduits excrétenrs. On en a vu dans les amygdales, dans les articulations, dans les voies biliaires, dans les voies digestives, dans les voies lacrymales, dans les mamelles, dans les oreilles, dans la pancréas, dans la glande pinéale, dans le prostate, dans les ponmons, dans les voies salivaires, spermatiques et urinaires, dans l'utérus; et les causes qui leur donnent naissance sont peu connues. Lorsque les calculs occupent un réservoir ou un conduit, on les attribue an sejour du liquide et au dépôt des sels ou des matières épaisses qui entrent dans sa composition; et lorsqu'ils se développent au milieu du tissu de quelque organe, on les regarde comme le produit d'une irritation chronique. Ils ont pour effets généraux d'irriter, comme corps étrangers, les parties au milien desquelles ils existent, et de produire la rétention plus ou moins complète des liquides aux dépens desquels ils sont formés. Leurs symptômes différent en raison de la sensibilité des organes qu'ils font souffrir, et de l'importance des excrétions qu'ils empêchent : leur résolution est ordinairement impossible; leur expulsion spontanée et leur extraction sont les seules voies de guérison offertes aux malades qui en sont atteints.

Catcors des amygdales, concrétions pierreuses qui se forment quelquefois dans les capsules muqueuses des ton-silles : on les reconnaît à la vue on an toucher; quelquefois les malades les cachent, soit seuls, soit avec le pus d'un abcès qu'ils out déterminé par leur présence. L'analyse n'en a point été faite.

Calculs articulaires. V. Calculs arthritiques.

Cateuts arthritiques, concrétions qui se forment dans les ligamens et les capsules articulaires, chez les personnes affectées de goutte. Ils sont composés d'acide urique, de soude, et d'une petite quantité de matière animale; très-racement on y trouve de l'urate de chaux et de l'hydrochlorate de soude. On a voulu étendre, mais à tort, cette dénomination à tous les calculs qui se forment chez les goutteux, quel que soit le lieu qu'ils occupent.

Calculs biliaires, concretions dont quesques-nues contiennent tous less materiaux de la bile, et ne semblent être autre chose qu'une portion de ce liquidé épaissie, dont plusieurs renferment du pieromel, et dont le plus grand nombre est composé de quatre-vingt-buit à quatrevingt - quatorze parties de cholestérine et de six à donze parties de la matière jaune de la hile. Les calculs biliaires penvent se trouver dans la vésieule ellemême, et c'est le cas le plus fréquent; dans la substance du foie, dans les ramifications du canal hépatique, ou dans le canal cholédoque. On nomme les premiers, cystiques; les seconds, hépatiques; les derniers, hépato-cystiques. Les causes qui leur donnent lieu sont obscures. Les effets qu'ils produisent sont souvent nuls ; le plus souvent, aussi, ils peuvent être confondus avec cenx d'une hépatite. Quelquefois ils sont rejetés spontanément par les vomissemens ou par les selles, avec une grande quantité de bile qui s'était accumulée derrière eux ; d'autres fois ils déterminent une inflammation abdominale violente, des ahcès et des fistules biliaires, la rupture de la vésicule, et un épanchement mortel dans la cavité du péritoine, etc. Les antiphlogistiques, quand il y a des accidens inflammatoires; les moyens propres à les fondre, tels que les hydrochlorates d'ammoniaque, de potasse et de soude, l'acétate de potasse, le savon, les extraits de saponaire, de pissenlit . de chiendent . de chicorée sauvage . l'alcool rectifié, ou l'éther sulfurique uni à la téréhenthine, le fiel de bœuf uni au savon médicinal, les vomitifs et les purgatifs drastiques propres à déterminer de violentes secousses qui facilitent leur expulsion, mais qui peuvent aussi occasioner la rupture de la vésicule biliaire, et enfin l'extraction des calculs par les movens chirurgicaux, lorsqu'il existe un ahcès ou une fistule : tels sont les moyens principaux à l'aide desquels on les com-bat.

Calculs de l'estomac. Ils sont très-rares; presque toujoursilsont été apportés dans l'estomac par les contractions attipérstaltiques des intestins. Dans d'autres circonstances, ils sont yenus du debors. Quelques personnes pensent que l'usage des pondres absorbantes peut y donner lien. Ils produisent les accidens d'une gastrite chronique.

Calcule intestinaum, concrétious assez fréquentes chez les animaux (F. Bazoana), et très-rares chez l'homme, Les causes qui leur donnent naissance sont peu connues; quelquefois c'est un calcul billaire qui leur sert de noyau. Leur composition varie. Elles sont l'égères, dures, très-fétides et non inflammables. Elles se développent ordinairement dans les appendices des intestins gréles, ou

dans les cellnies des gros intestins, quelquefois dans des hernies anciennes. Tan qu'elles restent hors du cours des natières alimentaires, elles ne produies tières alimentaires, elles not, successicutivité, dans coviré ne les sont, successicutivité, dans coviré ne les sont est celles peuvent occasioner tous les accides d'un corps étanger volumineux, la gése du cours des matières, leur rétentis complète, etc. On reconnait quelquéfois la tumeur ambulante qu'elles forment à travers les parsies abdominales. Quelquefois elles sont rejetées par le vonissement; le plus souvent elles se présentent à l'anus, et en sortent spontanément, ou hien on les extrait.

Calculs lacrymaux, concrétions trèsrares qui se forment dans les voies lacrymales, où elles déterminent des abeës et des fistules qui guerissent par leur extraction. L'analyse n'en a point été faite.

Calculs des mamelles. Haller rapporte que concrétion d'une couleur jame blanchâtre, et qui avait la forme de l'un des conduits excréteurs de la glande mammaire, fut extraite d'un abcès qui avait sou siège dans cet organe.

and the stage counter to gather, suggested the foreith, corrections during the property of the stage of the s

Calculs du pancréas, affection trèsrare et très peu connue. Ces calculs sont composés de phosphate de chaux et de matière animale.

Calculs de la glande pinéale, concrétions qu'on observe toujours dans l'épaisseur de la glande pinéale, et qui sont ordinairement composées de phosphate de chaux. Aucun signe ne les fait reconnaître pendant la vie.

Calculs de la prostate, concrétions composées de phosphate de chaux, qu'on observe assez communément dans l'épaisseur de la prostate. Leurs symptômes sont difficiles à distinguer de ceux des engorgemens chroniques, et de ceux des calculs urinaires.

Celculs pulmonaires, concrétions qu'on observe très-fréquemment dans les poumons des personnes affectées de puemonie chronique; et qui ont été regardes tour à tour comme la cause ou comme l'effet de cette affection. Leur figure est toniours irrégulière, leur volume varie depuis celui d'un grain de millet jusqu'à celui d'nne noix, et leur nombre est quelquefois si considérable que le poumon s'en tronve comme farci. Quelques personnes en rendent par expectoration, sans en paraître incommodées; le plus souvent leur présence est accompagnée des symptômes de la phthisie.

Calculs salivaires, concrétions composées ordinairement de phosphate de chanx et de matière animale, et qui se développent dans l'épaisseur des glandes salivaires, ou dans leurs conduits excréteurs. Dans le premier cas, il est facile de les confondre avec un simple gonflement de la substance de la glande ; dans le second, outre qu'elles occasionent la rétention du liquide, on peut presque toujours les reconnaître au toucher. On les extrait par une incision faite, autant que possible, dans l'intérieur de la houche.

Calculs spermatiques. On en a quelquefois trouvé dans les vésicules séminales. sur les cadavres. On n'a point de movens de les reconnaître pendant la vie. Leur

analyse n'a pas été faite.

Calculs urinaires, concrétions qui se forment aux dépens des matériaux cristallisables de l'urine, et qu'on rencontre non-senlement dans toute l'étendue des voies urinaires, mais encore dans les trajets fistuleux, et partout où l'urine passe ou séjourne naturellement ou accidentellement. L'acide urique, l'oxalate de chaux, quelques phosphates et une matière animale particulière entrent fréquemment dans la composition de celles qu'on rencontre dans les reins et dans les uretères. Celles qu'on trouve dans la vessie, ont une composition beaucoup plus variable. L'acide urique, l'urate d'ammoniaque, l'oxalate de chaux, forment des calculs qu'à cause de leur surface inegale on nomme muraux. La silice , le phosphate de chaux, celui d'ammoniaque et de magnésie, etc., unis à nne matière animale particulière, sont les substances qui entrent dans la composition des autres. Les causes qui y donnent lien sont obscures. Quelquefois un caillot de sang, une portion de mucus, un corps etranger, en forment le noyau; quelquefois ces calculs acquièrent nn développement assez considérable, sans occasioner aucune incommodité; le plus souvent ils sont accompagnés d'accidens graves : quand ils sont d'un très-petit volume, ils peuvent être spontanément

sondre; et quand la nature ne parvient pas à s'en débarrasser, on doit les extraire par une opération chirurgicale., tontes les fois qu'ils sont accessibles. Les accidens que produisent les calculs urinaires, et les seconrs qu'ils réclament, varient comme le lieu qu'ils occupent. -Ceux qui ont leur siège dans les reins, et qu'on nomme calculs rénaux, ont presque toujonrs nne forme très-irregulière : quelquefois ils restent inaperçus; d'autres fois ils se bornent à produire de temps à antre quelques accès de colique néphrétique, accompagnés on non d'urines sanguinolentes ou troubles ; assez souvent ils déterminent l'inflammation des reins, qui presque toujours passe à l'état chronique, amène la fonte de l'organe, des abcès, des fistules, tons les accidens de la phthisie rénale, et la mort de l'individu. Le traitement général est rafraîchissant et antiphlogistique. On a proposé la néphrotomie; mais elle ne peut guère être pratiquée que quand un trajet fistulenx établi spontanément peut conduire l'instrument jusqu'au calcul, et ce cas est très-rare. - Les calculs des uretères; ils viennent des reins, et ne produisent guere d'accidens que lorsqu'ils ont assez de volume pour s'opposer au cours de l'urine, et amener la distension de toute la portion de l'uretère qui leur est supérieure, ou une surface assez inégale pour blesser la membrane muqueuse, et déterminer des douleurs, des hémorrhagies, des abcès, etc. Ces accidens, et la nature et le siège des douleurs, servent à les faire reconnaître; s'ils sont arrêtés à la partie inférieure de l'uretère, on pent les sentir avec le doigt introduit dans le rectum. Le traitement est le même que le précédent. Une opération chirurgicale ne convient qu'autant qu'ils sont prêts à entrer dans la vessie. - Les calculs vésicaux sont les plus communs; quelquefois ils viennent des reins, le plus souvent ils se sont formés dans la vessie elle-même. La pesanteur au périnée, quelquefois le sentiment d'un corps qui roule quand le malade ehange de position, la douleur à l'extrémite du gland pour les hommes, les envies fréquentes d'uriner, l'interruption brusque et à plusieurs reprises du jet des urines pendant leur émission, le

pissement de sang, et tous les symptô-

mes d'une cystite aignë d'abord, puis

chronique, sont les signes principanx

qui en font soupconner l'existence, dont

on ne peut acquérir la certitude qu'à l'aide du cathétérisme fait avec une sonde de métal; afin que le choc de cette sonde contre le calcul ne soit pas amorti. Quelquefois, lorsqu'ils sont d'un petit volume, ils sont expulsés; le plus souvent ils restent dans la vessie, dont ils amènent la désorganisation si on ne les extrait à l'aide d'une opération chirurgicale. V. LITHOTOMIE. - Calculs de l'urétre; ils viennent presque toujours de la vessie, à moins que le canal n'ait éprouvé une dilatation partielle dans laquelle séjourne l'urine. La gêne qu'ils apportent à l'écoulement du liquide, la tumenr dure qu'ils forment, le son clair qui résulte de leur rencontre avec une sonde. les font aisément reconnaître. On les extrait à l'aide d'une incision faite sur le lieu qu'ils occupent. - Calculs places hors des voies urinaires; ils se forment quand il existe quelque trajet fistuleux etroit à travers lequel l'urine filtre goutte à goutte; ils sont faciles à reconnaître et à extraire. | Dans le cheval, les calculs vésicaux sont composés de carbonate de chaux; ceux des intestins, de phosphate

ammoniaco-magnésien. Calculs de l'utérus : ils sont très-rares. Les signes par lesquels ils se manifestent pendant la vie sont ceux des engorgemens chroniques de l'utérus; par conséquent, on ne peut constater leur existence qu'après la mort.

CALCULEUX, adj. et s. m., ealeulosus; qui a rapport aux concrétions calculeuses, qui est affecté de calcul.

CALCULIFRAGE, adj., calculifragus (calculus , calcul , frangere , briser) ; qui a la

propriété de diviser les calculs. CALDAS, en Portugal, à dix lieues de Lisbonne, possède des eaux sulfureuses acidules, dont la température s'élève à 93 degrés F.

CALEFACTION, s. f., calefactio ( calor, chaleur, facere, faire ); action de chauf-

CALENTURE, s. f., calentura (calere, avoir chaud ); on donne ce nom à une maladie à laquelle sont exposés les marins qui voyagent sous la zone torride; elle est caractérisée par un délire des plus violens.

CALICE, s. m., infundibulum (xxlv . tasse) Les anatomistes donnent ce nom à de petits conduits membraneux qui embrassent la circonférence des mammelons des reins, et s'onvrent profondément dans le bassinet, où ils transmettent l'urine. Leur nombre varie depuis six jusqu'à douze dans chaque rein. | En veloppe extérieure des fleurs dont le pé rianthe est double, ou le périanthe lui même quand il est simple. - commun, involucre qui entoure le phoranthe.

CALICE, adj., calicatus; qui est environné d'un calice. Fleur calicée, fruit

GALICIFLORE, adj., caliciflorus (calya, calice, flos, fleur); qui naît sur le calice:

corolle caliciflore.

Calicinat, adj., calicinus: qui a rap-port au calice: écaille, foliole calicinale. Calicinen, adj., calicinianus; qui a les caractères d'nn calice. - Enveloppe calicinienne, celle que le calice forme autour de certains péricarpes provenant d'un ovaire libre.

CALICULE, s. m., caliculus; petit calice. Nom donné par les botanistes à une ou deux bractées qui, dans certaines fleurs, sont placées à la base externe du calice.

CALICULE, adj., caliculatus; qui est pourvu d'un calicule : calice caliculé, fleur caliculée.

CALIGO, s. f., caligo, brouillard; obscurcissement de la vue produit par une tache de la cornée. | Cette tache ellemême.

Calletx, adj., callosus (callus, cal, dureté); qui est dur ou rempli de duretés .- Ulcère calleux, ulcère dont les bords sont épais et durs .- Corps calleux. V. ce mot.

CALLIBLÉPHABON, s. m., calliblepharon (xάλλος, beauté, βλέφαρον, paupière). Galien donnait ce nom à toutes les substances propres à embellir les paupières.

CALLIPEDIE, s. f., callipedia, xallinaiδια (κάλλος, beauté, παῖς, enfant); art chimérique de faire de beaux enfans. CALLOSITÉ, s. f. (callositas, dureté);

épaississement et endurcissement de l'épiderme. | Induration qui s'observe dans les plaies anciennes, autour des vieux ulcères et des trajets fistuleux.

CALMANT, adj. et s. m., sedans; qui calme, qui adoucit. On dit remèdes cal-

CALOMELAS OU CALOMEL, s. m., calomelas (καλὸς, beau, μέλας, noir); ancien nom du protochlorure de mercure ; lorsqu'il avait été sublimé six fois.

CALORICITÉ, s. f., caloricitas (calor, chaleur) ; faculté de dégager la quantité de calorique nécessaire à l'entretien de la vie, et non pas, comme l'ont dit quelques auteurs, faculté de conserver une chaleur supérieure à celle du milieu dans lequel on vit; car il y a des corps vivans dont la température est inférieure à celle de ce milieu. Tous les êtres vivans fonissent de cette faculté, dont on a eu tort de faire une propriété vitale distincte, puisqu'elle n'est qu'un résultat nécessaire de l'exercice de la vie.

CALORIFICATION, S. f., calorificatio (calor, chaleur, facere, faire); faculté de

produire de la chaleur.

CALORIFIQUE, adj., calorificus; qui échauffe.—Pouvoir calorifique des rayons de lumière : ceux-ci sont distingués par les physiciens en lumineux et en calorifiques.

CALORIMÈTRE, s. m., calorimetrum (calor, chalenr, uérpoy, mesure); instrument dont on se sert pour déterminer la quantité de calorique spécifique contenue dans un corps, d'après celle de glace dont il procure la fonte.

CALORINÈSE , s. f. (calor , chaleur, vóros, maladie); nom donné par Baumes à des maladies qui, d'après lui, ont pour caractère une altération notable dans la quantité du principe de la cha-

leur animale.

CALORIQUE, s. m., caloricum (calor. chaleur); nom sous lequel on désigne le principe dont l'action sur nos organes détermine les diverses nuances de la sensation de la chaleur, que ce soit d'ailleurs une simple propriété de la matière, ou une modification de la lumière, ou une modification d'un fluide encore inconnu, ou enfin le résultat des ondulations d'une matière infiniment ténue. On appelle calorique libre, celui qui fait éprouver la sensation de la chalenr; calorique spécifique, celui qui est nécessaire pour porter à un même degré la température de plusieurs corps égaux en poids ; calorique combiné , latent ou de fluidité (Black), celui qui fait partie de la manière d'être de chaque corps, et qui n'est nullement sensible pour nous; calorique rayonnant, celui qui s'echappe des corps sons la forme de rayons diver-

CALOTTE, s. f., pileolus. Les anatomistes emploient quelquefois ce mot; ils donnent le nom de calotte aponévrotique à l'aponévrose du muscle occipito-frontal, et celni de calotte du crane à la partie supérieure ou voûte de la cavité cranienne. | Emplatre fortagglutinatif dont on recouvre la tête des individus affectés de teigne, après avoir rasé le cuir chevelu, et qu'on arrache de vive force pour enlever les bulbes des cheveux. C'est un

moyen presque abandonné. | Sorte de coiffe faite en cuir bouilli, dont on se sert pour suppléer à la solidité des os du crane chez les personnes qui en ont perdu une partie par suite d'opérations, de ca-

rie, de nécrose, etc.

GALUS, s. m., callus; moyen a l'aide duquel se rétablit la continuité d'un os fracturé. V. CAL. | Tumeur qui indique le lien où a existé une fracture sur un os, et celui où les deux bouts d'un tendon se sont réunis après avoir été divisés par une plaie ou par une rupture. | Epaississement et endurcissement de l'épiderme dans les points où la peau est exposée à des frottemens rudes, et qu'on fait disparaître, après les avoir ramollis à l'aide d'un cataplasme émollient, à l'aide de l'instrument tranchant, ou avec la pierre pence.

CALVITIE , s. f. , calvities (calvus , chauve); état d'une tête chauve ou dépourvue de cheveux. | Calvitie des paupières, défaut de cils le long des bords des pau-

piéres.

CALYBION , S. m., calybium ( xalobn loge, cabane); nom donné par Mirbel aux fruits couverts, formés d'un ou de plusieurs glands, contenus dans une capsule, comme ceux du chêne, de l'if, du châtaignier.

GALYCE, V. CALICE.

CALYPTRÉ, s. f., calyptratus; qui est pourvu d'une coiffe. V. ce mot.

CAMARA, s. m., lantana; genre de plantes de la didynamie angiospermie, et de la famille des verbénacées, dont la plupart des espèces exhalent une odenr aromatique très-forte. On mange au Brésil les fruits du lantana involucrata, qui sont aigrelets.

Gamarès, petit canton situé près de Silvanès, dans le département de l'Aveyron, qui possède des eaux minérales ferrugineuses acidules froides.

CAMARINE, s. f., empetrum; genre de plantes de la dioecie triandrie, et de la famille des bruvères. On fait une sorte de limonade avec les fruits de l'empetrum album, en Portugal; et l'on mange chez nous ceux de l'empetrum nigrum, dont les feuilles passent aussi pour antiscorbutiques.

CAMAROME, s. f. V. CAMAROSIS.

CAMABOSIS, s. f., camaroma, καμάρωσις (χαμάρα, arcade); espèce de fracture du crâne, dont les fragmens sont disposés de manière à former une voûte appuyée par sa base sur la dure - mère (Galien, Paul d'Egine).

CAMBIUM, s. m., cambium; nom donné autrefois à un prétendn sue nutritif qu'on supposait tirer son origine du sang, et avoir subi une telle action, une telle assimilation, qu'il était capable de servir immédiatement à la réparation des pertes faites par les organes. | Fluide d'abord clair et limpide, devenant peu à peu plus épais, qu'on tronve dans les plantes, entre le liber et l'aubier, et qui est formé par la séve descendante, mélangée à une partie des sucs propres du végétal. A mesure qu'il s'épaissit, des filamens se forment dans son intérieur; bientôt il s'organise, et présente l'aspect du tissu

CAMBO, village du département des Basses-Pyrénées, qui possède une source ferrugineuse acidule froide, et une autre sulfureuse dont la température est de 18 degrés R.

CAMBONNES, village peu cloigné de Castres, où se trouvent des eaux minérales qu'on dit être ferrngineuses et acidules.

CAMBOUIS, S. m., curulis acungia; axonge dont on enduit les essieux des roues de voitures. Quelques charlatans en ont fait pendant long-temps un secret. | On appelle encore ainsi une matière sébacce noire qu'on trouve dans le fourreau du pénis du cheval.

CAMBRÉ, adi., cameratus (xauxox, arcade'); courbé en forme d'arc.

CAMBRURE, s. f., concameratio (xauxoa. arcade); courbure d'un membre en manière d'arc. CAMBUCA, s. f.; nom donné par Para-

eclse à une espèce de tumeur ulcérée aux aines.

CAMELÉE, s. f., cneorum tricoccum; arbrisseau du midi de l'Enrope, qui appartient à la triandrie monogynie et à la famille des térébinthacées. Il contient un principe acre et très-irritant, à raison duquel les anciens l'employaient comme purgatif. Mais on craint avec raison aujourd'hui de le donner à l'intérieur, ct l'on n'emploie plus que la décoction de ses feuilles à l'extérieur comme détersif.

Garritéon blanc ; nom donné antrefois à la carline sans tige, et surtont à sa ra-

Caméléon minéral. On désigne sous ce nom, à cause des nnances diverses qu'elle présente, lorsqu'on abandonne sa dissolution dans l'eau à elle-même, ou qu'on la traite soit par les acides, soit par les alcalis, une combinaison de péroxide de manganèse et de potasse ou de soude, qui s'opère par l'absorption d'une certaine quantité d'oxigène; c'est ou un manganésiate de potasse, ou un composé de péroxide de manganèse et de potassium, suivant celui des deux oxides auxquels s'unit le surplus d'oxigène, ce qu'on n'a pas encore déterminé.

Cameline, s. f., myagrum sativum; plante herbacée de la tétradynamie siliculeuse et de la famille des crucifères, qu'on cultive en diverses contrées de l'Europe, à cause de ses graines d'où l'on retire une huile bonne à brûler.

GAMERATION, V. GAMAROSIS.

GAMISOLE, S. f., inducula; on l'appelle encore gilet de force. C'est un vêtement dont les manches sont réunies , et que l'on ferme par derrière. Cette espèce de gilet, ordinairement faite d'un coutil très-fort, est employée pour contenir les maniaques ou les malades qui sont dans un délire violent.

CAMOMILLE, s. f., anthemis; genre de plantes de la syngénésie polygamie superflue et de la famille des corymbifères, dont on emploie en médecine plusieurs espèces, telles que la pyrètre, V. ce mot , la camomilie romaine , la fétide et celle des teinturiers.

Camomille commune. V. MATRICAIRE. Camomille fétide, anthemis cotula; plante herbacée, très-commune dans toute l'Europe, qui exhale une odeur forte et désagréable. Elle agit de même que

la camomille romaine. Camomille romaine, anthemis nobilis; plante herbacée, commune en France, dont les fleurs, très-amères et aromatiques , jouissent de la propriété tonique, et sont administrées comme fébrifuges et diaphorétiques.

Camomille des teinturiers, anthemis tinctoria : plante herbacée d'Europe, qui sert à teindre la laine en jaune aurore, et qui passe aussi pour vulnéraire et détersive.

Camosiers, canton voisin de Marseille, où l'on trouve des eaux chargées de soufre et d'hydrochlorate de soude, avec du carbonate calcaire et un sel volatil, qu'on dit être purgatives et utiles dans les affections herpétiques et psoriques.

CAMPAGNE, village du département de l'Ande, près duquel sourdent des eaux minérales ferrugineuses, dont la chaleur est de 22 degrés R.

CAMPANE, s. f., campana, cloche; tumenr arrondie, sitnée sur la pointe du jarret, et qu'on appelle encore eapelet-Lafosse la nomme campagne.

CAMPANIFORME, adj., campaniformis,

campanulatus (campana, eloehe, forma, forme); qui a la forme d'une cloche.

Calice , corolle campaniforme.

CAMPANULE, s. f., campanula; genre de plantes de la pentandrie monogynie, qui sert de type à la famille des campanulacées. Plusieurs espèces, telles que la campanula rapuncula, ou raiponce, ct la campanula trachelina, sont des plantes potagères dont ou mange les racines et les jeunes feuilles crues.

CAMPANULE, V. CAMPANIFORME.

CAMPÈCHE, s. m., hæmatoxylon campechianum; arbre originaire de la baie de Campèche, mais naturalisé aux Antilles, qui appartient à la décandrie monogynie et à la famille des légumineuscs. C'est lui qui fournit le bois de Campèche. V. ce mot.

CAMPER (se) , v. r. , se ponere .- Cheval qui se campe, situation particulière qu'il

prend pour uriner.

CAMPHORATE, s. m., camphoras (camphora, camphre); sel produit par la combinaison de l'acide camphorique avec une base salifiable. Aucun de ces sels n'existe dans la nature

CAMPHORIQUE, adi, camphoricus (camphora, camphre); nom d'un acide prodoit par l'action de l'acide nitrique à chaud sur le camphre, cristallisable en aiguilles blauches, opaques, efflorescentes; soluble dans l'eau, l'alcool, les huiles et les acides minéraux ; d'une odeur safranée, d'une saveur amarescente, volatilisable et sans usages.

CAMPREE, s. m., camphora; substance solide, blanche, transparente, d'une odeur forte, aromatique et désagréable, d'une saveur amère . âcre et brûlante . grasse et onctueuse au toucher, ductile, granuleuse, volatile même à la temperature ordinaire, très-inflammable, brûlant sans résidu, soluble dans 1152 foisson poids d'eau froide, miscible à ce liquide par l'intermède d'un corps mucilagineux, très-soluble dans l'alcool, les builes volatiles et l'acide acétique, transformable en acide camphorique par l'action continuée de l'acide nitrique, qu'on obtient en distillant avec de l'eau des fragmeus du bois du laurus camphora, et raffinant, par une nouvelle distillation avec la chaux ou la craie, la poudre grise et impure qui résulte de cette première opération. Le camphre existe aussi dans plusieurs autres espèces de lauriers, dans beaucoup de labiées, et dans quelques embelliferes. C'est un stimulant trèsenergique, qui devient poison à la dose de denx ou trois gros.

Camphre artificiel: substance cristalline, mais de forme indéterminable, grenue, brillante, plus légère que l'eau, et d'une odeur camphrée, qu'on obtient en faisant passer un courant d'acide livdrochlorique gazeux à travers l'huile essentielle de térébenthine.

CAMPHEE , adj. , camphoratus (camphora, camphre); qui a les qualités du camphre, ou qui en contient dans sa composition : eau-de-vie camphrée , odeur

camphrée.

CAMPHRÉE, s. f., camphorosma monspeliensis ; plante de la tétrandrie digynie et de la famille des atriplicées ; qui croît abondamment en France, sur les côtes de la Méditerranée, et qui doit son nom à l'odeur de camphre qu'elle exhale. On l'emploie en infusion théiforme, comme stimulant.

CAMPSIS, s. f., campsis (xaunlo, je eourbe); incurvation contre nature. Sy-

nonvme de contracture. Camus, adj., simus; se dit d'un eheval qui a un enfoncement à la partie supérieure du chanfrein. On dit aussi nez camus, en parlant d'une personne qui a le nez très-court.

CANAL, s. m., canalis (xalvo, j'ouvre); excavation en forme de conduit, par laquelle passe un liquide. En anatomic on donne ce nom à des conduits qui livrent passage les uns à des liquides, et les autres à des vaisseaux, des nerfs, ou d'autres organes quelconques. | Espace compris entre les deux branches de l'os maxillaire, et destiné à loger la langue.

Canal alimentaire, canalis cibarius. On désigne ainsi ceux des organes digestifs qui s'étendent depuis la bouche jusqu'à

l'anus.

Canal artériel , ductus arteriosus; vaisseau qui, dans le fœtus, établit une communication entre l'aorte et l'artère pulmonaire, et qui s'oblitère après la nais-

Canal carotidien , ductus caroticus ; canal creuse dans la portion pierreuse du temporal, qui, dirigé d'abord verticalement en baut, se courbe bientôt pour se porter horizontalement en dedans et en avant, et qui livre passage à l'artere ca-. rotide interne, ainsi qu'à plusieurs filets nerveux.

Canal cholédoque, ductus choledocus; conduit qui résulte de la jonction de l'hépatique et du cystique, et qui s'ouvre

obliquement dans le dnodénum, près de sa dernière courbure.

Canal cystique, ductus cysticus; conduit excréteur de la vésionle biliaire, qui s'unit à angle aigu avec l'hépatique, pour former le canal cholédoque.

Canal déférent , ductus deferens , qui s'étend de l'épididyme à l'une des deux

vésicules séminales.

Canal dentaire, ductus dentalis. Le canal dentaire supérieur et antérieur . l'une des divisions du sous-orbitaire, descend dans la paroi antérieure du sinus maxillaire, et donne passage aux nerfs et vaisseanx du même nom. Les canaux dentaires postérieurs sont percés dans la tubérosité maxillaire. Le canal dentaire înférieur, par lequel passent les vaisseaux et nerfs de ce nom , s'étend de la face interne de la mâchoire inférieure à l'externe, près du menton.

Canal digestif, canalis digestivus; sy-

nonyme de canal alimentaire.

Canal de Ferrein . ductus Ferreini : gouttière triangulaire que Ferrein snpposait résulter du rapprochement du bord libre des paupières, appliqué contre le globe de l'œil, et qu'il croyait propre à diriger les larmes vers les points lacrymaux durant le sommeil. On a reconnu que ce canal n'existe point.

Canal godronné, ductus Petiti. François Petit a donné ce nom au petit espace triangulaire qui sépare le corps vitré du corps ciliaire, dans toute la circonférence du cristallin. On n'apercoit ce canal qu'en y poussant de l'air, qui y produit des bosselures inégales. C'est de la que lui vient son nom, parce qu'on a cru voir quelque analogie entre ces bosselures et l'espèce d'ornement architectural qu'on appelle godron.

Canal hépatique, ductus hepaticus; conduit excréteur du foic, qui, après un pouce et demi de trajet, s'unit au cystique pour donner naissance au canal cho-

ledogne. Canal inflexe de l'os temporal . ductus inflexus ossis temporalis : nom donné par Chaussier au canal carotidien.

Canal intermédiaire des ventricules ; ce nom est donné quelquefois à l'agnéduc de Sylvins.

Canal intestinal, canalis intestinorum; portion du canal digestif qui s'étend depuis l'estomac jusqu'à l'anus.

Canal médullaire, canalis medullaris; grande cavité qui occupe le centre du corps des os longs, et qui loge la moelle. Canal nasal, ductus nasalis; conduit formé par l'os maxillaire snpérienr, seul ou le plus sonvent réuni avec le cornet inférieur et l'os lacrymal, qui snccède au sac lacrymal, et qui transmet les larmes dans la cavité nasale, au dessous du cornet inférieur.

/Canal pancréatique, ductus pancrealicus; conduit excréteur du pancréas, qui s'ouvre à nn angle aigu dans le canal cholédoque, on s'accole simplement à lui pour entrer isolément dans le duodé-

num. Canal de Petit, ductus Petiti, très-souvent désigné aussi sous le nom de canal godronnė.

Canal rachidien; synonyme de canal vertébral.

Canal salivaire, ductus salivatis. On appelle le canal de Stenon conduit salivaire supérieur, et celui de Warthon canal salivaire inférieur.

Canal sous-orbitaire, ductus infrà orbitalis; canal creusé dans l'épaisseur de la paroi inférieure de l'orbite, formée par l'os maxillaire supérieur, et qui loge les vaisseaux et nerfs du même nom.

Canal spiroide du temporal, ductus spiroideus ossis temporalis. Chaussier appelle ainsi l'aquéduc de Fallope. Canal de Stenon, ductus Stenonis; ca-

nal excréteur de la glande parotide, qui s'ouvre dans la bouche vis-à-vis l'intervalle de la seconde et de la troisième dents molaires supérieures.

Canal thoracique; ductus thoracicus; vaisseau auquel aboutissent tous les lactés et la plupart des lymphatiques.

Canal veineux , ductus venosus; branche de la veine ombilicale qui s'insère dans une des hépatiques, et n'existe que chez le fœtns.

Canal vertébral, ductus vertebralis; conduit qui règne tout le long de la colonne vertébrale, qui loge la moelle épinière, et qui est formé par la succession des trous vertébraux.

Canal de Warthon, ductus Warthonis; conduit excréteur de la glande maxillaire, qui s'ouvre à côté du frein de la

langue. Canaux demi-circulaires, canales semicirculares. On donne ce nom à trois conduits creusés dans l'intérieur de la portion pierrense dn temporal, dont deux sont verticaux, l'un supérieur, l'autre postérieur, et le troisième horizontal; ils s'ouvrent dans le vestibule par cinq

orifices senlement, l'un de ces orifices étant commun à denx d'entre eux. CANCER , S. m. , cancer , carcinoma , zgozívouz ; dégénérescence des tissus organiques en une matière appelée ençóphaloide ou cérébriforme, dont la présence est assez souvent annoncée par de vives douleurs lancinantes chroniques, avec aholition de la fonction de l'organe. Le cancer, effet direct ou indirect de l'inflammation chronique, doit être prévenu et combattu par la méthode antiphlogistique interne et externe; tout irritant hâte ses progrès, et précipite la mort du sujet. | Lorsqu'un cancer est placé à l'extérieur, qu'il est unique, isolé, bien circonscrit, mobile, enveloppé par des parties saines an milieu desquelles on peut porter l'instrument tranchant, il est dans les circonstances les plus favorables pour que l'ablation en réussisse, et cette opération doit être pratiquée.

CANCEREUX, adj., cancrosus; qui a rapport au cancer: ulcère cancéreux, phthisie cancéreuse, vice cancéreux.

CARCROIDE, adj. et s. m., cancroideus (cancer, cancer, eloc, forme); qui revêt la forme cancéreuse; nom qui a été assigné par Alibert à certains cancers de la pean.

CANDÉ, village près de Loudun, qui possède des eaux minérales froides aci-

dules.

GARDI, adj., candum, canthum (candidus, blanc); blanchi, purifié. Gette épithète est donnée au sucre cristallisé

régulièrement.

Gardisatios, s. f., candisatio; terme peu usité, qui désigne l'opération au moyen de laquelle on obtient le sucre

candi.

CARENN, s. m., cannabinus; pellicule
mince qu'on lève de dessus la peau du
mouton, après qu'elle a trempé quelque
temps dans la chaux. | Se dit encore de
l'écorce du bouleau, sur laquelle les anciens écrivaient.

CANICIDE, s. m. (canis, chien, cadere, tuer); meurtre d'un chien; dissection d'un chien vivant. — C'est aussi un nom de l'aconit, parce qu'il devient mortel pour les chiens qui en mangent.

CANCULAIRE, adj., canicularis (canis, chien); qui a rapport à la canicule. Les jours caniculaires, qui sont ordinairement les plus chauds de l'année, s'étendent depuis le 24 juillet jusqu'au 25 août.

CANICULE, s. f., canicula (canis, chien); étoile fixe, la plus brillante de toutes, et qui fait partie de la constellation du grand-chien. On donne aussi ce nom au temps de l'année durant lequel le soleil

se lève avec cette étoile. CAMIN, adj., caninus; qui a quelque rapport avec la structure du chien. Muscle canin, étenda de la fosse canine à la commissure des lèvres, qu'il relève et porte en dedans. Fosse canine, creusée à la face externe de l'os maxillaire supérieur, un peu au-dessus de la dent canine. Dents canines, placées entre les incisives et les molaires, au nombre de quatre, une à chaque mâchoire et de chaque côté, coniques, à sommet monsse et tuherculé, à une seule racine longue et comprimée. Faim canine, que rien ne peut apaiser. Ris canin , marque de dédain produite par la contraction du muscle canin, surtout d'nn seul côté.

CANITIE, s. f., canities (canus, blanc); se dit de la blancheur des poils, et par-

GANNE aromatique. V. GALAMUS aro-

matique.

Canne à sucre on Canamelle, s. f., saccharum officinale: gramine de la triandrie digynie, originaire des Indes, maiscultivée en Afrique et en Amérique, dont la tige est remplie d'une moelle blanchâtre et spongieuse, qui fournit par expression un sue doux et abnodant d'où l'on retire le sucre, à l'aide de procédes assez compliqués.

CANNEBERGE, s. f.; nom vulgaire d'une espèce d'airelle, vaccinium oxycoccos. V.

AIRELLE.

CANEREÉ, adj., canaliculatus, striatus, sulcatus; qui offre une on plusieurs cannelures. Corps cannels ou strié, l'un des ganglions cérebraux.—Sonde cannelée, instrument fort usité en chirurgie.— Substance cannétée ou tabeleuse, substance intérieure d'uprenchyme du reinstance intérieure d'uprenchyme du reintaud aux deux muscles jumeaux de la cuisse, qu'il croyait n'en former qu'un seul.

μομον; sconde écore du laurus cinnamomum. Elle a une odeur agréable, une saveur aromatique, douce, chande et un peu sucrée. On en distingue trois sortes, la fine, la moyenne et la grossière. La première seule est estimée : on la tire des branches êgées de trois ans. Cette écorce est stimulant et tonique. On l'emploie en médecine, dans l'art culinaire et dans celui du partumeur.

CANNELLE, S. m., cinnamomum, xivvá-

GANNELLE blanche, s. f., cannella alba; nom donné dans le commerce à deux écorces blanchâtres et aromatiques fournies par le drymis aromatica, on le drymis ponctuata, et par le Winteriana cannella, arbres de l'Amérique méridionale. La seconde est l'écorce de Winter, et la première est la fausse écorce de Winter. V. ces mots.

Cannelle de Ceylan ; nom donné quelquefois à la cannelle ordinaire.

Cannelle de la Chine; espèce de cannelle grise, plus épaisse et d'une odeur moins suave que celle de Ceylan; elle croît sur les montagnes de la Chine.

Cannelle fausse. V. Fausse cannelle.
Cannelle giroftee, cortex caryophyllata;
écorce mince, peu roulée, trèsfriable,
d'un brun rougestre, qu'on tire de l'A

d'un brun rougeâtre, qu'on tire de l'Amérique méridionale, où elle est fournie par le myrtus caryophyllata.

Cannelle poivrée. V. FAUSSE écorce de Winter.

vy inter.

CANNELLIER, s. m., laurus cinnamomum; espèce de laurier, qui croît à Geylan, et dont la seconde écorce est connue sous le nom de cannelle. V. ce mot.

GANNELURE, s. f., sulcus; petit canal, sorte de gouttière pratiquée sur plusieurs instrumens, tels que des sondes, par

exemple.

Caxox, s. m. On donne ce nom à la partie de la jambe du cheval comprise entre le genou ou le jarret et le boulet. Elle se compose de trois os, les deux siyloïdes, situés en arrière, et l'os du canon, placé en devant; celui-ci est le plus gros. — Se dit d'une partie de la bride faite d'une pièce de fer arrondie qui entre dans la bouche du cheval.

CARTHARDY, S. f., cantharis, zódone, (diminutif de zódones, escarbol). On donne vulgairement ce nom à un insecte du genre cartharité des entomologistes cantharité seitardia. C'est un coléoptère oblong, d'un beau vert dore luisant, d'une odeur âcre et ausséabonde. Cet insecte est irritant à un haut degré, et vénément. Appliqué sur la peau, il y détermine la vésication. Il agit spécialement au les organes urinaires et génitaux.

GARHABDEN, s. f., cantharidina (xiogozo, escarbot); substance lamelleuse, micacée, blanche, brillante, insoluble dans l'ean et l'alcool froid, soluble dana l'alcool chaud et dans l'éther, à laquelle les cantharides doivent leur propriété vésicante.

Canthus, s. m., canthus, χάνθος; angle ou coin de l'œil: le grand canthus est l'angle interne, et le petit l'angle externe.

CANTONNEMENT, s. m., regio; se dit

d'un troupeau de moutons attaqué de la clavelée, a uquel on assigne une portion de terrain, un canton pour pâturer, d'où il ne peut s'écarter pendant qu'il est affecté du claveau, sans une permission des autorités locales.

CANULE, S. f., tubulus (canna, roseau ); tube d'or, d'argent, de platine, de fer, de plomb, de bois, de carton; de gomme élastique, etc., allongé, cylindrique, ordinairement droit ou courbe, de dimensions très-variables, qui s'adapte à divers instrumens, et qui sert, suivant les cas à protéger les parties contre l'action tranchante, piquante on caustique de certains instrumens qu'on introduit au milieu d'elles, à entretenir ouvertes certaines plaies, à placer des ligatures, à suppléer certains cananz oblitérés, à porter des liquides qu'on veut injecter dans une cavité, à conduire au dehors ceux qui forment des épanchemens, etc.

CAOUTCHOUCOU GOMME élastique . s. m .: substance solide . blanche . molle . flexible, très-élastique, tenace, plus légère que l'eau, inodore et insipide, qui se forme dans le suc laiteux de l'hevea guianensis, du jatropha elastica, du ficus indica, et de l'artocarpus integrifolia après qu'il a été exposé au contact de l'air. Celui du commerce a une teinte noire, parce que les Indiens le soumettent à l'action de la fumée. Il est insoluble dans l'eau et l'alcool, mais l'eau bouillante le gonfle et le ramollit , après quoi on peut le dissoudre dans l'ether rectifié et les huiles volatiles. On en fait une foule d'instrumens de chirurgie, des canules, des sondes, des pessaires, etc.

Caoutchouc minéral; bitume d'un brun foncé, mou et très-élastique, qu'on trouve en Angleterre dans le comté de Derby.

Cap, abréviation dont on se sert en

formulant, au lieu de capiatur ou capiat, que l'on prenue ou qu'il prenne.

Cap de maure ou caresse de maure (caput, tête); c'est un rouan, mais avec cette distinction, que l'aâl a la tête et les extrémités noires.

CARCITÉ, s. f.; capacitas; aptitude à contenir : rapport entre une cavité et ecorps qu'elle contient ou peut contenir. Capacité pour le calorique, faculté qu'ont les corps d'absorber chacun une quantité déterminée de calorique, lorsqu'on les ciève à la même température.

CAPABAÇON, s. m.; filet ou couverture

qu'on met sur le cheval pour le garantir

des insectes.

CAPBERN OU CAPVERN, village du département des Hautes-Pyrénées . qui possède une sonrce d'eau minérale saline. dont la température est de 19 degrés R.

CAPELET, s. m.; sorte de loupe qui se développe dans l'épaisseur de la peau du cheval, et qui se trouve sur la pointe du jarret. Gette tumeur, que l'on appelle encore passe-compagne, est mobile, le plus ordinairement sans douleur, et d'uu

volume médiocre.

GAPELINE, s. f., capistrum (caput, tête); bandage figurant une espèce de calotte ou de capuchou, dont il y a plusieurs espèces : la capeline de la tête, ou bonnet à deux globes, usitée autrefois pour remédier à l'écartement des sutures. V. Bon-NET d'Hippocrate. La capeline de la clavicule, qu'on emploie pour contenir les fractures de l'acromion, de l'épine de l'omoplate et de la clavicule. La capeline pour l'amputation du bras. La capeline à un ou deux globes pour l'amputation de la

cuisse. GAPELLE-EN-VEZIE, licu de l'Auvergne dans lequel existe une source d'eau mi-

nérale froide et gazeuse.

CAPHOPICRITE, s. f.; l'uu des princies immédiats des végétanx ; substance brune . opaque . d'une saveur âcre . amère et désagréable, fusible au feu, réductible en vapeurs jaunes, soluble dans l'eau, l'acide acétique et les alcalis, qui constitue le principe colorant de la rhubarbe.

CAPILLACE . adi . capillaceus : syno-

nyme de capillaire. CAPILLAIRE, adj. et s. m. et f., capillaris, capillaceus (capillus, cheveu); qui a la tenuité d'un cheveu .- Tube capillaire; les physicieus nomment ainsi les petits tubes dont le diamètre n'excède pas un trentième de pouce, et dans l'intérieur desquels l'eau s'élève au-dessus de son niveau, lorsqu'on plouge une de leurs extrémités dans ce liquide. - Vaisseaux capillaires; nom donné par les physiologistes aux vaisseaux extrêmement déliés et réunis par d'innombrables anastomoses, qu'on suppose former un tissu continn et intermédiaire entre les artères et les veines, quoique cette théorie soit vivement attaquée aujourd'hui. - Système capillaire; ensemble de tous les vaisseaux précédens : Bichat l'a distingué en général, qui entre dans la texture de tous les organes, et eu pulmonaire, qui est propre au poumon. | Nom donné par Zeder à un genre d'entozoaires établi pour ranger une espèce de tricocéphale. I Genre de plantes établi par Stackhouse aux dépens des varecs. | Nom vulgaire de denx adiantes et de cinq ou six doradilles. V. ces mots. | Tige, feuille, pedoncule, filet staminal, stigmate capillaire : tige , feuille , etc. , qui est allougée

Capillaire du Canada, adiantum canadense : fougère d'Amérique , qui passe pour stimulante, et qu'on donne eu in-

fusion theiforme.

et grêle comme un cheveu.

Capillaire de Montpellier, adiantum capillus Veneris : fougère du midi de la Fraucc, à laquelle on attribuc les mêmes propriétés qu'à la capillaire du Ganada.

CAPILLAMENT . s. m. . capillamentum capitlus, cheveu); tégument velu. Quelques auteurs ont employé ce mot comme synonyme de pclite fibre, fibrille, filament.

CAPILLARITE, s. f., capillaritas; état de ce qui a la téquité d'un cheveu. On dit quelquefois capillarité des vaisscaux.

CAPILLATION , S. f. , capillatio ( capillus , cheveu) ; fracture du crâue saus écartement des fragmens, et qui ne se moutre que sous l'aspect d'une feute.

CAPISTRATION . S. f. V. PHYMOSIS. CAPISTBE , s. m. , capistrum (capistrare, museler, enchevêtrer); nom douué à quelques bandages de la tête. V. CA-PELINE, CHEVESTEE. - Vogel a désigné ainsi la raideur tétauique des muscles élévateurs de l'os maxillaire inférieur. plus connue sous le nom de trismus ou de trisme.

CAPITAL , adj. ; le nom de poudre capitale a été donné à la poudre de Saint-Ange. V. ce mot.

CAPITÉ, adj.; capitatus (caput, tête), qui a la forme d'une sorte de tête : fleur canitée.

CAPITEUX , adj. (caput , tête ); qui porte à la tête, qui détermine promptement l'ivresse; dénomination imposée aux vins qui contiennent beaucoup d'al-

CAPITILUVE, s. m.; capitiluvium (caput, tête, lavare, laver); bain de tête.

CAPITULE, s. m., capitulum; assemblage de petites sleurs soutenues par un réceptacle commun plus large que le sommet du pédoncule qui le supporte, eutourées d'un involucre particulier, et tellement serrées les nnes contre les autres que de loin elles ont l'apparence d'une fleur unique.

CAPITULE , adj. , capitulatus ; qui a la

forme d'une tête. - Fleurs capitalées, ras-

semblées en capitule.

CAPROMARCIE, s. f., capnomantia (καπνὸς, fumée, μακτία, divination); art de prédire l'avenir par la contemplation de la fumée.

CAPPONE, dans l'île d'Ischia, où existe une source d'eau chargée de carbonates de soude et de chaux, et d'hydrochlo-

de soude et de chaux, et d'h

Gafrains, s. f., capraria; genre de plantes de la didynamie angiospermie et de la famille des personnées, dont une espèce, capraria bifora, est comme sous le nom de thé du Maxique, parce qu'en Amérique, où elle croît, on fait usage de l'infusion théiforme de ses feuilles, qui ont une odeur fort agréable.

CAPRE, s. f., gemma condita capparidis; bouton à fleur du câprier, confit dans du vinaigre légèrement salé.

CAPREOLAIRE, adj., capreolaris (capreolus, vrille de vigne). Quelques anteurs out appelé vaisseaux capréolaires les vaisseaux spermatiques, à cause des flexuosités qu'ils présentent dans leur trajet.

CAPPIER, s. m., capparis; genre de plantes de la polyandrie monogynie, servant de type à la famille des capparidées, dont les boutons à fleurs confits dans le vinaigre forment le condiment appelé

capres.

Garbitations, s. f., caprificatio; opération célébre, qui consiste à asspendre sur les figuiers cultivés des figues auvages renfermant des cynips, qui, après s'être développés, vont déposer leurs œufs dans les figues cultivées. Ces insectes n'introduisent pas de pollen, ne sont pas agens de fécondation, comme on l'a cru long-temps, mais ils agissent en excitant l'action vitale.

CAPBISANT, adj., caprisans (capra, cobre); épithète donnée à une espèce de pouls qui est interrompu au milieu de sa diastole, et qui l'achève ensuite dans un temps plus court qu'il ne l'avait commencée.

CAPRIZANT. V. CAPRISANT.

CAPSULAIRE, s. f., capsularia; genre

de vers intestinaux appartenant aux poissons, dont le corps cylindrique, aminci en devant et obtus à ses extrémités, est renfermé dans une vésicule capsulaire. Capsulaire, adj., capsularis; qui a

rapportà quelqu'une des parties du corps qu'on désigne sous le nom de capsules. — Ligament capsulaire; on appelle ainsi quelquesois les capsules fibreuses qui entourent les articulations scapulo-humérale et coxo-fémorale. — Les vaisseaux eapsulaires sont plus généralement connus sous le nom de surrénaux. — Fruit capsulaire, fruit simple et sec, qui s'ouvre à l'époque de sa maturité.

CAPSULE, s. f., capsula (xáva, boîte); petite boîte servant à renfermer divers objets. - Les chimistes désignent ainsi un vase arrondi et sans anses qui leur sert pour faire évaporer divers liquides. - Les anatomistes ont donné ce nom à nne multitude de parties qui n'ont point de rapport les unes avec les autres. - Nom donné à une espèce de fruit par les botanistes. C'est, suivant Linné, un péricarpe crenx, qui s'ouvre d'une manière déterminée; suivant Richard, un péricarpe sec, déhiscent ou non, qui renferme une ou plusieurs graines; suivant Decandolle et Mirbel, un fruit simple, sec et polysperme, qui s'ouvre de lui-

même à la maturité.

Capsule du cœur , capsula cordis. Paracelse désignait ainsi le péricarde.

Capsule du cristallin, capsula cristal-

lina; membrane qui enveloppe le cris-

veine porte.

tallin de toutes parts.

Capsule de Glisson, capsula glissoniana, capsula Glissonis, capsula hepatica; tissu cellulaire très-dense qui accompagne et environne toutes les ramifications de la

Capsules articulaires, eapsules articulares on donne ce nom, ou celui de capsules fibreuses, à des s'acs membraneux, fibreux, élastiques, blanchâtres, épais, serrés et résistans, qui entourent les articulations coxo-fémorale et scapulo-hu-

Capsules atrabilaires, capsulæ atrabilares: organes plus connus sous le nom de capsules surrénales.

Capsules fibreuses, capsulæ fibrosæ; synonyme de capsules articulaires.

Capsules séminales, capsulæ seminales. Quelques anatomistes ont appelé ainsi

les vésicules séminales. Capsules surrenales, capsulæ suprare-

nalés. On donne ce nom à deux petits cerps aplatis et triangulaires qui recouverent la partie supérieure des reins, en manière de casque. Une carité creusée dans leur intérieur renferme une liqueur brune, rougeâtre ou jaunâtre. On les a crus pendant long-temps chargés de sécréter l'humeur hypothétique que les anciens appélaient atrabile.

Capsules synoviales, capsulæ synoviales; poches membraneuses, séreuses, formant des sacs sans ouverture, qui revêtent les parties constituantes de tontes les articulations mobiles et des coulisses qui livrent passage à des tendons, sans en renfermer aucune dans lenr intérieur, et qui exhalent un fluide albumineux propre à favoriser les glissemens des surfaces.

CAPUCHON, s. m., cucullus, stylostegium; évasement des flets des étamines, qui fait qu'elles couvrent l'ovaire en manière de capuchon, comme dans les asclépiadées. | Muscle trapéze, suivant melques anatomistes.

GAPUCHONNÉ, adj., cucullatus; qui a la forme d'un capuchon.— Pétale capuchonné: tels sont ceux de l'ancolie.

CAFCCER, s. f., tropcolum; genre de plantes de l'octandrie monogynie et de la famille des géraniees, renfermant des végétaux d'ornement, presque tous origiaaires du Pérou, qui jouissent pour fa plupart d'une saveur àcre et analogue à celle du cresson. On mange leurs feuilles et leurs fluurs en salade, et leurs fruits

coufits au vinaigre.

Garus; nom d'une source peu distante des bains de La Malou, dans le département de l'Hérault, dont les eaux sont acidules, et la température de 18 à 20

degrés R.
GAROT MORTOUM, s. m. Les anciens chimistes se servaient de ces denx mots pour désigner ce qui reste dans la cornue à la

snite d'une distillation sèche.

CAQUE-SANGUE, s. f. (cacare, aller à la selle, sanguis, sang); rendre du sang avec les selles. C'est la même chose que dysenterie. V. ce mot.

Caracoa, s. m., equi in gyrum conversio; se dit de plusieurs demi-tours à gauche et à droite que le cavalier fait faire à son cheval en changeant de main.

CARACTERE, s. m., character, yapaxtho; empreinte ou marque qui sert à faire reconnaître quelque objet. Les caractères à l'aide desquels les anatomistes distinguent et classent les êtres, sont ordinairement fondés sur leurs principales propriétés physiques ou chimiques. | Le caractère des maladies se tire de leur siège et de leur intensité , de la marche qu'elles affectent, de la forme qu'elles revêtent, etc. ; de la les mots de caractère fûcheux, de caractère de malignité, de mauvais caractère. | Les caractères chimiques, pharmaceutiques, sont ceux qu'on emploie pour représenter une chose que l'on ne veut pas exprimer complétement.

CARACTÉRISER, v. a., depingere ; faire

connaître les qualités qui doivent distinguer une chose de toute autre chose. Caracteristique, adj., proprius; qui

appartient en propre à quelque chose.

— Signes caractéristiques, ce sont ceux qui servent à faire reconnaître une maladie.

ladie.

Garamboller, s. m., averrhoa; genre de plantes de la décandrie pentagynie et

de plantes de la décandrie pentagrüie et de la famille des tréchinthacès, qui renferme plusieurs arbres, tous originaires des Indes orientales, dont les fraits sont plus our moins aigres. On distingue surtout l'averrhoa carambola, ou pommier de Goa, et l'averrhoa carambola dont les fruits out une saveur fort agréable, et sont très-rafrachissans.

CARMEL, s. m., saccharum percoctum; sucre qui a été soumis à l'action du feu , et en partie décomposé; il est mou, déliquescent, d'une couleur rouge et d'une saveur âcre, qui prend un peu à la gorgé. On dit caraméliser le sucre, pour exprimer qu'on va le réduire à cet état.

CARAQUE, s. m.; nom d'un cacao trèsestimé, que l'on tire de la côte de Ca-

raque.

Ĝabonate, s. m., carbonas (carbo, charbon); sel formé par la combinaison de l'acide carbonique avec une base salifiable. Les carbonatés sont tantôt nentes et tantôt avec excès de base, c'est-

à-dire à l'état de sous-sel. Carbonate (sous-) d'ammoniaque, subcarbonas ammonii, ammonium sub-carbonicum; sel blanc, cristallisable, d'une saveur caustique, piquante et urineuse, d'une odeur fortement ammoniacale, qui verdit les couleurs bleues végétales, se dissout dans l'eau froide, et ne neut être dissous dans l'eau chaude, à cause de sa grande volatilité. Il se forme par la décomposition des matières animales. Son action sur l'économie est la même que celle de l'ammonia que, mais moins forte. Il portait autrefois les noms de sel d'Angleterre, et d'alcali volatil concret. Il fait la base de l'esprit volatil de corne de cerf.

Carbonate (sous-) de baryte, sub-earbonas baryta, baryta sub-ear-bonato ia sel cristallisable, dont toutes les formes secondaires derivent d'un thombofie obtus, presque insolable dans l'eau, et dont la poussiere, jetée sur les charbons ardens, devient Immineuse dans l'obscurrité. La nature nous l'offer en plusieurs, contries. C'est un poison, quoi qu'on en ait conseillé l'usage en médecine.

Carbonate (sous-) de chaux, sub-carbonas calcis, calx sub-carbonica; sel insolubledans l'eau , à moins qu'elle ne contienne de l'acide carbonique , et susceptible de prendre des formes cristallines très-direstifiées. C'est le corps le plus abondamment répandu dans la nature. Autrejois on le rangeait parmi les substances. absorbantes , mais les modernes ne s'en servent plus.

Carbonate (tous) de cuivre, sub-carbonas cupri, experna sub-carbonicum; selinsoluble, cristallisable en prismesrhombodiaux diversement modifies, vert, bleu ou brun, qu'on rencontre abondamment dans la nature, et qui se forme à la surface du cuivre et du bronze me a l'an surface du cuivre et du bronze vertical de la composition de vive en proposition de positativier. Il entre dans la composition de obusieurs medicames externes

Carbonate (sous-) de fer, sub-carbonas ferri, ferrum sub-carbonicum; sel jaunâtre, branâtre, brun ou noirâtre, d'un tissu lamelleux, dont les cristaux ont pour haseu nhomboïde, et qu'on trouve en abondance dans la nature. On fabrique de toutes pièces celui qui sert en médecine, et qui porte le nom de safram

de mars apéritif.

Carkonate (sous) de magnésie, sub-carbonas magnesiae, magnesia sub-carbonica; sel blane, gris, jaunatre ou rosé, qui happe fortement à la langue, et qui n'est pas rare dans la nature. Depuis que les médecins l'ent abandonné pour la magnésie pure, les phārmaciens ne le fabriquent plus, comme autrefois, de toutes pièces.

Carbonate (sous-) de plomb, sub-carbonas plumbi, plumbum sub-carbonicum; sel blanc, opaque, pesant, friable, mat dans sa cassure, fusible, vitrifiable, insoluble dans l'eau et cristallisable. Il est très-répandu dans la nature, et employé quelquefois en médecine, mais à l'extètieur seulement, uni avec des corps gras.

Carbonate (2002-) de potasse, sub-carbonas potassa, potassa sub-carbonica; alcali fixe, alcalivegetal, sel de tartre, cendres gravelèse, nutre fixè par le clarbon; sel incristallisable, deliquescent, acre, legerement caustique et très-solable dans l'eau, qui verdit avec force les conleurs blueus végetales, et qui est fusible anfeu. On l'obtient en brûlant les végetaux, lessivant leurs cendres, et faisant évaporer la liqueur à siccité. Le résidn forme la potaisse du commerce. C'est un poison violent, qui, à petites doses, n'agit que comme stimulant.

Carbonate (sous-) de soude, sub-carbonas

sode, soda sub-carbonica; alcali mineral, atlatali fize mineral, natron: sel cristallisable, elllorescent, insoluble dans l'eau, 
d'une saveur dacre el legèrement utineuse, 
qui éprouve au feu la fusion aqueuse, 
qui éprouve au feu la fusion aqueuse, 
qui sa fusion ignée, e, et qui verdit les 
couleurs blenes vegétales. Il existe tout 
formé dans la nature, et on l'obtient 
aussi en brillant les végétaux qui croiston et de l'accompany de 
constitue la roude de commerce. Sou action et ses propriétés sont les mêmes que 
celles du précédent.

Garrons, s. m., carbonium, carboneum, carbonium; corps combustible, rangé parmi les élémens, parce qu'on n'a pas encore pu le décomposer, et qui paraît ir exister à l'état de pureté dans la nature que sous la forme de d'amant. Il y est d'ailleurs très-abondant, soit mélé simplement, soit combine avec d'autres substances, et l'on peut même dire qu'on le rencontre partout.

CARBONE, adj., carbonatus; qui contient du carbone. Le mot carburé est sy-

nonym

CABBONEUX, adj., carbonosus; nom que Doebereiner a proposé d'imposer à

l'acide oxalique.

CARBONIQUE , adj. , carbonicus ; nom d'un acide appelé autrefois air fixe, acide crayeux, acide méphitique, acide acrien. C'est un gaz permanent, incolore, d'une saveur aigrelette, d'une odenr légèrement piquante, plus lourd que l'air atmosphérique, qui rougit peu les cou-léurs bleues végétales, se dissout dans l'eau, et ne peut entretenir ni la combustion ni la respiration. C'est un des corps les plus abondamment répandus dans la nature, où on le trouve soit pur, soit combiné avec d'autres corps. On l'emploie peu en médecine ; cependant sa solution aqueuse est rafraîchissante et antiphlogistique. C'est lui seul qui agit dans la potion de Rivière.

Carbonisation, s. f., carbonisatio; transformation d'une matière végétale ou animale en charbon,

CARBONISER, v. a.; réduire en charbon.

Garbonite, s. m., carbonis; les oxalates porteraient ce nom, si l'on adoptait celui d'acide carboncux pour l'acide

CARBURE, s. m., carburetum; on appelle ainsi toute combinaison du carbone

pelle ainsi toute combinaison du carbone avec un corps combustible, métallique on non métallique, qui n'a point les propriétés des acides.

Carbure d'azote, carburetum azoti; plus connn sous le nom de cyanogène.

Carbure d'azote et de chlore, carburetum azoti et chlorinæ; communément appelé acide chloro-cyanique.

Carbure de fer, carburetum ferri; combinaison dn fer avec le carbone. Elle pent se faire dans des proportions trèsdiverses, d'où résultent l'acier, la plombagine, la fonte, et quelques autres composés dont on s'est peu occupé insqu'à ce

jour. GARBURÉ, adj.; synonyme de carboné. CARCERULAIRE , adj. , carcerularis (carcer, prison ); épithète générique donnée par Mirbel et Gassini aux fruits dé-

converts qui restent clos.

GARCERULE , s. f. , carcerula (carcer , prison); nom donné par Desvaux à des frnits autocarpiens, pluriloculaires et indéhiscens, dont les loges sont confluentes ou distinctes, comme ceux du tilleul.

CARCHÉSIEN , adj. , carchesius (xapyńctov, corde qui passe par le haut d'un mât); nom donné par Oribase à un lac qui était usité de son temps pour la ré-

duction des fractures.

CARCINOMATEUX, adj., carcinodes; qui tient de la nature du carcinôme.

GARCINÔME, s. m., carcinoma (xapxívos, cancre); nom donné par quelques au-tenrs à des tumeurs différentes du cancer, mais qui, suivant le plus grand nombre, est synonyme de ce dernier mot. Quelques uns ont cependant attaché le nom de carcinôme plus spécialement au cancer commençant, et d'autres an cancer encéphaloïde.

CARDAMINE, s. f., cardamine pratensis; espèce de cresson très commune dans les prés, qui a une saveur âcre et amère, et qui jouit de propriétés excitantes, com-

me la plupart des crucifères. CARDAMOME, s. m., cardamomum (xápdanov, cresson); nom donné à l'amomum racemosum et à son fruit. - grand; capsules torses, minces, triangulaires, grisâtres et striées de rouge, largement ombiliquées, d'une odeur et d'une saveur camphrées, et contenant des graines triangulaires. — long; capsules anguleu-ses, acuminées, sillonnées en long, grises, contenant de grosses graines brunes, d'une odeur et d'une saveur agréables. - moyen; capsules mousses, triangulaires, brunâtres, contenaut des graines jaunâtres, anguleuses d'un côté et rondes de l'autre. - pctit; capsules triangulaires, blanches ou jaunâtres, peu striées,

émoussées, renfermant des graines angulenses et ridées. Tous les cardamomes sont excitans.

CARDIA, s. m., cardia, xapsia; orifice supérieur de l'estomac, situé à gauche, entre le grand cul-de-sac et la petite courbure du viscère. Il répond à l'union des deux tiers droits de celui-ci avec le tiers ganche, et à la hauteur de la partie moyenne du corps des dernières vertèbres dorsales.

CARDIETAPIE, s. f., cardiætapis. Alibert désigne par ce mot l'angmentation dn volume du cœur. Elle forme, dans sa Nosologie naturelle, le septième genre

des angioses.

CARDIAGRAPHIE, s. f., cardiagraphia (xapdia, cœur, ypápu, j'écris); description du cœur.

GARDIAIRE, adj. et s. m., cardiarius; nom donné par divers médecins à des vers, mal déterminés ou hypothétiques, qu'on prétend avoir été trouvés dans le cœur ou dans le péricarde. Ce mot n'est pas plus connu des naturalistes que l'objet qu'il désigne.

GARDIALGIE, s. f., cardialgia ( xapôía, cardia, 20,005, douleur); douleur ressentie dans la région épigastrique, et dont on suppose que l'orifice supérieur de l'estomac est le siège. On l'a désignée aussi sous le nom de passion cardiaque.

CARDIALOGIE, s. f., cardialogia (xapδία, cœur, λόγος, discours); traité sur le cœur.

CARDIANASTROPHIE, s. f., cardianastrophia (χαρδία, cœur, ἀνασθροφή, inversion);

transposition du cœur. GARDIAQUE, adj., cardiacus (xapsia, cœur, ou orifice supérieur de l'estomac); qui appartient au cœur ou au cardia .-Artères cardiaques ou coronaires, au nombre de deux; elles naissent de l'aorte, un peu au-dessus du bord libre des valvules sigmoïdes, et se distribuent sur les deux faces du cœur .- Veines cardiaques . dont le nombre varie; elles correspondent aux artères, et s'ouvrent dans l'oreillette droite. - Nerfs cardiaques, le plus souvent au nombre de six; ils naissent des ganglions cervicaux, et se réunissent à un seul point central, le plexus on ganglion cardiaque. - Plexus ou ganglion cardiaque, situé à la partie postérieure de la crosse de l'aorte, devant la bifurcation des bronches ; il est formé par les nerfs cardiaques, unis à des rameaux considérables des pneumo-gastriques.-Passion cardiaque. V. CARDIALGIE. - Remedes cardiaques. V. Cordial.

Gardiatomie, s. f., cardiatomia (καρδία, cœur, τίμνω, je coupe); dissection du cœur.

126

Gardieurysme, s. f., cardieurysma (χαρδία, cœur, εὐρύνω, je dilate); dilatation

anormale dn cœur. Cardinelcose, s.m., cardinelcosis (χαρδία, cœur, λίχωσις, suppuration); sup-

pnration du cœur.

Cardinaliste, s. m.; terme forgé par
Dolawis ponr désigner un principe d'action particulier qu'il admettait dans le
cœur, et qui, suivant lui, présidait à la

respiration et à la circulation du sang. Gardiocèle, s. f., cardiocele (καρδία, cœur, κήλη, hernie); hernie du cœur.

cœur, κήλη, hernie); hernie du cœur. Gabbiogme, s. m., cardiogmus, καρδιογμός; synonyme de cardialgio, dont on s'est servi pour désigner ensuite les

palpitations du cœur, ou les anévrismes de cet organe et des gros vaisseaux. Gardiopalme. V. Gardiopalmie.

CARDIOPALMIE, s. f., cardiopalmus ( xαρδία, cœur, παλμός, battement du cœur). Palpithtion; premier genre des ângioses de la Nosologie naturelle d'Alibert.

Cardiorhexie, s. f., cardiorrhexis (χαρδία, cœur, ῥῆξις, déchirement); déchirure du cœur.

CARDIOTROTR, adj., καρδιοτρωτός (καρδία, cœur, τρώω, je blesse); qui est

blesse au cœur.

CARDIFERICABDITE, s. f., cardipericarditis (χαρδία, cœur, περιχαρδιον, péricarde); inflammation simultanée du

cœur et du péricarde.
GABDITE, S. f., carditis (zapăia, cœnr);
inflammation du cœur. Elle est peu connue, et mérite d'appeler l'attention des

médecins et des anatomistes.

CARDON, s. m., cynara cardunculus; espèce d'artichaut dont on mange les pétioles des fenilles, après qu'ils ont été étiolés.

Garébarie, s. f., carebaria (χάρη, tête, βάρος, poids); pesanteur de tête.

Casixa, s. f., carena (xigo. s) fe lends); épine du dos dans le festus, lorsqu'on ne peut point, encore distinguer les diverses pièces qui la constituent. I Pètale inférieur des fleurs papilionacées, qui, étant presque toujours roulé sur lui-même et comprimé, présente la forme d'une carène de vaissan. l'Angle formé sur le dos d'une fenille ou de tonte autre partie d'un viectal repliée sur elle-même.

Cariné, adj., carinatus; qui présente en dessus une saillie longitudinale aualogue à la quille d'nn vaisseau : écaille glumale, feuille carênée. dépendante quelquefois d'une cause extérieure, mais plus souvent produite par une cause interne, facile à reconnaître au gonflement de l'os qui la précéde et l'accompagne, aux abcés qu'elle détermine, aux fistules qui se forment, à la nature sanieuse, à l'odeur particulière et à la quantité de la suppuration, à la facilité avec laquelle un stylet introduit par l'une des fistules pénètre jusqu'au centre de l'os affecté, et brise les lames osseuses qu'il rencontre, etc.; maladie qui guérit quelquefois par les seuls efforts de la nature, mais qui le plus souvent fait des progrès qui entraînent la perte des malades, si on n'en arrête la marche en la transformant en nécrose, à l'aide du cautére actuel ou des agens chimiques, ou en pratiquant l'amputation de la partie. | Maladie des végétaux, qui est contagieuse, et due à un champignon parasite du genre des urédo. Le froment y est plus

CARM

GARIE, s. f., caries; ulcération des os

sujet qu'ancun autre grain.

Canié, adj., cariosus; se dit d'un os
qui est affecté de carie.

Qui est affecte de carie.

Carier (se), v. r., carie infici; être attaque de carie.

Garieux, adj., cariosus; qui a rapport à la carie, qui est entretenn par elle. Ulcère carioux.

Ganiossa, s. f., cariopsis (κάρη, tête, δύσις, figure). Richard appelle ainsi un fruit indéhiscent et monosperme, dont le péricarpe adhère fortement aux tégumens de la graine, comme celui des graminées.

Canuxa, s. f., cariina: genre de plares de la surgenésie polygamie égale et de la famille des corymbières e, dont une espèce, carlina un ulgraire, était employée antrefois en médecine, où l'on constant se arciare sous le nom de radia hercantina. Celles de la cardina accustie, et bere aussi jadis sous le nom de camilian biane: elles possèdent des propriétés no injunc est atimiques et stimulantes bien marquées.

Carlsbad, en Bohême, célèbre par ses eaux acidules et salines chaudes.

Caminary, adj., carminans, carminativus (carminare, charmer, ou de carmen, vers., à cause de la puissance magique que les anciens attribusient à la poésie de pouvoir calmer les douleurs); on a appelé de ce nom les médicamens que l'on pensait jouir de la propriété de procurer la sortie des gaz contenus dans le canal intestinal. Les remédes carmie natifs sont toujours choisis parmi les substances aromatiques.

CARMINE, s. f., carmina; synonyme de cocheniline. Substance d'un aspect grenn et comme cristallin, d'un ronge pourpre et éclatant, inaltérable à l'air et à la lumière, fusible et décomposable an fen, soluble dans l'ean, insoluble dans l'alcool pur , l'éther et les huiles , précipitable de l'eau par l'alumine, et qui forme la matière colorante de la cochenille, seule substance dans laquelle on l'ait rencontrée jusqu'à ce jour. Elle ne contient point d'azote.

CARNAGE, s. m., canis visceratio; c'est faire manger un cheval aux chiens.

GARNASSIER, adj. et s. m., carnarius (caro, chair); qui aime à manger de la chair. Les zoologistes donnent ce nom à one famille de mammifères qui se nourrissent de chair.

CARNIFICATION , s. f., carnificatio (caro, chair, fieri, devenir); mode d'altération pathologique dans lequel certains organes paraissent transformés en chair, du moins sous le rapport de leur consistance. On dit carnification des poumons, lorsque ces organes sont devenus durs, compactes, et qu'ils présentent une texture semblable à celle du foie; mais le mot hépatisation, auquel on a souvent substitué cette dénomination, rend mienx l'idée qu'on doit se faire de cet état du tissu pulmonaire. L'ostéo-sarcôme est regardé comme une véritable carnification des os.

GARNIFIÉ , adj. , in carnem conversus ; converti en chair.

CARNIVORE, adj. et s. m., carnivorus (caro, chair, vorare, dévorer); qui se nourrit de chair : synonyme de carnassier. Cette épithète a été donnée aussi à des médicamens destinés à consumer les chairs fonguenses ou les excroissances qui s'élèvent des plaies ou des ulcères.

CARNODE, s. m.; nom donné par Cassini à toute excroissance ou tout épaississement très-notable d'un organe quelconque d'un embryon.

CARNOSITÉ, s. f., carnositas (caro, chair ); végétation fongueuse qu'on supposait autrefois être très-fréquente à la suite de la gonorrhée, que l'anatomie pathologique a démontré être très-rare, et à laquelle on attribuait alors le plus grand nombre des rétentions d'urine causées par le rétrécissement du canal de l'nrètre. Carnosité vénérienne ; c'est , suivant Cullerier, une tumenr cutance, cellulaire

et membranense, qui reconnaît pour cause le virus syphilitique.

GARONCULE, s. f., caruncula (diminutif de caro, chair); petit morceau de chair. Caroncule lacrymale, caruncula lacry-

malis; éminence rougeâtre, placée au grand angle de l'œil, et formée par un repli de la conjonctive, qui contient plusieurs follicules muqueux, ainsi que les bulbes de quelques poils d'une grande ténuité. | Chcz le cheval elle est garnie de petits poils; dans certains chevaux elle est plus grosse, plus saillante qu'à l'ordinaire, et a été prise par des maréchaux ponr une maladie connue sous le nom d'onglée ou de ptérygion.

Caroncule de l'urêtre, caruncula urethræ virilis; nom donné par quelques auteurs au veru montanum.

Caroncules myrtiformes, carunculæ myrtiformes, cuticulares; petits tubercules rougeatres, dont le nombre varie, ainsi que la forme, qui sont situés à l'orifice du vagin, et qu'on a supposé être formés par les débris de la membrane hymen, déchirée lors du premier coït.

CARONCULEUR, adj., carunculosus; qui a rapport aux caroncules, ou mieux aux carnosités. La rétention d'urine caroneuleuse était celle que l'on attribuait autrefois, et à tort, à des carnosités de l'urètre. CAROTIDAL. V. CAROTIDIEN.

CAROTIDE, adj. et s. m., carptides, caroticus, capitalis, jugularis, soporalis, soporarus, soporiferus, somniferus, apo-plecticus, lethargicus (κάρος, assonpissement); nom donné aux six artères principales qui portent le sang à la tôte. On les distingue en primitives, dont la gauche naît de l'aorte, et la droite, d'un trone qui lui est commun avec la sousclavière; caternes, branches des primitives, qui s'étendent depuis la fin de cellesci jusqu'au col du condyle de la machoire inférieure; et internes, autres branches des primitives, qui, nécs du même point que les précédentes, entrent dans le crâne, et se terminent au niveau de la scissure de Sylvius, en se partageant en plusieurs rameaux.

Caroticien, adj., caroticus; qui est en rapport avec les artères carotides. -Canal carotidien, qui donne passage à l'artère carotide et à quelques filets nerveux. - Trous carotidiens, distingués en externe et en interne, qui sont les orifices du canal de ce nom.

CAROTIQUE, adj., caroticus (xápos, as-

sounissement): se dit en nathologie d'un sommeil ou d'un assonpissement profond qui approche du carus, Sommeil ca-

rotique . état carotique.

CAROTTE, s. f., daucus : geure de plautes de la nentandric digunie et de la famille des ombelliferes, dont une espèce, la caratte commune, daucus caratta fournit dans ses racines un aliment aussi sain qu'agréable. C'est à tort qu'on a décoré ces raciues de propriétés spéciales , car elles n'agissent que par le mucilage sucré et peu aromatique qu'elles renferment. Leur pulpe est utile en cataplasmes dans certains cas, lorsqu'on a donné le temps à la fermentation alcoolique de s'v établir. Les graines sont stimulantes comme celles de presque toutes les ombellifères.

CABOUBIER, s. m., ceratonia siliqua; arbre de la polygamie triccie et de la famille des légumineuses, qui croît dans le midi de l'Europe et le Levant. On mange ses gousses, qui renferment une

pulpe sucrée, de consistance sirupeuse. CAROUGE, s. f.; fruit du caroubier. V.

CARPADÈLE , S. m., carpadelium (xapπὸς, fruit, αθηλος, découvert); nom donné par Desvaux à des fruits héterocarpiens déhiscens et pluriloculaires, qui se composent d'un péricarpe sec, enveloppé par le calice, et à loges distiuctes, monospermes, opposées, comme ceux des ombellifères.

CARPE, s. m., carpus, χαρπός; partie du membre thoracique qui est intermédiaire entre l'avant-bras et la main . et qu'on appelle volgairement poignet. Le carpe est composé de huit os, disposés sur deux rangées, savoir : le scaphoïde, le semi-lunaire, le cunéiforme, le pisiforme, le trapèze, le trapezoïde, le grand os et l'os crochn. | Articulation du genou, os carpiens, os du genou, (Girard, Bourgelat.)

CABPHOLOGIE, s. f., carphologia (xáoφος, fétu, λέγω, je recueille); action de ramasser des brins de paille. Mouvement continuel et automatique que font quel-

ques malades qui semblent chercher des flocons dans l'air, ou bien vouloir enlever le duvet des draps et des convertures. Symptôme de mauvais augure.

CABPIEN, adj., carpianus; qui appartient au carpe. - Articulations carpiennes, qui unissent ensemble les os du carpe. - Ligamens carpiens, qui main-tiennent ces os reunis. - Région carpienne on carpe.

CARPOBALSAME, s.m., carpobalsamum;

nom pharmacentique du fruit de l'amyris opobalsamum , arbre du Levant. C'est une haie arrondie ou oblougue, brunatre , acuminée , ridée et marquée de quatre ligues, qui renferme une amaude blanche et huileuse, d'une odeur et d'une savenr agréables. Ce fruit est stimulant

CARPOLOGIE . S. f. . carpologia ( xaomòc. carpe, λένω, je ramasse); action de 1amasseravec les mains. Ce mot a la même

acception que carphologie.

CARPO-METACARPIEN, adi. et s. m. carpo. metacarpianus: qui est commun au carne et au métacarne. - Articulations carnométacarpiennes, au nombre de quatre.-Muscles carno-métacarniens : sons ce nom Chaussier désigne l'opposant du pouce, et l'opposant du petit doist. CARPO-PHALANGIEN du nouce . carno-

phalanginus pollicis manús : nom donné par Chanssier au muscle fléchisseur du

Carno-phalangien du petit doigt, carnophalanginus minimis digiti : nom sous lequel Chaussier désigne le muscle adducteur du netit doigt.

CARPO-SUS-PHALANGIEN, carpo-suprâ-phalanginus: dénomination imposée par Chaussier au muscle court abducteur du pouce de la main.

CARRÉ, adj., quadratus; nom donué à l'os sur lequel les deux machoires s'articulent dans les oiseaux. C'est le cadre du tympan, articulé avec le crâne par diarthrose.

Carré de la cuisse, adj. et s. m., quadratus femoris ; ischio sous-trochanterien , Ch.; muscle pair, mince, aplati et quadrilatère, qui, de la tubérosité ischiatique, se porte à la ligne oblique par laquelle les trochanters communiquent avec la ligne apre du fémur. Il est situé entre les deux inmeanx, et contribue à faire tourner le fémur sur son axc, ce qui porte la pointe du pied en dehors.

Carré de la lèure inférieure. V. ABAIS-SEUR de la lèvre inférieure.

Carré des lèvres, adj. et s. m., quadratus labiorum : l'un des auciens noms

du muscle abaisseur de la lèvre inférieure.

Curré des lombes , adj. et s. m. , quãdratus lumborum : muscle pair , épais , aplati et quadrilatère, qui s'étend de la crête iliaque et du ligament ilio - lombaire à presque toute la longueur du bord inférieur de la dernière fausse côte, qu'il sert à abaisser, Il est situé entre deux

Carré du menton. V. ABAISSEUR de la

levre inférieure.

Carre pronateur, adj. et s. m., pronator quadratus; muscle pair, mince, aplati et quadrilatère, situé à la partie inférieure de la face palmaire de l'avant-bras, qui s'étend en travers du cubitus au radins, et opère la rotation de ce dernier os sur son axc, de dehors en dedans, de manière à porter la main dans la prona -

GARREAU, s. m., tabés mesenterica; tuméfaction des ganglions lymphatiques dn mésentère, suivie d'un état de consomption du sujet. On donne encore le nom impropre d'atrophie mésentérique à

cette maladie.

GAREBLET, s. m., acus triangularis; aignille droite, longue de deux à quatre ponces, à pointe triangulaire, dont on faisait usage autrefois dans plusieurs opérations, et qui est aujourd'hui inusitée.

GARRIÈRE, s. f., hippodromus; terme de manége, qui se dit d'une grande place destinée aux courses des chevaux.

CARTHAME, s. m., carthamus tinctorius; plante annuelle de la syngénésie polygamie égale et de la famille des cynarocéphales, qui croît en Europe. Ses corolles fournissent une couleur rose ou ponceau ponr les étoffes de soie. Ses fruits, purgatifs pour l'homme, sont oblongs, carrés, luisans et blancs; sous une enveloppe très-coriace, ils renferment une amande huileuse, d'une saveur d'abord douce, puis un peu âcre.

CARTHAMITE, s. f., carthamita ; l'un des principes immédiats des végétaux ; substance d'un rouge très-foncé, insoluble dans l'eau et les huiles, soluble dans l'alcool et l'éther, qui constitue le principe colorant du carthame, et qui, broyée avec du talc hien pulvérisé, constitue le rouge végétal dont on se sert

pour la toilette. CARTILAGE, s. m., cartilago, χόνδρος. Les anatomistes désignent sous ce nom des solides organiques flexibles, compressibles, peu extensibles, très-élastiques, moins durs, moins pesans et moins compactes que les os, mais plus durs que tontes les autres parties du corps, et qui ont une couleur blanche, laitcuse, opaline. Les uns servent à encroûter les extrémités osseuses destinées à se mouvoir les unes sur les autres ; certains entrent dans la composition d'autres organes, comme sont ceux du larynx et de la tra-

CASÉ chée-artère; plusieurs, enfin, disparaissent avec l'age, et se convertissent en véritables os.

Gartilagineux , adj. , cartilaginosus ; qui a rapport au cartilage; substance cartilagineuse, tissu cartilagineux.

CARTILAGINIFICATION, s. f., cartilaginificatio; transformation, dégénérescence normale ou accidentelle d'un tissu quelconque en cartilage.

Carus, s. m. (xxpos, sommeil profond ); sommeil morbide pendant lequel le malade est dans un état d'insensibilité

complète.

Carvi, s. m., carum carvi; plante herbacée de la pentandrie digynie, et de la famille des omhellifères, qui croît dans le midi de la France. Ses graines ont une odeur aromatique, forte et agréahle ; elles sont douées à un haut degré de la propriété stimulante.

CARYOCOSTIN, s. m., caryocostinus (xxροχεύω, j'assaisonne, χόσίος, costus); nom d'un électuaire drastique, aujourd'hui abandonné, qu'on préparait avec du costus, du girofle, du gingembre, du cumin, de la scammonée et des hermodactes, incorporés dans du miel blanc.

Cas rares; on nomme ainsi tout ce qui présente quelque chose d'extraordinaire en anatomie, en physiologie, ou en pa-

thologie.

GASCARILLE, s. f., croton cascarilla; arhuste du Paraguay, de la famille des euphorbiacées, dont on emploie l'écorce en médecine. Cette écorce est en fragmens roulés, peu cpais, très-friables, d'un gris cendré à l'extérieur, brnns en dedans, d'une odeur très-aromatique, d'une saveur âcre et amère. C'est un fort stimulant tonique, qui passe pour féhrifuge, et qu'on joint souvent au quinquina.

CASEATE, s. m.; caseas; sel produit par la combinaison de l'acide caséique avec une base salifiable.

Casente d'ammoniaque, caseas ammonii; sel incristallisable, d'une saveur salée, piquante et amère, à laquelle tous les fromages faits, qui en contiennent beaucoup, doivent l'impression qu'ils cansent sur l'organe du goût.

Caséation, s. f., caseatio; action par laquelle la partie caséeuse se convertit

en fromage.

Caséeux , adj., casearius ; qui est de la nature du fromage. - Matière caséeuse ou caséum. - Oxide caséeux ou caséine. GASÉINE, s. f., caseina; substance légère, blanche, spongieuse, pulvéruleute, insipide, inodore, onetueuse au toucher, sans action sur les couleurs végétales, soluble dans l'eau chaude, insoluble dans l'éther, presque insoluble dans l'alcool, soluble dans la potasse, et sublimable en partie par le feu, qui fait la base de tous les fromages fermentés, dans lesquels elle se développe spontanément, et dont elle altère d'autant plus la qualité qu'elle est plus abondante, car c'est elle qui les rend cassans.

Caseique, adj., caseicus; nom d'un acide légèrement jaunâtre, de consistance mellitique, soluble dans l'eau et l'alcool, d'une saveur aigre, amère et fromageuse, qui se développe spontanément dans les fromages, par l'effet de la fermentation, et qu'on peut aussi se procurer en faisant fermenter du gluten dans de l'ean.

CASEMATE, s. m.; trou d'environ deux pieds de diamètre, dans lequel les renards et les blaireaux font tête aux bas-

cote

Caséem, s. m., caseum; substance blanche, insipide, inodore, sans action sur les couleurs végétales, plus pesante que l'eau, insoluble dans ce liquide, soluble dans les alcalis et les acides organiques, enfin susceptible de fermenter, qu'on obtient en faisant coaguler le lait, et lavant le caillé à grande eau.

CASQUE, s. m., galea; levre supérieure des corolles labiées, quand elle est concave en dessous, convexe en dessos. On donne aussi ce nom aux divisions supérieures du périanthe des orchidées.

CASSAVE , s. f. : sorte de gâteau que les Américains préparent avec la fécule de

CASSE, S. f., cassia : genre de plantes de la décandrie monogynie, et de la famille des légumineuses, dont plusieurs esnèces intéressent la médecine. Le canesicier, cassia sistula, arbre d'Égypte et des Indes orientales, donne la casse des boutiques. V. ce mot. La casse lancéolée, cassia lanceolata; fournit le séné du Le-vant; celle d'Italie, cassia senna, le séné d'Italie, et celle à feuilles obtuses, cassta obovata, le séné de Barbarie. Les feuilles de sent ou buit autres espèces peuvent être substituées au séné véritable. Les graines du cassia absus sont chargées de mucilage. On mange les fruits de quelques espèces. Casse aromatique. V. FAUSSE cannelle.

Casse cuite, casse mondée qu'on a fait cnire à un feu doux, avec un peu de sucre et d'eau de fleurs d'oranger.

Casse des boutiques, V. Casse en baton-Casse en batons; nom pharmaceutique des légumes du cassia fistula, qui sont cylindriques, droits, longs d'un pied et demi à deux pieds, épais d'un pouce, et qui, sous une pellicule mince, dure. ligneuse , noiratre , renferment un grand nombre de cloisons transversales formant des loges remplies d'une pulpe noire, molle et un peu sucrée, au milien de laquelle se trouvent les graines. Cette pulpe est un doux laxatif fort usité en médecine.

Casse en noyaux; mélange de pulpe. de graines et de débris des cloisons transversales, qu'on obtient en ratissant l'intérieur des bâtons de casse, après les avoir fendus longitudinalement.

Casse mondée; pulpe de casse qu'on a débarrassée des graines et des cioisons. en la passant à travers un tamis de crin

CASSURE, s. f., fractura : ce mot s'applique en général aux solutions de continuité des corps fragiles, et se dit par ticulièrement de l'aspect que présentent les minéraux qui ont été cassés. Cassure vitreuse, etc.

CASTELLETTO-ADORNO, en Italie, près d'Acqui, possède des eaux minérales sulfureuses.

CASTERA-VIVENT, petit village du département du Gers, près duquel coule une source minérale ferrugineuse acidule froide, et une autre sulfureuse, dont la température est de 23 degrés et demi R

CASTLEAD, dans le comté de Ross et Angleterre, a des eaux minérales salines, qui contiennent un neu de soufre.

CASTOREUM, s. m., castoreum (xáστωρ, castor); substance brune, solide, cassante, d'une saveur amère et acre, d'une odeur nauséabonde, qui se ramollit par l'action de la chaleur, et qui provient de la solidification d'une humeur jaune et sirupeuse fournie par plusieurs amas de follicules situés de chaque côté de l'ouverture commune de l'anus et du prépuce du castor, d'où elle se verse dans une cavité centrale et piriforme. C'est un excitant qui paraît agir d'une manière spéciale sur le cerveau, par la voie des sympathies, et qu'on range parmi les antispasmodiques.

CASTRAT, S. m., castratus (castrare, châtrer); individu auquel on a retranché les testicules.

CASTRATION, s. f., castratio; opération par laquelle on retranche les testicules qui, pendant long-temps, a été en usage en Italie, où elle est maintenant défendne, pour conserver aux enfans une voix claire et aiguë; qui est encore usitée dans l'Orient envers les esclaves chargés de la garde des femmes ; qu'on a pratiquée aussi dans l'intention d'obtenir la cure radicale des hernies, mais dont l'emploi doit être restreint aux cas où les testicules sont affectés d'une maladie qui les a désorganisés, et qui compromet l'existence de l'individu. On peut la réduire aux règles suivantes : 1° tendre les tégnmens sur la tumeur, en saisissant celle-ci d'une main par sa partie postérieure, et la ramenant en arrière; 2º les inciser d'un seul trait de bistouri dirigé de l'anneau inguinal vers le fond des bourses, s'ils sont sains; comprendre, an contraire, entre deux incisions semi - elliptiques toute la portion qui est affectée, s'ils sont malades : le testicnle, pressé de toutes parts, sort alors entre les lèvres de la plaie, et fait saillie au dehors; 3º l'isoler par quelques coups de bistouri, ainsi que le cordon spermatique, après l'avoir fait saisir et soulever par un aide; 4º serrer alors une forte ligature antour du cordon, afin de le retenir, et en pratiquer la section d'un seul conp; 5° lier avec soin tous les vaisseaux; 6º retrancher la ligature destinée à retenir le cordon, et panser la plaic simplement. - Opération qui consiste à faire l'ablation des testicules ou des ovaires aux animaux, pour les empêcher de se

CATAAL, adj. et s. m. Geoffroy Saint-Hilaire donne le nom d'os cataaux à la seconde paire d'osselets placés au-dessous du cycléal, et reposant immédiatement sur les paraaux, dans les animaux chez lesquels les pièces vertébrales sont gé-

minées.

CATABLÈME, S. M., xxxx65\nux. Hippocrate désigne par ce nom une bande dont on fait usage ponr entourer et resserrer

un bandage.

CATACÉRASTIQUE, adj., catacerasticus (xαlακεράννυμι, je tempère); on donnait autrefois ce nom à des médicamens que l'on croyait propres à corriger l'acrimonie des hameurs. C'étaient ordinairement des fruits doux, contenant ua principe mucoso sncré.

CATACHASME, s. m., scarificatio, zatáγασμα (καταγαίνω, je m'entr'ouvre); cre-

vasse. | Scarification. Catachysis (καταχέω, je verse). Par

affusions d'eau froide.

ce mot, Hippocrate entendait parler des CATACLASE, s. f., cataclasis, xxxxxxx-

τις (κλάω, rompre); mot employé par Hippocrate et Vogel pour exprimer la distorsion des venz.

GATACLYSME, s. m., cataclysmus (xxrazloger, inonder, ensevelir). Dans les onvrages d'Hippocrate, ce mot est synonvme de clystère. Cœlius Anrélianns donne ce nom à une sorte d'écrasement. Quelques auteurs se sont servis de cette expression pour désigner un bain de

CATAGME, s. m., catagma (κατάγω, je brise); fracture.

CATAGMATIQUE, adj., catagmaticus (xaτάγω, je brise); qui est propre à favo-riser la consolidation des fractures. Bandage, emplatre, remède catagmatique.

CATAIRE, s. f., nepeta cataria; plante vivace et fruticuleuse de la didynamie gymnospermie, et de la famille des la-bices, qui exhalc une odeur fétide et désagréable, à raison de laquelle on la regardait autrefois comme anti-hystérique et emménagogue.

CATALEPSIE, s. f., catalepsia, catalepsis (χαταλαμδάνω, je surprends); maladie dans laquelle il y a suspension subite de l'action des sens et du mouvement, et possibilité aux membres et même au tronc de conserver les diverses positions qu'on lenr fait prendre. Quelques auteurs grecs se sont servis de ce mot dans sa véritable acception, pour marquer l'action de surprendre, de saisir, etc.

CATALEPTIQUE, adj., catalepticus; qui est dans un état de catalepsie, ou qui a quelque rapport à la catalepsie. CATALOTIQUE. V. CATULOTIQUE.

GATAPASME, adj., catapasmatus (xaraπάσσω, je saupoudre); nom que les anciens donnaient à des poudres composées, dont ils faisaient usage pour saupoudrer les ulcères on la peau.

CATAPÉTALE, adj., catapetalus; nom donné par Linné à la corolle dont les pétales, attachés sur l'androphore, ne tombent point séparément après la floraison.

CATAPHORA, s. m., prostratio, somnolentia (xarà, en bas, φορεύω, je porte); somnolence avec prostration, les membres tombant quand on les abandonne à leur propre poids. | Premier degré du coma.

Сатариваста, в. т. (хадафракта, спіrasse); nom par legnel Galien désigne un bandage qui s'applique autonr du thorax et des épaules, et qui est analogne à celui qu'on appelle aujourd'hui quadriga.

CATAPLASME, s. m., cataplasma: médicament mon, et de consistance pulpense. qu'on applique à l'extérieur du corps. La manière d'agir des cataplasmes varie suivent la nature des substances qu'on ajoute à celles qui eu font la base, ou dont on se sert pour les composer entièrement. C'est ainsi qu'on peut les rendre à volonté émolliens, toniques, excitans, irritans, rubéfians, épispastiques, parcotimes, etc

CATAPLEXIE. S. f., cataplexia (varaπλήσσειν, frapper de stupeur): engourdissement subit qui s'empare d'un membre ou de toute autre partie du corps.

CATAPSYNIE. s. f. catapsynis (xara-Juyer, rafraichir): refroidissement du corps sans transpiration ni tremblement. CATAPTOSE . S. f. . cataptosis ( zaramin-

Try, tomber); ce mot a été employé pour exprimer l'action de tomber subitement à terre, comme cela arrive souvent lors d'une attaque d'épilensie ou d'apoplexie.

CATABACTE, S. f., cataracta, suffusio oculi, χαταράχης (κατάρασσω, je tombe); maladie qui consiste dans l'opacité isolée ou simultanée du cristallin, de sa membrane, ou du fluide de Morgagni, qu'on attribuait, avant les travaux des anatomistes et des physiciens du dixhuitième siècle, à un afflux d'humeurs s'épaississant en forme de pellicule ou de membrane entre la pupille et le cristallin, dont les signes principaux sont. 1º la diminution progressive et lente et l'extinction presque totale de la vue, le malade, dans les dernières périodes de la maladie ne pouvant plus que distinguer la lumière des ténèbres, mais le pouvant toujonrs; 2º une tache de couleur différente, suivant les cas, et placée immédiatement derrière la pupille, qui conserve sa mobilité : dont les causes les plus ordinaires sont les progrès de l'âge, les professions qui exposent les yeux à une vive lumière, et les violences extérieures, et qui ne pent gnérir que par nne opération chirurgicale qu'on pent faire de quatre manières, c'est-à-dire par quatre méthodes différentes : 1º l'abaissement , qui consiste à plonger dans la sclérotique, un peu audessus du diamètre transversal de l'œil. et à denx lignes de la circonférence de la cornée transparente, nne aiguille à cataracte, dont on fait parvenir la pointe dans la chambre postérieure de l'œil, et à l'aide de laquelle on saisit par leur partie supérieure et par leur face antérienre le cristallin et sa capsule, pour les porter à la partie externe et inférieure du globe, où on les abandonne : 2º le broiement, qui se fait de la même manière que la méthode précédente, excenté qu'an lieu de détourner le cristallin de l'axe des rayons visuels , on le divise en place à l'aide du tranchant de l'aiguille, et qu'on en dissemine les fragmens dans l'énaisseur du corps vitré et même dans la chambre antérieure, où ils sont absorbés: 3º l'extraction, qui consiste à détacher par une incision demicirculaire la demi-circonférence inférienre de la cornée transparente, à inciser la membrane cristalline, et à faire sortir le cristallin, à l'aide d'une pression donce, à travers l'incision de sa cansule , la pupille et la plaie de la cornée: 4º la hératonywis, qui consiste à faire arriver une aiguille à cataracte à travers la cornéc transparente et la pupille, jusqu'au cristallin, qu'on déprime on qu'on broie. | Les marechaux l'appellent dragonneau lorsqu'elle est incomplète, et dragon si elle est complète. Du reste, on fait les mêmes distinctions que dans l'homme ; on présère l'abaissement.

Cataracte blanche : variété très-commune de la cataracte cristalline . dans laquelle elle présente une couleur blanche. Cataracte branlante; cataracte dans laquelle le cristallin affecté d'opacité est en même temps mobile. Elle est extrêmement rare.

Cataracte brune : variété assez rare de la cataracte, dans laquelle le cristallin présente une couleur brune.

Cataracte caséeuse ; variété de la cataracte, dans laquelle le cristallin est transformé en une substance qui présente l'apparence du caséum du lait.

Cataracte cristalline : opacité du cristallin.

Cataracte fixe: cataracte dans laquelle le cristallin devenu opaque reste immobile dans le lieu qu'il occupe. C'est la plus ordinaire.

Cataracte grise : variété assez commune de la cataracte, dans laquelle le cristallin est d'une couleur grise.

Cataracte jaune ; variété de la cataracte, dans laquelle le cristallin présente une couleur jaune. Cataracte laiteuse ; variété de la cata-

racte, dans laquelle le cristallin est transformé en un liquide semblable à du lait-Cataracte membraneuse; opacité de la membrane cristalline.

Cataracte noire: variété très-rare de la

cataracte, dans laquelle le cristallin opaque est d'une coulenr noire. | Amaurose, snivant quelques auteurs.

Cataracte perlée; variété très-commune de la cataracte cristalline, dans laquelle le cristallin présente l'apparence de la

perle.

Cataracte pierreuse; variété de la cataracte, dans laquelle le cristallin opaque présente la dureté de la pierre.

Cataracte primitive; opacité de la membrane cristalline, qui survient avant qu'on ait pratiqué l'opération.

Cataracte secondaire; opacité de la membrane cristalline, qui survient quelquefois après qu'on a extrait, déprimé on brové le cristallin.

Cataracte verte; variété rare de la cataracte, dans laquelle le cristallin présente une couleur verte.

sente une couleur verte.

CATABACTÉ, adj., cataractatus, cataracta vitiatus; qui est affecté de la cata-

racte.

CATABÁCTER (se), v. n., suffundi; se dit des yeux dont le cristallin ou sa membrane commence à perdre sa trans-

Parence.

CATABBHAL, adj., catarrhalis; equi a rapport au catarrhe : toux catarrhale.

fièvre catarrhale.

Gatarrius (xark), en bas, fois, elocule), nom donne primitivement aux écoulemens qui sont le produit de l'inflammation des membranes muqueuses : les catarrhes sont donc des phlegmasies. Le catarrhe nauf, le catarrhe de l'orcille, le catarrhe pulmonaire, le catarrhe de l'estome, le catarrhe de l'activa de la vessie, etc., sont des inflammations des membranes muqueuses du nex, du conduit auditif, des bronches, de l'estomae et de la vessie.

CATABRHECTIQUE, adj., catarrhecticus (απταξεήγγυμι, fondre, briser); on appelait jadis ainsi des substances auxquelles on attribuait des propriétés dissolvantes, comme l'oxymel, etc.

CATABRHEUX, adj., catarrhosus, catarrho obnoxius; sujet au catarrhe, affecté

d'un catarrhe.

CATABRHENIE, s. f., catarrhexis, καταβρτές; propriété dont jouissent les remèdes qu'Hippocrate nommait catarrhectiques. | Ge mot signifie aussi, dans ses ouvrages, évacuation alvine.

CATABRIOPIE, S. f., χαταξόροπία (χατά, en bas, ρίω, je coule); mot par lequel on désignait l'afflux des liquides vers les parties inférieures, et plus particulièrement vers les viscères abdominaux. Le met αναζόσπία lui est opposé.

CATARTISME, s. m., catartismus (χαταρτίζω, je raccommode, je rénnis); réduction d'une luxation.

CATASTALTIQUE, adj., catastalticus (χαταστέλλει», resserrer); astringent, styptique.

Catastase, s. f., catastasis, χαθάσθασις (χατίσθημι, j'établis); état, manière d'être, constitution.

CATATASE, s. f. (χατατείνω je dirige, j'étends); extension ou réduction des membres fracturés.

Cartiadion, s. m., κατειαδιου; instrument dont parle Artite, et dont on se servait pour provoquer nne hémorrhagie nasale dans les cas de céphalaigie.

nasale dans les cas de céphalaigie. Cateonese, s. f., catæonesis (ἐαταιονάω, j'arrose); synonyme d'ablution.

CATEARSIE, s. f., catharsis (χαθαίρω, je purge); évacuation naturelle ou artificielle qui a lieu par une partie quelcon± que du corps.

Carnarique, adj et s. m., catharticus, xωθαρτικός κωθαίρω, je purge); nom générique sous lequel on désigne toutes les substances qui purgent sans irriter beaucoup ni long-temps le canal intestinal, comme font les sulfates, tartrates, phosphates et hydrochlorates de potasse, de soude et de magnésic.

CATHEMERINE, adj., cathemerinus (zarà, pendant, huípa, jour); nom donné aux flèvres dont les accès reviennent tous les jours.

jours. Сатне́вък, s. f., cathæresis (хадара, je soustrais, j'abats); épuisement, déperdition ou évacuation qui n'est point l'ef-

fet de l'emploi de la saignée ou des purgatifs.

Carmántrique, adj., authareticus (xa-Zalpa, je détruis, je nongé); on nomme ainsi certaines substances légèrement caustiques, dont ons est pour consumer les chairs fongueuses qui s'élèvent quelquefois des plaies ou des ulcères, ou pour faire disparattre des excroissances situées sur les membranes muqueuses.

 une rainure qui se termine en cul-de-sac à trois ou quatre lignes de cette extrémité, et qui est destinée à guider le couteau-lithotème dans l'opération de la stille.

teau-lithotome dans l'opération de la taille. Cathétéaisme, s. m., catheterismus, αθιτημοφώς; opération qui consiste à

introduire une sonde ou un cathéter dans, la vessie.

CATHIDRYSIS, s. f.; action de replacer ou déplacer une partie:

CATHOLCEUS, s. m.; bande que l'on appliquait autour d'une sorte de bandage de tête appelé periscepostrum, pour en prévenir le relâchement.

Carnoucor, s.m., catholicum, xabolixòc (xark, par, 50cc, tout); nom d'un electuaire minoratii, aujourd'unifort peu usité, qui se compose de pulpe de casse et de tamarin, de pondres de rhuharle, séné; réglises, semences de violettes et quatre semences froides majeures, qu'on incorpore dans un sirop préparé aveo les semences de fenouil, les racines de polypode, de chicorée, de réglises, et les feuilles d'aigremoire et de scolopendre.

CATROLIQUE, adj., catholicus (xazk, par, 50z, tout); général, universel. On entendait anciennement par humeurs catholiques, celles qui se trouvent par tout le corps; remédes catholiques, ceux que l'on pensait être appropriés à toutes les maladies; fourneau catholique, celui qui était propre à toute espéce d'opérations.

Gatias, s. m., catias (κατίαπτω, je blesse); instrument tranchant dont on faisait usage quand on voulait extraire le fœtus mort de la matrice.

Carocatharique, adj. et s. m., catocatharticus (κατὰ, en bas, καθαίρω, je purge); se dit des médicamens qui purgent par les selles.

CATOCHE OU CATOCHUS, s. m., catochus (χατίχω, je retiens); disposition au sommell, sans cependant que celui-ci ait lieu.

CATOCLÁSIR, s. f., catoclesium (xcrk, autour, xidelo, je recouvre). Desvarua appelle ainsi des fruits hétérocarpiens, monospermes, indéhiscens, dont le péricarpe, coriace et non ligneux, est recouvert par le calice, qui ne devient jamais charnu, tels que ceux des ansérines.

Caroussus, s.m., subhumeratio (xxxx), dessous, özug, épaule); opération antreficis usitée pour réduire la luxation de l'humérus, et dans laquelle le chirurgien, après avoir placé son épaule sous l'aisselle du bras luxé, enlevait le malade

de terre, confiant à la seule pesanteur du corps le soin d'exercer la contre-extension et la coaptation. C'est de la même manière qu'agissaient la porte, l'échelle, et d'autres moyens analogues qui sont abandonnés depuis long-temps.

CATOPTHE. V. SPECULUM.

CATOPTHOMARCIE, s. f., catoptromantia
(κάτοπΊρον, miroir, μαντεία, divination);
art de faire que les événemens futurs se
peignent dans un miroir.

CATORCHITES, vin aigre que l'on fait avec le raisin noir ou les figues sèches. On le donnait autrefois comme emménagogue et diurétique.

CATORETIQUE, adj., catoreticus (κατὰ, en bas, ῥίω, je coule); purgatif.

CATOTÉRIQUE, adj., catotericus (xarà, en has, περεῖν, percer); purgatif.

CATULOTIQUE, adj., catuloticus (χατυλόω, je cicatrise); cicatrisant, ou qui tend a accélérer la cicatrisation. | Remède propre à faire disparaître les cicatrices.

CAUCALOÑDES, adj. Moschion a donné ce nom à la rotule, qu'il trouvait avoir quelque ressemblance avec la fleur du caucalis.

CAUCHEMAR, 's, m., incubus, ephiates, oneirodynia, iepakris; perception douloureuse dans le sommeil, d'un poids que l'on s'imagine être placé sur l'épigastre ou la poitrine, avec tendance infructueuse à crier et à s'éloigner de l'ob-

jet chimérique dont on est obsédé. Caudation, s. f., caudatio (cauda, queue); nom donné par quelques pathologistes à l'allongement excessif du cli-

CAUDEX, s. m., caudex; partie d'une plante qui n'est pas ramifiée. — ascendant, tronc du végétal. — descendant, privot de la racine. | Souche des herbes vivaces, selon Link.

CAUDIEZ, petite ville à quelques lieues de Perpignan, où coule une source d'eau tiede qui contient un peu de fer avec du sulfate de soude.

CAUFENNE, lieu près de Dax, où existe une source d'eau froide qu'on croit être ferrugineuse.

CAULEDON, s. m. (xaulo, tige); sorte de fracture en travers, dont les fragmens laissent entre eux de l'écartement.

CAULESCENT, adj., caulescens (caulis, tige); qui est pourvu d'une tige: plante caulescente.

Caulescente.

CAULINAIRE, adj., caulinaris, caulinus (caulis, tige); qui appartient à la tige, qui en fait partic.—Feuilles, fleurs, ra-

cines, stipules caulinaires, qui naissent

sans tige.

CAUSE, s. f., causa; fait qui en précède un autre, et qui paraît avoir été nne condition nécessaire de sa manifestation. Les causes des maladies sont les ehangemens qui surviennent dans les modificateurs de l'organisme, puis cenx que les organes éprouvent par snite des premiers. La cause prochaine des maladies, qu'on a cherchée si long-temps dans les humenrs, dans les couditions physiques ou chimiques des organes, dans les modifications supposées de l'âme . du principe ou des propriétés vitales, n'existe que dans les tissus organiques. Les causes prédisposantes des maladies sont celles qui en préparent le développement, et les causes occasionelles celles qui en décident l'invasion.

Causis, s. f., καῦσις (καίω, je brûle); brûlure.

Guszitiră, s. f., causticitas (zazio, je brile); propriêté inhérente à certains corps, qui, en se combinant avec la substance des parties sur lesquelles on les applique, alèrent le tissu de cellesci, en détruisant leur texture. | On donne encore ce nom à la sensation que déterminent les substances caustiques appliquées sur l'ovrane du goût.

Cassroux, adj. et s. m., causticus, xavindz, (xaw, p. hrvlle); qui detruit, ronge, consame le tissu de toutes les parties du copps aveo lesquelles on le met en contact : synonyme d'excarvoit, que, de adthircique et de zorvoir, mais non de cautière. On doit entendre par caustique toute substance capable de surmonter la puissance de la vie dans les parties sur lesquelles on la place, de se combiner avec le tissu même de ces parties, et de produire ainsi une mortification plus ou moins étendue, plus ou moins profonde, appelée exare.

Gauss, s. m. (xaiw, je hrûle); fièvre ardente, à laquelle on a assigné pour caractère principal, une chaleur et une soif très-intenses. | Plus haut degré de la gastrite, avec symptômes intenses de

réaction du cœur.

Carrine, s. m., Zauterium, cauter, zuvrejoev, savrèjo, vzase, je brûle); sorte d'extudire qu'on établissait toujours autrefois au moyen de l'application d'un caustique, qu'on pratique souvent aujourd'hait à l'aide d'un instrument tranchant, et qui consiste dans un petit ulcère arrondi, qu'on empéch de se cicatriser, et dans lequel on entretient la

suppuration en v placant journellement un on plusieurs pois .- Cautere actuel . instrument de métal on'on fait rongir au fen, et qu'on présente on qu'on applique anx parties, dans l'intention d'y exalter la vie, on d'en détruire l'organisation. Il est composé d'une tige dont une extrémité se joint à un manche en bois, fixe on amovible, et dont l'autre extrémité, qui est droite on recourbée, et qui est celle qu'on charge de calorique, fait prendre à l'instrument, selon la forme qu'elle présente, les noms de cautère annulaire, conique, cultellaire, on hastilé, ou en rondache, cylindrique ou en roseau, olivaire, nummulaire ou en plaque, ctc. On appelle encore le cautère actuel cautère inhérent, lorsque, quelle que soit sa forme, on l'applique immédiatement et on le laisse s'éteindre sur les parties ; cautère objectif, si on le présente à quelque distance des parties qu'on veut simplement échauffer, ou dans lesquelles on veut exciter la vie : cautère transcurrent . lorsqu'on le fait courir rapidement sur la surface de la peau, de manière à produire ce qu'on appelle des raies de feu; dans le cas où l'on veut déterminer sur les tégumens une irritation révulsive, on se sert ordinairement comme cautère transcurrent, du cautère cultellaire. - Cautère potentiel, substance qui produit la désorganisation des tissus, en vertn d'une action chimique. V. CAUSTIQUE.

CAUTÉRÉTIQUE, adj., cautereticus, pyroticus; ce mot a la même signification

que caustique. CAUTERETS, bourg du département des

Hautes Pyrénées, célèbre par ses dix sources d'eau minérale sulfureuse chaude. Caurinisation, s. f., cauterisatio, caustica adustio (xαίω, je hrûle); application ou action d'un cautère ou d'un caustique.

GAUTÉRISER, v. a., caustico adurero (xalo, je brûle); appliquer le cautère actuel ou potentiel. l Agir à la façon du cautère ou du caustique.

CAVALE, s. f., equa; femelle du che-

Cave, adj., caves, crenx, on situé profondément. Les anatomistes donnent ce nom à deux grosses veines qui aboutissent à l'orcillette droite du cœur. La veine cave supérieure, descendante on thoracique, est formée par la réunion des deux sons-clavières. La veine cave inférieure, ascendante ou abdominale, produite par la réunion des illaques primitives, remonte le long de la partie latérale droite du rachis, à la droite de l'aorte, et traverse l'aponévrose du diaphragme, entre le grand et le petit lobes du foie.

CAVERNE, s. f. Quelques autcurs d'anatomie pathologique se servent de ce mot pour désigner les cavités qui se forment assez souvent dans les poumons at-

taqués de tubercules.

Caverne de Mars ; nom donné par les chiromanciens à l'espace compris entre les lignes vitale, naturelle et hépatique. On l'appelle aussi le triangle, parce qu'il a la forme d'un triangle dont la base est formée par la ligne hépatique, et dont le sommet résulte de l'adossement des deux autres.

CAVERNEUX, adj., cavernosus; qui est rempli de petites cavités, comme une éponge. On donne ce nom au tissu spongieux particulier qui constitue les sinus situés sur les côtés de la selle turcique. qui revêt et enveloppe une portion de l'urètre, enfin qui constitue la majeure partie du membre viril et du clitoris.-Corps caverneux, ensemble du tissu spongieux de la verge, de l'urètre et du clitoris. - Sinus caverneux, amas de ce même tissu qui forme un des sinus veineux de la dure-mère à la base du crâne.

CAVESSON OU CAVEÇON; espèce de bride ou de muscrole qu'on met sur le nez du cheval pour le dompter, l'assouplir et le

dresser.

CAVIAR, s. m.; nom donné dans le Nord aux œufs de divers poissons, entre autres des acipenser uso, sturio et ruthenus. C'est un mets rechcrché par les habitans des contrées septentrionales.

GAVITÉ, s. f., cavitas, cavum, cavea; espace vide, entouré ou non de toutes parts, qui existe dans un corps. - Cavité cranienne, ou crane; pectorale, thoracique, ou poitrine; abdominale, ou abdomen ; orbitaire , ou orbite ; pelvienne , ou bassin ; buccale , ou bouche. - Cavité splanchnique, qui renferme des viscères.

CAYEU, s. m., bulbulus; petite bulbe produite par une autre bulbe dejà formée, et qui sort de sa base après le développement des feuilles de cette der-

nière.

CECITÉ, s. f., cacitas; abolition de la faculté de voir. Symptôme de toutes les maladies qui détruisent soit la transparence de l'œil, soit la sensibilité de la rétine, du nerf optique ou du cerveau.

CEDMA, s. f., κέδμα; engorgement fluxionnaire ou chronique des articulations. V. GOUTTE, RHUMATISME. | Tuméfaction des parties génitales. CEDRAT. s. m.: fruit d'une espèce de

citronnicr. Gédria, s. f., cedrium, ecdrinum, ca-

dria, κεδρία, κέδριον, κέδρινον; nom donné par les anciens à une résine qui découle du cédre, et qu'ils décoraient gratuite-

ment de grandes vertus.

CÉDRITES; vin que l'on donnait autrefois comme vermifuge. C'était du vin doux, dans lequel on faisait entrer de la résine de cédre

GRINTURE, s. f., cingulum, zona; partie du corps située au-dessous des côtes, et sur laquelle on applique une ceinture; pièce d'étoffe quelconque qu'on applique sur cette partie du corps. On a donné aussi cenom à une variété de l'érysipèle; ainsi on dit ceinture érysipélateuse, ceinture dartreuse. V. ZOXA.

Ceinture de Vénus; nom donné par les chiromanciens à une ligne, quelquesois double ou triple, souvent aussi courte cu interrompue, qui se porte de l'espace intermédiaire entre l'index et le doigt du milieu à celui qui sépare l'annulaire

de l'auriculaire.

GÉLATION , s. f. ; action de cacher. Ce mot est employé en médecine légale lorsqu'il est question de la grossesse ou de l'accouchement qu'on a eu l'intention de céler.

Céleri, s. m.; variété cultivée de l'ache ordinaire, apium graveolens, qui figure parmi nos plantes potagères.

CÉLIAQUE. V. COELIAQUE.

Gellularis (cella, loge); qui est composé de cellules. - Tissucellulaire, appelé aussi tissu muqueux, tissu cribleux, corps poreux, corps panniculeux, corps muqueux; assemblage de fibres et de lamelles blanchâtres, courtes, molles, entrelacées, entre-croisées et rapprochées en divers sens, qui, par cette disposition, laissent entre elles des espaces plus qu moins grands et plus ou moins irréguliers . communiquant tous les uns avec les autres. Ce tissu est le plus commun de tous, la base, la trame de l'orga-nisation. Il existe aussi-bien dans les plantes que dans les animaux. C'est à tort qu'on le nomme cellulaire, car souvent les filamens qui le composent, au lieu de former des lames, qui elles-memes donnent najssance à des cellules, ne produisent qu'une sorte de réseau. On l'a donc distingué avec raison en lamelleux et fitamenteux, suivant que les filamens s'entre-croisent seulement, ou s'accolent de manière à former des lames. - Système cellulaire, ensemble de tout le tissu cellulaire, dans un corps organisé quelconque. - Membrane cellulaire, qui résulte d'un amas de tissu cellulaire disposé par couches.

CELLULE, s. f., cellula (cella, loge); petite loge, petite cavité qui existe dans l'intérieur de certains organes, par exemple daus les os, les poumons, les corps caverneux, certains sinus. Les lames du tissu cellulaire forment souvent des cellules par leur réunion. - Cellules bronchiques . petites cavités qu'on suppose terminer les ramifications des bronches.

CELLULEUX, adj., cellulosus (cella, loge); qui contient des cellules : synouyme de cellulaire. Tissu cellulcux . structure celluleuse. - Le tissu celluleux des os , appelé aussi substance spongieusc, est un amas de petites cellules séparées par des

cloisons osseuses fort minces.

CÉLOTOMIE, s. f., celotomia (xήλη, tumeur, τέμνω, je coupe); opération usitée autrefois pour obtenir la cure radicale de la hernie inguinale, et qui consistait principalement dans la ligature en bloc du sac herniaire et du cordou testiculaire. Elle amenait nécessairement la perte du testicule, et ne s'opposait pas, comme on le crovait, au retour de la hernie.

Cément, s. m., cementum; matière dont on entoure un métal qu'on veut

soumettre à la cémentation.

CÉMENTATION , s. f. , cementatio ; opération qui consiste à stratifier un métal avec uue matière, et à soumettre eusuite le tout à une haute température, afin d'operer la combinaison des deux corps. -Acier de cementation . obtenu en chauffant des barres de fer au milieu d'un mélange de charbou pulvérisé, de suie, de cendre et de chlorure de sodium.

CEMENTATORES, adj., cementatorius; qui a rapport à la cémentation.

CÉMENTER, v. a., cementare; soumet-

tre à la cémentation.

CENDRE, s. f., ciner; résidu de la combustion d'un corps organisé à l'air libre, contenant tous ceux des élémeus de ce corps qui ne sont pas susceptibles de se rédnire en gaz ou en vapeur.

CENDRÉ, adj., cinereus; qui a les qualités de la cendre. - Substance cendrée du cerveau, ainsi appelée parce qu'elle a la coulcur gris-pâle et un peu bleuâtre

de la ceudre.

CENDRÉE, s. f.; uom sous lequel on désigne l'oxide grisâtre qui se forme à la surface du plomb en fusion.

CENDRES bleues; mélange bien trituré d'oxide de cuivre précipité du nitrate, avec sept à huit pour cent de chaux

vive en poudre. Cendres gravelées: on donne vulgairement ce nom an produit de l'incinération des lies de vin desséchées. C'est du

quelques autres substances.

sous - carbouate de potasse mêlé avec Cénorion, s. m., cenobium; nom donné par Mirbel aux fruits appelés microbase par Decandolle. CENOBIONAIRE, adj., cenobionaris; épi-

thète douuée par Mirbel aux fruits composés, provenaut d'ovaires qui ne portent pas de style.

CÉNOBIONNIEN. V. CÉNOBIONAIRE. Cénose, s. f., cenosis (xcvòc, vide); évacuation générale de toutes les hnmeurs du corps, celle que procure la saignée, par exemple.

CENOTIQUE, adj., cenoticus; on donnait anciennement ce nom aux purgatifs

les plus violens.

Centaurée, s. f., centaurea; genre de plantes de la syngénésie polygamie frustranée et de la famille des cynarocéphales, qui renferme un grand nombre d'espèces usitées eu médecine, à cause de leur amertume, qui les rauge parmi les toniques plus ou moins efficaces, en raison de son plus ou moins d'intensité.

Centaurée (petite), s. f., erythræa centaurella; plante de la pentandrie monogynie et de la famille des gentianées, qui croît partout en Europe, et que sa forte amertume a fait nettre au nombre des touiques. On emploie ses sommités fleuries en infusion ou en décoction.

Centinode, s. f., polygonum aviculare; espèce de renouée, très - commune en Europe, que les anciens employaieut souvent contre les hémorrhagies, mais que son astringence presque iusensible a fait depuis long-temps abandonner à la routine aveugle des campagnards.

CENTRAL, adj., centralis; qui occupe le centre. - Artère centrale de la rétine , vaisseau très-grêle qui naît de l'ophthalmique, s'insinue dans le uerf optique, traverse avec lui la sclérotique, et se réoand sur la lame interue de la rétine, où îl forme un réseau fort apparent, qu'ou ne peut pas suivre au delà du corps ciliaire.

CENTRE, s. m., centrum; point auquel aboutissent tous les rayons d'un cercle ou d'une sphère; point d'où part la force

motrice.

Centre d'action ; viscère dans lequel s'exécutent en grande partie, ou même en totalité, une fonction à laquelle plusienrs antres organes contribuent. C'est ainsi que l'activité vitale semble se concentrer tont entière dans l'estomac, puis dans le duodénum, durant la chymification.

Centre de fluxion; point du corps vivant vers lequel il se fait un appel plus ou moins considérable des fluides.

Centre des forces parallèles; point fixe par lequel passe la résultante de deux forces paralfèles, et sur lequel elle tourne quand ces deux forces viennent à changer de direction en tournant autour de leurs points d'application.

Centre de gravité; nom particulier que le centre des forces parallèles recoit lorsqu'on le considère dans un corps, ou dans un système de corps, dont les particules sont sollicitées par des forces faisant entre effes des angles inappréciables à raison de l'excessive grandeur du rayon terresire, de sorte qu'on peut regarder la direction de ces forces comme parallèle dans toute l'étendue d'un mê-

Centre de mouvement; point autour duquel un corps exécute ses mouvemens.

Centre d'inertie; synonyme de centre de gravité et de centre de mouvement.

Centre d'irradiations sympathiques ; organe qui excite sympathiquement l'action d'un ou de plusieurs autres organes plus ou moins éloignés de lui, et avec lesquels il semble ne point avoir de communications immédiates.

Centre épigastrique; portion aponévrotique du diaphragme, dans laquelle on supposait jadis qu'il réside une force chargée de présider à la nutrition, aux émotions et aux affections. Le rôle qu'on lui faisait jouer alors a été transporte depuis au plexus solaire, et ensuite à la membrane muqueuse gastrique.

Centre nerveux; point d'où plusieurs nerfs tirent leur origine, comme le cerveau, la moelle épinière et les ganglions.

Centre ovale ; portion de substance méduilaire qu'on aperçoit en coupant horizontalement les lobes du cerveau, à la hauteur du corps calleux. Vieussens dont les anatomistes auteurs de la définition précédente ont mal interprété la pensée, donnait le nom de centre ovale au corps ealleux, et il exprimait ainsi la tendance des différentes parties de l'encéphale vers un centre commun.

Centre phrénique; aponévrose centrale du diaphragme.

Centre tendineux du diaphragme; aponévrose centrale de ce muscle.

Cénure, s. m., cænurus; genre de vers intestinaux, qui se composent d'une vessie externe, minee, kysteuse et remplie d'eau, contenant plusieurs vers groupés et adhérens, dont le corps, allongé, déprimé et un peu ridé, se termine en devant par un renslement muni de quatre suçoirs et d'une couronne de croehets. On y place l'hydatide du eerveau des moutons.

CÉPHALOMATOME, s. m., tumor sanguineus cranii; nom donné par Zeller aux tumeurs sanguines du crâne des nou-

veau-nés.

Céphalagraphie, s. f., cephalagraphie (χεφαλή, tête, γράφω, je décris); description des parties qui forment la tête.

CÉPHALAGRE, s. f., cephalagra (xiφαλλ, tête, ἀγρεύω, je prends); nom donné à l'irritation céphalique quand elle succède à l'irritation arthritique.

CÉPHALALGIE, S. f., cephalalgia ( xtpalή, tête, άλγος, douleur); douleur de tête.

CÉPHALALOGIE , s. f. , cephalalogia (xtφαλή, tête, λόγος, discours); discours

sur la tête. CEPHALANTHE, s. m., cephalanthiam κεφαλή, tête, ἄνθος, fleur); assemblage des fleurons qui forment les fleurs com-

posées , selon Richard.

CEPHALARTIQUE, adj., cephalarticus (xsφαλή, tête, άρτίζω, je purge); nom que les anciens ont donné aux remèdes qu'ils croyaient propres à débarrasser, à purger la tête.

CEPHALATOMIE, s. f., cephalatomia (xtφαλή, tête, τέμνω, je conpe); dissection de la tête.

CÉPHALÉE, s. f., cephalæa (κεφαλή, tête); douleur de tête violente et opiniâtre. CÉPHALÉOMANCIE, s. f., cephaleomantia

(κεφαλή, tête, μαντεία, divination); art de prédire les événemens futurs au moyen d'une tête d'ane rôtie sur des charbons ardens.

CÉPHALINE, s. f., χεφαλινή; base ou la racine de la langue.

CEPHALIQUE, adj., cephalicus, xepakixòs (xεφαλή, tête); qui appartient ou qui eonvient à la tête. - Artère céphalique; nom donné par Chaussier à la carotide primitive. - Veine cephalique. Chaussier appelle ainsi la veine jugulaire interne. On donne communément cé nom à une veine du membre pectoral (radiale cutanée, Ch.) située au côté externe du bras, el que les aneiens ouvraient dans les affections de la tête, sans doute parce qu'ils avaientobservé qu'elles anastomose presque toujonrs avec la jugulaire externe.— Remédes céphaliques. V. CÉPHALARTIQUE.

Céphalite, s. f., cephalitis (κεφαλή, tête); ce mot, qui signifie inflammation de la tête, a été employé pour désigner l'inflammation du cerveau.

CÉPHALOBE, s. m., cephalodium, χιφαλθιδής (αφολή, tête, siδος, ressemblance); nom donné par Sprengel au réceptacle de quelques lichens, qui est orbiculaire, et dont le rebord disparaît dans la convexité.

CÉPHALOGÉNÈSE, s. f., cephalogenesis (κεφαλή, tête, γένεσις, génération); histoire du développement de la tête chez les animaux, et durant les diverses périodes de la vie de l'homme.

CÉPHALORDE, adj., cephaloides (χεφαλή, tête, είδος, ressemblance); qui a la forme de la tête, ou qui est de forme sphérique.—Fleur céphaloide, capitée, ou capitulée, ou en tête.

CÉPHALOMÈTRE, s. m., cephalometrum (πφαλή, tête, μέτρον, mesure); instrument propre à mesurer les dimensions de la tête du fœtus pendant l'accouchement.

CÉPHALONOSE, χεφαλονόσος (χεφαλ), tête, νόσος', maladie ); par ce mot on a voulu désigner la nuance de l'irritation cérébrale qui forme une variété de la fièvre nerveuse.

Cέρπικο - βπιαντοιπα, adj., ccphalopharyngeus (χεφολλ), tète, φέρουξ, phagynx); nom donné par Winslow à quelques fibres charpues de la tunique musculeuse du pharynx, qui naissent de l'apophyse basilaire, et que les modernes rapportent au constricteur supérieur.

Čέρη Λιορηγμε, s. m., cephalophyma (χεφαλή, tête, φῦμα, tumeur); tumeur survenue à la tête.

CÉPHALOPONIE, s. f., cephaloponia (xtφαλ), tête, πόνος, douleur); douleur de

φαλή, tête, πόνος, douleur); doulenr de tête. Cephalopyose, s. f., cephalopyosis (xe-

φαλή, tête, πύωσις, suppuration); abcès à la tête. Серналотомів. V. Серналатомів.

CÉPHALOXIE, s. f., cephaloxia (χεφαλή, tête, λόξος, oblique); renversement de la tête sur une des deux épaules. CÉRASINE, s. f., cerasina. John a proposé de donner ce nom, ou celui de pru-

nine, à la substance gommeuse appelée adraganthine. Graisme (κεράννυμι, je mêle); par co mot les Grecs désignaient un mélange d'eau chande et d'ean froide. Céaur, s. m., ceratum, πηρωτός, κη-

ρωτή (πηθές, cire); préparation pharmacentique dans laquelle il entre de la cire. Cérat amygdalin; mélange de cire blanche, d'huile d'amandes donces et d'eau.

Cérat diapalme; emplatre diapalme ramolli avec le quart de son poids d'huile d'olives.

Cérat de Galien; mélange de cire blanche ou jaune, d'huile d'olives et d'eau, dont les chirurgiens font usage. Cèrat de Goulard on de Saturne.

Cérat de Rhazés; mélange d'huile d'olive, de cire et de carbonate de plomb. Cérat de Saturne ou de Goulard; mé-

lange de cire, d'huile rosat et d'acétate de plomb liquide. CERATION, s. f., ceratio (xnpbs, cire);

terme qu'employaient les alchimistes pour exprimer l'action d'enduire un corps de cire, ou de le réduire de manière à ce qu'il soit susceptible d'être fondu comme de la cire. On entendait encore par ce mot la fixation du mercure.

CÉRATOCÈLE, s. f., ceratocele (χίρας, come, χήλη, tumeur); hernie de la cornée transparente, ou de la membrane de l'humeur aqueusc, à travers une ouverture de la cornée.

CÉRATO-CLOSSE OU KÉRATO-CLOSSE, adj. ράχ, corne, γλόσσα, langue); faisceau de fibres charnues qui se porte de la grande corne de l'hyoïde à la base de la langue, et qui fait partie de l'hyo-glosse.

Cénatorial, adj. et s. m.; nom donné par Geoffroy Saint-Hilaire à la seconde pièce des cornes antérieures ou branches styloïdiennes de l'hyoïde, chez les animaux où ce corps est pourvu de toutes ses pièces.

GÉRATOIDE, adj., ceratoides, περατοείδης (πέρας, cornc, είδος, ressemblance); nom donné par les Grecs à la contée transparente, parce qu'elle ressemble à de la corne.

GÉRATO -PHARYSGIEN OU ΚΈΒΑΤΟ-PHA RYGUEN, adj., cerato-pharysgueu (κέρα, corne, φάρυγξ, pharynx); nom donné à des fibres charnues qui naissent de la grande corne de l'hyofde, et qui font partie de la tunique musculeuse du pharynx.

CÉRATO - STAPHYLIN OU KÉRATO - STAPHY-LIN, adj., ceratostaphylinus (χέρας, corne, σίαφυλλ, luette); nom donné à un faisceau de fibres charnues, qui se porte de la grande corne de l'hyoïde à la luette. 140

CÉRATOTOME, s. m., ceratotomus (xéρας, corne, τέμνω, je coupe); nom donné par Wenzel à son couteau à cataracte.

CERATOTOMIE, s. f., ceratotomia, même étymologie ; incision de la cornée transparente. On la pratique soit pour extraire le cristallin devenu opaque, soit pour évacuer le pus ou l'eau que contient l'œil dans les cas d'hypopyon ou d'hydroph-

CERAUNOCHRYSOS, περαυνόχρυσος (πέραυνὸς, foudre, χρυσὸς, or ); denomination grecque sous l'aquelle les alchimistes entendaient parler de l'or fulminant.

Generau, s. m., circulus; on appelle cerceaux les segmens cartilagineux que présente la trachée-artère.

CERCLE, s. m., circulus; plan que renferme une ligne courbe dont tous les points sont à une égale distance d'un point commun appelé centre. Le plus communément on veut exprimer par ce mot une sorte d'anneau formé par un corps mince et étroit, contourné circulairement. On donne toutefois cette épithète à des objets qui sont loin d'offrir un cercle parfait, comme les artères de la base du crâne, que l'on dit former un cercle anastomotique, de même que l'appareil galvanique, que l'on nomme cerele galvanique lorsqu'on opère le rapprochement de l'arc animal et de l'arc excitateur.

CERCLE, coronatus. On dit en hippiatrique pied cerele, lorsqu'il y a des bourrelets circulaires au sabot. - Jarret cerclé, s'il y a des tumeurs dures, osseuses autour du jarret.

CERCOSE, s. f., cercosis (xéoxoc, queue); quelques auteurs ont douné ce nom à une excroissance charnue en forme de queue qui sort par l'orifice de l'utérus ; d'autres ont cru que ce n'était autre chose que l'allongement du clitoris.

CEBEAL , adj. et s. f. , cerealis ( Cerès , déesse des moissons). On appelle plantes céréales, ou seulement céréales, les graminées, telles que le froment , l'orge, le seigle, l'avoine, qui servent à la nourriture de l'homme.

CÉRÉBELLEUX , adj. , cerebellosus ( cerebellum, cervelet); qui appartient au cervelet : nom donné par Chaussier à trois artères qui se portent au cervelet, et dont la principale, appelée autrefois inférieure du cervelet , naît de la vertébrale.

CÉRÉBELLITE, s. f.; inflammation du cervelet.

CEREBRAL, adj., cerebralis (cerebrum,

cerveau), qui appartient, qui a rapport au cerveau, qui en dépend. Action cérébrale. - Substance cérébrale, qui est propre au cerveau. - Membranes cérébrales. plus généralement appelées méninges. - Artères cérébrales (lobaires, Ch.), au nombre de trois, l'antérieure et la moyenne, qui viennent de la carotide interne, et la postérieure, fournie par la vertébrale. Chaussier appelle l'artère vertébrale, cérébrille postérieure, et la carotide interne, céré-brale antérieure. — Vaisseaux cérébraux, qui appartiennent au cerveau. — Nerfs cérébraux, qui naissent du cerveau.-Affections cérébrales, maladies que l'on pense avoir leur siège dans le cerveau.-Fievre cérébrale, mode d'irritation de l'encéphale qui constitue la fièvre ataxique de Pinel.

Gérébriforme , adj. , cerebriformis (cerebrum, cerveau, forma, forme); qui affecte la forme, ou, mieux encore, l'aspect de la substance du cerveau. Laennee a désigné sous ce nom un tissu morbide que l'on trouve dans les organes cancé-

CEREBRITE, s. f.; inflammation du cer-

Cerebro-rachibien, adj.; qui appartient au cerveau et à la moelle épinière : appareil nerveux cérébro-rachidien. CERELEON, s. m., cerelæum (xnpos,

cire , ελαίον , huile ) ; cérat dans lequel se trouve une plus grande quantité de cire que dans le cérat ordinaire.

CEREBIUM, s. m., cererium ; nom donné par Klaproth au métal que Berzélius et Hisinger ont appelé cerium, d'après la planète Cérès , découverte par Piazzi.

CERFEUIL, s. ni., chærophyllum; genre de plantes de la pentandrie digynie et de la famille des ombellifères, parmi les espèces duquel on distingue le cerfeuil ordinaire, chærophyllum sativum, végétal oléracé, dont le suc passe pour apéritif et diurétique, et jouit certainement de propriétés un peu stimulantes.

CÉRINE, s. f., cerina (xnpòc, cire); substance blanche, grasse, plus douce que la cire, moios fusible et plus pesante qu'elle, qui ne se fond pas dans l'eau bouillante, mais s'y ramollit seulement, et qu'on obtient du liège sous la forme de petites écailles brillantes.

CERION, s. m., cerion (xnpbs, cire); on a nommé ainsi une variété de la teigne appelée par Alibert teigne faveuse.

CERION, s. m., ceris (xúpiov, cellule); nom donne par Mirbel au fruit des graminées, appelé cariopse par Richard.

GERISE, s. f., cerasion, xepagioy; fruit du cerisier, qui est en général rafraîchissant on adoncissant, suivant les variétés. Les pédoncules, qui sont un peu astringens, passent pour diurétiques.

CERISIER , S. m. , cerasus : genre de l'icosandrie monogynie et de la famille des rosacées, parmi les espèces duquel on distingue le cerisier commun , cerasus vulgaris, et toutes ses variétés, dont on mange les fruits. Le cerasus padus a une écorce amère et astringente, qu'on a présentée comme fébrifuge et antivé nérienne. Celle du cerasus virginianus passe aussi pour fébrifuge. Autrefois on ran-geait les noyaux des fruits du cerasus mahaleb parmi les lithontriptiques. Le laurier-cerise appartient au même genre.

V. ce mot. Cerisy, bourg peu éloigné de Saint-Lô, où coule une source d'eau froide ré-

putée ferrugineuse.

CERIUM, s. m., cerium; métal solide . d'un blanc grisâtre, éclatant, d'une texture lamelleuse, très-cassant, presque infusible et volatil à une haute température, qu'on ne trouve qu'à l'état d'oxide, quelquefois combiné avec l'acide fluorique.

CERNAY, bourg peu distant de Châtelleranit, où l'on trouve une source d'eau

chaude qu'on croit être ferrugineuse. CERNIÈRES, bourg situé à cinq lieues de l'Aigle, près duquel coule une source

minérale acidule froide. CERNIN (Saint-), lieu de l'Auvergne où coule une source d'eau froide et fer-

rugineuse. CEROÈNE, CEROUÈNE OU CIROÈNE, s. m., ceroenum (xnpòs, cire, olyos, vin); emplâtre composé de cire jaune, de suif de mouton, de poix navale, de poix de Bourgogne, de bol d'Armenie, d'encens et d'oxide de plomb. | Les vétérinaires faisaient entrer autrefois dans la composition de cet emplâtre de la cire et du vin. On trouve des exemples de ces préparations où l'on n'employait ni vin ni cire. | Garsault appelle de ce nom de la poix fondue au moyen d'une pelle rougie au feu, qu'on applique sur les jambes des chevaux, après y avoir mis le feu. CEROMANTIE, s. f., ceromantia (xnpòs,

cire, μαντεία, divination) ; art de lire l'avenir dans les figures que la cire fondue forme lorsqu'on la laisse tomber goutte à goutte à la surface de l'eau.

Céropisse, s.f., ceropissus ( xnpòc, cire, πίσσα, poix); emplâtre épilatoire que l'on composait avec de la poix et de la cire.

CERUMEN, s. m., cerumen, xudelle (xnobs, cire); hnmeur épaisse, onctueuse, visquense, oléagirense, d'un jaune orange, d'une saveur amère, et d'une odeur légèrement aromatique. que fonrnissent des follienles épars audessons de la membrane qui tapisse le conduit anditif externe.

CÉRUMINEUX, adj., ceruminosus; qui tient de la nature du cérumen. - Humeur, matière cérumineuse, on cérumen. -Glandes cérumineuses : organes folliculaires destinés à sécréter le cérumen.

CERUSE, s. f., cerussa; ψίμμυθος (χηρός, cire); nom vulgaire du sous-carbonate de plomb, qu'on appelle ainsi parce qu'on a cru lui trouver quelque ressemblance avec la cire.

Céruse d'antimoine: oxide blanc d'antimoine, precipité de l'antimoniate de

potasse par les acides forts.

CERVEAU, s. m., cerebrum. On appelle ainsi tantôt l'organe mou et pulpeux tout entier qui remplit la cavité du crâne, tantôt seulement les circonvolutions et les hémisphères, tantôt enfin toute la masse pulpeuse contenue nonseulement dans le crâne, mais encore dans le canal rachidien.

CERVELET, s. m., cerebellum; portion de la masse pulpeuse contenue dans le crâne, qui remplit les fosses occipitales inférieures au-dessous de la tente, et qui enveloppe la continuation de la moelle allongée, autour de laquelle on la voit former une protubérance annulaire,

Cervelle, s. f.; nom populaire du

cervean. CERVICAL, adj., cervicalis (cervice. nuque); qui est situé à la région du cou. qui concourt à la former. - Artères cervicales, au nombre de quatre, l'ascendante, fournie par la thyroïdienne inférieure ; la transverse ou scapulaire postérieure (cervico-scapulaire, Ch.), qui vient de la sous-clavière ; la superficielle, née de la précédente; et la postérieure ou profonde (trachélo-cervicale, Ch.), autre branche de la sous-clavière. - Ganglions cervicaux, au nombre de trois, distingués en supérieur, moyen et inférieur.-Ligament cervical antérieur, étroit faisceau de fibres qui s'étend de l'apophyse hasilaire à l'arc antérieur de la première vertèbre. - Ligament cervical postérieur ou sur-épineux cervical, épaisse couche de tissu cellulaire condensé, qui s'étend de la septième vertèbre du cou à la protubérance occipitale externe, et qui n'est bien prononcée que dans les animanx.—Nerfs cerviceaux, au nombre de quatorze, divisés en sept paires, dont la première passe entre l'atlas et l'axis, et la demière entre la première vertèbre dorsale et la septième cerricale.—Plexus cervical, r'éseau nerveux formé par les heaches antérienres des trois premiers nerfs cervicaux sur le muscle scalene postérieur, au côté externe du nerf pueumo-gastrique, de l'artère carotide et de la veine jugulaire.—Priene cervicale inférieurs, qui se jette dans la vertébrale. —Vertibère servicales, au nombre de

CERVICO-ACROMIEN, adj. et s. m.; portion antérieure du trapèze, selon Bour-

gelat.

Cervico-auriculaire externe; troisième muscle de l'oreille, selon Bourgelat. Cervico-auriculaire interne; deuxième

portion du quatrième muscle de l'oreille, suivant Bourgelat.

Cervico - auriculaire moyen; première portion du muscle de l'orcille, d'après Bourgelat.

Cervico - bregmatique; adj., cervicobregmaticus; nom donné au diamètre de la tête de l'enfant qui se mesure depuis le derrière dn cou jusqu'au centre de la fontanelle frontale.

Cervico - conchien, adj. et s. m.; muscle superficiel et presque transversal, qui de la ligne médiane du ligament cervical se porte à la face dorsale de la conque de l'oreille externe.

Cervico-mastoïdien, adj. et s. m., cervico-mastoïdeus; nom donné par Chaussier au muscle splénius de la lête.

Cervico-nasal, adj. et s. m., cerviconasalis; nom donné par Blainville à la portion supérieure de la partie céphalique du muscle peaucier considéré d'une manière générale.

Cervico-scapulaire, adj., cervico-scapularis; nom donné par Chaussier à l'artère et aux veines cervicales trans-

verses.

Cervico-scutien, adj. et s. m.; muscle superficiel, qui, de la ligne médiane du ligament cervical, se porte en avant et en dehors, pour se terminer au bord posterieur du cartilage scutiforme de l'oreille.

Cervico-sous-seapulaire, adj. et s. m.; releveur propre de l'épaule, selon Bourrelat.

Cervico-tubien, adj. et s. m.; mnscle de l'orcille externe, qui vient des environs de l'occiput, et se termine à la partie membraneuse du fond de la conque. CERVOISE, s. f., cercvisia; mot employé autrefois pour désigner la bière.

CESABIEN, adj., cæsarianus, cæsareus (cardere . couper ). Acconchement cisarien, ou, plus communément, opération cesarinone; operation qui consiste à ouvrir la matrice , à l'aide de l'instrument tranchant, pour extraire l'enfant qu'elle renferme. C'est, au rapport de Pline, d'une semblable opération faite à la mère de César, au moment de l'accouchement, que celui-ci a tiré son nom. | Opération césarienne abdominale : elle ne se pratique que quand la femme est morte avant d'accoucher , lorsqu'il existe un vice de conformation du bassin tel que le passage de l'enfant est impossible, ou quand le fœtus est tombé dans la cavité du péritoine, par suite d'une rupture de l'utérus. Elle consiste dans une incision oblique, transversale ou verticale, des parois de l'abdomen et de l'utérus, suffisante pour donner passage au produit de la conception, que l'on extrait avec les précautions convenables. - vaginale. Elle doit être pratiquée toutes les fois que la femme est vivante, et que le bassin présente assez de largeur pour le passage du fœtus : elle consiste dans une incision pure et simple de l'utérus.

CETERACH, s. m., asplenium ceterach; fougère commune en France, qui jouissait autrefois d'une grande célébrité, comme pectorale, adoucissante, astrin-

gente et apéritive, mais dont on ne se sert plus anjourd'hui.

CÉNINE, S. F., cetina (NTVO5, baleine); substance lamelleuse, brillante, blanche, douce au toucher, cassante, insipide, fusible au feu, soluble dans l'alcool, et saponifiable, qu'on retire du blanc de bleine, dont elle forme la plus grande partie.

Cérnous, adj., ceticus (x7705, baleine); nom donné à une combinaison d'acide margarique avec une matière grasse, qui se forme lorsqu'on traite la cétine par les alcalis, et qui fut d'abord considérée comme un acide particulier.

CEVADATE, s. m., cevadas; sel formé par la combinaison de l'acide cévadique avec les bases salifiables. On connaît en-

avec les bases salifiables. On connaît encore à peine ces composés. Cévadille, s. f., sabadilla; nom donné

à des fruits composés dê trois capsules dispermes accolèes, qui ont une saveur amère et nauséabonde, et qui excitent la sécrétion salivaire. On s'en sert pour tuer les poux de tête et les vers intestinaux. Ils viennent du veratrum abadéilla, on d'une espèce de melanthium. Pent-être ne sont-ce que les graines de la staphy-

CEVADIQUE, adj., cevadicus; nom d'nn acide nonvean que Pelletier et Caventou

ont déconvert dans la cévadille. CEZEBIAT, village près de Bonrg en Bresse, où coule une source d'eau minérale froide, qui passe pour être ferrugi-

CHERAPHROSYNE, s. f., chéraphrosine (χαίρω, être joyeux, ἀφροσύνη, folie); folie gaie et agréable dans laquelle les malades se croient dieux, princes ou

CHAÎNE, s. f., catenula; petite chaîne de fer destinée à mesurer la taille d'un cheval.

CHAIR, s. f., caro; nom populaire de toutes les parties musculaires des animanx que nous employons à titre d'aliment. On s'en sert aussi fort souvent ponr désigner en général toutes les parties molles du corps .- Chair musculaire , partie rouge des muscles qui a pour base la fibrine unie à du tissu cellulaire, du tissu fibreux, des vaisseaux, des nerfs, de la graisse, une substance extractive, divers sels, et un acide libre que Berzélius croit être le lactique.

Chair du pied. On appelle ainsi le réseau réticulaire qui enveloppe l'os du

sabot. Chair de poule; nom populaire de la

corrugation de la peau produite par une cause externe ou par une émotion intérienre. CHAITOSE, s. f., chaitosis (yairn, poil long et dur); se dit des cheveux on des poils épais et durs comme des crins de

cheval CHALASIE, s. f., chalasis (γάλαω, je relache); relachement. Wenzel donne ce nom à l'écartement qui résulte d'une

portion de la cornée détachée de la sclérotique par une plaie ou par l'hypopyon. CHALASTIQUE, adj., chalasticus ( yahasτιχὸς, relachant). Galien s'est servi de ce mot pour désigner les remèdes pro-

pres à diminuer la tension des fibres. CHALAZE, s. f. (γάλαζα, grêle); tnmeur des paupières, dure, arrondie, transparente, et qui ressemble à un grain de grêle. | On donne aussi ce nom à denx espèces de cordons ligamenteux

qui retiennent le jaune en place dans l'œuf. CHALAZION. V. CHALAZE. CHALAZOSE, V. CHALAZE.

CHALCITE, s. f., chalcitis (yakxos, ai-

rain ); on croit que, sons ce nom, Galien a vouln parler du sulfate de cuivre.

CHALEUR, s. f., calor, Ospun; sensation particulière que la transmission du calorique nous fait épronver .- Chaleur animale, calorique qui se dégage continuellement du corps des êtres vivans, et qui fait qu'ils peuvent se maintenir à nne température à peu près égale, quelle que soit celle du milien dans lequel ils habitent. - Chaleur des animaux, rut, orgasme génital, qui se manifeste à des époques périodiques dans la cavale et les autres animaux. - S'entend en médecine de la chaleur extraordinaire que ressentent les malades. Quand elle est interne, elle n'est perceptible que pour eux; externe, elle devient sensible au toucher, mais n'est jamais aussi forte que la sensation qu'elle produit lorsqn'elle occasione nn sentiment de picotement à la main. Avec sécheresse de la peau, la chalenr est ditc acre ou mordicante. La chaleur halitueuse est celle qui est humide et très-élevée; la chaleur est seche, quand il y a suppression de la transpiration. - Chaleurs du foie; ce sont des taches ronges, livides, qui paraissent sur la peau, et que les anciens croyaient provenir d'une intempérie chaude du foie.

CHALUMEAU, s. m., calamus (κάλαμος, roseau); instrument dont on se sert pour diriger avec le soufile la flamme d'une lampe sur de petits corps fixés dans le creux d'un charbon, dont on veut faire l'essai chimique par la voie sèche. CHALYBÉ, adj., chalybeatus (chalybs.

acier ) ; synonyme de ferrugineux et de martial, rarement employé anjourd'hui. -Vin chalybé, vin blanc dans lequel on a fait macérer de la limaille de fer, ou auquel on ajoute de la solution de tartrate de potasse et de fer.

CHAMEDRYS, s. m., teucrium chamædrys , L. ; espèce de germandrée trèscommune en Europe, dont on a rangé les feuilles parmi les toniques et les fébrifuges, parce qu'elles sont amères et aromatiques.

CHAMEDRITES; vin dans lequel on fait infuser de la germandrée. CHAMBON, lieu de la basse Auvergne

où se trouvent des eaux froides et ferrugineuses qui paraissent contenir du sulfate de magnésie. CHAMBRE, s. f., camera, xauápa; es-

pace compris entre la capsule cristalline et l'iris d'une part, de l'autre entre l'iris et la cornée transparente. Quoiqu'il ne forme réellement qu'nn seul vide chez l'adulte, on en désigne la première portion sous le nom de chambre postérieure, et l'autre sous celui de chambre antérieure. - Geoffroy Saint-Hilaire distingue aussi dans le tube vocal, étendu depuis la glotte jusqu'aux lèvres , une chambre laryngée, où se forme la voix proprement dite, la voix brute; et une chambre linguale, séparée de l'autre par l'hyoïde, dans laquelle se forme la parole.

CHAMPIGNON, s. m., fungus. Les botanistes donnent ce nom à une famille de plantes caractérisées par leur forme, la simplicité de leur organisation, et l'absence des feuilles, des fleurs, en un mot de tout ce qui distingue les végé-taux ordinaires. La plupart des champignons sent inutiles à l'homme; cependant il en est qu'on mange, comme des agarics, des bolets, des clavaires, des mousserons, des morilles, des oronges, des pezizes, des truffes, etc.; mais il y en a bien plus encore qui sont vénéneux, et dont l'action délétère s'annonce par tous les symptômes que produisent les poisons acres, joints souvent à ceux du narcotisme. Il faut, en pareil cas, recourir d'abord aux vomitifs ou aux purgatifs, suivant le temps qui s'est écoulé, et après avoir expulsé le poison, combattre l'inflammation qu'il a produite, comme si elle provenaît de toute autre cause, celle-ci, non plus qu'aucune autre, n'ayant rien de spécifique, sinon le plus ou moins d'intensité avec laquelle elle agit. | En médecine vétérinaire on appelle ainsi une excroissance carcinomateuse qui survient après la castration, lorsqu'on a placé les cassots au-dessous des épididymes.

CHAMPLURE, s. f.; maladie de la vigne dans laquelle les sarmens se séparent presque d'eux-mêmes. Elle est produite par la gelée.

CHANCISSURE, s. f., mucor (canescere, blanchir); synonyme de moisissure.

CHANCRE, s. m., ulcus cancrosus; nom vulgaire des ulcères vénériens, lesquels tendent à s'accroître en détruisant les parties environnantes. | Ulcère cancéreux. | Aphthes malins des enfans. V. ces mots. | Chancre à la langue, ou glossanthrax; on appelle ainsi dans la médecine vétérinaire le charbon à cet organe; on le nomme encore chancre volant. | Se dit anssi des ulcérations qui se manifestent, dans la morve, sur la membrane muqueuse des narines du cheval.

CHANCREUX, adj., cancrosus; qui tient

de la nature du chancre. Ulcère chan. creux, bouton chancreux.

CHANFREIN , s. m.; on donne ce non à la portion de la tête du cheval qui s'e tend depuis les yeux jusqu'aux naseaux,

CHANGE, s. m., allucinatio.-Prendre le change, c'est lorsque les chiens chassent un autre animal que celui qu'ils out d'abord entrepris.

CHANONAT, bourg situé à deux lieues de Clermont, qui possède une sonne assez abondante d'eau minérale.

CHANT, s. m., cantus; voix modulée, suite de sons assujettis au rhythme, conpés par des espaces réguliers, et renfermés dans les divers degrés de l'échelle diatonique.

CHANTEJAT, dans la basse Auvergne. où l'on trouve une source d'eau froide. ferrugineuse, dit-on.

CHANTER, v. n.; peindre ses idées par des sons.

CHANTRICNÉ, bourg voisin de Mayenne, aux environs duquel coule une source d'eau minérale froide très-ferrugineuse.

CHANVRE, s. m., cannabis sativa : plante annuelle de la dioëcie pentandrie et de la famille des urticées, qu'on cultive en Europe à causc de son écorce filandrense, dont on fait de la toile. Ses feuilles sont narcotiques et stupéfiantes. Sa graine, appelée chènevis, fournit une huile bonne à brûler, et sert à faire une tisane adoncissante, antiphlogistique.

CHAPE, s. f. Ce mot avait autrefois la même acception que chapiteau. C'est aussi le nom d'un petit bouten creux que l'on soude sur le milieu d'une aiguille aimantée.

CHAPRAU, s. m., pileus; espèce de vêtement dont on se couvre la tête.-Masse épaisse qui se rassemble à la surface des cuves dans lesquelles on fait fermenter le moût de bière, et qui est formée de bière, de ferment, d'un pen d'amidon, et peut-être d'hordéine. Chapelet. V. Couronne.

CHAPELLE-GODEFROY (la), près de Nogent, dans le département de l'Aude,

possède une source d'eau minérale ferrugineuse acidale froide. CHAPITEAU, s. m., capitulum; partie supérieure de l'alambic, dans laquelle

sont reçues et se condensent les vapeus qui s'élèvent de la cucurbite. CHAPON, gallus castrat. s, d'où vieut chaponner; extirpation des testicules ou des ovaires der oiseaux domestiques. V. CASTRATION.

CHAPPETONADE, s. f., vomitus rabiosus;

vomissement avec délire forieux qui se manifeste chez les Européens dans les pays chands. | Nom donné à la fièvre jaune dans plusieurs parties de l'Améri-

CHARBON; s. m., carbo; composé de carbone, d'hydrogène, et de diverses substances salines on autres, dans lequel il n'existe point d'oxigène, qui est noir, cassant, sonore, qui brûle sans répandre de fumée, et qui absorbe l'eau et les gaz avec beaucoup d'avidité. | Maladie des végétaux, due à un champignon parasite du genre des uredo. Elle diffère de la carie en ce qu'elle est plus noire et nc sent pas le pourri. L'orge et l'avoine y sont plus sujettes que le froment. Charbon. V. Peste et Anterax.

Charbon. Cette maladie a été confondue avec le furoncle javart. C'est une affection gangréneuse analogue à la pustule maligne. V. ce dernier mot. CHARBONNEUX , adj. , anthracodes : qui

est de la nature du charbon on de l'an-

CHARBONNIÈRES, village près de Lyon, qui possède une source assez abondante d'eau minérale ferrugineuse acidule

froide.

CHARDON - BENIT , cnicus benedictus ; plante de la syngénésie polygamie superfine et de la famille des cynarocéphales, qui croît dans le midi de la France, et dont on prétend que les graines sont toniques, sudorifiques et apéritives.

CHARGE, s. f.; application d'un topique quelconque sur le corps d'un animal malade. | Quantité de fluide électrique qu'on accumule à la surface d'un appa-

reil quelconque.

CHARBAUGLION , s. m. On appelle ainsi en hippiatrique l'inflammation ulcéreuse de la membrane pituitaire. CHARGER , v. a.; effectuer la charge

d'une bouteille de Leyde ou d'une batterie électrique. CHARLATAN, s. m., circulator, agyrtes;

bateleur qui parcourt les places publiques pour vendre des drogues dont il vante les vertus miraculeuses.

Chablatanerie, s. f., verbosæ strophæ; discours d'un charlatan.

CHABLATANISME, s. m.; manége, sa-voir-faire du charlatan.

CHARLOTTENBOURG, en Silésie, possède des eaux minérales ferrugineuses acidules froides.

CHARME, s. m., carmen, cantatio, incantamentum; sorte de puissance magique que l'on invoquait au moyen de certaines

CHAS pratiques superstitienses, et que l'on regardait comme devant donner des maladies on la mort anx individus contre lesquels elle était dirigée.

CHARNU, adj., carnosus: qui ressemble à la chair musculaire, ou qui en est formé. - Fibre charnue on musculaire. Portion charnue d'un muscle, celle qui est formée de fibres rouges. - Pannicule charnu, membrane musculeuse qu'on rencontre sous la peau de certains animaux .- Colonnes charnues du cœur , faisceaux de fibres saillans dans l'intérieur de ce viscère. - Feuille, plante, racine charnue; fruit charnu, dont le tissu est

épais, succulent et ferme.

GHARPIR, s. f., lintea carpta, lineamentum (carpere, carder); substance composée des filamens qui résultent de la destruction du tissu de petits morceaux de linge fin à demi-usé. On en fait un très-fréquent usage dans les pansemens, parce qu'elle est molle, douce, spongieuse, et éminemment propre à abriter les plaies et à se charger des humidités qu'elles fournissent. On peut l'employer à l'état de charpie brute, c'est-à-dire telle qu'elle sort des mains de celui qui la fait, on la disposer en plumasseaux, en bourdonnets, en tentes, en mèches, en tampons, en pelotes, etc. V. ces mots. - rápée, duvet qu'on obtient en raclant un morceau de linge avec un couteau, et qui est trèssiccatif.-anglaise, sorte de tissu mince et léger, gommé sur une de ses faces, et tomenteux par l'autre, comme l'ouate. Ce tissu, qu'on dispose en rouleaux comme une pièce de toile, et dans lequel on taille des morceaux d'une grandeur et d'une forme proportionuée au besoin, est plus portatif que notre charpie ; mais il offre moins d'avantages thérapeutiques.

CHARRÉE, s. f.; dépôt salin et terreux que laisse la cendre des végétaux traités par l'eau bouillante.

CHART, abréviation employée ponr exprimer en formulant charta ou chartula, un papier, une carte,

CHARTRE, s. f., tabes ; langueur, consomption. Etre en chartre, tomber en chartre, sont des locutions employées quelquefois par le vulgaire pour dire d'un individu qu'il dépérit.

CHARTRES, ville située sur l'Eure, prés de laquelle existe une fontaine d'eau minérale ferrugineuse acidnle froide.

CHAS, s. m., foramen acus; trou rond ou carré, pratiqué près du talon, et quelquefois, comme dans l'aiguille à manche, près de la pointe d'une aiguille.

CHASSE, s. f., manubrium; sorte de manche composé de deux lames mobiles de corne , d'écaille , d'ivoire ou de nacre, et qui sont unies l'une à l'autre par un pivot qui traverse une seule de leurs extrémités, ainsi que le talon de la lame qu'elles protégent et qu'elles supportent. La lame des lancettes, qui offre deux trancbans et une pointe fort aiguë, est montée sur une châsse dont les deux parties offrent alternativement un point d'appui qui permet d'essuyer la pointe de l'instrument sans crainte de l'émous-

CHASSIE, s. f., lenia, lippa, lippitudo, gloma, gramia, λήμη, γλήμη; bumcursébacée dont se couvrent les bords des paupières, et qui les tient souvent agglutinés l'un contre l'autre.

CHASSIEUX, adj., lippus; qui est enduit de chassie. Paupières chassieuses, wil chas-

sieux.

146

CHATAIGNE, s. f., castanea; fruit du châtaignier. V. ce mot.

Châtaigne; excroissance cornée qui se développe à la partie interne des jambes du cheval, au-dessus du genou à celles de devant, au-dessous du jarret à celles de derrière.

CHATAIGNIER, fagus castenea; gros arbre de la monoëcie polyandrie et de la famille des amentacées, dont les fruits, qui sont farineux, fonrnissent un bon aliment, et portent le nom de marrons quand l'arbre a été greffé.

CHATAIN, adj. et s. m.; ce mot est em-

ployé pour désigner les cheveux dont la couleur est presque celle de l'écorce de la châtaigne. On distingue le châtain clair, qui approche du blond, et le châtain foncé, qui se rapproche du brun.

CHATEAU-LANDON, ville près de Nemours, qui possède une source d'eau alu-

mineuse et ferrugineuse.

CHATEAU - LA - VALLIÈRE, petite ville d'Anjou, aux environs de laquelle coule une source d'eau séléniteuse et ferrugineuse.

CHATEAULIN, petite ville pcu éloignée de Quimper, qui a une source d'eau minérale ferrugineuse froide.

CHATEAU-SALINS, dans le département de la Meurthe, où existe une source d'eau minérale saline froide.

CHATELDON, bourg du département du Puy-de-Dôme, près duquel existent deux sources d'eau minérale acidule froide.

CHATEL-GUYON, village du départe ment du Puy-de-Dôme , près de Riom à peu de distance duquel on voit cin sources d'eau minérale acidule, dont la température est de 30 degrés C

CHATENOY, petite ville près de Strasbourg, aux environs de laquelle soure une eau minérale gazeuse et tiède.

CHATON, s. m., amentum; assemble ge de fleurs unisexuées, disposées en ép sur un axe commun, par l'intermédiaire de bractées faisant l'office de pédoncule particuliers. | Lame osseuse, contour née sur elle-même, qui entoure la has de l'apophyse styloïde du temporal. | Cavité que la matrice forme souvent aprè l'expulsion du fœtus, et dans laquelle se trouve retenu le placenta.

CHATONNÉ, adj., incarceratus; retem dans un chaton. - Calcul chatonné ; calcul urinaire retenu immobile, soit par des chairs fongueuses développées dans la vessie, soit parce qu'il s'est formé dans quelque appendice contre nature de l'or gane, soit parce qu'après avoir ulcéré les parois de la poche, il s'est logé entre ses tuniques, soit parce qu'il est encore engagé dans la partic inférieure de l'ure tère, soit enfin parce qu'il est enclare dans le col de la vessie: - Placenta chetonné, placenta retenu dans une poche formée par une contraction irrégulière des fibres de l'utérus.

CHATONNEMENT, s. m., incarceratio; mot employé par les accoucheurs pour désigner la rétention du placenta dans une arrière - cavité de l'utérus, produite par la contraction irrégulière des fibres

de cet organe, après que le fœtus a éti expulsé.

CHATOUILLEMENT, s. m. Ce mot a deux acceptions : il exprime l'action de chatouiller (titillatio), et la sensation qui

en est l'effet (pruritus).

CHATOUILLER , v. a. , titillare ; déterminer une sensation vive, plus ou moins agréable, accompagnée de tressaillement et souvent de rire, au moyen de légers frottemens ou de quelque attouchement sur certaines parties du corps CHATEÉ, adj., castratus; se dit vul-

gairement d'un animal auquel on a pratiqué l'ablation des testicules. Ce moi

est synonyme de castrat.

CHATRER, v. a., castrare: faire l'ablatiou des testicules. Cette expression est plus particulièrement employée pour dé signer l'opération de la castration ches les animaux.

CHATEURE, s. f., castratio; opératios

de la castration chez les animaux, au moven du caustique.

CHAUCHEVIEILLE, s. f.; nom donné au cauchemar dans quelques provinces de

la France. CHAUDEBOURG, hameau peu éloigné de Thiouville, qui possède une source d'ean

minérale ferruginense acidule froide. CHAUDEPISSE, s. f. : uom vulgaire douné à la blennorrhagie, à cause du sentiment

de brûlnre cuisante qui accompagne l'excrétion de l'urine dans cette maladie.

CHAUDES-AIGUES, petite ville du département du Cantal, qui possède un graud nombre de sources salines, dout la température est de 88 degrés C.

CHAUDIÈRE , s. f. ; grand vase de cuivre ou de fonte qui sert à la préparation des alimens ou des médicamens.

CHAUFFOIR, s. m., lintcum calefactorium; linge imprégné de chaleur dont on enveloppe uu malade qu'on veut réchausser, ou dont ou garnit une semme en conche.

CHAULIEU, canton près de Vire en Normandie, qui possède une source d'eau froide réputée ferrugineuse.

CHAUME, s. f., culmus; tige simple, on rarement ramifiée, presque tonjours fistuleuse, et garnie de distance en distance de nœuds d'où partent des feuilles alternes, engaînantes, qui est propre aux graminees, aux souchets et aux joncs. CHAUMONT, bourg où existe une source

d'eau ferrugineuse et gazeuse. CHAUSSE ou Chausse d'Hippocrate, s. f., manica : sac d'étoffe de laine dont on se

sert pour filtrer les liquides anxquels leur épaisseur ou leur viscosité ne permet pas de traverser le papier uon collé. CHAUSSER , v. a. On dit chausser une vache, en parlant d'enveloppes de linge

que l'on imbibe de quelque liqueur, et dont on entoure le boulet, le paturon des vaches fatiguées, après une longue Chaussetrape, s. f., centaurea calcitrapa, L.; plante annuelle, très-com-

mnne en Francc sur le bord des chemins. Ses feuilles, qui sont très-amères, passent pour fébrifuges.

CHAUVE, adj., calvus; qui u'a point de cheveux, ou du moins tres-peu. CHAUVETÉ. V. CALVITIE.

CHAUX, s. f., calx; nom ancieu, et maintenant vulgaire, du protoxide de calcium, rangé d'abord parmi les terres alcalines, puis parmi les alcalis. C'est une snbstance d'un blanc grisâtre, solide, peu consistante, facile à pulvériser,

d'une savenr caustique, qui cristallise en prismes hexaèdres réguliers, verdit le sirop de violettes, attirc l'humidité et l'acide carbouique de l'air, absorbe l'eau avec avidité, en s'échauffant beaucoup. et se dissont en petite quantité dans ce liquide. La chaux n'existe pas dans la nature à l'état de pureté : on l'obtient en calcinant le carbouate calcaire. Elle scrt quelquefois comme cathérétique, et entre daus plusieurs préparations dépilatoires.

Chaux éteinte. On appelle aiusi l'hydrate ou hydroxure de chaux, l'hydrate d'oxide de calcinm.

Chaux métallique. Avant l'établissement de la chimie pneumatique, on don1 nait ce uom à-tous les oxides métalliques, de couleur plus ou moins blanche, qui s'obtienuent en exposant les métaux à l'action du feu.

Chaux vive. C'est le protoxide de calcium, exempt d'ean et d'acide carboui-

CHEBULE, adj., chebulus; un des cinq myrobolans. CHEF, s. m., caput; le commence-

ment, l'extrémité d'une bande. CHEILALGIE, s. f., cheilalgia (XETAOS,

lèvre, άλγέω, je souffre); douleur ressentie aux lèvres. CHEILOCACE, s. m. (xerlog, lèvre, xa-

xòs, mauvais); nom donné par quelques auteurs à une tumeur avec endurcissement et rubéfaction des levres, sans chaleur ni donleur, qui ne se termine jamais par suppuration, et qui est, diton, épidémique en Angleterre et eu Ecosse, où elle sévit principalement sur les enfaus.

CHÉILON, s. m., cheiloncus (xετλος, lèvre); tumeur de la lèvre supérieure ou iuférieure.

CHEILOPHYME, S. m., cheilophyma (yeiλος, lèvre, φύμα, tumeur); tumeur aux CHÉILOBRHAGIE, s. f., cheilorrhagia

(χεῖλος, lèvre, ῥήγνυμι, je coule); écoulement de sang par les levres. CHEIRISME, S. f., γείρισμα, γειρισμός;

action de toucher avec soin. Emploi de la main.

CHÉLIDOINE, s. f., chelidonium; genre de plantes de la polyandrie mouogynie et de la famille des papavéracées, dont une espèce, l'éclaire, chelidonium majus, très-répaudue en France, contient uu suc jaune, acre, amer et corrosif, auquel on attribue bien gratuitemeut la propriété de détruire les verrues. Cette plante, qui est puissamment excitante, jonit de la vertu pnrgative et vomitive à un haut degré.

148

CHEMILLÉ, bourg près d'Angers, non loin daquel on trouve une source d'eau réputée sulfureuse.

CHEMOSIS , s. m. , χήμωσις (χαίνω , j'entr'ouvre); dernier degré de violence de l'inflammation de la conjonctive, dans lequel cette membranc forme autour de la cornée transparente un bourrelet saillant, qui la fait paraître déprimée et comme au fond d'une cavité.

CHENAY, non loin de Reims, possede une eau minérale ferrugineuse.

CHÊNE, s. m., quercus; genre de plantes de la monoëcie polyandrie et de la famille des amentacées, dont toutes les espèces sont plus ou moins utiles à l'homme. L'écorce du rouvre, quercus robur, est astringente, ct a été mise au nombre des fébrifuges. On a conseillé ses glands torréfiés contre les serofules. On mange les glands des quercus ilex et ballota. C'est le quercus suber qui fournit le liégé, le quercus infectoria, qui donne la noix de galle dans le Levant, et le quercus coccifera qui nourrit le hermès animal.

Chêne (petit). V. CHAMAEDRYS.

Chenevis, s. m.; nom vulgaire des graines du chanvre. V. ce mot.

CHENIL, s m., canile; endroit où l'on renferme les chiens sains ou attaqués de maladie.

CHEPTEL, chepteil, chaptel, chatel ou chetel de capitate ; bail de bestiaux, qui consiste à donner un certain nombre de têtes à un fermier qui se charge de les nourrir moyennant la moitié des profits, et en rendant à la fin du bail le même nombre de bêtes qu'il a reçues. C'est le cheptel le plus ordinaire.

CHERROURG, grande ville de France, aux environs de laquelle coulent plusieurs sources d'eau froide, qu'on croit être fer-

rngineuses. CHERNIBIUM, s. m., yspviciov, cuvette;

urinal. V. ce mot. CHERVI, s. m., sium sisarum; ombellifère annuelle, appartenante au genre berle, dont la racine, aromatique et douce, était employée autrefois dans l'hemoptysie et le crachement de sang.

CHEVAL, s. m., equus; animal de la classe des mammifères et de la famille

des solipèdes.

CHEVALER, v. n.; expression par laquelle on désigne un cheval qui croise les jambes de devant l'une sur l'autre, ou l'une devant l'antre et de côté.

Chevauchant, adj., equitans; se dit, en botanique, des feuilles pliées ou courbées en gouttière, qui s'emboîtent réci-

proquement.

CHEVAUCHEMENT, s. m., equitatio; sorte de déplacement des fragmens d'une fracture qui glissent l'un sur l'autre dans le sens de la longueur du membre, dont ce déplacement amène le raccourcissement. Il survient principalement dans les fractures obliques, et est déterminé par les contractions des muscles qui s'attachent en même temps aux deux fragniens, ou par une mauvaise position de la partie.

Chevaucher, v. n., equitare; vieux mot qui signifie aller à cheval, et qui se dit en chirurgie de deux fragmens d'un os fracturé qui anticipent l'un sur l'autre dans le sens de la longueur de l'os.

CHEVELU, adj. et s. m., capillamentosus , comosus , capillamentum ; qui porte des cheveux, ou qui y ressemble. - Cuir chevelu, partie de la peau de la tête sur laquelle croissent les cheveux .- Racine chevelue, celle qui est garnie de nombreuses ramifications capillaires. - Semence ou graine chevelue, celle qui porte une touffe de poils déliés .- Chevelu d'une racine ; nom donné à ses ramifications les plus déliées.

CHEVELURE, s. f., capillitium, coma, cæsaries; assemblage de tous les cheveux

qui couvrent la tête.

Chevestre, s. m., capistrum (caput, tête ) ; sorte de bandage qu'on applique autour de la tête pour maintenir réduites les fractures ou les luxations de la mâchoire inférieure. La disposition des tours de baude fait donner à ce bandage les noms de chevestre simple, double ou oblique. | En médecine vétérinaire il signifiait anciennement le licel d'un cheval; d'où s'enchevêtrer, se prendre dans son chevestre ou dans sa longe.

CHEVETRE. V. CHEVESTRE.

Cheveu, s. m., capillus, θρίξ. On donne le nom de cheveux aux poils qui couvrent la plus grande partie de la voûte du crâne, depuis le bas de la région occipitale jusqu'à la limite supérieure du front, et qui, formant une sorte de couronne au vertex, descendent circulairement de ce point tout autour de la tête. Ce sont les plus longs de tous les poils

CHEVILLE du pied, s. f. ; c'est le nom populaire que portent collectivement les deux malleoles réunies, parce qu'elles figurent la saillie d'une cheville semblable à celle qu'on emploierait pour réunir le pied à la jambe dans un automate.

CHEVBEFEUILLE , s. m., lonicera ; genre de plantes de la pentandrie monogynie et de la famille des caprifoliacées, dont les diverses espèces, entre autres les lonicera periclymenum et caprifolium, serventà l'ornement des jardins. Néanmoins on prétend que leurs feuilles, leurs fleurs et leurs baies sont diurétiques. Ces parties paraissent abonder en principe muqueux, ce qui explique leur utilité dans les affections inflammatoires.

CHEVROTANT, adj. Pectoriloquie chevro-

tante. V. EGOPHONIE.

CHEYLARD, bourg voisin de Tournon, qui possède une source d'eau réputée

acidule et ferrugineuse.

CHEZANANCE (χέζω, aller à la selle, ἀνάγκη, nécessité); nom d'une composition de miel et d'alun bouillis ensemble. Cet onguent, qui n'est plus en usage, avait pour effet de déterminer des évacuations alvines, en en frictionnant seulement le pourtour de l'anus.

CHIASTOS, s. m., χιαστός (χίαζω, donnerla forme d'un x); bandage ainsi nommé parce qu'il formait des croisés en forme de v.

CHIASTRE. V. KIASTRE.

CHICORÉE des jardins, s. f., cichorium endivia; plante potagère de la syngénésie polygamie égale et de la famille des chicoracces, qu'on mange cuite ou crue. C'est un aliment légèrement amer et to-

Chicorée sauvage, s. f., cichorium intybus; plante du même genre que la précédente, fortement amère, et par consequent tonique. On fait une grande consommation de sa racine torréfiée et monlue, qui remplace le café pour le petit

peuple.

CHIENDENT, s. m.; nom populaire de deux graminées différentes, le froment rampant et le panic stolonifère, dont les racines renferment, sous un épiderme légèrement astringent, une pulpe mucilagineusc et sucrée, qui communique ses propriétés à l'eau dans laquelle on fait infuser la racine préalablement fendue ou

CHILON , s. m. , chilon (xerlos, lèvre); nom donné par Vogel à l'inflammation des lèvres.

CHIMBLEON, s. m. (χεῖμα, hiver); nom donné par Suidas à l'engelure.

CHIMIATRE OU CHYMIATRE, chimiater (χυμία, chimie, ἐατρὸς, médecin); partisan de la secte iatrochimique, de celle

les lois de la chimie. CHIMIATRIE, s. f., chimiatria, ars chymiatrica (χυμία, chimie, ἐατρεία, guérison); système dans lequel on explique tous les phénomènes de la vie par les lois

de la chimie : art de guérir les maladies par des remèdes chimiques.

CHIMIE, s. f., chymia, chimia, spagyria, pyrotechnia, pyrosophia, ars hermetica, ars magorum, ars separatoria, ars sphagirica (suivant les uns de youés, suc ; suivant d'autres de l'arabe chema, secret); branche des sciences naturelles dont l'objet est de rechercher les principes des corps, d'examiner les propriétés dont jouissent les divers composés produits par l'union de ces principes, et d'étudier la force ou le pouvoir en vertu duquel s'effectuent toutes les combinaisons. Elle s'occupe donc des effets de la nature qui s'offrent à nous sans cause sensible, c'est-à - dire de ceux qui sont dus à l'action des corps envisagés dans leurs molécules intégrantes.

CHIMIQUE, adj., chimicus; qui a rapport à la chimie : analyse , phénomène , loi, procédé, système, théorie, explica-

tion chimique.

CHIMISTE, s. m., chimicus; celui qui se livre particulièrement à l'étude de la chimie, qui en fait son occupation principale.

Chique, s. f., pulex peneirans; trèspetit insecte des Antilles et de l'Amérique méridionale, qui s'introduit dans le tissu de la peau, y prend un accroissement rapide, multiplie bientôt son espèce à un point prodigieux, et finit par donner naissance à des ulcères de mauvais caractère et gangréneux. On ne doit en craindre les atteintes que quand on marche pieds nus, ou qu'on néglige les soins de propreté. Le meilleur moyen de s'en débarrasser est de l'extraire, lui et ses œufs : tous les autres sont infidèles. CHIRAGRE, s. f., chiragra ( yeip, main,

αρρα, prise); nom donné à la goutte quand elle a son siège aux mains, et quelquefois à celni qui en est tourmenté. CHIRARTHROCACE, s. f. (yelp, main, doθρον, articulation, κακὸν, mal); carie de l'articulation radio-carpienne.

CHIRIATRE, s. m., cheiriater, chiriater (χείρ, main, ἐατρὸς, médecin); synonyme de chirurgien.

CHIBIATRIE, s. f., cheiriatrica (xelo, main, lατρεία, médecine); synonyme de chirurgie.

GHIROMANCIB, s. f., chiromancia, χεφομαντία, (χεφ, main, μαντία, divination); art de deviner les événemens futurs par l'inspection des lignes de la main.

l'inspection des lignes de la main.

Chiromancien ou Chiromancien, chiromantis, yesopauric; celui qui exerce la

chiromancie.

Geinotier, adj., chironius, χειρονικός (χείρον, qui est père, chiron); épithète donnée à quelques ulcères rebelles, soit pour faire allusion à leur mauvais caractère, soit parce que l'on était dans la croyance que le centaure Chiron était le premier qui fitt parvenu à les guéris.

CHIRONOMIE, s. f., chironomia (χεὶρ, main, νόμος, règle); art du geste.

GHIRURGICAL, adj., chirurgicus; qui a rapport à la chirurgie.

Chievroie, s. f., chirurgia (xeto, main, igoro, ceuvre); convre de la main. Branche de la médecine qui a pour objet la connaissance desmaladies qu'iréclament, comme moyens principaux de traitement, ceux qui exigent l'emploi de la

main seule ou munie d'instrumens. CHIRURGIEN, s. m., chirurgus; médecin qui se livre à la pratique de la chirurgie. Outre les qualités nécessaires au médecin, le chirurgien doit en posséder un grand nombre d'autres qui lui sont spécialement nécessaires. Il faut qu'il soit dans la force de l'âge, qu'il ait des sens exquis, qu'il soit ambidextre, et que sa main ait une grande mobilité, nnie à beaucoup de instesse et d'aplomb; qu'il soit familier avec les expériences sur les animaux vivans; qu'il connaisse à fond l'anatomie de détail ; qu'il soit instruit en mécanique ; qu'enfin il ait, avec du génie, de l'industrie, de la présence d'esprit, de la fermeté, un sang-froid imperturbable, beaucoup de patience, et une grande douceur dans le langage et les manières.

CHIRURGIQUE, adj., chirurgicus. V. CHIRURGICAL, qui est beaucoup plus usité. CHLORACIDE, s. m., chloracidum (χλωολε, verdovant, acidum, acide). Ge ter-

ρὸς, verdoyant, acidum, acide). Ge terme, peu usité, a été imaginé pour désigner les acides dans lesquels on suppose que le chlore joue le rôle de principe acidifiant.

CHORATE, s. m., chloras (χλορός, verdoyant), şel formé par la combinason de l'acide chlorique avec une base salifiable. Les chlorates, découverts par Berthollet, ont été appelés d'abord muriates sur -oxigénés. La plupart détonnent, par l'effet même de la scule percussion, lorsqu'ils sont mêlés avec un corps combustible, et forment ainsi des poudres fulminantes.

Chlorate de chaux, protochlorate de calcium, chloras calcis. Les Anglais on tsul stitué ce sel au chlorate de potasse dans l'art du blanchiment, parce qu'il est moins coûteux. Chlorate oxigéné ou perchlorate, chlo-

Chlorate oxegene ou perchlorate, chiorus oxygenatus, perchloras; sel formé par la combinaison de l'acide chlorique oxigéné avec une base salifiable. On connaît encore très peu ces composés.

Chiorate de spitase, protechlorate de potassiam, chioras potatsas; sel blanc, cristallisable en prismes rhomboïdaux obtus, ou en petites almes, d'une sextendicale, un peu acerbe et désagréable. C'est un produit de l'art, dont on se ser pour obtenir l'origène parlaitement pur, et pour préparer les allumettes des briques oxigines. On l'a conseillé aussi a l'intérieur dans les maladies vénérieurs. Il fait la base de l'eau de juvuelle.

CHLORE, s. m., chlorina (ylopoc, verdoyant); nom imposé par Davy à la substance appelée autrefois acide muriatique oxigené ou oximuriatique, et qu'on range aujourd'hui parmi les corps simples ou indécomposés. C'est un gaz jauneverdatre, d'une odeur forte et suffocante, d'une saveur désagréable, impropre à la combustion et à la respiration, très-soluble dans l'eau, et dont la solution, exposée an froid, cristallise en lames d'un jaune foncé. Un de ses principaux caractères est de détruire presque sur-le-champ toutes les coulenrs végétales et animales, ce qui tient à sa grande affinité pour l'hydrogène. Il est très-abondant dans la nature, mais partout enchaîné dans des combinaisons. On l'emploie en fumigations pour détruire les miasmes putrides, et en bains pour blanchir les toiles. On l'a conseillé à l'intérieur : mais c'est un

violent excitant, un poison redoutable. Cuonarcx, adi, edinorosus. On aproposé de ranger parmi les acides, sous cette dénomination, l'oxide de chlore qu'on obtient en distillant du chlorate de potasse avec de l'acide hydrochior que. Cet oxide rougit en effet les couleurs bleues végétales.

Chloring, s. f., chloring; nom donné dans le principe au chlore par Davy.

Chloriodate, s. m., chloriodas; sel formé par la combinaison de l'acide chloriodique avec une base salifiable.

Chioniodique, adj., chloriodicus; nom que Davy a proposé de donner au chlorure d'iode, en le rangeant parmi les acides , parce que sa dissolution dans l'eau mugit les couleurs bleues végétales.

Ginonçus, adj., chloricus; nom donne à l'acide produit par la combinaison d'un volume de chlore avec deux volumes et demi d'oxigèné. C'est un liquide inodore et incolore , dont la saveur est très-aigre, et qui détruit les couleurs bleues végétales , après les avoir fait passer au rouge. Il n'existe pas dans la na-

ture. Chlorique oxigéné ou perchlorique, adj., chloricus oxigenatus, perchloricus; nom d'un acide qui résulte de la combinaison d'un volume de chlore avec trois volumes et demi d'oxigène. C'est un liquide incolore et inodore, que les acides hydrochlorique, suffureux er hydrosulfurique ne décomposent point comme le précè-

dent. Il n'existe pas dans la nature.
GELORGETANATE, s. m., chlorocyanas; sel formé par la combinaison de l'acide chlorocyanique avec les bases salifiables.
On connaît peu ces composés, qui sont

tous des produits de l'art.

Cmonocyanique, adj., chlorocyanicus; nom d'un acide qui résulte de la combinaison du chlore avec le cyanogène. On l'appelati jadis prussique oxigéne. Il est liquide, saus couleur, et d'une odeur très-pénétrante; il précipite les dissolutions féringineuses en vert, et n'existe point dans la nature.

CHLOROPHOSPHATE, s. m., chlorophosphas; sel formé par la combinaison de l'acide chlorophosphorique avec une base

salifiable.

CINCIODENOSMONEUS, adj., eldorophasphoricus; non d'un acide qui résulte, d'une combinaison saturée de chlore et de phosphore. Cet acide est blanc, pulvieulent, volatilisable, fusible, cristallisable en prismes trausparens et soluble dans l'eau, qui le décompose à l'instant, en formant des acides phosphorique et hydrochlorique.

Gracoruruz, s. f., chlorophytla (z)agèx, erd, qu'àlo, feuille); principe immediat des végétaux, qui lui doivent
leur couleur verte. C'est une substance
d'apparence résineuse, insipice, inodore, peu soluble dans l'eua froide, plus
soluble dans l'alcol, l'éther, les huiles, les alcalis, l'acide sulfurique et l'acide acétique, qui se ramollit au fue sans se fondre, et que le chlore décompose, ainsi
que les acides nitrique et hydrochlorique.

Chlorose, s. f., chlorosis (χλωρός, vert, ou de couleur verdâtre); état de

langueur générale, avec décoloration de la peau et divers accidens nerveux, que l'on rencontre particulièrement chez les filles qui ne sont pas encore menstruées ou qui le sont mal. C'est cet état que l'on connaît vulgairement sous le nom de pâles couleurs.

CHLOROTIQUE, adj., chloroticus; qui est

affecté de chlorose.

Chloroxycarbonate, s. m., chloroxycarbonas; sel formé par la combinaison de l'acide chloroxycarbonique avec une base salifiable.

Grudderstranders, adj., chloroxycarbonicus; nom d'un acide qui se forme lorsqu'on expose à l'action du soleil un mélange de parties égales de chlore et de gaz oxide de carbone. Cet acide est gazeux, sans saveur, d'une odeur suffocante, et impropre à la respiration comme à la combustion.

CHLORGER, s. m., chloruretum, On appelle ainsi toute combination du chlore avec un corps simple combustible, métallique ou non, dont il ne résulte pas un composé jouissant des propriétés des acides. Les chlorures passent à l'état d'hydrochlorates lorsqu'on les dissout dans l'eau.

Chlorare d'antimoine, ou beurre d'antimoine, chloraretum antimonii ; substance blanche, demi-transparente, d'aparence onctueuse, l'egèrement déliquescente, cristallisable en tétradères, fusible au-dessous de la chaleur de l'eau bouillante, et volatile bien an-dessous de la chaleur rouge. C'est un caustique puissant.

Chlorare d'argent , ou argent corna , chloraretum argent ; substance blanche, insipide, insoluble dans l'eau , soluble dans l'ammoniaque, fusible bien au-dessous de la chaleur rouge, et qui se prend, par le refroidissement , en une masse grise , demi-transparente, facile à cou-per, et comme cornée. On la troure dans la nature. Elle est sans usages.

Chlorure d'arsenie, ou beurre d'arsenie, chloruretum arseniei; liquide incolore, très-sècre, très-caustique, très-vénéneux et très-volatil, qui répand des vapeurs épaisses lorsqu'on l'expose à l'air.

Chlorure de barium, chloruretum barii; substance cristallisable en larges prismes à quatre pans, peu épais, qui décrépitent, se dessèchent et fondent au fcu. Elle sert en médecine contre les scrofules.

Chlorure de bismuth, ou beurre de bismuth, chloruretam bismuthi; substance qui se vaporise bien au dessous de la chalenr ronge, puis alors fond et coule comme une masse butyrense.

Chlorure de calcium, chloruretum calcii, appelé autrefois phosphore de Homberg, parce qu'il paraît lumineux quand on le

frotte dans l'obscurité.

Chlorure d'étain, ou beurre d'étain, chloruretum stanni; liquide transparent, très-limpide, très-volatil, d'une odenr piquante et insupportable, qui se vapo-rise à l'air, et retombe sous forme de fumée très-épaisse avec les vapeurs que ce fluide contient. On l'appelait autrefois liqueur fumante de Libavius.

Chlorure (deuto) de mercure, ou sublime corrosif; snbstance blanche, inaltérable à l'air, d'une saveur styptique et très-désagréable, volatilisable et cristallisable en petites aiguilles prismatiques, qui se dissout dans vingt parties d'eau à la température ordinaire, et dans trois fois son poids d'eau bouillante. C'est un poison violent, qu'on administre contre la syphilis, et qu'on emploie pour préserver de la putréfaction les matières animales, qu'il rend sèches et dures comme du bois.

Chlorure (proto) de mercure, calomelas, mercure doux, précipité blanc, panacée mercurielle; substance blanche, insipide, volatile, insoluble dans l'eau, qu'on emploie en médecine contre la syphilis, et comme purgatif.

Chlorure de plomb, ou plomb corné, chloruretum plumbi; substance blanche, d'une saveur sucrée et astringente, qui cristallise en prismes hexaèdres brillans et satinés, se dissout dans l'ean, se fond au feu, se prend en une masse d'un blanc gris par le refroidissement, et se réduit en vapeurs épaisses lorsqu'on l'expose à une plus forte chaleur.

Chlorure de potassium, chloruretum potassii, cristallisable en prismes à quatre pans, qui décrépitent au feu, et se dissolvent facilement dans l'eau. On l'appelait autrefois sel fébrifuge de Sylvius.

Chlorure de sodium, sel marin, sel ordinaire, sel gemme; cristallisable en cubes qui décrépitent fortement au feu, et dont la saveur franche est connue de tout le monde. C'est un des corps les plus répandns dans la nature, et l'un de ceux dont l'usage est devenu un besoin impérieux pour l'homme.

Chlorure de zine . ou beurre de zine . chloruretum zinci; snbstance blanche, très-fusible, volatile, et comme onc-

tneuse.

CHOANOIDE, adj. et s. m., choanoides. choanoideus (you've, entonnoir, elos, ressemblance); muscle qui entonre le nerf optique chez les mammifères, et qui du fond de l'orbite se porte à la partie antérieure de la sclérotique. Il n'existe pas chez l'homme.

CHOANORRHAGIE, s. f., choanorrhagia ( yoávy , les narines postérieures , priνυμι, je coule ); saignement de nez par

les narines.

Снос, s. m.; action qu'un corps déià mis en mouvement exerce, en vertu de sa masse et de sa vitesse acquise, sur les corps qu'il rencontre et qui s'opposent à son déplacement.

CHOCOLAT, s. m., chocolatum; pâtealimentaire qu'on prépare avec des amandes de cação torréfiées et du sucre. On donne à cette pâte le nom de chocolut de santé quand elle ne contient pas de substances aromatiques, et celui de chocolat à la vanille dans le cas contraire.

CHOLAGOGUE, adj., cholagogus (xolà, bile, αyω, je chasse). Les anciens donnaient ce nom aux purgatifs qui avaient selon eux pour effet de déterminer de préférence l'ébranlement de la bile. CHOLECYSTE , s. f. , cholecystis (yoh) ,

bile , zvolic , vessie ) , vésicule biliaire , vésicule du ficl; poche membranense et pyriforme, logée sous le lobe droit du foie, adhéreute à cet organe par une couche de tissu cellulaire, terminée par un canal qui s'unit avec l'hépatique, et destinée à servir de réservoir à la bile.

CHOLECYSTITE, s. f., cholecystitis (yok), bile, xoolis, vessie); inflammation de la

vésicule du fiel.

CHOLEDGERAPHIE, s. f., choledographia (χολή, bile, γράφω, j'écris); description de l'appareil sécréteur de la bile. CHOLÉDOLOGIE, s. f., choledologia (yo) bile, λόγος, discours); histoire de la bile.

CHOLEDOQUE, adj., yolndoyog (yoln, bile , doybe , qui contient) ; nom du canal formé par la réunion des conduits hépatique et cystique, qui verse la bile dans le duodénum, et qui s'ouvre dans cet intestin, vers la partie postérieure de sa seconde courbnre, derrière l'extrémité droite du pancréas.

CHOLELITHE, s. f., cholelithus (xoln), bile , λίθος , pierre ) ; calcul biliaire. CHOLEPOTÈSE, s. f., cholepoiesis (xolà,

bile, ποιίω, je fuis); sécrétion abondante de la bile. Synonyme de polycholic.

CHOLÉPYRE, s. f., cholépyra (yoh), bile, πυρ, feu); on a donné ce nom à la sièvre bilieuse.

CHOLERA, s. m., cholera (xolà, bile. άίω, je coule ); maladie dans laquelle il y a augmentation de la sécrétion biliaire. vomissemens très abondans de matières bilieuses , et évacuations alvines analogues sonvent répétées. Cette affection n'est qu'un phénomène intestinal de l'irritation gastrique. On l'a encore désigné sous le nom trivial de trousse-galant.

Cholera morbus, V. CHOLERA. CHOLÉRIQUE, adj., cholericus; qui appartient au cholcra. Fièvre cholerique. celle qui l'accompagne. On dit tempéra-

ment cholérique, comme synonyme de

tempérament bilieux. CHOLEBBHAGIE, s. f., cholerrhagia (xolh, bile, ρίω, je coule); nom que donne Alibert au cholera morbus . qui . dans sa Nosologie naturelle se trouve former le sixième genre des choloses.

CHOLESTÉHATE, s. m., cholesteras; sel formé par la combinaison de l'acide cholestérique avec une base salifiable.

CHOLESTEHINE's s. f., cholesterina (xoli), bile, ortoioc, solide); substance inodore, insipide, en écailles blanches et brillantes, fusible au feu, cristallisable en fibres ravonnées par le refroidissement, et soluble dans l'alcool, qui constitue la partie cristalline de certains calculs biliaires.

CHOLESTÉHIQUE, adj., cholestericus; nom donné à un acide solide, jaunâtre, d'une odeur butyreuse, d'une faible saveur styptique, fusible au feu, et presque insoluble dans l'eau, qu'on obtient en traitant la cholestériue par l'acide nitrique.

CHOLOMA OU CHOLOSIS, V. CHOLOSE, CHOLOSE, s. m. (χωλὸς, boiteux); action de boiter. | Distorsion d'un mem-

bre. | Son inaptitude à exécuter des mouvemens.

CHOLOSE, s. f., cholosis (xolin, bile); nom de la troisième famille de la Nosologie naturelle d'Alibert. Les choloses comprennent toutes les affections mor-

bides du foie et de la rate.

CHONDRO-GLOSSE, adj., chondro-glossus (χονδρὸς, cartilage, γλώσση, langue); faisceau de fibres charnues qui se porte de la petite corne de l'hyoïde à la langue, et qui fait partie de l'hyo-glosse. Chondrographia, s. f., chondrographia

(χονδρὸς, cartilage, γράφω, je décris); description anatomique des cartilages. CHONDROLOGIE, s. f., chondrologia (yov-

ορός, cartilage, λόγος, discours); description des cartilages.

CHONDRO-PHARYNGIEN, adj., chondropharyngeus (χουδρός, cartilage, φάρωνζ, pharynx); on donne ce nom aux fibres de la tunique musculeuse du pharvux qui naissent de la petite corne de l'hyoïde, et qui font partie du constricteur moven.

CHONDROSYNDESME, S. m., chondrosyndesmus . youdoocúvdequos ( youdoòs . cartilage, σύνδεσμος, ligament); union de deux

os au moyen d'un cartilage. CHONDHOTOMIE, s. f., chondrotomia (yov-

δρός , cartilage , τέμνω , je coupe ); dissection des cartilages. CHORDAPSE, S. m., chordapsus (yoodi).

intestin . anray . lier); colique très-forte causée par le spasme ou l'étranglement intérieur des intestins.

CHORÉE, s. f., chorea (χορεία, danse); mouvemens continuels, irréguliers et involontaires d'un ou de plusieurs membres, ou des muscles de la face et du

CHOHEMANIE, s. f., choremania (yoptia, danse, μανία, manie); nom donné par quelques auteurs à la danse de Saint-Ĝnv.

CHOHION , s. m. , charion , χόριον , χωρίον (χωρείν, contenir); portion la plus epaisse du tissu de la peau.--Membrane mince, transparente, pellucide, et composée de deux feuillets superposés, qui enveloppe l'œuf humain de toutes parts.

Chorion velouté, filamenteux, tomenteux: nom donné jusqu'à Hunter au feuillet externe ou utérin de la membrane ca-

duque. Сноної рв., adj., choroideus, choroides, yoposions (yopiov, chorion, sides, forme); nom donné à diverses parties qui ont cela de commun avec le chorion, de recevoir beaucoup de vaisseaux. - Membrane choroïde, ou simplement choroïde. uvéc, membrane de l'œil située entre la rétine et la sclérotique, qui s'étend depuis l'entrée du nerf optique jusqu'au bord antérieur de cette dernière, et qui, lisse et luisante à sa face interne, est villeuse et couverte d'un enduit noirâtre à l'extérieur. - Plewus choroïdes, Productious rougeâtres qu'on observe dans les quatre ventricules du cerveau. et qui sont formées par des replis lâches ct flottans de la pie-mère.

CHOROÏDIEN , adj. , choroideus ; qui a rapport aux parties appelées choroïdes. — Artères choroïdiennes, fournies par la cérébrale antérieure et la cérébelleuse.— Membrane ou toile choroïdienne, lame de la pie-mère et de l'arachnoïde qui tapisse les cavités ventriculaires de l'encéphale. —Sinus choroïdien, ou longitudinal supérieur; cavité veincuse qui occupe le bord inférienr de la faux du cervean.— Veines choroidiennes, qui traversent la toile de même nom, et qu'on appelle aussi veines de Galien.

CHOSE, s. f., res. On distinguait anciennement, et même il n'y a pas encore très-long-temps, trois sortes de choses; savoir : les choses naturelles, celles que l'on regardait comme inséparables de la nature de l'homme, telles que les élémens, les tempéramens, les humcurs, les esprits, les parties similaires, les fonctions; les choses non naturelles, celles qui font la matière de l'hygiène, et qui, destinées à entretenir la santé, viennent à l'altérer lorsqu'on en fait abus, comme l'air, les alimens, le mouvement, le repos, la veille, le sommeil, etc.; enfin les choses contre nature, ou les maladies et tout ce qui a pour effet de détruire l'homme.

Cnou, s. m., brasica; genre de plantes de la tétradynamie siliqueuse et de la famille des cruciferes, dont la plupart des espèces, fort nombreuses, servent d'alimentà l'homme, Les anciens avaient décoré ces végétaux d'une fonle de propriétés chimériques, sur la foi de Caton. Les vertus anticatrablas et antiphthisiques que les modernes leur accordent encore ne le sont guére moins. Les choux ne sont que des substances alimentaires toniques, et quelquefois irritantes, du moins pour certaines personnes, ce qui les rend venteux.

Chou-eroûte, par corruption du mot allemand sauerhraut; aliment salubre qu'on prépare avec des choux hachés, auxquels on a fait subir un commence-

ment de décomposition.

Tone flear varieté du chou ordinaire, dont les rameaux et les fleurs prenant un accroissement excessif et monstrueux, se convertissent en une masse charnue, p blanche et tendre, qui forme un mets recherché. | Nom vulgaire de certaines excroissances lobuleuses ou capitulées qui se développent à l'orifice des membranes muqueuses, principalement auprès de l'anus et de la vulve, dans certaines irritations de ces membranes.

Chromate, s. m., chromas (χρῶμα, couleur); sel formé par la combinaison de l'acide chromique avec nne base salifia-

CHROMATTOUR, adj. et s. f., chromaticus (χρῶμα, couleur); échelle musicale composée de treize sons. | Genre de musique qui procède par plusieurs semi-tons consécutifs. Chaome, s. m., chromium (χρῶμα, couleur); métal solide, d'un blanc grastre, très-fraglic, susceptible de preadre un beau poli, très-refractaire, et qu'on n'a pu encore obtenir que sous la forme d'une masse poreuse. Il n'existe dans la nature qu'à l'état d'oxide ou de chromate.

Сивоморк, adj., chromieus (хойра, couleur); nom d'un acide solide, de culeur rouge, cristallisable en prismes, d'une saveur âcre et styptique, deliques cent et décomposable au feu, qu'on trouve dans la nature combiné avec diverses bases salifiables.

Gradours, s. f.; genre de principes immédiats des végétaux, dans lequel on range ceux qui n'ont ni alcalinité ni acidité, et qui sont doués de couleurs dont les acides augmentent l'éclat, et dout les alcalis accroissent l'intensité. Ces substances constituent les divers principes colorans des végétaux et des animaux.

Chromurgia, s. f., chromurgia (χρώμα, couleur, έργον, travail); partie de la phy-

Sique qui traite des couleurs. CHBONIQUE, adj., chronicus ( xpovo;

temps). Cette épithète s'applique aux maladies qui ne marchent que lentement vers une terminaison quelconque.

Chronogunée, s. f., chronogunea (χρόνος, temps, γυνή, femme); règles; écoulement périodique des femmes.

Chronomètre, s. m., chronometron (χρόνος, temps, μέτρον, mesure); nom générique de tous les instrumens qui servent à mesurer le temps.

Chronoscoff, s. m. (χρόνος, temps, σχοπίω, je considere). Ge mot a la même signification que chronomètre.

Curvine, s. f., chrysis (ggovie, quiest d'or); nom d'un genre d'insectes byménoptères, que l'éclat et la vivacité de ses conleurs on fâit appeler guépe dec L'une des espèces, la chrysis ignita, agit comme stimulant. On l'a conseillée à l'intérieur, dans la paralysie.

Curysocolle, s. m., chrysocolla, χρυσοχάλλα (χρυσὸς, οτ, χάλλα, colle); ancien nom du sous-borate de soude, parce qu'on s'en sert pour souder les métaux, en particulier l'or.

Certsolities, s. f., chrysolithus, χριστόλθος, (χρυσός, or, λίδος, pierre); sorted he pierre gemme, sur le compte de laquelle les minéralogistes et les joailliers ne sont pas d'accord, et à laquelle Haüy donne le nom de péridot. On la croyait

153

autrefois céphalique et cardiaque : aujourd'hui on ne s'en sert plus en médecine.

CHRYSONELE, s. f., chrysomela (χρυσδς, στ, μπλον, pomme); nom d'un genre d'insectes coléoptères, dont plusieurs espèces ont été décorées d'une yertu antiodontalgique que l'expérience ne leur a

point confirmée.

CHRYSOPEE, s. f., chrysopæa, χρυσοπία (χρυσός, οι., ποιέω, je fais); art de faire de l'or: synonyme d'alchimie.

CHRYSULÉE, s. f., chrysulea (χρυσὸς, or, υλίζω, je purifle); ancien nom de l'acide hydrochloronitrique, à cause de la propriété qu'il a de dissoudre l'or.

Guru, s. f., casue: action de tomber, soit du corps en totalité, soit de quelque partie qui s'en détache. Chute du corps, des dents, des cheveux, etc. — Déplacement de haut en bas de certriss organes. Chute de la matrice, du retum, de la liette, de la paupière supérieure. [Chute de la matrice, qu'on appelle aussi pousser son rdt, ou jeter son boulet, de terme est employé par les marchands de bestiaux. [Chute du membro; le le résulte de l'impossibilité où se trouve le cheval de faire rentrer là verge dans le toureau, à cause de la faiblesse ou du relichement des parties destinées à opérer ce mouvement.

rer ce mouvement.

Chyazate, s. m., chyazas; sel formé
par la comhinaison de l'acide chyazique
arec une base salifiable. Synonyme d'hydrocyanate.

Chyazute ferruré de peroxide de fer; sel pulvérulent, d'un hleu foncé, insoluble daus l'eau, inaltérable à l'air et peu soluble dans les acides, qui forme la hase du bleu de Prusse.

CHYAZIQUE, adj., chyazicus; nom que Porrett a proposé de donner à l'acide hydrocyanique, et qui n'a point été adopté. CHYLAIRE, adj., chylaris; qui a rap-

port au chyle : synonyme de edylezer.

Chyus, s. m., edylez, ywlis; fluide extuit des allimens par l'absorption intestimale, après qu'ils ont été soumis à l'action des organes digestifs. C'est un fluide
demi-transparent, d'um blanc mast on
rosé, opsque ou transparent, presque
indore, d'une saveur douce et à peine
salée, qui verdit sensiblement le sirop
our la composition. On suppose qu'il se
forme dans le doudenum : cette opinion
est peu probable; il paraît être forme
pre les agean mêmes de l'absorption.

CHYLEUX, adj., chylosus; qui a rapport au chyle, qui a du rapport avec lui.

Cururan, adj., chylifer (chylus, chyle, fero, je porte), qui porte le chyle.—Vaisseaux chyliferes on lactés, qui portent le 
chyle des intestins dans le canal thoracique. On suppose qu'ils le pompent directement dans les intestins, mais il est 
beaucoup plus probable qu'ils le forment 
réellement.

CHYLIFICATION , s. f., chylificatio (chylus, chyle, facere, faire); formation du

chyle, but de la digestion. Chylopolesis, s. f., chylopolesis, χυλοποιποίς (χυλὸς, chyle, ποιέω, je fais);

formation du chyle.

Chylopoieticus (χυλλς, chyle, ποιέω, je fais); se dit des

Conduits qui charrient le chyle. Chylose, s. f., chylosis, χύλωσις; for-

mation du chyle.

Chymus, s. m., chymus, yupo; pâte
homogène, visqueuse, grisâtre, d'une
odeur fade, douceâtre et toute particulière, dans laquelle se trouvent convertis les alimens qui ont été soumis pendant quelque temps à l'action de l'estomac.

CHYMIFICATION, s. f., chymificatio (χυμὸς, suc, facere, faire); formation du chyme.

CHYMOSE, s. f., chymosis, χύμωσις; conversion des alimens en chyme.

CHYMIATRE. V. CHIMIATRE.

CHYMIATRIE, V. CHIMIATRIE, CHYMIE, V. CHIMIE.

CHYTION, χύτλον; fomentation d'huile et d'eau.

Gibation, s. f., cibatio (cibare, nourrir, donner à manger); opération de chimie au moyen de laquelle on donne à un corps plus de solidité qu'il n'en avait. Ciboute, s. f.; nom vulgaire de l'ail

fistuleux.

CIBOULETTE, s. f.; nom vulgaire de l'ail

civette.

Cicarnice, s. f., cicatriw, cacatrin, obb) (accare, empécher de voir, parce qu'elle cache la plaie); réunion des parties divisées. Production celluleuse, membraniforme, d'épaisseur, de forme et de consistance différentes, d'abord rougeltre, puis blanchâtre, qui, après la guérison, recouvre la surface des solutions de continuité avec pert de sub-ations de continuité avec pert de sub-ations de continuité avec part de sub-ations de continuité avec part de sub-ations de continuité avec affonter, et d'out la formation, dans les plaies qui suppurent et dans les ulcères, est accompagnée par quatre ordres de

phénomènes, qui sont : 1° afflux du sang et inflammation ; 2° développement des bourgeons celluleux et vasculaires; 5° suppriation; 4° enfin affissement, réunion et dessication des bourgeons. Dans les plaies qui se réunissent par première intention, elle est caractérisée par les 2° épanchement entre les lèvrés de la plaie d'une l'imphe coagulable ; 5° organisation celluleuse de cette l'imphe; 4° inosculation des vaisseaux d'un côté avec ceux du côté opposé.

GIGATRICUE, S. f., cicatricula (diminutif de cicatriw, cicatrice); tache hlanchâtre qu'on aperçoit sur le sommet du jaune, en cassant un œuf fécondé, et qui contient le rudiment de l'oiseau. | Synonyme de hile, en botanique. V. ce mot.

CICATRISANT, adj.; épithète donnée à une classe de remèdes qu'on croyait propres à favoriser la formation de la cicatrice, et qui aujourd'hui n'est plus reconnue.

CICATRISATION, s. f., cicatrisatio; travail par lequel la nature produit une cicatrice. V. ce mot.

catrice. V. ce mot.

Gicatrisen, v. a., cicatrisare; fermer

une plaie.

Cicurine, s. f., cicutina; nom sous lequel Brande a désigné un alcali nouveau, découvert par lui dans la grande ciguë.

Cidre, s. m., pomaceum; liqueur fermentée et vineuse qu'on prépare le plus souvent avec le jus des pommes, quelquesois aussi avec les poires, ou même avec les cormes.

GIGUE ,s. f., conium maculatum , L.; omhellifère très-commune dans toute l'Europe, et qui exhale une odeur nauséeuse. C'est un poison narcotique pour l'homme, qualité pernicieuse qu'elle paraît devoir à la présence d'un alcali appelé cicutine. On l'a employée en medecine, parce qu'à petite dose elle produit sculement une irritation gastrique qui peut être quelquefois utile comme moyen révulsif. A l'extérieur, appliquée en cataplasmes, elle dissipe les indurations du testicule, des seins et des ganglions lymphatiques. Mais on s'est bercé d'espérances chimériques quand on a pensé qu'avec son seconrs on parviendrait à guérir de véritables cancers.

Cil., s. m., eilium, ταροὸς (celare, cacher); nom donné anx poils qui garaissent la partie antérieure des deux paupières, existent en plus grand nombre à la supérieure qu'à l'inférieure, et sont disposés sur trois ou quatre lignes irrégnlières. | Fines lanières qu'on voit à la circonférence de quelques parties decertains végétaux, comme le péristome des mousses, les feuilles de la jouharbe, etc, et qu'on a comparées aux cils des paupières.

CILIAIBE, adj., ciliaris; qui a rapport aux cils, ou dont la ténuité rappelle ce poils. - Artères ciliaires, distinguées en longues, au nombre de deux, qui se portent à l'iris, et en courtes ou postérieures, dont on compte plus de vingt, et qui se distribuent en grande partie aux procès ciliaires. - Bord ciliaire des paupières, celui sur lequel sont implantés les cils, -Cercle ciliaire, sorte d'anneau grisatre qu'on observe entre la sclérotique et la choroïde, dans la circonférence duque l'iris est comme enchâssé, et qui parait n'être qu'un renssement de la partie antérieure de la choroïde, quoiqu'on l'ait considéré comme un ganglion nerveux. -Corps ciliaire, anneau qui résulte de la rénnion des procès ciliaires. - Ligament ciliaire, synonyme de cercle ciliaire,-Nerfs ciliaires, au nombre d'une vingtaine, qui naissent du ganglion ophthal mique, et se dirigent vers l'iris, entre la sclérotique et la choroïde. - Procès ciliai res, plis triangulaires, au nombre de soixante'à quatre-vingts, placés les uns à côté des autres, et rayonnans de manière à figurer le disque d'une fleur radiée, qui sont libres par un de leurs bords, et adhérens par l'autre à la grande circonférence de la capsule cristalline. - Veines ciliaires, dont les radicules contournées en tous sens portent le nom de vasa varicosa : on en compte douze ou quinze, qui percent la sclérotique, et vont se jeler dans la veine ophthalmique.

Gilie, adj., ciliatus; qui est garni de

cils ou de poils sur les hords.

GILLEMENT. V. GLIGNOTEMENT. GILLER, V. GLIGNOTER.

Gillo, s. m., cillo (cilium, cil); nom donné par quelques auteurs à l'individu dont la paupière supérieure est affectée de tremhlement.

Cilloss, s. f., cillosis; nom donné par Vogel au tremhlement chronique de la paupière supérieure.

GIME. V. CYME.

Ginoté. On appelle terre cimolée, ou cimolithe, cimolia terra, xuolla, une variété d'argile smectique, ou de terre à foulon, qu'on trouve dans une ile de l'Archipel, appelée autrefois Cimolis et aujourd'hui l'Argentière. Cette terre a passé

pendant long-temps pour astringente et CINCHONIN, s. m., einchoninum; nom donné dans le principe à la cinchonine, par le portugais Gomès, à qui l'on en

doit la découverte.

GINCHONINE, s. f., cinchonina; alcali organique cristallin, blanc, d'une saveur amère et un peu astringente, très-soluble dans l'alcool et l'éther, mais presque insolnble dans l'eau, qui constitue le principe actif du quinquina gris.

Cixclèse, s. f., cinclesis (xíyx), oc., agitation);mouvement fréquent et peu étendu. Parce mot Hippocrate entend parler des mouvemens de la poitrine dans le cas de gêne de la respiration. D'autres s'en sont servi comme synonyme de clignotement.

CINCLISME, V. CINCLÈSE.

CINEFACTION, s. f., cinefactio (ciner, cendre, facere, je fais); s'entend des matières organiques qui se réduisent en cendres par la combustion.

CINEBATION, S. f., cineratio (ciner , cendre); action de brûler, de réduire en cendre. Même signification qu'incinéra-

CINNABRE, cinabre, s. m., cinnabaris, cinabarium (κιννάδαρι); nom vulgaire du sulfure de mercure rouge.

Cinnabre d'antimoine ; sulfure de mercure rouge, obtenu en décomposant le deuto-chlorure de mercure par le sulfure

d'antimoine. Cinzilla, s. f.; nom donné par Paracelse au zona.

Cionis, s. f. (xiovic, luette); luette. | Tuméfaction de la luette.

CIPIPE; nom de la fécule que l'on obtient de la racine de manioc. Circina, adj., circinalis; qui est roulé

en crosse. Cette disposition s'observe dans beaucoup de parties des plantes. Circoncis, adj., circumcisus; qui a subi l'opération de la circoncision.

CIRCONCISION, s. f., circumcisio, circumcisura (circum, autour, cædere, couper); opération dont l'origine remonte à une très-haute antiquité, et qui, parmi certains peuples où elle est passée en coutume religieuse, consiste dans l'ablation partielle ou totale du prépuce, chez les garçons, et des petites levres chez les filles. Les Hébreux n'ont jamais soumis à cette opération que leurs enfans måles ; les Egyptiens , les Arabes et les Perses y soumettaient les ensans des deux sexes. | En chirurgie on appelle circoncision, l'opération qui consiste à retrancher une partie ou la totalité du prépuce, opération qui peut être nécessitée par un excès de longueur ou par quelques dégénérations organiques. Pour l'exécuter, le chirurgien, après avoir fait saisir la verge par un aide, tire à lui le prépuce aûn de le faire passer en avant du gland, et le retranche, soit avec des ciseaux, soit avec le bistouri. Des lotions froides suffisent souvent pour arrêter l'écoulement du sang.

CIBCONFÉRENCE, s. f., circumferentia (circum, autour, fcro, je porte); ligne qui marque le contour d'une surface. En médecine on entend par-là toute la cir-

conférence du corps.

CIECONFLEXE, adj., circumflexus (circum , autour , floxus , fléchi ) ; qui est courbé en manière de cercle. - Artères circonflexes; 1º du bras, distinguées en antérieure et postérieure, et naissant de l'axillaire, contournent la tête de l'humérus; 2º de la cuisse, distinguées en externe et en interne, naissent de la crurale profonde, et contournent le col du fémur. - Artére circonflexe iliaque; plus connue sous le nom d'iliaque antéricure .- Nerf circonflexe , plus généralement appele axillaire. - V cines circonflexes, dont la marche est la même que celle des artères.

CIRCONSCRIT, adj., circumscriptus (circum, autour, scribere, tracer); limite, borné. - Tumeur circonscrite, tumeur dont les limites sont bien distinctes dans toute sa circonférence, qui est comme isolée au milieu des parties con-

tiguës.

CIBCONVOLUTION, s.f., circumvolutio (circum, autour, volvere, s'entortiller). Les anatomistes donnent le nom de circonvolutions aux contours que décrivent les intestins grêles en se repliant sur eux-mémes, et aux saillies onduleuses qu'on aperçoit sur toute la périphérie des hémisphères du cerveau.

CIRCULAIRE, adj., eircularis (circu'us, cercle); qui a la figure ou la forme d'un . cercle. Amputation circulaire. | On dit quelquefois substantivement un circulaire, pour désigner un des cercles que décrit un jet de bande autour d'une partie cylindrique.

GIECULATION, s. f., circulatio (circum, autour, ferre, latum, porter); mouvement circulaire. Les physiologistes donnent ce nom au mouvement du sang, considéré dans sa totalité, et comme un phénomène continu, non interrompu.

Ils supposent que, du cœnr, le sang passe, par les artères, dans toutes les parties du corps, d'où il est ramené par les veines à son point de départ. Cette hypothèse, quoique généralement admise, neut être attaquée avec succès : le retour dn sang par les veines n'est point prouvé, n'est pas probable, et on ne peut se dispenser d'admettre que le saug veineux se forme dans la profondeur des tissus, au lieu d'être le sang artériel luimême . un peu modifié sculement. Du reste on entend par grande circulation, le trajet du sang du ventricule gauche à l'oreillette droite, au travers des différentes parties du corps ; et l'on appelle petite circulation . le trajet de ce fluide du ventricule droit à l'oreillette gauche, au travers du tissu pulmonaire.

GIRCULATOIRE, adj.; circulatorius; qui a rapport à la circulation. — Mouvement circulatoire, ou circulation du sang.

GIRCULER, v. a., circulare; se mouvoir circulairement: se dit en parlant du cours du sang dans les vaisseaux.

CIRCUMDUCTION, s. f., circumductio (circum, autour, ducere, conduire); monvement dans lequel l'os décrit une sorte de cone, dont le sommet est dans l'articulation supérieure, et la base dans l'inférieure.

GIRCUMFUSA, s. m. pl.; nom collectif donné par Hallé à tous les objets qui exercent une influence extérieure et générale sur l'homme, comme l'atmosphère, le climat, l'habitation, etc.

spacer, le climat, l'habitation, etc.
Guns, s. R., cera; substance jaune,
d'une odeur aromatique, que l'action
réunie de l'aire et de l'eau, ou celle du
chlore liquide, rend blanche, inodore,
insipide et cassante; elle se fond au feu,
brûle facilement, est insoluble dans
l'ean, peu soluble dans l'action de l'éther,
mais se dissout très-bien dans les builes,
et se convertit en savon par l'action des
alcalis. Les abeilles la sécrétent dans l'intervalle des anneanx de leur abdomen,
et s'en servent pour construire les cellules de leurs ruches. Beaucoup de plantes
fonraissent une matière fort analogue à
la circ.

Cire des oreillés; nom volgaire du cérumen.

CIROINE. On dit plus souvent céroëne. CIERHE. V. VRILLE. CIERHE, adj., cirrhatus; qui a la forme

d'une vrille : pétiole cirrhé.

Cherneux, adj., cirrhosus; qui se termine par une vrille, comme le pétiole du pois ordinaire.

CIRRHIFÈRE, adj., cirrhiferus (cirrhus, vrille, fero, je porte); qui porte des vrilles, comme la tige de la vigne et celle du cobra.

CIRRHIFORME, adj., cirrhiformis (cirrhus, vrille, forma, forme); qui a la forme d'une vrille, ou qui en remplit la fonctions, comme font les pétioles de certaines plantes.

Chranose, s. f. (zépôc, ronx, jaune). Laennec donne ce nom à une concrétion granuleuse d'un jaune roux, que l'on rencontre particulièrement dans le foie.

Cirsockie, s. m. et f., cirsocele (προς, varice, κήλη, tumeur); dilatation variquense des veines du cordon spermatique.

GIRSOMPHALE, s. m., cirsomphalus (πος, varice, δμφαλός, nombril); tument formée par la dilatation variqueuse des veines de l'ombilic.

Gibsophthalmie, s. f., cirsophthalmia (χίρσος, varice, ὀφθαλμός, œil); ophthalmic compliquée de la dilatation variqueus

des vaisseaux injectés.

Cirsotomia (χίρος, varice, τέμνω, je coupe); extirpation des

varices.

Giseau, s. m., fabrile scalprum; instrument d'acier, tranchant par un bout, et qu'on fait agir en frappant sur l'autre avec un maillet de bois ou de plomb. On s'en sert pour agir sur les os dont on veut

retrancher quelque portion malade, quelque exostose, etc. CISEAUX, s. m. pl., forfices; instru-

ment d'acier, composé de denx lames opposées par leur tranchant, et qui sont placées au bout de denx leviers croisés et unis par une vis, laquelle leur sert d'axe et de point d'appui. Les espèces les plus usitées sont les ciseaux droits, les ciseaux courbes sur leur plat, on ciseaux à cuiller, les ciseaux courbes sur leurs bords, et les ciseaux coudés, Cet instrument, qui saisit et fixe les tissus avant de les diviser, a de l'avantage sur le bistouri, toutes les fois qu'on veut inciser ou retrancher quelque partie mince et flottante qui offre peu de prise; d'ailleurs, les plaies qu'il produit sont tout aussi susceptibles de se réunir par première intention que celles qui sont le résultat de l'action des tranchans ordinaires.

GISSAMPELOS, S. m., cissampelos; gente de plantes de la dioccie monadelphie, et de la famille des ménispermées, dont deux espèces, originaires d'Amérique, cissampelos pareira et parciroides, fournissent la racine employée en médecine sons le nom de pareira-brava.

CISTE, s. m., cistus ; genre de plantes de la polvandrie monogynie, qui sert de type à la famille des cistoïdes. C'est d'une espèce de ce genre, le cistus creticus, qui croît en Grèce et en Syrie, qu'on tire le ladanum, V. ce mot. Les cistus ladaniferus, ledon et laurifolius, qui babitent le premier en Espagne, les deux autres dans le midi de la France, fournissent une gomme-résine analogue.

CISTULE, s. f., cistula (xích, boîte); nom donné par Sprengel au réceptacle de quelques lichens, qui est fermé d'abord, formé par le thallus, et qui con-

tient une poussière.

CITERNE, s.f., cisterna (xíoln, coffre); réservoir souterrain dans lequel on conserve les eaux pluviales, pour suppléer au défant ou à la mauvaise qualité de celles des sources.

Citerne de Pecquet, du chyle, ou lombaire : renflement que la partie inférience du canal thoracique présente à la région

lombaire. CITEATE, s. m., citras; sel formé par

la combinaison de l'acide citrique avec une base salifiable. On no trouve dans la nature que les citrates de potasse et de chaux, en petite quantité. Cirnin, adj., citrinus; qui est de cou-

leur de citron : onquent citrin . pommade citrine.

Cirrious , adi. , citricus : nom d'un acide qui cristallise en prismes rhomboïdaux, s'effleurit légérement à l'air, se dissout dans un douzième de son poids d'ean bouillante, et a une saveur extrêmement acide, mais agréable. On le tronve dans le sue des citrons, et on l'emploie comme rafraîchissant et antiphlogistique.

CITRON , s. m. , citrus ; fruit du citronnier, dont le suc est imprégné d'acide citrique, et l'écorce d'une huile essentielle amère et très-aromatique.

CITRONNIER, s. m., citrus medica; espèce d'oranger, très-répandue dans les pays chauds, dont les fruits portent le nom de citrons.

CITROUILLE. V. COURGE. CITTA OU CISSA. V. PICA.

CITTARA, dans l'île d'Ischia, où coule une source d'eau qui contient de l'bydrochlorate de soude, avec du sulfate et dn carbonate de chaux.

CIVETTE, s. f., civetta; parfum onctueux, d'une odeur très-pénétrante, qu'on tire de divers mammiferes du genre viverra, notamment de la viverra civetta, et que ces animaux sécrétent dans une poche ou dans un repli de la peau situé entre l'anus et les organes de la généra-

CLAIR, adj., limpidus, pellucidus. Gette épithète est employée pour désigner l'état d'un liquide qui, quelle que soit sa couleur, ne tient en suspension aucune matière solide, et qui, s'il n'est pas trèscoloré, ne laisse pas d'être transparent. CLAIRET, s. m., claretum; infusion de plantes aromatiques dans du vin que l'on édulcore avec du sucre ou du miel.

CLANGOR, s. m. , clangor ; bruit produit par une voix aigre et sifflante. Vogel a fait ce mot synonyme de paraphonie.

CLAPIER, S. m., latibulum (κλέπτω, je me cache, par comparaison avec les terriers des lapins); sinus purulent caché dans l'épaisseur des chairs, ou sous les tégumens, et qui communique avec les trajets fistuleux, ou avec la cavité priucipale d'un abcès, dont il ne semble être qu'un embranchement. C'est une complication en général fâcheuse, et qui présente sonvent des indications particulières, telles que l'emploi d'une compression méthodique, des contre-ouvertures, etc.

CLAQUEMENT des dents ; bruit que font les dents en frappant les unes contre les antres quand les muscles de la mâchoire inférieure viennent à être pris de tremblcment:

GLABIFICATION, s. f., clarificatio (clarus, clair, facio, je fais); opération de pharmacie, qui consiste à séparer d'un liquide toutes les substances insolubles qui y sont tenues en suspension, et qui en altèrent la transparence. On a recours pour cela à la décantation, à la filtration. ou à la dépuration.

CLABIFIÉ, adj., clarificatus; épithète donnée aux liquides qui ont été soumis à la clarification. On dit petit-lait clarifié, comme on dit suc d'herbes dépuré. GLASIS, s. f., clasis (κλάω, je romps);

fracture. CLASME, s.f., clasma (χλάω, je romps);

fracture. CLASSE, s. f., classis (κλάω, je romps); assemblage, réunion d'un plus ou moins grand nombre d'objets. | En histoire naturelle et en médecine, les classes com-

prennent plusieurs divisions dont elles sont l'expression la plus générale. CLASSIFICATION, s. f., classificatio (clas-

sis, classe, facio, je fais); disposition méthodique suivant laquelle on range

Clef du forceps, instrument qui sert à

Clef de la pyramide ou du trépan, in-

Clef de Garengeot, à pivot, à pompe, à noix, instrument dont on se sert pour

CLEIDOMANCIE, s. f., cleidomantia (x) ile.

clef, μαντεία, divination); art de prédire

les événemens futurs au moyen des cless.

fixer ou à démonter le pivot qui unit les

strument qui sert à monter ou à démon-

deux branches du forceps.

ter la pyramide du trépan.

pratiquer l'évulsion des dents.

des êtres ou tous autres objets en classes, ordres, genres, espèces et variétés.

CLASSY, près de Laon, possède, diton . des eaux ferruginenses.

CLAUDICATION, s. f., claudicatio (claudicare, boiter); action de boiter; symptôme de toutes les maladies qui altèrent la longueur des membres inférieurs, ou qui s'opposent au jeu de leurs articulations et au libre excreice de la contractilité musculaire.

CLAVAIRE, s. f., clavaria ; genre de champignons, droits et simples ou rameux, dont on compte un grand nombre d'espèces, parmi lesquelles plusieurs comme la clavaria coralloides, sont ali-

biles.

160

CLAVEAU, s. m., clavus; boutons, pustules qui surviennent à la peau des brebis, et qui sont analogues à la petitevérolc. | S'entend encore du virus contagieux de la clavelée, qui sert à l'inoculation.

CLAVELÉR, V. CLAVEAU.

CLAVICULAIBE, adj., clavicularis; qui a

GLAVICULE, s.f., clavicula, xλείδιον (diminutif de clavis, clef); os pair, long et irrégulier, qui fait partie de l'épaule, à laquelle il sert d'arc-boutant : il est situé au-devant de la poitrine, entre le sternum et l'omoplate, avec lesquels il s'articule, et il croise obliquement la direc-

Clavicule furculaire, ou fourchette; os analogue à la clavicule des mammifères,

chez les autres animaux vertébrés.

CLAVICULE, adj., claviculatus; qui est pourvu de clavicules. L'homme, le singe,

la forme d'une massue. Cette épithète s'applique à un grand nombre de parties

des végétaux. CLAVI-STERNAL, adj., clavi-sternalis; qui a rapport à la clavicule et au sternum.

- Os clavi-sternal, première pièce du sternum, selon Béclard.

CLAVUS, s. m., clavus, clou; tumeur dure et calleuse qui survient aux pieds, au niveau des articulations des orteils, et qui est plus connu sous le nom vulgaire d'ognon. Tumeur calleuse qui se développe sur la sclérotique, et qui a la forme d'nn clou. | Condylôme de l'uterus.

donné à l'articulation de la clavicule avec

CLAVELISATION . S. f.; inoculation de la

quelque rapport avec la clavicule.

tion de la première côte.

Clavicule coracoide, os spécial produit chez les ovipares par le développement de l'apophyse coracoïde.

font partie des animaux claviculés. CLAVIFORME, adj., claviformis: qui a

> CLERMONT-FERRAND, ville du département du Puy-de-Dôme, qui renferme un nombre considérable de sources d'eau minérale acidule, dont la température est de 18 degrés R.

CLEVES, ville de Westphalie, possede dans ses environs une source dont l'eau contient du carbonate et du sulfate de fer.

CLIGNEMENT, s. m., conniventia (χλίνω, je

(xhtis, clef, costa, côte); nom d'un ligarieure de la clavicule.

CLEIDO - COSTAL , adj. , cleido - costalis ment court et fort qui se porte du cartilage de la première côte à la face infé-Cleido-scapulaire, adi., cleido-scapula-

ris (xkic, clef, scapulum, épaule); nom l'omoplate, qui est une arthrodie plane.

Cleido - sternal, adj., cleido - sternalis (x)sic. clef , sternum , sternum) ; nom de l'articulation de la clavicule avec le sternum, qui appartient au genre des ar-

throdies.

matrice.

miens.

GLEISAGRE, S. f., cleisagra (xlsic, clavicule, ἄγρα, prise); goutte ayant son siège à l'articulation cléido-sternale. CLÉMATITE, s. f., clematis ; genre de

plantes de la polyandrie polygynie, et de la famille des renonculacées, dont deux espèces, la clématite droite, clematis ercota, et la clématite blanche, clematis vitalba, très - communes en Europe, ont dans toutes leurs parties une saveur âcre ct brûlante. Leurs feuilles, appliquées sur la peau, y produisent un effet rubéfiant, et même la vésication. On a employé l'infusion à l'extérieur dans les exanthèmes, et à l'intérieur tant dans la syphilis que dans le cancer. CLEPSYDRE, s. f., clepsydra (xlinto,

je cache, νόωρ, eau); nom d'un instrument employe, du temps de Paracelse,

pour faire arriver des fumigations dans la

haisse); mouvement par lequel les deux panpières se trouvent rapprochées l'une de l'autre, afin de rendre moins fatigante pour l'œil l'impression d'une trop vive lumière, ou pour faciliter la perception d'objets éloignés ou d'un tres-petit volume.

GLIGNER, v. a., connivere (κλίνω, je remue); fermer les veux à demi, en rapprochant les paupières, pour mieux distinguer des objets, ou pour rendre moins pénible l'impression d'une lumière écla-

GLIGNOTANT, adj., nietitans. On donne le nom de membrane elignotante ou nictitante à un repli de la conjonctive qui s'aperçoit au grand angle de l'œil, et qui, chez l'homme, n'est qu'un rudiment de la paupière verticale des oi-

GLIGNOTEMENT, s. m., nictatio. V. CLI-

GLIGNOTER, v. n., nictare; baisser fréquemment les paupières.

CLIMACTÉRIQUE. V. CLIMATÉRIQUE.

CLIMAT, s.m., clima, zliva; espace compris entre deux cercles parallèles à l'équateur. | Étendue de pays dans laquelle toutes les circonstances qui influent sur les corps vivans sont à peu près les mêmes. | Ensemble ou réunion de toutes les circonstances, de toutes les conditions de la vie, autres que la texture organique.

CLIMATÉRIQUE, s. m., climatericus; qui a rapport à diverses époques de la vie que l'on crovait être celles où la mort

était le plus à craindre. GLINANTHE. V. PHORANTHE. ....

GLINIQUE, adj., clinicus (xhirn, lit); ce qui se fait en médecine près du-lit des malades. Médecine clinique; elle a pour but de recueillir des observations pratiques sur chaque malade. Lecons clinimes, celles qui se font au lit du malade. La clinique, ou école clinique, est l'endroit où se trouvent les malades destinés à servir à cette espèce d'enseignement.

CLINOIDE, adj., clinoides, xhivosiding (xlin, lit, sides, forme). Les anatomistes, ont donne le no m-d'apophyses clinoides à uatre éminences de la partie supérieure du corps du sphénoïde, distinguées en antérieures et postérieures parce qu'on les a comparées aux colonnes d'un lit sur lequel reposerait le corps pituitaire.

CLIQUETIS. V. CREPITATION. CLISÉOMÈTRE, S. m., cliscometron (xlícic,

inclinaison, μέτρον, mesure); instrument propre à mesurer le degré d'inclinaison du bassin, et à déterminer le rapport dans lequel l'axe de cette cavité se trouve

avec celui du corps.

CLITORIDIEN, adj., clitorideus; qui appartient au clitoris .- Artere clitoridienne, branche de la honteuse interne. - Nerf clitoridien, ne du honteux. - Veine clitoridienne, située sur le dos du clitoris, et qui se jette dans la honteuse interne.

CLITORIS, s. m., clitoris, xhitopis (xheiτορίζω, je titille); petit organe arrondi, plus ou moins allongé, qui se trouve situé à la partie supérieure de la vulve, et qui est separe par un léger intervalle de la commissure antérieure des grandes lèvres. Entouré à sa base d'un léger repli analogue au prépuce, il offre à l'intérieur la même texture que les corps caverneux du pénis.

CLITORISME, s. m.; usage libidineux, que font certaines femmes d'un clitoris

volumineux.

CLOAQUE, s. m., cloaca (cluere, purger); poche qu'on observe chez les oiseaux, les monotrèmes, les reptiles et beaucoup de poissons, dont l'ouverture forme l'anus chez ces animaux, et dans l'intérieur de laquelle viennent se rendre les excremens. l'urinc et la semence du mâle, et les produits de la conception de la femelle.

CLOCHE, s. f.; nom vulgaire par lequel

on désigne l'ampoule.

Gloison, s. f., septum; partie qui établit une séparation entre deux cavités, ou qui en partage une en plusieurs autres secondaires. Beaucoup de parties portent ce nom en anatomie. | On donne ce nom, en botanique, aux lames qui partagent la cavité d'un fruit en plusieurs loges distinctes renfermant les graines.

CLONIQUE, adj., clonicus (xλόνος, agitation); se dit des mouvemens convulsifs

irréguliers, tumultueux.

CLONISME, s. m., clonismus. Baumes a rangé sous ce nom les maladies convulsives comprises autrefois sous celui de

spasmes cloniques.

CLOPORTE, s. m., oniscus; animal de la classe des crustacés, dont le corps, noirâtre ou cendré, présente en dessus de petites taches jaunatres le long du dos, et une rangée longitudinale de taches de chaque côté. Les cloportes ont passé long-temps pour diurétiques, fondans et apéritifs.

CLOQUE, s. f.; maladie des feuilles, dans laquelle elles se roulent sur ellesmêmes, et deviennent incapables de

remplir leurs fonctions.

CLOU. V. FURONCLE.

Clou de girofle, s. m., earyophyllus; nom dn calice du giroflier cueilli avant que les fleurs ne se soient développées. On l'emploie comme assaisonnement.

Clou de l'æil. V. STAPHYLOME. Clou de rue, corpora extranea; se dit

des corps étrangers qui pénètrent dans la sole ou dans la fourchette du cheval. et s'enfoncent dans le pied vif plus ou moins profondément. Clou hystérique, clavus hystericus. On

appelle ainsi une douleur très-aigue qui n'occupe qu'un seul point de la tête, et à laquelle sont plus particulièrement sujettes les femmes hystériques.

CLUNÉSIE, s. f., clunesia (clunis, fesse); phlegmon de la fesse, selon Vogel,

CLYSSUS, s. m., clyssus (χλύζω, je lave); nom donné autrefois au mélange de différens produits fournis par une même substance. | Médicament obtenu en faisant détoner le nitre avec diverses substances, et condensant les vapenrs qui s'exhalent.

CLYSTERE, s. m., clysterium, clysma, clysmus, enema, κλυστήρ, κλυστήριον (κλύζω, je lave); lavement: opération par laquelle on injecte un liquide dans les gros intestins au moven d'une seringue dont on introduit l'extremité du canon par l'anus.

Cnrsmr, s. m., cnesmus, ανησμός; pru-

rit, démangeaison. GNICÉLÉON, cnicelæum (xvíxos, car-

thame, sharov, huile); huile faite avec les semences de carthame. CNIDÉLÉON, enidelæum ( xvídes, eni-

dien , ¿λαιον , huile ); huile faite avec les baies du mézéréon. CNIDIA grana; nom donné ancienne-

ment, soit aux baies du daphné mézéréon, soit à celles de la camélée. GNIDOSIS, zvigwois; prurit pongitif semblable à la piqure de l'urtica urens.

COAGULANT, adj., coagulans; qui coagule. On assignait autrefois cette épithète à des remèdes ou à des poisons que l'on supposait avoir la propriété de coaguler, d'épaissir les humeurs, particulièrement le sang.

COAGULATION, s. f., coagulatio; conversion d'un liquide en une masse plus on moins molle et tremblante. La plupart des fluides animaux et végétaux sont susceptibles de se coaguler, phénomène durant lequel ils laissent dégager du calorique.

COAGULUM, s. m.; mot latin, conservé en français, par lequel on désigne la masse plus ou moins molle dans laquelle certains fluides, tels que le sang et le lait, se transforment par l'effet de la coagulation. Synonyme de caillot.

COALESCENCE, s. f., coalescentia (conlescere, dérivé de cum, avec, alere, nourrir); se dit de la réunion de parties divisces, telle que celle des plaies ou des adhérences morbides.

COALITION, s. f., coalitio (cum, avec, alere, nourrir); synonyme de coalescence. Ponr quelques auteurs, c'est l'action de plusieurs parties organisées qui reçoivent

la même nutrition. COMPTATION, s. f., coaptatio (aptare,

ajuster, cum, avec); action de remettre en rapport les fragmens déplacés d'une fracture, ou les pièces disjointes d'une articulation luxée. Dans beaucoup de cas, la coaptation s'opère pour ainsi dired'elle-même, quand l'extensiou et la contre-extension sont bien faites, et le chirurgien n'a bosoin que d'aider avec douceur le mouvement de réduction, qui s'exécute à peu près tout senl. Dans d'autres circonstances, lorsque, comme, par exemple, dans les fractures du crâne, des os du nez, de ceux du bassin, etc., il ne peut y avoir ni extension ni contreextension exercées; ou bien lorsque, comme dans certaines fractures des membres, ces actions ne sont pas ou ne penvent pas être exercées d'une manière efficace, la coaptation devient une opération très-difficile, et qui nécessite l'emploi de leviers, d'élévatoires, etc., ou qui oblige à des efforts considérables.

COARCTATION, s. f., coarctatio (coarctare, resserrer); resserrement, rétrécissement. Coarctation de l'urêtre, du canal digestif,

de la pupille.

COBALT, COBOLT, s. m., cobaltum; métal solide, un peu moins blanc que l'étain, cassant et pulvérisable à froid, legèrement ductile à chaud, qui n'a ni saveur ni odeur, et dont le grain est fin

Coccine, s. f.; nom qu'on a proposé pour désigner le principe colorant de la cochenille et du kermes animal , ou la

carmine.

COCCINELLE, s. f., coccinella; genre d'insectes coléoptères, dont l'espèce la plus commune, coccinella septempunetatu, reconnaissable à ses élytres rouges; marquées de sept points noirs, a été décorée d'une vertu anti-odontalgique qui est plus qu'hypothétique.

COCCYCEPHALE, S. m. ( zózzuž, coccyx, ຂະຫຸລາກ, tête); nom donné par Geoffroy Saint-Hilaire anx monstres qui ont un trône sans tête ni extrémités antérieures, le os du crâne et du coû d'une petitesse extrême, les postérieurs appuyés sur les rertèbres dorsales, et ceux de la sommité gous la forme d'un bec ou d'un coccyx.

Gocavgien, adj., coccygeus; qui appartient au coccyx. Winslow admettait deux muscles coccygiens, l'un antérieur; qui est l'ischio-coccygien, et l'autre postérieur, qui est le sacro-coccygien.

Cocoveio-ANAL, adj., cocovgio-analis; nom donné par Chaussier au muscle sphincter externe de l'anus.

Cocy-Publen, adj., cocy-publanus; nom donné au diamètre antéro-postérieur du détroit périnéal du bassin, parce qu'il

s'étend du coceyx an pubis.

Cocrux, s. m., coceyw, xάχχνξ; assemblage de plusieur s pièces osseuses, suspenda à la partie inférieure du sacrum, dont il prolonge la courbure en devant, et dont il semble n'être qu'un appendice. Son nom lui tent de ce qu'on l'a comparé an bec d'un coucou. Le plus ordinairement il est formé de quatre pièces.

Couries, s. f., cochia, cocchia ou cocheia (χόχχος, haie) graine, ou χόχος, écoulement abondant d'humeurs); nom donné des pilules purgatives, soit à cause de leur forme, soit à cause de l'effet dont

elles sont suivies.
COCHEMAR. V. CAUCHEMAR.

COCHERILINE, s. f., cochenilina. On a proposè ce nom pour désigner le principe colorant rouge de la cochenille, ou la carmine.

Goessiles, s. f., coccus; genre d'insectes hémiptères, dont l'une des espèces, la cochenille du nopal, coccus cacti, fomnit l'un des plus précieux matériaux à l'art du teinturier, qui seul en fait usage aujourd'hui, quoiqu'on ait voulu l'introduire en mécicine. Une autre espèce fournit la laque, et une troisième le kermès végétal.

COCHLEAIRE, adj., cochlearis (cochlea, limaçon); épithète donnée par Cuvier à la fenètre ronde, parce qu'elle fait communiquer la caisse du tambour avec la rampe interne du limaçon.

Gochiéabli, s. m., cochléaria officinafar; plante herbacée, de la tétradynamie siliculeuse, et de la famille des crucifères, qui croît sur les bords de la mer. C'est un des plus puissans antiscorbutiques qu'on connaisse.

Cocrion, s.f., coctio (coquere, cuire); action de cuire, de sonmettre une substance alimentaire à l'action du feu, afin de modifier tellement sa texture et même ses qualités internes, que les organes digestifs puissent agir avec facilité sur elle.

Les anciens, qui attribuaient aux humeurs presque tottes les maldues, supposaient que, d'abord dans un état de crudité, elles éprouvaient ensuite un degré de coction sans lequel elles ne ponvaient être rejetées: cette époque de la coction des humeurs précédait tonjours de quelque temps celle du déclin de la maladie.

Cocyte, s.m., cocyta (χωχυτός, plenrs, lamentations). Linne donne ce nom à la douleur qu'occasione un animal venimenx introduit sous la peau.

CODACAPALE, s. m., codagapala; écorce très-astringente, fournie par le nerium antidysentericum, arbre de Ceylan et du Malabar.

Cope, s. m., codex; recueil de lois. En médecine, on appelle ainsi une collection de formules médicin les, adoptée d'une manière spéciale. Code pharmaceutique, code de Parmentier, etc.

Goder, s, m. Dans le langage médical, on donne ce nom à un recueil de formules destinées à servir de régle pour la préparation des médicamens. Le codew de Paris est un recueil de formules adoptées par la faculté de cette ville,

GORGAL. V. CÆCAL. CORCUM, V. CÆGUM.

COEFFE. V. COIFFE.

Cornique, adi, costiacus (xella, ventre, intestin); qui a rapport aux intestins. — Arber collaque (opisto-gastrique, Ch.), gros trone impair qui naît de l'actre ventrale, et fournit la coronaire stomachique, l'hépatique et la splénique. — Pleus collaque, prolongement du plexus solaire sur le trajet de l'arbère collaque. — Plux cellaque, morbus collacus; espèce de diarrhée dans laquelle le chyle ou le chyme est, diton, rejeté par les selles sans avoir subi aucun changement en passant par les intestins. Le flux cellaque est toujours symptomatique de l'entérite chronique.

CœLOMA, s. m., cæloma, xolloma; ulcère rond et superficiel de la cornée transparente.

Gœlostomie, s. f., cælostomia, xothoologia; état particulier de la voix qui devient obscure, comme si elle partait d'un endroit éloigné.

Genologie, s. f., canologia (xox)65, commun, λόγο5, discours); discours entre plusieurs personnes, consultation. Genolege, adj., coercibilis (coercre) rassembler); qui pent être rassemblé dans un certain espace, on resserré dans un espace moindre qu'anparavant.

COERCITIF, adj., coercitivus (coercere, reprimer, contraindre). En physique, la force coercitive est celle que déploient le fer et l'acier en résistant à l'action de l'aimant, qui tend à les transformer en

un autre aimant. COEUR, s. m., cor, xapdía; mnsele impair, de forme irrégulièrement pyramidale, situé obliquement et nn peu à ganclie dans la poitrine, reposant sur le diaphragme par une de ses faces, suspendu par sa base au moyen des gros vaisseaux qui le soutiennent, libre et mobile dans le reste de son étendue, et entouré de toutes parts par le périearde. Creux dans son intérieur, il renferme quatre eavités adossées l'une à l'aut e, dont deux, peu épaisses et peu charnues, recoivent le sang des poumons et de tout le corps, pour le verse r dans deux autres à parois épaisses et presque entièrement charnues, qui le poussent dans les poumons et dans toutes les parties du corps. De ces quatre cavités, les premières sont appelées oreillettes, et les autres ventricules.

Cœur de bœuf; on se sert quelquefois de eette expression en parlant du volume extraordinaire du eœur qui résulte de

l'ampliation de ses eavités et de l'épaisseur de ses parois.

· COGNASSIER. V. COIGNASSIER.

COHABITATION , s. f. , cohabitatio (cum , avee , habitare , habiter ) ; action d'habiter ensemble. En médeeine légale, ee terme s'entend de la consommation du mariage.

Cohébence, s. f., cohærentia (cum, avee, hærere, adhérer); liaison, union, adhérence récipioque de denx corps, ou des diverses parties d'un même corps.

COMESION , s. f., cohæsio (cum , avec , hærere, adherer); action en vertu de laquelle les molécules d'un corps adhèrent entre elles, et opposent de la résistance à leur séparation. | Force qui produit ce résultat. | Synonyme d'affinité moléculaire, d'affinité d'agrégation.

COHOBATION, s. f., cohobatio; operation chimique qui consiste à distiller plusieurs fois de suite un liquide sur une même

COHOL, synonyme d'alcool. On a également donné ce nom à des collyres réduits en poudre très-fine.

Coiffe, s. f., galea, pileus, pileolus. Le volgaire appelle ainsi nne portion des membranes fœtales que l'enfant ponte quelquefois devant lui, et qui reste ale appliquée sur sa tête quand celleci » présente la première. Un préjugé to répandn fait regarder cette circonstant comme favorable; de là vient qu'on & d'un homme henrenx dans ses entress ses, qu'il est né coiffe. C'est toutefois u accident plus à craindre qu'à désire pour la mère, dont il compromet la vie on du moins la santé, et pour l'enfant qui court risque de périr suffoqué. L veloppe membraneuse qui convre l'une renfermant les corpuscules reproductes

des mousses. COIGNASSIER, s. m., pyrus cydonia. arbre de l'icosandrie pentagynie, et de la famille des rosacées, qui est originaire de Crète, et qu'on eultive à cause de son fruit. Ce dernier est trop acerbe pour pouvoir être mangé cru. Ses graines ren fermeut beaucoup de mucilage.

Coin, s. m.; instrument avec lequel on sépare les parties d'un corps entre les quelles on l'interpose. C'est un de cem à l'aide desquels on ouvre le plus aisement la colonne vertébrale.

Coïncidence, s. f., coincidentia (coincidere, tomber ensemble, se rencontrer ; concours, réunion de plusieurs choses on de plusieurs eirconstances. - La coincidencé des rayons lumineux sur la rétine est une condition nécessaire à la nettete de la vision.

Coïncident, adj., coincidens; qui coiseide. Se dit des phénomènes qui se rencontrent en même temps dans la même

maladie.

Coindicant , adj. , coindicans (cum avee , indicare , indiquer) ; qui fortific l'indication.

Countrion, s. f., coindicatio; indieation thérapeutique fournie par des signes qui viennent à l'appui de l'indication fournie par d'autres signes.

Coing, s. m., malum cydonium; fruit du eoignassier.

Coins, s. m.; nom des dents incisives dn cheval : elles sont les plus voisine des crochets et les plus courtes.

Coir, s. m., coitus; accouplement de deux sexes. On n'emploie ce mot qu'en parlant de l'espèce humaine.

Con; abréviation employée, en forme lant, ponr colatur ou colatura. Cor ou Cou, s. m., collus, collum.

cervix, αυχλυ; partie du corps qui es située entre la poitrine et la tête. Rétre cissement qu'on observe dans l'étendu d'un os on d'un viscère quelconque.

Cel de l'astragale, collum astragali;

circure de l'astragale de son corps.

Col des côtes, collum costarum; rétrérissement qu'on observe entre la tête et

la tubérosité des côtes.

Col des dents, collum dentium; portion
des dents située entre leur couronne et

l- ---

Col du fémur, collum femoris; portionalongée, rétrècie et oblique du fémur, qui sépare sa tête des deux trochanters.

prisépare sa tête des deux trochanters.

Col du grand os, collum ossis capitati;
sette rainure circulaire creusée autour

de la tête du grand os du carpe.

cal de l'humèrus, collum humeri. Les anatomistes appellent ainsi le rétrécissement qui sépare la tête de l'humérus de ess deux tubérosités. Les chirurgiens, au contraire, placent le col de cet os audessous des tubérosités; ce qui fait qu'il ac continne avec le corps, sans qu'aucune ligne de démarcation existe entre cux.

Col de la matrice, collum uteri; partie étroite et allongée de la matrice, qui

avoisine son orifice.

Col de la mâchoire inférieure, collum mandibule inferioris; rétrécissement situé de chaque côté de l'os maxillaire inférieur, au-dessous de ses condyles.

Cel de l'omoplate, collum scapuli; rétrécissement que l'angle antérieur et exteme de l'omoplate présente derrière la

cavife glénoïde.

Col du péroné, collum fibulæ; portion rétrécie de cet os, qui est située au-dessous de son extrémité supérieure.

sous de son extremité superieure.

Col du radius, collum radii; portion
grêle du radius qui supporte la masse
articulaire de son extrémité humérale.

Col de la vessie, collum vesicæ; partie antérieure et rétrécie de la vessie, qui a la forme d'un goulot de houteille trèscourt.

COLLIURE, s. f., colatura (colare, couler); produit de l'opération qui consiste à filtre un liquide à travers une étamine qu'a chausse d'Hippocrate.

Cotemora s. m., colchicum autumnale; plante de l'hexandrie trigynie, qui sert de type à la famille des colchicacées, et qui croit partout en Enrope, dans les près hamides. Ses bulbes contiennent un ses lactescent, âcre et vénéneux : on a proposé de les substituer à la soille. Ils bamissent assis une fécule alibile.

Colcornan, s.m., colcothar; ancienne

Contorning, s. m., colcoptilus (xoleòs,

étui, πτίλον, aile); sorte d'étui qui enveloppe la plumule des liliacées et des alismacées, au moment de la germination de la graine.

Coléoptile, adj., coleoptilatus; qui est

muni d'un coléoptile. Coléorbanize, s. f., coleorrhiza (χολέος, etui, ρίζα, racine); gaîne qui enveloppe la radicule des graminées et autres plan-

tes, au moment de la germination. Coléorrhizé, adj., coleorrhizatus; qui

est muni d'une coléorrhize.

Goikas, s. f., ira, furor brevis; passion violente dont les caractères les plu saillans sont l'accélération du cours du sang 
et de la respiration, une coloration trèsvive de la face, avec des yeux étincelars, 
joints à l'expression menaçante de la voix 
et des gestes; ou bien pâleur du visage, 
tembliement involontaire, altération de 
la voix, etc. Tous ces phénomènes sont 
l'effet de l'ettat d'excitation violente dans 
lequal est entre le cerveau, à l'occasion 
d'une cause quelcongne.

Couque, adj., colicus, xoluòs/ (xôlo», colon); qui appartient au colon.— Il y a six artères coliques, trois à droite et trois à ganche : les premières naissent de la mésentérique supérieure, et les autres de l'inférieure; on les distingue par les épithètes de supérieures, moyames et nifirieures. Toutes ces artères s'anastomosent ensemble dans le méso-colon, et forment des arcades d'ob partent les branches qu'elles envoient au colon.— Les viense coliques, au nombre de six aussi, vont s'aboncher dans la petite mésarafure.

aussi, vont s'aboncher dans la grande et dans la petite mésaraïques. COLIQUE, s. f., colica (xelov, colon); doulenr ressentie dans une partie quelconque de l'abdomen, mais surtout autour de l'ombilic et dans les régions inférieures de cette cavité. On a nommé colique bilieuse, celle qui est attribuée à la présence de la bile dans les intestins ; - convulsive, celle qui est attribuéc au spasme des intestins; — de cuivro, celle que l'on croit être produite par l'introduction de particules cuivreuses dans l'organisme; -d'estomac, celle dont on pense que le siège est dans l'estomac; - intestinale, celle qui est l'effet de la présence de gaz surabondans dans les intestins; hémorrhoidale, celle qui succède à la cessation des hémorrhoïdes, on qui les accompagne; - hépatique, celle qui dépend de l'irritation du foie ou des conduits biliaires; - idiopathique, celle que l'on crovait ne dépendre d'aucune affection;

- inflammatoire, celle que l'on voulait

bien reconnaître pour telle : - de Madrid. celle qui est endémique dans cette ville. mais beaucoup moins commune qu'on ne l'a dit, et qui dépend d'un refroidissement subit de la peau, accident si fréquent dans uu pays chaud eutouré de gorges, de montagnes : - menstruelle. celle qui se fait sentir aux approches de la meustruation; - métallique, celle qui dépend de l'action des poisous métalliques sur l'organisme ; - métastatique , celle qui succède à la disparition d'une maladie de la peau ou de toute autre partie du corps ; - de miserere, celle que l'on éprouve dans l'ileus : - néphrétique, celle qui recounaît pour cause l'irritation des reins par un calcul urinaire; - nerveuse, celle dans laquelle on suppose que les nerfs sont seuls affectés; - de plomb ou des plombiers, celle qui est produite par les émanatious que laisse dégager le plomb; - des peintres, celle dont ces artisans sont affectes; - de Poitou, celle qui était endémique dans cette province de l'ancienne France ; - saturnine, celle qui est produite par le plomb ; maladie peu connue dans sa nature, et que l'on persiste à combattre par des moyens empiriques dont l'utilité et l'innocuité sont très-contestables : - spasmodique . celle qui est attribuée au spasme de la partie souffrante ; - stercorale, cell qui dépend de la présence des excrémeus daus les intestins; — utérine, celle qui a son siège dans la matrice; - végétale, celle qui est l'effet de l'abus des vins doux, acides, des cidres uouveaux, des fruits verts; - venteuse, celle qui est attribuée à la présence de gaz dans les intestins; - vermineuse, celle qui est l'effet de la présence des vers dans le canal intes-

COLITE, s. f., colitis (xõlov, colon); inflammation de la membrane muqueuse du colon.

COLLAPSUS, s. m.; diminution sondaine de l'énergie du cerveau : chute complète et et instantauée des forces.

Contartague, adj., collateralis (cum. Contartague, adj., collateralis (cum. avec, latius, coté); qui marche ou qui se trouve à coté. — Les arbrées collateralis de cum contra contartague de l'humérus. — Les reines collatérales se jetter dans l'axiliaire.

Colle de poisson. V. Icerurocolle.

Colle-forte, gélatine extraite de civerses substances animales, telles que les peaux et les rognures de sabots, don on fait un grand usage dans les art.

Collecteur, adj., colligens. Casado donne ce nom aux poils ou pailles et

garnissent les styles des fleurs hermphrodites et femelles dans les synantherées, et qui recueillent le pollen. COLLECTION, s. f., collectio (colligee, amasser); amas. Collection purulente, preuse. etc.

COLLERETTE. V. INVOLUCEE.

Collet, s. m., collum. On donne quel que fois ce nom au col des dents. In botavique on appelle ainsi, 1º la lipse de démarcation eutre la tige et la racin; 2º l'espèce de couroune qu'on aperçois la partie supérieure du pédicule deschapignous; 5º la petite saillie qui se remaque à la base des feuilles des graminés.

COLLETIQUE, adj., colleticus (2014, colle); qui a la propriété de coller. Se disait autrefois des médicamens aggluinatifs.

Gollier, s. m.; éruption dartreuse qui embrasse le cou en manière de collier. Colliquatif, adj., colliquescens (colli-

quescere, se fondre, se dissoudre), on donne cette qualification à pusieurs flus suivis d'un prompt épuis em lusieurs flus qui paraisseut en quelque sorte entrenus par la dissoution des parties solide du corps. On dit sueur colliquative, devoiement colliquatif.

COLLOUATION, S. f., colliquatio; fonte, dissolution. Mot par lequel on a cru devoir exprimer une espece de dissolution des organes, et une fluidité plus grande des humeurs du corps, à laquelle on attribue les flux dits colliquatifs.

Collision, s.f., collisio; choc de deux corps.

COLLEGE, s. m., collutorium; synonyme de gargarisme.

Gottan s m., sollyrium (schla, subcortan s m., sollyrium (schla, suborèx, queue; ou vaido,) [rempetch, jé., jé conde). Les anciens appelaient der nom un médicament solide, de form allongée et cylindrique, que l'on enggeait dans les orelles, dans les unines, dans l'anus ou dans le vagin. Actuelle ment on eutend par collyre une prépartion médicamenteuse que l'ou applies sur l'œil on la conjonctive. Le plus communément les collyres sont liquides; di la sont astringens, emolliens, résolutifsuivant qu'ils coutiennent des médicmens astringers, émolliers, résolutifOn nomme encore collyres secs ceux qui sont pulvérulens.

COLOBOME, adj., mutilus, xoloboma; raccourci par une inntilation.

COLOMBATE, s. m., columbas; sel produit par la combinaison de l'acide colembique avec une base salifiable. Synonyme de tantalate. COLOMBIQUE, adj., columbicus; nom

d'un acide pulvérnlent, blanc, insipide, inodore, infusible au feu, peu soluble dans l'eau, et indécomposable par la chaleur. On l'appelle aussi tantalique.

COLOMBIUM OU TANTALE, S. m., columbiam . tantalium . tantalum : métal d'un gris foncé, ayant l'aspect du fer quand on le polit, devenant terreux et brun quand on le pulvérise, qui raie le verre, et qu'on n'a pas encore pu fondre. Il est rare dans la nature. Rougi au contact de l'air, il brûle faiblement sans produire de flamme.

COLOMNAIRE, adj., columnaris (columna, colonue); qui ressemble à une colonne.

Terme de botanique.

Colon, s. m., colon, x@lov; portion du gros intestin qui s'étend depuis le czcum jusqu'au rectum, et depuis la région iliaque droite jusqu'à celle du côté gauche.

Colon ascendant, portion du colon qui s'étend du cœcum au rebord des fausses côtes droites.

Colon descendant, portion du colon

qui se porte du milieu de la face extérieure du rein gauche à la s'osse iliaque correspondante.

Colon iliaque on S du colon, portion de cet intestin qui décrit une double courbure, et remplit la fosse iliaque gauche. Colon lombaire, nom donné au colon ascendant et au colon descendant, dont

on appelle alors le premier lombaire droit, et le second lombaire gauche.

Colon transverse, portion du colon qui se porte en travers d'un côté à l'autre de l'abdomen, à sa partie supérieure.

COLONNE, s. f., columna; pilier cylindroïde servant de soutien; masse de matière disposée de telle sorte qu'elle présente plus de hauteur que de base : c'est dans ce dernier sens qu'on dit colonne d'air, colonne de mercure. - Colonne vertébrale, assemblage des vingt-quatre vertebres. - Colonnes charnues du cœur, petits faisceaux de fibres charnues qui font saillie à la surface interne des quatre cavités du cœur, et dont plusieurs n'adhèrent même que par leurs deux extrémités. - Vessie à colonnes, dans l'intérieur de laquelle la tunique musculeuse offre une disposition analogue à celle qu'on observe dans le cœur. - Colonnes du rectum, nom donné aux rides longitudinales que présente en dedans la partie inférieure du rectum.

COLOQUINTE, s.f., cucumis colocynthis; plante de la monoécie monadelphie, et de la famille des cucurbitacées, qui croît dans le Levant. La pulpe de ses fruits est très - amère : les anciens l'employaient

souvent comme purgatif. COLORIFIQUE, adj., colorificus; synonyme de colorant. - Pouvoir colorifique

des rayons de la lumière.

COLORISATION , s. f. ; manifestation d'une couleur quelconque dans une substance. C'est, selon Newton, l'effet de la propriété qu'ont les molécules colorées de la lumière de pouvoir être réfléchies ou réfractées à des épaisseurs diffé-

COLOSTRATION, s. f., colostratio : nom sous lequel certains auteurs ont proposé de comprendre les maladies des enfans nouveau - nés qu'ils pensaient être dues

au colostrum.

COLOSTRUM, S. m., colostrum, τροφαλίς; premier lait fourni par une femme qui vient d'accoucher. Ce lait est sécrété jusju'à l'époque de l'invasion de la fièvre de lait : il contient plus de sérum , plus de beurre et moins de caséum que le lait ordinaire, ce qui fait qu'il exerce sur le canal alimentaire du nouveau-né une action légèrement purgative, propre à déterminer l'expulsion du méconium. I On donne aussi ce nom au premier lait qui sort des mamelles des vaches : on le regarde comme purgatif.

Colpocele (χόλπος, cavité, κήλη, hernie) ; hernie vaginale ; synonvme d'élytrocèle.

COLPOPTOSE, s. f., colpoptosis (xó)mos, cavité , πίωσις , chute); chute dn vagin.

COLPORRHAGIE, s. f., colporrhagia (xó)πος, cavité, ρήγνυμι, je coule); écoulcment de sang par le vagin.

Colpose, s. f., colposis; inflammation du vagin ; synonyme d'élytroite.

Colpostegnose, s.f., colpostegnosis (x6)πος, cavité, σθεγνόω, je bouche); atrésie,

oblitération du vagin. COLUMBO, s. m.; nom d'une racine qui nous parvient en tranches d'un à trois pouces de diamètre, et en morceaux longs de deux pouces, couverts d'une écorce brunâtre, épaisse et raboteuse. Elle a une saveur amère, un peu piquante, et une odeur légèrement aromatique. Elle appartient an menispermum palmatum, C'est un stimulant très-fort,

COLUMBLIE, S. f., columella, sporangidium : axe vertical de certains fruits, qui persiste après la chute des autres parties. comme dans les bees de grue. | Axe filiforme qu'on remarque au centre de l'urne des mousses. | Sorte de petite colonne qui forme l'axe d'une coquille spirale. Luette, suivant quelques auatomistes.

Columette, adj., columettatus; qui est muni d'nne columelle.

COLYMBADE , zolvubádec. Dioscoride donne ce nom à nue espèce d'olive que l'on réduit en pulpe, et que l'on applique sur les brûlures, afin de prévenir la formation des phlyctènes.

Colza, s. m.; variété du chon ordinaire, qu'on eultive en grand dans le nord de la France, et dont les graines fournissent 'par expression une buile

bonne à manger.

COMA , s. f. : touffe de bractées , placée an-dessus des fleurs, comme daus l'im-

nériale.

Coma, s. m., zwuz; assoupissement ou disposition au sommeil. Les pathologistes out établi deux espèces de coma : 1º le coma vigil, qui consiste dans la propeusion qu'éprouve continuellement le malade à se livrer au sommeil, réunie à l'évigilation : 2º le coma somnolentum , qui est un sommeil très-profond.

Comateux, adj., comatodes; qui participe des caractères du coma. Sommeil

comateux , fièvre comateuse.

Combination, s. f., compositio, unio; union intime de deux corps pour n'eu plus former qu'un seul.

COMBURANT, adj., comburens; nom donué à l'oxigène quaud on croyait que la combustion ne peut avoir lieu qu'en vertu de la combinaison de ee gaz avec un corps combustible.

COMBUSTIBLE , adj. , combustioni obnoxius : qui est susceptible de brûler . d'eutrer en combustion. En chimie, on étend cette épithète à toutes les substances qui peuvent se combiner avec

l'oxigène.

Compustion, s. f., combustio (comburere, brûler); action de brûler. Rigonreusemeut parlant, on ne doit eutendre par combustion qu'une émission de calorique et de lumière, accompaguée d'un changement dans la nature du corps brûlé. C'est là le sens populaire dn mot, qu'ou est contraint d'adopter, depuis qu'on sait que certains corps qui ne contiennent pas d'oxigène dégagent du calorique et de la lumière en sc combinant ensemble ; de sorte que les mots combustion et oxigénation ne peuvent plus être regardés comme synouymes, ainsi qu'ils l'étaient à l'époque, pen éloignée encore de nous, où, laissant de côte les phénomènes les plus remarquables de la combustion, les chimistes n'avaient égard qu'à la nature du changement subi par le corps brûlé.

Combustions humaines on combustions spontanées: on nomme ainsi l'état dans lequel le corps humain se rédnit en cendres spontanément, ou par l'effet d'un feu peu considérable qui n'a point été en contact avec le corps. On attribue ces combustions à la production de l'hydrogène phosphoré dans l'organisme.

COMESTIBLE , adj. , edulis (comedere , manger ) ; qui peut être maugé. On prend quelquefois ee mot substantivement, et alors il est synonyme d'aliment

solide.

COMMÉMOBATIF, adj., commemorativus (commemorare, faire souveuir); qui rappelle le sonvenir. - Signes commémoratifs, ceux que l'on tire de l'état antérieur du malade.

COMMINETIF, adj., comminutus (comminuere . briser ). - Fractures comminutives, celles dans lesquelles les os sont brisés et séparés eu un grand nombre de fragmens.

COMMINUTION, s. f., comminutio; écrasement d'un os qui est réduit eu esquilles.

COMMISSURE, s. f., commissura, cupboln; moven d'union, point où plusieurs parties se réunissent ensemble. Commissures des lèvres, des paupières, de la vulve,

Commissures du cerveau. Autrefois on appelait ainsi deux bandelettes de substauce médullaire, distinguées eu antérieure et postérieure, qui sont tendues transversalement en arrière et au-devaut du troisième ventrieule cérébral. Gall donue aujourd'hui ce nom à toutes les parties de l'organe encéphalique qui se trouvent sur la ligue médiane, et qu'il prétend être formées par la réunion des fibres convergeutes. Dans l'uue et dans l'antre hypothèses, les commissures cérébrales sont données pour des organes impairs. Tiedemann à démontré qu'elles sont réellement formées de denx paires latérales, et qu'on n'a pas besoin de recourir à un système bypothétique de fibres rentrantes pour expliquer leur production.

COMMOTION , s. f. , commotio ( movere,

searnir, cum, avec); ébranlement viote festête de la commotion ne sont pusis plus marqués qu'au moment de fescident, et ils diminent d'eux-mèmes, à mesure qu'on s'en eloigne. Elle ra rement lisqu'à altérer, au moins d'une mainère apparente à l'etil, la texture des organes; mais souvent elle suffit pour masser, mais souvent elle suffit pour masser, mais souvent elle sufdire mais de la composition et de la comdétenime de sin filammations, des abcès, etc., comme cela s'observe dans les commotions din cervaeu, du foie, etc.

Communication and in communicans, conjungens; qui établit une communication.

Attive communicante antérieure, qui
set d'anstomose entre les cérébrales
antérieures des deux cotés. — Artère communicante postérieure, ou de Willis, née
de la carotide interne, et qui va se jeter
dans la cérébrale postérieure.

COMPACITÉ. s. f., compacitas (compingre, rassembler); qualité d'un corps qui consiste en ce que ses molécules son assez rapprochées pour qu'il n'existe entre elles qu'un très-petit intervalle.

COMPACTE, adj., compactus; solide, plein, dense. On donne le nom de tissu compacte à la partie la plus dure et la plus serrée des os.

Comassion, s. f., compassio (cum, avec, put, souffiri). Ce mot exprime le résultat di rapport sympathique de deux organes, qui fait que l'un souffre à l'occasion de l'état de souffrance de l'autre. Douleur que l'on éprouve à la vue d'un être souffrant.

COMPLET, adj., completus. — Fleur complète, celle qui réunit un calice, une corolle, et des organes sexuels, tant mâles que femelles.

COMPLEXE, adj., complexus; qui embrasse plusieurs choses distinctes. Dans ses descriptions anatomiques, Chaussier se sett de ce mot de préférence au mot compliqué.

COMPLEXION, S. f., complexio, assemblage. Par cette expression on désigne spécialement l'ensemble des caractères physiques que présente une personne considérée sons le rapport de la disposition extérieure dn corps.

Courteurs, s. m., compliqué.—Musele grand compleuse, pair, allongé, et situé à la partie postérieure du col, où il s'étend depuis l'intervalle qui sépare les deut lignes sillantes qu'on observe à la lace postérieure de l'occipital, jusqu'aux apophyses transverses et articulaires des sit demières vertèbres du cou, ainsi qu'à demières vertèbres du cou, ainsi qu'à celles des cinq premières du dos. Il sert à redresser, incliner et faire tourner la tête.—Musele petit complexus. petit, allongé et situé en dehors du précédent; il s'attache d'une part al l'apophyse mastoide, de l'autre aux apophyses transverses des quatre demières vertebres cerricales: il incline et fait tourner la tête.

tête. Complicatio; s. f., complicatio; concours de choses de différente nature. Se dit en médecine de la présence ou de la réunion de plusieurs maladies ou de plusicurs circonstances accidentelles, étrangères à la maladie primitive. On la suppose fort souvent où elle n'existe pas.

Complique, adj., complicatus; épithète donnée à une maladie, quand d'autres maladies ou quelque accident viennent à se rencontrer avec elle.

Composé, adj. et s. m., compositus, compositum; qui contient plusieurs parties. En physique et en chimie on appelle composé, le résultat de la combinaison de plusieurs corps, soit simples, d'où résultent les composés primaires, soit composés eux-mêmes, ce qui produit les composés secondaires. — Médicament composé, qui résulte de l'association de plusieurs agens médieinaux. | En botanique, ce mot est synonyme, tantôt de divise, et tantôt d'agrégé. - Bulbe composée, celle qui est formée par l'assemblage de plusieurs bulbilles. - Feuille composée, celle qui se subdivise en plusieurs folioles. - Fleur composée ou synanthérée, celle qui résulte de l'assemblage d'un plus ou moins grand nombre de petites fleurs portées sur un calice commun. -Pédoneule, pétiole composé, qui se partage en pédoncules et pétioles secondaires. | En pathologie, composé se dit d'une maladie dans laquelle plusieurs élémens morhides se trouvent réunis.

Composition, s. f., compositio; action de composer. Ce mot s'entend aussi du résultat de cette action, ou du composé, compositum.

Compréhension, s. f., comprehensio; faculté de contenir. Le nom latin seulement a été employé pour désigner la catalepsie, à cause de la manière dont elle s'empare du malade.

CÔMPRESSE, s. f., penicillum, peniculum, peniculum, spiecu de linge fin, à demi usé, sans ourlets ni lisières, qui peut être simple, ou pliée en deux ou en trois doubles; longue, carrée, triangulaire, fenêtrée ou criblée, c'est-à-dire percèd'un plus ou moins grand nombre de

trons : taillée en croix de Malte, prismatique ou graduée, c'est-à-dire pliée un grand nombre de fois sur elle-même, de manière que les plis qu'elle forme, et qu'on accumule les uns sur les autres, allant en décroissant dans nn sens et en angmentant dans l'autre, il en résulte un corps étroit, épais par un de ses côtés, et mince dans un autre. Les compresses font une partie essentielle des appareils : elles ont pour usage d'envelopper et de contenir les pièces d'appareil qu'on a chargées de médicamens : d'empêcher la matière que les plaies fournissent de se répandre an-dehors ; de rendre nniforme le plan sur lequel les bandes doivent être appliquées : de donner les moyens d'exercer des compressions suffisantes pour arrêter certaines hémorrhagies, pour évacuer certains foyers, etc. Enfin elles peuvent remplir des usages médicamenteux, en se chargeant de liquides résolutifs, émolliens, etc.

Compresseur de Dupuytren ; instrument destiné à comprimer l'artère crurale. Il est construit sur les mêmes principes que le tourniquet de J,-L. Petit, dont il ne diffère que parce que, au lien d'être soutenu par un lac qui comprime toujours plus ou moins la circonférence du membre, les deux pelotes sont placées aux deux extrémités d'un demicercle d'acier, qui, passant de l'une à l'autre sans toucher aux parties, limite la compression à deux points opposés de la cuisse, et permet la circulation collatérale de se faire.

Compresseur de Nuch : instrument destiné à comprimer l'urêtre et à prévenir l'écoulement involontaire de l'urine. Il v en a de plusieurs sortes. Le plus usité se compose de deux plaques d'acier courbes, matelassées dans le sens de leur concavité, qui est celui par lequel elles se regardent, jointes par une charnière à l'nne de leurs extremités, et ponvant être réunies par l'autre au moyen d'une espèce de clef à crémaillère. On place la verge entre les deux pelotes, qu'on nnit ensuite au moyen de la crémaillère, dont la disposition permet de varier, selon le besoin, le degré de compression qu'on exerce.

Compresseur du nez, constrictor, compressor nasi, narium, naris; nom donné par quelques anatomistes au muscle triangulaire du nez.

Compresseur de la prostate, prostatique superieur, pubio-prostatique, sous-pubioprostatique . compressor prostatæ ; faiscean de fibres charnues, qui naissent de la face interne de la branche du pubis, se portent en arrière vers la prostate, qu'elles entourent, compriment cette glande, dans le même temps qu'elles portent l'urêtre en avant, et dont plusieurs anatomistes ont fait nn muscle particulier, tandis que la plupart les confondent avec la tunique musculeuse du col de la vessie.

COMPRESSIBILITÉ , s. f. , compressibilitas (premere, presser); propriété en vertu de laquelle les corps penvent être réduits à nn moindre volume, par l'effet de la pression, qui rapproche leurs molécules. Compressibilis ; adj. , compressibilis ; dont on peut rapprocher les molécules

par l'effet de la pression.

Compressivus; qui sert a exercer la compression. - Bandage compressif, bandage qui a pour but et pour effet de comprimer les parties. Compression, s. f., compressio; action

qu'exerce sur un corps une puissance placée hors de lui, et qui tend à rapprocher ses parties constituantes, en augmentant sa densité. - Mode d'action, qui, suivant sa durée, sa force, son étendue, et la forme de la partie sur laquelle il est exercé, peut produire la cessation de l'action et l'atrophie des parties, la suspension, momentanée ou durable, partielle ou totale, complète ou incomplète, de la circulation, l'irritation, l'inflammation, la gangrène, etc., mais qui, employé d'une manière méthodique, offre I'un des moyens thérapeutiques dont l'utilité est la plus générale, soit comme auxiliaire, soit comme méthode curative. - circulaire. celle qu'on exerce autour des parties cylindriques, comme les membres, soit pour soutenir un appareil, soit pour remédier à des œdèmes ou à des engorgemens chroniques, à certains ulcères, à certains épanchemens, qu'on veut faire resorber, pour maintenir réduits des os Inxés, ou les fragmens d'une fracture que la contraction des muscles fait déplacer, etc. Elle se fait ordinairement à l'aide d'une bande roulée. Les règles de l'application du bandage sont, 10 qu'il soit commencé à la partie inférieure du membre, quelle que soit la hanteur du mal, afin d'éviter les engorgemens séreux, sanguins, inflammatoires, ou même gangréneux, qui pourraient survenir audessous du bandage; 2º qu'il soit conduit par une constriction décroissante depuis sa partie inférieure, où il com-

mence, jusqu'à la supérieure, où il finit ; 50 que la constriction qu'il exerce soit proportionnée au besoin , sans être jamais assez considérable pour empêcher la circulation, et déterminer des engorgemens de diverse nature , ni la gangrène de la partie ; 4º qu'il n'arrive que peu à peu, c'est-à dire après plusieurs pansemens successifs, au degré de constriction qu'on se propose de lui donner: 5º enfin qu'il soit visité et renouvelé souvent.directe, celle qui agit directement sur l'ouverture d'un canal naturel ou artificiel, et parallèlement à l'axe de ce canal. On l'emploie pour arrêter une hémorrhagie, pour prévenir certains développemens de parties, pour contenir des hernies, pour retenir, dans certains foyers qu'on veut rendre apparens, le pus ou les autres matières qui s'en écoulent, etc. Elle est ordinairement immédiate, et comme elle s'exerce sur un point peu étendu, elle détermine facilement l'inflammation des parties. On l'exerce ordinairement à l'aide de bourdonnets de charpie dont on forme une pyramide renversée, qu'on soutient par quelques compresses graduées ou non, et quelques tours de bande. On peut employer, au lieu de charpie, une boulette de cire, une cheville de bois, etc., ou certains bandages élastiques. - latérale, celle qui agit de côté sur les parois d'un vaisseau sanguin, d'un conduit excréteur ou fistuleux, dans lesquels on veut empêcher les liquides de circuler, et dont on se propose de déterminer l'oblitération ; sur celles d'un kyste qu'on veut aplatir et faire disparaître; sur celles d'un foyer qu'on veut évacuer, etc. Elle est presque toujours limitée à une petite étendue, et produit facilement, comme la précédente, l'inflammation et la gangrène des parties. Elle agit avec d'autant plus d'efficacité qu'elle est plus immédiate, et que le conduit ou le fover qu'on veut comprimer est appuyé sur des parties plus résistantes, qui offrent un point d'appui so-lide. On la pratique à l'aide des doigts, de pinees, de tourniquets, de pelotes, de boulettes de charpie amoncelées, de compresses graduées, etc., qu'on soutient à l'aide d'une bande, du tourniquet, du garot, ou de bandages élastiques de différentes espèces, etc.

COMPRIMER, v. a., comprimere; exer-

cer la compression.

Conarion, s. m., conarium, χωναρίον (diminntif de χῶνος, cône); nom donné par Galien au corps pinéal, et que Chaussicr a adopté dans sa nomenclature reformée.

CONCASSER, v. a., conterere; en pharmacie c'estréduire des bois ou des racines en très-petits fragmens.

Concavation, s. f., concavatio; gibbosité antérieure du thorax.

CONCAVE, adj., concavus; ce qui est crenx et rond. Miroir concave.

CONCAVITÉ, s. f., concavitas; partie

Concave d'un corps creux et rond.

Concavo-concave, adj., concavo-concavus; se dit des verres dont les deux fa-

ces sont concaves.

Concavo-convexe, adj., concavo-convexus; ce qui est concave d'un côté et

convexe de l'autre. CONCENTRATION, s. f., concentratio (cum, avec , centrum , centre , actio , action ) ; action de rassembler les molécules d'un corps, de les rapprocher les unes des autres. - En chimie la concentration consiste à dépouiller une dissolution quelconque de l'excès de dissolvant qu'elle contient, ce qu'on opère presque toujours par l'évaporation, quelquefois par la congélation. - En physique, concentrer les rayons solaires, c'est les rassembler au foyer d'un miroir ardent ou d'une lentille. | En pathologie on entend souvent par concentration l'accumulation des liquides ou de la sensibilité dans un organe. On dit concentration du pouls, lorsque l'artère est comme revenue sur elle-

CONCENTRÉ, adj., concentratus; se dit en chimie des dissolutions qu'on a dépouillées de l'excès de dissolvant qu'elles contensient.

CONCENTRER, v. a., ad centrum competlere: revenir au centre, resserrer. On dit concentrer les reyons solaires, les rassembler au foyer d'une lentille. Concentrer un sel, un acide, ou tout autre liquide, lorsqu'à l'aide de procédés particuliers on parrient à les priver plus ou moins complétement de l'eau qui tenaît leurs molècules écartées.

CONCENTRIQUE, adj., concentricus; épithète que l'on donne aux cercles ou aux courbes qui ont un centre commun. CONCEPTACIE, s. m., conceptaculum;

CONCEPTACLE, S. m., conceptaculum; nom donné par Desvaux aux fruits que Decandolle appelle follicules. Conception, s. f., conceptio, χύησις

(concipere, concevoir); action de concevoir; opération vitale que le coît excitc chez la femme, et d'où il résulte qu'un nouvel être se produit dans le sein de cette dernière. Acte de l'intelligence qui

nous fait apercevoir certains rapports entre les idées et les obiets anxquels elles sont relatives.

Concho - ANTHÉLICIEN, adj. et s. m. . concho-anthelia; petit muscle qui se porte de l'anthélix à la conque de l'oreille.

CONCHO-ANTHÉLIX . S. m. . concho-anthelicaus: nom donné par quelques anatomistes an muscle transverse de l'oreille.

Concho-Hélicien, adj. et s. m., conchohelix : petic muscle qui se porte de l'hélix à la conque de l'oreille.

CONCHO-HELIX, s. m., concho-helicaus. Quelques auatomistes donnent ce nom au muscle du petit hélix.

Concoction, s. f., concoctio; même si-

gnification que dejection. CONCOMBRE, s. m., cucumis sativus; plante herbacée, de la monoecie polyadelphie et de la famille des cucurbitacées. dont on mange le fruit, avec la pulpe duquel on fait une pommade cosmétique. Ses semences fout partie des quatre semences froides majeures.

CONCOMITANT , adj. , concomitans ; qui accompagne. On dit signes concomitans,

affection concomitante.

CONCRET, adj., concretus (concrescere, se solidifier); qui s'est solidifié. On donne cette épithète en chimie aux substances volatiles qui ont pris la forme solide, et à celles qui sont plus ou moius solides ou molles , quoique la plupart de leurs aua-

logues soient fluides.

Concretion, s. f., concretio; action de se condenser, de s'épaissir. Dans ce sens on dit concrétion du lait, de l'huile. En chirnrgie on entend par ce mot une réunion de parties en masse : telles sont les concrétions arthritiques biliaires. V. CAL-CUL. Quappelle aussi concrétion des doigts leur adhérence. | On doune ce nom en hippiatrique à un dépôt de matière calcaire qui se fait dans le tissu des poumons, du foie, etc., des bêtes bovines, surtout daus la maladie appelée pomme-

CONDAMNER, v. a., condemnare; jugemeut qu'un vétériuaire porte sur un cheval affecté d'une maladie incurable on contagieuse, qui détermine le proprié-

taire à le faire abattre.

CONDENSABILITÉ , s. f., condensabilitas ; propriété de ponvoir être condensé, c'està-dire de ponvoir occuper moins d'es-

CONDENSABLE, adj., condensabilis : dont les molécules peuveut être rapprochées de mauière à occuper moins d'espace. CONDENSATEUR, s. m., condensator; instrument de physique dont on se serf pour rendre sensibles les quantités trèsibles d'électricité, en les accumulant,

CONDENSATION, 's. f., condensatio, inspissatio; rapprochement des molécules d'un corps, qui a pour effet d'augmenter la densité de ce dernier.

CONDENSER, v. a., densare, condensare: resserrer, rapprocher les molécules d'un

CONDIMENT, S. m., condimentum (condire. assaisonner): synonyme d'assaisonnement.

CONDIT, s. m., conditus; se dit des substances confites avec le sucre ou le miel.

Il est synonyme de confiture.

CONDITUM; nom d'une composition daus laquelle entrent du vin, du miel, du poivre et d'autres substances aromatiques.

CONDUCTEUR, s. m., conductor; qui sert à guider, à conduire. Certains instrumens usités autrefois dans l'opération de la taille, et qui servaieut à la fois à dilater la plaie et à guider les tenettes, portaient le nom de conducteurs : une sonde cannelée, sur laquelle on glisse un bistouri ; le bouton , sur la vive-arête duquel ou glisse les tenettes, etc., sont des conducteurs. Le doigt est le meilleur couducteur qu'on puisse employer. | En physique on doune le nom de conducteur à tout corps susceptible de transmettre le calorique ou l'électricité.

CONDUCTIBILITÉ , s. f. , conductibilitas ; propriété dout jouissent certains corps de transmettre le calorique et l'électri-

CONDUCTION, s. f., conductio; ce mot latin a été empleyé dans le même sens que convulsio.

CONDUIT, s. m., meatus, ductus. Ce mot est synonyme de canal, et souvent ou emploie l'un ou l'autre sans distinction; mais il est aussi des cas où les anatomistes ne se serveut guère que du premier : l'usage seul a été pris pour guide dans cette distribution arbitraire.

Conduit auditif, meatus auditorius. On appelle conduit auditifexterne, le canal cartilagineux, membraneux et osseux, qui s'étend de la conque de l'oreille au tympan; et conduit auditif interne, le canal ossenx, creusé dans la face postérieure dn rocher, par lequel le nerf auditif s'introduit dans l'oreille.

Conduit guttural de l'oreille, ductus gutturalis auris : nom douné par Chaussier à la trompe d'Eustache.

Conduit pterygoidien, ductus pterygoi-

deus. Le conduit vidien porte aussi co

Conduit ptérygo-palatin, ductus pterygo-palatinus; petit canal à la formation daquel concourent le sphénoïde et l'es palatin, et par lequel passent les raisseaux et le nerf du même nom.

Conduit vidien, ductus vidianus; petit canal creusé à la base de l'apophyse ptérrgoîde: il donne passage au nerf et aux

vaisseaux dn même nom.

Conduits nourriciers des os, duetus nutriti; petits canaux par lesquels s'insinnent les vaisseaux qui pénètrent dans l'intérieur des os pour servir à la nutrition de lenr tissu.

Gendurlique, adj., conduplicatus; se

dit, en botanique, des feuilles pliées longitudinalement en deux, et placées les unes à côté des autres dans le bourgeou, ainsi que des cotylédons, lorsqu'ils offient la même disposition.

Couvre, s. m., condylus, xirônlog; minence articulaire, aplatie dans une grade partie de son éteudue, et arondie dans le reste. D'après cette définition rigoureuse, il n'y a de vrais condyles que dans les articulations ginglymoidles; mais, para abus, on a donné aussi le non de condyles à des éminences non articulaires, comme les tubérosités latérales de l'extrémité inférieure de l'humérus, et même à des enfoncemens , tels que les faces articulaires concaves de l'extrémité supérieure du tibia.

CONDYLIEN, adj.; qui a rapport aux condyles. Trou condylien, fosses condy-

liennes.

Connection, adj., condyloides (χόνδυλος, coudyle, είδος, forme); qui a la for-

me d'nn condyle.

Convinions, adj., condyloideus; qui svaisine le condyle, ou qui lui apparient. — Posses condyloidiennes, carviès cousées en avant et en arrière de chaque condyle de l'occipital, et qu'on disque en attrievres et en postrieures. — Tous condyloidiens, creusés au fond des ses précédentes, et distingués aussi en autrieur, par lequel passe le nerf pipolose, et en postrieure, que traversent des vaisseaux veineux et artèriels. Convrous s. un., condylona, confédente par le convention et au constituir de la convention de

leuc; exeroissance molle, indolente et charme, qui se développe le plus ordinairement aux parties génitales externes, près des orilicos, à la partie inférieure du rectum, et quelquefois sur les doigts et sur les orteils.

Cons, s. m., conus, strobilus (xovos,

cône); assemblage, en forme de cône, d'écailles cornées qui sont imbriquées en tous sens autour d'un axe commun : telle est la disposition des fruits du pin, du cédre, du sapin.

GONFECTION . s. f., confectio (conficere, faire); préparation pharmaceutique, de consistance pultacée, et qui renferme un grand nombre de substances différentes,

avec du sirop ou du miel.
Conficunation, s. f., figura, forma;

forme extérieure des corps.

CONFIRE, v. a., condire; pénétrer ou imprégner les fruits ou les légumes d'un suc ou d'une liqueur.

CONFLUENT; adj., confluens (cim, avec, fluere, couler); qui coule ensemble, qui vient en foule. Par exemple, lorsque les pustules varioliques sont en grand nombre, et qu'elles se confondent, on dit que la variole est confluente.

Confluent des sinus. V. Phessoin d'Hérophile.

CONFORMATION, S. f., conformatio; manière dont se trouvent disposées primitivement les différentes parties d'un corps. On appelle vices de conformation, ceux qu'on apporte en venant au monde. | En chirurgie ce mot a été employé comme synonyme de coaptation.

CONFORMANT et CONFORMATIF. V. FOR-

CONFORMATION, s. f., confortatio; corroboration, action de fortifier.

CONFORTER, v. a., confortare, corroborare; rendre plus fort, donner du ton. CONFRICATION, s. f., confricatio (confricare, frotter contre); action de réduire une substance friable en poudre, par le froissement.

GONFUSION, s. f., confusio, σύγχοσις; nom sous lequel on désigne le mélange des hu-

meurs de l'œil; cataracte.

Concéla rion, s. f., congclatio, πῶξις; conversion d'un fluide en un corps mou

ou solide par l'action du froid. Congelle, adj., congelatus; qui est

frappé de congélation.

Congeler, v. a., congelare; faire pas-

ser un liquide à l'état de glace, en lui enlevant le calorique. Concentes, adj., congener (cum, avec,

GONGERÉRE, adj., conigener (cum, avec, genus, genre); qui est de même espèce, qui se ressemble à certains égards. On appelle muscles conginéres, ceux dont l'action tend au même but, qui concourent à produire le même effer, c'est-à dire à mouvoir une partic du corps dans tel ou tel sens donné.

CONGENIAL, adj., congenitus ( cum,

avec, genitus, engendré); épithète appliquée à tout vice de conformation, à toute difformité, infirmité on maladie, que les enfans apportent au monde en naissant.

Congénitat, adj., congenitus; emplové dans le même sens que le mot con-

génial, dont il est synonyme.

CONCESTION, S. I., competito (congerere, accumiler); accumilation lente et sne-cessive d'un liquide dans nne partie du corps. Quoique ce soit l'idèle la plus générale que l'on se fasse du mot congestion, néamoins i lest des cas on des congestions ont lieu brusquement dans un organe, comme le cervean, le poumon, par exemple; c'est pourquoi on a divisé les congestions en actives et passives.

Concoust, adj., conglobatus (conglobare, casembler en rond); les anatomistes donnent ce nom à de petits corps arrondis, formés par un entrelacement de vaisseanx sanguins et de filamens nerveux, et qui sont dépourvus de conduits excréteurs. On dit improprement elande

conglobée pour ganglion.

Goscionini, adj., conglomeratus (conglomerare, réunir en pelote); cette épithète a été donnée à des amas de petits corps chargés de sécréter un fluide particulier qui s'échappe par un conduit spécial. C'est ainsi qu'on dit glande conglomérée.

CONGLUTINANT, adj., conglutinans; nom qu'on donnait autrefois à une classe de remèdes qu'on croyait propres à favoriser l'agglutination des lèvres d'une plaie.

GONGLUTINATION, s. f., conglutinatio; action des remèdes conglutinans.

Congre , s. m., conger ; poisson de mer dont on mange la chair, qui n'est

pas très-estimée.

CONGRÉS, s. m., congressus. On donnait antrefois ce nom au coît exercé en présence de chirurgiens et de matrones, afin de constater la puissance on l'impuissance des époux, dans le cas de demande de divorce.

CONIDE, s. m., conidium (xῶνος, cône); corpuscule arrondi qui naît sur certains lichens. Les conides peuvent être isolés ou agglomérés; dans ce dernier cas leur assemblage porte le nom de soredion.

GONONT, adj., connatus, coalitus; se dit de choses qui sont soudées, unies ensemble, ou qui existent simultanément. Etamines, feuilles, stipules, pétales conjoints, qui sont sondés ensemble par la base. — Maladies conjointes, celles qui marchent simultanément, ou

qui se succèdent l'une à l'autre.—Causes conjointes ou continentes. V. ce mot.— Signes conjoints, ceux qui accompagnent toniours une maladie.

CONDICTIVE, s. f., conjunctiva, membrana adnata (cum, avec, jungere, joindre); membrane mnquense, mince et transparente, qui doit son nom à ce qu'elle unit le globe de l'œil aux pappières, en passant de l'un aux antres. Quelques anatomistes supposent qu'elle se borne à la circonsférence de la cornée transparente: cette opinion compte peu de partisans.

Convicaison, s. f., conjugatio (cum, avec, jugare, atteler); accouplement de deux choses qui se ressemblent.—
Trous de conjugacison, ouvertures sintées deux à deux sur les parties latérales de la colonne rachidienne, formées par la réunion des échancrures vertébrales, et destinées an passage des nerfs spinaux.

Consucus, adj., conjugatus; se dit, cn botanique, des feuilles composées dont les folioles sont disposées par paires des deux côtés du pétiole.

Conné, adj., connatus; qui est né avec, ou qui est réuni à une partie semblable du côté opposé—Feuillés connées, celles qui sont opposées et soudées par la base. —Maladies connées, celles qu'on apporte en vennat au monde.

CONMECTIF, s. m., connectieum; nom donné par Richard à un corps placé au sommet du filet de l'étamine, qui sert de moyen d'union entre les deux loges de l'anthère, quand celles-ci sont séparées et plus ou moins éloignées l'une de l'autre.

CONNYENT, adj., connivens (connivers, fermer à demi). — Falvulés conniventes, replis formés par la membrane interne des intestins. | Se dit, en botanique, des parties qui sont rapprochées, ou qui ont une tendance manifeste à se rapprocher. Calice connivent, feuilles conviventes.

CONONE, adj., conoides, conoides (xovos, cône, ciòcs, forme); qui a la forme d'un cône.— Corps conoide, ancien nom de la glande pinéale. — Dents conoides, nom donné par Chanssier aux dents canines.

CONOPHTHALME, s. f., comophthalmus (χοῦνας, cône, ἐφθαλμὸς, cửi ); le staphylome de l'œil a été nommé ainsi à cause de sa forme conique.

Conquassation, s. f.; action de réduire en fragmens plus ou moins petits différentes parties dés végétaux, à l'aide d'un

CONQUE, s. f., concha; portion du pavillon de l'oreille qui représente une large cavité ovalaire, bornée en haut et en arrière par l'anthélix, en has par le

Consécutir, adj., proxime sequens, subsequens. On donne cette épithète aux phénomènes morbides que laissent après

clles les maladies.

tragus et l'antitragus.

CONSENTEMENT des parties, consensus partium; rapport qui existe entre tontes les parties du corps, plus généralement conqu sous le nom de sympathie.

CONSERVATION, s. f., conservatio (conservate, conserver); art d'empêcher, par des procédés particuliers, que les médicamens ne viennent à s'altérer.

CONSERVE, s. f., conserva (conservare, conserver); préparation pharmaceuti-

conserrer); préparation pharmaceutique, de consistance molle et pulpeuse, aus laquelle la substance médicamenteuse qui en fait la hase se trouve associée avec une quantité double au moins de sucre.

Construct, s. f., consistentia (cum, see, sixtre, retenir); degré de rapproblement ou de liaison des molécules d'an corps, qui fait que ce dernier oppute plus ou moins de résistance à ceux qu'agissent sur lui et tendent à le hriser. I Etat d'un liquide qui devient plus çais. Dans ce sens on dit faire évaporer jusqu'à amistance de sirvo, e tou.

CONSOLIDANT, adj., consolidativus; qui est propre à aider la consolidation des plaies, des fractures, des cicatrices. Les consolidans formaient autrefois une clas-

se de remèdes.

COSSUDATION, S. f., consolidatio; réunion des lèvres d'une plaie, des fragmens d'unefracture. | Action des consolidans, Cossomas, s. m., consummatum; bouillou très-chargé de gélatine, et qui est susceptible de se prendre en gelée par le

refroidissement.

Cossourar, adj., consumptivus (consumer, adj., consumer); qui consume, qui brale. Nom qu'on donnait autrefois aux substances caustiques servant à réprimer la régétations charuces des plaies. L'alun caliené, le nitrate d'argent fondu, etc.,

sont des emsomptifs.
Cossourrior, s. f., consumptio (contemer, consumptio); décroissement lent et progressif des forces et du volume de toutes les parties molles du corps. Cet état est entretenu le plus ordinairement par quelque phlegmasie chronique. La fièvre hectique a quelquefois reçu le nom de fièvre de consomption.

CONSOUDE, s. f., symphytum officinale; plante de la pentandrie monogynie et de la famille des borraginées, très-commune en Europe, et dont les racines, chargées d'un mucilage ahondant, sont émollientes.

Constennation, s. f., consternatio; synonyme de stupeur.

Constipation, s. f., constipatio (constipare, resserrer); impossibilité ou difficulté extrême d'aller à la selle.

CONSTITUTION, s.f., constitutio, status; mode d'assemblage ou de structure de tout ce qui forme une chose en général. Dans ce sens on dit, par exemple, de constitution de l'homme diffère de celle de la femme. — atmosphèrique, état de l'atmosphère. — médicale, histoire de smaladies qui se sont succédé dans un pays pendant une ou plusieurs saisons.

CONSTITUTIONNEI, adj.; qui tient à la constitution, quoique pouvant s'entendre d'un état particulier du corps qui a rapport à la constitution atmosphérique. Ce mot sert à qualifier plus ordinairement une maladie qui dépend de la constitution du sujet, ou qui exerce sur son Accommie une influence générale.

économie une influence générale.

Constructeur de l'anus, constructor ani;
muscle plus généralement connu sous le

nom de sphincter de l'anus.
Constricteur de l'assophage, constrictor
assophagi; faisceau circulaire de fibres
charnues qui entoure l'extrémité supérieure de l'assophage.

Constricteur de la vessie, constrictor vesicæ; plus connu sous le nom de sphincter de la vessie.

Constricteur du vagin, constrictor cunni; anneau musculaire qui entoure l'orifice du vagin, au dessus des grandes lavres

du vagin, au-dessus des grandes lèvres. Constricteurs du pharynx, constrictores pharyngis, au nombre de trois : le supérieur, qui s'attache à l'apophyse ptérygoide, à l'extrémité de la ligne myloïdienne, et aux côtés de la base de la langue ; le moyen, qui s'insère aux grande et petite cornes de l'hyoïde , ainsi qu'au ligament stylo-hyoïdien ; l'inférieur , attaché au cartilage cricoïde et à la petite corne du thyroïde. Ces trois muscles constituent le plan musculeux du pharynx. Les anciens anatomistes les avaient partagés en huit muscles, d'après les diverses parties d'où naissent leurs fibres. Chaussier, au contraire, les considère comme n'en formant qu'un seul avec le stylo-pharyngien, et son opinion est

adoptée à peu près généralement anjourd'hui. CONSTRICTION , s. f. , constrictio ; res-

serrement.

Consultant, s. m., consultor; qui donne des conseils. - Médecin consultant , celui qui est appelé à donner son avis sur l'état d'un malade , soit par écrit , soit verbalement.

Consultation , s. f. , consultatio , deliberatio. Ce mot se prend dans plusieurs sens : tantôt il exprime l'avis que donne un médecin à un malade qui vient le consulter, ou la réponse qu'il fait à un mémoire contenant l'expose de l'état d'un malade; tantôt il désigne une réunion de médecins appelés près d'un malade pour délibérer sur la maladie , ou bien encore le résultat écrit de cette délihération.

CONTABESCENCE , s. f., contabescentia (contabescere, maigrir); synonyme de consomption, marasme.

CONTACT, s. m., contactus; état de deux corps qui se touchent. Relativement à la contagion; on distingue le contact médiat et le contact immédiat.

CONTAGIEUX , adj. , contagiosus (cum , avec, tangere, toucher) ; épithète donnée aux maladics susceptibles de se communiquer par le contact, ou d'être transmises par des corps intermédiaires. On refuse aujourd'hui cc nom à celles qui ne se communiquent que par l'intermédiaire de l'air.

CONTAGION , s. f. , contagio , contagus , contagium; transmission d'une maladie par le contact ou d'une autre manière quelconque. Des deux significations, la première est la seule qui doive être conservée. On a donné à ce mode de transmission des maladies le nom de contagion immédiate ou vive; et à la transmission par le contact avec les effets du malade, ou tout autre objet qui l'a touché, ce'lui de contagion morte ou médiate. L'air peut-il servir de véhicule dans cette dernière? c'est ce dont on ne saurait guère donter pour plusieurs maladies. Cette considération est importante. | On donne encore le nom de contagion aux maladies contagieuses elles - mêmes, et à la cause inconnue de leur transmission.

Contemplatif, adj., contemplativus; adonné à la contemplation; qui dirige exclusivement son attention sur certains objets. - Vie contemplative, celle que l'on consacre à la contemplation.

CONTEMPLATION, s. f., contemplatio; ac-

tion de regarder attentivement. Ce nom a été donné aussi à la catalepsie.

CONTENTIF, adj., continens (continere, contenir); qui sert à contenir .- Bandage contentif, bandage qui sert à maintenie en place un appareil. - Apparcil contentif, appareil qui sert à maintenir rapprochés les lèvres d'une plaie, les fragmens d'une fracture, etc.

CONTENTION, s. f., contentio (continere, contenir); action de contenir. | Ensemble des movens qui servent à contenir.

CONTEXTURE, s. f., contextura (cum, avec, texere, ourdir, tisser); texture, structure des corps organiques.

Contigues ( contingere , toucher); qui touche immediatement. CONTIGUITE, s. f., contiguitas; rappro-

chement de deux choses qui se touchent sans adhèrer l'une à l'autre, et qu'on peut séparer sans effort, sans solution de continnité.

CONTINENCE, s. f. . continentia : abstinence du coït.

CONTINENT, adj., continens. En pathologie on appelle causes continentes, celles qui , après avoir produit une maladie, persistent pendant toute sa durée; fière continente, celle dont la durée n'offre aucune alternative d'exacerbation ou de rémission, qui n'éprouve aucun changement.

CONTINU, adj., continuus; dont les parties se tiennent .- Fièvre , maladie continue, celle qui n'est point interrompue dans sa durée.

Continuité, s. f., continuitas; liaison intime des parties d'une chose, d'un corps, d'un tissu; succession de phéuomènes qui dépendent les uns des autres, ou qui tiennent à la même cause. CONTONDANT, adj., contundens (con-

tunderc, contondre); qui contond, qui meurtrit. Tous les corps orbes, qui, muavec quelque vitesse, meurtrissent ou divisent les parties sans les piquer ni les couper à la manière des instrumens tranchans, sont des corps contondans. CONTORSION , s. f. , contorsio ; mouve-

ment violent, suivi d'une sorte de torsion de la partie qui l'éprouve.

CONTRACTER (se), v. r., contrahi, contractione crispari : se resserrer sur soimême, se raccourcir.

CONTRACTIF. V. ASTRINGENT. CONTRACTILE, adj., contractiiis; qui

pent se contracter. Quoique tons les solides organiques soient contractiles, dans l'acception rigoureuse du mot, on ne donne néanmoins cette épithète qu'à cent dans lesquels le rapprochement des molécules produit des monvemens manifestes, comme par exemple, à la fibre musculaire.

CONTRACTILITÉ . s. f. , contractilitas : faculté de se raccourcir en se resserrant sur soi-même. Rigoureusement parlant donc la contractilité appartient à tous les solides organiques, et ne diffère point de l'aritabilité, ou, pour mieux dire, n'est que l'ensemble des effets manifestes de cette dernière, ou de ceux qui ont des mouvemens pour résultat. Cependant comme ces monvemens ne sont pas tonjours bien manifestes . Bichat admettait deux sortes de contractilité, l'une sensible, c'est-à-dire apparente et visible; l'antre insensible, c'est-à-dire appréciable seulement par ses effets. De pareilles distinctions sont inadmissibles aujonrd'hui, et le mot contractilité ne peut être conserré qu'en l'appliquant uniquement à la faculté dont jouit la fibre musculaire de se raccourcir.

CONTRACTION , s. f. , contractio ; rapprochement des molécules d'un corps, qui a pour effet de diminuer le volume apparent de ce corps. Dans le langage anatomique, contraction est synonyme, ou a pen près. d'action musculaire.

CONTRACTURE, s. f., contractura (contrahere, ramasser, resserrer); état de riridité auquel les muscles arrivent d'une manièrelente et progressive, à la suite de rhamatismes, de névralgies, de convulsions, de paralysies, etc. L'extension mécanique de la partie, précédée ou non de la section du tendon rétracté, est le seul moyen chirurgical qu'on oppose à la contracture des muscles.

CONTRA-YERVA . S. m. . dorstenia contrayerra; plante de la tétrandrie monogynie et de la famille des urticées, qui croît dans l'Amérique méridionale, et dont les racines, qui sont amères et aromatiques, ont été rangées parmi les stimulans diaphorétiques.

CONTRE-COUP, s. m., contra-fissura, repercussio; contusion, déchirure ou fracture qui est produite, par transmission de monvement, dans un autre organe ou dans nn autre point d'un même organe que celui sur lequel a agi la cause déchirante.

CONTREXEVILLE, village du département des Vosges, qui possède des eanx ferrugineuses acidules froides.

CONTRE-EXTENSION , s. f. , contra - exleuio; action par laquelle on fixe, médiatement ou immédiatement, à l'aide

de lacs, de draps, de serviettes pliées en cravate, et qu'on confie à des aides, ou mieux qu'on attache à quelque corps parfaitement immobile, la partie la moins mobile d'une articulation luxée, ou le fragment supérieur d'une fracture, pendant qu'on pratique l'extension en tirant sur la partie inférieure du membre, pour opérer la réduction.

CONTRE-FENTE, V. CONTRE-COUP. CONTRE-FRACTURE. V. CONTRE-COUP.

CONTRE-INDICATION, s.f., contra-indicatio; circonstance particulière qui empêche de faire ce qui d'abord avait été jugé nécessaire ponr la guérison d'une maladie.

CONTRE-OUVERTURE, s. f., contra-incisio; incision qu'on pratique, soit à l'aide d'une aiguille à contre ouverture, soit avec le bistouri, vers le point le plus déclive d'un foyer purulent , d'une plaie, etc., dont l'entrée est mal placée pour le libre écoulement des matieres, ou pour l'extraction des esquilles, des corps étrangers, etc.

CONTRE-PIED, s. m., contrarium; s'entend d'un chien qui au lieu d'aller du côté où la bête se dirige va vers celui d'où elle est partie.

CONTRE-POISON , s. m. , antidotum ; remède propre à neutraliser les effets d'un

CONTRITION, s. f.; synonyme de broiement.

CONTRE-STIMULANT, adj. et s. m., contrastimulans; substance qui a la propriété de ralentir directement l'action vitale, selon Rasori.

CONTRE-STIMULISME, s. m., contra-stimulismus; doctrine de Rasori sur le contre-stimulus.

CONTRE-STIMULISTE, adj. et s. m.; partisan de la doctrine de Rasori sur le contre-stimulus.

CONTRE-STIMULUS, s. m., contra-stimulas; mot employé par Rasori pour désigner l'action des modificateurs de l'organisme qui débilitent, qui ralentissent directement l'action vitale, par une propriété spécifique, et non pas seulement parce qu'ils ne stimulent point assez énergiquement les organes.

Contes, adj., contusus; meurtri, froissé, affecté ou accompagné de contusion. Plaie contuse.

CONTUSION , s. f., contusio (contundere, meurtrir); lésion qui résulte du choc d'un corps orbe, et qui est sans perte de substance et sans plaie apparente. Si la peau est divisée, la maladie prend le 178

nom de plaie contuse. Les nnances d'intensité qu'elle peut présenter sont infinies. Cependant on peut reconnaître trois degrés principaux. Dans le premier, la contasion est superficielle; le sang sejourne dans les capillaires de la peau, est infiltré dans le tissn cellulaire sous-cutané. Le repos et quelques applications résolutives froides suffisent pour dissiper ces accidens. Dans le second, le tissu des parties a été déchiré ; il y a épanchement de sang, stupeur plus ou moins marquée, selon l'étendue et la gravité de la maladie. Des saignées, des applications résolutives, quelquefois des applications émollientes, quelquefois même aussi l'amputation de la partie, pour prévenir la gangrène, ou pour y remédier, sont les moyens que l'art doit mettre en usage. Enfin, dans le dernier degré, toutes les parties molles et solides, excepté toujours la peau, sont confondues, hrovées et réduites en une sorte de houillie; il ne reste d'espoir que dans l'amputation , lorsqu'elle est possible.

GONVALESCENCE, s. f., convalescentia; état de celui qui relève de maladie: temps qu'il met à recouvrer compléte-

ment la santé.

CONVALESCENT, adj. et s. m., convalescens; celui qui est entré en convalescence.

CONVERGENCE, s. f., convergentia; disposition de lignes ou de rayons qui convergent ou vont se rendre vers un même point.

Convergent, adj., convergens; qui converge: rayons convergens, lignes convergentes.

CONVERCER, v. n. (vergere, être tourné vers, cum, avec); tendre vers un même point. On se sert de cette expression en parlant de lignes qui, de diffèrens points, viennent se réunir en un seul.

Conversion, s. f., conversio (cum, avec, vertere, tourner); changement. On a appelé conversion des maladies, le changement d'une maladie en une autre.
Converse, adi., convecus (convehere,

porter, soutenir ensemble); se dit d'une surface courhée, dont le centre est plus élevé que les bords.

élevé que les bords.

Convexité, s. f., convexitas; disposition convexe d'une surface.

Convexo - concave, adj., convexoconcavus; qui est convexe d'nn côté et concave de l'antre.

Convexo-convexe, adj., convexo-conrexus; qui est convexe des deux côtés.

Convoluté, adi., convolutus; roulé en

cornet; feuille convolutée, gaîne constitutée.

Convolutive, roulée autour d'au de ses bords, qui semble en devenir l'axe. Convulsé, adj., convulsus; qui est st.

taque de convulsion. Muscle convulse.
Convulsiellité, s. f.; disposition aux
convulsions.

Convulsions.

Convulsible, adj.; disposé aux convulsions

Convulsis, adj.; qui est accompagade convulsions, ou qui en est le résultat. Toux convulsive, mouvement convulsive, mouvement convulsive of the convulsife, ceux dont l'administration est suivie de convulsions.

Convutsion, s. f., convulsio; alterntion triangue de mouvemens irréguliers de flexion et d'extension, d'abduction et d'adduction, occasionée par l'irrittion primitive ou secondaire d'un point quelconque du système nerveux. C'est toujours un symptôme, jamais une maladie.

GONVILSIONNAIRE, adj. et s. m.; nom que l'on donnait autrefois à des persones chez lesquelles les idées religienses ou l'espoir d'un salaire déshonorant provoquaient des convulsions réelles ou des contrains relatives.

contorsions volontaires.

GORLINE, s. f., copalina; principe imediat des végétaux qui existe dans la gomme copal. C'est une substance incore, dure, friable, insoluble dans l'eas et l'alcool, et qui forme avec l'éther une masse gélatineuse, transparente et filante.

COPHOSE, s. f., cophosis (χωφὸς, sourd); diminution ou perte totale dn sens de

l'ouïe.

COPROCRASIE, s. f., coprocrasia (κόπρος, excrément, ἀκρασία, impossibilité de retenir); sortie involontaire des matières fécales.

Coprocritique. V. Eccoprotique. Copromisse, s. f., coppoemesis (xxpos, excrément, êuzefa, vomissement); vomissement de matières fécales.

COPROPHORIE, s. f., coprophoria (χοπρὸς, excrement, φέρω, je fais sortir); action d'un purgatif ou purgation.

COPROBREES, s. f., coprorrhæa (χόπρις, excrément, ρέω, je coule); synonyme de diarrhée.

Corrosclerose, s. f., corrosclerosis (π΄ προς, excrément, σχίπρόω, j'endurcis); endurcissement des matières fécales.

COPROSTASIR, s. f., coprostasia (χόπρος, excrément, %στημι, j'arrête); rétention des excrémens. Elle constitue le presier genre de la deuxième famille ou des entéroses de la Nosologie naturelle

COPTABION, mot gree par lequel on désignait des médicamens en forme de petits găteanx que l'on administrait dans

les maladies de poitrine.

#Alihert.

COFTE, xómrov; préparation pharmacentique végétale sous forme de gâteau. que les anciens donnaient à l'intérieur , on appliquaient sur la région de l'esto-

COPULATION , s. f. , copulatio ; union des deax sexes, qui a pour but la production d'un nouvel individu. Synonyme de coit. Coo., abréviation employée pour co-

quatur, que l'on fasse cuire.

Coque, s. f., coccum; péricarpe qui s'ouvre avec élasticité quand les graines sont mures, ou qui reste toujours clos, mais est formé d'une valve soudée par les bords.

Coque du Levant, s. m., coccus orientala: fruit du menispermum cocculus . L. . arbrisseau de la côte du Malabar. On ne s'en sert qu'à l'extérieur , surtout pour détruire les poux. Elle doit à la picrotoxine qu'elle contient l'action vénéneuse qu'elle exerce sur les animaux, et dont on profite pour prendre les poissons, qu'elle enivre et tue. C'est dans l'amande que réside ce principe délétère : le tégument n'est que vomitif.

Cogusticor, s. m., papaver rheas; plante de la polyandrie monogynie et de la famille des papavéracées, qui abonde dans nos moissons. L'infusion aqueuse de ses pétales passe pour diaphorétique etun pen calmante. Il est probable qu'elle n'agit que par l'eau et la chaleur dont celle-ci se trouve imprégnée.

COQUELOURDE, s. f., anemone pulsatilla; jolie plante indigène de la polyandrie polugunie et de la famille des renoncula-

cees, dont on a voulu introduire en médecine l'extrait, qui est stimulant, et

vénéneux à haute dose COQUELUCHE, 3 f., pertussis; toux violente et convulsive pendant laquelle une seule inspiration est suivie de plusieurs. expirations successives. Cette toux revient par accès appeles quintes; on l'obserre surtout chez les enfans. C'est le symptôme d'une variété de la bronchite remittente ou intermittente.

COR, s. m., gemursa, clavus pedis; petite tumeur dure et cornée qui se déreloppe sur les parties saillantes des orteils on dn pied, où elle est ordinairement produite par la pression qu'exercent les chaussures étroites. La forme des cors est celle d'un clon dont la tête . large et convexe, serait saillante au-dessus du niveau de la peau, et dont la pointe, conique et monsse, s'enfoncerait dans l'épaisseur des tégumens, et même jusqu'aux tendons des orteils et au périoste. La simple immersion des pieds dans l'eau chande suffit quelquefois pour les faire détacher ; dans tous les cas, la cautérisation ou l'ablation avec le bistonri pent les détruire : mais outre que ces procédés ne sont pas sans danger . ils ne préviennent pas toujours la récidive du mal , lors même que l'individu fait usage de chaussures plus larges. Il arrive quelquefois qu'un abcès, déterminé par l'irritation produite par le cor, le soulève, le détache, et en débarrasse pour toujours le malade.

CORACO - BRACHIAL, adj., coraco - brachialis; uom d'un muscle du bras (coraco-huméral, Ch.), qui du sommet de l'apophyse caracoïde se porte à la partie moyenne de la face et du bord internes de l'humérus, et qui dirige le bras en avant, le rapproche du corps, et le fait tourner un peu sur son axe de dedans on debors.

Coraco-claviculaire, adj., coraco-clavicularis; nom d'un fort ligament qui unit la clavicule à l'apophyse coracoïde. Coraco-cubital (Girard) ; le long flé-

chisseur de l'avant-bras (Bourgelat). Coraco - huméral , adj. , coraco-hume-ralis; nom donné par Chaussier au mus-

cle coraco-brachial. Coraco-hyoidien . adi . . coraco-hyoideus : quelques anatomistes appellent ainsi le

muscle omoplat-hyordien.

CORACOIDE, adj., coracoides, coracoideus, ancyroides, rostriformis, xopaxosiδης (χόραξ, corbeau, είδος, forme); nom d'une éminence étroite, allongée et recourbée sur elle-même, qui termine le bord supérieur de l'omoplate en devant. -Clavicule coracoide; nom donné à l'a-

pophyse coracoïde, dans les ovipares, chez lesquels elle sort de l'état rudimentaire, et prend un grand développement. CORACOIDIEN, adi. : nom d'un petit faisceau fibreux qui convertit en un trou l'échancruie du bord supérieur de l'omo-

CORACO-BADIAL, adj., coraco-radiatis; épithète que le muscle biceps brachial a

reçue de Winslow. CORAIL, s. m., corallium, xopálkov; genre de polypier pierreux, solide, strié

à sa surface, et convert d'une enveloppe charnue, garnie de pores qui logent les polypes. Le corail est ronge on blanc. On ne s'en sert plus anjonrd'bni en médecine, si ce n'est dans les pondres dentifrices.

COBALLINE , s. f. , corallina ; genre de polypiers dont la tige et les rameanx sont garnis d'articulations cornées, et converts d'une substance calcaire dont la snperficie ne présente pas de cellules visibles. La coralline officinale est une des nombreuses productions marines dont

le mélange constitue la mousse de Corse. CORDE, s. f., chorda; espèce de bride formée par le canal de l'urêtre rendu inextensible par l'inflammation : elle s'oppose à l'allongement de la verge, qu'elle tient courbée en bas an moment de l'ércction.

Corde d'Hippocrate, s. f., chorda Hipocratis. Ce nom a été donné quelque-

fois au tendon d'Achille.

180

Corde du tambour ou du tympan, chorda, funiculus tympani; filet nerveux (tympanique, Ch.) provenant du ganglion sphéno-palatin, qui s'introduit dans la caisse du tympan par une ouverture si-tnée au-dessus de la pyramide, en sort par la scissure de Glaser, s'accolle au nerf lingual, et finit par se jeter dans un ganglion particulier, au niveau de la glande sous-maxillaire.

CORDE. On dit vulgairement que l'uréthrite est cordée, lorsque l'intensité de l'inflammation de l'urètre est telle qu'elle empêche ce dernier de s'étendre autant

que les corps caverneux.

CORDES vocales ou de Ferrein, chordas vocales, Ferrenii; nom donné anx ligamens de la glotte, parce que Ferrein les a comparés à des cordes tendues, et leur a attribué la production de la voix. CORDIAL, adj., cordialis, cardiacus. On

a donné ce nom à des médicamens toniques ou excitans, que l'on jugeait propres à remonter l'action du cœur. CORDIFORME, adj., cordiformis; qui a

la forme d'un cœur. On donne ce nom en botanique aux feuilles qui ont à peu près cette forme.

CORDON, s. m., funiculus; petite corde. Les anatomistes donnent ce nom à des parties qui ressemblent à une corde peu volumineuse. Corden nerveux, synonyme

de nerf.

Cordon ombilical, funiculus umbilicalis; assemblage de la veine ombilicale, des artères du même nom , et , durant les premiers mois de la gestation, des vaisseaux omphalo-mésentériques, unis

par un tissu cellulaire assez dense. La longueur de ce cordon varie communément de seize à vingt-deux ponces, et son volume, fort inégal, sc rapproche assez de celui du petit doigt. Il s'étend du placenta à l'ombilie du fortns.

Cordon spermatique, funiculus spermaticus ; assemblage du conduit déférent. de l'artère, des veines et des ners spermatiques, unis par dn tissu cellulaire, et enfonrés d'une gaîne fibreuse. Il s'étend de l'épididyme à l'annean inguinal.

Cordon sus-pubien. Chaussier donne ce nom an ligament rond de la matrice,

CORDYLÉE, s. f., cordylea; nom donné par les anciens aux excrémens d'une espèce de stellion, très-usités autrefois contre les maladies de la pean, et qui ont passé pendant long-temps pour un précieux cosmétique.

CORIANDEE, s. f., coriandrum sativum; plante herbacée de la pentandrie digynie et de la famille des ombellifères, qu'on cultive sur quelques points de la France, et qui, fraîche, exhale une odeur désagréable de punaise. Les graines sèches sont aromatiques et toniques. On en fait des dragées, et on les emploie aussi comme assaisonnement.

CORMÉ, s. m.; liqueur fermentée, sorte de vin qu'on prépare avec les cormes. CORNACHINE, poudre composée de dia-

grède, de crème de tartre et d'antimoine diaphorétique. Elle tire son nom da médecin Cornachini, qui l'avait inventée. CORNAGE, s. m.; s'entend des che-

vaux qui ont la respiration sifflante. On appelle ces chevaux corneurs on cornards, parce qu'ils font entendre un bruit semblable à celui qui a lieu lorsqu'on souffle dans une corne.

CORNE, s. f., cornu, xépas; éminence conique et dure, qui croît sur la tête de cortains animanx, auxquels elle sert d'arme offensive ou défensive. Les anatomistes ont donné ce nom à des parties du corps de l'homme qui ont à peu près la même forme que les cornes des animanx.

Corne antérieure du ventricule lateral, cornu anterius ventriculi lateralis; portion du ventricule latéral du cerveau, qui est logée dans le lobe moyen, et qui forme le commencement de cette vaste cavîté.

Corne d'Ammon, corne de bélier, grand hippocampe, pied de cheval marin, protuberance cylindroide, cornu Ammonis, hippocampus, protuberantia cylindrica, corna arietis, processus cerebri lateralis; large et volumineuse éminence, recourbée sur «lle-même, qu'on remarque dans la corne postérieure du ventricule latéral du cerreau, et dont la surface présente deux ou trois tubercules sépárés par des raisures pen profondes.

Corne de cerf, cornu cervi ; bois du cerf, qui renferme beaucoup de gélatine et de phosphate de chaux. La corne de cerf coupée sert à préparer des boissons mucilagineuses ; calcinée ou privée de la gélatine, elle entre dans la décoction blanche de Sydenham. On appelle encore come de cerf plusieurs champignons des genres clavaire et hydne, et quelques plantes dont les feuilles sont disposées a pen près comme les bois du cerf.

Corne de la peau; excroissance qui se forme à la surface de la peau, et qui resemble par sa forme à une corne d'animal. On en pratique l'ablation, en enlevant la portion de peau qui lui donne

paissance.

Come descendante ou inférieure du ventricule latéral, cornu descendens ventrieuli lateralis; terminaison du ventricule latéral du cerveau dans le lobe moyen, derrière la scissure de Sylvius, au-dessous du point où commence cette cavité irrégulière.

Cornes du cartilage thyroïde, cornua tayroidea cartilaginis; éminences du cartilage thyroïde, distinguées en grandes on supérieures, qui s'articulent avec les grandes cornes de l'hyoïde , et en petites ou inférieures, qui s'unissent avec le car-

tilage cricoïde.

Cornes du coccyx, cornua coccygea; som donné à deux petites éminences tuberculeuses de la base du coccyx, qui s'articulent avec celles du sacrum.

Cornes de l'hyoide, cornua hyoidei ossis; on appelle ainsi quatre pièces de l'hyoïde humain qui surmontent le corps, et qu'on distingue en petites ou supérieures, et grandes on latérales.

Comes de la matrice, cornua uteri; cette dénomination a été donnée aux

trompes de Fallope.

Corne postérieure du ventricule latéral , cornu posterius ventriculi lateralis : prolongement triangulaire que le ventricule latéral du cerveau envoie dans l'épais-Cornes du sacrum, cornua sacra lia; denx

seur du lobe occipital.

tubercules sitnés à la partie postérieure et inférieure du sacrum, qui s'unissent quelquefois aux cornes du coccvx, ct sous esquels passe la dernière paire sacréc. Coane, adj., corneus; qui participe

de la nature de la corne, on qui en a l'apparence. On a eu tort d'établir un tissu particulier sous le nom de corné, car toutes les productions cornées se rattachent au système pileux. Plusieurs substances s'appelaient autrefois cornées, à cause de leur aspect : ainsi on nommait le chlorure d'argent, argent corné.

Cornée transparente, s. f., cornea transparens; membrane transparente, convexe en devant et concave en arrière, qui s'enchâsse dans la sclérotique, forme à peu près le cinquième antérieur du glabe de l'œil, et représente un segment d'une sphère de sept lignes et demie de diamètre. C'est un assemblage de lames superposées, sur le nombre desquelles les anatomistes ne s'accordent pas.

Cornée opaque, s. f., cornea opaca; la sclérotique est souvent désignée sous ce

Couner, s. m., cucullus. Les anatomistes appellent ainsi des lamelles osseuses contournées sur elles-mêmes, qui sont situées dans l'intérieur des fosses nasales.

Cornet acoustique, s. m., tubus acusticus, acusticum cornu; cone creux fait en argent, en fer-blanc, en gomme élastique, etc., dont on place le sommet vers l'entrée du conduit auditif, et la base vers le son qu'on veut percevoir, et dont il est destiné à augmenter l'intensité. Cet instrument est fort utile aux personnes affectées de dureté de l'ouîe.

Cornet de Bertin, plus généralement appelé cornet sphénoidal.

Cornet ethmoidal, ou cornet moyen.

Cornet inférieur, os turbinatum inferius, concha nasi-inferior, os sous-ethmoidal, Ch.; os irrégulier, elliptique, contourné sur ui-même et très-rugueux, qui sépare l'un de l'antre les méats inférieur et moven des fosses nasales, et s'articule avec l'ethmoïde.

Cornet de Morgagni, appelé aussi cornet supérieur.

Cornet moyen ou ethmoidal, os turbinatum medius; lame ossense, courbée et rugueuse, qui sépare le méat moyen du méat supérieur des fosses nasales, et qui fait partie de l'ethmoïde.

Cornet sphénoidal ou de Bertin, cornu sphenoidale; osselet mince et recourbé sur lui-même en manière de pyramide creuse, qui se trouve situé entre le sphénoïde et l'ethmoïde, avec lesquels il se confond dans l'age adulte, et dont il

existe deux, un de chaque côté. Cornet supérieur ou de Morgagni ; lame 182

mince, recourbée sur elle-même, et quelquefois double , qui fait partie de l'ethmoïde, et surmonte le méat supérienr des fosses nasales.

Corxicuon, s. m.; fruit d'une variété du concombre cultivé, que l'on confit au vinaigre, pour servir d'assaisonnement.

Cornichon de capre ; capsule encore verte du caprier , confite an vinaigre.

CORNICULE, s. f., cornicula ; sorte de ventouse allongée en forme de cornet, dont on applique la base aux parties, et dans laquelle on fait le vide, par aspiration, au moven d'une onverture placée à son sommet.

CORNU, adj., cornutus ; se dit d'un cheval dont les os de la hanche s'élèvent aussi haut que la croupe.

CORNUR, s. f., cornuta; vase de verre, de grès ou de métal, ayant la forme d'une bouteille courbée sur elle-même à la hauteur de son col . dont on se sert pour distiller certaines substances. Une cornus tubulée est celle qui a sa partie supérieure percée d'une ouverture qu'on peut fermer à volonté.

COBOLLACE, adj., corollaceus; qui res-

semble à une corolle.

COROLLAIRE, adj. , corollaris; qui de-pend de la corolle .- Vrille corollaire, formée par un pétale ou par un segment de la corolle.

COROLLE, s. f., corolla (corona, couronne); enveloppe intérieure des fleurs à double périanthe, qui entoure immédiatement les organes sexuels, et dont le tissu est mou et délicat, quoiqu'elle fasse suite à la partie ligneuse de la tige. COBOLLE, adj., corollatus; qui est

pourvu d'une corolle : fleur corollée.

Corolliferus; qui

norte la corolle. COROLLIFORME, adj., corolliformis; qui ressemble à nne corolle, qui en a l'ap-

COROLLULE, s. f., corollula; petite corolle ou fleuron.

CORONAIRR , adj. , coronarius (corona , conronne); qui est contourné en manière de couronne. - Les artères et veines cardiaques ont reçu le nom de coronaires, parce qu'elles se contournent autour du cœur. Os coronaire, on os de la couronne du pied ; pièce ossense, placée en partie dans le sabot du cheval, en partie hors de cette boîte , et qui s'articule d'une part avec l'os du pâturon, de l'antie avec l'os du pied. Os coronaire ou coronoidien, Pune des six pièces qui forment les bran-

ches de chaque maxillaire inférieur dans les reptiles et les oiseaux.

Coronaire stomachique; nom d'une artère (gastrique, Ch.) qui provient de la cœliaque, et suit la petite courbure de l'estomac jusqu'au pylore : nne veine. qui porte la même dénomination . l'accompagne.

CORONAL, adj., coronalis, coronarius; gni a rapport à la conronne. - Os coronal on frontal, ainsi appelé parce que c'est en partie sur lui que pose la couronne des rois .- Aponévrose coronale , plus genéralement appelée occipito - frontale .-Suture coronale, qui unit les deux moitiés latérales de l'os frontal.

CORONOIDR, adj., coronoides (xopóm. corneille, cioc, forme); nom d'une éminence triangulaire située à la partie antérienre et supérieure de la branche de la mâchoire, et dont le sommet donne attache au muscle temporal; nom d'une antre apophyse du cubitns qu'on observe en avant et au-dessons de l'oléorane

CORONOÏDIEN, adj., coronoideus: nom donné par Cuvier à l'une des six pièces de la branche de la mâchoire dans les oiseaux et les reptiles.

CORPS. S. m., corpus, σωμα; objet qui frappe un ou plusieurs de nos sens; portion de matière qui remplit un certain espacé, et qui se compose de molécules unies ensemble par la force de cohésion ; tout composé de parties; 25semblage de parties qui concourent à un but commun'; partie la plus considéra-ble d'un assemblage de parties qui tendent à un but commun ; partie principale d'un os ou d'un muscle; sorte de vêtement qui ne couvre que le tronc.

Corps bigéminés , corpora bigemina. On a donné ce nom aux tubercules qua-

drijumeaux.

Corps calleux, voûte médullaire, plafond des ventricules du cerveau, centre ovale (Vieussens), mésolobe (Ch.), grande commissure du cerveau (Gall), corpus callosum; large bande blanche, molle et fibrense, qu'on aperçoit en écartant les deux hémisphères du cerveau, qui lui donnent naissance par la jonction de leurs fibres sur la ligne médiane.

Corps cannelés, appelés aussi corps stries.

Corps caverneux, corpus cavernosum; corps form é d'nn tissu spongieux, résultant lui-même d'un lacis inextricable de veines, qui constitue la plus grande partie du pénis et du clitoris, et qui est sus-

Corps ciliaire. V. CILIAIRE.

Corps cribleux, corpus cribrosum; on a donné ce nom au tissu cellulaire. Coros dentelé, corpus denticulatum, ci-

hare; synonyme de corps festonne.

Corps étranger , s. m. , corpus externum, alienum; toute substance organique ou inorganique, animée ou inanimée, solide, liquide on gazeuse, venue du dehors ou développée au dedans, qui ne fait pas ou qui ne fait plus partie de l'organisation dn corps, et qui occupe, au milieu des tissus ou dans quelque cavité, un lieu qu'elle ne devrait point occuper. Tous les animaux parasites, tous les corps. venus du dehors, toutes les concrétions, toutes les matières épanchées, sont des corps étrangers. Ils fatiguent les organes au milien ou dans la cavité desquels ils se trouvent, en raison de leur développement, de leur poids, de l'irrégularité plus ou moins grande de leur surface, de leurs propriétés chimiques, quelquefois. en raison de leurs appétits, etc. L'absorption les détruit quelquefois, quelquesois aussi ils sont expulsés spontanément; mais dans beaucoup de circonstances l'art est obligé d'aider la nature, et d'en favoriser l'expulsion ou d'en pratiquer l'extraction.

aquer l'extraction.

Corps festonné, corpus fimbriatum;
noyan grisàtre, entouré d'une ligne jaunâtre et ondulée qui forme le centre du
cervelet, et qu'on aperçoit en pratiquant
une coupe verticale qui divise ce dernier

en deux parties égales.

Corps jibreum, corpora fibrosa. Bayle nome ainst productions fibreuses accidentelles, de forme arrondie, plus on moins afhérentes, quelquefois pédiculées, qui se développent dans certaines parties du corps, et particulièrement dans l'énaisseur de l'utérus.

Corps frangé, corpus fimbriatam; bandelette mince, aplatie et très-fine, qui règue le long du bord concave de la corne d'Ammon, et qui est la continuation d'une partie du piller postérieur de la

voûte à trois piliers.

Corps genouillés, corpora geniculata; éminences que les couches optiques présentent en debors, à leur face inférieure. Corps d'Highmore, corpus Highmori; saillie oblongue (sinus des vaisseaux séminifères, Ch.) qui rèpue le long du hord

saillie oblongue (sinus des vaisseaux séminiferes, Ch.) qui règne le long du bord supérienr du testicule, et qui parait formée par un renllement de la membrane albuginée que traversent obliquement

les principaux troncs des vaisseaux séminifères qui vont se rendre à l'épididyme.

Corps jaune, corpus lateum; petit corps jaunatre qu'on aperçoit sur l'ovaire de la femme, après la rupture d'ure des vésicules par l'effet d'un coït suivi d'imprégnation.

Corps muqueuxo, corpus mucosum. Bocdeu appelait ainsi le tissu cellulaire. On di nne ce nom, ou celui deréticulaire, à un assemblage de vaisseaux sanguins, d'un tissu blanc particulier et de granulations sécrétoires, qui est situé entre le derme et l'épiderme.

Corps olivaires, corpora olivaria. On appelle ainsi les éminences olivaires qu'on voit à la face occipitale de la moelle allongée.

Corps pampiniforme, corpus pampiniforme; reseau vasculaire que les artères et veines spermatiques forment par leur entrelacement au devant du muscle psoas.

Corps papillaire, corpus papillare; assemblage de granulations papillaires qui sont situées entre le derme et l'épide rue. Corps psalloide, corpus psalloides. On

a donné ce nom à la voûte à trois piliers.

Corps pyramidaux, pyramides antérieu-

res (Gall), éminences pyramidales (Cb.), corpora pyramidalia. On donne ce nom aux deux éminences internes qu'on observe sur la face antérieure de la moelle allongée, et qui sont séparées par le sillon médian.

Corps restiforme, corpus restiforme; le plus postérieur et le plus externe des trois faisceaux fibreux dans lesquels se divise chacun des deux cordons principaux de la moelle allongée. C'est ce qu'on appelle aussi cuisses postérieures du cervelet, racines, bras ou jambes du cervelet, petites branches de la moelle allongée.

Corps réticulaire, corpus reticulare; synonyme de corps muqueux.

Corps rhomboidal, corpus rhomboidale; synonyme de corps festonné.

synonyme de corps festomé.
Corps strès, grand ganglion supérieur
de cerceau (Gall), couches des nerfs ethmoddaux (Chaussier), corpor striata, coltiech nervi ethimodalis, apices crurum medalimo folonguate: éminence gristiere, a dalimo folonguate: éminence gristiere, a qu'on trouve au-dessous de la voîte à trois piliers, et qui doivent leur nom à ce que, quand on les coupe, on voit qu'elles résultent d'un mélange de substance grisce t de substance blanche, dispo-

secs par lignes longitudinales et alterna-

Corps vitre, corpus vitreum; masse transparente et de consistance gélatinense, qui remplit l'œil, derrière le cris-

tallin, et qui est formée par l'humeur vitrée contenue dans les cellules que lui forme la membrane hvaloïde. CORPULENCE, s. f., corpulentia; se dit

de la taille ou de l'embonpoint du corps, et de l'nn et de l'autre, sans spécifier s'ils présentent rien d'extraordinaire.

Corpusculaire, adj., corpuscularis; qui a rapport aux corpnscules. - Philosophie corpusculaire on atomisme . système de quelques anciens philosophes grecs, dans lequel on expliquait les phénomènes de l'univers par l'existence des corpuscules ou atomes.

CORPUSCULE, s. m., corpusculum : corps d'une excessive ténuité, et qu'on suppose indivisible. Synonyme d'atome. CORRECTIF . adj. et s. m. . correctorius .

corrigens. On donne cette épithète à toute substance qu'on fait entrer dans une préparation pharmaceutique quelconque, pour adoucir et tempérer l'activité des agens destinés à jouer le principal rôle.

CORROBOBANT, adj., corroborans (corroborare, fortifier); se dit des substances propres à donner du ton, à fortifier. CORROBORATION, s. f., corroboratio; ac-

tion de fortifier. CORRODANT. V. CORROSIF.

CORROSIF, adj., corrosivus (corrodere. ronger); cette épithète est donnée à toute substance qui détruit les parties avec lesquelles on la met en contact, soit en exerçant sur elles une véritable action chimique, soit en excitant une inflammation dont la violence canse la gangrène. - Sublimé corrosif, ancien nom du deutochlorure de mercure.

Corrosion, s. f., corrosio; action des snbstances corrosives.

Corrugator (corrugare, plisser); certains anatomistes ont appelé ainsi le muscle surcilier, à cause des plis longitudinaux dont il couvre la racine du nez quand il se contracte.

CORRUGATION, S. f., corrugatio, pixywois (corrugare, plisser); froncement ou plissement de la peau, produit par l'action de tonte cause, externe ou interne, qui détermine le resserrement de ce tissn sur lui-même.

Corruption , s. f. , corruptio ; altération que subit un corps lorsque ses élémens viennent à réagir les uns sur les antres. | Se disait antrefois des humeum que l'on supposait altérées, dépravées.

et même putréfiées.

Cosser, s. m., tunica thoracis; vétement qui embrasse étroitement le tronc. et dont l'asage est très-répandu parmi les femmes des pays civilisés. | Nom donné à plusieurs bandages plus ou moins compliqués qui embrassent la plus grande partie du tronc. - de Brasdor, nom d'nn bandage imaginé par Brasdor pour maintenir en place les fragmens de la clavicule fracturée.

CORTICAL, adj., corticalis; qui a du rapport avec l'écorce. - Substance corticale, portion extérieure de la substance dn cerveau et des reins, qui diffère de l'intérieure par sa conleur plus foncée. Se dit en botanique de tout ce qui a

rapport à l'écorce. - Bouton cortical.-Couches corticales, plans les plus extérieurs du liber, qui ne sont apparens que dans un petit nombre d'arbres. CORTIQUEUX, adj., corticosus; épithète

donnée aux fruits qui sont durs et coriaces en dehors, et charnus ou pulpeux en dedans. CORYEANTIASME, s. m., corybantiasmus

(χορύδας, corvbante); nom donné autrefois à une frénésie dans laquelle les malades étaient en prois à des visions fantastiques et à une insomnie continuelle. CORYMBE, s. m., corymbus (x6puµ605,

sommet); assemblage de fleurs dont ni les pédoneules ni les pédicules ne partent du même point de la partie supérieure de la tige, mais arrivent cependant tous à peu près à la même hauteur, comme dans la mille-fenille.

CORYZA, s. m., coryza; inflammation de la membrane muqueuse des fosses nasales, et de celle qui tapisse les divers sinns qui viennent s'y aboucher.

COSCINOMANTIE, s. f., coscinomantia (χόσκινον, crible, μανθεία, divination); art de reconnaître la culpabilité d'un homme par le moyen d'un crible tenn horizontalement sur un bâton, et qui se penche vers le conpable.

Cosmérique, adj. et s. m. et f., cosmeticus (χόσμος, embellissement). On donne ce nom à différentes préparations destinées à la toilette, comme les eaux de senteur, les essences, le savon, les fards, etc. Gosse, s. f., siliqua; nom populaire de la silique. V. ce mot.

Cossum, s. m., cossum; sorte d'ulcère dn nez. (Paracelse.)

Costal , adj ., costalis (costa, côte); qui appartient aux côtes. - Cartilages somes, qui fant suite aux côtes; ils sont se nombre de douze, dont les sept premirs se continent avec le sternum, les quirte suivans s'unissent au septiéme, el le demier demeure presque toujours featur an milieu des chairs. — Perdêbres cottales on dorsales. — Nerfs costaux on distance, Pilere costale, portion de la pièrre qui rerêt l'intérieur de la cavité pectorale.

COSTO-ABDOMINAL, adj., costo-abdominulis; nom donné par Chaussier au muscle oblique externe du bas-ventre.

Costo claviculaire, adj., costo clavicularis; nom donné quelquefois au ligament clido-costal, et imposé par Chausmer au muscle sous-clavier. Costo-coracoidien. adj., costo-coracoi-

dess; nom donne par Chaussier au mus-

Costo-scapulaire, adj., costo-scapula-

ris; nom donné par Chaussier au muscle grand dentelé. Costo-sternal, adj., costo-sternalis; épithète par laquelle on désigne l'articula-

tion du sternum avec l'extrémité antérieure des sept côtes supérieures. Costo-thorachique, adj., costo-thoraci-

en. Chanssier appelle ainsi les vaisseaux thorachiques inférieurs.

Costo-trachélien, adj., costo-trachélianut; sons ce nom Chaussier désigne la masse réunie des muscles scalènes anté-

riur et postérieur.
Costo-transversaire, adj., costo-transversarius; nom donné à l'articulation des
tubérosités des côtes avec les apophyses
transverses des vertèbres du dos.

Costo-vertébral, adj., costo-vértebralis; dénomination imposée à l'articulation des têtes des côtes avec la colonne vertébrale, et aux ligamens qui l'affermissent.

Costo-xyphoidien, adj., costo-xyphoideus; nom d'nn ligament qui unit le cartilage de la septième vraie côte à l'ap- « pendice xyphoïde.

Cosres d'Arabie, s. m., costus arabicus; plante de la monandrie monogynie et de la famille des amomées, dont on emploie en médecine, comme tonique et excitante, la racine, qui est légère, poresse, friable et aromatique.

Corr, s. f., osta. On appelle cotes des areaux osseux, irréguliers, longs, courbis sur enx-mêmes et un peu aplatis, qui amisent obliquement les parties latérales de la poitrine. Il y en a vingt-quatre, doue de chaque coté, qu'on distingue d'ur rinics oftes sur cotes sternales, dont les rinics côtes ou côtes sternales, dont les

cartilages s'étendent jusqu'au sternum; et en fausse côtes ou côtes saternales, dont les cartilages ne vont pas jusqu'à cet os, mais dont les extrémités antérieures s'unissent ensemble, ou demeurent libres et en quelque sorte flottantes entreles muscles de l'abdomen. | En botanique le mot côte est employé comme synonyme de nervuere, plus toutefois par le vulgaire que par les naturalistes.

COTIGNAC, gelée que l'on prépare avec des coings non entièrement mûrs et du sucre blanc. C'est une confiture stoma-

chique et astringente.

Corox, s. m. s gostypium; duvet tendre et filamenteux, d'un Dlanc de lait quand il a été lavé, inodore, insipide, très combustible, et soluble dans les al-calis concentrés, qui garnit les graines de diverses plantes, entre autres des cottoniers et des asclépias. On le range parmi les principes immédiats des végétaux.

COTONNEUX. V. TOMENTEUX.

COTONNER, s. m., gossypium; genre de plantes de la monadelphie polyandrie et de la famille des malvacées, qui renferme plusieurs espèces d'Amérique et des Indes oiientales, toutes précieuses à cause de la bourre qui enveloppe leurs graines, et qui constitute le coton.

Cotyle, s. f., cotyla, cotyle, acetabulum, xοτύλη; cavité d'un os qui reçoit la tête d'un autre os. Les Grecs appelaient ainsi les cavités nommées aujourd'hui cotyloïde et gl.noïde.

COTLERLY, S. m. Sous ce nom Geoffroy Saint-Hilaire désigne l'un des os qui forment la voûte du crâne, et qui sent de lien pour le rocher et le cadre du tympan.

COTYLEDON, s. m., cotyledon, xotuleδων. Les anatomistes donnent le nom de cotyledons à des excroissances celluleuses qu'on apercoit dans la matrice de quelques mammifères, durant la gestation, et dans lesquelles plongent autant de faisceaux vasculaires du fœtus, disséminés sur la face interne du chorion.—Les inégalités ou bosselures que le placenta présente à l'extérieur, ont reçu aussi cette dénomination. | En botanique c'est un corps tantôt simple, tantôt double ou multiple, qui accompagne l'embryon dans la graine, et qui paraît servir à favoriser son développement, en lui fournissant les premiers matériaux de sa nutrition.

Cotylebonaire, adj., cotyledoneus; qui a rapport aux cotylédons. — Corps cotylé-

COUE donairs; nom donné anx cotylédons lorsqu'ils sont rapprochés on sondés de manière à ne former qu'une senle masse.

Coryléponé, adj., cotyledoneus; nom donné anx végétanx dont les graines sont

ponrynes de cotylédons.

COTYLOIDE, adj., cotyloides (zoroln, cavité, sione, forme); nom d'une cavité presque hémisphérique qui est crensée dans la portion de la face externe de l'os coxal tournée en devant et en bas, et qui loge la tête du fémur.

Coryloideus; qui appartient à la cavité cotyloïde. - Echancrure cotyloidienne, située en devant, an bord de la cavité, et destinée au passage des vaisseaux articulaires. - Ligament cotyloidien, bourrelet fibro-cartilagineux qui entoure la cavité cotyloïde, sans se continuer avec le cartilage d'inerusta-

COUCHE OU COUCHES, parturitio (COUcher); accouchement, enfantement .-Fausse couche, acconchement prématuré. | Temps pendant lequel une femme reste

au lit après être accouchéc. | Suite de couches, ce sont les lochies.

COUCHER, s. m., decubitus; position dans laquelle une personne est couchée. On distingue le coucher en supination ou sur le dos, cubitus supinus vel resupinus, en pronation ou sur le ventre, cubitus pronus, enfin sur l'un ou l'autre côté.

Couches optiques, couches des nerfs oculaires (Ch.), grand ganglien inférieur du cerveau (Gall), thalami optici, colliculi nervorum opticorum : nom donné à deux éminences blanchâtres, ellipsoïdes, plus volumineuses en arrière qu'en devant, et formées de fibres longitudinales blanches, séparées par d'autres de substance grise, qu'on aperçoit, dans les ventricules latéraux de l'encéphale, entre les corps striés, mais plus en arrière.

COUDE, s. m., cubitus; partie postérieure et saillante de l'articulation cubitohumérale, formée en grande partie par l'olécrane. On appelle aussi coude, mais improprement, l'articulation elle-même tout entière.

Coude-pied, s.m.; saillie qu'on remarque à la partie supérieure du pied, entre les os da métatarse et l'articulation tibiotarsienne, et qui est produite par les os dn tarse.

COUENNE, s. f., cutis suilla ; nom que l'on donne communément à la pean du cochon. On a appelé ainsi en pathologie l'organisation particulière de la peau dans laquelle celle - ci présente une surface plus on moins étendne, saillante. de couleur brunâtre, et recouverte de poils. On a encore désigné par ce mot la couche grisâtre, plus on moins épaisse, qu'offre souvent à sa superficie le caille dn sang tiré des veines. On l'a nommée en latin corium phlegisticum, crusta plearetica, parce qu'on la voit se former principalement dans les phlegmasies, et snrtout dans celles de la poitrine.

CODENNEUX , adj. , crusta phlogistica obductus; se dit du sang que reconvre la

coucnne inflammatoire.

COULANT, s. m., flagellum; jet qui de distance en distance, pousse des feuilles et des racines, dont il est dépourre dans les intervalles. Le fraisier en offreur exemple. COULER, v. a. Ce verbe exprime l'action

de faire passer des infusions on des decoctions à travers des linges, on de verser des minéraux on des métanx fondus dans des vases destinés à leur donner nne forme particulière. | Se dit anssi d'une chienne qui avorte peu de temps après avoir été couverte.

COULEUR, s. f., color, χρωμα; impression que la lumière, directe on réfléchie produit sur l'organe de la vue. On distingue les couleurs en primitives, qui son produites par la décomposition des rayons lumineux à l'aide du prisme; et en secon daires, qui résultent de la combinaison d'un certain nombre des précédentes. Or compte sept couleurs primitives, qui, rangées d'après l'ordre de leur réfrangibilité, sont : le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'orangé et le rouge.

Coulisse, s. f. Les anatomistes designent sous ce nom tonte rainure pro fonde pratiquée à la surface d'un os, et dans legnel peut glisser un tendon : telle est la coulisse bicipitale de l'humérus.

COULDIE, s. m. On donnait ancienne ment ce nom aux conduits destinés à éliminer du corps les humenrs excrémentitielles.

Cour, s. m., ictus (colpus, formé par corruption de colaphus, qui vient de reλαφος, coup de la main, dont la racine est xoλάπθω, je frappe); choc, impression d'un corps contondant, piquant ou tranchant, sur un autre. | Marque de l'action du corps qui a frappé.

Coup de feu, s. m., vulnus sclopetarium. V. PLAIE d'arme à feu.

Coup de maître. V. Toun de maitre. Coup de sang. C'est ainsi que l'on ap-

pelle vulgairement l'apoplexie sanguine. Coup de soleil, ictus solis; effet que produit l'action plus ou moins prolongée des rayons du soleil sur une partie du corps. C'est, pour la plupart du temps, un érpsièle; d'autres fois, une inflammation du cervacu on des méninges, si la tête est restée long-temps exposée à l'insolation.

Coup de tonnerre; bruit particulier que les masses d'électricité atmosphérique produisent dans certains de leurs déplacemens.

COUPE, s. f., scyphus (χύπε)λον, vase à

boire); cavité qui, dans certains lichens, renferme les corpuscules reproductifs. COUPELLATION, s.f.; opération à l'aide

de laquelle on sépare l'argent de tous les métaux, l'or excepté, avec lesquels il se trouve allié. Pour cela on le fond dans une coupelle avec du plomb, qui, en pussant à travers les parois de ce vase, entraîne avec lui les métaux étrangers.

COUPELLE, s. f., cupella; petit vase fait avec des os calcinés réduits en poudre, puis délayés dans de l'eau, et dont on se

sert pour coupeller l'argent.

GOUPER, v. a.; c'est diminuer les propriétés d'un liquide en l'étendant dans un autre liquidé moins actif. C'est dans ce sens qu'on dit lait coupé, bouillon

Couper (se), v. r.; s'entend en médecine vétérinaire d'un cheval qui se blesse au boulet ou à la jambe avec le fer de l'autre, ou qui se frappe les jambes l'une

contre l'antre.

Corsnoss, s. f., cuperosa (cuprum, cuirre, rosa, rose); nom donné autrefois à plusieurs sulfates métalliques. I On a nommé couperose ou goutte-rose, gutta rose vel rossece, une affection chronique de la peau du visage, caractérisée par desboutons rouges et irréguliers. D'après Albert, elle constitue une variété de la dutre pustuleuse.

Couperose blanche, ancien nom du sul-

fate de zinc.

Couperose bleue, ancien nom du deutosulfate de cuivre du commerce. Couperose verte, ancien nom du proto-

sulfate de fer.

COUPEROSE, adj., s'applique aux personnes qui sont affectées de couperose. Couperes, s. f., cæsura, incisio (χόπλω, je coupe); solution de continuité pro-

duite par un instrument tranchant.

COURANTE, s. f.; expression triviale,
synonyme de diarrhée.

Gourse, nom que l'on donne dans l'Inde aux affections psoriques,

Cogregatil, s.m., hymenaca courbaril;

arbre de la décandrie monogynie, et de la famille des légumineuses, qui croît à Cayenne. La résine animé découle de son tronc et de ses branches. Ses gousses renferment une pulpe farineuse et aromatique, agréable à manger.

COURATURE, s. f., acerba lassitudo; etat d'une personne qui, après s'être livrée à des travaux fatigans, éprouve des douleurs contusives dans les membres et dans les lombes, suivies de lassitudes dans ces parties, et d'une faiblesse génèrale : à ces symptômes se joint quelquefois un léger mouvement fèbrile, accompagné de perte de l'appétit, de céphalaigie, d'insomnie, et cet état se dissipe

souvent au bout de deux ou trois jours. | Maladie inflammatoire qui affecte la membrane muqueuse des fosses nassles, le teitssu des poumons, quelquefois de la plèvre. | Vieille courbature, s'entend de tubercules ramollis ou vomiques, situés dans le tissu pulmonaire, etenvisagés par les maréchaux comme une matière puriforme. | S'entend encore d'animaux harassés de faiture.

Coursatuns, adj.; se dit des individus

qui sont malades d'une courbature.

Courre, s. f.; tumeur osseuse qui vient

à la face interne du jarret, et sur le condyle inférieur du tibia. | Se dit des chevaux qui tirent les bateaux sur les rivières.

Gourge, adj.; on nomme ainsi deux

COURSE, adj.; on nomme ainsi deux lignes que présente la face postérieure de l'occipital : on les distingue en supérieure et en inférieure.

GORDERS, s. f., carratura, curvamen, wiprouza, b'ésup; disposition en ar d'une surface ou d'une ligne. On appelle courbures de la coloma vertibrale, du duodiénum, les inflexions que présentent ces parties, l'Altération de la rectitude d'une partie, qui est ordinairement le résultat d'une solution de la continuité des os , ou d'un ramollissement de leur tissu.

Courm, χοῦρμι. Dioscoride donne ce nom à une boisson fermentée, faite avecde l'orge.

Cormonn, s. f., corona. En anatomie, on donne en oma à toute partie de forme circulaire qui en circonscrit ou surmonte d'autres. La partie la plus basse
du păturon du cheval, qui règne le long
du sabot, potte aussi ce nomi. L'os de
la couronne, suivant Bourgelat, est le
deuxième phalangien de Girard. | On
donne ce nom, cm botanique, à un appendice qui surmonte la gorge, soit de

la corolle, soit du nérianthe simple, dans quelques fleurs.

Couronne ciliaire, corona ciliaris, Quelques anatomistes donnent ce nom au

corps ciliaire. Couronne des dents . corona dentium. On appelle ainsi la portion de ces petits os qui fait saillie hors des gencives.

Couronne du gland, corona glandis; bourrelet à peu près circulaire qui entoure la base du gland de la verge.

Couronne de trépan . s.f. . madiolus : cvlindre d'acier, creux, d'un pouce et demi euviron de hauteur, dont une des extrémités est dentelée, et présente la forme d'une scie circulaire, et dont l'autre extrémité est fermée par une plaque d'où s'élève en dehors une tige au moven de laquelle on le fixe à l'arbre destiné à lui imprimer le mouvement de rotation, et d'où s'abaisse en dedans une pyramide aigue, amovible, qui dépasse légèrement le niveau de la scie, au centre de la quelle elle est placée, et qui sert à l'empêcher de glisser, jusqu'à ce qu'elle se soit fait une voie assez profonde.

Couronne de Vénus; on appelle ainsi des postules rouges, arrondies, sèches ou humides, qui se remarquent plus particnlièrement au front et aux tempes, et que l'on croit être l'effet de la maladie vénérienne constitutionnelle.

Couronné, adj., coronatus. - Épi couronné, terminé par des feuilles ou par de grandes bractées. - Fruit couronné, qui fait corps avec le calice, dont il conserve une partie du limbe à son sommet, en mūrissant. - Cheval couronné, qui s'est excorié les genoux, ou qui a perdu les poils de cette partie, à la suite d'une chute, ou en se frottant, soit contre la muraille, soit contre l'auge.

COURONNEMENT, s. m., corona; terme employé par les accoucheurs pour désigner le bourrelet circulaire que forme, à une certaine époque de l'accouchement, l'orifice externe de l'ntérus au-devant de la tête du fœtus, sur laquelle il est appliqué. La tête est au couronnement.

Cours, s. m., cursus; trajet que parcourent les liquides dans les vaisseaux qui les contiennent.

Cours de Saint-Gervais; nom d'nne source d'ean minérale acidule froide, qui conle à peu de distance de la petite ville de Saint-Gervais, dans le département de l'Héranlt.

Cours de ventre, s. m., alvi fluxus; dévoiement; déjections alvines liquides et souvent répétées.

Course, s. f. ! cursus . cursio . cursura . monvement saccadé, par lequel le corps se proiette à chaque pas en avant, en se soulevant le moins possible; quelquefois anssi succession de sants plus ou moins rapprochés.

Court, adj., brevis; qui n'est pas long. - Muscles courts; on en connaît dix qui portent cette épithète : le conrt abducteur du pouce, le conrt abducteur du gros orteil . le court extenseur du pouce , le court extenseur commun des orteils. le court fléchisseur du pouce, le court fléchisseur des doigts, le court stéchisseur du gres orteil, le court stéchisseur commun des orteils, le court péronier latéral, et le court supinateur. - Os courts, qui ont des dimensions peu considérables en tous sens. - Vaisseaux courts, vasa brevia (spléno gastriques, Ch.), qui se portent de la rate au grand cul-de-sac de l'estomac. | Le cheval trop court est celui qui n'a pas deux têtes et demies de la pointe de l'épaule à la pointe de la fesse. Le cheval est jointé lorsque le paturon n'a pas la proportion qu'il doit avoir.

Court-épineux (Bourgelat), le muscle dorso-épineux de Girard. COURTAUD, adj., curtus. Le cheval cour-

taud est celui qui a les oreilles et la queue coupées.

COURTE-HALBINE, s.f., respiratio brevis. Ce mot, employé vulgairement, a la même signification que dyspnée, asthme,

Coussiner, s. m., pulvillus, parvum pulvinar; petit sac rempli de plumes, de crin, de laine, de son, de balle d'avoine, etc., et dont la forme varie sclon l'usage auguel il est destiné. Il v eu a qui portent le nom de remplissages, et dout on fait usage dans le traitement des fractures, pour empêcher que les attelles ou les fanons ne blessent les parties saillantes du membre : d'autres sont carrés. oblongs, etc., et serveut à soutenir mollement les parties malades, surtout lorsqu'elles doivent garder long-temps la même position.

Couse, s. m., consutus; se dit d'un cheval maigre qui a les flancs près l'un de l'autre ; on croirait qu'ils sont consus ensemble. Il a ordinairement le ventre levrettė.

COUTEAU, s. m., culter, cultellus; instrument de chirurgie dont on se sert pour diviser les parties molles, et quelquefois même pour conper les parties dures. Il ressemble beanconp an bistonri; seulement il présente, le contean à cataracte excepté, des dimensions beaucoup plus grandes, et sa lame est fixée sur le

Costem à amputation. Les couteaux à amputation sont les plus grands de tous ceur dont on se sert en chirurgie. Autre-lois ils étaient courbés en serpette; au-jourd'hui ils sont droits, et à un seul ou à deux tranchans.

Couteau à cataracte, heratotomus; instrument dont les dimensions sont trèspetites, et dont on se sert pour pratiquer l'incision de la cornée transparente, dans l'opération de la cataracte par la méthode de l'extraction. Beaucoup de praticiens en unt modifié la forme, mais on n'a conservé dans la pratique que le coutean de Wenzel et celui de Richter. Le premier, qui a reçu de l'auteur le nom de ciratotome, est une lame de lancette à grain d'avoine, fixée sur un marche, tranchante dans toute la longueur de l'un de ses bords et dans un sixième seulement de la longueur de l'autre ; le second est une lame de même dimension que celle du premier, et fixée comme elle sur un manche dont le bord supérieur est aussi émoussé dans les cinq sixièmes de son étendue qui regardent le talon, et dont le bord inférieur est tranchant dans toute sa longueur; mais les deux bords sont droits, et la lame est pyramidale.

Cuttau à revoltet, cuttetlus unaus; igé d'acie arrondie, fixée sur un manche, et terminée par un couteu recoubé en forme de crochet, dont on se rersit aistrélois pour vider le crâne des futus monstrueux, ou même pour les dépecer, lorsque le volume de la tête, o quelque vice de conformation, s'opposit à l'acconchement.

Conteau deux tranchans, c.t.tellus ancaps; coutau dont la lame est droite, peu large, et tranchante des deux coté. Ou s'en sert, dans l'amputation de la jambe et de l'avant-bras, pour couper les parties molles situées entre les os; et, dans les amputations dans l'article, ponr opérer la désarticulation.

Couleau courbe, culter curvus, culter [alcalus; couteau dont la lame est courbe et concave sur son tranchant. On s'en serrait autrefois pour pratiquer les amputations circulaires; mais son usage est maintenant abandouné.

Couteau de Cheselden; couteau à lame courte, fixe sur son manche, à tranchant très convexe et à dos concave, dont Cheselden faisait usage pour pratiquer l'opération de la pierre.

Couteau désarticulateur de Larrey; c'est le couteau à deux tranchans ordinaire.

Couteau droit, culter rectus; couteau dont la lame est droite. On s'en sert pour

pratiquer les amputations.

Couteau en serpette; instrument en forme de serpette, dont se servait Desault

pour couper la paroi osseuse du sinus maxillaire, afin d'en extraire les tumeurs fongneuses. Couteau inter-osseux : c'est le couteau

Couteau inter-osseux; c'est le coutea à deux tranchans.

Couteau letticulaire, culter lenticularis; lame très - courte, très - épaisse, convexe d'un côte, plane de l'autre, tranchante par un seul de ses bords ou par les deux, terminée par un fort bouton, et dont on se sert pour enlever les inégalités qui restent quelquefois sur le contour osseux de l'ouverture faite par la couronne de trépan.

Couteau lithotome; couteau à lame longue, droite, et coudée sur son manche, dont Foubert es servait pour pratiquer l'opération de la taille par la méthode qui porte son nom, et qu'il avait appelée taille latérale.

Conteau pour la reccision des amygdates, cuttellus tonalitarum caxiorius; instrument proposé par Caqué pour la rescision des tonsilles engorgées. C'est une lame de quatre pouces de longueur, dont la pointe est mouses afin d'eiter la blessure de la paroi postérieure du pharynx, et qui est montée à angle obtus sur un manche à pans ayant trois pouces de long, de manière que son tranchant regarde du côté du sinus de l'angle.

COUTURE, s. f., sutura; suture. | Cicatrice bridée, saillante, et allongée en forme de colonne charque.

COUTURE, adj., cicatricosus; se dit d'une partie qui est déformée par des cicatrices saillantes et allongées en forme de colonne charnue. l'isage couturé par la petite-vérole.

COCTABER, s. m., sutorius, santorius; nom d'un muscle de la cuisse (ilio-peti-bial, Ch.), qui s'insère d'une part à l'épine antèrieure et supérieure de l'os coxal, de l'autre à la partie interne de l'extrémité supérieure du tibia, et qui sert à ployer la jambe en dedans, suivant la position habituelle aux tailleurs. C'est le plus long de tous les muscles du corps.

Corps.
Coverture, s. f., operculum. On dit, en maréchalerie, fer couvert, qui a trop de couverture, lorsqu'il est trop large dans ses branches et à sa voûte.

COUVER-CHEF, s. m., cucullus, fasciatio cucullata : espèce de handage contentif qu'on applique sur la tête. - Grand couvrechef; il se fait avec nne serviette ou un morcean de toile plié en carré. - Petit couvre-chef; il se fait avec nn morcean de toile simple et triangulaire, ou donble et plié en triangle.

COXAGRE, S. f., coxagra (coxa, cuisse, άγρεύω. je prends); synonyme de coxalgie. COXAL, adj., coxalis (coxa, hanche); nom d'un os pair et très-volnminenx qui forme les parois antérieure et latérale du hassin. On l'appelle aussi iliaque, innominé, os des hanches. Il est recourhé sur lui-même dans deux sens opposés, et rétréci vers sa partie movenne. Dans les premiers temps de la vie il se compose de trois pièces, l'ilion, l'ischion et le pubis, qui se réunissent ensemble dans la cavité cotyloïde. Il s'articule en devant avec son congénère, en arrière avec le sacrum, et latéralement avec le fé-

COXALGIE, s. f., coxalgia (coxa; hanche, άλγος, douleur); doulenr de la hanche : elle est sonvent un symptôme du rhumatisme on de la maladie connue sons le nom de tumeur blanche de l'articulation

coxo-fémorale.

COXABTHROCACE, s. f. (coxa, cuisse, αρθρον, articulation, xαχὸν, mal); carie

de l'articulation coxo-fémorale. COXO-FÉMORAL, adj., coxo-femoralis; nom de l'articulation du fémur avec l'os coxal, qui appartient au genre des énarthroses, et qu'on appelle aussi ilio-femo-

rale.

CRABE, s. f.; ulcération de la paume des mains ou de la plante des pieds, que

l'on observe dans le pian.

CRACHAT, s. m., sputum; matière rejetée hors de la houche dans l'acte du crachement, composée de salive et du mucus sécrété par la membrane muqueuse des fosses nasales et de l'arrièrebouche, et par la membrane laryngobronchique. On donne anx crachats le nom d'érugineux quand ils sont d'un jaune verdâtre; gommeux, quand ils ressemblent à une solution épaisse de gomme; mousseux, quand ils sont cou-verts d'écume; rubigineux ou rouilles, quand ils sont d'un jaune rougeatre ; stries, quand ils contiennent des stries

CRACHEMENT, s. m., exservatio; action d'expulser, de la honche seulement, les matières que contient cette cavité : crachement de pus, de sang. On se sert quelquefois de ces expressions comme avnonvmes de phthisis pulmonaire, vominio on hemoptysie. CHACHER, v. a., exscreare : expulser

de la bonche nne matière qui s'y trouve CRACHOIR, s. m.: vase dans lequel on

crache.

CRACHOTEMENT, s. m., sputatio; ac tion de cracher fréquemment, expnition sonvent répétée d'nne petite quantité de salive.

CRAIR. V. CARBONATE de chaux.

CHAMPE, s. f., crampus; contraction subite, involontaire et très-donloureuse de quelques mnscles, surtout de ceur des extrémités inférieures, et parfois de ceux de la main et du con.

Crampe nerveuse de l'estomac, on crampe d'estomac : douleur très-vive que l'on rapporte à cet organe. Elle est accompagnée d'un sentiment pénible de constriction à l'épigastre. On croit qu'elle est l'effet de la contraction spasmodique de la tunique musculaire gastricne.

GEAMPON, s. m., fulcrum; nom donné à tout organe des plantes qui leur sert à accrocher leur tige aux corps voisins, sans se contourner autour d'eux, comme font les vrilles, et sans v rien pomper. comme font les racines.

CEANE, s. m., calvaria, cranium, cranion , balva , xpaviov (xpávos , casque); assemblage des os qui forment la boîte destinée à loger le cerveau et ses membranes, ainsi que leurs vaisseaux et quelques nerfs. Ces os sont au nombre de huit : le frontal , l'occipital , les pariétanx , les temporaux , le sphénoïde et l'ethmoïde.

Chanien, adj., cranianus; qui a rapport au crane : cavité cranienne, 1 Tempérament crânien, constitution dans la quelle prédomine l'infinence cérébrale. - Vertèbres eraniennes, analogues des vertèbres rachidiennes, que l'anatomie comparée a fait reconnaître dans le crane, et dont le nombre, sur lequel on n'est pas encore bien d'accord, paraît devoir être porté à quatre.

GRANIO-ABDOMINAL, adj., cranio-abdominalis. On a donné ce nom à la constitution individuelle dans laquelle prédominent à la fois l'influence du cerveau et celle des viscères de l'ahdomen.

Chaniologie, s. f., craniologia (xpaviov, crâne, lóyos, disconrs); exposé des inductions qu'on pent tirer des protubérances que présente la surface du crâne, relativement aux penchans et aux dispositions morales de chaque individu.

CRINGMETRIE, S. f., craniometria (ucaciano despor, mesure); art d'emplore certaines déterminations mathématiques pour réduire les gradations diverses de la capacité du crâne à un petit mombre de formules simples.

Chinoscopie, s. f., cranioscopia (xozrio, criae, coordo, ) l'estamine); inspectios du criae, exploration de cette bolte osseus, avant pour but de faire connaitre totate les particularités qu'elle préente; art de recomaitre le développeent des parties du cerveau, des orques particuliers ou des conditions matrielles de l'intelligence, d'après la confignation extérierre du criae. Synonyme de craniologie.

CRANIOMANCIE, s. f., craniomantia (χρακίσι, crâne, μαντία, divination); art de deriner les dispositions morales d'une personne, d'après l'inspection de son

crane ou de sa tête.

CRANIO-THORACIQUE, adj., cranio-thoracieux; épithète donnée à la constitution des individus chez lesquels les organes de la poitrine et le cerveau exercent une influence prédominante.

CRANDLOGIE, V. CRANIOLOGIE.

Chanssac, village du département de l'Averon, à six lieues de Rhodez, qui possède des eaux minérales ferrugineuses acidules froides, connues depuis longtemps.

CRARTÈRE, adj., cranter, χραντήρ (χραίνα, j'achève); nom donné aux dernières dents molaires, ou dents de sagesse.

Garaud, s. m., fieus; excroissance threuse qu'ou croit de la nature du cancer, et qui a son siége à la fourchette et aux talons. | Nom par lequel quelques chirugiens désignaient autrefois certaiues tumeurs fibreuses de la face.

Charaudine, s. f.; ulcère qui a son siègeà la couronne et à l'origine du sabot. Chass, s.f., crasis (κεράννυμι je mêle);

composition des diverses parties d'un liquide. Crase du sang, des humeurs. Quelques auteurs se sont sei vis de ce mot dans le sens de tempérament, constitution.

CRISPEDON, s. m.; chnte ou relâchement de la lnette. CRISSAMENTUM, lie, dépôt; mot latin

employe ponr désigner la partie coagulable du sang.

CRISSE, s. f.; sorte d'enduit malpropre qui recouvre la peau. Il est l'effet de l'exhalation qui se fait à sa surface, on

bien il est forme par la poussière qui s'y attache. Chaure (la), village près d'Autnn, où

l'on trouve des eaux minérales salines.

Chayrux, adi.; qui a rapport à la craie.

—Acide crayeux; nom donné par Keir à l'acide carbonique.

CREMASTEI, 5. m., oremaster, zopiaza-Tho (xopizās), jesuspends); jom d'un faiscean musculaire très-mince, et quelquefois peu apparent, quise détache du muscle oblique interne du bas-ventre, traverse l'anneau inguinal, vient s'épanouirantour de la tunique vaginale, et sert à soulever le testicule, auquel il imprime de légers mouvemens.

Cabar, s. f., cremor, nom que l'on donne à des sepèces de boullies que l'on fait avcc les farines de différentes graines t telles sont les crèmes de riz, d'orge, d'oroine, etc. Substance blanche ou jaundtre, molle, onctueuse, épaisse topaque, qui monte à la surface du lait quand on l'abandonne à lui-même, à la température ordinaire. C'est un composé de la matière butyreuse, mélée avcc une certaine quantité de sérum et de matière ca-sécuse.

Crème de chaux; pellicule de sous-carbonate de chaux qui se forme à la surface de la dissolution d'oxide du calcium quand on la laisse exposée à l'air.

Crème de tartre, cremor tartari; nom vnlgaire du tartrate acidule ou surtartrate de potasse.

CRÉMNONCOSE, s. f., cremnoncus; tumeur occupant les lèvres de la vulve.

CRÉMOCARPE,, s. m., cremocarpon (χριμάω, je suspends, χαρπός, fruit J. Mirbel appelle ainsi le fruit des ombellifères, ou la carpadile de Desvaux, la polachêne de Richard.

CRENE. V. CRENELE.

CRENELÉ, adj., crenatus; qui est découpé sur le bord en dents arrondies et séparées par des angles rentrans aigus. Terme de botanique.

Canarague, s. f., crena, crenatura; division en forme de dent obtuse, qui est perpendiculaire au bord de la partie sur laquelle on l'observe. Les anatomistes donnent ce nom aux petites dents qui garnissent les os plats du crâne, et qui servent à leur engrenure mutuelle.

CRENULE, adj., crenulatus; qui presente un grand nombre de petites crénelures.

Chéritant, adj., qui crépite. Lacinnee appelle râle crépitant, le bruit que fait

nie au premier degré et l'ædème du ponmon , à cause de l'analogie qu'il a ayec celui qu'on détermine en pressant un poumon sain entre les doigts.

CREPITATION, s. f., crepitatio (crepitare, craquer, pétiller); bruit que produisent certains sels sur le fen. | Sorte de craquement particulier, sensible au toncher et souvent à l'oreille, qu'on produit en saisissant un membre fracturé an-dessus et au-dessous de la fracture, et en faisant mouvoir les mains en sens inverse, comme pour frotter les fragmens l'un contre

l'autre. CREPU. adj., crispus .- Cheveux cripus, qui sont très-frisés naturellement, comme ceux des nègres. - Feuilles crépues, qui sont ondulées et garnies de petites rides très rapprochées sur leurs bords.

CRESSON, s. m.; nom vulgaire de plusieurs plantes, qui sont toutes également antiscorbutiques .- alenois , lepidium sativum. - de fontaine, sisymbrium nasturtium. - d'Inde, tropæolum majus. - de Para , spilanthus oleraccus .- sauvage , cochlearia coronopus. Les denx premières plantes figurent seules sur nos tables.

CRÉTE, s. f., crista. Les anatomistes donnent ce nom à des saillies que présentent certains os. - Crête iliaque, ou de l'os des tles , bord supérieur de l'ilion. -Créte ethmoidale, ou apophyse crista galli. - Crête du tibia, bord antérieur de cet os. - Crêtes du clitoris, nom donné aux nymphes par Winslow. | Excroissance frangée qui se développe ordinairement au pourtour de l'anus, de la vulve et de la base du gland, et qui est due au virus syphilitique.

Crête de coq. V. CRÉTE.

Crérin, adj. et s. m.; affecté de crétinisme, c'est-à-dire idiot et goîtreux. Les crétins n'ont d'autre sentiment que celui de la faim ; ils sont fort souvent enclins à la plus sale déhauche.

CRÉTINISME, s. m.; idiotisme ordinairement accompagné de goître énorme, souvent héréditaire, endémique dans les vallées subalpines, et que l'on peut considérer comme un état très-voisin de l'animalité, ou qui peut-être même lui est inférieur.

CREUSET, s. m., crucibulum ; vase de terre ou de métal, moins large au fond qu'à l'onverture, et capable de soutenir un feu violent, dans lequel on opère la fusion et la calcination des substances qui exigent beauconp de calorique.

CREUX de l'estomae ; nom vulgaire de l'épigastre.

CREUZOT, montagne voisine du Mont-Cénis, d'où sort une source d'eau minérale froide salino-ferrngineuse.

CREVASSE, s. f.; on nomme ainsi en médecine vétérinaire des fissures qui se manifestent au pli des patnrons des chevaux et des bêtes asines, et desquelles découle une humeur acre et fétide qui en corrode les parois.

Cni, s. m., clamor ; explosion de la voix, qui exige une inspiration profonde, suivie d'une expiration forte, rapide et entrecoupée, et qui sert à exprimer toutes les émotions vives et sondaines.

Cri de l'étain : bruit particulier que l'étain produit quand on le ploie.

CRIBLÉ, adj., cribrosus (criblum, crible ); qui est percé de trous comme un crible. - Lame criblée de l'ethmoïde, portion supérieure et horizontale de cet os, ainsi appelée à cause des nombreux trous qu'elle offre pour le passage des filets du nerf olfactif.

CRIBLEUX , adj. , cribrosus (criblum , crible ) ; qui est percé de trous comme un crible. Os cribleux , nom donné par Bartbolin à l'os ethmoïde. - Tissu eribleux . ou cellulaire.

CRIBRATION, s. f., cribratio (cribrum, crible ); opération pharmaceutique qui consiste à passer une substance à travers un crible, pour séparer les parties grossières des plus fines. CRIBRIFORME , adj. , cribriformis (cri-

brum, crible); qui ressemble à un crible. Les anciens anatomistes ont appelé l'ethmoïde os cribriforme. - Membrane cribriforme, nom donné par Osjander à la membrane caduque de l'œuf humain.

CRICEAL, s. m. Geoffroy Saint-Hilaire donne ce nom à la quatrième paire d'os auxiliaires des arcs branchiaux, situés à la région hyoïdienne chez les poissons.

CRICO-ARYTÉNOÏDIEN , adj., crico-arytenoideus; qui a rapport aux cartilages aryténoïde et cricoïde. - Articulation crico-aryténoïdienne, arthrodie qui mit ensemble ces denx cartilages. - Muscle crico-aryténoïdien latéral, étendu de la base du cartilage aryténoïde au bord supérieur du cricoïde. - Muscle crico-aryténoidien postérieur, étendu de la partie postérieure du cartilage cricoïde à la base de l'aryténoîde. - Muscle crico-aryténoidien supérieur, nom donné par Winslow à une portion du muscle aryténoidien.

CRICOIDE, adj., cricoides, cricoideus, annularis, cymbalaris, xpixosions (xpixos suncau, tides, forme); qui a la forme d'un annéan. On donne ce nom à un cartilage placé à la partie inférieure du larm, entre le thyroïde et le premier arceaude la trachée-artère, et qui a beanconp plus de hautenr en arrière qu'en dérant.

CRICO-PHARYNGIEN, adj., crico-pharyngezs; qui est en rapport avec le cartilage cricoïde et le pharynx. Winslow appelait ainsi quelques fibres du constricteur inférienr du pharynx, qui provien-

nent du cartilage cricoïde.

Cito-thyroidien, adj. et s. m., cricohyroideus; qui est en rapport avec les caridages cricode et thyroide.—Musclo crico-thyroidien, quise porte obliquement de l'un à l'antre de ces cartilages.—Memhuna crico-thyroidienno, tendue aussi de l'un à l'autre.

Cricothyro-pharyngien, adj. et s. m., cricothyro-pharyngæus; nom donné par Dumas au muscle constricteur inférieur

du pharynx.

Crico-trachéat, adj., crico-trachealis; épithète donnée à la membrane qui unit le cartilage cricoïde au premier arceau de la trachée-artère.

Can, s. m.; poil rnde et long qui vient au cou et à la queue des chevaux

et de quelques autres animaux.

Cauat, s. m., crinate; instrument de chirugie, qui tire son nom d'une petite pelote remplie de crin, à l'aide de laquelle il exerçait nne compression sur les tumeurs et sur les fistules lacrymales. Son usage est abandonné.

CHINERS, s. f., juba; assemblage de poils qui recouvrent la partie supérieure du con ou de l'encolure du cheval.

Ganos, s. m., orino; genre de vers intratinaut dont le corps est allongé, oylindrique, grele, nu, et attéuné vers ste deur extrémités, moins toutleciós vers la tète que vers la queue, et dont la téte et gamie de deux pores latéraux. Il parti certiain que les crinons n'existent point chez l'homme, et qu'on les routes seulement chez les animaux.

Carocane; nom donné à des trochisques employés par Paul d'Egine pour déterger des ulcères de mauvais carac-

Cass., s. f., crisis, xpiou, (xpoopuz, , i juge); ellort de la nature qui tend à mentaliser l'action d'une cause morbique. Sécrétion dont le rétablissement annonce cet ellort conservateur. La crise des pas vojours salutaire; lorsqu'elle se lait sans évacuations, on l'appelle lysis.

Pour être régulière, il l'aut qu'elle arrive à certains jours, et qu'elle soit précèdée de certains plénomènes; pour qu'elle soit compête, il l'aut qu'elle soit suivie du rétablissement parâit du malade. I Aujourd'hui on ne voit plus dans les eries que le retour des fonctions au rhythme normal, par l'effer de la diminution de l'êtat morbide local qui avait enrayé le mouvement vital dans plusieurs organes, et particulièrement dans les sécréteurs : par conséquent la crise annonce la fin de la maladie, mais elle n'est pas un moyen de guérison employé par la nature.

Caisparion, s. f., crispatura (crispare, rider); contraction, resserrement. Les gens du monde disent que leurs nerfs sont crispés, sans savoir ce que c'est qu'un nerf.

Cassé, adj., crispatus; qui est contracté, reserré. Se dit des vaisseaux capillaires dont les parois se rapprocheut par l'effet de l'irritation que causent l'instrument et le contact de l'air, à la suite d'une plaie ou d'une opieration, ce qui fait que l'hémorrhagie n'a pas lieu immédiatement. Le vulgaire dit d'une personne qui éprouve de légers mouvemens convulsifs, le plus souvent partiels, qu'elle a les nerts crispis. En botanique ce mot est synonyme de crépus.

CRISTA-GALLI, s. f.; nom sous lequel on désigne une apophyse qui s'élève perpendiculairement au dessus de la lame criblée de l'os ethmoïde, et à laquelle on a cru trouver quelque ressemblance

avec la crête d'un coq.

Cristal minéral; masse opaque et comme vitreuse, que forme le nitrate de potasse quand on le laisse refroidir, après lui avoir fait subir la fusion ignée.

Castalana, s. m. acostallinas, lons crystallina, lons crystallina, lons crystallina, lons crystallinas, corps lenticulaire et transparent, situé entre le corps vitré el l'humeur aqueus de l'œi, à l'union du tiers antérieur de cet organe avec ses deux tiers posterieurs. Il se compose d'une substance extérieure molle, et d'une autre intérieure formant un noyau solide, dans lequel on aperçoit un grand nombre de couches ellipsoides, on l'appelle pre de couches ellipsoides, on l'appelle

temps critique, age critique, chez les fem-

mes. l'époque où elles cessent d'être ré-

GROCHET, s. m., hamus; petit crcc;

glées.

aussi humeur cristalline, corps cristallin, lentille cristalline.

CRISTALLINE, s. f., crystallina (zovota)λος, cristal); phlyctène remplie d'un liquide séreux, dont la circouférence est rouge, violacée, et qui se manifeste an prépuce on au pourtonr de l'anns. Elle n'est pas toujours nn symptôme de l'infection syphilitique, quoiqu'elle se développe à la suite des mêmes actes qui occasionent celle-ci.

CRISTALLISATION , s. f. , crystallisatio (xovolalloc, cristal); action par laquelle les molécules intégrautes d'une substance inorganique homogène, suspendues dans un fluide quelconque, se réunissent et donnent naissance à des polyédres réguliers, semblables à cenx de la géométrie. On peut aussi moius restreindre la signification de ce mot, et dire qu'il exprime l'opération en vertu de laquelle un corps passe de l'état gazeux ou fluide à l'état solide, en prenant une forme plus ou moius régulière.

CRISTALLOGRAPHIE, s. f., crystallographia (χρύσιαλλος, cristal, γράφω, je décris); partie de la physique et de l'histoire naturelle qui traite de la description des formes régulières qu'affectent les minéraux, et des lois en vertu des-

quelles ils prennent ces formes.

CRISTALLOÏDE, adj., crystalloides (χρύσlαλλος, cristal, είδος, forme). On donne ce nom à la capsule fibreuse, mince et transparente, qui enveloppe le cristallin sans y adhérer, et qui est logée dans uu dédoublement de la membrane hyaloïde. On l'appelle anssi capsule cristal-

CRISTALLOMANCIE, s. f., cristallomantia (xρύσθαλλος, cristal, μανθεία, divination); art de lire l'avenir dans les figures qui se forment à la surface des métaux bien

polis.

CRISTALLOTECHNIE, s. f., crystallotechnia (χρύσιαλλος, cristal, τέχνη, art); art de faire cristalliser les substauces minérales susceptibles de prendre des formes régulières.

CRISTAUX de Vénus ; ancieu nom de l'acétate de deutoxide de cuivre.

CRISTÉ, adj., cristatus, qui est garni d'une crête. | Terme de botanique.

CRITHE, s. m., hordeum (xo:07, orge); orgelet. CRITHOMANCIE, s.f., crithomantia (xpibn, orge, parleia, divination); art de lire l'a-

venir dans la farine d'orge répandue sur la tête d'une victime. CRITIQUE, adj., criticus; qui appartient

iustrument de chirurgie, en acier on en fer, dout le nom indique la forme, et dont on se sert pour saisir et attirer audehors, par quelque partie du corps, le fœtus dout on veut aider l'expulsion. Il y a des crochets mousses, aigus, ronds,

eugaînés, etc. | Se dit des dents laniaires, angulaires on canines du cheval. On croit que les jumens qui ont des crochets sont stériles.

CROCHU, adj., arcuatus. Un cheval crochu est celui qui a les jarrets trop près l'un de l'autre : on le dit encore jarretier .-Os crochu de Bourgelat; suscarpien, Gi-

CROCIDISME, s. m., crocidismus (xp: xιδίζω, j'arrache des flocons); mouvement automatique par lequel certains malades chercheut à ramasser du duvet sur leurs couvertures, ou à chasser des flocons dans l'air.

CROCUS martis adstringens; ancien nom du tritoxide de fer.

Crocus martis antimoniatus Stahlii: mélange d'oxide de fer et d'antimoine. Crocus martis aperiens; mélange de deutoxide et de sous-carbonate de fer,

qu'on obtient en exposant le métal à la rouille. Crocus martis tertius Lemery; ancien nom du tritoxide de fer-

Crocus martis Zwelferi cachecticus; oxide de fer obtenu par la déflagration

du métal avec le nitrate de potasse. Crocus metallorum; hydro-sulfate d'antimoine demi-vitreux. Il est très-employé dans la médecine vétérinaire.

CROISÉ , adj. , decussatus , cruciatus ; disposé en forme de croix. On appelle ligamens eroisés deux faisceaux fibreux très-forts qui se trouvent dans l'intérieur de l'articulation du genou. | On dit de la paralysie qu'elle est eroisée, lorsqu'elle affecte nn bras d'un côté et une jambe de l'autre.

CROISETTE, s. f., valentia cruciata; plante aunuelle de uos climats, qui appartient à la polygamie monoëcie et à la famille des rubiacées. Elle est un peu astringente, ce qui la fait regarder comme vulnéraire.

Choissance, s. f., crescentia ( erescere, croître); se dit plus particulièrement de

homme, en parlant de son développement dans le sens de la hauteur. | Croisarnees, nom vulgaire donné à de petites tameurs qu'on nomme encore croisans on glandes de croissance, et qui sont formées par l'engorgement léger et doulonreux des ganglions lymphatiques chez les enfans.

CROISSANT, s. m., arcus; éminence semi-lunaire qui survient à la sole de corne près de la pince de certains che-

vaux affectés de fourbure.

Choix de fer, s. f., crux ferrea; instrumentimaginé par Heister, pour maintenir les fragmens de la clavicule fracturée, sur la branche transversale duquel il fixait les épaules pour les porter en arrière, tandis que la branche verticale descendait le long du dos, et était attachée par une espèce de ceinture qui partait de son extrémité, et faisait le tour de l'abdomen. Il n'est plus usité.

Croix de Malte, s. f., splenium cruciatum; sorte de compresse à laquelle on donne la forme d'une croix de Malte, en prenant un morceau de linge carré qu'on plie en quatre, et auquel on fait, avec des ciseaux, nne incision qui part des quatre angles réunis qu'elle divise, et qui arrive jusqu'auprès de son centre. La croix de Malte sert principalement dans le pansement des parties saillantes, comme le moignon d'un membre , d'un doigt, de la verge, etc., qui ont subi nne amputation. La demi-croix de Malte se fait avec un linge carré dont on divise seulement deux angles.

CROSSE, s. f., arcus. Les anatomistes donnent ce nom, ou celui d'arcade, à des portions du système vasculaire qui sont effectivement courbées en manière

de crosse.

Crosse de l'aorte, arcus aortæ; courbe que l'aorte décrit à sa sortie du cœur, et avant de prendre le nom d'aorte pecto-

CHOTAPHE, s. m., crotaphium (xpóravoc. tempe); céphalalgie ayant son siège aux régions temporales.

CROTAPHITE, s. m., crotaphites, xpoταρίτης (χρόταφος , tempe); nom donné quelquefois au muscle temporal.

CROTONE, s. m., xpotov. On a donné ce nom à une sorte de tumeur fongueuse qui se développe sur les os.

Chour, s. m.; nom écossais, sous lequel on a désigné une nuance de l'inlammation du larynx, de la trachée-artere et des bronches. Cette affection, particulière aux enfans, a pour caractères

distinctifs d'être promptement suivie de la formation d'une pseudo-membrane qui revêt l'intérieur du conduit aérien, et de prodnire la dyspnée, la suffocation, et cette altération de la voix que l'on a comparée au chant d'nn jeune coq, ou à la résonnance que détermine l'air insufflé dans un tube d'airain. On a appelé encore le croup angine laryngée, trachéale, membraneuse, angina larvngea, trachealis, membranosea, suffocatio stridula ou cynanche stridula.

Choupade (la), s. f., saltus. C'est un saut relevé qui tient le devant et le derrière du cheval dans une égale hauteur, sans montrer ses fers.

CROUPAL, ádj.; qui appartient au croup.

Voix croupale, son croupal.

Choupe, s. f., equi tergum; région qui s'étend de la terminaison des reins jusqu'à l'origine de la queue.

Choupion , s. m. , uropygium ; nom valgaire de la portion inférieure et postérieure du bassin, de celle qui répond au coccyx.

CROUTE, s. f., crusta; c'est la réunion ou l'assemblage de petites plaques produites par le desséchement d'nne matière séreuse ou purulente : croûtes varioleuses, dartreuses - Croutes laitcuses, crusta lactea; éruption exanthématique qui se montre au cuir cheveln et au visage chez les enfans.-Croûte inflammatoire. Vov. CODENNE.

Cau, adj., crudus; qui n'est pas cuit, ou qui n'est pas mûr. Matières crues , celles qui n'ont pas été suffisamment élaborées. Métaux crus, ceux qui n'ont subi aucune préparation, qui sont à l'état natif.

CRUCIAL, adj., crucialis; qui a la forme d'une croix.

Chucifères, s. f. pl., crucifera (crux, croix, fero, je porte); famille de plantes dycotylédones, polypétales, à étamines hypogynes, qui sont pour la plupart alimentaires ou médicamenteuses et antiscorbutiques. C'est à ce groupe qu'appartiennent le chou, le navet, le radis, le cochléaria, le raifort, le cresson, la moutarde, etc. Toutes ces plantes contiennent de l'azote. Elles sont plus on moins stimulantes.

Chuciformis, adj., cruciformis; qui est disposé en croix. - Corolle cruciforme, celle dont les pétales, au nombre de quatre, sont opposées deux à deux, en manière de croix. - Ligamens cruciformes ou croisés.

CRUDITÉ, s. f., cruditas; ce mot dé-

signait antrefois les matières que l'on supposait avoir été mal élaborées par

nos organes.

Caron, s. m.; terme dont la signification est très-vague, et qu'on a employe pour désigner le sang entier, le caillot, la matière colorante, ou même seulement la partie rouge de la couenne ou du caillot.

CRUBAL, adj., éruralis (crus, membre abdominal); qui appartient ou qui a rapport à la cuisse, au membre abdominal .- Arcade crurale ou inguinale, ligament de Fallope, ligament de Poupart, portion interne du bord inférieur de l'aponévrose du mnscle graud oblique du bas-ventre , qui se fixe d'une part au pnbis, de l'autre, à l'épine antérieure et supérieure de l'os coxal, et qui limite en devant une excavation circonscrite en arrière par ce dernier. — Artère crarale . étendue depuis l'arcade jusqu'à la gouttière aponévrotique du muscle grand adducteur de la cuisse. Chaussier appelle artère crurale le trone qui s'étend depnis l'iliaque primitive jusqu'aux tibiales. -Muscle crural, nom donné quelquefois an ventre moven du tricens.-Nerf crural, le plus externe des trois cordons de terminaison du plexus lombaire, qui naît des branches extérieures des quatre premiers uerl's de cette région, et dont les branches se distribuent à la partie antérieure et interne du membre pelvien .-Plexus crural . Ch. réunion des branches antérieures des quatre dernières paires de nerfs lombaires et des quatre premières paires sacrées. - Veine crurale, disposée de même que l'artère.

GRYMODE, χοριμόδης (χοριμός, froid): nom donné anciennement à une fièvre accompagnée de chaleur très-forte à l'intérieur et de froid à l'extérieur.

CRYPSORCHIS, s. m., erypsorchis (χρύπτω, je cache, ὄρχις, testicule); vice de conformation de ceux dont les testicules restent cachés dans l'abdomen.

CRYPTH, s. f., crypta (xxvrilog, caché), Ce nom, ou celui de pólicule, est donné à de petites poches membranenses et vasculaires, situtes dans l'épaissem de la peau et des membranes muqueuses, à la surface desquelles elles versent des liquides de diverse nature.

Carrockenate, s. m. (κουπίος, caché, κτραλή, tête); nom donné par Geoffroy-Saint-Hilaire anx monstres qui ont une tête avec des extrémités antérieures, mais dout la tête, très-petite et non apparente an-dehors, se trouve réduite à nn assemblage de pièces osseuses portées sur une colonne cervicale droite.

Cartrocane, adj., cryplogamus (prorto, caché, yáncs, mariage); nom dosné autrefois anx plantes dans lesquelles on ue voit pas uettement, on l'on n'aperçoit même point du tout les organes sexuels, et réservé anjourd'hui pour ésigner celles qui ont ces organes peu apparens ou cachés.

Chrystogamia (μουπ. 7ος, caché, γάμος, mariage); nom de la vingt- quatrième classe du système de Linné.

Chyptopyique, adj., cryptopyicus (χούπτω, je cache, πύον, pus); nom donué antrefois à un état morbide entreteuu par

un abcès occulte. CUBITAL, adj. , cubitalis ; qui est en rapport avec le cubitns, ou avec la partie interne et postérieure de l'avant-bras. -Artère cubitale, la plus volumineuse des branches de la radiale, qui s'étend depuis le pli du coude insqu'à l'arcade palmaire superficielle. - Muscle cubital antérieur ou interne, cubito-carpien, Ch.: qui s'attache d'une part à la tubérosité interne de l'humérns et à l'olécrâne, de l'autre à l'os pisiforme, et qui sert à fléchir la main. - Muscle cubital postérieur ou externe, cubito-sus-métacarpien, Ch.; étendu de la tubérosité externe de l'humérus à la partie interne et postérieure du sommet du cinquième os du métacarpe, et servant à étendre la main.-Naf cubital, branche du plexus brachial (cubito-digital, Ch.), qui se porte aux deux derniers doigts de la main. - Veines cubitales, qui vont se jeter dans la basilique .- Attelle cubitale , attelle que Dupuytren ajoute au bandage ordinaire des fractures du radius. C'est une bande de fer, recourbée sur son plat dans son quart inférieur, qu'on place sur le côté externe de l'avant-bras, la convexité de la courbure regardant le bord cubital dela mainet sur laquelle on ramèue cette partie, qui

teud à se renverser en dedans.

Cubito-carpian, adj. et s. m., cubito-carpianus; nom donné par Chaussier au

mnscle cubital interne.

Cubito-cutané, adj., cubito-cutaneus;
nom donué par Chaussier au nerf cutane

interne.

Cubito-digital, adj., cubito-digitalis;
nom donné par Chanssier au nerf cubitol

Cubito-métacarpien oblique (Girard); l'exteuseuroblique du canou (Bourgelat)-Cubito-palmaire, adj., cubito-palmaris; nom donné par Chaussier à la portion de l'artère cubitale qui s'étend depuis le poignet jusqu'à sa terminaison.

Cubito-phalangettien commun, adj., abito-phalangettianus communis; nom donné par Chaussier an muscle fléchisseur profond des doigts de la main.

Cabto-radial, adj., cubito-radialis; sou don-par Chaussier au muscle carré pounteur. — Articulation cubito-radiale spainteur, formée par la petite cavité disquade du cubius, reçue au côté intende du circofférence de la tête du reliui.—inférieure, résultant de la tête du cubius reque dans une facette concare de la partie inférieure et interne du reclius.—inférieure et interne du reclius.

Cubito-sus-métacarpien, adj. et s. m., cubito-suprà-metacarpianus; nom donné par Chaussier au muscle cubital externe. Cubito-sus-métacarpien du pouce, adj.

ets. m., cubito-suprà-metacarpianus pollais manus; nom donné par Chaussier au muscle long abductenr du pouce.

Cubito-sus-palmaire, adj. . cubito-supri-palmaris; nom donné par Chaussier à une artère que la cubitale fournit un peu an dessus du poignet, et à une veine correspondante.

Cubito-sus-phalangettien de l'index, adj. ets. m., cubito-suprà-phalangettianus secundi digiti manûs; nom donné par Chaussier au muscle extenseur propre du doigt indicateur.

Cubitosus phalangettien du pouce, adj. ets. m., cubitosuprà-phalangettianus pollicis manûs; nom donné par Chaussier au muscle long extensenr du pouce.

Cubito-sus-phalangien, adj., cubitosuprd-phalangianus; nom donné par Chaussier au muscle court extenseur du

Conres, s. m., cubitus, ulna, xwitro; nom d'un des deux os de l'avant-bras, parallèle au radius, un peu moins long que lui, irrégulier, et un peu moins voluminen à son extrémité inférieure qu'à la upérieure, qui s'articule avec l'hnmémis, le radius et l'os pyramidal, et dont la stille supérieure et postérieure forme le coude.

Craobs, adj. et s. m., cuboides, xutendig, tubes, cube, fides, forme); nom donné à l'un des os du tarse, à cause de a forme à peu près cubique. Cet os, situé à la partie externe du pied, s'articule avec le troisième cunéiforme et les deux derniers métatarsiens.

Creoïno-calcanien, adj., cuboido-cal-

au calcaneum. — Articulation cuboido-calcanienne, arthrodie affermie par trois ligamens.

Cuboido-scaphoidien, adj., cuboido-scaphoidcus; qui appartient au cuboïde et au scaphoïde. — Articulation cuboïdo-sca-

phoidienne.

Gueullais, adj., eucullaris (eucullus, capuchon); ancien nom du muscle trapèze, à cause de sa ressemblance avec le capuchon d'un moine renversé sur le dos, quand on le contemple accollé à son congénère.

CCCLLAN, s. m., cucullanus (cucullus, capuchon); genre de vers intestinaux, étrangers à l'homme, dont le corps allongé, cylindrique, élastique, obtus en devant, pointu en arrière, se termine par une bouche orbiculaire, située sous un capuchon stric.

CCCCLLANDRAM, adi, cuculliformis;

roulé en cornet. I Terme de botanique. Cecrum, s.m., cucupha, cuedulas, pileus, sacculus cephalicus; sorte de bonnet à double fond, dont les deux fonds renferment nn mélange de pondres aromatiques auxquelles du coton sert d'excipient, afin que ces poudres ne se ramassent pas vers un seul point. Ce bonnet est piqué. C'était autrefois un reméde cérbalique.

Grounivan, s. m.; nom d'une espèce de tonia, dont les anneaux ressemblent à des semences de courge, lorsqu'ils sont détachés. Les anciens considéraient tantôt les anneaux isolés du tœnia comme des vers distincts, tantôt les tonia comme des vers distincts, tantôt les tonia comme des assemblages de cucurbitains comme des assemblages de cucurbitains atrachés à la suite les uns des autres.

CUCURITE, s. f., cucurbita; portion de l'alambic qu'on introduit dans le fourneau, et qui reçoit la substance qu'on veut soumettre à la distillation.

Cunowa, dans le comté de Glatz, en Angleterre, possède une source d'eau minérale ferrugineuse acidule, dont la température s'élève à 48 degrés et demi F.\_

Gun, s. m., corium (caro, chair); peau de certains quadrupèdes, qu'on a rendue plus solide, imperméable à l'eau et incorruptible, par le tannage.

Cuir chevelu; nom donné à la portion de la peau de la tête de l'homme qui est couverte par les cheveux, parce qu'elle a un tissu plus serré, plus dense et plus compacte.

CUISSART, s. m.; nom bizarre donné par Malacarne à l'accessoire du pied d'Hippocampe, Coisse, s. f., crus, femur, coxa, μηρὸς; portion du membre inférieur qui s'étend depuis le bassin jusqu'au genon.

Gusson, s. f., urentis doloris sensus; sentiment incommode de chaleur et de douleur produit par nue piqure, une brilure, on le contact d'un corps irritant sur une partie déjà très-sensible. Cuisson est anssi synonyme de oction.

Guyar, s. m., cuprum, as; métal solide, d'un nonge rosé, très-brilant, plus dur que l'or et l'argent, plus sonore que tons les autres métaux, très-malléable; le plus ductile des métaux après l'or, le platine et l'argent, qui acquiert une odeur dèsagréable par le frottement, s'oxide difficilement l'air libre, et brûle en répandant une flamme verte. l'ar lui-même il est sans action nuisible sur les corps vivans, mais on doit craindre qu'introduit dans les voies digestires, il ne se convertisse en oxide, lequel est très-véuéneux.

Cuivre faux; nom donné au nichel

vers la fin dn 17° siècle. Cuivre jaune; alliage de cuivre et de

Cuvasux , adj. ; qui est de couleur de

cuivre.
CULBUTE, s. f.; mouvement qu'on présumait être exécuté par le fortus à la fin du septième mois de la grossesse, et au moyen duquel sa tête se trouvait vers l'orifice de l'ntérns: ce mouvement est

de toute impossibilité.

GUL-DE-POULE. Les vétérinaires appellent de ce nom les nleères dont les bords
sont saillans et renversés en dehors.

CULILAWAN. V. ECORCE de Culliawan. GUIMIFÉRE, adj., culmiferus (culmus, chanme, fero, je porte); uom donné aux plantes qui ont un chaume pour tige,

comme tontes les céréales.

GULERLARS, adj., qui a la forme d'un conteau. —Cautère cuttellatie, c'est celui qu'on nomme encore couteau de feu, et qui sert pour la cautérisation transcurente. Son extrémité cantérisante a la forme d'une petite hache, dout le dos a environ quatre lignes d'épaisseur, et dont le tranchant, qui est mouse, forme et quart d'un cercle d'un ponce ou d'un ponce et demi de rayou.

Cron, s. m., cuminum cyminum; plante herhacede de la pentandrie digynie et de la famille des ombelliferes, qui croît naturellement dans le Levant. Ses graines ne different point de celles de l'anis, pour l'odeur, la saveur et les propriétés. CUMIN des prés. V. CARVI.

Cunten, adj., cuneenus; qui a rapport aux os cuuéiformes. — Articulations canéennes, celles qui unissent ces os entre eux et avec le scaphoïde.

Cuneiforme, adj., cuneiformis; qui a la forme d'un coin. - Cette énithète a été donnée an sphénoide et à l'os pyramidal. - Os cunéiformes, faisant partie de la seconde rangée du tarse, et an nombre de trois, qu'on distingue par les noms unmériques de premier, second et troisième, en comptant de dedans en dehors. -Tabercules cunciformes; ce sont deux cartilages peu consistans qui occupent le sommet des aryténoïdes et l'intervalle existant eutre cenx-ci et l'épiglotte. | Se dit, en botanique, de toutes les parties qui s'élargissent en manière de coin, depuis leur base jusqu'à leur sommet , lequel est obtus. Feuilles, filets des étamines, pétales cunéiformes.

Cunéo-cupoïbin, adj., cuneo-cuboi deus; qui appartient an cuboïde et à l'os cunéiforme. — Articulation cunéo-cuboidienne, celle par laquelle s'unissent ensemble le cuboïde et le troisième cunéiforme.

Cunéo-scaphoïdeus, adj., cunco-scaphoideus; qui appartient an scaphoïde de à l'os cunéiforme. — Articulation cunéoscaphoïdienne, arthrodie établie entre le scaphoïde et les trois cunéiformes.

CUPULAIRE, adj., cupularis (cupula, petite coupe); en forme de petite coupe. Cautère cupulaire, sorte de cautère en forme de cupule, dont on faisait autrefois usage pour cautériser la peau du crâne.

Cureux, s. f., cupula; assemblage de petites bractées écailleuses, serrées av tour de la fleur, et persistantes, qui entourent la base du fruit, ou l'enveloppent entièrement à l'èpoque de sa matu-

Curulé, adj., cupulatus; qui est muni d'une cupule. Fleur cupulée, fruit cupulé.

CUPULIFÈRE, adj., cupuliferus; qui porte uue cupule. CCRABILITÉ, s. f.; qualité d'une mala-

die susceptible d'être guérie. CURABLE, adj., sanabilis; qui peut être

CCRATIF, adj.; qui a rapport à la cure d'une maladie.—Indications curatives, se dit de celles qui déterminent le mode de traitement à employer.—Traitement eratif, celui qui est mis en œnvre pour guérir une maladie. Dans ce dernier sens. m dit : moven curatif, methode curative.

CCRATION, s. f., curatio, sanatio; réunion on disposition générale des movens employés pour guérir une maladie.

CURCUMA long, curcuma longa; plante des Indes orientales, dont la racine, qui a l'odeur du safran et du gingembre, est employée comme condiment par les Indiens, et jouit de propriétés stimulantes fort énergiques.

Curcuma rond, curcuma rotunda: racine d'une plante des Indes orientales. mi fait partie de la monandrie monograie et de la familie des amomées, Elle a les mêmes propriétés que la précé-

CCECUMINE, s. f.; matière colorante isune du curcuma ; substance d'un rouge branatre, qui devient d'un beau jaune quand on l'étend dans un dissolvant, qui se fond au feu, et qui, insipide d'abord, développe avec le temps une saveur âcre et poivrée dans la bouche.

Guzz, s.f., curatio (cura, soin); guérison on terminaison heureuse d'une maladie

GUBE-DENT, S. m., dentiscalpium ; instrument fait avec un tube de plume, un morceau de corne ou d'écaille, ct dont on se sert pour enlever les portions d'alimens qui se sont introduites dans les intervalles des dents.

CURE-LANGUE, s. m., linguæscalpium; lame d'ivoire, d'écaille, de corne, etc., de forme diverse, et dont quelques personnes se servent pour racler leur langue, afin d'enlever l'enduit muqueux qui la

Cure-oreille, s. m., auriscalpium; petite curette qui sert à extraire du conduit auditif externe, soit le cérumen endurci, soit les corps étrangers qui peu-

vent s'y être întroduits.

CURETTE, s. f., cochleare ; espèce de cuiller plus ou moins profonde, dont on se sert pour opérer l'extraction des balles, des calculs on des fragmens de calculs urinaires, et de divers autres corps étrangers, principalement de ceux qui sont mous, ou dont la forme est arrondie.

CURVATEUR, adj., curvator (curvare, ourber); qui courbe. On appelle muscle cureateur du coccyx le muscle ischio-coc-

cygien.

Crevinenvé, adj., curvinervis (curvus, courbe, nervus, nervure); se dit des ienilles qui ont les nervures prolongées on une ligne courbe.

Cuscura, s. f., cuscuta Europaa : plante. parasite de la tétrandrie digynie, et de la famille des convolvulacées, qui a passé pendant long-temps pour apéritive et légérement purgative. On a décoré la cuscuta soithymum des mêmes propriétés.

Cuspide, adj. pris quelquefois subst., et alors écrit cuspide, cuspidatus; qui est terminé par une pointe. Les dents canines sont quelquefois appelées dents cuspidées, on simplement cuspides, Cotane, adi., cutaneus; qui fait partic

de la peau, ou qui s'y porte. - Absorption cutance, celle qui se fait par la peau. - Exhalation cutanée, celle qui à lieu par la peau. - Maladie cutanée , ou exanthème, affection qui frappe le tissu de la peau. - Muscle cutane, nom donné quelquefois au peaucier .- Nerf cutane interne (cubito-cutané, Ch.), la plus petite des branches du plexus brachial, qui se perd dans les tégumens de l'avant-bras et de la main. - Nerf cutuné externe (radiocutané, Ch.), plus connu sous le nom de musculo-cutané.

CUTICULE, s. f., cuticula (diminutif de cutis, peau); synonyme d'épiderme.

CUTUBUTH, s. m. Les Arabes ont appelé de ce nom une mélancolie que caractérise un état d'agitation continuelle.

CYANATE, s. m., cyanas; sel produit par la combinaison de l'acide evanique avec une base salifiable.

CYANIQUE, adj., cyanicus; nom d'un acide qui résulte de la combinaison de l'oxigène avec le cyanogène, mais dont les propriétés n'ont point encore été examinées.

CYANOGÈNE, s. m. (xuávoc, bleu, veíνομαι, j'engendre); gaz permanent, d'une odcur vive et pénétrante, soluble dans l'eau, inflammable, et brûlant avec une flamme violette, qui résulte de la combinaison du carbone avee l'azote.

CYANOMÈTEE, s. m., cyanometrum (xváνος, bleu, μέτρον, mesure); instrument imaginé par Saussure pour prouver que l'air est sans couleur, et que la teinte bleue du ciel est produite par les vapeurs suspendues dans l'atmosphère.

CYANOPATHIE, s. f., cyanopathia (xváνος, bleu, πάθος, affection); maladie bleue, aussi appelée ictère bleu; affection dans laquelle toute la peau du corps est colorée en blcu : elle est ordinairement le résultat de la communication des cavités droites avec les cavités gauches du cœur. La cyanopathic forme le onzième genre de la sixième famille, ou des angioses, de la Nosologie d'Alibert.

CYANOSE. V. CYANOPATHIE.

Cyangre, s.m.; combinaison nentre du cyanogène avec un corps simple.

Cymure de mercure; snhstance incolore, incolore, d'une saveur styptique et désagréable, qui excite la salivatiou, et qui cristallise en longe prismes à quatre pans conpés obliquement. C'est un violent poison qu'on a essayé d'introdnire dans le traitement des maladies véné-

riennes.

CYATHIFORMS, adj., cyathiformis (cyathus, verre, forma, forme); qui a la forme d'un gohelet. Corolle cyathiforme.

CYATHISCUS, s. m., cyathiscus, χυαθίσχος (χύαθος, petit gobelet); concavité d'une sonde faite en forme de cuiller.

Cycron, medicament composé de viu, d'eau, de miel, de flenr de farine d'orge

et de fromage. Gyclame, s. m., cyclamen Europæum,

L.; plante herbacée de la pentandrie monogynie, et de la famille des primulacées, qui croît dans les montagnes. Sa racine, âcre, émétique, et fortement purgative, entrait autrefois dans la composition de l'onguent d'arthanita. CYCLE, s. m., cyclus (ἀχλος, cercle);

série de movens curatifs, méthodiquement combinés pour altérer profondément la constitution d'un sujet en proje à une maladie chronique. - résomptif; il se composait de la diète et de l'inaction absolues, puis d'un passage graduel à l'usage des alimens et aux exercices accoutumés, et comprenait l'espace de ueuf jonrs. - récorporatif, augmentation successive des alimens, que l'on rendait de plus en plus uourrissans. Après ce cycle, qui durait également neuf jours, on donnait un vomitif, et on défendait les alimens sales et acres que l'on avait permis dans le second cycle. Après neuf jonrs, on revenait au premier cycle, et ainsi de suite.

Cycleau, s. m.; nom douné par Geoffroy-Saint-Hilaire à un os vertébral, impair, disposé en anneau, et toujonrs tubulaire dans les iusectes, qui, d'ahord creux, se comble bientôt, et devient le corps de la vertèbre.

Crcuque, adj.; qui appartient an cycle. Méthode cyclique, règle cyclique.

Creto-Farat, s. m.; nom donné par Geoffroy-Saint-Hilaire à l'os paraal tonchant au cycléal, c'est-à-dire à la première pièce inférieure an delà du cycléal, dans les animaux chez lesquels les pièces verté hrales sont disposées en nue seule série. CYCLOPE, s. m.; fœtus qui n'a qu'un seul œil placé au milien du front.

Cvcto-Périll, s. m.; nom donné par Geoffroy-Saint-Hilaire à l'os périal touchant au cycléal, c'est-à-dire à la première pièce supérieure an delà du cycléal, dans les animans chez lesquels les pièces vertébrales sont disposées en une seule série.

Crearonn, s. m., eveletimus (xòis, et per que per per que per

Cyesiologia (xungis,

grossesse, λέγω, j'enseigne); histoire des phénomènes de la grossesse.

CYLINDRE, s. m., cylindrus (xvlle, je roule); instrument de cuivre ou de plomh, qu'on remplit de charbon allamé, et dont on se sert pour faire chauffer l'eau des bains.

GYLINDROÏDE, adj., cylindroïdes (χύληδρος, cylindre, εΐδος, forme); qui a la forme d'un cylindre. Chaussier nomme protubérances cylindroïdes les cornes d'Ammon.

CYLLOSE, s. f., cyllosis, xύλλωσις (xvlλές, boiteux, toriu); claudication par vice de conformation ou par mutilation. CYMATODE, adj., xυματώδης; fluctuaut.

On entend par ce mot les vaciliations qu'offre le pouls chez les individus plongés dans un état de faiblesse.

GYME, s.f., cyma (xúna, partie la plus élevée de la tige); a sesemhlage de fleuts dont les pédononles parteut d'un même point, mais dont les pédicules sont inéganx, ce qui n'empéde pas les fleuts d'arriver toutes an même niveau, comme dans le cornouiller et le snrean.

CYMBUX, adj., cymosus; qui est disposé en cyme. Fleurs cymeuses.

CYNANCES OU CYNANCES, s.f., cynanche, χυνάγχη (χύων, chien, ἄγχω, j'êtrangle); sorte d'angine dans laquelle la langue; devenue gonflée, sort de la bonche comme le ferait celle d'un chien.

CYNANOER, s. m., cynanchum; gente de plantes de la pentandrie digruie, et de la famille des apocynées, dont plusieurs espèces sont utiles en médecire. Le cynanchum monspeliacum fournit la scammonée de Montpellier. On falsifie souvent le señe avec les fenilles dn cynan-

201

cham arghel, qui ont à pen près les mêmes propriétés. Les racines du cynancham comitorium sont émétiques.

CIBARTHROPIE, s. f., cynanthropia (χύων, chien, ἄτθρωπος, homme); mélancolie en manie dans laquelle le malade se croit métamorphosé en chien.

CIMQUE, adj., cynicus, xvvixòs (xvov, chien); qui tient du chien. — Spasme cynique, état convulsif des muscles d'un chié de la face.

CTRODECTOS, adj., cynodectos, xúvodnx-

les (xw, chien, dxx, je mords); qui aété mordu par un chien. Crocelosse, s. f., cynoglossum officials; plante herhacée, très-commune en municipal de partendris

sale; plante herhacée, très-commune en France, qui appartient à la pentandrie monogyniete à la famille des horraginées. Ses feuilles passent pour anodynes. Elle fait la base des pilules de cynoglosse, qui serient probablement tout à fait inertes sus l'epum qu'elles contiennent.

CTROMENS, s. f., cynorœxia, χυνορέξις (τ'ων, chiev, δρέξις, appétit); faim canie. Nom que les anciens ont donné à an appétit extraordinaire qu'éprouvent cetains malades, qui, après l'avoir satisfait, rejettent les alimens qu'ils avaient pis. C'est le plus ordinairement un symptem de la gastrite chronique.

Craceros, s.m., cynorrhodium (xúων, chien, jržev, rose); nom donné par Bersunt à des fruits pseudocarpiens, fumés par un grand nombre d'ovaires à pericarpe soudé, renfermé dans un calice charun, presque clos, mais distinct de la paroi intérienre, comme ceux des raites.

CHORRHODON, s. m. (xwor, chien, phir, oxe); nom donné au fruit de l'églantier, avec lequel on prépare, en le pilant et le délayant dans du sucre et du vin rouge, une conserve célèhre, qui est toaique et astringente.

GYNOSBATOS, s. m. (xύων, chien, βάτος,

ronce); ancien nom de l'églantier. CYPHOME, s. m., cyphoma, χύφωμα

(πφίω, je voûte); gihbosité. Cyphos, s. m., cyphos, χυφός. V. Cy-

PHOMA.

Cyphose, s. f., cyphosis, χύφωσις. V.

CYBOUR.

CYBES, S. M., cupressus sempervirens;
abre de la monoécie monadelphie, et
de la famille des conières, qui croît dans
le mid de l'Europe, et dont les fruits,
astringens, passaient autrefois pour fébritges.

CYPSÈLE, s. m., cypsele; nom donné

par Mirbel aux fruits que Desvaux désigne sous celui de stéphanos.

Cyssoris (xύσος, anus). Vogel donne ce nom à l'extrémité inférieure du rectum.

CYSTALGIE, s. f., cystalgia (χύσθις, vessie, ἄλγος, douleur); douleur ou névralgie de la vessie, dans la Nosologie naturelle d'Alibert. Elle constitue le huitième genre des uroses.

CYSTARASTROPHE, s. f., cystanastrophe (κύσλις, vessie, ἀνασβρὰφη renversement); inversion, exstrophie de la vessie, vice primitif de conformation.

Crementeraus, a. m. (wolle, vessie, xupah, tête), Geoffroy-Saint-Hilaire appelle ainsi les monstres dont le cerveau est restreint dans son développement, de sorte que les hémisphères se présentent sous la forme d'une vessie mammelonée supérieurement, que le crâne est ouvert, et que les ailes occipitales sont moins étendues, plus rapprochées, les vertèbres cervicales étant à l'Ordinaire tubaleuses.

CYSTÉOLITHE, s. m., cysteolithos, χυστεὸλίθος (χύστις, vessie, λίθος, pierre); pierre de la vessie. | Médicament propre à la dissoudre.

CYSTHEFATQUE, adj., cysthepaticus (xóglis, y ressie, firap, foie); nom donné a des vaisseaux qui paraissent exister quelquefois chez les animaux, et qui portent directement la bile du foie dans la cholécyste.

ĊΥΣΤΗΕΡΑΤΟΙΙΤΗΙΑSE, s. f., cysthepatolithiasis (χύσις, vessie, ππαρ, foie, λιοίσατς, douleur causée par un calcul). On a proposé d'appeler ainsi l'appareil d'accidens causés par la présence des calculs biliaires.

Cystiphlogie, s.f., cystiphlogia (xύσλις, vessie, φλόγω, je hrůle); inflammation de la vessie.

de la vessie.

Cyrrique, adj., cystieus; xvellxoc (xvellxoc, vessie); qui a rapport à la vessie ou a la cholecyte. — Attère expetique, fournie par l'hépatique, et qui se distribue à la vesicue du fiel. — Bile cystique, colle qui a séjourné pendant quelque temps dans la cholecyste. — Calent ou conduit cystique, ou biliaire, ou choisitine. — Canal ou conduit cystique, ou la conditaine de la consultation de la c

alcalis et leurs carbonates, qui se forme par l'action vitale pervertie des reins, et qui constitue quelquefois des calculs vésicaux. — Veines cystiques, le plus souvent au nombre de denx, qui suivent le traiet de l'artère.

Gystirragie, s.f., cystirrhagia (χύσλις, vessie, ρηγνύω, j? romps); hémorrhagie de la vessie.

CYSTERRÉE, s. f., cystirrhæa (χύσλε, vessie, βτω, je coule); écoulement abondant de mucus qui vient de la vessie, et qui sort avec l'unne chez les individus affectés de cystite. Quelques médecins ont confondu cet écoulement muqueux

avec la cystirrhagie.

Cystirts, s.f., cystitis (xóche, vessie);
inflammation de la vessie. Elle peut affecter nne on plusieurs membrane de
cet organe; le plus souvent, c'est la
membrane muqueuse. A l'état chronique, les auteurs en traitent communément sous le nom de caterrhe vésical.

ment sous le nom de catarrae vesseal.

Cystirous, s. m., cystilomus (xôrig.,
vessie, rituva, je coupe); instrument qu'a
inventé Lafaye, et qui n'est plus suite
aujourd'hui, pour inciser la capsale du
cristallin, dans l'opération de la cataracte
par extraction. Il était construit sur le
modèle du pharyngotome. Cet instrument vient de subir une nouvelle modi-

fication, imaginée par le docteur Bancal. GYSTO-EUEONOCÉEE, s. m. OU. f., cystobabonocele (χύσθις, vessie, βουδών, aine, κήλη, tumeur); hernie de la vessie à tra-

vers l'annean inguinal. Cystocele, s. m. et f., cystocele (xúolic, vessie, xήλη, hernie); hernie de la vessie urinaire. Cette espèce de hernie, qui est assez rare, peut avoir lieu par le canal inguinal, et c'est le cas le plus fréquent, par le canal crural, par le périnée, par le vagin, par le trou sous-pubien, etc. La tumeur qui en résulte est molle, flucinante, souvent transparente; elle augmente de volume quand le malade retient ses urines. Si on la presse, elle se vide, et le besoin d'uriner se fait sentir plus vivement : tels sont au moins les signes qu'elle présente quand elle est inguinale ou crurale. Dans les autres cas. elle est très-difficile à caractériser. Il faut la réduire, et la maintenir réduite à l'aide d'un braver, quand elle a son siége à l'aine, à l'aide d'nn pessaire quand elle se fait à travers les parois du vagin. Si le prolongement de la vessie à l'extérieur est adhéreut et irréductible, on conseille de le vider en pressant dessns, et d'appliquer derrière nn braver, dans l'intention de déterminer l'oblitération de la poche qu'il forme; mais cela est fort difficile. | Cytocèle biliaire, hernie de la vésicule biliaire.

Cystocélie, s. f., cystocele; hernie de la vessie. C'est le dixième genie de uroses de la Nosologie naturelle d'Albert.

Cεντουγκιε, s. f., eystodynia (κύσε, vessie, δόύνη, douleur); douleur de vessie. Ge mot s'entend plus particulière ment des douleurs rhumatismales ayan leur siège dans la tunique musculaire de la vessie.

Cystolithique, adj., cystolithicus (xóslic, vessie, λίθος, pierre); qui concerne le calcul vésical

le calcul vésical.

CYSTOMEROCKLE, s. f. et m., cystomerocele (χύσης, vessie, μηρὸς, cuisse, κήλη,
hernie); hernie de la vessie par l'arcade

crurale.

Cystophlecmatique, adj., cystophlecmaticus (χύσλις, vessie, φλέημα, mucus); qui participe des caractères du mucus

vesical.

Cystophlogia; synonyme de cystite.

nyme de cysute. Cystoplegia (χύσθις, vessie, πλήσσω, je frappe); paralysie de

la vessie.

Cystoplegicus (xύσlis, vessie, πλήσσω, je frappe); qui a rap-

port à la paralysie de la vessie.

Cystoplexie, s. f., cystoplexia; paralysie de la vessie.

Cystoptose, s. f., cystoptosis (χύσις, vessie, πίπτω, je tombe); relâchement, et prolapsus de la membrane interne de la vessie à travers son col.

la vessie à travers son col. Cystopyique, adj., cystopyicus (κύσλις, vessie, πύον, pus); qui a rapport à la

suppuration de la vessie.

Gystosonatoromis, s. f., cystosomatotomia (χύσθις, vessie, σῶμα, corps, τίμνω,
je coupe); incision du corps de la vessie.

Cystospastique, adj., cystospasticus (χύσες, vessie, σπάω, je serre); ėpithėte donnée à des affections qui dépendent du spasme du sphincter de la vessie.

Cystostexochorus, s. f., cysiostenochoria (χόσω, vessie, σενοχωρία, espace étroit); épaississement de la vessie, qui en diminne la capacité.

CYSTOTEROMEÖ́DE, adj., cystothromboidus (χύστς, vessie, θρόμδος, grumeau, caillot); qui a rapport à la présence de caillots de sang dans la vessie.

Cystotome, s. m., cystotomus (κίσμς, vessie, τέμνω, je coupe); instrument cont l'usage est d'inciser la vessie. Il est craonyme de lithotome , mais il vaut

CISTOTOMIE, s. f., cystotomia (xvolic, ressie, riare, je coupe); incision de la ressie. On a d'abord employé ce mot nour désigner l'incision de la vessie faite dans l'intention d'eu extraire l'urine, et l'on réservait celui de lithotomie pour l'incision faite dans l'intention d'extraire les calculs. Depuis, quelques personnes ont remplacé le dernier de ces mots, qui n'est pas exact, par le premier. Deschamps pense qu'on doit réserver le nom de eystotomie pour les méthodes d'opérer la taille, telles que celles de Foubert, de Thomas, et celle dite le haut appareil, dans lesquelles on iucise le cerps de la vessie sans toucher à sou col.

CYSTOTEACHÉLOTOMIE, s. f., cystotrachelotomia (χύσλις, vessie, τράχηλος, col, τίμνω, je coupe); incisiou du col de la vessic.

Cyrise, s.m., cytisus laburnum, L.; joli arbrisseau de la diadelphie décandrie, et de la famille des légumineuses.

drie, et de la famille des légumineuses, qui sert à la décoration des jardins, et dont les graines sont émétiques et purgatives.

CYPININE, s. f., cytisina; principe immédiat des végétaux qu'on a trouvé dans les graines du cytise et les fleurs de l'arnique; substance amère, nauséabonde, d'une couleur jaune brunâtre, qui est vomitive et vénéneuse. Elle constitue le principe actif de l'arnique.

D.

D. Dans l'alphabet chimique, cette lette déauct le suffacte de fer. Suivai Gilien, les anciens employaient un A, por désigner la fiève quarte. Dans jermelles médicinales, D. signifie detur, que l'on dame, p. et S., detur et signeteur, von dame et qu'on donne dans; D. D. von dette de qu'on donne dans; D. D. von dette de vieum, qu'on donne dans un

Dienvystalgie, s. f., dacrycystalgia (ἀπρύω, je pleure, χύσλις, sac, ἀλγέω, je souffre); douleur ressentie au sac lacry-

Dacarpion, s. m. (δακρύω, je pleure);

DACRYNOME, s. m., dacrynoma (δακρύω, je pleure); nom douné par Vogel au larmoiement causé par la coarctation des points lacry maux.

Dierroadenticie, s. f., dacryoadenalsia (δακρύω, je pleure, ἀδην, glande, ἐμίω, je souffre); douleur ressentie à la glande lacrymale. Dierroadentis, s. f., dacryoadenitis

(ἐπρύω, je pleure, ἀδὴν, glande); inflammation de la glande lacrymalc. Dacatorelenatores s. f., dacryoblenmorrhosa (ἐπρύω, je pleure, βλένια, morτε, μέω, je coule); ἐcoulement de lar-

mes melées de mucosités.

Dicavocyste, s. f., dacryocystis (δατρύο, je pleure, χύσλις, sac); sac lacry-

Dacryocystitis (δα χρύω, je pleure, χύσις, sac); inflammation du sac lacrymal.

DACRYODE, adj., δαχρύωδης; qui pleure. Ce nom a été donné à des ulcères desquels découle un pus sanicux.

DACRYOHEMORRHYSE, s. f., dacryohæmorrhysis (δακρύω, je pleure, αίμα, sang, ρέω, je coule); écoulement de larmes mêlées de sang.

Dacayors, adj., dacryopæus (δακρύω, je pleure); nom donné à toute substance qui excite à pleurer, en activant l'action sécrétoire de la glande lacrymale.

DACRYOPYORRHEE, s. f., daeryopyorrhoea (ἀπαρίω, je pleure, πίον, pus, ρίω, je coule); écoulement de larmes purulentes.

Dacryorrhysis (δαχρύω, je pleure, ρέω, je coule); écoulement de larmes, larmoiement.

Dacrybrie, s. f., dacryrrhæa (δάπρυω, je pleure, ρέω, je coule); flux de larmes, larmoiement.

laimoiement,

Βαστυμομανόιε, s. f., dactyliomantia
(δακτύλιος, anneau, μαστεία, divination);
art de prédire l'avenir au moyen d'an-

neaux constelles.

DACTYLION, s. m., dactylium (δάκτυλος, doigt). Vogel donne ce nom à l'adherence congéniale ou accidentelle des doigts en-

DACTYLITE, s. f., dactylitis (δάκτυλος,

DART doigt); inflammation d'nn doigt, pa-

DACTYLOTHÈCE . S. DI . . daxtylognan; instrument de chirurgie propre à maintenir le ponce ou les antres doigts dans l'exten-

DAMNATA terra. V. CAPET mortuum.

Danevert, nom d'nne source minérale ferrugineuse acidnle froide, située près

d'Upsal, en Snède. DANIEL, nom d'nne source d'eau minérale qu'on croit être ferrngineuse, et qui coule à un quart de liene d'Alais.

Danse , s.f. , saltatio ; genre d'exercice qui se compose d'une suite de monvemens, de gestes et d'attitudes, exécutés à pas mesurés, en cadence, et an son de la voix ou d'un instrument de musique.

Danse de Saint-Guy. V. CHORÉE. DANSEUR, adi, et s. m.; se dit d'un chien qui voltige et ne suit pas bien la voie. DAPHNÉLEON, s. m., daphnelæon, δωρνέ-

λαιον (δάφνη, lauricr, έλαιον, huile); nom de l'huile de baies de laurier, chez les Grees.

DAPHNINE, s. f., daphnina; substance incristallisable, volatile, sans action sur le sirop de violettes, qui rétablit la conleur du tournesol rougie par les acides. peut s'unir aux corps gras, et se trouve dans l'écorce du danhne alnina. On la rapporte avec doute à la classe des alcalis organiques. Le même nom est donné à une autre substance qui existe aussi dans l'écorce des daphne, et qui est blanche, cristallisable, très-amère, fusible au fen, volatilisable, et soluble dans l'eau.

DARTOS, s. m., dartos, δαρίος (δέρω, i'écorche): membrane cellulo-filamenteuse, rougeâtre, dépourvue de graisse, et très-vasculaire, qui répond d'nne part au scrotum, et de l'autre à la tunique vaginale, qui fournit une enveloppe séparée à chaque testicule, et qui paraît provenir de l'épanonissement du guber-

paculum testis.

DARTRE, s.f., herpes, impetigo, serpigo (daorde, écorché); inflammation de la peau, le plus sonvent chronique, qui se présente sous la forme de petites vésicu-les ou de pustnles accompagnées de prurit, lesquelles se rompent et laissent suinter une hameur ichorense qui, par sa dessiccation, forme des croûtes ou des écailles. Quelquefois la dartre a l'apparence d'un ulcère de la peau; d'autres fois ce n'est qu'nn simple érythème de ce tissn. Les différens caractères que revêt cette affection l'ent fait distinguer par Alibert en plusieurs espèces.

Dartre crustacée, herpes crustaces: croûtes de forme et de coulenr variées. qui, après être tombées an bout d'an temps plus ou moins long, sont ensuite remplacées par d'antres.

Dartre érythémoide, herpes erythemoides : petits bontons ronges et enflammés. se terminant par desgnamation.

Dartre furfuracée, herpes furfuraceus; exfoliations légères de l'épiderme, semblables à dn son.

Dartre phlycténoide, herpes phlyctensides; phlyctènes remplies de sérosité ichoreuse, qui, après s'être desséchées, lais sent des écailles rougeatres.

Dartre pustuleuse, herpes pustulosus; pustules de volume variable, et plus ou moins distantes les unes des autres, qui se couvrent de croûtes ou d'écailles, lesquelles, après leur chute, laissent des taches rouges sur la peau.

Dartre rongeante, hernes exedens: boutons pustnleux, ou ulcères fournissant un pus ichoreux, qui, en s'étendant en largeur et en profondeur, détruisent la peau.

les muscles et même les cartilages. Dartre squameuse, herpes squamosus; exfoliations de l'épiderme, plus larges

que dans la dartre furfuracée. DARTREUX, adj.; qui participe des caractères de la dartre, ou qui est affecté de dartres.

DASYMMA, s. m.; variété du trachoma, augnel, d'après Sanvages, les anciens donnaient ce nom lorsqu'il paraissait dépendre d'une affection dartreuse.

DASYTES, hirsuties, δασύτης; accroissement extraordinaire des poils; ou apparition de poils sur des parties qui en sont habituellement dépourvues.

DATTE, s.f., palmula, daetylus, dáxivλος, βάλανος, φοινικός; fruit du dattier. qui forme un des principaux alimens des

penples orientaux.

DATTIER, s. m., phænix dactylifera; palmier qui croît en Asie, en Afrique et dans le midi de l'Europe, où les habitans utilisent presque toutes ses parties, surtout ses fruits, qui font la base de leur nourriture.

DAULHAC, lieu de la Haute-Anvergne, où l'on trouve une source d'eau minérale peu connne, qui paraît contenir beauconp de sons-carbonate de soude et de magnésie.

Dauphin, village de la Provence, qui possède deux sources d'ean minérale, l'nne sulfureuse, et l'autre chargée d'bydrochlorate de soude.

DAUPHINELLE, s. f., delphinium; genre

as plates de la polyandrie trigynie, et a la fimille des renoncalaciers, dont platent espèces sont intéressantes sons rapport médical. Les anciens emparament, comme vulnéraire, la dauphiste de champs, delphiniam consolida, si abudante dans nos moissons; mais a budante dans nos moissons; mais en a s'én set pin sujourd'hui. Quelques autens ont écrit que les droguistes vadent souvest ponr les graines de la ciradille celles de la dauphinelle élevée, de la Duisse et du Dauphiné. Entite, la staphyacigre, et de la plate de la propriétés médicales dont on l'a décorée. V. Statymannes.

DATIER, s. m., denticeps, denticulum; sorte de pinces dont les mors sont droits et égaux, on recourbés et inégaux. On se sert de cet instrument pour arracher

les dents.

Dar, ancienne ville du département de sources d'eaux minérales salines, qu'on emploie peu à l'intérieur, à cause de leur haute température qui s'élève jusqu'à 49 degrés R.

DELUSTION, s.f., dealbatio, albificatio; action de blanchir. Les anatomistes appellent ainsi l'opération par laquelle ils se procurent des os parfaitement

DINUCS

DEARTICULATION , s. f. , dearticulatio ;

synonyme d'abarticulation.

Disurist, adj., debilitans. On donne cette épithète à tous les modificateurs qui ont pour effet de diminuer l'énergie ritale des organes du corps humain, soit dans l'état uormal, soit dans l'état de maladie.

DEBILITATION, s. f., debilitatio; affaiblissement.

Dissement.

Disserre, s. f., debilitas; synonyme de faiblesse.

Débilité, adj., debilitatus; qui est affaibli.
Débutter, v. a., debilitare; affaiblir.
Débuttern, s. m., dislocatio, luxatio;

synonyme de luxation. Ce terme n'est

penple.

Dionobusar, s. m., effusio; terme
populaire employé pour designer l'évacuation soudaine, et presque toujours
considérable, de quelque humeur, soit
par les selles, soit par le vomissement.
Discorpars, v. a. emplies — un che-

Disourara, v. a., emollire. — un cheral, c'est le façonner, le rendre souple, par l'exercice du trot. — les épaules, c'est les rendre plus mobiles et moins froides. DESIDEMENT, S. m., francorum solutio; opération de chirurgie au moyen de laquelle on fait cesser l'étranglement de certaines parties, en divisant des tissus qui en compriment d'antres. Un bistouri droit on courbe, et une sonde cannelée, ou le doigt, suffisent communément pour pratiquer le débridement. Les hernies, le paraphimosis, l'anthrax, les inflammations du tissu cellulaire du crâne, sont les cas qui réclament le plus sonvent cette orieration.

Débuidement, v. a., fræna solvere; opérer le débridement.

DÉBRULER, DÉBRULÉ, decomburere, decombustus; synonyme de désoxigéner,

désoxigéné.

Décarration, s. f., decantatio; opération pharmaceutique ou chimique qui consiste à séparer doucement, soit par inclinaison, soit à l'aide d'un syphon ou d'un robinet, une liqueur qui surnage un autre liquide plus deuse, ou un dépôt solide et pulvérulent.

DÉCANTER, v. a., decantare; faire la décantation d'un liquide.

DÉCAPER, v. a.; enlever, à l'aide d'un

acide, du sable ou de la lime, l'oxide pur ou carbonaté qui s'est formé à la surface d'un métal.

DECHAUSSEMENT, s. m., dentium scalptura; opération par laquelle on détache la gencive de la dent que l'on se propose d'enlever. — État des dents qui ne sont plus revêtues par les gencives.

DÉCHAUSSOIR, s. m., dentis scalpium; instrument dont on se sert pour pratiquer le déchaussement des dents. C'est une lame d'acier épaisse, recourbéc, et présentant sur son hord concave un tranchant peu évidé.

DECHIREMENT, s. m., dilaceratio; solution de continuité des parties molles, qui ont été tiraillées au delà de leur extensibilité. On employait autrefois assez souvent le déchirement pour opérer la divi-

sion d'un tissu.

DÉCHIBERS, V. DÉCHIBERSET, ROPUER.
DÉCLIMATION, s. f., declamatio; at de peindre les sentimens dont on est penétré par des inflexions de voix accumpagnées de gestes, ce qui rend la pensée plus sensible, et fait passer dans le cerveau des auditeurs les profondes émotions qu'on éprouve soi-même.

Décux, s. m., dectinatio, inclinatio, remissio; époque à laquelle arrivent une maladie, un paroxysme ou un accès, lorsque leurs symptômes, après avoir été portés à un haut degré d'intensité,

DÉCO viennent à dimigner graduellement. Le déclin de l'age. l'age de déclin, est cet état de la vie où les facultés physiques et morales perdent pen à peu de leur ac-

tivité et de leur énergie. Déclive , adj. , declivis ; qui présente

nn plan incliné.

DECOCION, s. f., decoctio (coquere, cuire); opération par laquelle on fait bouillir une on plusienrs substances dans nn liquide quelconque, pour en extraire les parties solubles à cette température.

| Produit liquide de cette opération. -Décoction blanche . decoctum album . boisson préparée en faisant bouillir dans l'eau de la mie de pain, de la corne de cerf calcinée, ou mieux, râpée, et qu'on aromatise ensuite avcc de la teinture de cannelle. On la prescrit dans les irritations du gros intestin.

DECOCTUM, s. m.; mot proposé par Chanssier pour exprimer, dans le discours français, le produit de la décoction.

Décollement, s. m.; séparation de deux parties qui étaient précédemment adherentes entre elles. - Obtruncatio, terme dont se servent les accoucheurs pour désigner la séparation de la tête du fœtus d'avec le tronc , lorsque celui-ci demeure dans la matrice. - du placenta, deglutinatio, vel reglutinatio placenta; separation totale ou partielle du placenta d'avec la face interne de l'utérus.-On donne enfin le nom de décollement à l'isolement de la peau d'avec les parties sons-jacentes. - On dit que les épiphyses se sont décollées, lorsqu'elles sont détachées du reste de l'os.

DÉCOLLER, v. a.; opérer le décolle-

ment. DÉCOLORATION, s. f., decoloratio ; perte de la couleur naturelle. Un objet décoloré devient blanc, ou prend une teinte qui se rapproche plus on moins du blanc.

Décombustion, s. f., decombustio : synonvme de désoxigénation.

Décomposé, adj., dissolutus; corps qui a éprouvé une décomposition. | La face est dite décomposée, lorsque l'ensemble des traits offre cette disposition que l'on remarque aux approches de la mort.

Décomposition, s. f., decompositio, dissolutio; destruction d'un corps composé, par la séparation des diverses substances ou des divers principes qui le constituent. Elle diffère de l'analyse en ce que celle-ci tend à isoler ces substances, ces principes, an lieu de se borner seulement à en détruire l'association.

DECORTICATION, s. f., decorticatio (cm. tex. écorce : opération par laquelle ... enlève l'écorce d'un arbre, on la no mière enveloppe d'une racine, d'un fruit d'une semence.

DECREMENTUM, s. m., (decrescere, decroître); période de déclin des maladies. Decrepit, adi., decrepitus; qui est

dans la décrépitude.

DECRÉPITATION, s. f., decrepitatio; bruit petillant que font entendre certains sels quand on les chauffe, et qui tient an brisement des lames de leurs cristaux, sonlevées par l'effort que fait, pour s'échapper, l'eau de cristallisation réduite en vapeur par le calorique.

DÉCRÉPITUDE, s. f., decrepitudo, clas decrepita, ultima senectus: dernier term de la vieillesse, dernier période de la vie humaine, qu'on fixe communément au années qui suivent la quatre-vingtième, mais qu'une foule de circonstances penvent accélérer, et dont le caractère consiste dans la série toujours croissante des phénomènes qui annoncent l'extinction prochaine de la vie.

DÉCRÉTOIRE , adj. , decretorius (decernere, juger); qui juge. Les anciens appelaient jours decrétoires, les jours criti-

Décreusage, s. m.; opération qui consiste à enlever, à l'aide des alcalis, ans tissus de coton, de lin, de chanvre et de soie, les corps étrangers qui les recouvrent, en altèrent la blancheur, en diminuent la flexibilité, et s'opposent à l'action des matières colorantes.

.Décubitus, s. m., synonyme de cou-

Décuir, adj.; se dit d'une substance. d'un sirop, par exemple, qui a perdu de son degré de cuisson. - s. m.; snbstitué par Schwilgué au mot décoctum.

DECUPELLATION . s. f. . decupellatio : ST

nonvme de décantation.

DECUSSATION , s. f. , decussatio ; entrecroisement. Les anatomistes emploient quelquefois ce mot lorsqu'ils parlent de l'entre-croisement des nerfs, particulie rement de celui des nerfs ontiques.

Décussoire, s. m., decussorium ; instrument de chirurgie dont les anciens faisaient usage pour déprimer la duremère, et ponr faciliter la sortie des liquides épanchés sur cette membrane.

DEDOLATION , s. f. , dedolatio ; action par laquelle un instrument, porté obliquement sur une partie du corps, y fait une plaie oblique on avec perte de substance. On dit que l'on fait agir un bisDÉFL souri en dedolant, lorsque cet instrument semble raser la surface d'une partie, et a'en emporte qu'une très-faible épais-

Definitions, s. f., amini delliquium; administion sondaine et plus ou moins autquée de l'action du cœur, suivie d'en petra incomplète et instantanée de l'action publicate instantanée de la connaissance, Elle constitue le premier acquée de la sproope.— Ce mot était synosyme, dans l'ancienne chimie e, de démessance. On dissib buile de tartre par défaillance, pour exprimer du sous-car-baste de potasse devenu liquide à l'air.

Directivos, s. f., defecatio; operation plarmacentique qui consiste à séparer, par le repos, les substances tenues en superaion dans un liquide. J Série d'actions titales qui s'exécutent depuis la fin dell'ilon jusqu'à l'extrémité du rectum, et qui ont pour résultat édinitif l'expulsion des matières accumniées au-dessus de l'anus, Acte an moyen duquelles débis ou résidus des alimens sont rejetés har de l'économie par l'auus.

Défection et de la financia del financia de la financia de la financia del financia de la financia del financia de la financia de la financia de la financia del financia de la financia del financia de la financia del financia de la financia de la

Difestere (se), v. r., obniti; s'entend d'un cheral qui résiste, refuse de sauter ou de recher. — des lèvres. V. s'Armen du lèvres.

Diffuse, s. f.; dent laniaire de la mâchoire inférieure du sanglier ou du porc. Diffusur, adj., defensivus (defendere, détendre). On donnait ce nom jadis à des applications topiques dont on recourait un endroit malade pour le défendre de l'action des corps environnans.

Déférent, adj., deferens (de, hors, for, je porte); qui porte, qui décharge. On appelle conduit on canal déférent, le conduit excréteur du testicule.

Dispusse, v. a., detrahere; c'est ôter le vieux fer par un procédé convenable.

(u), se dit des chevaux qui perdent leurs fers, soit parce qu'ils étaient mal attachés, soit parce que la corne était top cassante.

Differention, s. f., deflagratio (delagrate, briler); double phénomène de caleur et de flamme qui accompagne la combinaison rapide des corps. Synonyme dn mot combustion, pris dans son acception rigonreuse.

Diffuration, s. f., defloratio, devirsuatio; action de déflorer une fille, de la faire exercer le coît pour la première

fois. Ce mot n'est employé qu'en médecine légale.

Déflore, adj.; se dit d'une fille qui a perdu sa virginité. Déflorer, v. a.; faire perdre à une

fille sa virginité.

Déformation, s. f., deformatio; altération de la forme de quelque partie du corps, comme le bassin, la tête, etc.

corps, comme le bassin, la tête, etc. Defentum, s. m.; mot de l'ancienne pharmacie, qui désignait le suc des raisins diminué environ d'un tiers par l'éva-

poration.

Distributors, s. f., degeneratio: action par laquelle un corps éprouve un changement qui lui fait perdre son caractère générique. Comme on attacho une importance exagérée à ce caractère, il en résulte qu'on regarde toute dégenération comme le passage à un état pire ou inférieur. Pour quelques auteurs, dégénèrer c'est recevoir, par l'action de certaines causes, des formes ou des attributs autres que les attributs correspondans qu'on tient de sa nature primitive et originelle. Rigoureusement parlant, dégénèrer c'est changer de forme, d'attributs, de qualités, de propriétés, sous l'empire d'autres circonstances. I

DEGENÉRESCENCE, s. f., degeneratio; synonyme de dégénération, mais plus employé par les médecins lorsqu'ils veulent parler des tissus qui ont changé de nature.

DECLUTTION, s. f., deglutitio (deglutire, avaler); action de faire passer les alimens de la bouche dans l'estomac, en traversant le pharynx et toute la longueur de l'œsophage.

Dégorgement, s. m.; se dit vulgairement de l'expulsion ou de la sortie d'humeurs qui occasionaient un engorgement.

DEGORGER, v. a., minuere; se dit lorsque le forgeron frappe sur la rive interne du fer, quand la branche ou la pince est trop large.

Dégout, s. m., cibi fastidium; répugnance, aversion pour les alimens.

Dégraisser, v. a., detrahere.— l'œil, se dit en maréchallerie de l'enlèvement du coussinet graisseux qui se trouve à la base de l'œil. On imagine guérir, par cette opération barbare, la fluxion périodique, maladie de l'œil.

Degré, s. m., gradus; portion d'une mesure, d'une quantité ou d'une qualité quelconque. — Degré d'ascension, de déclinaison, de latitude, de longitude, de chaleur, de froid, de vitalité, etc. | Par 208 le mot degré, on désigne encore l'intensité d'nne maladie, ou bien l'époque plus on moins avancée d'une maladie qui entraîne la désorganisation des parties qn'elle affecte.

DEGUSTATION, s. f., degustatio (gustare, goûter); action d'explorer, à l'aide du sens du goût, les qualités sapides d'nne substance : exercice volontaire et actif. fait avec attention, avec conscience de la faculté que nous avons d'apprécier les sa-

veurs.

Dérection, s. f., dejectio; expulsion des matières fécales. Synonyme de défécation. On appelle aussi les excrémens déjections, mais le plus souvent alors en v joignant l'épithète d'alvines.

Délayant, adj. et s. m., diluens. On a appelé de ce nom des substances que l'on croyait jouir de la propriété de délayer le sang et les humeurs. On emploie comme délayans les boissons aqueuses, mucilagineuses, ou légèrement acidu-· lées.

Deletère, adj., deleterius, δηλητήριος; qui donne la mort. On appelle ainsi tout corps qui éteint la vie, soit immédiatement, soit par l'effet du trouble qu'il apporte dans l'exercice et l'harmonie des fonctions.

Délibére, v. a., fluctuore.-un cheval. c'est le déterminer à prendre un air relevé de manége, ou le résoudre à aller au trot ou au galop.

Déligation, s.f., deligatio, fasciarum applicatio, plagarum vinctura, fasciatio. Suivant les anciens, la déligation comprenait l'application des appareils et l'emploi des médicamens externes; on ne comprend plus actuellement sous cette denomination que l'application méthodique des bandages.

Déliquescence, s. f.; propriété qu'ont différentes substances d'absorber l'humidité de l'atmosphère, et de se résoudre

en ligneur. Déliquescent, adj.; susceptible de déliquescence. Se dit plns particulièrement des sels.

Deliquium, s. m.; synonyme de déliquescence.

DELIBANT, adj., delirans; qui est dans le délire, qui a ponr caractère le délire. On a donné le nom de fièvre pernicieuse délirante à une irritation fébrile intermittente, dans laquelle le délire est le phénomène prédominant.

Déline, s. m., delirium; lésion des facultés intellectnelles qui a lien, suivant Esquirol, toutes les fois qu'il n'existe ancun rapport entre les sensations et les objets extérienrs, entre les idées et le sensations , entre le ingement , les de terminations et les idées, on bien losque les idées, les jugemens et les déterminations sont indépendans de la volonté. Landré Beanvais dit qu'il y a de lire quand le malade allie des idées incompatibles, et prend ces idées, ainsi alliées, pour des vérités réelles. Le plus communément, on entend par délire toutes les errenrs du jugement. Cet étai est toujonrs symptomatique d'une affection cérébrale. Suivant les diverses circonstances dont il s'accompagne, le délire est gai, triste, silencieux, tacitume, extatique, inquiet, furieux.

DELIRER. v. n.: être dans le délire. Délitescence, s. f., delitescentia (delitescere, se cacher); mode de terminaison de l'inflammation dans lequel celle-ci cesse brusquement, avant d'avoir parcouru entièrement sa marche.

Délivrance, s. f., partus secundaries, secundinarum expulsio vel extractio; sortie spontanée, ou provoquée par l'art, du placenta et des membranes fœtales hors de la cavité utérine.

Délivre, s. m.; synonyme d'arrière faix.

Délivre, v. a.; opérer la délivrance. DELPHINATE, s. m.; genre de sel forme d'une base et d'acide delphinique.

DELPHININE, s. f.; nom d'un nouvel alcali vénéneux que Brandes a découvert dans les graines de la staphysaigre. Il est blanc, cristallisable, extrêmement acre, et d'une saveur d'abord un pen amère; il n'a pas d'odeur, se fond au feu, et brûleen exhalant une fumée épaisse, d'une odew particulière ; il est soluble dans l'eau, el se dissout très - bien dans l'alcool et l'éther sulfurique.

DELPHINIQUE, adj., delphinicus: nom d'un acide particulier retiré par Chevreul de l'huile de dauphin (delphinu globiceps). Son odeur est aromatique, forte, et analogne à celle de l'acide butyri que, sa saveur très-piquante. Il est très volatil, et sa vapeur a un goût sucré d'éther; peu soluble dans l'eau, très-soluble dans l'alcool, il rougit fortement la teinture de tournesol, et forme des sels avec les bases.

DELTOIDE, adj. ets. m., deltoides, (olita, D majuscule des Grecs, A, sides, forme); nom d'un muscle (sus-acromio-haméral, Ch.) pair, aplati, épais et triangulaire, qui forme le moignon de l'é paule, dont il embrasse l'articulation. Il sattache en haut à tout le bord postérieur de l'épine de l'omoplate, au bord inferieur de l'acromion, et au tiers inteme du bord antérieur de la clavicule; en bas à l'empreint deltodienne de l'inmères. Il sert à élever le bras, et à le porter en avant on en arrière.

Dirioinix, adj., deltoideus; qui est en rapport avec le deltoide.—Empreinte étitoidene, surface inégale et raboteus qu'ou voit à la partie supérieure de la face externe de l'humérus, où elle sert a l'insertion du tendon du muscle del-

teide.

DELUTER, v. a.; enlever le lut qui ferme les onvertnres d'un appareil chimique ou pharmaceutique.

que ou pharmaceutique.

Démangraison, s. f., pruritus; expression vulgaire à laquelle les médecins ont

substitué celle de prurit.

Dissure, s. f., dementia, amentia; affection cérébrale qui consiste dans l'afliablissement et quelquefois la perte de la facilità deparer ou de lier des idées. Des actes continuels d'extravagance, l'incohèrence der discours, le defaut de mémoire, l'impossibilité d'apercevoir des raports, de porter un jugement, unesté d'existence automatique, etc., tels sont les caracteres qui appartiennent à la demence.

DEMI - APONÉVROTIQUE, adj. et s. m., semi-aponevroticus; nom donné quelquefois au muscle demi-membraneux.

DEMI - AZYGOS; nom d'une veine impaire, qui naît des premières lombaires, prettre dans la poitrine à travers une onreture particulière du diaphragme, et va se jeter dans l'azygos.

Demi-sain, s. m., insessio, ἐγκάθισμα; bein dans lequel on n'entre que jusqu'à l'ombilic.

DEMI-CIRCULAIRE, adj., semi-circularis;

qui a la forme d'un démi-cercle. — Canaux demi-circulaires. V. ce mot. Demi-rimenx, adj., semi-spinosus; épithète imposée à des faisceaux charnus

DEM-MENBRAKUX, adj. et s. m., semimonbranosus; muscle (ilio-popliti-tibial, Ch.) de la partie postérieure de la cuisse, qui s'étend de la tubérosité de l'ischion à la face postérieure et interne de l'extremité supérieure du tibia, et qui doit son nom à ce qu'il est étroit et aponévro son nom à ce qu'il est étroit et aponévro

tique dans son tiers supérieur. Il sert à flèchir la jambe, et à la tourner en dedans.

DEM-MFILL, S. m. Les anciens désignaient ainsi les métaux qui, au lieu d'offrir la ductilité et la malléabilité de l'or et de l'argent, auxquels ils réservaient le nom de métaux, ou de métaux parlaits, sont-au coutraire cassans et faciles à réduire en poudre, tels que l'an-

timoine, le bismuth, l'arsenie, etc.

Deminerateux, adj. et s. m., seminervosus; nom donné quelquefois au
muscle demi-tendineux, parce que,
dans une partie de son étendue, il ressemble à un cordon nerveux.

DEMI-ORBICULAIRE, adj. .. semi-orbicularis ; nom donné par Winslow à chacune des deux portions, supérieure et inférieure, du muscle orbiculaire des lèvres.

Demo-ferdinere a di, et s. m., semi-tendinesse; muscle (sichio-prétibial, Ch.) de la partie postéricure de la cuisse, qui s'étend de la tubérosité de l'ischion , à laquelle il s'insère par un tendon commun avec la longue portion du biceps, jusque dérrière le côté interne de l'articulation du genon. Il fléchit la jambe sur la cuisse, et la tourne aussi un peu en dechans.

Džmoxologie, s. f., dæmonologia (δαί· μων, dėmon, λέγος, discours); doctrine des dėmons, des génies, des êtres intermédiaires entre l'bomme et la divinité.

Demonomancie, s. f., dæmonomantia (δαίμων, démon, μωντία, divination); faculté de prédire l'avenir par les inspiratious d'un démon intérieur.

DÉMONOMANIE, s. f., dæmonomania (δαίμων, démon, μανία, folie); espèce de folie dans laquelle on se croit possédé du démon.

Déniau, village de la Souabe où l'on trouve une eau minérale chargée d'acide carbonique, de carbonates de fer et de chaux, de sulfate de magnésie et de souscarbonate de soude.

Denis-Les-Bois (Saint-) ou Saint-Denissur-Loire, petit village près de Blois, qui possède une source d'eau minérale.

Dense, adj., densus; qui renferme beaucoup de matière sons un petit volume, à raison du rapprochement des molècules.

DENSITÉ, s. f., densitas; qualité d'un corps qui dépend du rapport de ses mo-lécules les unes à l'égard des autres, et qui fait que, sous un volume donné, il renferme plus de molécules qu'un autre n'en contient. La densité correspond donné ren contentent. La densité correspond donné de l'acceptable de

à la pesanteur spécifique, et n'est autre chose que la relation qui existe entre la masse réelle et le volume des corps.

DENT, s. f., dens; books (edere, mauger). On a recemment proposé d'appeler ainsi tous les organes, plus ou moins durs, calcaires ou cornés, que les animaux présentent le plus souvent à l'entrée du canal intestinal, quelquefois aussi plus ou moins profondement dans son intérieur, et qui servent à saisir, retenir, déchirer, macher, broyer une proie. Cette définition, reçue cu histoire naturelle, ne l'est point en médecine, où l'on donne le nom de dents aux petits corps compactes et très-durs qui sont implantés dans les alvéoles des deux màchoires. Ce ne sont point des os, car ils different de ceux-ci par l'abscuce du périoste à lenr surface, leur exposition, partielle du moins, au contact de l'air, la variabilité de leur nombre, suivant l'âge, leur chute avant celui de la mort sénile. leur dureté, leur couleur, leur structure organique, et leur mode de développement ct de nutrition. Ce sont des parties dépourvues de vie, et semblables aux coquilles des mollusques. Chez l'bomme adulte on compte trente-deux dents, divisées en trois classes, les incisives, les cunines et les molaires. Chacune se compose d'une partie saillante hors de l'alvéole, qu'on appelle couronne, et d'une autre, cachée dans cette cavité, qu'on nomme racine. Ces deux parties sont séparées par un rétrécissement appelé collet. Toutes les dents sont formées de deux substances, l'une extérieure, l'émail, l'autre intérieure, l'ivoire. Cette dernière anveloppe, sans y adhérer, le germe ou uoyau pulpeux, seule partie de la dent qui jonisse de la vie.

Dent de lion ; nom vulgaire du pissenlit,

leontodum taraxacum. DENTAIRE, adj., dentarius; qui appartient aux dents. - Arcades dentaires. On appelle ainsi les deux rangées de dents. - Artères dentaires, fournies par la carotide externe. - Cavité dentaire, celle que chaque dent renferme. - Follicules dentaires, nom dorné quelquefois aux noyaux pulpeux des dents. - Nerf dentaire antericur, branche du sous orbitaire, qui anime les deux incisives, la canine et les deux petites molaires .- Nerfs dentaires postérieurs, au nombre de trois ou quatre, qui provieunent du maxillaire supérieur, et se portent aux trois on quatre dernières molaires .- Nerf dentaire inférieur, qui paît du maxillaire iuférieur, anime toutes les dents d'en hat et s'épanouit sous le menton. - Os des taire. l'une des six pièces qui forment la branche de la machoire dans les es seaux et les reptiles. - Pulpe dentaire. substance pultacée, rougeatre, molle et fort sensible, qui remplit la cavité des dents. - Veines dentaires , dont la distribution ressemble à celle des artères.

DENTAIRE, s. f., dentaria; genre de plantes de la tétradynamie siliqueuse et de la famille des crucifères, renfermant plusieurs plantes herbacées de l'Europe et de l'Amérique du nord, qui ont une saveur âcre et piquante, et qu'on emplovait autrefois comme carminatives et

vulnéraires.

DENTELAIRE, S. ID., plumbago; genre de plantes de la pentandrie monogynie, type de la famille des plombaginées. dont une espèce, originaire des pays chauds de l'Europe, le plumbago Europæa, est douée dans toutes ses parties d'une acreté excessive, qui en avait fait appliquer autrefois la racine au traitement des cancers ulcérés et de la gale. Toutes les autres espèces, qui sont exotiques, n'ont pas moins d'âcreté; plusieurs produisent un effet vésicant lorsqu'on les applique sur la peau.

DENTELE, adj., denticulatus ; découpe

en manière de dent,-Muscle grand dentelé (costo-scapulaire, Ch.), étendu du bord posterieur et interne, ainsi que desangles supérieur et inférieur de l'omoplate, à la face externe des huit ou neuf premières côtes, auxquelles il s'attache par autant de languettes oblongues : il sert à élever l'épaule.- Muscle petit dentelé antérieur, nom donné quelquefois au petit pectorai. - Muscle petit dentele posterieur et supérieur (dorso-costal, Cb.), qui du ligament surépineux cervical et des apophyses des septième, huitième, nenvième et quelquefois dixième vertèbres dorsales, se porte à la face externe et au bord supérieur des seconde, troisième, quatrième et cinquième côtes, auxquel-

les il s'attache par quatre digitations: il élève les côtes, et favorise l'iuspiration. - Muscle petit dentelé postérieur et inferieur (lombo-costal, Ch.), né des deux ou trois deruières apophyses épineuses des vertèbres dorsales, et des trois ou quatre premières lombaires, il va s'attacher, par quatre faisceaux, à la lèvre externe du bord inférieur des quatre dernières fausses côtes : il abaisse ces os, et facilite l'expiration. - Ligament dentelé, bandelette mince, blanchâtre, transparente, très forte, et garnie de vingt à vingt-deux denticules sur son bord externe, qui s'étend depuis le tron occipital insqu'à l'extrémité de la moelle épinière, en passant de chaque côté entre les racines antérieures et postérienres des nerfs rachidiens. DENTICULE, s. f., denticula; petite

dent, légère dentelure.

DENTIER, s. m.; plaque de métal, d'ivoire ou d'autres substances analogues, sur laquelle sont montées des dents artificielles destinées à remplacer la totalité on une portion des arcades dentaires. DENTIFORME, adj., dentiformis (dens,

dent, forma, forme); qui a la forme d'une deut. Synonyme d'odontoide.

DESTIFBICE, s. m., dentifricium (dens, dent, fricare, frotter); poudre délayée dans de l'eau, ou incorporée dans du miel, dont on frotte les dents pour les debarrasser du tartre qui s'amasse à leur surface.

DENTISTE , s. m. , dentarius ; nom que l'on donne à ceux qui s'occupent exclusivement du traitement des maladies des

DESTITION, s. f., dentitio; sortie des dents hors des alvéoles et des gencives, ou, mienz, ensemble des phénomènes qui caractérisent les diverses périodes de leur existence. Les dents ne sont d'abord que des membrancs repliées sur ellesmêmes, et percées d'un pore à leur sommet, qui enveloppent d'une double coiffe une pulpe dans la quelle rampent des vaisseaux et des nerfs. Sur la face externe de la duplicature intérieure l'ivoire se dépose par couches, qui augmentent peu à peu de largeur et d'épaisseur, forment la couronne, puis descendent le long du cordon vasculo-nerveux, et produisent la racine. La face interne de la duplicature extérieure dépose l'émail sur chaque couche, à mesure qu'elle est formée. La dent dilate peu à peu le pore termiual de cette duplicature, et les pores correspondans de la gencive, pour apperaître au-dehors. Ce travail constitue la première dentition, et produit vingt dents appelées de lait on passagères, qui paraissent dans cet ordre : l'incisive externe, la petite molaire antérieure, l'incisive latérale, la canine et la molaire postérieure. L'époque et la durée de leur sortie varient à l'infini, comme aussi l'époque de leur chute, qui cependant s'opère vers l'âge de sept ans à peu près, ct dans le même ordre que leur éruption. Elles sont remplacees alors par les denis permanentes, et cet autre travail constitue la seconde dentition. Les nouvelles dents se forment de la même manière. et proviennent de novaux semblables à ceux des dents de lait, mais situés sous. derrière, ou entre les racines de ces dernières, dout la duplicature externe des capsules leur envoie un prolongement dans lequel ils se développent. On ignore quelle cause provoque la chute des dents de lait, et frappe de mort leur noyau pulpeux, mais le travail s'étend jusqu'aux alvéoles, qui changent de forme et de nombre ; l'absorption détruit les racines des premières dents, qui, privées de point d'appui, vacillent et tombent, sans que cet effet puisse être attribué à la pression excreée par la dent permauente, qu'on n'apercoit souvent que loug-temps après. Les nouvelles dents n'out ni la même direction, ni la même forme que les anciennes, et sont plus nombreuses; les plus postérieures d'entre elles ne sortent ordinairement que fort tard, et quelquefois même ne percent jamais : on les appelle dents de sagesse. En général les phénomènes de la dentition ont été envisagés d'une manière beaucoup trop mécanique, ce qui a exercé une influence funeste sur les opinions et la conduite des médecins dans les cas où sa marche est entravée, ou dans ce qu'on appelle la dentition difficile.

DENTS; eclles des poulains portent le nom de caduques ; celles des chevaux, de persistantes ou d'adultes. | On reconnaît l'age par la chute, le rasement, la farme, la direction et la couleur des dents.

Dents de lait; nom donné aux vingt premières dents, qui sont destinées à tomber et à être remplacées.

Dents de sagesse : nom donné aux quatre molaires postérieures, ou à la dernière molaire de chaque côté, à chaque machoire, parce qu'elles sortent ordinairement fort tard des mâchoires.

DENTURE, s. f.; expression moins mé-dicale que familière, dont on se sert pour désigner tout l'ensemble des dents. DENUDATION, s. f., denudatio; etat d'une partie qui est dépouillée de ses envelop-

pes naturelles.

DEPART OU LINQUART, s. m.; opération par la quelle on sépare les métaux, et plus spécialement l'or, de l'argent, au moyen de l'acide nitrique, qui dissout entièrement celui-ci sans attaques l'or.

Dépérissement, s. m.; perte progres-

sive de l'embonpoint et des forces. DEPHLEGMATION , S. f. , dephlegmatio (φλίγμα, phlegme, eau); operation par laquelle on enlève, d'une manière quelconque, l'eau mêlée à un autre corps liquide. Synonyme de concentration, de rectification.

DEPRLOGISTIQUE, adj.; qui a perdu son phlogistique. V. ce mot. - Air dephlogistique, gaz oxigene des chimistes pneu-

matistes.

DEPILATION, s. f., depilatio (pilus, poil); chnte des poils.

Dépilato'RE, s. m., depilatorium; préparation pharmaceutique propre à faire tomber les poils, et ordinairement composée de substances irritantes, ou même corrosives, telles que l'oxide d'arsenic, etc., ce qui eu rend l'application dangereuse.

Déplacement, s. m.; action de changer de place. - de la cataracte, ahaissement du cristallin devenu opaque. | Changement de rapport épronvé par les extrémités des os, à la suite des frac-

Dérôr, s. m.; sédimeut de matières solides, qui se forme dans les liquides par l'évaporation, le refroidissement, ou simplement le repos.-Nom vulgaire des

DÉPRAVATION , s. f. , depravatio (prarus, mauvais); changement défavorable qu'épreuve une fonction on le produit d'une sécrétion. Dépravation du goût, de l'ouie, des humeurs.

DEPRESSION , s. f., depressio. On a donné ce nom à la méthode opératoire par laquelle on abaisse le cristallin devenu opaque. On dit aussi des fractures du crâne, qu'elles sont accompagnées de dépression, lorsque quelques-uus de leurs fragmens sont enfoncés sur la dure-mère.

Dépressoir, s.m., depressorium; nom que l'ou donnait autrefois au méningo-

phylax.

Déprimé, adj., depressus; qui est enfoncé au-dessous du niveau des parties voisines. On dit que le pouls est déprimé, lorsque les pulsations artérielles sout moins élevées et moius fortes que dans l'état normal.

DÉPURATIF, adj. et s. m., depurans (depurare, purifier); nom que l'on dounait antrefois à des médicamens que l'ou croyait propres à opérer la dépuration du saug et celle des autres humeurs. C'àtaient tonjours des amers, des purgatifs, des diurétiques, des diaphorétiques, que l'ou employait comme moyens dépuratifs.

DEPURATION, s. f., depuratio; action de puriuer, de déharrasser un corps de ce qu'il coutient d'impur. Les humoristes cherchaient à obtenir la dépuration du sang et des humenrs viciées, par l'emploi de remèdes qu'ils jugeaient devoir produire cet effet. De nos jonrs, certains médecins regardent encore les affections exanthématiques comme une véritable dépuration. | En pharmacie, ce mot est synouyme de clarification et de défect-

tion. DÉPURATOIRE, adj., depuratorius; qui opère la dépuration. Cette expression s'appliquait autrefois à un état morbide qui passait ponr amener ce résultat. C'est dans ce sens qu'on disait mouvement depuratoire, crise dépuratoire, maladie de puratoire.

Déponé , adj. , depuratus ; synonyme de clarifie. - Sucs depurés, ceux que l'on obtient des végétaux frais, et qui ont été clarifiés. — Humeurs dépurées. celles que l'on croyait avoirrendnes à leur état de pureté après l'usage des remèdes dits dépuratifs.

Désencéphale, s. m.; nom donné par Geoffroy Saint-Hilaire aux monstres qui ont un très-petit cerveau posé tant'sur les occipitaux que sur les vertèbres cervicales , lesquelles sont onvertes postérieuremeut, et élargies en forme de bassiu

ou de coquille.

DERIVATIF , adj. et s. m. , deflectens ; nom donné à des agens thérapeutiques qui, par leur action irritante, peuvent effectuer la dérivation, en réveillant les sympathies qui existent entre les orgaues : tels sont la saiguée , les progatifs les sinapismes, les vésicatoires. On regardait ancienuement comme dérivative la saignée qui était pratiquée le plus près possible dn lieu malade.

DEBIVATION, s. f., derivatio, deflection (derivare, détourner); action par laquelle on veut déplacer une irritation fixée sur un organe important, en en déterminant une autre sur une partie qui l'est moins.

DÉRIVER, v. a., deterere ; se dit de l'action d'enlever le rivet d'un clou qui fixe le fer au pied du cheval.

DERMATITE, s. f., dermatitis ( dioux. peau); inflammation de la pean-

DERMATOIDE , adj., dermatoides , dipun τωοής (δέρμα, pean, είδος, ressemblance); épithète donnée à la dure-mère par quelques écrivains, et qu'il fandrait réserves exclusivement, soit pour la peau, soit pour les tissus qui ont la même consistance qu'elle, on nienx encore une structure analogue à la sienne.

DERME, s. m., derma, corium, cutis, dioux (dipo, j'écorche); feuillet le plus profond de la pean, celui qui en forme resque tonte l'épaisseur, qui en constime la seule partie organisée et vivante.

DERMOGRAPHIE, s. f., dermographia (δέρμα, peau, γράφω, je décris); description

de la peau.

DERMOIDE, adj., dermoides (depua, peau, ressemblance); synonyme de dermatoide, employé par Bichat, mais qui doit être proscrit, comme contraire aux règles de la grammaire. DERMOLOGIE, s. f., dermologia (δέρμα,

nean, lóyoc, disconrs); traité sur la peau. DERMOTOMIE, s. f., dermotomia (δέρμα, peau, τήμνω, je coupe); dissection de la

Dinoni, adj., fractus; c'est lorsque la corne du sabot est éclatée à la partie inférieure. Dénober (se); se dit quand le che-

val, eu galopant, accélère tont à conp son allure, et de lui-même, pour se défaire du cavalier. - la voie, c'est lorsqu'un chien la retronve, et la poursuit quelque temps sans aboyer, pour devancer les autres. DERVAL, bourg entre Nantes et Ren-

nes, qui possède une source d'eau minérale dont la nature n'est pas bien connue.

DÉSABÇONNER, v. a., excutere; se dit d'un cheval qui, par ses mouvemens brusques, fait sortir le cavalier de la

selle.

DESARTICULATION, s. f. Ce mot signifie tantôt l'amputation des membres dans une de leurs articulations, tantôt le temps de cette opération, qui consiste à diviser les liens fibreux qui unissent les os, et à separer leurs surfaces articulaires. - Préparation qui consiste à isoler les différens os du squelette, et en particulier ceux de la tête. Désarriculé, adj. ; se dit des os qui

sont séparés les uns des autres.

DESIRTICULER, v. a.; pratiquer la désarticulation des os.

Désassimilateur, adj.; qui produit un effet contraire à l'assimilation. Faculté disassimilatrice ou de décomposition.

DESASSIMILATION, s. f.; action organique qui a pour résultat la destruction de l'individn ou l'entretien de l'espèce, en détruisant les rapports des diverses parties qui forment un corps vivant, ou isolant quelques nnes de ses parties, pour produire nn nouvel être.

Descalorinèses. Baumes appelle aiusi

les maladies dans lesquelles il y a diminution de la chaleur.

DESCENTE, s. f.; terme devenu populaire, et qui est synonyme de hernie. -Descente de matrice, déplacement de la matrice en bas. Lorsque l'ntérus n'est que légèrement abaissé, on donne à la maladie le nom de relâchement ou de relaxation des ligamens utérins (uteri relaxatio); quand le col est descendu au niveau de l'entrée du vagin, on dit qu'il y a descente de la matrice proprement dite (uteri prolapsus): enfin la sortie complète de l'utérus, qui pend entre les cuisses, est désignée sous la dénomination de chute de la matrice (uteri procidentia). DESENFLURE, s. f. : diminution de l'en-

flure. DÉSENTRAVER , v.a., liberare ; c'est ôter

les entraves ou liens employés pour assuiettir les animaux.

DESERGOTER, v. a., extrahere; c'est couper ou enlever les portions de corne

nommées ergots. Désinfecter, v.a.; dépouiller l'air, les

vêtemens, ou tout autre tissu organique, des miasmes putrides dont ils sont imprégnés, au moyen d'agens propres à en opérer la destruction : les plus efficaces sont le chlore, les gaz acides sulfureux et hydrochlorique, l'acide nitrique, etc. Désinfection, s. f.; opération qui consiste à détruire les miasmes.

DESMOGRAPHIE, s. f., desmographia (dec. uòς, ligament, γράφω, je décris); descrip-

tion des ligamens.

DESMOLOGIE, s. f., desmologia (Seques, ligament, lóyoc, discours); traité sur les ligamens. DESMOPHLOGIE, s.f., desmophlogia (800-

μός, ligament, φλόγειος, enflamme); tuméfaction inflammatoire des ligamens.

DESMOTOMIE, s. f., desmotomia (δεσμός, ligament, τέμνω, je coupe); dissection des ligamens.

Désobstruant, adj. ets. m. On a donné ce nom à des médicamens employés pour remédier aux obstructions.

DESOESTRUCTIF. V. DESOESTRUANT. DESOPILANT. V. DESOBSTRUANT, APE-

DESOPILATIF. V. DESOPILANT.

Désopilation, s.f., desopilatio; action de désobstruer, traitement des obstruc-

Desorganisation , s. f. , desorganisatio ; altération profonde dans la texture d'un tissu, qui lui a fait perdre la plupart de ses caractères distinctifs. La cautérisation, les transformations, la gangrène, la putréfaction, la destruction d'une par-

tie, sont autant de modes de désorganisation. DESORYDATION, DESORYGENATION. S. f.: séparation de l'oxygène des substances

oxygénées.

Désoxyper. v. a. : enlever l'oxygène aux substances avec lesquelles cet élément est uni. DESOXYGÉNATION. V. DÉSOXYDATION.

Désoxygéné, adi.; qui a été dépouillé de son oxygène.

DESOXYGENER, V. DESOXYDER.

DESPOTAT, s. m. On donnait anciennement ce nom à des infirmiers qui suivaient les armées, et dont l'occupation était de relever les blessés, de les transporter du champ de bataille là où l'on ponvait leur donner les premiers se-

DESPUMATION, s. f., despumatio (spuma, écnme); séparation de l'écume et autres impuretés qui, par l'action du feu, se

rendent à la surface d'un liquide. DESPUME, adj., despumatus; synonyme

de dépuré , clarifié. Miel despumé , etc. DESQUAMATION , s. f. , desquamatio (desquamare, écailler); chute de l'épiderme, qui se détache sous la forme de plaques ou d'écailles, à la suite de toutes les irritations de la pean.

Dessechement, s. m., atrophia. Ce mot est employé quelquefois comme synonyme d'atrophie. - des marais ; il consiste à faciliter l'écoulement ou l'évaporation des eaux qu'ils contiennent, afin de faire cesser l'action délétère des effiuves qui s'eu échappent.

DESSICCATIF, adj. et s. m., exsiccans; épithète donnée à des substances qui ont la propriété de dessécher les surfaces sur lesquelles elles sont appliquées. Les dessiccatifs que l'on employait dans le traitement des plaies et des ulcères étaient presque toujours choisis parmi les substances astringentes, toniques ou excitantes.

DESSICCATION, s. f., dessiccatio; opération pharmaceutique par laquelle on prive nu corps de l'eau et antres liquides qu'il contient. DESSOLER, v. a .; opération qui con-

siste à enlever la sole de corne du pied dn cheval ou du bouf. DESTRIER OU DÉTRIER, s. m., destra-

rius; se dit d'un grand et beau cheval de bataille, ou cheval de main, couvert d'une housse de taffetas chargée des armoiries du banneret qui le montait.

DESUBATION . S. f. , sudamina : éruption de petits boutons semblables à des grains de millet, qui se manifeste chez les enfans, et dont la malpropreté est ordinairement la cause.

Déscintage, s. m.; opération par laquelle on enlève à la faine la matière brune connne sous le nom de suint, qui la recouvre, et qui est d'autant plus abondante que la laine est plus fine.

Desum, adj.; se dit d'un cheval dont le galop est faussé, soit du devant, soit du derrière. On dit anssi se désunir.

DESVRES, ville de France près de laquelle existe une source d'ean minérale ferrngineuse.

DÉTERGENT. V. DÉTERSIF.

DETERGER, v. a., detergere : nettoyer. mondifier la surface d'une plaie. DETERSIF, adj. et s. m., detergens;

nom imposé à des substances qui, aupliquées sur une plaie ou nn ulcère de mauvais aspect, les mettent dans des dispositions favorables à une prompte cicatrisation. Aujourd'hui on emploie les émolliens comme détersifs, de préférence aux médicamens irritans.

DÉTONATION, s. f., detonatio; bruit plus ou moins fort, qui est dù à l'ébraplement subit de l'air par la formation ou la disparition instantanée d'un volume considérable de gaz.

DETORSION, s. f., distortio; synonyme d'entorse.

DETRAQUE, adj., perturbatus; se dit d'un cheval auquel on a fait perdre ses bonnes allures.

DETRITUS, s. m. (deterere, brover, gåter); expression latine dont on se sert pour désigner la matière que l'on retrouve dans des organes qui ont éprouvé la désorganisation. DETROIT, s. m., angustia, fretum;

nom donné à la partie la plus resserrée du grand et du petit bassins. - inférieur ou périnéal, formé par la circonférence inférieure du petit bassin. - supérieur ou abdominal, qui a pour limites la symphyse des pubis, leur branche horizontale , la ligne saillante de la face interne de l'ilion, et l'articulation sacro-lombaire.

Détroncation, s. f., detruncatio; separation du tronc d'avec la tête du fœtus, cette dernière partie restant dans la ma-

Détumescence , s. f. , detumescentia ; diminution du gonflement ou de l'intumescence d'une partie.

DECTÉRIE, s.f., deuteria (δεύτερος, se-

cond). Vogel donne ce nom aux accideasproduits par la rétention de l'arrière-

DECTROPATRIE, s. f., deuteropathia βεύτερος, second, πάθος, maladie); état methide qui se développe sous l'influence d'une autre maladie.

DECTEROFATRIQUE, adj., deuteropathicus; se dit des maladies ou des phénomènes symptomatiques.

Dirtuorssuxxy, s. m., evolutio, incuentum; synonyme d'accroissement, quand il désigne l'action par laquelle les consviruss sugmenteut en tous sens jurà l'Ecopae oil sont acquis leurs proportions normales; et d'avezsion ou de suissence, forsqu'il signifie l'origine ou les premiers commencemens d'une maladie.

Diramos, s.f., doniatio; changement de direction. On désigne par ce mot la confuer vicieuse de la colonne vertébale, on des autres os, la mauvaise direction que penennt les dents ou toute aire partie, le passage du sang, de la bite, de l'urine, du lait, êtc., dans des viassean que ces fluides ne parcourent pas dans l'état naturel.

DÉVOIEMENT, s. m., alvi solutio; syno-

syme de diarrhée.

Dissirs, s. m., diabetes (docfaire, p. passe travers); maladie qui consiste das l'élabration considérable et l'émissionfréquente d'une urine sucrée ou mielle. Cette affection s'accompagne ordinairment d'un appétifét d'une soif insatiament de la consomption d'ont la mort d'une moutre la partie d'une de la consomption d'un d'université de la consomption d'une d'une de la consomption d'une d'une de la consomption d'une soit d'une soit d'une soit d'une soit de la consomption d'une soit d'une soit d'une soit de la consomption d'une soit d'une soit de la consomption d'une soit de la consomption d'une soit d'une soit d'une soit de la consomption d'une soit d'une soit de la consomption d'une soit d'une soit d'une soit de la consomption d'une soit d'une soit d'une soit de la consomption d'une soit d'une

Diamingus, adj., diabeticus; qui est affecté de diabète, ou qui appartient à cette maladic: urine diabetique.

Diasons, s. m.; nuage irrégulier, qo riscalpelti, ramment isole ou soltaire, temine en ses bords, mais singuilèrement lacide déchiquett, torteux ou en de say, d'une couleur gristire ou plombée, qui paraît presque immobile, et que dans la complement de la comple

Diagoraxum, s. m.; emplatre résolu-

tif, dans la composition duquel il entre beaucoup d'herbes.

DIABROSE, s. f., diabrosis (δία, à travers, βρώσχω, je ronge). Synonyme d'èrosion ou de corrosion.

Direntique, adj., diabroticus; épithète donnée à des médicamens qui agisent en corrodant les tissus sur lesquels ils sont appliqués, et dont l'activité, plus puissante que celle des escarotiques, l'est moins que celle des caustiques.

Diacarciaon; préparation pharmaceutique à laquelle on attribuait la vertu deguérir les morsures faites par un chien enragé. L'écrevisse de mer faisait la base de ce médicament.

DIACARTHAMS: Electuaire solide, qui doit son nom aux semences de carthame, et ses propriétés actives au diagrède, au gingembre, à la manne, etc., qui en constituent la base.

Diacassis, s. m.; nom d'un électuaire laxatif dont la casse forme la base, et que l'on donnait en lavemens, à la dose d'une à deux onces.

Diacatholicum; electuaire laxatif dans lequel entrent la plus grande partie des substances qui composent l'electuaire catholicum.

Diacausie, s.f., diacausis (διαχαύω, je

brûle); chaleur três-forte, échauliement.
Diacastique, adj., diacausticus (dia,
à travers, zavoruzès, caustique); qui cautérise par réfraction. Telle est la cautérise
par le l'on pratique à l'aide des
rayons solaires rassemblés au moyen
d'une leutille.

Diachalasis (διαχαλάω, je snis relachė); cartement des sutures du crâne, ou fracture dans ces mêmes sutures.

DIACHALCITEOS; sorte d'emplatre diapelme préparé avec une décoction de jeuues branches de palmier ou de chêne, de l'huile, de l'axonge, de la litharge de du colcothar, auquel l'emplatre doit sa couleur rouge.

Dicensios ou Dicensius, s. m.; emplatre fait avec l'buile de mucilage, il litharge et la décoction défractie de Jayeul. L'emplatre diachylou cimpose ou gommé, contient en outre de la poix, de la cire et quatre gommes resines. Cet emplatre, étendu en couches mineres sur de la toile, constitue une espéce de sparadrap.

Diacore, s. m., diaccdium: nom que les anciens donnaient à l'extrait de têtes de pavot, et qui désigne aujourd'hui un sirop préparé avec des capsules du pavot blauc, que l'on remplace même par l'ex216

trait d'opium. Ce sirop se donne à la dose d'une once, comme sédatif.

DIACOLOGYNTHIBOS, s. m.; électuaire drastique, ainsi nommé parce qu'il contient de la coloquinte, à laquelle il doit ses propriétés, ainsi qu'à la scammonée,

à la racine d'hellébore, etc. DIACOPÉ, s. f., diacope; division linéaire, fente ou fracture longitudinale du crâne. On donnait aussi ce nom anx

incisions oblignes de cette partie. DIACOPRÉGIE, s, f., diacoprægia (dia, avec, χόπρος, excrément, αίξ, chèvre); préparation médicamenteuse faite avec la fiente de chèvre. On l'administrait anciennement dans les affections du

foie, de la rate et des glandes parotides. DIACOUSTIQUE, s. f., diacoustica (dia, à travers , ἀχούω , j'entends) ; art d'apprécier les propriétés du son, quand il traverse des milieux plus ou moins den-

DIACRANIEN, adj., diacranianus (ôià, auprès, zpavíov, crâne); épithète donnée à la mâchoire inférieure , parce qu'elle est simplement unie au crâne d'une manière lache, et par une articulation mobile.

DIACRESE, V. CRISE.

DIACROCIE; collyre avec le safran. Diaconcoma ; médicament préparé

avec le curcuma. DIACYDONITE , diacydonitis ; medica-

ment composé avec des coings. Diadaphedon (διά, avec, δάφνη, lau-

rier); emplâtre préparé avec des baies de laurier et quelques autres substances. On l'employait anciennement comme suppuratif.

Diadexie, s. f., διαδέξις. Hippocrate s'est servi de ce mot pour exprimer le transport de la matière morbifique d'une partie du corps sur une autre partie.

DIADOCHE, s. f., diadoxis ( διαδέγομαι , ic succède). Ce mot servait à désigner, dans l'ancienne médecine, la disparitiond'une maladie grave, snivie de la manifestation d'une autre maladie qui l'était beaucoup moins.

DIAGNOSE, s. f. (διαγινώσαω, je connais); connaissance fournie par les si-

enes diagnostiques. DIAGNOSTIC, s. m., diagnosis (même

étymologie); connaissance de la nature et du siège des maladies. DIAGNOSTIQUE, adj., diagnosticus. Gette épithète s'applique anx signes qui font

connaître la nature et le siège des maladies. DIACREDE, s. m., diacrydium; nom donné anciennement à la scammoné préparée. Diagrède cydonie, diacrydian cydoniatum; composé de denx parties de scammonée et d'une partie de suc de coing épaissi et desséché à nne donce chaleur. Diagrède glycyrrhisé, diacrydian glycyrrhisatum, préparé en substituant au snc de coing l'extrait de réglisse. Lisgrède sulfure, préparé en exposant la scammonée, à la vapour du sonfre en combustion.

DIAHERMODACTYLE, s. f., diahermodos tylium; composition pharmaceutique dont les hermodactes font la base.

DIAION, s. m. (ôià, avec, for, violette); pastille ou trochisque dans lequel entre la violette comme substance principale, DIAIRE, adj., diarius (dies, jour);

qui dure un jour. Ce mot est synonyme d'éphémère. DIAIREOS., s. m.; préparation faite en

grande partie avec l'iris. DIALACCA, s. f.; médicament composé

particulièrement avec la laque. DIALAGOON, s. m.; médicament anciennement employé pour combattre les

obstructions. Il v entrait de la fiente de Dialeipyre, s.f., dialeipyra (διαλιίπο,

je cesse, muo, feu); synonyme de fièvre intermittente. DIALEPSIE, s. f.; terme dont Hippo-

crate s'est servi pour désigner les intervalles qu'on laisse entre les circonvolutions de certains bandages. DIALIBONON . S. m .: médicament dans

leguel on faisait entrer autrefois l'eacen comme principale substance.

Dialoks, s. m.; préparation pharma ceutique dont l'aloès fait partie.

DIALTHÉE , s. f. , dialthæa ; ongnent ainsi nommé parce que le mucilage de

guimauve en fait la base. DIALYSE, s. f., διαλύσις; solution de continuité que l'on reconnaît facilement

à la vue et par le toucher. DIAMANT, s. m., adamas; carbone cristallisé, carbone pur. Ce corps, le plus dur que l'on connaisse, raye tous les autres, n'est ravé par ancnn, et n'est usé que par

sa propre poudre. Ordinairement limpide et inodore, d'antres fois diversement coloré, il cristallise en octaèdres, en dodécaèdres; sonvent ses cristaux ont vingt-quatre ou quarante-huit faces légérement arrondies, ce qui leur donne nne forme sphéroïdale. Il pèse 3,5, ou 5.55, s'électrise par le frottement, n'est pas conducteur de l'électricité, réfracte fortement la lumière, est inaltéraske jar la chalent senle, et se convertis, sen kisser de résidu, en acide carbonise, quad il est sommis à l'action sisuataete du feu et de l'oxigiene pur ou de l'âir atmosphérique. Le diamant est l'ace des pierres précieuses les plus beliet els plus recherchées à cause de sa marte et de sa dureté ; il mous vient de l'Isde et du Brésil, où il se rencontre toujours dans mais ho fer regimenx, comport d'argile, de silex, et même de cali-

Dississantum simplex (manus Christi); tablettes de sucre rosat, dans la composition desquelles of fait entrer, sur chaque litre, une demi-once de perles prépartes.

DIAMARMATUM; confection liquide faite arec des cerises aigres, du sucre et un anomate.

Diss'ins, s. m., diameter (di. à, à traras, sirzos, mesure) i ligne qui traverse use courbe fermée, en passant par son centre. Les analomistes ne prement pas le not diametre dans cette acception risportess des géomètres; c'est pour eux sel ligne qui traverse me partie ou une carifé quelonque du'corps, en se rappochant le plus possible du centre de cette partie on de cette carité.

Diamosum (μόρον, mûre); sirop de mîres, préparé soit avec le sucre, soit

avec le miel.

Dimoschu, s. m.; nom donné anciennement à un antidote dont le muse faisait partie.

Dianacardion, s. m.; antidote composé en grande partie d'anacarde.

DIANE, s. f., diana; nom donné à l'argent par les alchimistes.

DIAMTRIE, s. f.; poudre diurétique dont le nitrate de potasse faisait la base, et que l'on donnait à la dose d'un demi-

scrupule.

Dianthon ou Dianthom, s. m.; pondre excitante composée de beaucoup de

Substances aromatiques.

Dianteum, s. m. (nuw, noix); nom
d'on rob fait avec du suc de noix vertes

et du miel.

Diounna, s. m.; poudre excitante dont l'olion fait la base, et qu'on a re-

gardée pendant long-temps comme un puissant anti-épileptique. Dιλογοβον, s. m. (δίὰ, avec, ὁπώρα, fruits d'automne); médicament com-

posé avec des fruits d'automne, comme les coings, les nèsses, les cormes. Dispanse, s. m., diapalma; emplâtre préparé avec la litharge, la cire, l'huile, l'axonge et le sulfate de zinc : melé avec le quart de son poids d'huile de rose ou d'olive, il forme ce que l'on appelait cérat diapalme, on diapalme dissous:

Diffasme, s. m., diapasma (διαπάσσω, je saupoudre); mélange pulverulent dans lequel entraient des substances aromatiques. Les anciens en saupondraient

les vêtemens et la pean.

Diapédèse, s. f., diapedesis, διαπήδησις, (διαπηδάω, je traverse); transsudation du sang à travers les parois des vaisseaux. On entend plus communément par diapédése une hémorrhagie de la peau.

DIAPEUTE, s. m.; mot grec qui désignait un médicament composé de cinq

sortes de drogues.

Diaphane, adj., diaphanes, perlucidus, translucidus (διὰ, à travers, φαίνω, je brille); qui laisse passer librement les rayons luminenx.

Diaphaneire, s. f., diaphaneitas (διὰ, à travers, φαίνω, je brille); qualité d'un corps qui se laisse traverser par la lumière. Ge mot est synonyme de transparence.

DIAPRONIX, diaphonicum; électuaire drastique, qui doit son nom aux dattes qui entrent dans sa composition, et ses propriétés purgatives à la scammonée qu'il contient.

Diffugrèse, s. f., diaphoresis (διαφορέω, je dissipe); augmentation d'activité de la peau, laquelle a pour effet de déterminer des sueurs plus ou moins abondantes.

I

DIMPHONÉTIQUE, adj. et s. m., diaphoreticus; épithète donnée aux substances médicamenteuses qui jouissent de la propriété d'augmenter la transpiration. | Flèvre dans laquelle on observe une sueur abondante.

Diaphorstique minéral, artimonium diaphoreticum; peroxide d'antimoine, que l'on préparait en calcinant l'antimoine avec trois parties de nitre, et lavant ensuite le résidu à plusieurs reprises. On l'a donné long-temps comme excitant spécial de la peau.

Distrinaux roces, adj., diaphragmaticus; qui a rapport ou qui appartient au diaphragme. — Arthree diaphragmatiques supérieures, au nombre de deux, naissent de la mammaire interne au niveau du sternum; les inférieures, en même nombre, proviennent de l'aorte ou de la cecliaque: on les distingue en droite et gauche. — Merjs diaphragmatiques, au nom-

bre de deux, émanent de l'extrémité du

plexus cervical. — Plexus diaphragmatiques, au nombre de deux, naissente la partie supérieure du plexus solaire. [
Veines diaphragmatiques, au nombre de quatre; les supérieures viennent. de la veine cave supérieure et de la sons-clavière; les inférieures, de la veine cave

inférieure.

Diapuragnature, s. f., diaphragmatitis; inflammation du diaphragme. Ma-

ladie fort rare, si elle existe.

Diaphragmarocèle, s. f., diaphragma-

tocele (διάφραγμα, diaphragme, κήλη, hernie); hernie du diaphragme.

DIMPHRACHE, S. m., diaphragma, phrames, diepopur, dok., entre, quozone, je forme); large muscle impair, tendu transversalement entre les cavités abdominale et pectorale, qu'il sépare l'une de l'autre, aponévotique au centre, minec, aplatis, presque circulaire, et recurbé
à sa circonférence, qui «attache à l'appendice xyphoïde, aux six dernières cotes, à l'aponévrose étendue de la dernière coté à l'apophyse transverse de la 
première vertèbre lombaire, enfin au 
corps des trois ou quatre premières vertèbres lombaires.

DIAPHTHORM, s. f., διαφθορὰ (φθείρας, jc corromps). Hippocrate s'est servi de ce mot pour désigner la corruption du fetus dans le sein de sa mère; d'autres l'ont employé pour exprimer la prétendue corruption des alimens dans l'estomac.

ΒιλΡΗΥΙΑ ΕΤΙΘΕΚ, V. PROPHYLA CTIQUE.

DIAPHYSE, s. f., diaphysis, διάφυσις (διαφύω, je nais entre); interstice, division, car agus chann dany charge. Organism of the control of the cont

sion, ce qui sépare deux choses. On appelle ainsi le corps ou la partie moyenne des os longs.

DIAPNOTQUE. V. DIAPNOTIQUE.

DIAPNOTIQUE, adj. ct s. m., diapnoticus. Ce mot est synonyme de diaphorétique; néanmoins quelques auteurs s'en sont servis pour désigner les diaphorétiques les moins énergiques.

Dispus, s. m., diapronum; electuaire purgatif, dont la pulpe de pruneaux et la rhubarbe forment la base. En ajoutant au diapran simple un vingt-quatrième en poids de scammonée en pondre, on a le diapran solutif ou composé, heauconp plus actif que le précédent.

DIAPYÉTIQUE. V. MATURATIF, SUPPU-

Diagrage, s. f., διαβραγή; fracture. James donne ce nom à la fracture de l'os temporal. Dianuse, s. f., diarrhau (despite, peconle de tontes parts); evacuation so vent répétée par l'anus de matières le cales liquides. bilieuses, muqueuses, serenses, puriformes. C'est un symptome de l'entérite.

Diarrhodon, s. m., diarrhodon; poudre composée, excitante et tenique, qui doit son nom aux roses ronges qui en-

trent dans sa composition.

PIARTHRODIAL, adj., diarthrodialis; qui a rapport à la diarthrose: articultion diarthrodiale.—Cartilage diarthrodial ou d'incrustation, lame cartilagincuse qui revêt l'extrémité articulaire d'un os.

Diarterose, s. f., diarthrosis, διάρδροσις (διά, a travers, ἀρδρωδία, articulation); articulation qui permet anx pieces ossesses de se mouvoir et de jouer librement en tous sens les unes sur les autres.

DIASATYRION, s. m.; électuaire dans lequel entre spécialement le satyrion. Les anciens le regardaient comme aphrodisiaque.

Disconsus, s. m., diaterdium; delectuaire tonique et astringent, ainsi nommé parce qu'il contient des feuille de scordium, mais qui doit ses propriétés aux autres substances qui entre dans sa composition, telles que la bistorte, la gentiane, la tormentille, les roses rouges, la cannelle, le styrax, l'opium, etc. On le donoait particulierment dans les entérires chroniques, à la

dose d'un demi à deux gros.
DIASERESTE, s. m.; électuaire laxatif dont les sehestes, espèce de pruncs, forment la hase.

DIASENNA, s. f. Ce nom désigne un électuaire et une poudre purgative dont

le séné forme la base.

Diasostique, s. f., diasostica 'διασώζω, je conserve); synonyme d'hygiène.

DIASOSTIQUE, adj., diasosticus: épithète donnée aux moyens que fournit

l'hygiène pour conserver la santé.
Diaspennatum, s. m.; composition
pharmaceutique dans laquelle il entre

pharmaceurique dans raquelle il elife beancoup de semences. Diastase, s. f., diastasis, διάπλοπ; écartement des os, et en particulier des os du crane. Les anciens ont aussi désigné par ce mot les trois dimensions de

corps, la longueur, la largeur, l'épais seur; l'intervalle qui sépare le malade du médecin; le temps durant lequel s'opèrent les changemens dans les maladies.

Disfole, s. f., diastole, διασίολή (δια-

Diastole, s. f., diastole, διασίολή (διασίελλω, je dilate); état de dilatation dans jeggel le cornr et les artères se tronvent mand le sang afflue dans leur intérieur. DIASTROPHIE, s. f., diastrophia, Siadéplacement des os, des muscles,

des tendons, des nerfs. Distantant, s. m.; poudre purgative composée, dont la crême de tartre fait

la base. DIATESSARON, s. m., diatessarum ; électutire excitant, ainsi nomme parce qu'il est formé de quatre substances, la myr-

the, les baies de laurier, les racines de gentiane et d'aristoloche. Distriction, s. m.; médicament dans

lequel on faisait entrer des cigales. Districolithu, s. m.: médicament dont la pierre de Judée faisait partie.

DIATRÈSE, s. f., dispositio, diathesis; differe; disposition, constitution, affection du corps ; prédisposition à certaines maladies plutôt qu'à d'autres; premier degré à peine sensible d'une maladie préparée lentement. C'est avec raison que Castelli dit que ce mot a été employé comme renfermant les idées de maladic,

de cause et de symptôme. Diatonique, adj., diatonicus; échelle nuticale composée des huit sons succes-

sifs de la gamme. DIATRAGACANTHE, s. f., diatragacantha; poudre adoucissante, composée de gomme adragant, d'où lui vient son nom, de gomme arabique, d'amidon, de graines

de pavot blanc et de semences froides. Distrion, s. m.; poudre composée, dont on distingue deux espèces : 1º diatrium piperum, dont les poivres font la base; 2º diatrium santalorum, dont les trois bois de santal font la hase, et qui est bien moins irritante que la précédente.

DIATRITAIRE, adj. et s. m., diatritamis; médecin méthodiste qui assurait ruerir tontes les maladies, en tenant les malades, pendant trois jours, à une diète sérère.

Diazona, s. m., διάζωμα; nom du muscle diaphragme.

DIZOSTER . s. m. , diagoolip; nom donné à la douzième vertebre dorsale, parce qu'elle répond à la ceinture.

Dicuisit, s. m., diclesium (dic, deuz bis, zinto, je ferme); nom donné par Desraux aux fruits pseudocarpiens simples, composés de la graine soudée avec a base de la corolle endurcie et persisate, comme ceux des belles de nuit. Ce ant les selèranthes de Monch.

Dico, lieu voisin dn Bos-en-Rivière, a l'on trouve des eaux minérales peu

210 connues, qui paraissent contenir du sulfate de chaux, avec un peu de fer, et même du soufre, suivant quelques per-

DICROTE , adj. , dicrotus , bisferiens (δι, deux fois, χρούω, je frappe). Se dit d'un pouls qui, à chaque pulsation, sem-hle battre deux fois. Le pouls dicrote ou rebondissant, comme on l'a encore appelé souvent, est le présage d'une hémorrhagie.

DICTAME blanc. V. FRAXINELLE blanche. Dictame faux. V. MARRUBE faux dic-

Dictame de Crète, s. m., origanum dictamnus, L.; espèce d'origan dont les sommités fleuries, prodigieusement céléhres autrefois , comme vulnéraires et cordiales, entrent dans la composition de la thériaque, du mithridate, du diascordium et de la confection d'hvacinthe.

DICTAMNITE, s. m.; vin emménagogue que l'on préparait anciennement en mettant le moût fermenter sur le dictame.

DICTYOIDES, s. m. pl., dixtosidne; synonvme de réticulaire.

DIDYMALGIE, s. f., didymalgia (δίδυμοαι, testicules, alyos, donleur); douleur des testicules.

Dir (Saint-), hourg voisin de Sales, sur la Loire, à quelque distance duquel coule une fontaine minérale.

DIERENBACH, ville de Bavière, à deux lieues de laquelle coule une source d'eau minérale sulfureuse.

Dienese, s. f., diæresis (διαιρέω, je divise); opération de chirurgie consistant à divisor et à séparer les parties du corps qui sont unies. DIERESILE, s. f., dieresila (διαιρέω, je

divise); nom donné par Mirhel aux fruits hétérocarpiens simples, déhiscens, pluriloculaires, à loges mono ou polyspermes distinctes, comme ceux des malvacées et des géraniées, que Desvaux appelle stérymé. Diénésilien, adj., dicresilianus (dia:-

ρίω, je divise). Mirhel donne cette épithète générique à tous les fruits simples qui se divisent en plusieurs coques à leur maturité.

Diénérique, adj. et s. m., diærcticus (διαιρέω, je divise); nom donné aux agens mécaniques ou chimiques propres à opérer la division d'un tissu.

DIÈTE, S. f., diæta, victus ratio, Haura. Ce mot a plusieurs acceptions : on s'en sert pour désigner l'abstinence plus ou moins complète d'alimens, ou l'emploi raisonné de la nourriture dans les maladies, ou bien pour déterminer l'usage plus ou moins rationnel de tous les modificateurs de l'organisme appelés improprement choses non naturelles.

DISTETIQUE, s. f., diætetica; partie de la thérapeutique qui règle l'emploi des modificateurs de l'organisme dans le trai-

tement des maladies.

Difference, adj., diæteticus. On qualifie ainsi les divers agens thérapeutiques que fournit l'hygiene, et dont le médecin se sert dans la guérison des maladies.

Digreriste, s. m.; épithète imposée aux médecins qui procédaient à la cure des maladies par l'usage seulement de la diététique.

Dieu-Le-Fit, gros hourg du département de la Drôme, près duquel coulent trois sources d'une eau minérale ferru-

gineuse froide.

Difformité, s. f., difformitas; terme vulgaire, synonyme de vice de conformation extérieure.

DIFFRACTION, s. f.; terme générique employé pour désigner toutes les modifications que la lumière éprouve en passant auprès des extrémités des corps.

Dirros, adj., diffusus; trop étalé, trop étalé, trop étandu.—Anterysme diffus, ou fanx primitif.—Objet diffus, qui ne forme pas une image bien nette sur la rétine.—
Style diffus, sans précision, sans cohérence dans les idées.—Plante diffuse, qui étale lachement ses rameaux.

DIFFUSILE, adj. et s. m.; nom donné à des médicamens excitans, qui ont la propriété d'augmenter l'action des systèmes circulatoire et nerveux d'une ma-

nière vive, mais passagère.

Diffusion, s. f., diffusio; action de ré-

pandre. — Anévrysme par diffusion, ou faux primitif, infiltration de sang dans le tissu cellulaire, à la suite d'une plaie

le tissu cellulaire, à la suite d'une plaie faite à une artère. Digastraique, adj. et s. m., digastri-

cus, bisuates (b)c, deux, yarlis, ventre); non d'un musele pair, qui s'étend de la rainure mastoidienne à la symphyse du menton, et qui, charna à sea deux extrémités, présente, danss a partie moyene, un tendon arroudi qui traverse la partie inférieure du musele stemo-hyoïdien. Il abaisse la méhorie inférieure, ou étève l'hyoïde, et le porte en avant. Duos, village pris d'Auxerre, qui pos-

sède une source d'eau minérale froide. DIGESTEUR, V. MARMITE de Papin.

Digesteur distillatoire, s. m.; espèce

de marmite de Papin, qui sert à traispar l'alcool ou d'autres liquides, à l'aidd'une forte pression, les substances gétales ou animales, et à recueilli isproduits de la distillation. Cette pression produits de la distillation. Cette pression beaucoup l'action des liquides su la substances que l'on traite ainsi.

Diosstri, s. m., digestium; ser d'une sorte d'onguent que l'on prise avec la térébenthine, un jaune d'est de l'buile rosat ou de l'huile de mispertnis, et auquel on ajonte quelquò des teintures de myrrhe on d'alos, u de l'alcool camphré. C'est un irriture l'on employait, il n'y a pas encor trilong-temps, pour activer la suppunia dans les plaies.

Diessrion , s. f., digestio, arisio, desconsinos, o portation de pharmacie su consiste à mettre, pendant que temps, une substance médicamentame en contact avec de l'ean chaude. [Sin d'operations vitales , consistant à recvoir dans un organe commun une esta e quantité de substances étrangères su corps vivant, qui y changent de nature, et forment un composé nouvern, das lequel l'absorption puise les maticians corps. après quoi le rette, impogré la nutrition , est expulsé sous la fune d'excrémens.

Diarat., adj., digitalis; qui appartient aux doigts., on qui a la forme d'un doigt... Appendice digital, on vermie laire du cœcum... Artères digitales, on collatirales des doigts... Impressions de tales, l'éçères dépressions qu'on observe à la face interne des os du crâne... Il énse digitales, on collatirales de doigt.

DIGITALE, s. f., digitalis; genre de plantes de la didynamie gymnospermit et de la famille des personnées, dont l'espèce la plus célèbre est la digitale pourprée, digitalis purpurea, belle plante des contrées tempérées de l'Europe, dont on a exagéré et mal analysé les propriétés médicales. A petites doses, los que l'estomac est sain , elle diminue le nombre des battemens du cœur, ralestit la circulation, dispose au sommeil, et produit un effet sédatif. A bautes doseson à petites doses réitérées, on enfit quand l'estomac est irrité, elle accéler le pouls, provoque la sueur, augmente les uriues, et active toutes les sécrétions Elle est donc sédative à dose faible, et excitante à dose plus élevée, ou dans l'état d'irritation de l'estomac. C'est prosque toujours la pondre de ses feuilles

on administre. DESTAUNE, s. f., digitalina; principe tere, et vraisemblablement alcalin, qui enste dans les feuilles de la digitale

pourprée. DIGITATION , s. f. , digitatio ; division en forme de doigt. Plusieurs muscles présentent des digitations ou des dentelures

emblables à celles que forment les doigts des deux mains jointes.

Digne, aucienne ville du département des Basses-Alpes, connue depuis trèslong-temps par ses sources d'eaux minérales hydrosulfnrenses, dont la température varie entre 28 et 32 degrés R.

Da, abréviation de diluatur, que l'on délaie.

DRACEBATION , s. f. , dilaceratio ; solution de continuité des parties molles, avec froissement et déchirement de ces narties.

DILATABILITE, s. f., dilatabilitas ; propriété de s'étendre, c'est-à-dire d'occuper un plus grand espace sous un volume

DILATANT, adj. et s. m., dilatans; corps dont on fait usage pour maintenir béantes ou pour agrandir certaines ouvertures ou certains canaux naturels ou accidentels.

DILATATEUR, adj. et s. m., dilatatorias : épithète donnée aux muscles qui servent'à dilater une cavité, comme font les muscles inspirateurs par rapport à la poitrine.

DILATATEUR, s. m., dilatatorium, speculum; instrument dont on fait usage pour opérer que brusque dilatation des covertures fistuleuses, des trajets fistuleat, ou des orifices naturels des mem-

branes muquenses. Dilatateur antérieur du larynæ ; nom donné par Lieutaud au muscle crico-thy-

Dilatateur postèrieur du larynæ; nom donné par Lieutaud au muscle crico-aryténoïdien postérieur.

DILATITION, s. f., dilatatio, Euproude. ωτιρυσμός, διευρυσμός; augmentation du volume des corps , qu'on attribue à l'ècartement de leurs molécules. | Elargissement d'une plaie, d'une ouverture, d'un canal, soit naturel, soit accidentel. DILATATORES. V. DILATATECE.

DILLTER, v. a., dilatare; augmenter le volume des corps , sans en augmenter

a masse. DIMENSION , S. f. , dimensio , diáglages dimetior, je mesure); étendne d'un corps, en tant qu'il est susceptible d'être mesuré. On distingue la dimension en largeur, en longueur, et en épaisseur ou profondeur.

DINAN, petite ville du département dn Nord, qui possède une source assez célèbre d'eau minérale ferrugineuse aci-

dule froide. DIODONCÉPHALE, s. m., diodonce phalon

(dic. deux, odobs, dent, zigalh, tête); nom donné par Geoffroy-Saint-Hilaire aux monstres qui ont une double rangée

d'os dentaires. Dioxcose, s. f., διόγχωσις. Les métho-distes assignaient ce nom à la pléthore,

qu'ils croyaient être l'effet de la diffusion des liquides en circulation, ou de la rétention des humeurs excrémentitielles.

DIOPHTHALME , s. m. , diophthalmica fascia. Ce mot est moins usité que celuí de binocle, dont il est synonyme.

DIOPTRE, s. m., dioptrum, speculum (δια, à travers, ὅπτομαι, je vois); instrument dont l'usage est de maintenir écartées les ouvertures naturelles, afin de rendre plus facile l'inspection des parties situées plus profondément.

Dioprrique, s. f., dioptrica (dia, à travers, ὅπτομαι, je vois); partie de la physique qui étudie les propriétés de la lumière réfractée, ou les effets qu'elle produit en traversant des milieux de densité différente.

DIORRHÈSE. V. DIORRHOSE.

Dioerhose, s. f., diorrhosis (81a, à travers, ¿¿¿òò, sérosité); flux d'urine dont l'abondance finit par jeter le malade dans un état de consomption.

DIORTHOSE, s. f. diorthosis . diophogue: se dit de l'opération qui consiste à réduire une fracture ou une luxation.

DIPLOE, s. m., meditullium, dinkon (διπλόος, double); nom donné au tissu celluleux des os plats du crâne, qui separe leurs deux tables l'une de l'autre.

DIPLOÏQUE OR DIPLOÉTIQUE, adj., diploeticus; qui est relatif au diploé. - Canal, cellule, substance, tissu diploique, vaisseaux diploiques.

DIPLÔME, s. m., diploma; appareil chimique, qui n'est que le bain-marie. - Certificat qui constate le titre de docteur légalement acquis.

DIPLOPIE, s. f., diplopia; vue double, ou dans laquelle chaque objet produit deux sensations distinctes.

DIPLOTÈGE , s. f. , diplotegia (διπλόος , double, reyn, toit); nom donne par Desvaux à des fruits hétérocarpiens simples, déhiseens, secs et infères, ou engagés dans le calice.

DIPSÉTIOUR, adj., dipseticus ( dida.

soif); qui provogne la soif.

DIBRADIATION, s. f., dirradiatio, irradiatio, axtivacoliques; expansion de la Inmière qui émane d'un corps. Van Helmont s'est servi de ce mot pour désigner les volitions de l'âme, qu'il considérait comme les lumières de la vie.

Discret, adj., discretus; qui présente des intervalles. Se dit de la variole dont les pustules sont distinctes les unes des autres.

Discrimen, s. m.; bandage employé après la saignée de la veine frontale.

Discussif, adj., discutiens (discutere, dissoudre). Cette épithète a été assignée à des remèdes que l'on appliquait extérieurement pour fondre une tumeur ou un engorgement.

DISLOCATION , s. f. , dislocatio ; synony-

me de luxation. DISPENSAIRB, S. m., dispensatorium ; ouvrage dans lequel il est traité de l'histoire, des qualités physiques, de la composition chimique et du mode de préparation des divers agens pharmaceutiques. | Etablissement formé par une réunion de personnes, qui, en échange d'une modique somme qu'elles donnent, recoivent des cartes dont elles peuvent disposer en faveur des malades peu fortunés; et par un bureau de consultation, formé de trois médeeins, trois chirurgiens et un élève en chirurgie. Les gens de l'art visitent les malades porteurs d'unc carte de souscripteur, et, sur leur ordonnance, un pharmaeien payé par l'association délivre les médicamens.

DISPENSATION , s. f. , dispensatio , dioiχησις; opération de pharmaeie qui eonsiste à peser ou mesurer, puis à ranger dans l'ordre où l'on doit les employer, les diverses substances simples qui entrent dans la composition d'un médicament magistral ou officinal.

Dispension, s. f., dispersio, διάσπασις; terme dont les physiciens se servent pour désigner la division que la lumière éprouve en traversant le prisme, cet instroment faisant suivre des routes différentes aux rayons colorés dont la combinaison forme la lumière blanche.

Disposition , s. f. , dispositio , diathesis. En anatomie ce mot signifie arrangement, rapport des diverses parties du corps humain entre elles; en pathologie, l'aptitude d'un tissu, d'un organe, d'un appareil d'organes, on d'une personne à être affecté de telle maladie, préfin blement à d'autres.

DISSECTION , s. f. , dissectio , Same avazoun (dissecure, dépecer); operation qui consiste à faire des sections methodi ques sur un corps organisé, afin de con maître la disposition, la forme, les rap ports et la structure des parties dont est composé.

DISSEMBLABLE, adj., dissimilaris, disimilis, avonovos; qui n'est pas de même nature.

Disséquen, v. a. , dissecure; pratiquer l'art des dissections.

DISSIMILAIRE, adj., dissimilaris; st. ponyme de dissemblable. Dissimulatus; se di

improprement des maladies que l'on vent eacher.

Dissoluble, adj., solubilis; qui est snseeptible de se dissoudre.

DISSOLUTION, s. f., dissolutio, & Durg; opération qui a pour hut de combiner un corps avec une quantité d'eau suffisante pour détruire totalement l'agrégation de ses molécules. L'action est récipro que entre ces deux corps, et c'est à lort qu'on a eru pendant long-temps que le solide se comportait d'une manière purement passive. | En pathologie, on s'est servi de cette expression pour désigner une plus grande fluidité du sang et des humeurs. DISSOLVANT, adj. et s. m., dissolvens,

eapable d'opérer la dissolution d'un eorps solide. Il n'y a pas de dissolvana proprement dits, puisque, dans toute dissolution . les corps en contact agissent l'un sur l'autre, et prennent une part égale à la formation du produit. Dissous, adj., solutus. Les humoristes appliquaient cette expression au sant devenu plus liquide que dans l'état sor mal.

diluens : épithète donnée à tout liquide

DISTENSION, s. f., distensio; tension eonsidérable produite par la présence de quelque matière dans certaines parties du corps.

DISTICHIASE, S. f., distichiasis, dira yía ou dioriyíasic; maladie qui consiste dans la présence, sur le bord libre des paupières, d'une double rangée de cils. dont l'une se dirige contre le globe de

DISTILLATION , s. f., distillatio (stillare. dégoutter); opération par laquelle on separe, à l'aide de la chaleur, et dans des vaisseaux clos, les parties volatiles des parties fires d'un corps, dans la vue speciale de recueill les premières, qui sant condensées dans Jes récipiens par le réfroidissement. Les anciens distinguient la distillation per latus, per aserason et.per descensum, suivant la direction que l'on faisait prendre aux substances volatilisées.

District, adj., distillatus; qui a éprou-

Distillare, v.a., distillare; séparer, à l'aife de la chaleur, et dans des vaisseux clos, les parties volatiles des parties fixes ou moins volatiles d'un corps.

Distorsion, s. f., distorsio, διάστρεμμα, ἐωτρομὰ; mouvement brusque, qui consistè à tourner violemment une partie sur elle - même. La distorsion des membres est une cause fréquente de Featorse.

Βιτεισενσεκος, s. f. (δίς, deux, τραχύς, ιπde, κέρας, corne). V. Βισοκκε.

Dunise, s. f., diuresis; excrétion

Diretrique, adj. et s. m., diureticus; som donné aux agens thérapeutiques suppres à augmenter l'action sécrétoire des reins. Telles sont les boissons chaudes, aqueuses, abondantes, légèrement acides, etc.

Dienze, adj., diurnus; qui appartient au jour; s'applique aux maladics qui paraisent ou augmentent d'intensité pendant le jour seulement.

DIVERCEAT, adj., divergens; qui s'écarte d'un centre commun. Terme emplore par les géomètres, les physiciens et les naturalistes.

DUBRICULE, s. m., diverticulum. Les autointes désignent ainsi tout appendice creux et terminé en cul-de-sac, qui s'élère à la surface du canal intestinal, arce la cavité duquel la sienne communique.

Divisarios, s.f., divinatio, mantice, μεττία, πόγγωσι, προγωσθική; faculté doat certains hommes se disent on passent pour être doués de prévoir, avec assenace ou probabilité, les événemens fatus.

DIVISIF, s. m., dividens; qui divise.

— Bandage divisif (fascia dividens); qui
maintient les parties écartées, et s'oppose à leur rénnion.

Division, s. f., divisio, διαίρεσες; destraction accidentelle, ou produite par l'at, de la continuité de quelques-unes des parties du corps.

Direction, s. f., dirulsio, diagnásis;

arrachement, rupture ou déchirement des organes. Docimasie, s. f., docimasia (δοχιμάζω,

DOCIMANE, S. 1., documana ( öccupáča), [cessie]; ard desayer en petit un minicial, pour déterminer sa nature et les proportions de ses composans, afin dévaluer les produits qu'on peut espierre de son exploitation en grand. — Docima-de patronaire, ensemble des épreuves de preuves de la company de

Documisologie, s. f., docimasologia (δοκιμασία, essayage, examen, λόγος, discours); traité sur l'art du toucher dans les accouchemens.

DOCIMASTIQUE, adj., docimasticus; qui a rapport à la docimasie. Art, moyen, opération, procédé docimastique.

DOCTRINE, s. f., doctrina, διδασκαχία, παιδία; collection de propositions relatives à des faits, à des hypothèses, à des préceptes sur quelque partie ou sur la totalite des connaissances humaines.

DOCMATIQUE, adj.; nom-que l'on donnait aux médecius partisans du dogmatisme: ils étaient opposés aux empiriques. On appelait école dogmatique la secte qu'ils formaient.

Douarisse, s. m.; théorie médicale qui, chez les anciens, était le résultat de l'application de la philosophie et des théories physiques et chimiques à la médeche. Elle avait pour objet la connaissance de la nature et des causes cachées des maladies. De nos jours, le dogmatisme médical consiste dans une série d'observations bien faites et raisonnées d'apprès une étude approfondie de la physiologie de l'homme sain et malade.

Dorn, s. m., digitus, dactylus, čázrube; i nom donné aux cinq prolongemesa qui forment l'extrémité de la main, et terminent le membre pectoral. On en compte cinq à chaque main : le premier, ou le pouce; le second, on l'index. l'indicateur; le troisième, ou le medius, le doigt du milieu; le quatrième, ou l'annulaire; et le cinquième, ou l'aurieulaire, le petit doigt. Tous ont trois phalanges, à l'exception du premier qui n'en a que deux.

Dos, ville de Bretagne, où l'on trouve une source d'eau minérale froide, qui passe pour être ferrugineusc.

Dozoms, s. m., dolabra; jet de bande oblique, qui ne recouvre que les deux tiers environ du jet précédent. Bandage en dolcire; qui se compose de jets obliquement placés les nns sur les autres, de manière à recouvrir nue partie du

corps plus on moins étendue.
Dous on Révansias, s. m.; pièce supérienre du fourneau à réverbère, ayant la
forme d'une calotte hémisphérique
percée dans son centre d'une ouverture
circulaire, disposée de manière à recevoir un pied de tuyau de poèle ou cheminée, quand on veut rendre le courant
d'air plus rapide, afin d'activer la combustion.

DOMPTER, v. a., domare. L'industrie de l'homme met en usage différens procédés pour dresser, dompter, apprivoiser

les animaux.

DONNER, v. a., dare. — le vert ou mettre au vert, c'est nouvrir un cheval avec de l'herhe verte et fraichement couprée. — un coup de come, c'est saigner le cheval au palais avec une corne de chamois. — des plumes à un cheval, opération barbare qui consistait à détacher les muscles de l'épaule pour y introduire des plumes ou des tranches de leur

Dorsat. adj., dorsalis, νοταΐος (dorsum, dos); qui a rapport au dos .- Muscle grand dorsal, ou très-large du dos (lombohuméral, Ch.), pair, mince, large, aplati et presque carré ; il s'étend des cinq, six, sept ou huit dernières apophyses épineuses des vertebres du dos, de toutes celles des lombes et du sacrum, des aspérités des gouttières sacrées, de la moitié postérieure de la crête iliaque et des trois ou quatre dernières fausses côtes, à la lèvre postérieure de la coulisse hicipitale de l'humérus, qu'il rapproche de la poitrine, en l'abaissant et le portant en arrière. - Muscle long dorsal (portion costotrachélienne du sacro-spinal, Ch.), pair, allongé, épais, et étendu de l'os sacrum au sommet du dos, trajet dans lequel il fouruit en dehors seize ou dix-sept languettes qui s'attachent aux apophyses transverses et articulaires des vertèbres lomhaires, et aux apophyses transverses des vertèbres dorsales; et en dedans onze, huit ou sept autres languettes qui se fixent au bord inférieur des ouze, buit ou sept dernières côtes. - Vertèbres dorsales, au nombre de douze, reconnaissables à ce que lenr corps présente sur les côtés deux demi-facettes, l'nne supérienre, l'antre inférieure, qui s'articulent avec les têtes des côtes ; leurs apophyses transverses en présentent aussi qui sont en rapport avec les tubérosités de ces mêmes côtes. - Face dorsale du

pied, ou coude-pied. - Face dorsale de la main.

Dorso-Acromien; c'est la portion por térieure du trapèze chez le cheval.

Dorso-costat, adj. et s. m., dorse et talis; nom donné par Chaussier au much petit dentelé postérieur et supérieur.

Dorso-épineux; nom que donne Ginei

au muscle court épineux.

Dorso-huméral; c'est le muscle appelé
grand dorsal par Bourgelat.

Dorso-occipital. Le grand complexuses

ainsi uommė par Girard.
Dorso-scapulaire, dorso-scapularis;

thète donnée par Chaussier au musch rhomboïde. Dorso-sous-scapulaire, Girard donne se

Dorso-sus-acromien, dorso-supra-ser-

mianus; nom du muscle trapèze dans la nomenclature de Chaussier.

Dorso - trachélien, dorso - trachéliens; nom donné par Chaussier au muscle splnius du cou. Dos, s. m., dorsum, y@ros; partie po-

térieure du tronc; partie superieure de la main, du pied, du nez, de la verze. J Chez le cheval, c'est la région qui s'étend du garot à la croupe. — de carpe. — de mulet. — trop bas, qu'on appelle encore reins bas.

Dose, s. f., dosis, dorc; quantite, déterminée par poids ou par mesure, d'un agent pharmaceutique, qui doit être administrée à la fois.

Dosen, v. a.; indiquer par écrit les quantités des médicamens qu'un malade doit preudre.

DOTHIEN, s. m., furunculus, colier; fa-

roncle.

Docce - awhse, s. f., solanum dales

mara, L.: espèce de morelle très-pu

mune ne Europe, où elle étale ses tipe

grimpantes dans les haies et les buissos

On emploie en médecine ses sommle

fleuries, qui, à une certaine dose, pu

duisent des nauées, des vomissemen,

et presque tonjours une legère purgaio.

Cette plante est donc excliante, et pre
hablement elle serait vénéneuse à trè
haute dose.

Dotciie, s. f., ducia: colonne de l'quide ou de vapeur, d'un diamètre d'une hauteur déterminée, qu'on dirie vers une partie du corps, à laquelle dit imprime nne secousse proportionnée sa force de progression. On distingue le douches en descendantes, ascendantes daterales.

Douleur, s. f. , dolor , Dyos , Dyes

istin; sensation insupportable qui fait suitre un vif désir de la voir cesser. Castelli dit avec raison que c'est nn symptime et non une maladie. La douleur varie autant et plus que le plaisir; on la dit aigue, quand elle est fort vive; pragitive, quand elle semble occuper me partie large et profonde ; gravative, quand elle est accompagnée d'un sentiment de pesanteur ; tensive , quand la partie semble être distendue; lancineste, quand elle ressemble à celle qu'occasione une pointe aiguë; dilacérante, quand il semble que la partie à laquelle on la rapporte se déchire ; brûlante , quand elle consiste dans un sentiment de brûlure; prurigineuse, quand il y a démangeaison insupportable, etc. On voit que la douleur est le summum de toutes les sensations pénibles.

Douteux, adj., dubius. On appelle cheval douteux celui chez lequel il existe un des symptômes qui caractérisent la

Dovry, s. f.; nom vulgaire d'un entoroire appele par les naturalistes fasciole hépatique, et de deux espèces de renocoles (R. lingua, R. flammula) qui croissent dans les marais, et qui sont réacenses.

Doux, adj., dulcis, γλυκὸς; qui a une saveur sucrée; qui agit faihlement sur nos sens ou nos organes. — Métal doux γ qu'on peut aplatir sous le martcau, sans le casser.

DRACHME, V. DRAGME.

Datet, village voisin d'Avranches, qui possede une source d'eau minérale ferraginense froide.

Draces, s. f.; preparation culinaire, quiconsiste en une amande ou tout autre mean fruit recouvert d'un sucre trèsdur.

Dragies de Keyser, préparation pharmaceutique autrefois célèbre dans la syphilis; c'est un composé d'acétate de mercure, de manne, d'amidon et de mucilage de gomme adragant.

DRIGME, s. f., drachma, δραχμή; nom d'une pièce de monnaie des Grecs: elle pesait un gros. Actuellement il sert à déterminer ce poids.

BELOUNDER, s. m., gordius; genre de res libres dont le corps nu, lisse et et dans presque toute sa longueur, resemble à un il qui se contourne en tous ess: ce sont des animaux innocens, auquels on a gratuitement attribué une acton funeste sur Péconomie animale.

Le ver de Guinee ne fait plus partie de ce genre : c'est nne filaire.

Dalconnira, s. m.; dracama; genre de plantes de Herandnir monogyuie, et de la famille des asparaginées, dont l'une des espèces (dracama draca), grand arbre des iles Ganaries, fournit la résine appelée sang-de-dragon. A la Chine, on emploie les racines d'une autre espèce (dracama terminadis) contre la diarrhée et la dysenterie.

DRAPEAU, s. m.; synonyme de ptérygion. — Bandaçe qui sert à maintenir

certains appareils sur le nez.

DRISTIQUE, adj. ct s. m., drasticus (doza, j'opère); se dit des purgatifs violens, tels que la résine de jalap, la scammonée, l'ellébore, la coloquinte, la gomme gutte, etc.

Datoix ou Maux, s. f.; orge dans laquelle on a développé la matière sucepar l'immersion dans l'eau, et que l'on a torréfiée ensuite pour arrêter la germination. La drèche, réduite en poudre par l'action du moulin, sert à la fabrication de la bière.

Derssen, v. a.; c'est apprendre à un cheval différens exercices ou airs de manège. — (sc). F. Cabere (se). — la voie : lorsque l'animal que l'on poursuit cesse de ruser.

DRIMMPRIGIE, s. f., drimyphagia (ôpi-

DEGUE, s. f., armyphagua (οριμός, åcre, aromatique, φάγω, je mange); mot par lequel on a voulu désigner l'usage d'alimens fortement épicés. Degue, s. f., res cathartica, medica-

mentum; nom donné par les pharmaciens à tous les médicamens simples, et par le vulgaire à tous ceux qui s'administrent intérieurement.

DROGUER, S. m., catharticarius; collection d'échaptillons de tous les médicamens simples, rangée méthodiquement.

DEGGUISTE, s. m., pharmacopola; marchand qui débite les matières premières dont les pharmaciens se servent.

Daorr, adj., rectus; épithèté donnée par les anatomistes à toute partie située de haut en bas, le corps étant debout, ou qui se dirige en ligne droite le long d'une autre partie principale, ou enfin qui n'offre dans sa longueur ni courbure ni flexion.

Daoir de l'abdomen, adj. et s. m., recsus abdominis; muscle (aterno-pubien, Ch.) pair, allongé, renfermé dans une enveloppe fibreuse que forment les deux lames principales de l'aponévrose abdominale, et étendu depuis la symphyse pubienne jusqu'an ligament costo-xyphoïde, et an bord inférienr des cartilages des septième, sixième et cinquième côtes, Il incline la poltrine sur le bassin.

Droit antérieur (grand) de la tête, rectue capité antieus major; nuscle (grand trachélo-sous-occipital, Ch.) pair, allongé, aplati, qui se porte de la surface basilaire au tubercule antérieur des sixième, cinquième, quatrième et troisième apophyses transverses des vertèhers du con, et qui fléchit la tête sur le cou, en l'inclinant de son cotté.

Droit antérieur (petit) de la tête, rectus capitia antieux minor; muscle (petit trachélo-sons-occipital, Ch.) pair, court et étroit, étendu de la partie antérieure de la masse latérale et de l'apophyse transverse de l'atlas jusqu'au devant du trou occipital. Il a les mêmes usages que

le précédent.

Droit antérieur de la cuisse, grête antérieur, rectus femoris anticus; muscle (ilio-rotulien, Ch.) pair et allongé, qui se porte de l'épine antérieure et inférieure de l'ilion à la rotule, et qui étend la jambe sur la cuisse.

Droit externe de l'œil, abductor oculi; muscle (orhito-extus-scléroticien, Ch.) pair, situé au côté externe de l'œil, qu'il tire en dehors, et qui s'étend du voisinage du trou optique à la partie anté-

rieure de la sclérotique.

Droit inférieur de l'œil, depressor ceuli; muscle (sous-optic-o-sphéno-ociéroticien, Ch.) pair, né d'un teudon qui lui est commun avec l'interne et l'externe, et qui se termine à la partie antérieure de la sclérotique. Il ahaisse l'œil, sous lequel il est placé.

Droit interne de l'æil, adductor oculi; muscle (orbito-intùs-scléroticien, Ch.) pair, placé au côté interne de l'œil, qu'il porte eu dedans. Il naît d'un tendon qui lui est commun avec le précédent et avec

l'externe.

Droit interne de la cuisse, grâle interne, gracilis: muscle (sous-pubio-prêtibial, Ch.) pair, qui s'éteud de la face autérienre du corps du pubis, de sa branche et de celle de l'ischion à la partie supérieure et externe du tibis, et qui rapproche la cuisse de l'axe du corps.

Droit latiral de la tête, rectus lateralis; muscle (stiloïdo-sous-occipital, Ch.) pari, qui s'étend de la partie supérieure et antérieure de l'apophyse transverse de l'arlas jusqu'à une empreinte qu'on voit à l'os occipital, derrière la fosse jugulaire. Il incline la tête de son côté. Droit postérieur (grand) de la tête, retus capitis posticus major; muscle (azoino occipital, Ch.) pair, qui se porte da tibercale de l'apophyse épineuse de l'anisons la ligne courbe inférieure de l'occpital, et qui sert à étendre la tête,

Droit postérieur (petit) de la tête, retus capitis posticus minor; muscle (atloidoccipital, Ch.) pair, étenda du tuberole de l'arc postérieur de l'atlas aux enpreintes internes de la crête occipitale, au-dessous de la ligne courbe inférieur, et qui incline la tête en arrière.

Droit supérieur de l'ail, attolleus cesti nuscle (sus-optico-sphéno-sclerottein placé à la partie supérieure de l'ail, qu' élère. Il s'étend de l'apophyse d'Ingrasia et de la gaine fibreuse du nerf optique à la partie antérieure de la sclerotique.

DROPACISME. V. DÉPILATION.
DROPAX, s. m. (δρίπω, j'arrache);
nom d'un emplâtre dépilatoire composi-

d'huile et de poix.

DUALISME, s. m., dualismus; mot créé par les écoles philosophiques modernes de l'Allemagne, qui s'en servent pour désigner le système dans lequel en ex-

plique tons les phénomènes de la nature au moyen de deux principes opposés. DUALISTE, s. m.; partisan du dua-

Ductile, adj., ductilis, ductibilis, a

xιμος, ἐνόλκιμος (ducere, conduire); qui peut s'étendre et s'allonger. Ductilité, s. f., ductilitas; faculté

qu'ont les corps, et plus particulièrement les métaux, de s'étendre sous le choc du marteau, et de se réduire en fils en passant à la filière. Ducro-conceren, adj. et s. m.; muscle

de l'oreille externe, qui s'attache d'une part au rebord du canal auditif osseur, de l'autre à la face antérieure de la conque.

D'ELCIFICATION, s. f., dulcificatio (dalcis, doux, facere, faire); opération qui consiste à tempérer la force des acides minéraux en les mélant avec l'alcool.

Dulcifié, adj., dulcificatus; se dit d'un acide étendu d'alcool.

DUDDÉNAL, adj., duodenalis; qui appartient ou qui a rapport an duodenum. Artères et veines duodénales, nerfs duodénaux, extrémité duodénale du paneries.

DUDDÉNITE, s. f., duodenitis; nom imposé par Bronssais à l'inflammation du duodénnm: elle existe rarement sent; la gastrite a lien presque toujours es

même temps qu'elle.

Drootson, s. m., duodenum, ventriculus succenturiatus, dodexadáxtuhov; première portion du canal intestinal, celle qui succède immédiatement à l'estomac. Sa longuenr est de douze travers de doigt à pen près, et comme le péritoine ne la recouvre qu'en partie, il est susceptible d'une grande dilatation , qui lui a valu le nom de ventricule succenturie.

Deputerture, s. f., duplicatura; nom donné par les anatomistes au renversement d'une membrane sur elle-même. Duplicature de la dure-mère, du péritoine, de la plèvre.

Den, adj., durus, σχληρός; qni offre beaucoup de résistance. En anatomie, on appelle parties dures tontes celles qui composent la charpente osseuse du corps, c'est à dire le squelette .- Pouls dur, c'est celui qui fait éprouver à l'observateur une sensation analogue à celle que déterminerait nn solide qui viendrait frapper l'extrémité de l'un des doigts.

Dune-mère, s. f., dura mater, crassa menina, dura menina, menina exterior; membrane albuginée qui enveloppe le cerveau et le cordon rachidien, dont elle sontient la masse et isole les diverses portions.

DUBETAL, petite ville à quatre lieues d'Angers, qui possède des eaux minérales peu connues, mais qu'on croit ferrugineuses.

Dureré, s. f., duritia, durities, oxlyρύτης, σχληρυσμός; qualité de ce qui est

DURLLON, s. m., callus; petite tu-meur solide, formée par l'épaississement de l'épiderme, et quelquefois de la pean elle-même, aux pieds, aux mains, et à toutes les parties du corps qui sont soumises à des frottemens rudes et continnels.

DULMVIRAT, s. m., duumviratus; nom sous lequel Van Helmont designait le principe vital spirituel qu'il attribuait en commun à l'estomac et à la rate, et qui, suivant lui, exercait de là son empire sur tous les autres organes du corps

DYNAMIQUE, s. f., dynamica (δύναμις,

force); partie de la mécanique qui a pour objet les forces motrices, c'est-àdre les puissances par lesquelles les corps sont mis en monvement.

Dynamomètre, s. m., dynamometrum ( force, utroov, mesure); instrument propre à mesurer la force musculaire d'un homme ou d'un animal, et

DYSE à la comparer avec celle d'nn antre animal ou d'un autre homme.

Dyonisien, adj., dionysiscos, dionysiacus, διονυσίσκος (Διόνυσος, Bacchus); nom donné aux excroissances ossenses . ou cornes, qui naissent sur les parties latérales dn front, près des tempes. | Individu qui porte de semblables excrois-

DYSARTHRITE, S. f., dysarthritis (duc. difficile, ἀρθρῖτις, goutte); goutte irré-

DYSARTHROSE, S. f., dysarthrosis ( 805, mauvais, ἀρθρώσις, articulation); mauvaise conformation d'une articulation.

Dyscatabrosis (ouc. difficile, καταβρύχω, j'avale); difficulté de la déglutition.

Dyscatapose, s. f., dyscataposis (805, difficile, κατάποσις, deglutition); difficulté de la déglutition.

Dyscholie, s. f., dyscholia (ous, mauvais, χολή, bile); dépravation de la

Dyschroïe, s. f., dyschroia (805, mauvais, χρόα, couleur); altération de la

couleur de la peau. Dyschylie, s. f., dyschylia ( 80; , mau-

vais, χυλὸς, chyle); depravation du chyle. Dyschymie, s.f., dyschymia (duc, mauvais, χυμός, suc); alteration des humeurs.

Dyscinesia, s. f., dyscinesia (30c, difficile, χινέω, je meus); difficulté dans les mouvemens volontaires.

Dyscolle, s. f., discoilia (805, difficile, χοιλία, seile); difficulté d'aller à la

Dyschasie, s. f., dyscrasia (805, mauvais, χράσις, mélange des humeurs); altération des humeurs.

Dysdachie, s. f., dysdacria (80c, mauvais, δάχουον, larme); alteration des larmes.

Dyseccaise, s. f., dyseccrisis (ouc, difficile, έχχρισις, excrétion); excrétion difficile.

Dysécie, s. f., dysecæa (805, difficile, άχούω, j'entends); affaiblissement de

Dysécoïe, sif., dysecoia (duc, mauvais, axon, ouie); diminution ou perte de

DYSENTERIE, s. f., dysenteria ( &); difficile, ἔντερον, intestin); expression employée pour désigner la diarrhée sanguinolente, effet de l'inflammation du gros intestin. Broussais lui a donné le nom de colite, parce que la plus grande portion de l'intestin enflammé est formée par le colon.

Dysentérique, adj., dysentericus; qui appartient à la dysenterie, ou qui en est affecté.

Dysesthétérie, s. f., dysæstheteria (δύς, manvais, αἰσθητήριον, sens externe); lé-

manvais, αίσθητήριον, sens externe); lésion des sens externes. Dysgalia, s. f., dysgalia (δυς, man-

vais, γελα, lait); dépravation du lait. Dyscennesse, s. f., dysgennessa (ους, difficile, γεννησις, génération); lésion de fonction des organes génitaux.

Dysgeusie, s.f., dysgeusia (δυς, mauvais, γεῦσις, goùt); depravation du goùt. Dyshaphie, s.f., dyshaphia (δυς, mau-

vais, ἀφη, tact); lésion du tact. Dyshémie, s. f., dyshæmia (δὺς, mauvais, αἶμα, sang); dépravation du sang.

Dysukmonnuke, s. f., dyshemorrhæa (δυς, difficile, αίμα, sang, ρέω, je coule); difficulté qu'éprouve le sang à couler. Dysuydris, s. f., dishidria (δυς, mau-

vais, ἱδρῶς, sueur); altération de la sueur. Dyslalie, s.f., dyslalia (δὺς, difficile,

λαλία, parole); difficulté de parler.

Dyslochis, s.f., dyslochia (δυς, difficile, λοχεία, accouchement); état d'une femme en couches chez laquelle les lo-

chies s'établissent difficilement.

Dysmenie, s. f., dysmenia (δυς, difficile, μπνες, règles); menstruation dif-

ficile.

Dysménorrhæa
(δυς, difficile, μπνις, règles, ρέω, je coule); écoulement difficile des règles, ou

retard de cette évacuation.

Dysodie, s. f., dysodia (δυς, mauvais, εζω, je sens); exhalation fétide, féti-

dité.

Dysopontiase, s. f., dysodontiasis (δυς, difficile, δδυγτίασις, dentition); dentition difficile.

Dysopie, s. f., dysopia (δυς, difficile, ἔπίσμαι, je vois); affaiblissement de la

Dysopsie, s. f., dysopsia (δυς, difficile, δψες, vue); diminution de la vue.

D'SSORENE, S. f., d'Ayonezia (20, difficile, "5,52;, appétit); perte de l'appétit. Alibert designe ainsi une affection caractérisée par uétat d'inappétence pour les alimens solides : cette maladic constitue le troisième genre des gastroses, première famille de sa Nosologie naturelle.

Dysosmie, s. f., dysosmia (δύς, manvais, δομή, odeur); altération de l'odorat. Dysosphessie, s. f., dysosphresia (δύς, mauvais, ὅσφρησις, odorat); dépraration du sens de l'odorat. Dysostoss, s. f., dysostosis (τος, men-

vais, ôστέον, os); maladie on mauraine conformation des os.

DYSPEPSIE, S. f., dyspepsia (δυς, difficile, πέπτω, je cnis, je digère); difficulté on impossibilité de digèrer, marvaise digestion: elle dépend toujour d'une gastrite aignë ou chronique.

Dyspermasie, s. f., dyspermasia (δε, difficile, σπέρμα, sperme); difficulté en impossibilité de l'émission du sperme.

Dyspermatisme. V. Dyspermasie.
Dyspermie, s.f., dyspermie (δ), manvais, σπέρμα, sperme ); alteration de

sperme.

Dysphagie, s. f., dysphagia (δ)ς, difficulté
cilcment, φάγω, je mange); difficulté

d'avaler, ou impossibilité d'exercer la déglutition. Dysphonie, s. f., dysphonia (δυς, manvais, φωνή, voix); altération de la voir.

Dysphorie, s.f., dysphoria (δυσφορίω, je souffre); état de souffrance.

Dysphorie, s.f., dysphonia (δυς, man-

vais, πίον, graisse); dépravation de la graisse. Dysprée, s.f., dyspnæa (δυς, difficilement, πνίω, je respire); difficulté de

respirer, gêné de la respiration.

Dyspusious, adj., dyspusicus; qui tient
à la dyspuée.

Dyssialie, s. f., dysialia (δυς, manyais, σίαλον, salive); altération de la salive.

Dyssynusie, s. f., dyssynusia (δυς, difficile, συνουσία, coït); inaptitude de la

femme à exercer l'acte vénérien.

Dysthélasie, s. f., dysthelasia (τζ, difficile, θηλάζω, j'alaite); inaptitude

de la femme à alaiter.

Dysthesia (δυς, difficile, τθυμα, je pose); état d'impatience, de mauvaise humeur des malades.

Dysthymie, s.f., dysthymia (δυς, manvais, θυμὸς, courage); abattement, morosité.

Dystocie ou Dystokie, s. f., dystecia (δύς, difficile, τίκτω, j'accouche); parturition difficile, qui exige les secours de l'art.

Dystocologie, s.f., dystocologia (δ); difficile, τόχος, parturition, λέγω, j'enseigue); traité sur la parturition difficile. Dystocomise, s.f., dystochiasis (δ);

Dystochiase, s. f., dystochiasis (δ'ς, manvais, στοξίζος, ordre); disposition vicieuse des cils.

Dystonis, s. f., dystonia (δ'υς, man-

vais, τόνος, tou); alteration dn ton d'un tissu.

Dysumésia, s. f., dysurcsia (ởνς, difficile, οὐρέω, j'urine); difficulté d'uriner. Dysume, s. f., dysuria (δυς, difficile, οὐρέω, j'urine); difficulte d'uriner.

E.

Eur, s. L., aqua, 350p; liquide transpurent, sans couleur, sans odeur, sans seenr, élastique, peu compressible, possedant la pro-rieté de transmettre les sons, et celle de mouiller presque tous les cops. C'est un composé de 100 parties d'oxigene et de 199,89 d'hydrogene. Le field la soll-ilife, et la chaleur la réduit en vapeur.

Esu sárée, ean qui contient de l'air en dissolution. Autretois on appelait ainsi celle qui est chargée d'acide carbonique. L'air contenu dans l'eau est composé de 50 spaties d'oxigéne sur 68 d'azote, c'est-aire qu'il est plus riche en oxigène que l'air atmosphérique, parce que l'eau dissout plus facilement le gaz oxigène que les au dis-

Eau alcaline gazeuse, eau chargée de six fois son volume de gaz acide carbonique, et qui contient un quatre-vingtième de carbonate de potasse; on l'emploie

comme lègèrement excitante.

Est anticalculeuse de Quercetanus, liqueur obtenue en distillant au bain de sble un mélange de sucs de poireau, de raitot, d'ogono, de parietaire et de citou, qu'on laisse digérer ensemble jusqu'a ce qu'ils éprouvent un lèger degré de fermentation.

Eau antihystérique. V. Essence anti-

Eau antiputride de Beaufort, limonade préparée avec l'acide sulfurique.

Eus binite, aqua benedicta; nom donné aune dissolution de six grains de tartrate de polasse et d'antimoine dans deux vertes d'ean, qu'on fait prendre en deux vertes d'ean, qu'on fait prendre en deux fois aux personnes atteintes de la colique des peintres, ne laissant qu'une demibeure d'intervalle entre les deux prises.

Eau blanche, on donne cc nom à celle que l'on prépare avec du son ou de la laine d'orge, et que l'on donne à boire aux chevaux malades. Synonyme d'eau resette-minérale.

Esu céleste, aqua colestis; liqueur d'un bleu vif, qu'on obtient en décomposant la solution aqueuse de deuto-sulfate de cuivre par l'ammoniaque, et ajoutant assez de cette dernière pour dissoudre le précipité blanc blenâtre qui se forme.

Eau d'alun, eau qui tient une plus ou moins grande quantité d'alun en disso-

lution.

Eau d'Anhalt, liqueur très-stimulante

qu'on prépare en faisant macérar de la térébenthine, de l'encens, du girofle, de la muscade, des cubèbes, de la cannelle, des baies de laurier, des graines de fenouil, du bois d'aloès, du safran et du musc dans de l'alcool, au bain-marie, et distillant ensuite le tout

Eau d'arquebusade, ancien nom de l'eau vulnéraire spiritueuse.

Eau d'arquebusade blanche. V. Eau vulnéraire blanche.

Eau de Barnaval, ou liniment antiparalytique; mélange de carbonate d'ammoniaque alcoolisé, d'huile de petits chiens, de savon noir et d'alcool de romarin.

Eau de Belloste, composée de parties égales d'acide hydrochlorique du commerce, d'eau-de-vie et de safran, qu'on laissait digerer ensemble pendant quel-que temps, et auquel on ajoutati ou non de l'eau ordinaire. On l'employait autrefois à l'extérieur comme résolutif: on ne s'en sert plaie aujourd'hui.

Eau de boule, liqueur excitante et résolutive, qu'on obtient en plongeant des boules de Mars dans de l'eau-de-vie, qui dissont le tartrate de potasse et de fer dont elles sont formées.

Eau de bouquet, mélange d'alcoolats de miel odorant, sans pareil, de jasmin, de girofles, de violettes, de souchet long, de calamns aromatique, de lavande et de

fleurs d'oranger.

Eau de chaux, aqua calcis; solution
d'oxide de calcium dans l'eau. L'eau de
chaux saturée contient une partie d'oxide

sur 400 à 450 parties de liquide.

Eau de Cologne, alcoolat d'une odeur
agréable, qu'on obtient en distillant ensemble un grand nombre de plantes aromatiques avec de l'alcool rectifié.

Eau de crane humain, nom donné antrefois à l'eau qu'on avait fait distiller sur des portions de crane humain, et à laquelle on attribuait gratuitement des propriétés médicales dans certaines maladies.

Eau de cristallisation, ean combinée avec les molécules iatégrantes d'nn sel, et à laquelle celni-ci doit presque toujonrs la faculté de former des cristanx

transparens.

Eau de Dardel, mélange d'alcoolats de sauge, de menthe, de romarin, de thym et de mélisse composée.

Eau de foie et de poumon de cerf, eau qu'on a fait distiller sur du foie ou sur du poumon de cerf, et qu'on employait autrefois en médecine.

Eau de goudron, liqueur préparée en faisant digérer pendant plusieurs jours du goudron pur dans de l'eau commune. Eau de Goulard, synonyme d'eau vé-

géto-minérale.

Eau de javelle, solution de chlorate de potasse dans l'eau, qu'on emploie pour enlever les taches de vin ou de fruit sur le linge.

Eau de Luce, aqua Lucæ; savonule composé d'ammonia que liquide et d'huile essentielle de succin rectifiée. On l'emploie en médecine comme stimulant.

Eau de madame de la Vrillière, alcoolat dentifrice qu'on prépare en distillant de l'alcool avec des roses rouges, de la cannelle, du girofle, des écorces de citrons et du cochléaria.

Eau de magnanimité, alcoolat préparé avec de l'alcool chargé d'acide formique qu'on distille avec de la zédoaire, de la cannelle, du girofle, des cubèbes et du petit cardamome.

Eau de mélisse des Carmes, mélange d'alcoolats de mélisse, de romarin, de thym, de cannelle, de muscades, d'anis vert, d'écorce de citron, de marjolaine, d'hysope, de sauge, d'angélique, de coriandre et de girofle, dans des proportions dont le secret est la propriété du collège de pharmacie;

Eau de mer; elle a une odeur nuséabonde, avec une saveur désagréable, amère et salée; elle contient de l'hydrochlorate de soude, de magnésie et de chaux, des sulfates et des carbonates de chaux et de magnésie, quelquefois du sulfate de sonde, et toujours des débris de corps organisés.

Eau de miel d'Angleterre, liqueur aromatique, qu'on obtient en distillant de l'alcool avec du miel blanc, de la coriandre, de la vanille, de l'écorce de citron, du girofie, de la muscade, du benjoin et du storax calamite, et sjontant au produit des alcoolats de roses et de flenrs d'oranger.

Eau de mille fleurs, produit de la distillation de l'urine et des excrémens de la vache, à l'époque où les plantes dont cet animal se nonrrit sont en fleurs.

Eau de nitre, nom donné par Basile Valentin à l'acide pitrique.

Eau d'orge, ean dans laquelle en a fait bouillir de l'orge mondé. Elle est adorcissante et en même temps un peu nutritive, parce qu'elle contient de l'amidon. Eau de pluie; l'orsqu'on ne l'a pas re-

cueillie au voisinage d'une grande ville et dès les premiers instans de sa chute, elle est assez pure; cependant elle contient de l'air atmosphérique, de l'acide carbonique et un peu de carbonate de

chaux.

Eau de Rabel, aqua Rabelliana; melange fait à froid de trois parties d'alcol bien rectifié, et d'une partie d'acide sulfurique à 60 degrés : c'est l'acide sulfuri

rique alcoolisé. On l'emploie comme astringent,

Eau de tête de cerf, aqua è typhis cerei; nom donné autrefois au premier produit de la distillation de la corne de cerf, qui paraît contenir, ontre une matière animale putrescible, une légère quantité d'acétate d'ammoniaque.

Eau de toilette. V. Eau de bouquet.

Eau-de-vie, aqua vita: mélange d'une certaine quantité d'alcool, de beaucup d'eau et d'une substance huileuse aromatique, qu'on obtient en distillant le vin, les corps farineux, etc. La proportion de l'alcool est singulièrement sujette à varier.

Eau-de-vie allemande purgative, eaude-vie à 21 degrés, dans laquelle on a fait macérer à froid du jalap, de la seammonée et de la racine de turbith.

Eau-de-vie camphrée, eau-de-vie à 21 degrés, chargée de deux gros de camphre par livre.

Eau-de-vie de gayac, eau-de-vie à 21 degrés, dans laquelle on a fait infuser des rapures de bois de gayac.

Eau dentifrice, mélange d'ean-de-vie à 21 degrés, de sous-carbonate de potasse, et de teintures de girofle et de cannelle. Eau des hydropiques, nom vulgaire de

Eau des hydropiques, nom vulgaire de la sérosité qui s'accumule dans les membranes séreuses, dans des kystes, on dans le tissu cellulaire, chez les personnes at-

teintes d'hydropisie.

Eas des lacs, des étangs, des marais; unes des eaux de pluie, de sonree et de riviere, dont la teine bruntère et l'aspect mecilagineux qu'elles présentent melquefois tiennent à ce qu'elles sont tenjours plus on moins chargées de débris de corps organisés, qui les altèrent es s'r décomposant.

Eau des puits; elle ne diffère de celle des sources qu'en ee qu'étant stagnante, elle enlève au sol davantage de particules

étrangères.

Ess des rivières; quoiqu'elle résulte de mélauge des eaux de pluie et de source, elle est plus pure que toutes dens, quand le fleuve coules ur un list abloneux: tont au plus contient-elle alors, outre l'air et l'acide carbonique, m peu de carbonate de chaux et d'hydrochorate de sonde. Quand le lit de la rivière est arglieux, l'eau présente une teinte opaline produite par les particules terresses qu'elle entraine.

Esu des sources, produïte par l'eau de plaie qui, après avoir filtré peu à peu à tavers la terre, se rassemble à la surface des couches imperméables, et sourd audébors; elle renferme de plus qu'elle les matériaux divers dont elle a pu se charger en traversant les différens ter-

rains.

Eau distillée, aqua distillata; eau qui a passé à la distillation, pour la débarrasser de l'air et de toutes les substances étraugères qu'elle pent contenir.

Eau diurétique camphrée de Fuller; mélange d'eau, de nitrate de potasse et d'alcool camphré à 22 degrés, qu'on prescrivait autrefois dans l'uréthrite.

Eau forte, aqua fortis; nom de l'acide nitrique du commerce.

Eau générale, alcoolat pour la préparation duquel on distille avec de l'alcool rectifié quatre-vingt-une substances végétales, toutes plus ou moins aroma-

Esu impériale, alcoolat aromatique très-composé, qu'on prescrivait autrefois pour dissiper les donleurs néphrétiques.

Eau mercurielle, eau chargée de surproto-aitrate de mercure, qu'on obtient en traitant par l'eau le proto-nitrate cristallisé, qui se décompose en partie, et laisse un résidu de sous-proto-nitrate in-

coluble.

Eau-mére, résidu de toute dissolution saline qui a fourni tous les cristaux qu'elle était susceptible de donner. Les eaux-

mères contiennent encore du sel, mais elles n'en sont pas saturées.

Eau minérale, aqua mineralis; potion préparée avec quatre grains de tartrate de potasse et d'antimoine, et une demionce de sulfate de soude dissoute dans trois onces d'eau. C'est un éméto-cathartique qu'on fait prendre de demi-heure en demi-heure.

Eau onigénée, deutoxide d'hydrogéné; liquide incolore, inodore, qui détruit peu à peu la couleur du tournesol et du curcuma, attaque et blanchit tout d'un coup l'épiderme, produit sur la langue une impression indéfinissable, et dont la densité est de 1,455. L'eau oxigénée contient, jusqu'à 616 fois son volume d'oxigène, c'est-à-dire le double de la

quantité qui lui est propre. Eau plagédaique, aqua phagedanica; Bau plagédaique, aqua phagedanica; mélange de deuto-chlorure de mercurie et d'eau de chaux, qu'il faut agiter avant de s'en servir, car les deux liqueurs se décomposent. Il se forme un précipité orangé d'oxide de mércure, que surrage de l'hydrochlorate de chaux liquide : c'est à cet oxide que l'eau phagédénique doit sa propriété légèrement excitanté.

Eau régale, aqua regalis; ancien nom de l'acide hydro-chloro-nitrique.

Eau sans pareille, cosmétique odorant qu'on obtient en distiflant ensemble de l'alcool rectifié, de l'alcoolat de romarin, et des huiles essentielles de cédrat, de citron et de bergamote.

Eau seconde, acide nitrique étendu d'a peu près deux parties d'eau. On donne aussi ce nom à l'eau de chaux qu'on se procure en versant de l'eau sur un morceau de chaux qui a déjà servi au même

usag

Eau thériacale, alcoolat très-excitant, dont la thériaque fait la base, mais dans lequel il entre aussi un grand nombre de substances stimulantes.

Eau végéto-mercurielle, liqueur de Pressavin; solution aqueuse de tartrate de potasse et de mercure.

Eau vigito minirale, au blanche, eau de Goulard's solution d'une demi-once de sous-acétate de plomb liquide dans deux livres d'eau distillée, à laquelle on ajonte deux onces d'eau-de-vie. Elle n'est blanche que quand on l'a préparée avec l'eau ordinaire, les sels calcaires de celle-ci décomposant l'acétate de plomb, en aorte que la liqueur est un mélange de sullate, ectate de chaux.

Eau vitale, limonade préparée avec l'acide sulfurique.

Eau vulnéraire blanche, alcoolat obtenu

en faisant infuser une double dose d'alcool sur la même quantité de plantes que celle qui sert à préparer l'ean vulnéraire rouge, et distillant ensuite.

Eau vulnéraire rouge, alcoolat aromatique qu'on obtient en distillant de l'eande-vie ordinaire avec des fleurs de larande, des feuilles d'angélique et de basilic, et des sommités de sauge, d'abinthe, de fenonil, d'hysope, de rue, de marjolaine, d'origan, de serpolet, desarriette, de menthe poivrée, de mélisse, de thym, de romarin, de calament et de scordium. On le colore en rouge avec l'orcanette ou la cochenille.

Eau vulnéraire spiritueuse , eau d'arquebusade, aqua vulneraria spirituosa; alcool très étendu d'eau, et charge de diverses huiles essentielles, qu'on obtient en distillant du vin blanc avec un grand nombre de plantes aromatiques:

EAUTOGNOSIE, s.f., cautognosia (cautos, soi-même, γνώσις, connaissance); connaissance de soi-même; synonyme de physiológie. :.

EAUX acidules, aquæ acidulæ; qui sont

chargées d'acide carbonique. Eaux aux jambes, sérosité ichoreuse

qui découle des paturons et des jambes des chevaux. Gette maladie est quelquefois accompagnée d'ulcères.

Enux-bonnes. V. Bonnes.

Eaux carboniques. V. Exux acidules. Eaux chalybees. V . Eaux ferrugincuses, Eaux-chaudes. V. AIGUES-CAUDES.

Eaux de l'amnios, aquæ amnii; serosité qui remplit la portion de la cavité de l'amnios que le fœtus n'occupe pas, et qui, suivant plusieurs physiologistes, concourt à la nutrition de ce dernier.

Eaux distillées liquides obtenus en distillant des substances végétales ou animales avec une certaine quantité d'eau.

Eaux distillées spiritueuses, nom donné

autrefois aux alcoolats.

Eaux durcs, nom donné à toutes les eaux naturelles qui contiennent du carbonate où du sulfate de chaux en dissolution. Ces eaux ont une saveur désagréable ; elles pesent sur l'estomac, et cansent des coliques. Le savon ne s'y dissout pas, et les légumes y durcissent au lieu d'y cuire. On appelle aussi cau dure celle qui ne contient pas d'air.

Eaux ferrugineuses, aquæ ferruginesæ; qui contiennent des composés ferrugi-

nenz en dissolution : ce sont les plan communes de tontes. En général limpides, inodores et donées d'une saveur styptique, elles se couvrent d'une pellicnle irisée quand on les expose à l'air libre, et forment, par l'addition de la noix de galle, un précipité purpurin qui passe promptement an blen noir. Le fer y est ordinairement à l'état de carbonate, quelquefois aussi à celui de sulfate; souvent l'acide carbonique existe en excès : l'eau est alors acidule et martiale à la fois.

Eaux gazeuses ou acidules, qui sont chargées d'acide carbonique.

Eaux hépatiques ou sulfurcuses, aque hepatica. V. Eaux hydro-sulfureuses.

Eaux hydro-sulfureuses, aqua hydrosulfurosæ: qui tiennent de l'acide hydrosulfurique en dissolution.

Eaux martiales, aquæ martiales. V. Eaux ferrugineuses.

Eaux minérales, aquæ minerales; nom très-impropre donné à toutes les eaux qui sont sapides, et qui contiennent assez de substances étrangères pour pouvoir agir d'une mauière remarquable sur l'économie animale. C'est en traversant les terrains qui leur servent de filtres. qu'elles se chargent des principes ansquels elles doivent leurs propriétés. On les partageait autrefois en chaudes, tempérées et froides; aujourd'hui on les divise en hydro-sulfureuses, acidules, ferrugineuses et salines.

Eaux salines, aque salines; qui tiennent diverses substances salines en dissolution, sans fer et sans excès d'acide carbonique. On les partage en quatre sections : 1º celles qui contiennent du sulfate ou du carbonate de chanx; 2º celles dont l'hydrochlorate de soude est le minéralisateur principal; 3º celles qui sont surtout chargées de sulfate de magnésie; 4º celles qui contiennent du sulfate, du carbonate et de l'hydro -chlorate de soude.

Eaux seléniteuses. V. Eaux dures.

Eaux spiritucuses. V. Exex acidules. Eaux sulfureuses, aquæ sulfurosæ. V.

Eaux hydro-sulfureuses. EBAT. s. m. - Mener les chiens à l'é-

bat, c'est aller les promener. Eseaupin, nom d'une sonrce minérale ferruginense acidule froide, du département de la Loire-Inférieure, près de Nantes.

Erer, susceptibilité qu'ont les dents de devenir doulourenses sous l'infinence de causes qui, dans l'état normal, ne fout sur elles aucune impression.

EMORISEMENT, s. m., caligatio; trouble momentané de la vue, causé par l'action d'une lunière trop vive sur la etine. L'éblouissement est quelquefois su symptôme, et ne dépend point alors de cette cause, mais bien d'une hypéretésie de la rétine ou de l'origine du set optique.

EMOUSMENT, s. m., efflatus; sorte

ERROUER, v. a., efflare; se dit de l'expiration prompte et forcée que fait le cheval, et que l'on a comparée à l'action d'éternuer dans l'homme.

Externos, s. f., ebullitio (cbullire, boullir); etat d'un liquide qui bout; mourement tumultueux et violent d'un liquide, de fond duquel le calorique fait devre des bulles produites par les portious de ce même liquide qu'il réduit à l'état vapreux. J' Terme populaire employé pour designer toute espèce d'exantème.

Ezrazi, adj. (ebur, ivoire); qui ressemble à l'ivoire. Cette épithète a été appliquée aux cartilages qui deviennet comme de l'ivoire; l'on a attribue, ce phenomène à l'accumulation du phosphate calcaire.

EMERIFICATION, s. f. On a donné ce nom à la transformation éburnée qu'éprouvent les cartilages.

ECHLES, S.f., squamma; portion mince et légère, ou dure, épaisse et coriace, de l'épiderme, qui se souléve et se détache dans un grand nombre d'irritations de la neau.

Existarx, adj., squammosus; qui ressembe à une écalle de poisson. — Portine icalifasse de l'os temporal, celle qui es fomes la partie supérieure. — Suture icalifasse, qui unit le temporal au pariètal. [5e di de la peau dans l'éléphan tiais et quelques dartres. On emploie plus souvent l'épithète de syaammeuse, qui signife la même chose.

ECALLION, s. m.; vieux mot qui désignait les dents appelées crochets, dents canines.

Ecan, s. m., disjunctio, luxatio; sorte de luxation iucomplète qui fait boiter lecheral, et qui s'appelle entr'ouverture, quand la claudication est plus forte. — Salus, action d'un cheval qui a peur, et qui se jette de côté.

Ecsotique, adj. et s. m., cebolicus (iz, de, file, je jette); nom doune aux me-

dicamens propres à accélérer l'acconchement, ou à provoquer l'avortement.

Ecryssoms, s. m., ecbyrsoma, exemtatio, ἐκδύρσωμα (ἐκ, de, en dehors de, δύρσα, pean); saillie d'une articulation, d'un os, ou même d'un corps quelconque, qui soulève la peau, ou qui la perce. Εссатвавторя. V. Сатвавторъ

ECCHYMOME. V. ECCHYMOSE.

Eccurioss, s. f., ecchymosis, ecchymoma, įszybuonc, įszybuoncį (ks, bors, χυμλς, suc, humeur, ou ks, bors, et χω ου χω, je ropadas); infiltration ou collection de sang dans l'épaisseur de la peau ou dans le tissu cellulaire souscutané, dépendante, soit de la déchirure des vaisseaux par l'action d'un corps controdant, soit d'une simple exhalation sanguine, et qui se manifeste audebors par une tache d'abord rouge, puis livide, qui s'étend peu à peu, passe au vert, au jaune, et disparaît au bout d'un temps variable.

Ecclise, s. f., declinatio, ἔχχλισις (ἐχ, hors, χλίνω, je m'abaisse); luxation.

Eccore, s. f., eccope, ἐχκοπή (ἐχ, de, χόπίω, je coupe); plaie des os du crâne faite par un instrument qui a agi dans une direction oblique à leur surface, et saus perte de substance. | Excision.

Eccorus, s. m., scalpel excisorius, i.e. zernic, (zernic, je coupe); espèce de scalpel dont se servaient les anciens pour retrancher quelques parties inutiles ou nuisibles des es, principalement de ceux du crâne, et dont le couteau lenticulaire est une variété.

Eccornorique, adj. et s. m., eccoproticus (ἐξ, dehors, τέπρος, excrément); purgatif doux, qui ne fait guère que provoquer la sortie des excrémens.

Eccortatique, adj. ets., eccorthaticus (ἐξ, dehors, πορθύω, j'amasse); purgatif auquel on supposait autrefois la propriété d'évacuer les amas d'humeurs.

ECCHINOLOGIE, s. f., eccrinologia (ἐzzοίνω, je sépare, λόγος, discours); traité des sécrétions.

ECDORE, s. f., exceriatio, izδορλ (iz, hors de, δίρως, peau); mot gree qui signifie proprement l'action d'écorcher, et qui a été employé pour désigner en général une excoriation, en particulier celle du canal de l'urêtre.

ECHALOTE, s. f., allium ascolonicum; espèce d'ail employée comme condiment.

Échalote d'Espagne. V. ROCAMBOLE. Echangeurs, s. f., cmarginatura, cmarginatio, entaille, de figure à peu près semicirculaire, on même irrégulière, qu'on observe à l'un des bords d'un viscère, d'nn os, ou d'nn assemblage de plusienrs os considéré comme ne faisant qu'nn tout. On appelle plus généralement scissurcs les échancrores des organes mons.

Échancrure ethmoidale, incisura ethmoidalis; qui appartient an coronal, et reçoit la partie supérienre de l'os etbmoïde.

Échanerure nasale, incisura nasalis; creusée dans l'os coronal, à la base du front; elle s'articule avec les os propres du nez.

· Echancrure parotidienne , espace triangulaire compris entre l'apophyse mastoïde et le bord parotidien de l'os maxillaire inférieur. Il loge la glande parotide.

Echancrures ischiatiques, incisura ischiatica ; au nombre de deux : la grande , placée à la partie inférieure du bassin, est formée par l'iléon et le sacrum ; elle donne passage au nerf sciatique, au muscle pyramidal, et aux vaisseaux et nerfs fessiers supérieurs ; la petite, séparée de la précédente par l'épine scia-tique, donne passage au tendon du muscle ohtnratenr interne, ct aux vaisseanx et perfs honteux internes.

Еснарры, s. m., hybridus; se dit d'un cheval engendré d'un étalon et d'une inment de race et de pays différens. ECHAPPER, ou laisser échapper de la

main son cheval, c'est ne plus le retenir, afin qu'il prenne le galop.

ECHARDE, s. f., aculeus ligneus (ex, de, carduus, chardon); petit éclat de bois logé dans l'épaisseur de la peau, et qui détermine nne irritation très-vive.

ECHARPE, s. f., mitella (de l'italien ciarpa); handage qui sert à soutenir le poignet, l'avant-bras et le coude, dans les maladies de ces parties, on dans celles dn bras et de l'épaule, et qu'on fait, soit avec une serviette ou un linge carré qu'on plie en triangle et qu'en none autour du cou du malade, soit avec une pièce de taffetas d'une demi-anne de long et d'un quart d'aune de large, qu'on plie dans le sens de sa longueur, et qu'on fixe anx vêtemens du malade.

ECHAUBOULUERS, s. f. pl., sudamina; nom vulgaire donné anx taches rouges, accompagnées d'une vive démangeaison. qui surviennent à la pean en été.

ECHAUDILLON, s. m., calefactio; c'est présenter un lopin au feu, afin de le souder par les deux bonts quand il est chaud.

ECHAUFFANT, adj. et s., calefaciens: aliment ou médicament qui produit le constination, selon le vulgaire,

ECHAUFFEMENT, s. m.; nom valgain de la constipation , dn rhume et de l'are thrite. | Nom par legnel on designe and vent les rougenrs et les excoriations uni s'éta blissent dans les plis de la peau che les enfans très-gras.

ECHELLE, s. f., scala. On donne quelquefois le nom d'échelles anx deux rampes du limacon de l'oreille interne.

ECHINE, s. f., spina dorsalis (lyong hérisson); nom vulgaire du rachis, cause des apophyses épinenses dont si face postérieure est hérissée.

ECHINOCOQUE, s. m., echinococcus (iyiνος, hérisson, χόνος, grain); genre de vers intestinaux qui a pour caractères d'offrir un kyste rempli d'ean, à la face interne duquel adhèrent de très-petits vers, dont le corps lisse, et presque globuleux ou turbiné, est garni de quatre sucoirs à son sommet, et conronné de crocbets.

ECHINOPHTHALMIE, s. f., echinophthalmia (έχτιος, hérisson, δφθαλμός, œil); inflammation des paupières dans laquelle les cils sont droits et bérissés.

ECHINORHYNQUE, s. m., echinorhynchus (έχῖνος, hérisson, ρύγχος, bec); genre d'entozoaires dont le corps, allongé et cylindrique, se termine en devant par une trompe courte, rétractile et hérissée de crochets recourhés. On n'en trouve qu'une espèce dans l'homme: c'est l'échinorhynque bicorne.

Есно, s. m., echo (%хос, son); répétition distincte des ondulations sonores réfléchies par un corps; lieu où cette répétition se fait entendre.

ECHOMETRE, S. m., echometrum (Tyos, son , μέτρον, mesure); règle contenant des divisions qui servent à mesurer la durée, les intervalles et les rapports de

ECLAIR, s. m., fulgur; lueur subite, éclatante et presque sans durée, que pro duisent les sillonnemens Inmineux formés par les masses d'électricité atmo

sphérique, dans leurs déplacemens ECLAIRE, s. f.; nom populaire de la chélidoine. V. ce mot.

ECLAMPSIE, s. f., eclampsis, examps (ἐκλάμπω, je brille); convulsion instantanée des enfans, à laquelle on attribue quelque analogie avec l'épilepsie.

Eclectique, adj. et s. m., eclecticus; médecin qui se dirige d'après les règles de l'éclectisme.

ECHECTISME , s. m. , eclectismus ; mébade de philosopher en médecine, qui emsiste, soit à choisir, sans trop savoir pourquei, parmi les résultats indiqués par les différens antenrs, soit à choisir, d'après les règles d'nne sévère analyse, ce qu'il y a de conforme à la nature et à la raison dans les théories et la pratique de chaque auteur, de chaque praticien : de ces deux genres d'éclectisme, le premier est la bonte de la médecine, et le second le fait d'un esprit sage.

Ecceene, s. m., linetus, linetuarium. eelegma (ἐκλείχω, je lèche); synonyme

neu usité de looch.

Ecusse, s. f., hastella : morceau de bois mince et aplati dont on se sert pour contenir l'appareil que l'on applique sous le pied, à la suite de la dessolure ou des piquies. V. ATTELLE.

Economie, s. f., aconomia, olxovonía ( shia, maison, famille, νέμω, je règle). Economic animale, terme vague dont on se sest pour désigner l'ordre et l'enchaînement des phénomènes qui s'observent dans les animaux , l'ensemble des lois qui régissent leur organisation.

Econce, s. f., cortex, ploids, plods, plous; enveloppe extérieure du tronc et des branches, dans les plantes dycotylé-

Ecorce caryocostine. V. CANNELLE blan-Ecorce d' Alcornoque. V. ALCORNOQUE.

Ecorce d'anis étoilé. V. Ecorce de La-Ecorce de Bé-lahé ou de Béla-aye; écorce

astringente d'un arbre qui croît à Madagascar. Ecorce de Cascarille, cortex thuris, cor-

tex eleutherii, thus judæorum. V. Cas-CARILLE.

Ecorce de Culilawan, cortex caryophyl-

loides; écorce du laurus culilaban, l'arbre d'Amboine. Elle a l'odeur et les propriètés du sassafras. Ecorce de Lavola, nom donné par Mur-

ravà une écorce qui a l'odenr et la saveur de la badiane. Ecorce de Magellan. V. Ecorce de Win-

Ecorce de Massoy, nom donné par Murravà une écorce qui a l'odeur de la can-

telle, et qui vient d'Amboine. Ecorce de Poggereba, écorce d'un arbre d'Amérique, qu'on emploie dans le pays contre la diarrhée, ce qui, d'après les ides reçues, semblerait faire croire qu'elle est astringente.

Ecorce des Jésuites, V. QUINQUINA.

Ecorce de Winter, cortex Winteranus, cortex Magellanicus, cinnamomum Magellanicum; écorce roulée, grisâtre en dehors, brunâtre en dedans, qui exhale une odeur agréable, surtont quand on la frotte, et qui a une saveur âcre, brûlante et amère. On la tire d'Amérique, où elle provient de la winterane cannelle. C'est un puissant excitant.

Ecorce du Pérou. V. QUINQUINA. Ecorce éleuthérienne. V. CASCABILLE. Ecorce sans pareille. Voy. Ecorce de

Winter.

ECORCHURE, s. f., intertrigo (ex. de. scortum, peau); plaie superficielle résultant de l'enlèvement ou de la déchirure par frottement des couches les plus extérieures de la peau : elle est ordinairement accompagnée d'une irritation vive et d'une forte douleur, guérit ra-rement sans suppuration, et nècessite souvent l'emploi des applications anodines, siccatives et sédatives en même temps.

ECOULEMENT, s. m., fluxus; on désigne sous ce nom, en pathologie, la sortie du sang menstruel ou des diverses humeurs qui, dans l'état de santé, ne dépassent point les orifices naturels de la surface du corps. Le vulgaire donne le nom d'écoulement au flux muqueux qui accompagne l'uréthrite.

Ecounté, adj., mutilatus; cheval auquel on a coupé la queue.

ECOUTEUX, adj., cunctator; cheval qui

hésite à prendre une allure. | Se dit encore d'un cheval qui ne part pas franchement, qui saute au lieu d'aller en avant. Ecouverre, s. f., scopula; petit balai dont se sert le maréchal pour ramasser

le charbon dans le foyer, ou pour le mouiller quaud il brûle trop vite. ECPHRACTIQUE, adj. ets. m., desobstruans

(ἐχφράσσω, je débouche); médicament auquel on attribuait la propriété de désobstruer les couloirs et conduits engorgés du corps humain.

ECPHYAS, s. m., ἔχφυὰς; chose attachée à une autre, dont elle est née; appendice : nom donné par les Grecs à l'appendice vermiculaire du cæcum.

Ετρηγεε, s. f., έχφυσις (έχ, de, φύω, je pousse, j'engendre); synonyme d'apophyse. | Quelques auteurs ont appelé le duodenum cephysis ventriculi.

ECPHYSESE, s. f., expurerous (ex. de. φυσάω, je souille); grande et subite expi-ration, dans laquelle un grand volume

d'air sort à la fois du poumon; respiration d'un homme essoufflé.

Ecpiesme, s. f., ecpiesma, explesua (ἐκπίεζω, je comprime); fracture du crâne, dans laquelle des esquilles enfoncées compriment le cervean ou ses enveloppes. Saillie de l'œil, on sortie de cet organe à travers l'ouvertnre des paupières, par l'effet de quelque cause étrangère an globe, et sans augmentation du volume réel de cette partie.

Ε ΕΓΙΕΒΟΜΕ, s. f., ἐχπλήρομα (πληρόω, je remplis); conssinet, remplissages dont on se sert pour faire disparaître les inégalités d'une partie, afin de rendre plus uniforme l'application des ban-

Εσρικαίε, s. f., έχπληξις (έχ, de, πλήσσω, je frappe); stupeur.

ECPNOE, s. f., ecpnoe, exmyon, exmyeuσις (έx, de, πνέω, je souffle); expiration. Есртоме, s. m., prolapsus, ἔχπὶωμα (πίπὶω, je tombe); deplacement des os

luxés ou des fragmens d'nne fracture. | Hernie des parties molles. | Elimination et chute des parties gangrenées.

pns); suppnration. | Abces.

ECPYESIS, S. f., EXTUNOUS. V. ECPYEME. ECPYÉTIQUE, adj. et s. m., έκπύητικου

(έx. de, πύον, pus); suppuratif. ECREVISSE, s. f., astacus; genre de crustacés dont on mange la chair, qui est difficile à digérer, mais nourrissante, et dont l'estomac présente, entre ses

membranes, à l'époque de la mue, deux masses orbiculaires de carbonate calcaire, mêlé d'un peu de gélatine, qu'on employait beaucoup autrefois sous le nom ridicule d'yeux d'écrevisse. Εσεκιε, s. f., έχρηξις (ἐκ, ρήσσω, je

romps); déchirure. | Rupture de l'u-ECRHYTHME, adj., ἔχουθμος (έx, sans,

ουθμός, rhythme irrégulier: pouls écrhy-

Ecsouelles, s. f. pl., scrophulæ; nom populaire des scrofules.

Êcaysis, ἔχρυσις (ἔχρεω, je coule). Hippocrate designe par ce mot l'écoulement d'une liqueur fécondante qui, n'étant point restée dans l'utérus, n'a pu prendre la forme d'un fœtns. Ecsarcome, s. m., ecsarcoma, ἐκσάρ-

xωμα (¿ξ, dehors, σάοξ, chair); excroissance charune, ou végétation fongueuse, de quelque nature qu'elle soit.

Ectase , s. f. , εκλασις (ἐκτείνω , j'étends); extension, allongement, développement de la pean.

Έστηκινκικ, s. f., έχθηλύνσις ( Αήλυς;

féminin, délicat, mou); mollesse des chairs et de la pean. | Relachement d'un bandage.

ECTHLIMME, s. m. ( 3λίδω, je comprime); ulcération superficielle de la pesu, produite par une forte compression. ECTHYMATE, s. f., ecthymatum (Exbous,

pustule); nom que donne Vogel à des tumeurs dares et inégales qui se forment à la pean, et qui disparaissent ensuite. ECTHYME, s. f., ecthyma , extunz (exting

je fais irruption); exanthème léger qui apparaît subitement, et dure peu. ECTILIOTIQUE, adj. et s. m., depilato-

rius, exhillarixos (ex, de, thla, farache); dépilatoire.

ECTOME, s.f., ectome, extoph (tipue, je coupe); excision, ablation, amputation. | Eccopé.

ECTOPIE, s. f., ectopia (èx, de, τόπος, lieu); déplacement des os. Loxation. Εστορικικ, s. f., έχτοπισίς (έχ, de, τόπος,

lieu); situation anormale et permanente d'un viscère, de vaisseaux, ou de l'orifice de quelques canaux excréteurs.

Ectopocyste, s. f., vesicæ sitüs mulatio (έχλοπος, hors de place, χυσίις, νειsie); déplacement de la vessie. Ectopocystique, adj., ectopocysticus

(εκλοπος, hors de lieu, κυσλίς, vessie); épithète qu'on donne aux affections qui sont le résultat du déplacement de la vessie.

ECTOPROTIQUE. V. ECCOPROTIQUE.

ECTRIMME, s. f., έχτριμμα; ulceration de la peau dans les parties du corps en contact avec le lit : ce mot est bien préférable à l'absurde dénomination de cocyw donné par quelques médecins à cette făcheuse lésion de la peau qui recouvre le sacrum, dans les maladies aiguës, prolongées ou chroniques.

Естворюм, s. m., ectropium, eversio palpebræ, ἐκτρόπιον (ἐκτρέπω, je détourne); renversement en dehors de la paupière supérieure ou inférieure, dépendant, soit d'une cicatrice étroite ou bridée de la peau qui la reconvre, soit d'un bourrelet formé par la conjonctive qui la tapisse, et auquel on remédie, dans l'un et l'autre cas, par l'excision de la membrane muqueuse palpébrale. ECTROSE, s. f. ( extraooxo, j'avorte);

avortement. ECTROTIQUE, adj. et s. m., ectroticus (ἐχτιτρώσχω, j'avorte); qui est propre à faire avorter.

ECTYLOTIQUE, adj. et s. m., ectylaticus (ex, de, volos, durillon, cal); épithète donnée à des médicamens qui ont la propriété de consumer les callosités.

Regur . s. f. . spuma : salive blanche . alas on moins abondante, qui remplit a bouche dn cheval lorsqu'il est en mouvement. Se dit eucore d'une certaine mantité de speur blauche qui se trouve sotour des harnais du cheval.

Ecusson, s. m., scutellum; organe nouvre aux graminées, qui consiste en

une excroissance de la tigelle.

ECTYER, s. m., homme qui dresse les chevanx, ou qui a soin de l'écurie des princes.

Eczène, s. m., žzζεμα; pustule brû-Ecisisa, s. f., exteric; effervescence.

Eczesme. V. Eczème.

EDENTÉ, adj., edentatus; se dit d'un individo qui a perdu ses dents. EDESSENUM, s. m.; nom donné autre-

fois à un collyre composé de gommeadragant, de gomme arabique, de suc d'acacia, d'amidon, de-sarcocolle, d'opium, de céruse, de cadmie et d'eau.

EDULCORATION, s. f., edulcoratio, γλύxxxxx; opération qui a pour but d'enlever à une substance sa saveur âcre et désaeréable, ou du moins de masquer cette saveur.-Addition d'un corps sucrè (sucre, miel ou sirop,) à une substance dont on yeut adoucir la saveur.

Efférent, adj., efferens (e, de, fero, je porte); qui emporte, qui enlève. On appelle vaisseaux efferens ceux qui ramènent les liquides vers le cœur, comme les veines et les lymphatiques. On a aussi donné ce nom aux conduits excréteurs.

Effenvescence, s. f., effervescentia; iting, axterns; bouillonnement produit par un gaz qui s'échappe à travers un liquide, quand ce phénomène se passe à a température ordinaire de l'atmosphère. | Les humoristes ont pense qu'il s'opérait un mouvement semblable dans les corps vivans : aussi dans leurs théories voit-on souvent le sang et les humeurs entrer dans un état d'efferves-

Effenuescent, adj., effervescens; qui est susceptible de faire effervescence. Efficace, acj., efficax (efficere, faire); qui produit son effet : remède, moyen

Efficient, adj., efficiens (efficere, faire). On appelle cause efficiente celle qui détermine l'apparition d'une mala-

Efflanqué, adj., anhelus; se dit d'un cheval qui 2 le ventre levreté , les Lancs creux, mange peu, a ordinairement de l'ardeur, et soutient peu la fatigue. On dit que ce cheval a peu d'haleine.

EFFLEURIR (s'), v. n., efflorescere; tomber en efflorescence, se couvrir de poussière , se réduire à l'état pulvérulent.

Efflorescence, s. f., effloratio, efflorescentia (efflorescere, s'effleurir); conversion d'une substance solide en une matière pulvérulente par son exposition à l'air libre, ce qui peut tenir ou à ce qu'elle attire l'bumidité atmosphérique, ct se convertit en un hydrate pulvérulent, ou à ce qu'on lui enlève une portion de son eau de cristallisation, ou enfin à ce qu'elle se combine à la fois avec l'eau et avec l'oxigène de l'air. | Végétation saline qui se forme à la surface de certains terrains et de certaines roches. Tout exanthème aigu quelconque. Nom donné par Sauvages à cet ordre de

maladies. Efflorescent, adj., efflorescens; qui a la propriété de tomber en efflores-

cence. Sel efflorescent. Efflux, s. m., effluxus; expulsion

d'un fœtus au premier ou au septième iour d'une maladie de sa mère. Effluxion, s. f., effluxio (ex, de, fluo, je coule); expression employée par

quelques accoucheurs pour désigner la sortie de l'embryon peu de temps après la conception, et avant le troisième mois de la gestation, époque à laquelle seulement cet accident doit, suivant eux,

prendre le uom d'avortement.

Effort, s. m.; nom que le vulgaire donne aux hernies, lesquelles apparaissent souvent à l'occasion d'un effort. I Douleur très-vive qui survient dans le corps d'un muscle, ou vers ses poiuts d'attache, à l'occasion d'une violente contraction de ses fibres, et qui dépend, soit de la rupture de quelques-uns de ses faisceaux constituans, soit de la separation des fibres charques d'avec les fibres tendineuses. | Se dit de la distension des ligamens qui affermissent les différentes articulations du cheval, surtout au boulet, au jarret, au rein, etc.; d'où effort de rein, de boulet, etc.

Effecture, s. f., effracture (frango, ie brise): fracture du crane avec dépression et enfoncement des fragmens.

Effection, s. f., effusio (effundere, répandre); épancbement d'un liquide dans quelque partie du corps.

Egachopile, s. m., ægagropilus (αίξ, chèvre, ἄγριος, sauvage, πίλος, balle de laine); concrétion qu'on trouve quel-

quefois dans l'estomac et le cœcum des solipèdes, et moins rarement dans le rumen et la caillette des ruminans. C'est un composé de détritus de plantes, de molécules calcaires, et de poils agglomérés par de la mucosité.

EGAL, adj., æqualis; pareil, qui est toujonrs le même. - Pouls égal, celui dont les battemens sont en tout uniformes .- Respiration égale, celle qui n'offre aucune différence dans la grandeur ou le retour des mouvemens d'inspiration et

d'expiration.

EGARÉ, adj., vagus. On dit de la face et des yeux qu'ils sont égarés, lorsqu'ils expriment chez les malades un état de souffrance morale, telles que la frayeur, la colère, la fureur, ou toute autre passion violente, sans qu'on pnisse savoir à quelle cause extérieure les rapporter. Ce phénomène est ordinairement l'effet d'une irritation ou d'une phlegmasie du cerveau.

EGARROTE, adj.; se dit d'un cheval qui est blessé au garrot.

EGILOPE. V. ÆGILOPS. EGILOPS. V. ÆGILOPS.

EGLANDER, v. a., exstirpare; opération qui consiste à enlever les glandes lymphatiques sous-linguales, qui s'engorgent, se durcissent dans la morve. Les maréchaux imaginent par cette opération faire disparaître la maladie.

Egophonia, s. f., ægophonia (ait, chèvre, φωνή, voix); voix de chèvre, voix chevrotante. Se dit de celle que l'on entend à l'aide du cylindre appliqué sur la poitrine, et qui, suivant Laënnec, plus aigre, plus argentine que celle du malade, est tremblotante et saccadée comme celle d'une chèvre, ou bien simule la voix de polichinelle. Laënnec pense que l'égophonie est un effet de la résonnance naturelle de la voix dans les rameaux bronchiques, transmise par l'intermède d'une couche mince et tremblante de liquide épanché. Ce médecin croit qu'elle a lieu dans presque tous les cas de pleurésie. EGRA, ville de la Bohême, qui pos-

sède des eaux minérales salines gazeuses

fort célèbres.

Енаксий, adj., fractus.—Hanche rompue, cheval épointé, lorsqu'une des hanches est plus basse que l'autre.

Eusen, dans la principauté de la Lippe, assez célèbre à canse de ses eaux minérales salines froides. Esaculateur, adj., ejaculator (jacu-

lare, lancer, darder) .- Conduits éjacu-

lateurs, an nombre de deux, qui, des m. sicules séminales, se portent, à travers le prostate . dans l'urètre , où ils s'ogramme sur les parties latérales et antérieures és verumontanum. - Muscles éjaculateurs on bulbo-caverneux.

EJACULATION , s. f. , ejaculatio (jaculare, lancer, darder); émission du sperme; acte par lequel cette humeur est dardée au-dehors par l'urêtre.

EJACULATOIRE, adj.; synonyme d'éje

EJECTION, s.f., ejectio (ejicere, chasser); action qui a pour but de ponsser les escrémens et les urines au-debors. Syno-

nyme de déjection. Elaboration , s. f. , elaboratio (labo rare, travailler); action par laquelle les êtres vivans impriment aux substances du dehors; et même aux matériaux puisés dans leur intérieur, des modifications qui les rendent capables de servir aux usages que la nature leur a assignés.

ELEOMEL. V. ELEOMEL.

ELEOSACCHARUM, V. ELEOSACCHARUM. ELAGUIR, s. m.; peroxide de fer obtenu par la calcination du protosulfate

jusqu'au ronge. ELAINE, s. f., elaina (?). auov, huile);

substance fluide à la température de 7 ou 8 degrés, plus légère que l'eau, presque inodore, sans conleur ou d'une teinte citrine, soluble dans l'alcool, transformable en acides oléique et margarique par l'action de la potasse, qu'on obtient en traitant la graisse de porc par l'alcool.

ELAN, s. m., cervus alces ; mammifere ruminant dont on employait autrefois le sabot comme anti-épileptique, parce qu'on croyait que cet animal, sujet, di sait-on, à des attaques d'épilepsie, se guérissait en introduisant son pied dans son oreille.

ELANCEMENT, s. m., lancinatio (lancea,

lance); douleur vive, aiguë, que l'or compare à celle qu'occasionerait un cons de lance. ELAS martis : nom donné par les al-

chimistes aux oxides de plomb qui son le produit de la calcination du métal. ELASTICITÉ , S. f. , elasticitas , elater .

contractilitas (ελαύνω, je ponsse en avant); propriété en vertu de lagnelle certains corps reviennent à un volume et à un forme déterminés, toutes les fois que la canse qui les en a fait changer cesse d'a-

gir sar eux. ELASTIQUE, adj., clasticus; qui est done

de l'élasticité.

ELATERIUM . s. m., claterium , fiz-

ciper (Exve, je lance); nom d'une pinnte de la famille des encurbitacées, le commer saurage, momordica elaterium, le, dont le suc, évaporé jusqu'à siccité, feurit un purgatif très-violent, qu'on s'emploie plus anjourd'hui.

Estriourre, s. m., elaterometrum Carp, qui ponsse devant soi, µirpov, mesne); instrument propre à mesurer, due manière approximative, le degré de densité ou de raréfaction de l'air conteu dans le récipient de la machine

pneumatique.

Exem; adi, electius (eligene, choiin)—Attraction offinité électie, forcece vetu de laquelle un corps simple ou composé opère la décomposition d'un composé binaire. Ou l'appelle simple, qual l'un des principes constituans du composé binaire se trouve mis à nu; et dule, quant l'action s'exerce entre quarte corps combinés deux à deux, qui sidité éléctie. Celle qui établi un rappost spécial entre un organe et un corps sonte.

Eurono, s. f., electio (cligo, je choisis; choix du temps le plus propice, ou de la region du corps la plus favorablement dispotes, pour partiquer certaines operations. C'est dans ce sens qu'on dit : yratiger une opération dans le temps et arc le lieu d'election, par opposition aux ce de la comment de la consensation de la consensation de la commentation de la consensation de la surfection de la consensation de la consens

un temps et sur un lieu de nécessité. ELECTRICITÉ, s. f., electricitas (%) sel pov, succin); nom générique d'une collection de phénomènes que certaius corps présentent, soit uaturellement, soit par l'action de divers excitateurs, et qui consistent en ce qu'ils attirent les corps légers, qu'ils repoussent sur-le-champ, produiseut de la lumière et du son, opèrent la décomposition d'un grand nombre de composés, et font éprouver des commotions plus ou moins fortes aux êtres vivaus mis en rapport avec eux. On ignore absolument quelle est la cause prochaine de ces phénomènes, mais pour rendre raison de chacun d'enx, on a admis plusieurs hypothèses, dont les deux suivantes méritent seules d'être rapportées, 1º Celle de Franklin , qui suppose l'existence d'un fluide particulier répandu dans tous les corps, et dont chacun d'eux possède une quantité relative à sa capacité ; tant que le fluide esten équilibre dans un système de corps, on n'observe rien de particulier, mais

dès que cet équilibre vient à être rompn par une cause quelcouque , il tend aussitôt à se rétablir, et donne ainsi lien anx phénomènes électriques. 2º Celle de Symmer, qui suppose dans tous les corps l'existence d'un fluide dont le globe est le réservoir commun. Ce finide, appolé naturel, n'a pas de propriétés électriques par lui-même ; il résulte de la combinaison de deux autres fluides dans lesquels seuls résident ces propriétés, qu'on peut isoler de diverses manières, qui produisent alors des phénomènes dépendans de lenr nature respective, qui ont en outre une grande tendance à se neutraliser l'un l'autre, et qui, en se réunissant, donnent encore lieu à d'autres effets. L'électricité joue un grand rôle dans la nature. On a constaté depuis peu qu'il fallait ajouter les phénomènes magnétiques à ceux qui composaient déjà son domaine.

Electricité animale, ou galvanisme. Electricité galvanique, galvanisme, voltaïsme; électricité développée par le contact de deux corps de nature diffé-

rente.
Electricité magnétique. V. Magnétisme.
Electricité négatiue. C'est, dans l'hypothèse de Symmer, celle qui jouit, à
l'égard de l'autre, des mêmes propriétés
que celles de la grandeur négative des
géomètres par rapport à la grandeur positive. Selon Franklin, un corps est élecmoins d'électricité qu'un autre. L'électricité négative répond à l'électricité résineuse. On a imaginé pour la désigner le signe : — El

Electricité positive. Dans l'hypothèse de Symmer, c'est celle qui présente, par rapport à l'autre, les mêmes propriétés que celles de la graudeur positive des géomètres par rapport à la grandeur né-

géomètres par rapport à la grandeur ne gative. Daus le système de Franklin, un corps est électrisé positivement, quand il contient plus d'électricité qu'nn autre corps. L'électricité positive répond à l'électricité vitre. On la désigne souvent par ce signe : + E.

Electricité résineuse; celle qui se mauifeste le plus souvent lorsqu'on frotte une

s résine.

Electricité vitrée; celle qui se développe le plus ordinairement quand on frotte le verre.

Electrique, adj., electricus (ἄλελρον, succin); qui a rapport à l'électricité.—
Aigrette électrique, jet de lumière que, dans l'obscurité, on voit s'élancer d'une

pointe placée sur le conducteur d'une machine, lorsqu'on tourne le platean; il fant que la machine soit disposée pour donner du finide positif, car avec le fluide négatif on n'obtient qu'un point lumineux : ce phénomène tient à ce que les corps pointus ne penvent pas conserver l'électricité qu'on lenr communique. -Atmosphère électrique, synonyme de sphère d'activité électrique. Buin électrique, atmosphère électrique dont on entoure une personne assise sur un isoloir en forme de tabonret, et communiquant avec le conducteur d'une machine en mouvement,-Balance electrique, balance de torsion de Coulomb modifiée, dont on se sert pour mesurer les forces attractives et répulsives des fluides électriques. - Batterie électrique, réunion d'un certain nombre de bouteilles de Levde, dont on fait communiquer entre elles, d'une part les garnitures extérieures, de l'autre les garnitures intérieures, pour obtenir de plus grands effets électriques .-Bocal electrique, gobelet de verre dont les deux faces sont garnies de feuilles d'étain jusqu'à une petite distance des bords .- Canne electrique, tube de verre garni comme une bouteille de Levde ordinaire, et qui est renfermé dans un tube de fer-blanc peint. - Carillon électrique . résonnance produite par des timbres métalliques portés sur une tige métallique, accrochée elle-même au conducteur d'une machine électrique. - Carreau électrique ou fulminant, plaque de verre recouverte sur chacune de ses deux faces d'une feuille d'étain qui ne s'étend pas jusqu'à son bord. - Cerf-volant électrique, machine imaginée par Roumas, pour constater l'identité de la foudre avec l'électricité. - Combustion électrique, combustion produite par l'étincelle électrique lancée sur un corps combustible. - Commotion électrique; secousse plus on moins violeute, donnée par l'électricité à un être doué de la sensibilité. -Conducteur électrique ; cylindre métal-

—Conducteur électrique : cylindre métallique, souten par des colonos de verre, qui est placé au-devant du plateau de la machine électrique.—Courant électriques lorsqu'on fait communiquer un filmétallique avec les deux poles d'une même par la communique que de la communique de la communique de la communique de partie de la communique de l'autre. — Corps électrique, qui est susceptible de s'électriser, ou qui l'est effectivement. — Dans électrique; expérience de physique qui consiste à fâire sautre de pettes figures en papier ou en

moelle de sureau sur une plaque de metal suspendne an conducte ur de la machine. Etincelle électrique ; bleuette la mineuse qu'on tire d'nn corps couductenr chargé d'électricité, quand on la présente le doigt, ou un corps conducteur à l'état naturel. - Fluide électrique ; on a donné aux denx fluides électriques. 1º les noms de ritré et de résineux parce que l'un est ordinairement foumi par le frottement du verre, et l'autre par celui de la résine, quoique ceia n'ait pas lien dans toutes les circonstances ; 2º ceux de positif et de négatif, denominations par lesquelles on les compare à des quantités mathématiques de même genre , affectées de signes contraires, qui se détruisent en tout ou en partie, par leur addition, suivant leur rapport de grandeur, et dont la plus grande produit un reste affecté de son signe. Force électrique ; cause qui produit les divers phénomènes électriques .- Machine électrique; instrument de physique au moven duquel l'électricité produite par le frottement d'une plaque de verre entre quatre coussins remplis de soie, s'accumule à la surface d'un cylindre métallique placé devant ce plateau. - Mutière électrique ; cause hypothétique des phénomènes électriques. - Phénomenc électrique; effet produit par l'électricité. - Plateau électrique; plaque de verre par le frottement de laquelle on développe l'électricité dans la machine de ce nom. - Principe électrique : cause inconnue des phénomènes de l'électricité.-Poissons électriques, qui développent à leur gré une plus ou moins grande quantité d'électricité, dont ils se servent pour se défendre contre les attaques de leurs ennemis, ou pour engourdir les animaux dont ils font leur pâture : ce sont la torpille vulgaire, la torpille à une tache, la torpille marbrée, la turpille de Galvani, la raie du Brésil, le trichiure électrique, l'anguille de Surinam, le silure électrique et le tétroden électrique. - Secousse électrique; commotion donnée à un animal par l'électricité.—Sphère d'activité électrique; espace circonscrit bors des limites daquel un corps électrisé cesse de pouvoir manifester son action. - Tension électrique; quantité plus ou moins considérable d'electricité accumulée à la surface d'un corps, où elle est retenue par l'air ambiant. - Vertu électrique ; propriété de donner lieu aux phénomènes de l'électricité.

ELECTRISATION , s. f. , electrisatio ; opération de physique qui consiste à exciter ou à mettre en évidence la propriété électrique dans les corps. Le frottement, le contact, la chalenr et la compression, sont les moyens qu'on emploie à cet effet. Il se développe aussi de l'électricité dans quelques opérations chimiques, et divers poissons ont la faculté d'en dégager à volonté.

ELECTRISER, v. a.; développer l'état électrique dans nn corps; le mettre dans les conditions nécessaires à la manifestation des phénomènes électriques ; lui communiquer le fluide électrique par un moven quelconque. On électrise un corps de deux manières, 1º par communication, en approchant un conducteur isolé d'un corps non conducteur à l'état électrique; 2º par excitation, c'est-à-dire en décomposant le fluide naturel par le frottement, le contact, la pression, la chaleur, et quelques autres moyens analogues. Quant à l'application de l'électricité en médecinc, elle se fait par simple communication, par bain, par étincelles, par aigrettes ou par commotion.

Емствоснемизмя, в. т., electrochemismus; théorie dans laquelle on explique l'affinité et teus les phénomènes chimiques des corps par les lois de la polarité electrique.

ELECTROGÈNE, s. m., electrogenium (πλεκτρον, succin, γένω, j'engendre); nom donné par quelques physiciens à la cause inconnue des phénomènes électri-

ELECTROLOGIE, s. f., electrologia (7) exτριν, succin, λόγος, discours); théorie de l'electricité.

Electromètre, s. m., electrometrum (πλικτρον, succin, μέτρον, mesure); instrument qui sert à déterminer la quantité approximative de fluide électrique que renferme un corps.

Electomoreus, s. m.; nom générique qu'on emploie pour désigner tout appareil propre à développer l'électricité par le simple contact de corps d'une nature differentc.

ELECTROPHORE, s. m., electrophorum (πλικτρον, snccin, φέρω, je porte); instrument an moven duquel on peut rendre l'electricité sensible à volonté dans un plateau de verre.

ELECTROSCOPE , s. m. , clect. oscopium flexτρον, succin, σχοπέω, je considere); instrument destiné à faire connaître l'espèce d'électricité qui anime un corps.

ELECTUAIRE, s. m., clectuarium, elec-

et un peu plus épais que le miel, qu'on prépare avec des poudres, des pulpes, des extraits, du sirop, du miel, etc. Electuaire anthelmintique. V. OPIAT

anthelmintique.

Electuaire bénit laxatif; composé de racine de turbith, d'écorce de racine d'ésule, de scammonée, d'hermodactes, de roses rouges, de girosle, de spicanard, de gingembre, de safran, de graines d'amomum, de saxifrage, d'ache, de persil, de carvi, de petit bonx, de gremil et de grand cardamome, de poivre long, de macis, de petit galanga et de chlorure de sodium, substances qu'on incorpore au miel despumé, après les avoir réduites en poudre.

Electuaire caryocostin. V. CARYOCOSTIN. Electuaire catholicon double, V. CATHO-

LICON.

Electuaire diaphæniæ. V. DIAPHENIX. Electuaire diaprun simple. V. DIAPRUN. Electuaire diaprun solutif. V. DIAPRUN. Electuaire de Galien, V. HIKRA picra. Electuaire de Mesue, V. BLECKUAIRE de psyllium.

Electuaire de Nicolas de Salerne, V. Electuaire bénit laxatif.

Electuaire de Paschius. V. HIRRA diacolocynthidos.

Electuaire de psyllium ; composé de sucre, de sucs dépurés de buglose, de bourrache, d'endive, d'ache et de fameterre, de feuilles de séné, d'épithym, de graines d'anis, de racine d'asaret, de capillaire blanc, de spicanard, de graines de psyllium et de violettes, de scammonée, de roses rouges, de rhubarbe, de réglisse, d'ivoire calciné à blanc, de graines d'épine-vinette, de ponrpier, de coriandre, d'anis et de fenouil, de gomme adragant et de mastic.

Electuaire de Rhazes; composé excitant, dans lequel on fait entrer des baies de laurier, des feuilles de rhue, du sagapenum, de l'opopanax, des graines d'aunée, de cumin, de nielle, de livéche, de carvi, de daucus de Crète, de l'acore vrai, de l'origan entier, des amandes amères, du poivre long, du poivre noir, de la menthe aquatique et du castoréum, le tout bien pulvérisé et incorporé dans du miel liquéfié.

Electuairo febrifuge. V. OPIAT febrifuge ager

Electuaire lénitif; composé de racine de polypode de chêne, d'orge entier et mondé, de tamarin, de raisin sec, de Electuaire stomachique. V. OPIAT sto-

machique d'Helvetius.

242

ELEMENT , s. m. , elementum , principium primitivum. On donne anjourd'hui ce nom, en chimie, à celles des parties con tituantes des corps qui, sonmises à l'action de tous les menstrues connus, ne se montrent point composées de substances bétérogenes, ce qui prouve non pas du'elles sont réellement simples, mais qu'on n'est point parvenn jusqu'aujourd'hui à les décomposer. Le nombre en est considérable, et varie sans cesse par les progrès journaliers de l'art. | On appelle elemens des couples de plaques de zinc et de cuivre , soudées par toute lenr surface, dont on se scrt pour constrnire les piles voltaïques dites à auge.

ELEMENTAIRE, adj., elementaris; qui a, ou auquel on attribue le caractère d'un élément : feu , fibre , principe , qualité

élémentaire.

ELEM, s. m., elemi resina; nom donné à deux résines très-voisines l'une de l'autre : 1º élémi oriental , fourni par l'amyris zeylonica, arhre d'Ethiopie et de-Cevlan wil est jaunatre ou d'un blanc vert, solide à l'extérieur, mou et gluant à l'intérieur, d'une odeur de fenouil, eten petites masses cylindriques; 2º élémibatard, fonrni par l'amyris elemifera, arbre d'Amérique : il est en grosses masses demi - transparentes, fragiles, et d'une saveur amère. Ces deux résines sont irritantes : on ne les emploie qu'à l'extérieur.

ELEOMELI, s. m., eleomeli, elatous); buile cpaisse, acre et purgative, dontparle Dioscoride. On ignore quelle plante

la fournit.

Egén-saccharum, s. m., elæo-saccharum, ελαιοσάνχαρου; médicament composé qu'on prépare en versant une buile essentielle sur da sucre en poudre, et triturant le mélange jusqu'à ce que les deux substances soient unies intimement.

ELEPHANTIASIS , S. m. , elephantiasis , elephantia, elephantiasmus ( theore; elephant); phlegmasic chronique de la peau, cans laquelle celle-ci est dure, tuméfiée, inégalement squammeuse, ridée, et finit sonvent par s'nleërer, ce qui entraîne la chute des poils et des ongles, la carie des os voisins, etc. D'autres fois elle consiste dans un gonflement douloureur des glandes lymphatiques, qui forment me sorte de chapelet le long du trajet des vaisseaux ; la partie qui est affectée devient roage; doulourense, augmente de volume, et présente des nodosités; les mouvemens y sont difficiles, etc. A eet état se joignent des phénomènes sympathiques plus ou moins important, stivant l'intensité de la maladie et le siège qu'elle occupe : cette dernière nuance, qui constitue l'éléphantiasis des Arabes. se répète plusienrs fois de cette manière, avant que de devenir permanente; la première forme l'éléphantiasis des Grees. Les éléphantiasis de Cuyenne, des Indes, de Java, ne sont autre chose que des variétés de la même affection, à laquelle on a imposé l'épithète d'éléphantiasis, à cause de la ressemblance qu'on a cru trouver entre la peau malade et celle de l'éléphant.

Eléphantique, adj., elephanticus; qui

est affecté d'éléphantiasis

ELEPHANTOPE , clephantopus (1) for; elephant, move, pied); se dit de l'elephantiasis qui attaque les extrémités inférieures.

ELEVATRUB commun de l'aile du nez et de la levre supérieure, s. m., elevutor labioruni communis; muscle (grand-susmaxillo lahial, Ch.) pair, mince et trisognlaire, qui, de l'apophyse montante de l'os maxillaire supérieur, se porte à l'aile du nez et à la lèvre supérieure, parties qu'il sert à élever et à tirer un peu en debors.

Elévateur de l'aile du nez, elevator ale nasi. V. PYRAMIDAL du nez. ..

Elévateur de l'épiglotte, elevator epiglottidis: V. Hyo-EPIGLOTTIQUE.

Elévateur de l'humerus, elevator humeri. V. Deltoïle.

Elévateur de la levre inférieure, eleva-

tor labii inferioris. V. Houpen du menten. Elévateur de l'ail; elevator ceuti. V. DROIT supérieur. Elévateur de l'orcille, elevator auris;

petit faisceau de fibres charnues, à peine prononcé, qui s'attache à la partie supérieure du cartilage de l'oreille externe. Elévateur de la paupière inférieure, ele-

vator palpebræ inferioris. Quelques ana tomistes ont donné ce nom à la portion inférieure du muscle orbiculaire des parpières, qu'ils croyaient propre à relever l'inférieure.

Elevateur de la paupière superieure, elevator dat pebrie superioris, V. RELEVELE de la paupière supérieure.

Flivateur du testicule, elevator testi-

THE V. CREMASTER.

Elecatur propre de la lèvre supérieure, circulor labit superioris proprius; muscle (moyen-sus-maxillo-labial, Ch.) pair, aplati, mince et carré, qui s'attache d'une part aux os jugal et maxillaire, et se perd de l'autre dans la lèvre supéricure, qu'il élève et porte un peu en debors.

ELYATION, s. f., elevatio; état d'une chose qui se trouve portée au-dessu, sist d'une autre, soit du point qu'elle derrait occuper. — Elévation de température, chaleur plus considérable. — Elévation de pouls, force plus grande avec laquelle l'artère frappe le doigt appliqué

sur elle.

Extraous, s. m., elevatorium, nectie cinetarius; tige d'acier, longue de six à lait pauce, dant les extrémités sont plus on mains fortement recourt ées en mus inverse, aplaties, taillées en biseau, et ruguesses du côté de leur concavité, dont on se sert, comme d'un levier du premier gaure, pour relevre les pièces d'au salocées vers l'intérieur du crâne, ou pour extraire la rondelle osseuse détachée par la couronne de trèpan.

Ekstoire de J. L. Petti. II se compose, 'd'un chevale destiné à servir de point d'appui, et qui représente me sou d'arpoil, et qui représente me sou d'arc dont les extémités reposent sur le criae, à quelque distance de la fracture, et dont la convenité offire à sa partie morance une espèce de pivot entouré d'un pas de vis ; 20 d'un long levier monté sur un manche, recourbé à son cuttemité comme les diévatiores ordictimatés qui, recenant le pivot que présent le devalet, fixent d'une manière inariable, et selon le besoin, la longueur des bras du levie, de la longueur des bras du levie.

Elizatoire de Louis ; c'est celui de J.-L. Peixatoire de manière que le levier, su lieu de se joindre par une charnière su cheral et, est articulé avec lui par une joiature en genou, ce qui procure la facilité de donner à l'instrument les divers degrés d'inclinaison nécessités par la position variable des fragmens qu'on veut

relever.

Elévatoire triploide, vectis triploides ; instument dont l'usage est aujourd'iniabandonné, et dont on se servait autrelois pour relever les fragmens des fractures du crâne, enfoncés vers l'intérieur de la cavile. Il était composé de trois branches écartées l'une de l'autre par une de leurs extrémités, de manière à former un trépied qu'on appryait sur les points solides voisins de la fracture, apres l'avoir gani de coussinets; réunies, par l'extremité opposée, au moyen d'an écrou traverse par une vis terminée d'an côté par un crochet, e& de l'autre par une poignée destinée à le faire mouvoir de haut en bas ou de bas en haut, selon qu'on voulair abaiser le crochet pour l'enzeger sous les fragions ou disclie comente au niveau des autres pièces d'un crâne.

ELEVURE, s. f., efflorescentia; ce mot est synonyme d'exanthème.

ELIQUATION. V. COLLIQUATION.

ELIXATION, s. f. elizatio, suprais; coction, décoction.

ELIXIR, s. m., elizir (λιω, )'extrais, ou ἀλέω, je porte secours, ou de l'arabe al-essir, chimie); médicament composé de plusieurs substances dissoutes dans l'alcool.

Elixir américain. V. Elixir antilaiteux de Courcelles.

Elixir antiasihmatique de Boerhaane,

teinture alcoolique de racines d'asaret, de calamus aromatique, d'aunée, d'iris de Florence et de réglisse, de graines d'anis, et de camphre.

Elixir antilaiteux de Courcelles, produit de la distillation de l'alcool à 32 degrés avec des raeines de cabaret, de palmiste, d'aunée, de canne à store, d'aristoloche ronde et de canne des jardins, des calebasses, de l'opium, de l'écorce de bois de fer, de l'heibe aux charpentiers, des feuilles d'avocatier, de millepertuis, de petit baume, de sureau et d'oranger, des fleurs d'oranger et de tilleul, des baies de genièvre et des sommités de romarin, auquel on ajoute assez d'eau pour le ramener à 20 degrés, et dans lequel on fait infuser ensuite le marc de la distillation réduit en cendres, des fleurs de coquelicot et de la racine de garance. Outre l'alcool et les substances aromatiques, il contient au moins du sous-carbonate de potasse.

Elixir antiscrofuleux de Peyrilhe, teinture alcoolique affaiblie de racine de gentiane, dans laquelle on fait dissoudre du

sous carbonate de potasse.

Elixir antiseptique d'Huxham, teinture alcoolique de safran, d'écorce d'orrange, de quinquina, de serpentaire de Virginie, de cochenille et de camphre. Elixir d'aulx, produit de la distillation répétée trois fois de l'alcool à 52

16.

degrés sur des aulx pilés, dans lequel on

fait dissoudre dn camphre.

Elixir de Garus, teinture alcoolique d'aloès, de myrrhe, de safran, de canelle, de girolle et de muscade, 'édul-corée avec le sirop de capillaire, et aromatisée avec l'ean de fleurs d'oranger.

Elivir de propriété de Paracelse, teinture alcoolique de myrrhe, de safran et d'aloès, à laquelle on ajoute souvent un pen d'acide sulfurique.

Elixir de Spina. V. BAUME de vie.

Elixir odontalgique de la Faudiguère, teinture aleoolique de gayac, de pyrèthre, de muscade, de girofle, et d'huiles volatiles de bergamotte et de romarin. Elixir parégorique anglais, mélange

d'ammoniaque liquide, d'acide benzoïque, de safran, d'opium, et d'huile essenticlle d'anis, sans alcool.

Elizir pour les dents, d'Ancelot; teinture alcoolique de romarin et de pyrè-

thre.

Elixir stomachique de Stoughton, teinture alcoolique d'absinthe, de chamædrys, de gentiane, d'écorce d'orange amère, de cascarille, de rhubarbe et

d'aloès.

Elixir thériacal, alcool de mélisse composé, dans lequel on a fait macéror de l'esprit volatil hulleux, de la thériaque, du sucre, de l'eau de cannelle, et di lilium de Paracelse, ou alcool de potasse pure.

Elizir viscéral d'Hoffmann, infusion d'extraits d'absinthe, de chardon bénit, de petite centaurée et de gentiane, et d'écorce d'orange amère, dans du vin

de Malaga ou de Hongrie.

Elizir vitriolique de Mynsicht, alcool qu'on a fait digéres sur un mélange de racines de galanga et d'acore, de bois d'aloès, d'écorce de citron, de fleurs de camomille romaine, de feuilles de sauge, de petite absinthe et de menthe frisee, de girofie, de cannelle, de cubèbes, de muscade et de gingembre, noirci et charbonné par l'acide sulfurique. ELIXIVILIDOS. V. LIMIVITOS.

Elixiviation. V. Dixiviation. Ellébore. V. Hellébore. Elléborisme. V. Helléborisme.

ELONGATION, S. f., éclogatio (clongare, allonger, étendre); augmentation de la ongueur d'un membre, per suite ue la maladie d'une articulation supérieure. ! Extension pratiquée pour opèrer la réduction des fractures et des luxations.

ELUTRIATION, s. f., elutriatio, μεταγ-Γισμὸς (elutriare, verser d'un vase dans

un autre); décantation.

ELEXATION, V. LEXATION.

ELYTROCÈLE, s. f., elytrocele (ξευτροι, enveloppe, κήλη, tumeur); nom donne par Vogel à la hernie vaginale.

Euvranne, adj., elytroides, flurçoide, flurçow, gaine, enveloppe, itôse, russemblance); nom doncé an prologment da péritoire qui accompage à testicule quand celnici franchi l'annes inguinal pour passer dans le ecotum, et qui lui forme une enveloppe spécialquand le col par lequel cette espansion communiquait avec l'abdomes s'est obbi-

ELYTROÏTE On ELYTRITE, elytroitis, elytroitis (έλυτρον, gaîne); inflammation du vagin.

vagin. Ειντεορτοsε, s. f., elytroptosis (τωτρον, gaîne, πίωσις, chute); renverse-

ment du vagin, selon Callisen. ΕΙΥΤΒΟΒΗΙΑGΙΕ, «.f., elytrorrhagia (τουτρου, gaîne, ρέω, je coule); écoulement de sang par le vagin.

EMACIATION, s. f., emaciatio; amaigrissement, maigreur.

Eugcié, adj., emaciatus; amaigri, devenu maigre.

Es sui. des dente, s. m., dentium nitor; substance d'un blanc laiteux, lisse et polie à la surface, composée de fibres presque perpendiculaires, d'où lui vieut son aspect velouté, qui forme une couche assez mince sur la couronne des dents, et qui est sécrétée par la face interne de la lame interne de la capsale dentaire. On l'appelle aussi substance vitrée.

EMAILLÉ, adj., nitens; qui est d'émail ou couvert d'émail.—Substance émaillée,

vitrée, ou émail.

EMARTION, s. f., emanatio (manare, émaner, prendre sa source); s'entead de corps qui proviennent ou tirent leur origine d'autres corps, tels que la lunière qui émane du soleil, les misames qui résultent de la décomposition patride des substances animales ou régitales.

EMASCULATION, s. f., emasculatio; action d'émasculer.

EMASCULER, v. a., emasculare; priver nn animal mâle des organes on de la fa-

culté de la génération.

EMBARAS gastrique, s. m., colluvies gastrique, s. m., colluvies gastrique, annance de l'irritation gastrique dans laquelle il y a perte de l'appétit, amertume et empâtement de la bouche, langue blanche on jannâtre, sentiment de gêne à l'èpigastre, et quelquefois develur à cette région, avec des nausées et leur à cette région, avec des nausées de

vomissemens bilieux : cet état s'accom-

pagne de céphalalgie, de lassitudes et de douleurs dans le dos et les membres.

Embarras gastro-intestinal, gastro-entérite légère dans laquelle se trouvent réunis les symptômes de l'embarras gas-

usipo et de l'embarras intestinal. L'embarras intestinal. On ne sait pas l'auqu'à quel point l'embarras intestina est pas qu'à quel point l'embarras intestina sus estates pas et estates sans que l'estonas soit affecté en même temps. Dans les estates la lis assignent pour caracter de l'embarras d

EMBARRER (s'), impedire; se dit d'un cheval qui, dans l'écurie, passe une de ses jambes de l'autre côté de la barre.

EMBRAGUE, S. f., engisoma (in, en, sen, pièce de bojs transversale); passage d'une esquille du crâne entre les os 
sins et la dure-mère; placement de 
cette esquille en travers de la direction 
de la fracture. Les hippiatres appellent 
comburure une contusion ou une écorchure provenant de ce qu'un cheval s'est 
embarté.

EURUMMENT, S. m., balsamatio, condiura cadaverum (balsamum, baume); operation qui consiste à imprégner les cadavres des animaux morts de subsances propres à les empêcher de se putrêler, et à les mettre ainsi en état de se conserver.

EMBLIC. V. MIROBOLAN emblic. EMBOLE, s. f., έμδολη (έμδάλλω, je re-

mets); reduction.

EVIONEUNY, s. m., bona corporis habitudo; état du corps de l'homme et des animany, dans lequel la quantité de graisse est proportionnée à son volume et à as stature. L'emborapoint excessif aroisine l'état maladif, et constitue l'abitité.

Eneorisme, synonyme d'anévrisme.

EMBOUCHER, v. a., indere lupulum; c'est choisir une bride et un mors appropriés à la bouche d'un cheval. D'où vient smbouchure.

Embrocation, s. f., embrocatio, embrogma, impluvium (ἐμβρέχω, j'arrose). Cette expression est employèe pour désigner les fomentations que l'on fait avec l'buile. V. Fomentation, dont ce mot est

FRONYME.

EMBYOCTONIE, s. f., fætûs trucidatig
(\*Δέρους, embryon, χίείνω, je tue); opération généralement réprouvée aujourd'hui, et qui consistait à faire périr le

fœtus dans le sein de sa mère, pour faciliter l'accouchement.

EMBRYOGRAPHIE, s. f., embryographia (ἔμδρυσι, fœtus, γράφω, je décris); description générale du fœtus.

Embryologie. s. f., embryologia (ξμδρυον, fœtus, λόγος, discours); traité sur le fœtus.

EMERYON, s. m., embryo, ἔμβορον (ἐν, dans, βούω, je pousse); premier rudiment d'un corps organisé, pen de temps après qu'il a été formé par l'acte de la génération.

EMERYOTHLASTE, s. m. (μέδρυσι, embryon, θιλώ, je brise); instrument propre à briser les os dufoctus, pour en faciliter l'extraction.

EMBRYOTOCIE, s. f., embryotokia ( tucoucher), fettus, yazów, je suis sur le point d'accoucher); terme créé par Schurig pour désigner les cas dans lesquels on a vu un enfant du sexe féminin venir au monde avec un fœtus dans sa matrice.

EMBRYOTOME, s. m., embryotomus (έμδρυον, embryon, πέμνω, je coupe); instrument propre à dépecer le fœtus mort

dans le sein de sa mère.

EMBROTOSINE, s. f., embivatomia (fafiques, embryon, rfave, je coupe); dissection d'un fœtus. Opération chirungicale qui focusiste à dépecer un fœtus.

mort avant de naître, pour en faciliter
Pextraction.

ΕΜΕΚΥUCE, s. m., embryulcus, iμδρυσυλεός (ἔμδρυσ», embryon, τλεω, j'entraine); crochet de fer décrit par Fabrice d'Aquapendente, et dont on se

servait pour extraire l'enfant de l'utérus. ΕΜΕΚΥΘΙΚΙΚ, S. Γ., ἔμβριουλικα (ἐμβριου, embryon, ਜλαω, je tire); extraction du fœtts à l'aide de l'embryulee.

Eufant, s. m., smyris, σμύρες; coryadon granulaire, roche noirâtre, d'une texture grenue, formée d'alumine, de silice et de fer, et que sa grande dureté fait qu'on l'empleie pour polir les métaux, après l'avoir réduite en poudre.

Taux, apres l'avoir reduite en pondre.

EMFINE, S. m., methie (Ljués), je vomis); principe immédiat des végétaux, en
ecailles transparentes, d'un brun romgeâtre, presque inodore; d'une saveur
amère et un peu ârce; inaltèreble à l'air,
soluble dans l'eau et l'alcool, et insoluble dans l'eau et l'alcool, et insoluble dans l'ether, qu'on trouve daus la
partie corticale de l'ipécacuanha. Elle
eccite le vomissement à la dose de quatre grains dissous dans, quatre onces
d'eau pour un adule, auquel on administre cette dose en denx on trois prises.
Exérique, adj. ets. m., menticus (Ljués)

je vomis); qui détermine le vomissement. | Nom vulgaire du tartrate de potasse et d'antimoine. EMÉTISER, v.a.; administrer un vomi-

tif, faire vomir,

Emero - cathabrique, adj. et s. m., emeto-catharticus ( euros, vomissement, καθαρτικός, pnrgatif); substance on préparation médicamenteuse qui fait vomir et purge en même temps.

EMETOLOGIE, s. f., emetologia ( eustos, vomissement, λόγος, discours); traitė sur les vomitifs et le vomissement. EMINENCE, s.f., eminentia, έξοχη, έξάν-

θημα; saillie qui s'observe à la surface

d'un organe. Eminences olivaires. V. Conrs olivaires. Eminences portes. V. PORTES.

Eminences pyramidales. V. Corps py-

ramidaux.

EMISSAIRE de Santorini, adj., emissarius Santorini; nom donné à des veinnles cui communiquent avec les sinus de la dure-mère par certaines onvertures du crane, et qui, dans quelques cas, penvent transmettre au dehors le sang que ces cavités contiennent.

Emissir, adj. (emittere, envoyer); qui envoie. - Pouvoir emissif, faculté qu'ont certains corps d'émettre du calorique,

de la lumière.

Emission, s. f., emissio (è, dehors, mittere, envoyer); action par laquelle on chasse nne matière quelconque hors dn corps. Emission de l'urine, du sperme, du pollen, des graines. - Emission sanguine, sortie du sang provoquée par l'art.

Emménagogue, adj. et s., emmenagogus ( έμμηνα, menstrues, άγω, je pousse); nom donné à des remèdes que l'on croit propres à déterminer l'éruption des règles.

Emmenagologie, s. f., emmenagologia (ἔμμηνα, règles, λόγος, discours); traitė

des eramenagogues. Emménologie, s. f., emmenologia ( euμηνα, menstrues, λόγος, discours); traité

sur la menstruation. Emmietture, s. f., unguentum mellitum; préparation dans laquelle entrait du miel, et qu'on appliquait dans différentes maladies du pied du eheval.

EMOLLIENT, adj. et s. m., emolliens (emollire, amollir, ramollir); nom donné a des remèdes internes on externes qui ont la propriété d'affaiblir le ton des tissus vivans, de ralentir les mouvemens de la vie : on les tire des substances végétales formées en grande partie de

mucilage, de fécule, d'huile fixe, et des matières animales dans lesquelles la pilatine, l'albumine et un corps gras se tronvent en grande proportion.

EMONCTOIRE, S. In., emunctorium (emungere, nettoyer); expression dont les humoristes se servaient pour désigner tout organe chargé d'effectuer les excrétions qu'ils croyaient destinées à débarrasser d'up excédant superflu, soit cet organe seulement, soit l'organisme tout entier.

EMOTION, s. f., emotio (é, hors de, motus, mouvement); agitation d'esprit.

Luxation.

Емраями, s. m., етраята, гипачия, κατάπασμα; poudre aromatique qu'on répand snr nne partie du corps pour absorber la transpiration cutanée, ou pour en masquer l'odeur.

EMPATEMENT, s. m.; tuméfaction œdémateuse qui cède à la pression des doigts, et qui en conserve l'impression.

EMPÈTRER, v. a., impédire; mettre des liens aux jambes des animaux qu'on fait pâtnrer. - (s'), se dit d'nn cheval qui est pris dans ses traits.

EMPHRACTIQUE, adj. et s. m., emphractieus (ἐμφράσσω, j'obstrue); se dit des substances qui bouchent les pores de la peau. Ce mot est synonyme d'emplastiaue.

EMPHRAGME, s. m., obturamentum, έμφραγμα (έν, à l'intérieur, φράσσα, je bouche); obstacle que le fœtus apporte lui-même à sa sortie dans les accouchemens difficiles.

EMPHRANIE, s.f., emphranis (èuppicou, i'obstrue); obstruction.

Eмрнувеме, s. m., emphysema, гируσημα ( έν, dans, φυσάω, je souffle); tuméfaction plus ou moins élastique, crèpitante et sans changement de couleur à la peau, produite par le développement spontané ou par l'infiltration accidentelle de l'air ou de quelque fluide aériforme dans le tissn cellulaire.

EMPIRIQUE, adj. et s. m., empiricus (ἐμπειρία, expérience); qui ne suit que l'expérience; nom donné aux partisans de l'empirisme. Quelquefois on se sert de ce mot comme synonyme de char-

EMPIRISME, C. m. (¿μπειρία, expérience); médecine établie sur l'observation seulement, et dans laquelle n'entrais aucune théorie sur les causes et l'essence des maladies. - Empirisme raisonné; il était basé sur l'observation , l'histoire et l'analogisme, que l'on nommait le trèpied de l'empirisme, et s'occupait à rechercher les différences qui existent entre les maladies à l'aide dn raisonne-

EMPLISTIQUE, adj., emplasticus, obstruens, έμπλαστικός, έμφρακτικός, έμmiantourios; qui a les caractères d'un emplatre, qui s'attache comme un emplatre: bougie, composition, consistance, midicament, onguent emplastique.

EMPLASTROPOIÈSE, s. f., emplastropoiesis, tunharipomousia; art de faire les on-

gueus.

EMPLATRE, S. m., emplastrum, Eunlasmédicament composé, solide, ferme et glutineux, qui se ramollit par l'action de la chaleur, et qui devient alors susceptible d'adhérer aux corps sur lesquels on l'applique. On ne donne à proprement parler ce nom aujourd'hui qu'aux topiques dans lesquels il entre des oxides métalliques.

Emplatre agglutinatif; mélange de oix blauche et d'emplâtre diachylon simple, qu'on fait fondre ensemble. Emplatre brûle. V. EMPLATRE de céruse

Emplatre brun. V. ONGUENT brun.

Emplatre d'André de la Croix ; melange de poix résine, de résine élémi, de térébeutbine et d'huile de laurier, liquéfiées ensemble à un feu très-doux.

Emplatre d'Ange Sala. V. Emplatre magnétique.

Emplatre de Benoît Textor, V. Empla-

tre de mucilage. Emplatre de bétoine ; suc non dépuré de bétoine, bouilli avec de la cire, de la résine de pin, de la poix blanche, de la térébenthine, et des feuilles de plantain, d'acbe, de laurier, de sauge, de verveine et de scrofolaire : quand l'eau de regétation est évaporée, on ajoute du mastic, de l'encens et de la résine élémi.

Emplatre de blanc de baleine ; mélange de eire blanche, de blanc de baleine et d'huile des quatre semences froides, liquéfiées ensemble à feu doux : on le coule sur un marbre, et on le roule en

magdaléous.

Emplatre de céruse blanc : hnile d'olives dans laquelle on fait cnire, avec un peu d'eau, de l'oxide de plomb blanc, en ajontant sur la fin de la cire blanche.

Emplatre de céruse noir; mélange d'huile à brûler et d'oxide blanc de plomb, qu'on fait bouillir ensemble, en agitant sans cesse, jusqu'à parfaite dissolution de ce dernier.

Emplutre de charpie; composé d'builc d'olives, d'oxide de plomb blanc, de litharge, de poix noire, de cire janne, d'aloès, de myrrhe et d'encens. Autrefois on y ajoutait de la décoction de

charpie. Emplatre de ciguë; mélange de poix résine, de cire jaune, de poix blanche

et d'huile de ciguë, qu'on fait liquéfier avec des feuilles contuses de grande ciguë.

Emplâtre de cire verte : composé de cire jaune, de poix résine, de térében-

thine et de vert-de-gris.

Emplatre de l'abbé de Grasse ; composé d'hnile rosat, de litbarge, d'oxide blanc de plomb, de suc dépuré de roses pâles et de cire jaunc. Emplatre de l'abbé Doyen; composé

d'emplâtre de la mère, de poix molle

et de cire jaune.

Emplatre de la main de Dieu ; composé d'huile d'olives, de litharge, de gomme ammoniaque, de galbanum, d'opopanax, de sagapenum, de mastic, d'encens, de bdellium, d'aristoloche ronde, de pierre calaminaire, de vert-de gris et de cire jaune.

Emplatre de la mère Thècle, V. On-

GUENT brun.

Emplatre de mélilot simple ; suif chauffé avec des sommités fraîches de mélilot jusqu'à consomption de l'humidité, et auquel on ajoute ensuite de la poix résine

et de la cire jaune.

Emplatre de métilot composé; suif liquéfié avec de la cire jaunc dans un mélange d'huile de mélilot et de camomille, auquel on ajoute de la térébentbine, et dans lequel on incorpore ensuite des fleurs de mélilot et de camomille, des racincs de guimauve, des graines de fenu-grec, des racines de glayeul, du bdellium et de la gomme ammoniaque.

Emplatre de minium ; composé d'huile d'olives, d'oxide de plemb rouge, de cire

iaune et d'eau.

Emplatre de minium mou. V. CERAT de minium.

Em-latre de mucilage; mélange liquéfié d'buile de mucilage, de poix résine, de térébenthine et de cire jaune, auquel on ajoute de la gomme ammoniaque, du galbanum, de l'opopanax, du sagape num et du safran.

Emplatre de Nicolas Alexandrin, V. Ox-

GUENT de compholix.

Emplatre de Nuremberg; mélange d'huile d'olives, de cire jaune, de suif,

de minium et de camphre. Emplatre de Ruland, V. Emplatre de

soufre.

Emplatre contre les ruptures : mélange liquéfié de poix noire, de cire jaune et de téréhenthine, dans lequel on incorpore de la racine de consoude, du mastic, du laudanum, du suc d'hypocyste, de la terre sigillée et des noix de cyprès. le tout rédnit en poudre.

Emplatre de savon: composé d'exide rouge et d'oxide blanc de plomb, d'huile d'olives, de savon blanc, de cire jaune

Emplatre de savon camphré; le même que le précédent, auquel on ajoute du camphre.

Emplatre de soufre; mélange liquéfié au feu de cire jaune, de colophane, de myrrhe et de haume de soufre de Ruland. Emplatre de styrax : composé de colo-

phane, de cire jaune, de résine élémi, d'emplatre de charpie et de styrax liouide.

Emplatre de tacamahaca, V. Emplatre stamacal.

Emplatre de Vigo cum mercurio : emplâtre de Vigo simple, liquéfié au feu, dans lequel on incornore du mercure coulant, éteint dans du styrax liquide et

de la téréhenthine.

Emplatre de Vigo réformé; mélange de vinaigre et de vin hlanc, dans lequel on fait macérer des racines d'aunée et d'hièble. On le fait bouillir avec de l'huile de lin, de l'axonge et de la litharge, puis on ajoute de l'huile de laurier, de la cire jaune, de la térébenthine, du styrax, de l'encens, de la myrrbe, du safran, de la racine d'aunée, et des builes volatiles de lavande, de camomille, d'aneth et de matricaire.

Emplatre de Vigo simple ; composé d'une décoction de grenouilles, de vers de terre lavés dans du vin blanc, de racines d'hièble et d'aunée dans un mélange de vinaigre, de vin blanc et d'eau; on v fait infuser des fleurs de camomille, de lavande, de matricaire et de mélilot; on fait bouillir la liqueur avec de la litharge, de la graisse de vean, de l'axonge, et des huiles grasses de grenouilles, de vers, d'aneth, de camomille, de lavande, d'aunée et de lis; et l'on y ajoute de l'huile de laurier, de la cire jaune, du styrax liquide, de la térébenthine, de l'enceus, de l'euphorbe, de la myrrhe, du safran, des vipères, et de l'huile volatile de lavande.

Emplatre diabotanum, V. DIABOTANUM. Emplatre diachylon. V. DIACHYLON. Emplatre diapalme. V. DIAPALME.

Emplatre divin; combinaison de li-

tharge, de vert-de-cris, d'huile d'ofves, de cire janne, de galbanum, de myrrhe, de bdellium, de gomme amneniaque, d'encens, d'opopanax, de mastic d'aristoloche ronde et d'aimant en poudre. Emplatre du prieur de Cabryan, V. Em-

platre contre les runtures.

Emplatre épispastique. V. Emplatre vé sicatoire.

Emplatre fondant des quatre : mélange liquéfié au feu d'emplâtres diachylon gommé, de mucilage, diabotanum et de Vigo cum mercurio.

Emplatre magnétique : composé de cire jaune, de térébenthine, de sagapenum, de gomme ammoniaque, de galbanum, de sulfure d'antimoine arsénical, de colcothar, et d'huile empyreumatique de succin.

Emplatre miraculeux ; composé de litharge, de minium, de hlanc de plomb.

d'huile d'olives, de savon blanc, de camphre et de baies de laurier. Emplâtre odontalgique; composé de

résine tacamabaca, de résine élémi, d'encens, de mastic, de résine de pin, de camphre, de pétrole et d'opium en poudre. Emplatre oxycroceum. V. Oxychochen.

Emplatre pour les cors : mélange liquéfié au feu de diachylon simple, de galba-

num, de poix noire, de sel ammoniacet d'oxide de cuivre.

Emplûtre stomacal : mélange de cire jaune, de térébenthine, de résine tacamahaca, de mastic, de laudanum, destorax calamite, de henjoin, de girofle, de muscade et d'huile volatile de menthe, de genièvre et d'absinthe.

Emplâtre styptique de Croll: composé de minium, de calamine, de litharge, d'huiles de lin, d'olives et de laurier, de cire jaune, de colophane, de sandaraque, de térébenthine, de gomme ammoniaque, de bdellium, de galhanum, d'opopanax, de sagapenum, de succind'encens, de myrrhe, d'aloès, d'aristoloches ronde et longue, de pissasphalte, de racine de tormentille, d'hématite, de bol d'Arménie, de sang-dragon, de vitriol blanc, de fleurs rouges d'antimoine, de safran de mars astringent, de camphre et d'huile volatile de genièvre.

Emplatre triapharmacum. V. This-PHARMACOM, Emplatre vésicatoire : mélange de poix,

de cire et de térebenthine, qu'on fait liquéfier à feu doux, après quoi l'on y ajoute de la poudre d'euphorbe et de sutharides.

Επριεμματοσε, s. f., ξιμπνευμάτωσες (έν, dans, πνίω, je sonffle); emphysème.

Euroisosys, adj., potionatus, venefine laborans; qui a pris du poison, qui eproure les accidens d'un empoisonnement.—venenatus, où il y a du poison : travage empoisonnée.

ERPONYMENT, S. m., seneficium: sation d'empoisonner. Les signes de l'empoisonnement peuvent être rapportes en général à des lésions du tube discilif, de certeaux, du cocur ou du pouvou, dont les symptômes différent suivant l'espèce de poison, la manière dont la été introduit, et la quantité dans la-qu'elle il se tonus.

Errosonara, v. a., veneficio afficere; donce à l'intérieur, ou appliquer à l'extrieur du corps, une substance vénéques dans une quantité telle qu'elle depriet susceptible de produire la mort, suite a désoganisant les parties avec lesquelles flee ntree no contact, soit en y faisant casser subitement la vie par un mode d'action qui lui est propre.

Eurone, s. m., emporium (ἐμπόριον , marché, dépôt). Dans l'ancienne physplogie en om était imposé à un prétendu réservoir où devaient se réunir les espits animaux filtrés par la pulpe médullaire de toute la substance cendree du certeau.

EUFORTER (s'), v. a., rapere; lorsqu'un cheval lancé au galop ne peut être arrêté par le cavalier.

Exerciste, s. f., impressio; légère excavation bordée d'aspérités qu'on obserte à la surface de beancoup d'os; et qui correspond à l'attache d'un tendon, d'un ligament, ou qui marque le trajet d'un oris. d'un vaisseau.

Εμγροσποτοκος, s. m., έμπροσθοτονός (ξαπροσθεν, en avant, τόνος, tension); tétanos avec flexion ou courbure du corps antérieurement.

EMISYCHOSE, S. f., empsychosis (ἐμψυχώ», j'anime, je vivifie); vieux mot qui servait à désigner l'union de l'âme avec

le corps.
Entroiour, adj., emptoieus (¿µπίνω, je crache); se dit de ceux qui crachent du sang.

au sang.
Euryèux, s. f., empyema, ἐμπύπμα (ἐν,
au dedans, πύον, pus); formation du
pus en général. [ Gollection purulente
dans le poumon. | Collection de pus dans
t cavité de la pièvre. Cette dernière ac-

ception est maintenant presque la seule reconnue. Emprocèle, s. m., empyocele (iv, dans, m'or, pus, m'or, hernie); hernie purnlente, c'est-à-dire, abcès dans le testi-

cule, la tunique vaginale, ou le tissu cellulaire des bourses.

ΕΜΡΥΟΜΡΙΑΙΕ, s. m., empyomphalos (ἐτ, dans, πύον, pus, ἐμφαλὸς, nombril); collection de pus dans le sac d'une her-

collection de pus dans le sac d'une hernie ombilicale; abcès quelconque ayant son siège à l'ombilic. Emptreemanque, adj., empyreumati-

cus; qui à les qualités ou les caractères de l'empyreume : huile, odeur, saveur empyreumatique. ΕΜΥΣΒΕUMS, S. m., empyreuma, ἐμπύ-

ρευμα (ἐμπυρόω, je brûle); odeur particulière qu'exhalent les produits volatils qu'on obtient en décomposant les substances animales et végétales à fen nu.

EMULGENT, adj., emulgens (emulgere, traire); nom donné par les anciens aux artères et aux veines rénales, qu'ils appelaient vaisseaux émulgens.

EMULSIF, adj., emulsivus (emulgere, traire, tirer); on donne ce nom aux semences qui donnent de l'huile par expression.

Estusson, s. f., emulsio (emulgero, trairie), liquide opaque et d'un blanc laiteux, qu'on obtient en pilant, dans un mortier, des amandes débarrassées de leur pellicule, avec un peu d'eux et de sucre, ajounant ensuite de levau peu d'eux et à peu, passant la liqueur et l'édulcorant. Cest un composé d'huile fax te teune en suspension dans l'eux au moyen d'un mucilage.

Emulsion camphrée; émulsion simple, à laquelle on ajoute du camphre trituré avec du sucre.

Emulsion fausse; liquide lactescent qu'on obtient en ajoutant de l'eau de pourpier à un mélange de camphre, de sucre et de jaune d'œuf triturés ensem-

Emulsion huileuse; liquide lactescent qu'on prépare en versant de l'eau de cerises noires non spiritueuse, dans un mélange de sirop de capillaire et d'huile d'amandes donces, trituré avec de la gomme arabique.

Emulsion purgalive; émulsion simple, à laquelle on ajoute de la résine de jalap et de la scammonée.

Emulsion térébenthinée; émulsion simple, qu'on bat avec un jaune d'œuf et une certaine quantité d'huile essentielle de térébenthine.

ENANTESIS, s. f., enantesis, ( èvartion. en face de ); nom donné par Galien à la rencontre des vaisseaux ascendans et descendans, par exemple à l'anastomose de l'artère mammaire interne avec l'épigastrique.

ENANTIOSE, s. f., enantiosis, Lyantionσίς; contradiction, opposition; nom donné par les pythagoriciens à chacune des dix oppositions qu'ils regardaient comme la sonrce de toutes choses.

ENABTHROSE, s. f., enarthrosis (èvápθρωσις (έν, dans, ἄρθρον, articulation); articulation mobile, formée par une tête recne dans une cavité plus ou moins profonde.

ENCANTHIS, s. m., encanthis, έγκανθίς (èv, dans, xavròs, angle de l'œil); tuméfaction fonguense, ou dégénération carcinomateuse de la caroncule lacrymale, maladie qui, dans le premier cas, peut guérir par l'usage des applications résolutives, mais qui souvent nécessite l'extirpation de la caroneule, qu'on doit toujours se hâter de pratiquer dans le second.

ENCAPUCHONNER (s'), v. a. V. ARMER

ENCASTELÉ. V. ENCASTELURE.

ENCASTELUBE, s. f., contractio; se dit du resserrement de la corne du sabot à la partie supérieure des quartiers, vice qui fait boiter l'animal.

En-cataal, s. m.; nom donné par Geoffroy Saint - Hilaire à l'os cataal situé en dedans, c'est-à-dire à la troisième pièce inférieure an delà du cycléal, dans les animaux chez lesquels les pièces vertébrales sout disposées en une seule série. ENCATALEPSIE, s. f., encatalepsis, Dans

Hippocrate ce mot est synonyme d'apolepsie. de catalepsie.

ENCAUME, s. m., έγκαυμα (έν, dans, χαίω, je brûle); marque produite par le fen. | Ulcère profond des tuniques de l'œil , avec issue des humeurs et fonte de cet organe.

ENCAUSSE, village du département de la Haute-Garonne, qui possède plusieurs sources d'eaux minérales salines gazeuses, dont la température est supérieure à celle de l'atmosphère. ENCAVURE, S. f. V. ARGEMA ..

Excentatgie, s. f., encelialgia (èyyó-ha, les intestins, ályów, je souffre); dou-

leur dans les intestins. Excelite, s. f., encælitis, encelialgia inflammatoria (lyxolua, les intestins); inflammation des intestins. Synonyme d'entérite.

ENCENS. V. OLIBAN. ENCÉPHALALGIE, s. f., encephalelen (έγκέφαλος, cervean, άλγέω, je soufire

doulenr dans le cerveau. ENCÉPHALE, s. m., encephalum (in.

dans , zipaln, tête); ensemble de toutes les parties contennes dans le crane. On a restreint la signification rigoureme de ce mot, qui désigne tantôt le cervean seul, tantôt l'assemblage du cer veau, du cervelet et de la moelle allesgée.

Excéphalique, adj., encephalicus (in. dans, χεφαλή, tête); qui est contenu dans la tête. Membranes, vaisseaux encéphaliques.

ENCÉPHALITE, s. f., encephalitis (in, dans, κεφαλή, tête); inflammation du cerveau.

ENCEPHALOCÈLE, s. f., encephalocele ( eyxequalos, cerveau, xylm, hernie); her nie du cerveau à travers les parois de crâne, par une ouverture congénitale, c'est-à-dire dépendante d'un défaut d'os sification, d'un vice d'organisation, etc.; ou accidentelle, c'est-à-dire due à une fracture, une carie, une névrose, une plaie par instrument tranchant, par le trépan, etc. Tumeur molle, qu'on peut réduire facilement et avec avantage quand elle est petite, mais dont la réduction devient plus difficile, et est suivie de symptômes de compression cérébrale lorsqu'elle a acquis un certain volume. Maladie dangereuse, au développement de laquelle il faut s'opposer par l'emploi des calottes de cuir bouilli, ou d'autres moyens contentifs.

ENCÉPHALOIDE, s. m., encephaloides (bxέφαλον, cerveau, είδος, ressemblance), Laënnec appelle ainsi une matière blanche, homogène, plus ou moins consistante, parsemée de points rosés, à la quelle il trouve de l'analogie avec la substance médullaire du cervean. L'encéphaloide se trouve quelquefois rassemblé dans un kyste, d'autres fois rénn en masses irrégulières dans lesquelles se sont développés des vaisseaux sanguins, d'autres fois enfin comme infiltré an mi lieu des diverses altérations morbides de l'organe cancéreux. Ce mode de dégénérescence de nos tissus est le demier

ENCÉPHALOTOMIE, s. f., encephalotomia (ἐν , dans, κεφαλή, tête, τέμνω, je conpe); dissection de l'encéphale.

terme du cancer.

ΕΝCHARAXIE, s. f., έγχάφαξις (χαράσσυς je sillonne); scarification. ENCHATONNEMENT. V. CHATONNEMENT.

ESCHEVESTRURE, s. f., incapistratura. F. CHEVESTRE, LICOL. Excerrague, adj.; celui qui a un en-

chifrenement.

Eschifrenement, s. m.; synonyme de aryan. Il n'est en usage que parmi les gens du monde.

Ексичин, s. m., гухира; action de emplir; réplétion.

Exceymone, s. f., (iv, dans, xvw, je verse); ecchymose spontanée

EXCHYMOSE, s. f., LYX SHEGIS. V. ENCHY-Exclavé, adj., insertus (inhærens):

mi est fiché comme un clou. On dit que la tête du fœtus est enclavée, quand elle est engagée avec force et retenue immobile dans le détroit supérienr du bas-

ENCLAVEMENT, S. m., insertio, inclusio elavas, clou); état dans lequel la tête du fœtus, trop volumineuse, est engaete avec force dans le détroit supérieur da bassiu, et refenue immohile par deux points opposés de ce détroit; accident Acheux, qui compromet la mère et l'enant, suquel on remédie facilement, quand celui-ci est mort, en vidant le crine, mais qu'il est très-difficile de faire cesser quand le fœtus est vivant, parce que souvent la tête résiste à l'effort que fait la main de l'accoucheur pour la remettre an-dessus du détroit, et parce qu'il ne reste pas assez d'intervalle entre elle et les parois du bassin pour permettre l'application du forceps. Quelques accoucheurs admettent un enclavement par le détroit inférieur.

Exclives (s'), v. n., inhærere; se dit de la tête du fœtus quand, après s'être engagée avec force, et en s'allongeant, dans le détroit supérieur du bassin, elle reste immobile malgré la continuation des contractions de l'utérus et des efforts

Excloren, v. a., clavo pedem vulnerure; c'est implanter un clou dans le

tissu réticulaire du pied.

EXCLUME, s.f., incus; osselet de l'oreille interne placé entre le lenticulaire et le marteau, et dont le corps présente en dessus une branche horizontale correspondant à l'entrée des cellules mastoidiennes, et une hranche verticale articulée avec le lenticulaire. ENCLYSME. V. CLYSTERE.

ENCOLPISME, s. m., incolpismus, eyxolπομός (εμιολπίζω, je reçois dans, dont racines sont és, dans, xólmos, lèvre); mjection dans le vagin.

EXCOLURE, s. f., colli species : région du cheval située entre la nuque et le garrot. Elle est dite bien sortie, rouée, renversée, trop courte, trop longue, fausse.

ENCOPÉ, s. m., encope, έγχοπη (έν, dans, xόπτω, je compe); plaie par instrument

tranchant. Entaille.

Excorné, adj. ; qui tient à la corne. V. JAVABI.

Endemique, adj., endemicus (ès, dans, οπμος, peuple); épithète dont on se sert pour qualifier des maladies qui sont propres aux habitans d'une contrée : telles sont la peste, la fièvre janne, dans les pays chauds, les scrosules dans les pays marécageux, etc.

ENDOPHRAGME, s. m., endophragma (ένδον, dedans, φράγμα, cloison); nom. donné aux engorgemens transversaux qu'on remarque dans nn certain nombre de thélassiophytes ou plantes marines, et qu'on considérait jadis comme formant de véritables articulations. Endose, s. f., #vôooig; rémission.

ENDROME , s. f. . endromis ( evopous, sorte de vêtement fourré); robe de bain doublée d'une fourrure qui avait cela de commode, que les poils longs et hérissés dont elle était garnie ne s'appliquaient pas sur la peau. Elle était en usage chez les Romains, qui, dit-on, la faisaient venir des Gaules.

ENDUIT, s. m. Par ce mot on entend désigner en pathologie une couche de matière plus on moins tenace qui recouvre quelques organes, et qui, étant ponr l'ordinaire le produit altéré d'une sécrétion, offre de nombrenses différences, suivant sa couleur, son épaisseur et sa consistance, comme les enduits muqueux, blanchatres, jaunatres, fuligineux, des diverses parties de la bouche, l'enduit visqueux, graisseux de la peau.

Endurcissement du tissu cellulaire. V. SCLEREME.

Eneonème, s. m., enæorema (ἐναιρέω, je suspends); nuage en suspension qui occupe le milieu ou le tiers inférieur de l'urine. On le distingue du nuage proprement dit, en ce qu'il est tonjours situé au-dessous de celui-ci, et qu'il n'est souvent apercevable que quelques jonrs après ce dernier.

ENERGIE, s. f., energia, ἐνέργεια; action, puissance agissante; exaltation passagère d'une fonction , de quelques-

unes, ou même de toutes. ENERVATION, s. f., enervatio (enervare,

affaiblir); faiblesse, découragement. Aponévrose. | Interruption aponévrotique de la longueur des fibres charnues d'nn muscle.

EXERVER, v. a., enervare; s'entend de la section des tendons, que les anciens maréchaux appelaient nerfs. | Se dit encore de la section du tendon du coracocubital, et de la section d'une des rami-

fications des nerfs plantaires.

ENTANGS, S. f., infantius, pueritia, pueritia, pueritia, pueritia (in, partic. négat., fari, parier); premier âge de la vie; periode de la vie qui s'étend depuis la naissance jusqu'à la septième année, ou même jusqu'à l'invasion des premiers signes de la particular de la particu

ENFANT, s. m., infans, parvulus; individu bumain, quel que soit son sexe, depuis l'instant de sa naissance jusqu'à celui où il devient pubère.

ENFANTEMENT, s. m., parturitio (infans, enfant). V. PARTURITION.

ENFER de Bôyle; instrument inusité aujourd'hui, dont on se servait autrefois pour préparer le deutoxide de mercure. ENFLAMMÉ, adj., inflammatus; qui offre le caractère de l'inflammation.

ENFLAMMER (s'), v. r., inflammari; revêtir les caractères de l'inflammarion. ENFLUBE, s. m., tumefactio, inflatio

(in, dans, flare, souffler). V. Tunefaczion. Engastriloque, mot hybride, sync-

nyme d'engastrimythe.
Engastrimandre. V. Engastrimythe.

Engassianisms, s. f., engastrimysmus, (b. dans, yacibo, ventre, proces, parole); manière de parler qui consiste à ménager sa voix de telle sorte qu'elle semble ne pas sortir de la houche, mais venir d'un endroit éloigné de celui qui parle.

Εκσιετειμντης, adj., engastrimythus, λγγαστρίμυθος; qui a la faculté d'exécuter l'engastrimysme. Le mot ventriloque est

plus usité.

Exerune, s. f., pernio, burgantia; inflammation de la pean et du tissu cellulaire sous-cutané des pieds, des mains, du nez, des oreilles, qui se développe sons l'influence du froid, et affecte de préférence les enfans et les femmes d'une constitution lymphatique.

Exemes, petite ville, près de Paris, auxenvirons de la quelle existe une source d'ean minérale hydrosulfureuse froide, à laquelle on cherche maintenant à don-

ner de la célébrité.

Engissome, s. m., engissoma, ληίσου (ληγίζω, je m'approche). V. Επειεικα Engonge, adj.; qui est affecté d'es gorgement.

ENGORGEMENT, s. m.; embarras et per suite tuméfaction qui résultent de l'affar trop considérable du sang dans les rai-

seaux d'une partie.

Exocoganar, s. m., obstructio, inciso obstruction de la cavité d'un organe, se casionée par le séjour de matieres que séy a massent en trop grande quantit. L'engouement des bronches a lieu les que des mucosités bouchent leur capcité. L'engouement des poumons et paul par un melange d'air et de sense qui remplit leurs cellules et les deriter armifications des bronches. L'engouement des bronches L'engouement des products de la stagnation de la stagnation de la stagnation de matières stere alse dans que anne d'acteur le caption de la stagnation de matières stere alse dans que anne d'acteur le caption de la stagnation de la stagnati

ENGQUER (s'), v. r.; s'embarramer, s'obstruer.

Excount, adj.; qui est plongé dans l'engourdissement.

Engourdissement.

Engourdissement, s. m., torpor; sen

timent de pesanteur que l'on éproure dans une partie du corps, avec une diminution dans la sensibilité et le mouve-

ment de cette même partie. Engrenure. V. Surure.

ENHARMONIQUE, adj., enharmonieus; échelle musicale composée de vingtquatre sons.

Enkyste, adj., cystide obductus (h., dans, χύστις, sac, vessie); renfermé dans un kyste.

ENERSTEMENT, V. CHATONNEMENT. ENORMON, s. m., ivopuov, impetum faciens; nom donné par Hippocrate à l'ac-

tivité vitale.

ΕΝΒΗΥΤΗΜΕ, adj., enrhythmus, τουθ μος (τν, dans, μυθμός, rhythme); régulier: pouls régulier.

ENBOUEMENT, s. m., raucitas, raucedo; synonyme de raucité. V. ce mot.

Ens, s. m., ens; tont ce qui existe, ou à quoi on peut attribuer l'existence. Paracelse donnait ce nom au pouvoir que certains êtres déploient, suivant lui, sur le corps de l'homme : ens Dei, ens astro-

rum, ens morborum, etc.

Ens Martis; ancien nom de l'hydrochlorate d'ammoniaque et de fer.

Ens primum ; nom donné par les all chimistes à une teinture qu'ils croyaiem dence du pouvoir de transmuer les mé-

Ens Veneris; ancien nom de l'hydro-

Lesse, adj. On appelait autrefois cautre casel, une sorte de cautère actuel, mentenant abandonné, dont on se ser-

vait pour cantériser les lèvres. Essellé, adj.; se dit d'un cheval qui

a le dos concave.

Bastoure, adj., ensiformis (ensis, pet, forms, forme); qui a la forme time epic on d'un sabre. — Apophyses mafernes, petites ailes du sphénoïde. — Apophyses de la continge riphoïde. — Fauille ensiforme, cartiges riphoïde. — Fauille ensiforme, calculer i phoïde. — Fauille ensiforme, calculer est large, un peu épaises au milleu, tunchate sur les deux bords, et qui se actif de la base au sommet, lequel est aign — Oir ensiforme, nom donné autre-lieu us serum tout entier.

ENSISTERNAL, adj. et s. m., ensisternalis; nom donné par Béclard à la dernère pièce osseuse du sternum.

EXTAGLE, s. f., incisio, excisio, eccope; incision ou plaie par instrument trau-

ENTENDEMENT, s. m., intellectus; en-

ΕπτΕΠΑΦΕΝΟGΕΑΡΗΙΕ, s. f., enteradenographia (ἐττρον, intestin, ἀδὴν, glande, papa, je decris) description des glandes des intestins.

Erriantrologie, s. f., enteradenoloqui (ກິທລາ, intestin, ລໍກິກາ glande, ໄດ້ ກາ, discours); description des follicules maquent intestinaux, en particulier de cun qui sont connus sous de nom de giudes de Peyer.

Estéralcie, s. f., enteralgia (ἔντερον, intestin, αλγος, douleur); douleur des

intestins.

Estérangiemphraxie, s. m. (ἔντερον, intestin, ἄγχω, j'ctrangle, ἐμφράσσω; j'obstruct); obstruction, par étranglement, du canal intestinal.

Estintusir, s.f., enterclesia; nom que donne Alibert à la donleur causée per l'insagnation ou l'étranglement des intestins. Il la range dans les entéroses, qui forment la deuxième famille de sa Noslogie naturelle.

ESTÉREZCHYTA, S. f., enterenchyla, ἐντροχ/λα (ἔντερον, intestin, χίω, je verse);
instrument propre à faire des injections
dans les intestins.

Estimote, adj., entericus (šīlapov, intestin); qui appartient aux intestins. Spoonyme d'intestinal.

Estérite, s. f., enteritis (évespoy, in-

testin); inflammation de la membrane muqueuse de l'intestin grele. Les autours qui ont décrit cette phlegmasie, l'ont confonduc avec la gastro-entérite et la péritonite. Il est vria q'ul les thes-difficile de déterminer quels sont les caractères qui lui appartiennent en propre, puisqu'elle est presque toujours observée avec la gastrite.

Extranciate, s. f., enteroccle (fvrcov.) intestin, xv/n, permic); hereine formée par l'intestin. — L'entéroccle est rénitent et égale; elle ser éduit en masse, et fàit alors entendre un gargouillement très-marqué; elle est sujette à de frèquentes variations de volume, et s'accumpagne toujours d'une gene plus ou matières fécales; Lorsqu'elle vient à s'étrangler, la douleur est vive, et les vomissemens de matières stercorales ne tardent pas à suvrenir, tandis que le

malade reste constipé.

Entérocele, s. f., enterocele. Alibert
a substitué ce nom à celui d'entérocèle,
pour désigner les hernies formées par les

intestins.

ENTÉRO-CYSTOCÈLE, s. f., enterocystocele (ἐντερον, intestin, χύσλις, vossie, χήλη, hernie); hernie formée par l'intestin et la vessie urinaire.

ΕΝΤΈΒΟ- ΕΓΙΡΙΟCELE, S. f., entero-epiplocele (ἔντερον, intestin, ἐπίπλον, épiploon, κήλη, hernie); tumeur herniaire formée par l'intestin et l'épiploon.

Enteno-epiplomphale, s. f., entero-epiplomphalus (ὅντερον , intestin , ἐπίπλον , ėpiploon , ὁμφαλὸς , ombilic); hernie ombilicale formée par l'intestin et l'épiploon.

ENTÉROGASTROCÈLE, S. f., entero-gastrocele (έντερον, intestin, γαστήρ, ventre, κήλη, hernie); hernic ventrale, ou éventration.

ΕΝΤΕΒΟGRAPHIE, s. f., enterographia ( ἔντερον, intestin, γράφω, je décris); description des intestins.

ENTÉRO-HYDROCELE, s. f., entero-hýdrocele (ἐντερον, intestin, ὕδορ, cau, κέλη, hernie); hernie formée par l'intestin, et compliquée de l'hydropisie du sac herniaire ou de la tunique vaginale.

ENTÉRO - HYDROMPHALE, s. f., enterohydromphalus (ὅττρον, intestin, τῶορ, eau, ὁμφαλὸς, ombilic); hernie ombilicale formée par l'intestin, et compliquée de l'hydropisic du sac herniaire.

ENTÉRO-INCHIOCÈLE, s. f., entero-ischiocele (έντερον, intestin, Ισχίον, ischion, πήλη, hernie); hernie ischiatique formée par l'intestin. Εκτέπομτημικικ, s. f., enterolithiasis

ENTÉROLITHIASIR, s. f., enterolithiasis (ἔντερον, intestiu, λιθός, pierre); formation de pierres ou de calculs dans le tube intestinal.

Εντέποιοσια, s. f., enterologia (ἔντερον, intestin, λόγος, discours); traité des in-

testins.

Latino-minochie, s.f., entero-merocele
(ἔντερον, intestin, μήρος, cuisse, κέλη,
hernie); hernie crurale formée par l'iu-

testin.

Extrao - miserrafuque, adj.; dénomination imposée par Petit à la fièvre adynamique de Finel, à cause des ulcitations que l'on rencontre sur la membrane muqueuse des intestins grêles, et de l'enzorgement des glandes du méde l'enzorgement des glandes du médes de l'enzorgement de l'enzorgement des glandes du médes de l'enzorgement des l'enzorgement des l'enzorgement de l'enzorgement de l'enzorgement de l'enzorgement des l'enzorgement de l'e

sentère.

EXTÉROMIASIE, s. f., enteromiasis; maladie produite et entretenue par des insectes.

ENTÉROMPHALE, s. f., enteromphalus (ἔντιρον, intestin, ὀμφαλὸς, ombilic); hernie ombilicale formée par l'intestin.

Entinopenistole, s. f., enteroperistole (ἔντιρον, intestin, περισίελλω, je cache; jenveloppe); étranglement des intestins.

ENTÉROPHLOGIE, s. f., enterophlogia (εντερον, intestin, φλέγω, je brûle); synonyme d'entérite.

ENTÉROPPRIE, s. f., enteropyria. Alibert décrit sous ce nom la fièvre mésentérique de Baglivi et la fièvre entéromésentérique de Pctit et Serres. ENTÉRO-RAPHE, V. ENTÉRORAPHIE.

Extergraphia, s. f., enteroraphia (εντερον, intestin, έαφλ, couture); suture pratiquée pour maintenir en contact les lèvres d'une plaie faite à l'intestin.

lèvres d'une plaie faits a l'intestin. Entérorres et . f., enterorrhagia, hæmatochezia (ἔντερον, intestin, ῥέω, je coule); écoulement de sang par les intestins.

ENTÉRORRUÉE, s. f., enterorrhea. Dans sa Nosologie naturelle, Alibert donne ce nom à la diarrhée : elle constitue le deuxième genre des entéroses.

ENTÉRO-SARCOCLE, s.f., entero-sarcocèle (ἔντρον, intestin, σὰρξ, chair, πρλο, hernie), hernie intestinale compliquée d'hypersarcose des parties. | Hernie intestinale compliquée de sarcocèle.

ENTÉROSCHÉOCÈLE, S. f., enteroscheocele (övrçov, intestin, öσχεον, scrotnm, κώλη, hernie); hernie scrotale formée par l'in-

Enteroremie, s. f., enterotomia (Ever-

por, intestin; τέμνω, je coupe); destion des intestins. [ Opération chimale, que qui consiste à ouvrir nne ans intinale, pour évacuer les matières ac desquelles s'opposent un rétrécise une imperforation, etc.

EXTILASE, S. f., enthlasis, in surger dans, finance and carden are enfoncement du esquilles. Il y en a trois espèces: les piesme, l'embarrure et la camèration. Extirs, s. f., entitlas (ens., être); es

qui constitue l'essence d'une chose.

ENTONYAL, s. m.; nom douté par Get
froy-Saint-Hilaire à un os intermédiir qui existe quelquefois entre le corps et la quene de l'appareil connu sous le sun d'hvoide.

Extonologia, s. f., entomologia (inv. μον, inscete, λόγος, discours); parte de l'histoire des insectes.

ENTONOLOGISTE, s. m.; naturaliste qui s'occupe spécialement de l'histoire des insectes.

EXTONOM, 3. m., infundiblem; laco ossense qui fait partic de l'orelliatore, prolongement conique de la base du trissième ventricule du cervar, qui d'essa jusqu'au corps pituitaire; porton essa du pavillon des trompes de Fallop; cie lule antérieure de l'ethmodie, qui vbouche avec l'ouverture des sinu fontaux; espèce de sac membraneur que enveloppe chaque papille des reins.

ENTORSE, s. f., distorsio; tiraillement violent des parties molles et des lim mens qui environnent une articulation ginglymoïdale, et qui peut être porte jusqu'à la déchirure d'un des ligament latéraux. Toujours due à l'action d'une cause qui tend à faire exécuter à une articulation un mouvement auquel s'onposent la disposition de ses surfaces articulaires et celle des appareils ligamenteux qui l'assujettissent, l'eutorse es nne maladie grave qui s'accompague de douleur vive, de gonflement, d'ecchtmose, d'inflammation, et qui peut ame ner l'engorgement chronique et la care de l'articulation malade. Le repos le plu absolu, les résolutifs froids dans les pre miers temps, les émolliens, les saignées locales lorsque l'inflammation se déclare et enfin les remèdes appropriés pour com battre les engorgemens chroniques ordi naires, tels sont les moyens dont cette maladie peut indiquer l'emploi, selot les périodes où elle est arrivée et le caractère qu'elle revêt.

255

par Rudolphi à la famille des vers intesmant, c'està-dire de ceux qui vivent l'interieur du corps des autres ani-

ESTRAILLES, s. f. pl .. enteralia viscera intestin); expression populaire dont on se sert pour désigner les organes que renferment les cavités splanchnimes, en particulier ceux qui sont con-

tenus dans l'abdomen. ESTRAVES, s. f. pl., impedimenta; liens qu'on met aux pieds des chevaux pour

les empêcher de courir, ou pour les

ENTRECOUPER (s'), ENTRETAILLER (s'), T. T. : S'entretailler, V. ATTRAPER.

ESTREPAS, S. M. V. AUBIN.

ENTRICHOMA, S. m., entrichoma, evrolγους (ἐν, dans, Ͽρίχωμα, poil); extrême bord des paupières, où sont implantés

Estypose, s. f., entyposis, έντύπωσις (h, dans, τύπος, empreinte ); cavité

glenoïde de l'omoplate.

Esecuration, s.f., enucleatio (enucleare, oter le noyau); terme que Percy propose d'adopter pour désigner un mode particulier d'extirpation qui consiste à laire une incision sur une tumeur, et à la faire sortir à travers la plaie, à peu près comme un noyau qu'on chasse d'entre les doigts. L'énucléation ne peut être pratiquée que pour les tameurs circonscrites, très-mobiles, et plongées au milien d'an tissu cellulaire lâche et abondant. ENULA-CAMPANA. V. AUNÉE.

Escaisie, s. f., enuresis ( ένουρέω, j'unee carrétion involontaire de l'urine. ENVIE, s. f., nævus; tache de naissace que l'on croit être l'effet d'envies eprouvées par la mère pendant le temps de la gestation. | Dépravation de l'appetit. | Petit lambean d'épiderme qui s'en-

lère près des ougles.

Exzorne, s. f. ( èv, dans, ζώον, animal); se dit des maladies qui attaquent es même temps divers animaux d'une-

certaine contrée.

Ecupyle, s. f., colipyla (Aloko, Ecie, min, porte); globe de métal crenx, termine par un tuyan recourbé dont l'orilee est fort étroit ; après l'avoir chauffé pour en chasser la plus grande partie de air, on le plonge dans l'eau, dont il se emplit presque entièrement ; lorsqu'alors on l'expose à nne forte chaleur, l'eau Taporisée s'échappe avec bruit par l'outerture du tuyan.

EPACTAL, adj., enactalis: nom donné par Fischer à l'os inter-pariétal de Geoffroy-Saint-Hilaire.

ÉPAGOGE, s. m., epagogium, ἐπαγώγιον (ἐπάνω, je couvre); nom du prépuce chez les Grecs.

EPAGOGUE, s. m., ἐπαγωγή; réunion des chairs.

EPANADIPLOSIE , s. f. , epanadiplosis , έπανάδιπλωσις: synonyme de paroxysme. EPANASTASIE, s. f., cpanastasis, ἐπα-

νάστασις; synonyme d'exanthème. EPANCHEMENT, s. m., suffusio; accumulation d'un liquide animal dans une

cavité naturelle ou accidentelle qui n'est pas destinée à le recevoir.

ΕΡΑΝΟΥΙΟΤΕ, s. m., έπαγχυλωτός (έπὶ, sur, ἀγχύλος, recourbé); sorte de bandage décrit par Oribase, et dont les iets renversés, représentaient certaines

EPAPHERÈSE, s. f., epapheresis (ἐπαωπιρέω . i'ôte encore): saignée répétée.

ΕΡΑΒΜΕ, S. M., έπαρμα (έπὶ, sur, αιρω, j'élève ); élévation, tumeur; et, suivant quelques-uns, tumeur qui s'élève auprès de l'oreille.

EPARSIE. V. EPARME.

EPARVIN, s. m., suffrago; tumenr osscuse qui a son siége à la face interne du jarret, près la .ête du péroné. - sec, lorsque le cheval lève les jambes de derrière plus haut qu'à l'ordinaire, et par un mouvement brusque, qu'on appelle harper.

EPAULE, s. f., scapula, duoc; partie la plus élevée du membre thoracique, qui est soutenue par deux os, la clavicule et le sternum. | Dans le cheval, les épaules forment la région supérieure des membres antérieurs : elles sont dites belles ; sèches, chargées, chevillées, froides, engourdies, etc.

EPEAUTRE, s. m., triticum spelta; es-

pèce de froment qu'on cultive sur quelques points de l'Europe, pour la nourriture de l'homme.

EPEE, s. f.; long épi de poil que l'on remarque sous la crinière de certains chevaux; c'est un signe favorable.

EPEBLAN , S. m. , osmerus cperlanus; petit poisson remarquable par sa couleur nacrée et son odeur de violette, dont on estime beaucoup la chair.

EPERON, s. m., calcar; pli sigu qu'on remarque dans les artères, lorsqu'elles se bifurcuent, à l'endroit de l'embran-

chement des deux rameaux. EPERVIER, s. m., Menecratis accipiter;

sorte de bandage autrefois emplo, é pour

contenir les plaies et les fractures du nez, et qu'on avait ainsi nommé parce que les circonvolutions des jets de la bande imitaient les liens du bonnet dont on coiffc les éperviers. On lui substitue aujourd'bui la fronde.

Ēρμκρε, s. m., ephcbus, puer, pubcs, ἔφηδος (ἐπὶ, vers, πδη, pubertė); nom donnė aux jeunes gens des deux sexes, quand ils entrent dans l'âge de pubertė.

EPHÉDRANE, s. f., ephedrana (ἐφεορεύω, je m'assieds); fesse.

EPHELCE, s. f., ἐφελχίς (ἐπὶ, sur, Τιχος, ulcère, ou τιχω, je traîne); croûte qui recouvre un ulcère. | Caillot de sang

rejeté par la toux.

Ermkung, s.f., ephelis (in), sur, nhoc, soleil). On donne ce nom à des taches de grandeur, de forme et de couleur variées, qui se manifestent à la surface de la peau. Alibert en a décrit trois espèces.

Ephélide lentiforme, ephélis lentigo; taches lenticulaires, fauves, rousses ou brunes, affectant spécialement les parties exposées au soleil ou au feu.

Ephèlide hépatique, ephèlis hepatica; taches d'un jaune safrané, plus larges que les précédentes, persistantes ou fugitives: elles se manifestent ordinairement au cou et an tronc, et le plus souvent à la partie antérieure de ces par-

Ephélidescorbutique, ephélis scorbutica; taches très-étendues, de coulenr sale et brunâtre: on les observe sur le tronc, la partie externe des membres, et quelquefois sur toute la surface du corps.

Ερμέμκαε, adj., ephemerus (ἐπὶ, sur, ἡμέρα, jour). On donne ce nom à des maladies dont l'existence ne se prolonge pas au delà d'un jour ou d'un jour et demi.

Ενημακεονγκε, s. f., ephemeropyra (ἐφέμερος, qui dure un jour, πῦρ, fièvre);

fièvre quotidienne.

Ephilite, s.m., ephialtes, incubus, epibole (ἐφῶλομαι, je saute dessus); syno-

nyme de cauchemar, d'incube. EPRIDROSE, s. f., ephidrosis, sudatiuncula (èm', sur, 1866», je sue); sueur critique incomplète, suivant Hippocrate;

sueur en général, selon Willis. Ερμιρρίοκ, s. m., ephippium, ἐφίππιον (ἐπὶ, snr, ἔππος, cheval); nom douné

autrefois à la selle tureique.

EPHODE, s. m., ephodus (int., sur, côco, chemin); épithète que l'on donnait anciennement aux vaissaux ou aux conduits par lesquels devaient s'éco aler

les matières destinées à être rejetées a dehors.

Ept, s. m. V. SPICA.

EPIAL, adj., epialus. Ce nom a de donné à la fièvre dans laquelle se sont sentir de temps à autre des frissons imguliers pendant la période de chaleur.

Epial, adj. et s. m. Geoffroy-Saint-Hilaire appelle os épiaux la seconde paire d'osselets placés an dessus du cycléal, et reposant sur les périanx, dans les ani maux chez lesquels les pièces vertébrale

sont géminées. EPIALTE. V. EPHIALTE.

Ericarre, s. m., epicarpium (irt, επ. παρπλο, le poignet) s topique irribate qu'on appliquait autrefois sur le poignet, à l'endroit du pouls, et qu'on regardate comme fébrifuge; l'ellèbore, le poirre, l'ognon, l'ail, la thériaque, etc., cutraient dans ces compositions.

EPIEAUME, s. m., cpicauma (iπl, sur, zato, je brûle); ulcère de la correctransparente, semblable à celui qui resulterait de l'action du feu.

EPICE. V. EPICERIB.

Ericanasτique, adj. et s. m., epicenticus (ἐπικτράννομι, je tempère). On appelait ainsi les médicamens émolliens, rafraichissans, acidules, que l'on employait dans l'intention de diminuer l'actimonie des humeurs.

EPICKRIE, S. f. On donne ce nom à toutes les substances végétales exotiques qui ont une saveur chaude et pi quante, accompagnée d'arôme, et dont on se sert pour assaisonner diverses prépartions culinaires.

EFICHOLE, adj., epichelus, intyolog (int, sur, χωλή, bile); synonyme de bilieux ou colérique.

EPICHORDE, s. m., epichordis, ἐπιχοροδίς (ἐπὶ, sur, χοροδή, intestin); nom du mésentère chez les Grecs.

ERICHOBIUN, S. m., epichorica, impépat (ènl, sur, xupier, chorion); ancien num de l'épiderme. | Chaussier appelle ains la membrane caduque de l'œuf. | Chel les Grecs, ce mot était synonyme d'epidémie.

EPICHORIQUE, adj., epichoricus (i.e., sur, χωρίον, lieu); qui existe dans un lieu, endémique.

EPICOELE, s. f., epicælis. La paupière supérieure est désignée sous ce num par

quelques auteurs. Ερισφωλείκ, s. f., epicæmasis (ἐπαντράσμαι, je dors); sommeil.

EPICOLIQUE, adj., epicolicus (im), sur-

257

anatomistes aux parties de la région abdominale qui sont contigues an colon. EMCONDILE, s. m., epicondylus (22),

sur, zórdulec, condyle); nom donné par Chaussier à une éminence de l'extrémité inférieure de l'humérns, placée au côté externe de cet os, et au-dessns de sa petite tête.

EPICONDYLO-CUBITAL, adj. et s. m., epicondylo-cubitalis : nom du muscle anconé. dans la nomenclature de Chaussier.

Epicondylo-radial, adj. et s. m., epiamdylo-radialis: nom du muscle court

suninateur, selon Chanssier. Enicondylo-sus-métacarpien, adi, et s, m., epicondylo-suprà-metacarpianus.

Chaussier donne ce nom au muscle second radial externe.

Epicondylo-sus-phalangettien commun, adj. et s. m., epicondylo-supra-phalangettianus communis ; nom que le muscle extenseur commun des doigts porte dans la nomenclature réformée de Chanssier.

Ecicondylo-sus-phalangettien du petit doigt, adj. et s. m., epicondylo-supra-phalangettianus minimi digiti; nom donné par Chaussier au muscle extenseur propre

du petit doigt.

EPICOPHOSE. V. COPHOSE.

EMCRANE, s. m., epicranium (2m2, sur, monios, crâne); qui est placé sur le crâne. Nom donné improprement au muscle oecipito frontal. EPICHANIEN, adj., epicranianus ( èn),

sur, xoavíor, crane); qui est situé sur le crane. - Aponévrose épicranienne. aponévrose centrale du muscle occipitofrontal. - Muscle épieranien , ou occipito-

EPICBASE, s.f., epicrasis, inixpasts (intπούννυμι, je tempère ); cure des maladies opérée au moyen des médicamens

rafraichissans, adoucissans.

Epichise , s. f., epicrisis , inixpiais (imiκώω, je juge); jugement par lequel on détermine, d'après l'état d'une maladie, l'issue qu'elle doit avoir. Ce mot est encore pris dans le sens de crise. Εριθέμιε, s. f., epidemia, ἐπιδήμιος

(int, sur, orus, peuple); maladie qui attaque à la fois un grand nombre d'individus dans un même pays.

Epidemique, adj., epidemicus; qui se répand dans le peuple : maladie épidé-

mique. EPIDERME, s. m., epidermis, cuticula, epidermatis, imideopile (int, sur, depua, peau); membrane transparente, sèche, mince, dépourvue de nerfs et de vaisseaux, qui recouvre toute la surface de la peau, à l'exception des endroits qui correspondent aux ongles.

EPIDERMIQUE, adj., epidermicus (¿n), snr, δέρμα, peau); qui a rapport à l'épiderme. - Système épidermique, ordre de tissus organiques créé par Bichat, et qui renferme, outre l'épiderme, celui qu'on admet sur les membranes muqueuses et les ongles.

EPIDEBNOÏDE, adj., epidermoides; qui ressemble à l'épiderme.

EPIDESE, s. f., epidesis . inidegic (int. sur, de, je lie); application d'une bande ou d'une ligature. EPIDESME, S. m., enideques (ent. sur.

οίω, je lie); lien destine à assujettir un

appareil. Ερισισγαε, s. m., epididymis, ἐπιδιδυulc (¿mì, sur, δίδυμος, testicule); qui est place sur le testicule : corps oblong , vermiforme, mince au milieu, mais renflé à ses extrémités, et aplati de haut en bas, qui repose le long du bord supérieur du testicule : c'est un conduit replié un grand nombre de fois sur luimême, qui reçoit tous les troncs séminifères, et qui forme le commencement du canal déférent. EPIDOSE, s. f., epidosis, ἐπίδοσις (ἐπί-

διδωμι, je croîs); accroissement.

EPIDEOME, s. f., epidrome, ἐπιδρομή; affluence des humeurs vers une partie du

Épigastralgie, s. f., epigastralgia (ἐπὶ, sur, γασίήρ, ventre, άλγος, douleur); douleur à l'épigastre. Epigastrium, έπι-

γάσθριον (ἐπὶ, sur, γασθήρ, ventre); partie supérieure de la région abdominale, comprisc entre deux lignes transversales, dont l'une passerait sous l'appendice xyphoïde, et l'autre un peu au dessus du nombril.

Epigastrique, adj., epigastricus (êm?. sur, γασίήρ, ventre); qui appartient à l'épigastre. - Artère épigastrique, bran-che de l'iliaque externe, qui la fournit un pen an-dessus de l'arcade crnrale; placée derrière le cordon spermatique, elle suit le bord externe du muscle droit . et s'anastomose, vers l'ombilic, avec la mammaire interne. — Région épigastrique, ou épigastre. - Veine épigastrique, ordinairement disposée comme l'artère ; elle se jette dans l'iliaque externe.

Epigastrocele (¿π). sur, yaolno, estomac, xnin, hernie); hernie épigastrique, qu'elle soit ou non for-

mée par l'estomac. Epigenèse, s.f., epigenesis, êmyfvegig, ἐπίγενημα (ἐπὶ, sur, γίνομαι, naître); système dans lequel on explique la formation des corps organisés par une addition successive de leurs diverses parties, soumise à des lois déterminées. | Nom donné à tout symptôme qui survient dans le cours d'une maladie, sans en changer la nature.

Epiginomène, s. m., εpiginomenum (ἐπὶ, sur, χίνομαι, naître ); accident qui survient pendant la durée d'nne maladie, et que l'on attribue à des fautes commises par le malade ou par ceux qui le

soignent.

Epiglotte, s. f., epiglottis, ἐπιγλωθτίε (iπ), sur, γλωλτίς, glotte); corps fibrocartilagineux, mince, souple, flexible, élastique, aplati et ovalaire, qui tient au bord supérieur de la face interne du cartilage thyroïde, ainsi qu'à la base de la langue, qui s'observe au-dessus de la glotte, où il se tient naturellement relevé, et qui, recouvrant cette ouverture au moment de la déglutition, empêche les alimens de s'y introduire.

Epiglotti-ARYTÉNOÏDIEN, adj. et s. m., epiglotti-arytænoidus; nom donné quelquefois aux muscles aryténo-épiglotti-

ques.

EPIGLOTTIQUE, adj., epiglotticus (¿nì. sur, γλωίτις, glotte); qui a des connexions avec l'épiglotte. - Cartilage épiglottique, ou épiglotte. - Glande épiglottique, groupe de follicules muqueux, situé entre l'épiglotte et l'hyoïde.

EPIGLOTTITE, s. f., epiglottitis (2n), sur, γλωίτις, glotte); inflammation de l'épi-

Epigloute, s. f., epigloutis (ἐπὶ, sur, γλουτός, fesse); région supérieure des

Epigonate, s. f., epigonatis (ἐπὶ, sur, γόνυ, le genou). La rotule a été décrite sous ce nom par quelques auteurs.

Epigone, s. m., epigonon, ἐπίγονον (ἐπὶ, sur , γίνομαι , engendrer) ; snpcrfétation. Epilampsie. V. Eclampsie.

EPILATOIRE. V. DEPILATOIRE.

EPILEMPSIE. V. EPILEPSIE.

EPILEPSIE, s. f., epilepsia, ἐπιληψία, ἐπίληψις (ἐπιλαμδάνω, je saisis); maladie cérébrale, primitive on secondaire, qui se manifeste par accès plus ou moins rapprochés, dans lesquels il y a perte de connaissance et monvemens convulsifs des muscles. Souvent l'accès s'empare brusquement du malade; d'autres fois il est précédé de malaisc, de vertiges, d'assoupissement. Dans tous les cas, on observe abolition du sentiment, chute rapide, distorsion des yeux, visage rouge, pourpre ou violet, grincement des dents, bouche écumantc, renversement du corps en arrière, convulsions des membres, gonflement successif de l'abdomen, de la poitrine ct du cou, respiration difficile, stertoreuse, quelquefois déjections involontaires; après l'accès, nul souvenir de ce qui s'est passé, céphalalgie, assoupissement, lassitude générale.

EPILEPTIQUE, adj. et s. m., epilepticus; qui est attaqué d'épilepsie, qui tient à cette maladie, ou qui est employé pour la combattre. C'est dans ces divers seus qu'on dit : personne épileptique, symp-

tome épileptique, remêde épileptique. EPINARD, s. m., spinacia oleracea; plante de la dioécie pentandrie et de la famille des arroches, qui est originaire de Perse. On la cultive beaucoup chez nous, à cause de ses feuilles, qui, cuites et diversement assaisonnées, fournissent un aliment sain, peu nourrissant, émollient et un peu laxatif.

EPINE, s. f., spina; nom donné par les anatomistes aux apophyses, que leur sommet acéré a fait comparer anx épines

des végétaux.

Epine de l'omoplate, spina scapuli ; éminence triangulaire et aplatie, qui est placée à peu près vers le tiers supérieur de la face dorsale de l'omoplate, et qui la partage transversalement en deux por-

Epine du dos ; nom vulgaire soit de la crête que les apophyses épineuses des vertèbres forment à la partie postérieure du corps, soit de la colonne elle-même qui résulte de la réunion des vertèbres.

Epine ischiatique, spina ischiatica ; éminence de l'os ischion, qui donne attache au petit ligament sacro-sciatique.

Epine palatine, spina palatina; éminence du bord postérieur de la portion horizontale de l'os du palais, qui forme l'épine nasale par sa réunion avec celle du côté opposé.

Epine du sphénoïde , spina sphænoides; eminence pointue qui donne attache au ligament latéral interne de l'articulation de la mâchoire et au muscle antérieur du marteau.

Epines iliaques, spinæ iliacæ; éminences de l'os ilion , au nombre de quatre, qu'on distingue en antérieures et postérieures, distingnées à leur tour en supérieures et inférieures.

Epines nasales, spinæ nasales, an nombre de denx : l'antérieure, située an mi-

250

lien de l'échancrure pasale de l'os du front : la nostérieure formée par la rénnion de denx éminences du bord postérieur de la nortion horizontale des os nalatins

EPINEUX, adi., spinosus; qui a la forme d'une énine - 4 nonhyses énineuses situées à la partie postérieure des vertèbres, dont la seconde senlement en est dépourvue. - Artère énineuse . on méningée movenne. - Musele grand épineux du dos : nom donné par Winslow à ppe portion du muscle transversaire épinenx .- Muscle netit énineux du dos, assemblage de petits faisceaux charnus, qui font aussi partie du transversaire épineux.-Trou enineur, plus souvent appelé sohenoenineux.

Epineux court ; c'est le dorso-épineux, d'anrès Girard.

Enineux transversaire : c'est le transverso-épineux, d'après Girard.

EPINGLE, s. f., spina ferrea, acus caoitata : petite tige de fer ou de laitou. dont une extrémité est garnie d'une tête, tandis que l'autre est pointue. On se sert des épingles pour attacher les bandages. On a vouln les employer pour pratiquer certaines sutures, mais on leur a substitué avec avantage les aiguilles.

Epiniène, adi., spinalis; qui tient à l'épine. - Colonne épinière, ou rachis. Moelle épinière , ou prolongement rachi-

Epinotion, s. f., entraction (ent, sur, νῶτος, dos); omoplate.

EPINYCTIDE, s. f., epinyctis, impuntic (int, sur, viš, nuit); éruption de pustules livides, rouges ou blanchâtres, qui se développent sur la peau pendant la nuit, et se dissipent avec le jour.

ΕΡΙΡΗΑΝΙΕ, s. f., epiphania, ἐπιφάνεια (èmì, sur, φαίνομαι, j'apparais); habitude extérieure du corps.

EPIPHENOMÈNE, s. m., epiphænomenum (ἐπὶ, sur, φαίνομαι, j'apparais); symptôme qui survient dans le cours d'une maladie, et dont l'apparition n'est pas nécessaire pour en déterminer le ca-

Εριρπιοσιεμε, s. m., ἐπιφλόγισμα (ἐπὶ, sur, φλέγω, je brûle); ardeur, chalenr

brûlante.

EPIPHORA, s. m., epiphora, impora (iπì, sur, φέρω, je porte); chute des larmes snr la jone : larmoiement. L'épiphora est toniours symptomatique d'une irritation sécrétoire de la glande lacrymale, qui, dans un temps donné, fournit plus de larmes que les points lacry. many n'en neuvent absorber. Nom d'un obstacle quelconque apporté à leur conra dans les voies lacrymales.

EPIPHBAGMB, s. m., epiphragma (ἐπὶ. sur. maring cloison): membrane mince. attachée an péristome de quelques monsses, et qui, le plus sonvent, persiste même après la chute de l'opercule.

EPIPHYSAIRE, adi., enichysaris: oni a le caractère d'épiphyse. Os épiphysaire . ossification éninhysaire.

EPIPHYSE, S. f., epiphysis, intounce (in). sur, σύω, je nais); portion d'un os séparée du corps par un cartilage qui s'efface avec l'age.

Ергрісме, s. m., є́пітіуна: instrument décrit par Oribase, et qui était usité pour réduire les luxations de l'humérus. Il était en bois, et avait la forme d'nn π renversé.

· EPIPLASME, V. CATAPLASME.

Epiplebose, s. f., epiplerosis, ἐπιπλήρωσις (¿πì, particule augm., πλήρωσις, réplétion); réplétion, distension considérable.

Epiplocèle, s. f., epiplocele (ἐπίπλοον... épiploon , xoln , hernie ) ; hernie formée par l'épiploon. Molle, pâteuse et inégale, l'épiplocèle ne fait entendre aucun gargouillement, et n'occasione, ni lorsqu'elle est libre, ni lorsqu'elle est étranglce, aucune interruption dans le cours des matières fécales ; elle est moins fàcheuse que l'entérocèle, et on la traîte par les mêmes moyens. EPIPLO-ENTÉROCÈLE, V. ENTERO-EPIPLO-

CRLE.

EPIPLOTQUE, adi., epiploicus (¿n), sur. πλέω, je nage); qui appartient à l'épiploon .- Appendices épiploiques , prolongemens du péritoine au delà de la surface des intestins, qui recouvre.-Artères épiploiques, ramuscules artériels fournis à l'épiploon par les gastro-épiploiques .- Cavité épiploique, espace compris dans l'écartement des deux feuillets du grand épiploon, et qui communique avec la cavité abdominale par l'hiatus de Winslow, - Hernie épiploique, ou épiplocèle.

EPIPLO-ISCHIOCÈLE, s. f., epiplo-ischioecle (ἐπίπλου, épiploon, ἐσχίου, ischion, κόλη, hernie); hernie de l'épiploon par l'échancrure ischiatique.

Epiploite, s. f., cpiploitis; inflamma-

tion de l'épiploon. Epiploméhockle, s. f., epiplomerocele ( ἐπίπλοον, épiploon, μηρός, la cuisse, κήλη, hernie); hernie de l'épiploon à travers l'arcade crurale.

EPIPLOMPHALE, s. f., epiplomphalus (ἐπίπλοον , épiploon , ἐμφαλὸς , ombilio) ; hernie de l'épiploon à travers l'ombilic. ΕΡΙΡΙΟ-ΟΜΡΗΔΙΕ. V. ΕΡΙΡΙΟ-ΟΜΡΗΔΙΕ.

EPIPLOMPHRASE, s. f. (ἐπίπλοον, épiploon, ἐμφράσσω, j'obstrue); induration de l'épiploon.

Erricons, s.m., epiplom, epiplom, enentum, infinom, intimov (int., sur, miu, je nage); repli du péritoine qui, du diaphragme, du foie et de la rate, se porte à l'estomac, revêt les deux faces de ce viscère, pois déborde sa grande courbure, déscend plus ou moins bas au devant du paquet de l'intestin grêle, se replie en baut vers l'arc du colon, et présente partout des bandelettes graisseuses accompagnant des ramifications vasculaires. Il est composé de quatre portions, que certains anatomistes regardent encore comme autant d'épiplous séparés.

Epiploon colique, troisième épiploon; repli du péritoine qui règne le long de la portion ascendante du colon jusqu'à sa

réunion avec la portion transverse du même intestin.

Epiplom gastro-colique, grand épiplom; repli du péritoine qui s'attache d'une part à la convexité de l'arc du colon, de l'autre à la grande courbure de l'estomac, et qui descend plus ou moins bas sur le paquet intestinal.

Epiploon gastro-hépatique, petit épiploon; repli du péritoine qui s'étend de la scissure transversale du foie, du col de la vésicule du fiel, du flaisceau des vaisseanx hépatiques et du diaphragme, à la petite controlure de l'estomac, depuis l'insertion de l'œsophage jusqu'à la naissance du duodénum.

Epipleon gastro-splénique; repli du péritoine qui règne entre la face concave de la rate et l'estomac, depuis son orifice esophagien jusque près de sa grande combure, et qui loge les vaisseaux courts dans l'écartement de ses deux lames.

EPIPLO - SABCOMPHALE, s. f., epiplo sarcomphalus (ἐπέπλου, épiploon, σὰρξ, chair, ὀμφαλλς, ombilic); hernie ombilicale formée par l'épiploon endurci et hypertrophié.

EPPLOSCHEOCÈLE, s. f., epiploscheocele (ἐπίπλουν, epiploon, ὅσχεον, scrotum, χαρίνι, hernie); hernie de l'épiploon qui descend jusque dans le scrotum.

EPIPOLASE, s. f., epipolasis; agitation d'un liquide. | Mode de sublimation. EPIPOME, V. EPIPIGME. EPIRRHÉE, s. m., epirrhæa, impon; transport des humeurs vers un point de l'économie animale.

Epischèse, s. f., epischesis, ἐπίσχεσις (ἐπίσχεω, je retiens); enppression, réteution d'un écoulement, d'une sécrétion. Epischion, s. m., epischion, ἐπισχίου (ἐπὶσχίου (ἐπὶσχίου (ἐπὶσχίου)); noun du pru-

(¿nt, sur, ¿oy(ov, ischion); nom du pubis chez les Grecs. Episemasie, s. f., episemasia (¿nt, sur,

σημαίνω, je marque); signe. | invasion d'une maladie. Erisiocèle, s. f., episiocele (ἐπίσων,

pudendum, xhm, bernie); hernie dans les grandes lèvres.

Erision, s. m., ἐπίσιον; le palais a été désigné sous ce nom dans quelques ouvrages d'anatomie.

Episiorrhagia (ἐπίστις , s. f. , episiorrhagia (ἐπίστις , pudendum , ῥίω , je coule ) ; écoulement de sang par les grandes lèvres.

EPISPADIAS, s. m. (ἐπὶ, sur, σπώ», je divise); vice de conformation dans lequel l'urètre s'ouvre à la partie supérieure de la verge, plus ou moins près du pubis.

Erispasme, s. m., epispasmus, ἐπισπασμὸς (ἐπὶ, sur, σπάω, j'attire); action d'in-

spirer, d'attirer.

Episastiços, adj. et s. m., epispaticus (trì, sur, σπάω, j'attire). On donne ce nom à des médicamens topiques, qui, une fois en contact arec la peau, y produisent une vive irritation, à laquelle succède bientôt la vésication.

Episphérie, s. f., episphæria (ἐπὶ, sur, σφαϊρά, sphère). Les circonvolutions et les sinuosités que présente le cerveau extérieurement, out été ainsi nommées par quelques physiologistes.

EPISTAPHYLIN, adj., epistaphylinus (ἐπὶ, sur, σἰαφύλη, luette); qui est sur la luette.
— Muscle épistaphylin; c'est le palatostaphylin, selon Winslow.

EPISTASE, s. f., epistasis, ἐπίστασες (ἐπὶ, sur, στάω, je reste). Par cette expression on entend parler du nnage et de l'énéorème suspendus à la partie supérieure et moyenne de l'urine.

EPISTAXIS, S. f., epistaxis, ἐπίσταξι; (ἐπὶ, sur, στάζω, je coule gontte à goutte); hémorrhagie nasale. Elle annonce presque toujours, chez cenx qui y sont snjets, nn état d'hypertrophie du œur.

Episterral, adj. et s. m., episterralis (½π), sur, sterraum, sternum); nom donné par Geoffroy Saint-Hilaire à la première paire on pièce antérieure du sternum, qui porte toujonrs la clavicule furculaire, quand elle existe. Episthotonos, s. m.; synonyme d'emprosthotonos.

Epistrophe, adj. et s. f., epistrophus,

epistrophæus, epistrophea, ἐπισΙροφή, ἐπισΙροφή, ἐπισΙροφός (ἐπὶ, sur, σΙρωφάω, je tourne); nom donné à la seconde vertèbre du cou, parce que la première tourne sur elle comme sur un pivot. | Récidive.

EPISTROPHICO-OCCIPITAL, adj. et s. m., cpistrophico-occipitalis; nom donné par Hildebrandt au mnscle grand droit posté-

rieur de la tête.

EPISTROPHIQUE de l'atlas, adj. et s. m., coistrophicus atlantis; nom donné par Hildebrandt au muscle grand oblique de la tête.

EPISYNANCHE, s. f.; spasme dn pharynx.

EPISYNANGINE. V. EPISYNANCHE.

Episynthérisme, s. m., ἐπισυνθετικὰ; secte médicale dont les partisans se proposaient d'accorder les principes des méthodistes avec ceux des dogmatiques et

des empiriques.

ΕΡΙΤΑSE, s. m., epitasis, ἐπίτασις; début d'un abcès, d'un paroxysme. | Sup-

pression.

EPITHELIUM, s. m., epithelium, epithelis (lπt, sur, θηλη, mamelon); nom donné par Ruysch à la couche mince d'épiderme qui recouvre les parties dépourvues de derme proprement dit, les lèvres,

par exemple.

Errusius, s. m., opithema (tπ.), sur, «τησι, τριο». Excepté les onguens et les emplâtres, on comprend sous ce nom tout médicament topique dont on fait Tapplication à l'extérieur du corps. Les fomentatious, les sachets remplis de pou dre, les cataplasmes, sont autant d'espèces d'épithèmes, que les auteurs ont distinguées na liquides, sees et mous.

EPIROCKLÉR, ÉPIROCKLÉR, S. f., epitrochiea (ἐπ', au-dessus, γροχαίζα, ρουιλίε); nom donué par Chaussier à une protubérance arrondie de l'extrémité infecieure de l'humérus, située à son côté interne, au-dessus de sa partie articulaire.

Epitrochlo-métacarpianus; nom donné au muscle radial antérieur par Chaussier.

Epitrochlo-palmaire, adj. et s. m., epitrochlo-palmaris; dénomination imposée par Chaussier au muscle palmaire grêle. Epitrochlo-phalanginien commun. adj.

et.s. m., cpitrochlo-phalanginianus communis; le muscle ficchisseur superficiel des doigts porte ce nom dans la nomenclature de Chaussier. Epitrochlo-prémétacarpien. Bourgelat lui avait donné le nom d'extenseur droit antérieur du canon, avant que Girard lui eût i mposé celui-là.

Epitrochlo-préphalangien. Girard asnbstitué cette dénomination à celle d'extenseur antérieur du pied, que lui avait donnée Bourgelat.

Epitrochlo radial, adj. et s. m., epitrochlo-radialis. Chaussier appelle ainsi le mnscle rond pronateur.

Epitrochlo-suscarpien, snivant Girard; c'est d'après Bourgelat le fléchisseur externe du eanon.

EPIZOOTIE, s.f., epizootia (imi, sur, çãor, animal); maladie épidémique, générale ou contagieuse, qui affecte un grand nombre d'animanx à la fois.

EPIZOOTIQUE, adj., epizooticus; qui ap-

partient à l'épizootie.

Epointé, adj., fractus. Le cheval épointé est celui qui a une hanche plus basse que l'autre.

EPOME, s. f., epomis ( lπl, sur, ω̃μος, épaule); région supérieure de l'épaule. EPOMGE, s. f.: se dit de l'extrémité de

chaque branche du fer. | S'entend aussi d'une tumeur composée d'un tissu érectile, spougieux et celluleux, située à la pointe du coude.

Eponge, spongia; genre de polypier polymorphe, en masses flexibles et poreuses; dont les filamens, coriaces ou cornés, sont encroûtés pendant la vie d'une matière gélatineuse, très-fugace et irritable. Les éponges contiennent de l'iode.

Eponge préparée : épouge coupée en morceaux plats , qu'on humecte , soumet à la presse , lie fortement, et laisse ensuite sécher , après quoi on la pionge dans de la cire fondue , et on la soumet de nouveau à la presse.

EPBEINTES, s. Î. pl., tenesmus; envies fréquentes d'aller à la selle, accompagnées de douleurs et d'efforts sonvent inutiles.

Erson, village du comté de Surrey en Angleterre, célèbre par ses eaux minérales, qui doivent leur propriété purgative au sulfate de magnésie.

EVISNMENT, s. m., virium defectio; perte totale des forces; diminution considerable de l'énergie vitale; défaut d'excitation dans les organes. La disette, des évacuations abondantes, de longues fatigues, et en général des excès dans tous les genres, sont autant de causes qui en

traînent l'épnisement. | La fortraiture, le défant ou la mauvaise qualité des alimens, l'acte de la génération trop souvent exercé, sont considérés par les vétérinaires comme produisant le plus ordinairement l'épuisement chez le cheval, dont l'extérieur annonce alors une organisation profondément détériorée.

EPULIDE. V. EPULIE.

EPULIE, s. f., epulis (ini, stir, oblov, gencive); tumeur fongueuse qui prend naissance de la gencive, quelquefois entre les dents, qu'elle déchausse, et qu'elle ébranle. L'épulie à une grande tendance à s'accroître, à se reproduire et à dégénérer en cancer. Pour la détruire, il faut arracher les dents ébranlées, s'il en existe, emporter toute la partie de la gencive qui est affectée, et appliquer sur le lieu malade le cantère actuel , afin de détruire le dernier rudiment du mal.

Epulotique, adj., epuloticus (έπλ, sur, ουλή, cicatrice); cicatrisant.

Epunge, s. f., euphorbia lathyris; plante herbacee de nos climats, dont les graines, drastiques et émétiques, ont été

proposées pour remplacer l'ipécacuanha. Equilibrium (aguus, égal, librare, peser); état de deux forces on puissances contraires, qui sont égales l'une à l'autre. [ Repos d'un corps sollicité au mouvement par des forces dont les effets se détruisent mutuellement. | Harmonic dans l'action réciproque des organes d'un corps vivant.

Equinoxe, s. m., equinoxium (æquus, égal, now, nuit); temps de l'année auquel le soleil paraît dans les points d'intersection de l'équateur et de l'écliptique. - Equinoxe du printemps; il a lieu le 20 ou le 21 mars. - Equinoxe d'automne; il a lieu le 22 ou le 23 septembre.

Equinoxial, adj., équinoxialis; qui a rapport à l'équinoxe. Ligne équinoxiale, équateur, ou simplement ligne, cercle qu'on suppose partager le globe terrestre en deux hémisphères égaux. On le nomme ainsi parce que le jour est égal à la nnit dans ces deux hémisphères , aux époques de l'année où le soleil s'y trouve.

Equitation , s. f. , equitatio (equus , cheval); exercice du cheval; action d'aller à cheval.

Equivoque, adj., æquivoçus; épithète donnée à des signes qui sont communs à plusieurs maladies.

ERADICATIF, adj., eradicans (c, hors, radix, racine). On assignait jadis ce nom aux méthodes de traitement que l'on supposait avoir la puissance d'enlever une maladie et les causes qui l'avaient produite.

ERAILLEMENT, s. m., divaricatio; ren-

versement des paupières.

ERECTEUR, adj. et s. m., erector (erigere, dresser); qui redresse, qui relève. - de la verge, crector penis; nom donné au muscle ischio-caverneux chez l'homme.-du elitoris, erector elitoridis; nom du même muscle chez la femme. | Girard lui donne le nom d'ischio-sous-nénien dans le cheval.

ERECTILE, adj., erectilis (erigere, dresser); nom sous lequel Dupuytren et Rullier désignent un tissu qui a pour caractère principal de se mouvoir par une véritable dilatation active . c'est-à-dire par une turgescence, une augmentation de volume. C'est à tort qu'ils ont distingné de tous les autres ce tissu, qui paraît n'être qu'un lacis veineux parsemé d'un grand nombre de nerfs.

Erectilité, s. f., erectilitas (erigere, dresser); nom donné soit au mode d'action du prétendu tissu érectile, qu'on a ainsi érigé en propriété particulière, soit à toute dilatation spontanée d'une partie vivante, quel qu'en soit le caractère.

ERECTION . s. f. , erectio (erigere . dresser); redressement. Etat d'un organe qui, de flasque et mou qu'il était, devient roide, dur et gonflé, par suite de l'accumulation du sang dans son tissu : érection de la verge, du clitoris, des mamelons, des papilles nerveuses, etc.

ERÉTHISIE, s. m., erethisis; irritabilité

des muscles. Erethisme, s. m., erethismus (ἐρέθιζω, l'irrite); irritation, exaltation des phé-

nomènes de la vie dans un organe. ERFORD, ville d'Allemagne qui possède une source d'eau minérale saline-

gazense froide. Eвсот, s. m., calear; ongle placé à l'extrémité d'un doigt imparfaitement dèveloppé. | Tubercule médullaire qu'on observe dans la cavité digitale des ventricules latéraux du cerveau. | Maladie des graminées, notamment du seigle, qu'ou attribue à une espèce de champignon, et dans laquelle les grains deviennent allongés, un peu recourbes, violets à l'extérieur, d'un blanc terne à l'intérieur, d'un tissu ferme et résistant, faciles à rompre, d'une odeur désagréable et d'une saveur mordicante. | Portion de corne qui se tronve située au milieu du fauon, derrière le boulet.

ERGOTISME, s. m.; nom donné à l'ensemble des accidens occasionés par le

seigle ergoté.

ERIGNE, s. f., uncus, uncismus; crochet aigu dont se servent les anatomistes et les chirurgiens ponr soulever ccrtaines parties difficiles a saisir, afin d'en faciliter la dissection ou l'extirpation. Le plus souvent la même tige, aplatie à son milien et recourbée en sens inverse à ses extrémités, se termine de chaque côté par une érigne. D'autres fois elle est emmanchée, et porte à son extrémité libre un crochet simple ou double. Enfin on trouve dans les trousses portatives dites de Garengeot, un instrument dont une extrémité porte un cure - oreille, et dont l'autre extrémité, recourbée en crochet aigu, mais fendne dans le sens de sa longueur, présente à volonté une érigne simple ou double, selon qu'un anneau coulant, glissé vers le crocbet, en rapproche les deux moitiés, ou selon que cet anneau, porté en sens inverse, permet à ces deux moitiés de s'écarter l'une de l'autre, en vertu de leur élasticité.

EROSION, s. f., erosio (erodere, ronger); action ou effet d'une substance corrosive, ou d'une inflammation désorganisatrice.

Enorique, adj., eroticus; qui a rapport à l'amour. Passion érotique, manie éro-

tique, etc. EROTOMANIE, s. f., erotomania ( έρως, amour, μανία, manie); folie, aliéna-

tion mentale cansée par l'amour. ERPÉTOLOGIE, s. f., erpetologia (iprilos, reptile, λόγος, discours); partie de la zoologie qui traite de l'histoire naturelle

des reptiles.

Erpstologiste, s. m.; naturaliste qui se livre spécialement à l'étude des rep-

Err, village situé à peu de distance de Mont-Louis, et près duquel coulent plusieurs sources d'une eau minérale froide. qu'on croit être ferrugineuse. Erratique, adj., erraticus (errare,

errer, aller ça et la ). Cette expression s'applique surtout aux fièvres intermittentes dont le type est irrégulier.

EBBES, s. f., cervi vestigia; se dit des pieds on voies du cerf. Demêler, perdre

les erres.

ERREUR de lieu , error loci. Suivant Boerhaave, c'était un changement de direction dans le cours des liquides, dont les molécules pénétraient dans des vaisseaux qu'ils ne parcourent point dans l'état normal.

ERRHIN, adj., errhinus ( iv , dans, blr. nez); synonyme de sternutotoire.

ERRHIPSIE , s. f. , Portis, prostratio ; abattement, prostration.

ERECTATION, S. f., eructatio, ructus (eructare, roter); émission bruyante, par la bonche, de gaz qui proviennent de l'estomac.

ERUGINEUX, adj., æruginosus, ærugineus ( ærugo, rouille, particulièrement celle de cuivre). On se sert de ce mot oour désigner la bile et les cracbats dont la couleur approche de celle du vert-de-

ERUPTIF, adj., eruptivus; épitbète donnée à toute maladie dans laquelle viennent à paraître des taches, des boutons, des pustules sur la peau.

ERUPTION, s. f., eruptio (erumpere. sortir avec impétuosité); évacuation instantanée et copiense de sang, de pus, de sérosité, etc. Le plus communément on emploie le mot éraption en parlant de la sortie des boutons ou des pustules qui se forment à la surface de la peau.

ERYSIPÉLATEUX, adj., erysipelatosus; qui participe des caractères de l'érysipèle.

ERYSIPÈLE, s. m., erysipelas, ἐρυσίπελας (ἐρύω, j'attire, πέλας, peau); pblegmasie de la peau caractérisée par la tuméfaction irrégulièrement circonscrite de ce tissu, avec rougeur vive, disparaissant sous la pression, chaleur âcre, douleur brûlante et accélération du pouls, pais après apparition de vésicules séreuses, qui se dessèchent et se détachent ensuite par écailles. Un des caractères non moins remarquables de l'érysipèle, et qui lui mérite ce nom, c'est la facilité avec laquelle la phlegmasie se déplace, et tend à gagner en étendue.

Envinématique, adj., erythematicus; qui appartient à l'érythème.

Επιτηέμε, s. m., erythema, ερύθημα (έρυθρός, rouge); rongeur inflammatoire.

Επντημιουε, adj., erythricus (ἐρυθρὸς, rouge); nom donné à l'acide purpurique par Brugnatelli, qui l'a décrit le premier.

Επντημοϊσε, adj., erythroides, έρυθροειδης (έρυθρὸς, rouge, είδος, ressemblance); ancien nom de l'épanouissement des fibres musculaires des crémasters, à cause de sa couleur rougeâtre. On en faisait une des enveloppes du testicule, sous le nom de tunique érythroïde. On donne aussi le nom de tunique érythroïde, chez les animaux, à la vésicule ombilicale.

ERYTHROSTOME, s. m., erythrostomum (ἐρυθρὸς, rouge, σίόμα, bonche); nom donné par Desvaux à un fruit hétérocarpien dont le placenta conique supporte un grand nombre d'ovaires distincts et bacciformes, qui proviennent d'une seule

fleur : exemple , la ronce. Езарив, s. m., έσαφη (ἀφάω, je touche

de la main); exploration de l'état de l'utérus, à l'aide du doigt introduit dans le vagin : toucher.

ESCAPADE, s. f., fuga; action fougueuse d'un cheval qui refuse d'obéir au cava-

. ESCARRE. V. ESCHARE.

ESCARROTIQUE. V. ESCHAROTIQUE.

Eschales, ancienne abbaye située à quatre lieues de Joigny, dans la cour de laquelle se trouve une source d'eau minérale froide, qu'on croit être ferrugi-

Eschare, s. f., eschara, ἐσχάρα; portion plus ou moins considérable de parties molles gangrenées, de couleur et de consistance variables, qu'une inflammation éliminatoire sépare ou doit séparer des parties vivantes.

Escharotique, adj., escharoticus (воуаρα, eschare). On prend ordinairement cet adjectif substantivement pour désigner toutes les substances qui, appliquées aux tissus vivans, sont susceptibles de les ré-

duire en eschare.

ESCHARRE, V. ESCHARE. ESCHELLORE, nom d'une source salinogazeuse froide, située en Bavière.

Escor, village près de Pau, qui possède plusieurs sources d'eau minérale chaude, qu'on croit être ferrugineuse.

Esoche, s. f., ἐσωχὰ; tumeur cachée dans l'anus.

Espèce, s. f., species; collection d'êtres quelconques qui se ressemblent entre eux plus qu'ils ne ressemblent à d'autres, et qu'on est convenu de désigner par un nom commun. | Assemblage d'individus semblables ou de même nature qui existent à la fois, mais dont nous ne pouvons jamais observer la collection entière. | Assemblage d'individus qui naissent les uns des autres par nn mode constant de génération, et forment race. | La première définition est seule admissible, une espèce n'étant qu'une simple abstraction, et non un groupe exactement déterminé par la nature, aussi ancien qu'elle, et dont elle ait tracé irrévocablement les limites.

Espèces. On donne ce nom, en pharmacie, à des réunions de substances médicinales conpées par petits morceaux ou concassées, qui ont des propriétés médicinales analogues, et qu'on emploie pour faire des infusions ou des décoc-

ESPHLASE, S. f., esphlasis, έσφλασις (φλάω, je ramollis sous le marteau); coutusion des os du crâne avec enfoncement sans fracture; impression d'un corps con-

tondant sur le crâne. Espira, village à buit lieues de Perpignan, dans lequel se trouve une source d'eau minérale froide, qu'on croit être

martiale. Esprit, s. m., spiritus: corps trèssubtil, qui échappe à tous nos sens, ou sur lequel ils ont peu de prise, et qui agit néanmoins sur le\*corps humain, ou sur d'autres corps de la nature. | Vivacité d'imagination, facilité de conception, faculté de créer ou de combiner ses idées ; art de saisir des rapports entre les objets; talent de dire ce qui convient, d'assaisonner la raison par la délicatesse du sentiment ou la justesse et la promptitude des pensées. | Substance déliée et volatile qui s'échappe d'un corps

soumis à la distillation. Esprit acide, spiritus acidus; nom donné autrefois tantôt aux acides étendus d'eau, tantôt à ceux qui se dégageaient, sous forme de vapeurs, pendant la distillation d'un ou de plusieurs corps.

Esprit acide du bois, de la cire, du gayac, du papier; acide acétique huileux, obtenu par la décomposition du bois, de la cire, du gayac ou du papier, à feu nu.

Esprit alcalin, on alcalin volatil; am-

moniaque gazeuse.

Esprit ardent, spiritus ardens; ancien nom de l'alcool rectifié. - de cannelle, produit de la distillation de l'alcool à 28 degrés sur la cannelle concassée. - de roses, produit de la distillation de l'alcool à 55 degrés sur les pétales de roses macérés.

Esprit carminatif de Sylvius; produit de la distillation de l'alcool sur les racines d'angélique, d'impératoire et de galanga, les baies de laurier, les graines d'angélique, de livèche et d'anis, l'écorce d'orange , la cannelle , les girofles, le gingembre, la muscade, le macis, et les feuilles de mariolaine, de romarin, de rue et de basilic.

Esprit de castoreum; produit de la distillation de l'alcool sur du castoréum, auquel on a joint des fleurs de lavande, de

la cannelle , des feuilles de sauge et de romarin, du macis et des girofles. Esprit de citron ; produit de la distil-

lation de l'alcool à 22 degrés sur le zest dn citron.

Esprit de cochléaria ; produit de la distillation de l'alcool à 22 degrés sur les

fenilles du cochléaria et la racine de rai-Esprit de corne de cerf; sous-carbonate

d'ammoniaque charge d'huile, obtenu par la distillation de la corne de cerf.

Esprit de crâne humain : sons-carbonate d'ammoniaque huileux, qu'on obtient en distillant les os du crâne hu-

Esprit de crapaud; sous - carbonate d'ammoniaque chargé d'huile, que fournit la décomposition du crapaud à feu nu.

Esprit de framboise; produit de la distillation de l'alcool à 33 degrés sur des framboises non encore mûres.

Esprit de genièvre; produit de la distillation de l'alcool à 22 degrés sur des

baies de genièvre. Esprit de grain ; alcool faible, obtenu par la distillation des graines céréales fermentées.

Esprit de lavande; produit de la dis-tillation de l'alcool à 18 degrés sur les sommités fleuries de la lavande.

Esprit de Mindérérus , spiritus Mindereri ; nom vulgaire de l'acétate d'am-

moniaque. Esprit de Néroli : mélange de huit onces d'alcool rectifié avec un gros d'huile

volatile de fleurs d'oranger. Esprit de nitre, spiritus nitri; acide

nitrique étendu d'eau. Esprit de nitre dulcifié, spiritus nitri

dulcificatus; mélange d'acide nitrique et d'alcool. Esprit de nitre fumant, spiritus nitri

fumans; mélange d'acides nitrique et ni-

Esprit de sel , spiritus salis ; ancien nom de la solution aqueuse d'acide hydro-chlorique.

Esprit de sel ammoniac, spiritus salis ammoniacalis : ancieu uom de l'ammoniaque gazeuse.-vineux; résultat de la distillation de deux onces d'alcool à 52 degrés avec une once d'ammoniaque li-

quide. Esprit de sel dulcifié, spiritus salis dulcificatus; mėlange d'acide hydro-chlorique et d'alcool.

Esprit de sel fumant, spiritus salis fu-

cide hydro-chlorique dans l'eau. Esprit de soufre, spiritus sulfuris; an

cien nom de l'acide sulfnreux. Esprit de succin; acide succinique

chargé d'huile, qu'on obtient eu distillant le snecin.

Esprit de suie; acide acétique chargé d'huile, produit par la décomposition de la suie à feu nn.

Esprit d'urine ; sons-carbonate d'ammoniagne obtenu par la distillation de

Esprit de Vénus, spiritus Veneris; ancieu nom de l'acide acétique concentré, ou vinaigre radical.

Esprit de vin', spiritus vini; nom vul-gaire de l'alcool. — antrosat, produit de la distillation de l'alcool à 18 degrés sur les sommités fleuriés de romarin.

Esprit de vinaigre, spiritus aceti; nom donné autrefois à l'acide acétique obtenu par la distillation du vinaigre.

Esprit de vipère ; sous-carbonate d'ammoniaque obtenu par la distillation de la vipère.

Esprit de vitriol , spiritus vitrioli ; acide sulfurique étendu d'eau. Esprît doux de vin ; synonyme d'huile

douce de vin. Esprit huileux aromatique; produit de la distillation de l'alcool rectifié sur du sous-carbonate de potasse, des écorces de citron et d'orange, de la vanille, du macis, des girofles, de la cannelle, de l'bydro - chlorate d'ammoniaque et de l'eau de cannelle simple.

Esprit recteur, spiritus rector; nom donné par Boerhaave au liquide odorant qu'on obtient en distillant les plautes aromatiques.

Esprit vineux. V. Esprit de vin.

Esprit volatil, spiritus volatilis; souscarbonate d'ammoniaque qui provient de la décomposition des matières animales par le feu. - fétide, savonnle composé d'alcool, d'ammoniaque et de principe volatil fétide de l'assa-fœtida, qu'on obtient en distillant la teinture d'assafœtida sur un mélange d'hydro-chlorate d'ammoniaque et de sous - carbouate de potasse.

Esprits animaux ; nom donné par les anciens physiologistes à une matière extrêmement subtile et active, qu'ils supposaient logée dans le système nerveux, d'où, suivant eux, elle déterminait les contractions des muscles, et s'accumnlait dans le cœur pour y former un foyerde vie, qui était la source de celle de toutes les antres parties dn corps.

Esquille, s.f., schida, assula (squidilla, mot de la basse latinité, diminutif de schidia ou squidia, formé du grec σχίδιον, petit éclat de bois, diminutif de oxión, copeau); petite portion d'os détachée par une fracture, une nécrose ou une carie du corps de l'os principal.

Esquinancie, s. f., squinancia, angina, cynanche; nom vulgaire de l'angine.

ESQUINE. V. SQUINE.

266

Essence, s. f., essentia; nature d'unc chose, raison de son existence, puissance on vertu de laquelle elle est formée. Huile volatile obtenue des végétaux par la distillation. | Teinture alcoolique simple.

Essence anti-hystérique de Lemort ; produit de la distillation de l'alcool avec du castoréum, de l'assa-fœtida, des huiles volatiles de sabine et de rue, et de l'huile de succin, auquel on ajoute du camphre et du carbonate d'ammoniaque empyreumatique huileux.

Essence carminative de Wedel; mélange d'alcool de citron distillé et d'acide nitrique, dans lequel on a fait infuser des racines de zodoaire, de carline, de roseau aromatique et de galanga, des fleurs de camomille romaine, des semences d'anis et de carvi, des écorces d'oranges, du girofle, des baies de laurier et du macis.

Essence céphalique ; alcool dans lequel on a fait macérer de la muscade, du girofle, de la cannelle et des fleurs de grenade.

Essence douce de Hale; mélange d'acétate de potasse, de sucre et d'eau, qu'on fait cuire jusqu'à ce qu'il soit noir, et auquel on ajoute de l'alcool.

Essence royale; solution d'ambre gris, de musc, de civette, d'huile de cannelle, d'huile de bois de Rhodes et de carbonate de potasse dans l'alcool de roses et de fleurs d'oranger.

Essentiel, adj., essentialis (esse, être); qui entre dans l'essence, qui est absolument nécessaire. - Maladie essentielle, celle qui est indépendante de toute autre; qui n'est point symptomatique.-Huile essentielle, obtenue par la distillation d'une plante. - Principes essentiels des végétaux, substances qu'on croyait former l'essence ou la partie la plus importante des plantes. - Sels essentiels, véritables sels ou extraits qui existent tout formés dans les végétaux, et qu'en en retire par la distillation, l'incinération, la lixiviation ou antres procédés.

Essère. V. Sora. Essiru, s. m., axis. La seconde ver-

tèbre du cou a été appelée ainsi à cause de son apophyse odontoïde. Essoufflement, s. m., anhelatio. Ce

mot se prend dans la même acception qu'anhélation.

Essourisser, v. a.; c'est fendre le cartilage des naseaux, que les maréchaux nomment la souris, dans l'intentiond'empêcher les chevaux de hennir.

Esthiomène, adj., esthiomenus, iohóμενος (ἐσθίω, je mange); rongeant, corrosif : épithète donnée à quelques ulcères. | Pris substantivement, le mot d'esthiomène a été employé pour désigner la gangrène totale et complète d'une partie.

Estionène. V. Esthionène.

ESTOMAC, s. m., stomachus, ventriculus, σίομαχος, γασίλρ; organe de la chymification, viscère creux, situé entre le duodénum et l'œsophage, auxquels il est continu dans la partie supérieure de la cavité abdominale, où il occupe tout l'épigastre, ainsi qu'une portion de l'hypochondre gauche, et s'avance même un peu jusque dans l'hypochondre droit; sac musculo-membraneux, allongé, conoïde, légèrement déprimé sur deux faces opposées, courbé dans le sens de sa longueur, et dirigé en travers, mais un pcujobliquement de haut en bas, de gauche à droite, et d'arrière en avant.

Estragon, s. m., artemisia dracunculus; espèce d'armoise, qu'on emploie dans les cuisines à titre de condiment.

ESTRAPASSER, v. a.; fatiguer un cheval par de trop longs exercices de manége.

ESTROFFE, s. f.; se dit d'une corde courte dont les deux bouts forment chacun un anneau, qu'on place au haut de la queue pour conduire les chevaux les uns derrière les antres.

ESTURGEON, s. m., acipenser sturio; poisson de mer, qui remonte dans les rivières, et dont on estime la chair, qui ressemble à celle du veau. Dans le Nord, on prépare le caviar avec les œufs de l'acipenser huso, dont la vessie natatoire fournit l'ichthyocolle,

ESULE, s. f., euphorbia esula; plante herbacée indigène, dont on employait autrefois, contre les fièvres intermitten-

267

tes, les feuilles et les racines, qui sont

purgatives.

ETAIN, s. m., stannum, xattitepos, diarros; metal solide, d'nne conleur argentine, plus dur et plus brillant que le plomb , malléable , non volatil , et faisant entendre un cri particulier lors qu'on le ploie. On l'emploie en médecine comme vermifuge.

ETAIRION, s. m., etairium (έταιρεία, société, liaison); nom donné par Mirbel à un fruit composé de plusieurs samares disposées autour de l'axe imaginaire du fruit. C'est le plopocarpe de Desvaux. Il aurait fallu dire hétairion.

ETAIRIONNAIRE, adj., etairionnarius; nom donné par Mirbel à des fruits composés, provenant de deux ovaires distincts, qui n'ont qu'un seul style com-

Etalon , s. m. , equus admissarius ; cheval entier destiné à saillir les jumens, pour la conservation de l'espèce.

ETAMAGE . s. m. : obstannatio: action de couvrir une surface métallique d'une conche d'étain, qui la garantisse du contact de l'air, et l'empêche ainsi de s'oxi-

ETAMPE, s. f., stampa; instrument pour percer le fer aux endroits où doivent être placés les clous.

ETAMPER, v. a., forare; c'est percer des trous sur des branches de fer avec un instrument nommé étampe, et les étampures sont les trous qui se trouvent sur le fer.

ETAT, s. m., status; période d'une maladie qui , parvenue à son plus haut point d'intensité, semble demeurer quelque temps stationnaire. | On dit aussi de l'état d'un malade qu'il est fâcheux, grave, désespérant, satisfaisant, rassurant. Epoque de la vie à laquelle arrive l'homme, après avoir acquis un développement complet.

Eré, s. m., æstas; saison de l'année qui, dans notre hémisphère, dure depuis le 22 juin jusqu'au 22 septembre. L'été commence à l'instant où le soleil atteint sa plus grande hauteur dans le tropique du caucer, et finit quand cet astre revient an plan de l'équateur.

ETEINT, adj., extinctus; se dit du mercure coulant lorsqu'il a été trituré jusqu'à ce qu'on n'aperçoive plus aucun globule métallique.

ETERNUMENT, s. m., sternutatio; expiration convulsive et bruvante, qu'accompagne une secousse plus ou moins vive de tout le corps. L'éternument est

ÉTHE souvent l'effet d'une stimulation exercée sur la membrane pituitaire par des acides ou des gaz irritans. Quelquefois aussi il a lien lorsque cette membrane commence à s'enflammer. Il tend à débarrasser les fosses nasales des mncosités et des corps étrangers qu'elles contiennent.

Етивв, s. m., æther, åютр (ато, je brûle, j'enflamme); matière subtile, qu'on suppose être répandue dans l'espace, et dont on se sert ponr expliquer le mouvement des corps célestes. | Produit qui résulte de l'action d'un ou deux acides sur l'alcool.

Ether acétique; liquide incolore et d'une odeur agréable, qui est composé d'acide acétique et d'alcool.

Ether arsėnique. V. Ether sulfurique. Ether benzoique; liquide incolore, de consistance oléagineuse, et presque aussi volatil que l'eau, qui est formé d'acide benzoïque et d'alcool,

Ether citrique, liquide jaunâtre, inodore et plus pesant que l'eau, qui est composé d'alcool et d'acide citrique.

Ether de castoréum; solution de castoréum dans l'éther sulfurique. Ether d'opium : solution d'opium dans

l'éther sulfurique. Ether fluorique. V. Ether sulfurique.

Etherhydriodique; liquide transparent, incolore, d'une odeur forte, non inflammable, exhalant des vapeurs pourpres quand on le met sur des charbons ardens, qui est composé d'acide hydriodique et d'hydrogène percarboné.

Ether hydro-chlorique ; composé de gaz hydrogène percarboné et d'acide hydrochlorique, qui est gazeux ou liquide, sans couleur, d'une odeur forte, d'une saveur légèrement sucrée, et très-volatil, puisqu'il bout quand on le verse sur la main.

Ether hydrophthorique. V. Ether sulfurique.

Ether malique; liquide jaunâtre, inodore et plus pesant que l'eau, qui est formé d'alcool et d'acide malique.

Ether muriatique. V. Ether hydro chlorique.

Ether nitreux; liquide d'un blanc jaunâtre, d'une saveur âcre et caustique, moins pesant que l'eau et plus lourd que l'alcool, qui est formé d'alcool et d'acide nitreux.

Ether nitrique. V. Ether nitreux. Ether oxalique; liquide jaunâtre, inodore et plus pesaut que l'eau, qui est formé d'alcool et d'acide oxalique.

Ether phosphore; ether sulfurique char-

268

gé de phosphore, qu'il tient en dissolu-

Ether phosphorique. V. Ether sulfurique.

Ether sulfurique ; liquide limpide , incolore, d'une odeur forte et suave, d'une saveur chaude et piquante, beaucoup plus léger que l'eau, sans action sur les couleurs blenes vegetales, très-volatilisable, très-inflammable, et soluble dans l'eau, qu'on obtient en traitant l'alcool par l'un ou l'autre des acides arsénique, fluorique, phosphorique ou sulfarique. C'est un composé d'hydrogène, de carbone et d'oxigène, qu'on emploie comme stimulant diffusible en médecine qui produit la liqueur d'Hoffmann par son mélange avec l'alcool, et qui, à haute dose, peut devenir un poison corrosif.

Ether sulfurique étendu d'alcool. V. Li-QUEUR minérale anodine d'Hoffmann.

Ether tartarique ; liquide syrupeux, brun, inodore et d'une saveur amère, qui est formé d'alcool et d'acide tartarique.

Ether vitriolique. V. Ether sulfurique.

Етнéве, adj.; qui a les qualités ou les propriétés de l'éther : liquide éthéré , odeur éthérée. - Teinture éthérée , produit de l'action de l'éther sulfurique sur les substances qu'il peut dissoudre.

ETHÉRIFICATION, s. f.; conversion en

éther.

Етнéвігіе́, adj.; qui est converti en éther .- Gaz nitreux éthérisé, mélange de protoxide d'azote, d'oxide nitreux et d'éther, qui se dégage quand on mêle ensemble parties égales d'alcool et d'acide nitrique.

ETRIOPS antimonié; préparation qu'on obtient en triturant l'éthiops avec de l'antimoine cru, ou du sulfure d'anti-

moine.

Ethiops martial, s. m. (α!θω, je brûle); ancien nom du deutoxide de fer noir. Ethiops minéral; ancien nom du sul-

fure noir de mercure. Ethiops per se; ancien nom du proto-

xide noir de mercure.

Етниоїры, adj., ethmoidalis; qui appartient à l'os ethmoïde. - Apophyse ethmoidale, partie avancée du sphénoïde qui s'articule avec l'ethmoïde. - Artères ethmoidales, au nombre de deux, dont l'antérieure provient de l'ophthalmique, et dont l'origine de l'autre varie beaucoup .- Cellules ethmoidales, cavités creusées dans l'os ethmoïde. - Cornet ethmoïdal, lame ruguense de l'os etbmoïde qui

convre le méat moven des fosses nasales. - Crête ethmoidale, ou apophyse erista galli. - Echancrure ethmoidale du coronal, qui reçoit l'ethmoïde. - Nerf ethmoidal ou olfactif. - Os ethmoidal ou ethmoide. - Veines ethmoidales, qui correspondent aux artères dn même nom.

ETHMOÏDE, adj. ct s. m., ethmoides, ethmoidalis, ethmoideus, ήθμοειδής (ήθμος, crible, 1700c, ressemblance); l'un des huit os du crane, à la base duquel il est situé, et qui doit son nom à ce que sa partie supérieure est criblée de trons pour le passage des filets du nerf olfactif. Il est formé par un assemblage de lames minces et fragiles, prodnisant un grand nombre de cellules que tapisse un prolongement de la membrane pituitaire.

ETHMOÏDIEN, adj., ethmoideus; qui appartient à l'ethmoïde. Synonyme d'eth-

moidal.

ETHUSE, s. f., æthusa cynapium; plante de nos climats, appelée anssi petite ciguë, qui appartient à la pentandrie digynie et à la famille des ombellifères. Elle est très-vénéneuse.

ETINCBLE, s. f., scintilla. On appelle étincelles électriques les bluettes lumineuses qu'on tire d'un corps conductenr chargé d'électricité, quand on lui présente le dcist, ou tout autre conducteur à l'état naturel. On les appelle anssi étincelles fulminantes ou foudroyantes.

ETIOLEMENT , s. m. , chlorosis ; état des plantes qui végètent hors de l'infinence de la lumière. Il consiste en ce qu'elles n'acquièrent point la couleur qui leurest naturelle, s'allongent beaucoup, restent grêles, ne prennent pas de consistance, et conservent une saveur douce qui les rend plus agréables an goût. | Décoloration, pâleur de la peau. L'étiolement, chez l'homme comme dans les animaux, pent être causé par la soustraction de la Îumière, mais les maladies chroniques en sont la cause la plus fréquente.

Ετιοlogie, s. f., ætiologia (ἀιτία, cause, λόγος, discours); partie de la pathologie dont le but est l'étude ou la connaissance

des causes des maladies.

ETIQUE, adj., hecticus; qui est tombé dans l'étisie; dont le corps a éprouvé une diminution considérable dans son volume, à la suite de quelque maladie chronique.

ETISIE, s. f., hectisis, TEIS (habitude du corps); état de consomption, d'émaciation.

ETOFFE, adj.; se dit d'nn cheval en embonpoint, et qui est gros.

ETOILE, s. f., stella; tonffe de poils blancs placée an milien du front. Les marchands de chevanx emploient différens moyens pour simuler l'étoile naturelle.

Enots, adj. et s. m., stellatus; nom d'une sorte de bandage employé autrelôis, et dont l'usge est maintenant abandonné. On le fissais il Paide d'une bande roulée à un seul ou à deux globes, avec lagelle on embrassit une seule épaule on toutes les deux, selon qu'on voulait fire l'étolié simple ou doable, et dont les jets se croissient en X, disposition dont le bandage avait tiré son nom. Il était recommandé dans les fractures da stermum, et dans celles de l'une ou des deux clavicules, de l'un ou des deux humétus, à la partie supérieure.

ETONNÉ, adj., concussus. On entend par cerveau étonné la commotion ou l'ébranlement ressenti par cet organe après

une chute ou un coup.

ETONNEMENT du sabot, s. m., commotio; commotion, ébranlement occasioné par une violence extérieure sur le pied ou sabot du cheval.

Enoifement, s. m., sufficatio; suffication imminente. Ce phénomène a lieu toutes les fois que l'air ne peut pénêtre en quantité suffisante dans les poumons, comme dans les cas de croup, de bronchite, de pneumonie, d'obstacle à la circulation, d'épanchement dans la cavité des plètres, étc.

ETOURE, s. f., stupa; filasse très-courte dont on se sert en chirurgie vétérinaire

an lieu de charpie.

Erounissement, s. m.; sensation pariculière durant laquelle tous les objets environnans semblent se mouvoir, en même temps qu'ou se croit près de tomber et de s'évanouir. L'étourdissement constitue le premier degré du vertige.

ETBANGLÉ, adj., incarceratus; épithète qu'on donne à une partie qui éprouve

une constriction violente.

ETRANCEMENT, S. m., strangulatio, incarcentio (strangulare, it stranguler); citat d'une partie qui se trouve assez fortement serrée pour éprouver des accidens de cette constitucion. L'étranglement est une complication redoutable des inflammations et des hernies. Dans la compliant de la constitución de la complicación redoutable des inflammations at tage une partie publicación de la constitución par une en colorpe a ponévroti-que, et la gangrien des parties qui tendent à se développer et de celles qui résistent au développement peut en être la sistent au diveloppement peut en être la serient au facel pour la constitución de la consti

snite. Le furoncle, le panaris, les grandes inflammations de la cuisse, etc., en offrent des exemples. Dans le second cas, il est le résultat de l'étroitesse relative des onvertures par lesquelles se sont faites les hernies, ou de celle dn col dn sac berniaire; de la présence de quelque bride, de quelque adbérence, de quelque déchirure du sac on du mésentère, de la contorsion d'une anse intestinale sur elle-même, etc. Il peut être multiple sur une même bernie, et déterminer la mortification des parties comprimées, mais non celle des parties comprimantes. On doit, dans tous les cas, le faire cesser à l'aide de débridemens convenablement pratiqués.

ETRANGUILLON, s. m., angina; nom que les maréchaux donnent à l'angine du cheval. Ils entendent aussi par ce

mot la fausse gourme.

ETRIER, s. m., stapes; osselet de l'orreille interne, qui ressemble à l'objet dont il porte le nom. Articulé d'une part avec le lenticulaire, il est uni à la circonférence de la fenêtre ovale par la membrane muqueuse de la caisse du tympan.

ETRIQUÉ, adj.; se dit du chien qui a peu de corps, et qui est haut sur jamhes.

ETROIT du boyau. V. LEVRETE. ETUVE, s. f.: chambre où l'on élève la

température de l'air, par des moyens artificiels, en y faisant arriver soit seulement du calorique, soit de la vapeur d'eau. On appelle l'étuve, dans le premier cas, sèche, et dans le second humide.

ETUVER, v. a.; fomenter, laver une

ELEMIE, s.f., euæmia (ευ, bien, αιρα, sang); bonne nature du sang.

Everthésie, s. f., euæsthesia (v., bien, zérbeut, sensibilité); sensibilité normale. Eschlorine, s. f.; nom donné par Davy au gaz protoxide de chlore.

EUCHBOE, s. f., euchræa, ἔυχροια (ευ, bien, χροιά, couleur); teinte animée de la peau, surtont de la face, qui annonce une bonne santé.

EUCHYLIE, s. f., euchylia, ἐυχυλία (εξ, bien, χυλλές, suc); bonne nature des fluides d'un corps vivant.

EUCHYMIE, s. f., euchymia, ἔυχυμια (εῦ, bien, χυμός, snc, bnmeur); boune qualité des líquides du corps hnmain.

Eucrasie, s. f., eucrasia, ἐυκρασία (εν̄, bien, κρᾶσις, tempérament); bonté du tempérament.

Eudiapneustia, s. f., eudiapneustia (εδ,

bien, διά, par, πνέω, je respire); bon état de la transpiration.

Eudomètre, s.m., eudiometrum (řočios, sercin, µuřpov, mesure); instrument dont on se sert pour mesurer le degré de pureté de l'air atmosphérique, c'est-à-dire la quantité d'oxigène qu'il contient.

EUDIOMETRIE, s. f., eudiometria (τοδιος, serein, μέτρον, mesure); art de déterminer, par des moyens chimiques, la quantité d'oxigène contenue dans l'air atmosphérique.

EUDIOMÉTRIQUE, adj., eudiometricus; qui a rapport à l'eudiométrie: instrument, moyen, procèdé, expérience eudiométrique.

EUERETHISME, s. f., euerethisia; irritabilité normale des muscles.

Everie, s. f., eucaia (5, bien, 25;, habitude du corps); bonne conformation du corps.

EUROCES, adj. et s. m., comuchus, castratus, cascartatus, spada, oviratus, seminasculatus, consecutas, incastatus; cascatus, incastatus; cascatus, incastatus; cascatus, incastatus; cascatus, incastatus, cascatus, incastatus, cascatus, incastatus, cascatus, incastatus, comunicas, ini, yūro, je gardeļ; homme auquel on a enlevé ou desorganisé tout ou partie des organes de la génération, pour le rendre ineapable soit seulement de reproduire son semblable, soit même d'exercer l'acte vénérien.

Euratoiru, s. f., eupatorium cannabinum; plante indigene de la syngénésie polygamie et de la famille des corymbifères, dont les anciens utilisaient les propriétés stimulantes et touiques, negligées par les modernes. C'est une espèce du même genre qui fournit l'aya-pana. V. ce mot.

EUPPPSIE, s. f., eupepsia (εδ, facilement, πέπτω, je euis); digestion facile.

Ευρημοσίε, s. f., euphlogia (εδ, bien,

φλέγω, je brûle); inflammation benigne. Eurhonia, s. f., euphonia (εδ, hien, φωνή, voix); son ou voix qui frappe

agréablement l'orcille.

Eurousaw, s. m., cuphorbium; résine
fournie par les caphorbiu officinarum et
antiquarum. Elle est en larmes d'un jaune
sale, friable, presque sans odeur, à
moins qu'on ne la pulveries, d'une saveur âcre et brâlaate. C'est l'une des substances les plus irritantes que l'on connaisse, et un véritable poison, qui doit
être banri de la matière medicale.

EUPHORBE, s. f., cuphorbia; genre de plantes de la dodécandrie trigynie et de la famille des cuphorbiacées, très-nombreux en espèces, dont plusieurs son utiles à la médecine. L'écorce de la racine de l'euphorbia exparissias est violemment purgative. Plusieurs autre espèces jouissent de la même propiété. V. EFRER, ESUIS, RÉVELL-MAIN. Ce sont des plantes de ce genre qui donnent la résine euphorbe. V. ce mot.

EUPHORIS, s. f., euphoria (εξ, bien,

φέοω, je porte); état de sonffrance supportable. Ευρηπαίες, s. f., euphrasia officinalis;

petite plante indigène de la famille des rhiuanhées et de la didynamie angiospermie, qui est un peu amère, et à laquelle on attribuait autrefois une grande efficacité dans les maladies des yeux. Eurnix, s. f., eupnœa, formou (v.,

faeilement, πνέω, je respire); facilité de respirer.

E respirer.
Ευαμγτιμια, s. f., eurhythmia (εξ, bien, ρυθμός, rhythme); régularité du

Pouls. Ευπναμοπικ , s. f. , eurychoria (τύρυς , large , χωρίον , lieu) ; sinus.

Eusemie, s. f., eusemia (ευ, bien, σπμα, signe); se dit de la réunion de plusieurs signes favorables dans une maladie.

EUSTHÉNIE, s. f., eusthenia (εδ, bien, σθένω, pouvoir); se dit de l'état normal de la force vitale.

EUTAXIE, s. f., eutaxia (εξ, bien, τάξις, ordre); disposition régulière des differentes parties du corps.

EUTAXASIE, s. f., euthanasia, εξθανα-

σία (εῦ, facilement, θάνατος, mort); mort douce, sans agonie, sans douleur. Ευτικέsis, s. f., euthesia (εῦ, bien, θέω, je nourris); bonne conformation du

corps.
Εστηγμιε, s. f., euthymia (ε<sup>3</sup>, bien, θυμός, âme, esprit); tranquillité d'es-

prit. Bon état des facultés mentales. Eυπουμις, s. f., eutrophia, ἐυτροφία (εδ., bien, τροφέια, je nourris); embonpoint, parce qu'il annonce que la nutrition se fait bien.

EUTONIE, s. f., eutonia (  $\tilde{\iota}\tilde{v}$ , bien,  $\tilde{\tau}\tilde{v}$ , ton); intégrité du ton, de la force des organes.

DUZOODYNAMIE, s, f., euzoodynamia (ε, bien, ζοπ, vie, δύναμις, force); état de santé parfaite, selon Gilbert.

Evacuant, adj. et s. m., evacuant: nom donné aux moyens que fournit la thérapeutique pour procurer l'évacuation d'un liquide quelconque. Les saignées générales et locales, les exutoires, les purgatifs, les vomitifs, etc., sont considérés comme des évacuans. On appelle méthode évacuante, l'emploi sagement combiné de ces moyens, ponr opérer une dérivation.

FVACUATIF. V. EVACUANT.

EVACUATION, s. f., egestio (evacuare, vider); action d'évacuer. C'est elle que la nature et l'art mettent en œuvre pour expulser du corps une humeur ou tonte autre matière.

EVANOUSEMENT, s. m., animi defectio:

défaillance, perte de la connaissance et

du mouvement.

EVAFORABLE, adj., vaporabilis, δίαφοοπτικός; qui est susceptible de s'évaporer. EVAFORATION, s. f., evaporatio, exha-

ENTRONATION, S. I., evaporatio, centadulio, ĉampôparcaj; transformation d'un liquide en vapeur. Elle dépend de la nature du liquide, de la temperature et de l'étendue de l'espace, sans que la pression atmosphérique influe sor clie en aucune manière, de sorte qu'il se forme autant de vapeur à l'air libre que dans le vide, où sa formation a licu seulement d'une manière plus rapide.

EVAPORER, v. a., evaporare; réduire à l'état de vapeur.

Evaux, petite ville du département de la Creuse, qui possède plusieurs sour-

ces d'une eau minérale hydrosulfureuse chande.

EVERT; s. m., apertura; nom donné aux ouvertures que les cétacés portent sur la tête, et par lesquelles ils rejettent avec force l'eau qui s'introduit dans leur bouche avec les alimens dont ils se nour-

rissent.
Everstautors, s. f., ecentratio (é, hors, center, le ventre); timeur formée par le relâdement général des parois abdominales, et par la chute de presque tous les viscères dans l'espèce de poche qu'elle forme. Hernie qui se fait à travers les parois du ventre, paro de raillement des these musculaires, à travers une cicatice, et généralement dans un point où il réxiste pas naturellement d'ouverture. L'arge plaie des parois abdominales, avec issue d'une grande portion des intestins au-debox.

EVERTICULE, s. m., everticulum; enrette dont on se sert pour retirer de la vessie les graviers on les fragmens de calcol qui pourraient y être restés après

l'opération de la taille.

EVESTER, s. m., evestrum; nom donné par Paracelse à un principe imaginaire qui est inhérent à chaque chose, qui connaît l'éternité, et anquel est dû la faculté de prophétiser. EVOLTION, s. f., evolutio (evoluero, deroulero), nom donné an mode particulier d'accroissement des corps donés de la vie, par les physiologistes qui supposent que le nouvel être préexiste à l'act que le nouvel être préexiste à l'act de rouler en quelque sorte à la suite de cet acte.

EVBOULT (Saint-), bourg voisin de l'Aigle, près duquel coule une source d'eau minérale ferrugineuse froide.

Evulsir, adj., evulsivus: cette expression s'applique aux instrumens pro-

pres à opérer l'évulsion. Evulsion, s. f., evulsio (evellere, arra-

cher). V. Avulsion. Exacerbation, s. f., exacerbatio; ac-

croissement momeutané d'intensité dans les symptòmes des maladies afgués on chroniques, qui a lieu plus ou moins régulière ment, et plus souvent le soir que le matin. Ce mot se prend dans le même sens que paroxysme, redoublement. EXAME, S. T., RÉAUR (ES, hors de, 2012,

EXALME, s. t., ἔξαλμα (εξ, hors de, άλι saut); déplacement des vertèbres.

EXALTATION, s. f., exaltatio; augmentation des propriétés vitales, de la vie, du mouvement vital. | Activité très-grande dans l'accomplissement des fonctions.

Examblosie, V. Examblosie, Examblosie, s. f., examblosis, ἐξάμδλω-

σις (ἰξαμβλόω, je fais avorter); avortement. ΕκλΝΙΕ, s. f., exania (cx., hors de, anus, l'anus); renversement on chute du rectum.

EXATHÉMATRICE, V. EXATHÉMATIQUE, EXANTHÉMATIQUE, adj., coanthématicus; qui appartient aux exanthèmes. Le mouvement fébrile qui accompagne les inflammations superficielles de la peau, leur a fait donner, par quelques auteurs, le nom de flèvres coanthématiques. Exanthèmes, s. m., cœunthéma, l'ε΄ςρ-

θημα (ἐξανθέω, je fleuris); éruption de taches, de boutons, de pustules, qui paraît à la peau. Ce mot sert à désigner la plupart des affections éruptives de la peau.

ΕΧΑΝΤΗΒΟΡΙΕ, S. f., exanthropia, ἐξαν-

EXANTHBOPIE, s. f., exanthropia, έξανθρωπία (έξ, loin, ἄνθρωπος, homme); aversion pour les hommes.

Exabaeme, s. m., ἐξάραγμα (ἔξαράσσω, j'arrache, je brise); fracture avec arrachemeut.

Exarchiates, s. m., exarchiater (ἐξ, sur, ἀρχὴ, primantė, ἐατρὸς, médeein); le premier des archiatres:

Examme, s. f., έξαρμα (έξαίρω, j'élève); tumeur saillante.

Examentes, s. m., exarthrema ( it, hors de, ãologo, articulation); luxation.

Exabthrome. V. Exabthreme.

Exabthrose. V. Exabthreme.

Exabtrollation. V. Exabthreme.

Exaspération, s. f., exasperatio; accroissement extrême de l'intensité des symptômes, ou de l'état morhide qui en

est la cause.

EKLANATION, s. f., excernatio; mode de préparation anatomique que l'on met en usage pour isoler les vaisseaux injectés des parties au milieu desquelles ils sont situés. On y parvient au moyen de la putréfaction, ou de la corrosion par un acide.

Excavation, s. f., excavatio; enfonce-

ment, dépression.

ExcIPENT, adj. et s. m., excipiens (excipere, recevoir); substance propre à dissoudre ou incorporer un médicament. I Substance qui, dans une formule médicinaler, donne la forme et la consistance au médicament composé, et ser aux autres d'intermède, de véhicule.

Exosson, s. f., excisio (excido, je coupe, je zetranche); opération pa laquelle on enlève des tumeurs d'un petit volume, pédiculées ou supportées par une base étroite, ou on retranche quelque partie peu considérable, quelques lambeaux de certains organes. Elle se pratique ordinairement à l'aide des ciseaux.

que ordinairement à l'aide des ciseaux.

Excitabilités, s. f., excitabilitas; faculté qu'ont les corps organisés vivans d'entrer en action à l'occasion d'un simulant.

Exciravi , adj. et s. m., excitans ; agent qui a pour effet d'augmenter l'action vitale des organes , de les stimuler, de manière que les fonctions de la vie s'exercent avec plus de rapidité. Brown a considéré comme excitans tous les corps de la nature qui, en contactavec les corps organiés vivans, modifient plus ou moins le mouvement vital.

Excitateur, adj. et s. m., excitator (excitare, exciter); instrument de physique dont on se sert pour décharger un appareil électrique, sans s'exposer à recevoir de commotion. Blainville donne le nom de faculté excitatrice à celle que possède la substance nerveuse.

EXCITATION, s. f., excitatio (excitare, exciter); action des excitans sur le corps vivant. | Exercice régulier de l'action vitale. | Exaltation partielle ou générale du mouvement vital.

Excitement, s. m., incitamentum. Selon Brown, c'est le produit des forces agissantes sur l'excitabilité. Cullen désignaît par ce mot le rétablissement de l'énergie et de l'action du cervean.

Exconiation, s.f., excoriatio (ex, de, corium, la peau); écorchnre. | Plaie superficielle qui n'intéresse que le corps de la peau.

Elcheation, V. Exscheation.

Excrément, s. m., excrementum, excretum, excreto excernendum, repfelioya, doxyópnya (excernere, séparer); tout ce qui est évacué du corps d'un animal. Pris au pluriel, ce mot désigne les matères fécales, dans le langage ordinaire.

Excrementivel.

Excrementivel.

Excrementivel.

Excrementivel., adj., excrementivelius; qui a rapport aux excremens, qui en a le caractère.—Humeurs, parties excrementivelles. tout ce qui est reieté du

corps, comme impropre à la nutrition. Excrémento-recementitulis. Se dit des fluides animaux destinés à être en partie absorbés et en partie rejetés au dehors.

Excreteur, adj., excretorius (excernere, séparer); qui pousse an de-hors.— Organe excréteur, qui prépare les fluides destinés à sortir du corps.— Vaisseau, conduit ou carnal exerciteur, qui conduit ces fluides hors du corps.

Exorstrows, s. f., excercite, consulto, ejectio, acqualio, ejectio, acqualio, ejectio, doxydoros, (excercive, separe), section part apuelle un quelle si sert de réservoir.—Action par laquelle si sert de réservoir.—Action par laquelle si ser de réservoir.—Action par laquelle si ser de réservoir.—Action par palequelle si ser de reservoir.—Action par palequelle si ser forme dans les corps des matières qui doivent en être ensuite expulsées. I Youte matière qui est chasse hors du corps, quelle que soit l'action qui l'a produite.

Excretoire, adj.; synonyme d'exeré-

EXCROISSANCE, s. f., excrescentia (ex. hors de , crescere , croître ) ; nom générique et vulgaire par lequel on désigne des tumeurs de nature disférente, mais qui toutes ont pour caractère commuu de faire saillie à la surface de quelque organe, et spécialement de la peau et des membranes muquenses, et, ordinairement, de ne tenir à ces organes que par une hase mince et par des raciues peu profondes. Les verrues , les crêtes, certains polypes, etc., sont des excroissanccs, presque toujours dues à une cause interne. On doit les combattre par les remèdes appropriés à cette canse; mais lorsquelles sont idiopathiques , ou lorsque la cause à laquelle elles sont dues ayant été détruite, elles persistent, on les emporte en en pratiquant l'excision-Excession, s. f., excussio (excutere, seconer): seconsse, agitation, commo-

tion.

Exerta ventriculi; brosse de l'estomac. Pincean de soies de cochon monté
au bont d'un long fil d'archai ou de laiton, dont on se servait antrefois pour
détacher les corps étrangers retenus dans
l'esophage, et dont on a proposé de se
servir pour balayer l'intérieur de l'estomac, et détacher les matières visqueuses

qni pourraient y adhérer. Exelcose, s. f., exelcosis, έξελχωσις

(Σχος, ulcère); exulcération.

Επειτέχεις, s. m., ἐζελχυσμος (ἐξ., de,

έλχύω, je tire); enfoncement des os. ΕΧΕΒΑΜΕ, s. m., έξέρχασ; vomisse-

Exercice s. m.; exercitatio; action

de travailler, de faire; action de tout organe quelconque; mouvement, quel qu'il soit, imprimé au corps par les contractions des muscles soumis à la volonté.

Exañse, s. f., cærcsis (it, loin de, aides, j'emporte); nom generique de toutes les opérations qui ont pour hut de détacher, d'emporter, de retrancher, d'extraire des corps tout ce qui est superflu ou nuisible. L'amputation, j'extration, j'evylusion, j'excision, j'ablation, etc., sont des espèces du genre carérèse.

Exernedse, s. f., exerrhosis (ἐξ, hors, pro, je coule); écoulement qui a lieu par la transpiration insensible.

Expoliatif, adj., exfoliativus, desquamatorius; qui enlève par feuillets, par écailles, etc. - Médicament exfoliatif, sorte de remède auquel on attribuait la faculté d'accélérer l'exfoliation. | Trépan exfoliatif, lame d'acier quadrilatère, dont le bord supérieur donne naissance à la tige qui sert à la fixer à l'arbre, et dont le bord inférieur, tranchant, présente une épine movenne qui la sépare en deux cavités taillées en bisean en sens inverse l'une de l'autre, et qui sert de pivot à l'instrument. On s'en servait autrefois pour diminuer l'épaisseur des portions d'os nécrosées, dans l'intention d'en accélérer la chute. Aujourd'hui il n'est plus d'aucun usage.

Expolation, s. f., exfoliatio (ex, de, -folium, feuille); séparation on élimination, sons forme de lame, et par l'ellet d'un travail inflammatoire, des parties nècrosées d'un os, d'un tendon, d'une aponérrose ou d'un cartilage.—insensi-

ble, celle dans laquelle les parties mortes se détachent par parcelles insensibles et insaissisables. — sensible, celle dans laquelle les parties mortes forment des esquilles, des lames, on des lambeanx apparens.

Exhalaison, s. f., exhalatio; émanation qui s'échappe des corps organiques on inorganiques, à l'état de gaz on de va-

peur.

ENBLANK, adj., cohalans; qui exhale.
On appelle exhalans, des vaisseanx qu'on
suppose naitre daus le système capillaire, et aboutir tant à la surface des membranes qu'à celles des lames du tissu celluire et dans le tissu des organes. Personne n'a vu ces vaisseaux, et tont porte
à croire que ce sont des étres de raison.

Exhañnon, s. f., exchatatio, àvadbudacon (exchatare, exhaler), émission d'une portion d'un corps qui vient à être réduite à l'état de gaz, de vapeur ou de liqui le contient, à la faveur de vaiseaux particuliers qui vont le déposer dans une autre rézino du corps.

EXHALATORE, adj., exhalatorius; qui est produit par l'exhalation: fluide exhalatoire.

EXIMANITION, s. f., eximanitio; épuisement, faiblesse.

Extrume, s. f., exitura; abcès qui suppure. ¡ Excrémens putrides en général. Ex-occipital, adj. et s. m., ex-occipitalis; nom donné par Geoffroy Saint-

Hilaire à l'os occipital latéral. Exocus, s. f., έξοχή; tumeur saillante

hors de l'anns. Exocyste, s. f., exocystis (ἐξ, hors, χύστις, vessie); renversement de la vessie urinaire.

Exoène. V. Exdine.

Exons, s. f. (ex., hors, idoneus, propre); excuse d'une personne citée en justice, qui n'y comparaît pas; certificat délivré par un médecin pour attester la réalité de circonstances physiques qui peurent, soit la dispenser des devoirs imposés par la loi civile, soit liéculir la riqueur des lois pénales en sa laveun, as conscience lui prescrit d'observer, —juridique, certificat demandé par l'autorité. — officieuse ou privée, certificat demandé par na simple particulier.

Exomphale, Exomphale, Exomphale, Exomère, s. f., exometra (iξ, hors, μήτρα, la matrice); renversement de la matrice.

Exompeale, s.f., exomphalus, exum-

274

bilicatio (έξ, hors, δμφαλός, nombril); hernie ombilicale. Elle est plus fréquente chez les enfans en bas âge que chez les adultes. Chez les premiers, elle se fait à travers l'ouverture de l'anneau ombilical; chez les autres, elle a licu par les environs de cette cuverture, et se fait remarquer plus souvent chez la femme que chcz l'homme. Le sac herniaire est ordinairement fort mince, mais il existe toujours. Les organes qu'il renferme sont le plus communément l'épiploon, le jéjunum, l'arc du colon, quelquefois l'estomac, etc. On maintient l'exomphale réduite à l'aide d'un bandage composé d'une pelote et d'une ceinture. Lorsqu'elle s'étrangle, on doit porter le débridement en haut, alin de ne pas laisser une cicatrice vers un point déchiré de l'ouverture, et à gauche, pour éviter la veine ombilicale.

Exonéirose, s. f., exoneirosis (¿ξ, hors,

σνειρος, songe); pollution nocturne. EXOPHTHALMIE, s. f., exophthalmia (25, dehors, ἐφθαλμὸς, l'œil); sortie du globe de l'œi. bors de la cavité orbitaire. L'exophthalmie diffère de la procidence de l'œil : dans celle-ci, qui est ordinairement le résultat de l'action d'une cause vulnérante, l'œil, tombant sur la joue, peut être facilement replace ; la première, au contraire, est toujours symptomatique du développement de quelque tumeur dans le fond ou dans le voisinage de l'orbite, et, par conséquent, ce n'est qu'en détruisant les engorgemens chroniques du tissu cellulaire qui remplit le sommet de la cavité orbitaire, les exostoses, les polypes de cette cavité, du sinus maxillaire ou des fosses nasales, etc., qu'on parvient à la détruire et a faire cesser ou à prévenir la cécité plus ou moins complète qui est le résultat inévitable du tiraillement des nerfs optiques et de la compression de l'œil.

EXORBITISME, s. m., exorbitismus (ex, hors, orbita, l'orbite); mot employé par Percy comme synonyme d'exophthalmie.
EXORBITISME, s. i., exorescentia. Ge

mot a été employé dans le même sens que redoublement, exacerbation.

Exosross, s. f., exostosis (1£, hors, barcer, os); tumeur de nature osseuse, qui se développe à la surface ou dans la carité d'un os, avec la substance duquel la sienne se confond.—éburnée, celle qui a l'aspect et la consistance de l'ivoire.— Jaminée, celle qui est formée de lames superposées on de filamens distincts.—spongueue, celle dont la structions.—spongueue, celle dont la struction.

ture est analogue à celle du tissa spongieux des os. Rarement idiopathique ou produite par l'action d'une cause externe, l'exostose est presque toujours due à une cause intérieure, vénérienne, scorbutique, scrofuleuse, et réclame l'emploi des moyens propres à détruire ces différentes causes. Mais si elle est locale, ou si, sa cause avant été détruite, elle persiste comme effet et non comme symptôme, les fondans intérieurs et extérieurs les plus puissans, enfin l'amputation de la tumeur à l'aide du trépan, du maillet et de la gouge, ou de la scie, sont les moyens qu'il convient de lui opposer.

Exoticadénie, s.f., exoticadenia; aversion pour les remèdes exotiques.

Exoticomanie, s. f.; préférence exclusive pour les médicamens exotiques.

Exotique, adj., cwoticus, extraneus,

έξωτικὸς (ἔξω, dehors); qui est étranger, ou qui vient des pays étrangers. Se dit des végétaux étrangers au climat ou les cultive, des agens médicinaux apportés par le commerce du debors.

EXPANSIBILITÉ, s. f., expansibilitas (ex, hors, pando, j'étends); faculté dont jouissent certains corps, ou certains organes, d'occuper plus de place par l'écartement de leurs molécules.

EXPANSIBLE, adj., expansibilis; qui est doue d'expansibilité.

Expansir, adj., expansivus; qui peut s'étendre. — Electricité expansive, ou positive. — Force expansive, ou centri-

fuge.

Expansion, s. f., expansio (cx, bors, pandere, étendre); état de dilatation d'un corps expansible. | Prolongement étalé d'une partie du corps d'un animal: expansion aponévrotique, fibreuse.

EXPECTANT, adj., expectans; qui attend. La médecine expectante est celle qui consiste à contempler les maladies, sans en arrêter les progrès.

EXPECTANTISMS, expression proposée dans ces derniers temps pour désigner la manie de l'expectation de certains médecins qui, se proposant Hippocrate pour modèle, a bandonnent les maladies aux seuls efforts de la nature.

Experation, s. f., espectatio. Se contente d'observer les maladies, éloigner les causes qui ont pu les produire, ou celles qui peuvent entraver leur marche, en se donnant bien de garde d'administrer aucun reméde actif, à moins ceptadant que quelque circonstance pressante ne le requière, c'est là ce qui constitue la méthode thérapeutique connne sous

le nom d'expectation.

EXPECTOBANT, adj. et s. m., expectorans (expectorare, chasser de la poitrine); qui rend l'expectoration plus facile, qui la rétablit. Les agens pharmacologiques dont on se sert comme expectorans sont choisis parmi les adoucissans, les excitans, on les toniques : les premiers sont les plus convenables.

EXPECTORATION, s. f., expectoratio, anacatharsis, avaxábapous (ex, hors, pectus, poitrine); action par laquelle on ramene du poumon dans la bonche les matières muqueuses, on autres, qui s'accumulent

à la surface des bronches.

Expectoret, adj., expectoratus. Cette expression s'applique aux matières qui ont été rejetées par l'expectoration.

Expresence, s. f., experientia; connaissance des choses, acquise par un long usage. En médecine, c'est l'art de préserver le corps humain des maladies auxquelles il est sujet, et de les guérir, une fois qu'elles ont paru. On n'y devieut habile que par une longue suite d'observations faites avec soin. | Epreuve, essai, tentative. V. EXPERIMENT.

Expériment, s. m., experimentum; épreuve que l'on fait sur l'homme ou sur les animaux avec un agent thérapeutique nouveau, afin d'en connaître les propriétés. | Vivisection des animaux, faite dans l'intention de découvrir quelque chose sur la structure et les fonctions de leurs organes. | Essai que l'on fait d'un poison ou d'un aliment inconnu, pour savoir quelle est son action.

Expérimentateur, adj., experimentator; qui fait des expérimens.

Expert, s. m.; médecin, chirurgien ou vétérinaire chargé de faire un rapport en justice. On appelle maréchal expert le vétérinaire qui s'occupe de la

maréchallerie. Expirateur, adj., expirationi inserviens (ex, hors, spirare, souffler). On appelle muscles expirateurs ceux qui, en se contractant, resserrent les parois de la poitrine, et chassent ainsi l'air contenu dans les poumons.

Expiration, s. f., expiratio, efflatio, izmon (ex, hors, spirare, souffler); acte avant pour but de chasser hors du poumon l'air qui s'y est introdnit durant celui de l'inspiration.

EXPLORATION, s. f., exploratio (explorare, examiner, rechercher); examen attentif que l'on fait de l'état d'un malade, pour connaître la nature et le snjet de sa maladie. Explorer, v. a., explorare; procéder

à l'exploration, aller à la découverte de

quelque chose.

Explosif, adj. (explodere, chasser en ponssant). On appelle distance explosive le plus grand intervalle qui, dans un milien quelconque non conducteur, peut se trouver entre deux corps, dont l'an soutire le fluide électrique de l'antre par une étincelle, de sorte que l'étincelle n'a plus lien au delà de cette distance.

Expression, s. f., expressio, exmissio, έαθλόψος (ex, hors, premere, presser); opération dans laquelle on comprime une substance pour se procurer à part les fluides qu'elle contient. | Manière dont les impressions faites sur nous se peignent dans tout notre extérieur, notamment dans les traits de la face.

Expulsir, adj., expellens, expulsorius; qui fait sortir, qui met debors, etc. Bandage expulsif, celui qu'on applique dans l'intention de faire sortir les matières qui s'accumulent dans un foyer. Laisser l'ouverture libre, et, à l'aide d'un tampon de charpie, d'une pelote, d'une compresse graduée, etc., soutenus par quelques compresses et quelques tours de bande convenablement scrrés, ou de tout autre moyen qui peut varier suivant les cas, comprimer le lieu où se fait l'amas des liquides, telles sont les deux conditions principales que doit remplir le handage expulsif.

Exsangue ou Exsanguin, exsanguis (ex, sans, sanguis, sang); qui a naturellement peu de sang, ou qui en a perdu heaucoup, soît par des saignées trop abondantes, soit par des hémorrhagies.

Exscreation, s.f., exscreatio., screatio (exsereare, eracher); action de cracher. Exsiccation, s. f., exsiccatio, siccatio, ξήρανσις, ἀποξήρανσις; synonyme peu usité de dessiccation.

Exspuition, s. f., exspuitio, πίνσμα, πίνσις (ex, hors, spuere, cracher); action de cracher, de se débarrasser la houche des fluides qui s'y sont accumnlés.

Exstrophie, s. f., exstrophia (ἐκσθρέφω, ie retourne); expression dont se sert Chaussier pour désigner l'extroversion des organes creux, surtont celle de la vessie.

Exsuccion, s. f., exsuccio, saultague; synonyme pen usité de succion.

Exsudation, s. f., exsudatio, ipiopuσις (ex, hors, sudare, sner); deplacement d'un fluide, qui abandonne ses réservoirs ordinaires dans un corps vivant. pour se porter, soit à l'extérieur de ce dernier, soit à la snrface de ses cavités internes, où il se condense en gouttelettes analogues à celles de la sueur.

Extase, s. f., extasis (it, hors de, iornu, je me tiens); état du cerveau durant lequel l'individu, occupé d'une seule pensée, et livré à la contemplation d'un

seul objet, devient insensible à l'action

de tous les stimulans. Extemporané, adj., extemporaneus, extemporalis; nom donné à tout médicament qui doit être préparé par le pharmacien à l'instant même où celui-ci reçoit l'ordonnance du médecin.

Extenseur, adj. et s. m., extendens, extensor; nom donné aux muscles qui servent à étendre ou redresser des parties susceptibles de se fléchir l'une sur d'autre.

Extenseur antérieur du pied, épitrochlo-préphalangien et le fémoro-préphalangien dans le cheval.

Extenseur commun des doigts, extensor communis digitorum manûs; muscle (épicondylo-sus-phalangettien commun, Ch.) pair et allongé, qui s'étend du condyle externe de l'humérus, de l'aponévrose de l'avant-bras, et des cloisons aponévrotiques placées entre lui et les muscles voisins, à la face postérieure des secondes et troisièmes phalanges des quatre derniers doigts : il relève ces os les uns sur les autres et sur ceux du métacarpe, ainsi que la main sur l'avant-bras.

Extenseur commun des orteils, extensor communis digitorum pedis; muscle (pé-ronéo-sus-phalangettien commun, Ch.) pair, allongé, mince et aplati, qui se porte de la tubérosité externe du tibia, et de la face antérieure du péroné, à la partie supérieure des secondes et quatrièmes phalanges des quatre derniers orteils : il redresse ces os les uns sur les autres et sur les os du métatarse, et fléchit le pied sur la jambe. Extenseur (court) de l'avant - bras, hu-

méro-olécranien externe dans le cheval. Extenseur (court) du pouce, extensor minor pollicis manûs; mnscle (cubito-susphalangien du pouce, Ch.) mince et allongé, qui s'étend de la face posté-

rieure du cubitus et du radius au haut de la première phalange du pouce, qu'il sert à étendre sur le carpe. Extenseur droit antérieur du canon,

épitrochlo-prémétacarpien.

Extenseur (gros) de l'avant-bras, graud scapulo-olécranien du cheval. Extenseur latéral du canon, péronéo-

calcanien.

Extenseur latéral du pied, péronéo-préphalangien dans le cheval.

Extenseur (long) de l'avant-bras, long scapulo-olécranien du cheval.

Extenseur (long ou grand) du pouce, extensor major pollicis manûs; muscle (cubito - sus - phalangettien du pouce, Ch.) allongé et aplati, qui s'attache d'une part à la face postérieure du cubitus et du ligament inter-osseux, de l'autre an côté postérieur de l'extrémité carpieune de la dernière phalange du pouce, qu'il étend sur la première.

Extenseur (moyen) de l'avant-bras, huméro-olécranien interne du cheval,

Extenseur oblique du canon, cubitométacarpien oblique.

Extenseur oblique du pied, cubitopréphalangien du cheval. Extenseur (petit) de l'avant-bras, petit

huméro-olécranien du cheval. Extenseur (petit) du pied, tarso-pré-

phalangien grêle du cheval. Extenseur (premier) du canon, bifé-

moro-calcanien. Extenseur propre de l'indicateur, extensor proprius primi digiti manûs; muscle ( cubito-sus-phalangettien de l'index. Ch.) mince et allongé, qui s'étend de la face postérieure du cubitus à l'extrémité supérieure des seconde et troisième phalanges du doigt indicateur : il sert à etendre ce doigt.

Extenseur propre du gros orteil, extensor proprius hallucis; muscle (peronéo-sus-phalangettien du pouce, Ch.) épais et aplati, qui, de la partie antérieure de la face interne du péroné, se porte à la dernière phalange du gros orteil, qu'il étend sur la première. Extenseur propre du petit doigt, exten-

sor proprius minimi digitis; muscle (epicondylo-sus-phalangettien du petit doigt, Ch.) allongé et très grêle, qui s'attache d'une part à la tubérosité externe de l'hnmérus, de l'autre aux deux dernières phalanges du petit doigt, et qui sert à ètendre ce dernier. Extensibilité, s.f., extensibilitas; pro-

priété qu'ont certains corps non ductiles de s'étendre quand on les comprime, ou qu'on les soumet à l'action de deux forces qui les tirent en sens contraire.

Extension, s. f., extensio; étendne d'un corps dans une des trois dimensions, où dans les trois à la fois. | Redressement d'une partie plovée sur ellemême. | Opération par laquelle on saisit et on tire, soit avec les mains, soit avec des lacs placés autour, la partie inférieure ou mobile d'un membre, pour dégager et ramener l'extrémité d'un os luxé an niveau de la surface articulaire qu'il a abandonnée, ou l'extrémité four-voyée du fragment inférieur d'une fracture au niveau de celle du fragment sppérieur. Pour que l'extension soit bien faite, il faut, 1º que les lacs ou les mains soient appliqués par de larges surfaces. afin de ne pas froisser la peau, et qu'ils agissent, autant que cela est possible, sur une partie du membre autre que celle qui est le siège de la fracture, sur le pied quand c'est la jambe, sur celle-ci quand c'est la cuisse, etc., afin de ne pas solliciter la contraction des muscles, agens ordinaires du déplacement : 2º que ceuxci soient mis dans le relâchement le plus complet possible, ce qu'on obtient par des bains, des saignées, des narcotiques, une position convenable du membre, et surtout en détournant fortement l'attention du malade par des questions, des interpellations, etc., auxquelles on le force de répondre ; 3º que la partie supérieure du membre sôit fixée par la contre-extension; 4° que la traction soit uniforme et sans secousse; 5° que les efforts soient dirigés dans le sens de l'axe du fragment ou de l'os, jusqu'à ce que le niveau soit rétabli, époque à laquelle seulement on doit lui rendre sa direction naturelle, dont il s'est plus ou moins

écarté, pour opérer la réduction. Extenuation, s. f., extenuatio; amai-

grissement, diminution des forces.

Extérieur, adj. et s. m., exterior; qui est au dehors: extérieur du corps, d'un

Externe, adj., externus; qui est du dehors. Se dit, en anatomie, des surfaces qui regardent vers l'extérieur. Les maladies externes sont celles qui font l'objet de la pathologie chirurgicale.

Extrixerox, S. f., extinctio, edies,—
de la chaux, réduction de la chaux à
l'état d'hydrate par nne lente aspersion
d'eau.— de la vie ou des proprietés viteles, mort.— de voix, aphonie incomplète, quand on ne peut produire que
des sons faibles.— du mercure, division
telle du mercure, par la trituration avec
des corps liquides ou mons, qu'on n'aperçoit plus aucen globale métallique.

EXTINDATION, s. f., extirpatio (extirpare, déraciner); opération qui consiste à enlever en totalité une tumeur développée an milieu des parties saines, ou un organe malade.

Extingen, v. a., extirpare; pratiquer l'extirpation.

Extôzombe, adj. et s.m.; nom donné aux animaux parasites qui vivent à la surface du corps d'antres animaux, comme les poux, par exemple.

Exmierir, adj. et s. m. (extrahere, separer); substance solide, d'un brun foncé, brillante, cassante, d'une saveur amère, soluble dans l'eau et l'alcool, qu'on a rangée parmi les principes immédiats des corps organisés, mais qu'on considère aujourd'hui comme formée par des combinaisons diverses d'un acide, d'un principe colorant et d'une matière azotée.

Extraction, s. f., extractio, tizymy), tizkak, tizkavuje, tyviousnej, striou de séparer une substance simple ou composee d'un corps dont elle fiasiet partie. Il Opération par laquelle on retire de l'intérieur du corps ou de quelque partie, avec la main seule ou armée d'instrumens propres à assir, et à travers une ouverture present de l'est de l'un service de l'est de l'

Extrait, s.m., extractum, lπòs, lγχδλισμα (extrahere, retirer); produit see ou mou de l'evaporation d'un liquide, obtenu, soit en exprimant des substances végétales ou animales, soit en les soumettant à l'action de l'accol ou de l'eau.

Extrait catholique, composé d'extrait d'aloès, d'ellébore noir; de coloquinte, de scammonée et de résine de jalap, dont on fait des pilules purgatives. Extrait de Mars. V. TRINYUBE de Mars

tartarisée. Extrait d'opium de Baumé. V. Extrait d'opium de Homberg.

Extrait d'opiam de Homberg, medicament qu'on obtient en faisant bouilicament qu'on obtient en faisant bouilipendant plusieurs mois une dissolution d'opium dans l'eau, et la réduisant en masse pilulaire après qu'elle s'est débarrassée d'une résine qui s'attache aux parois du vaisseau.

Extrait d'opium de Langelot, suc de coings dans lequel on fait dissoudre de Popium à une douce chaleur, et qu'on laisse fermenter pendant un mois, après quoi on l'évapore jusqu'à consistance d'extrait.

Extrait de Rudius, composé de colo-

quinte, d'agazic, de scammonée, d'ellébore noir, de jalap, d'aloès, de cannelle, de macis, de girofle et d'alcool, dont on fait des pilules purgatives.

fait des pilules purgatives.

Extrait de Saturne, sons-acétate de plomb liquide, et évaporé jusqu'à con-

sistance sirupeuse.

Extrait gélatineux, qui est principalement formé de gélatine.

Extrait gommoux, celui dont nne gomme ou un mucilage fait la base.

Extrait gommo-résineux, qui renferme une gomme et une résine. Extrait gommo-sucré, qui renferme de

la gomme et du sucre.

Extrait mucilagineux. V. Extrait gom-

meux. Extrait muqueux. V. Extrait gom-

meux.

Extrait panchymagogue. V. Panchyma

Extrait résineux, résine séparée par digestion, au moven de l'éther, de l'al-

cool ou du vin.

Extrait savonneux, qui renferme une
substance résineuse si intimement combinée avec des matériaux solubles, qu'on

ne peut pas l'en séparer. Extrait savonneux d'urine, nom donné

par Rouelle à l'urée.

Extravasation, s.f., extravasatio (extra, dehors, vasa, les vaisseaux); sortie
des liquides hors des vaisseaux qui les
contiennent, et infiltration ou épanchement de ces liquides dans les mailles des

tissus environnans.

Extravasé, adj., effusus; épithète par laquelle on désigne un liquide sorti des

vaisseaux qui doivent le contenir, et infiltré on épanché dans les tissus environnans.

Extramité, s. f., extremitas; partie qui termine une chose, qui en forme le bout. — Extrémités, dans le langage familier, est synonyme de membres.

Extensique, adj., extrinsecus; qui est dehors, ou vient du dehors. Se dit des muscles extérieurs de quelques organes, comme ceux de l'oreille, du larynx, de la langue. Linné avait donné le nom d'extrinséques aux maladies externes.

EXTROVERSION, S. f., extroversio (extra, en dehors, vertere, tourner); renversement d'un organe creux en dehors. La vessie, la matrice peuvent être affectées

vessie, la matrice peuvent être affectées de l'extroversion. EXTUMESCENCE, s. f., extumescentia (ex, debors, tumescere, se gonfler); gonfle-

ment, tumefaction.

Excessance, s. f., exuberantia; sura-

EXTERE, adj., exuber (ex, hors, ubera, mamelle); qui est hors de la

mamelle, qui est sevré.

EXUDATION. V. EXSUDATION.

EXULCÉBATION, s. f., exulceratio (ex, dehors, ulcerare, écorcher); écorchure

ou ulcération superficielle. Exestion. V. Cautérisation.

Extroire, s. m., exutorium (evuere, dépouiller); ulcération artificielle de la peau, entretenue au moyen d'un onguent ou d'un autre corps gras, afin de détourner une irritation fixée sur un organe plus important.

F

E ALGELLE, s. f., zygophyllum; genre de plantes de la dodécandrie monogynie et de la famille des rutacées, dont l'espèce la plus commune, zygophyllum pabago, originaire de la Syrie et de la Mauritanie, qui a une saveur âcre et amère, passe pour vermifuge.

Fig. 8. f., facies, vultus, os, πρόσωπον (fari-, parler); partie antérieure de la tête, qui est situe au-dessous et au-devant du crâne, où elle a pour limites la base dn front, les arcades et les fosses zygomatiques. | Tcute la partie de la

tête qui n'est pas couverte de cheveux. | Portion plus ou moins étendue de a superficie d'un organe. | Cheval belle face, celui qui a le chanfrein blanc.

Face hippocratique, adynamique; altèration profonde des traits, caractérisée par les phénomènes snivans: year enioncés, tempes creuses, oreilles froides et ridées, nez fellé, peau du front ridée, sèche et dure, teint plombé, lèvres froides, minces et pendantes; signes trop souvent certains d'une mort prochaine.

FACETTE, s. f.; petite face, petite por-

tion circonscrite de la superficie d'un

FACIAL, adj., facialis (facies, face); qui appartient ou qui a rapport à la face. -Angle facial. V. ANGLE .- Artere faciale, branche de la carotide externe, qui naît an - dessous du muscle digastrique, et fonrnit des branches à presque toutes les parties de la face. — Ligne faciale, ligne droite tirée du front à la lèvre supérieure. -Nerf facial, on portion dure de la sertième paire, qui uaît de la partie inférieure et latérale du pont de Varole, sort do crâne par le trou auditif iuterne, paraît au debors par le trou stylo-mastoïdien, et va se distribuer aux diverses parties de la face. - Veine faciale, qui naît du front, et va se jeter dans la jugnlaire interne.

FACIES, mot latin employé abusivement dans ces derniers temps pour désigner l'aspect de la face dans l'état de maladie.

Factics, adj., facticius (facere, faire); qui est fait par art. Nom douné à tous les produits chimiques qui imitent plus ou moins les productions naturelles. Eaux minérales factices ou artificielles.

Paccuré, s. l., facultas, dórque (facere, faire); aplitude, capacité, pouvoir de faire ou d'opérer quelque chose qui est inhérent à un corps, et qu'auy donne liens en anitient. — Faculté intelletuelles, modifications de l'organisition cérèbrel qui constituent l'entendement et la volonté. — Facultés moraises ou de l'ame, synonyme de facultés intelletuelles. — Facultés vopraises ou de l'ame, synonyme de facultés intelletuelles. — Facultés vitales, on propriétés vitales.

FROARIR, s. m., fagara; geure de plantes de la tétrandrie monogymie et de la famille des térébinhacées, renfermant des espèces, toutes exotiques, dont une, fagara piperita, founti un condimentrecherche par les Japonais, qui emploient à cet felt son écorce, ess feuilles et ses capsules, remarquables par leur saveur poirvée, aromatique et brûlante.

FACOUE, s. m., thymum; nom que les bouchers donnent au thymus. Ils l'appellent eucore riz de veau.

Famus, adj., debilis; privé de force.
On abuse beaucoup de ce mot en physiologie et surtuut en pathologie. Dès qu'un organe agit incomplètement ou vicieusement, on dit qu'il est faible, tandis que le plus souvent il est le siège d'une pur excitation de la vitalité.—Pouts faible,

celui dont les pulsations frappent légèrement l'extrémité du doigt.

rement l'extrémité du doigt.

FAIELESSE, s. f., debilitas; défaut de force, d'énergie, diminution générale ou locale, absolue ou relative, de l'action vitale, de l'action organique; diminn-

tion de l'action d'un organe, de l'exercice d'une fonction.

Faiblesse d'estomac, V. DYSPEPSIE.

Faiblesse du pouls. V. Pouls. Faiblesse des sens. V. Anesthésie. Faiblesse de la vue. V. Anelyopie.

FAIM, s. f., fames, famis, esuritio, esuries, esurigo, jejunium, jejunitas: τι-μός, πίνη; besoin de manger, désir des alimens solides, qu'on éprouve toutes les fois que l'estomac se trouve yide de-

puis quelque temps.

Faim bovine. V. BOULIMIE.

Faim canine. V. BOULIMIE.

Faim de loup. V. BOULIMIE.

Faix s f froit du hêtre dont ou

Faire, s. f.; fruit du hêtre, dout on retire une huile douce, très-bonne à manger, et une fécule alibile.

FAISCEAU, s. m., fasciculus, fascilus (diminutif de fascis); amas de plusieurs choses liées ou adhérentes ensemble. Faisceau aponévrotique, musculaire, nerveux, etc. FAIT, adj., adultus; se dit d'un che-

val adulte et ordinairement dressé.

Falciformis (falx,

Factionas, aur., jacciperius (jūz.) faux, forma, forme); qui a la forme d'une faux.—Ligoment fatei forme du foc. on faux du foix.—High jacciperius du dure-males, ou granute faux certiforius.—Summe fatei forme de l'aponieros de l'aponieros faccio tats; au om donné par Burna à un repli de l'aponieros crurale qui forme l'overture de la veine saphiene, en haut et en debors, qui se fixe à l'arcade cru-rale par son extrémité supérieure, et qui forme la paroi, antérieure du canal du même nom.

FALLTBANK, s. m.; mot allemand qui veut dire vulneraire.

FALSIFICATION, s. f., adulteratio (falsus, faux, facio, faire); imitation frauduleuse d'un aliment ou d'un médicament par des mélanges divers. Synonyme de sophistication et d'adultération.

Pamille, s. f., familia; groupe de genres qui sont liés par des caractères communs, qui out entre eux beaucoup d'affinité sous le rapport de l'organisation.

FANON, s. m., ferula, lectulus, thorulus straminous; cylindre de paille, entouré d'un cordonnet on d'un ruban fortement serré, et au centre duquel on place ordinairement une baguette de bois, afin d'en augmenter la solidité.-Faux fanon, pièce de linge épaisse, roulée à plat, et repliée à ses deux extrémités, que l'on plaçait entre le membre fracturé et le fanon .- Drap fanon , sorte de drap, large d'une aune environ, sur une longueur égale à celle de la partie blessée, et dans lequel on roulait de chaque côté le fanon. De ces différentes pièces, le drap fanon est la seule que l'on ait conservée. Les faux fanons sont remplacés par des coussins de balle d'avoine. et les fanons par des attelles.

Fanon , s. m. , cirrus ; touffe de poils qui se trouve derrière le boulet des chevaux,-(palearia), pli de la peau du bœuf ou du mouton, situé à la partie inférieure

đu cou.

FARCIN, s. m., farciminium; maladie regardée mal à propos comme cutanée. Elle est caractérisée par des tumeurs comme squirreuses et pédonculées. FARCINEUX, adj.; qui a le farcin.

FARD, s. m.; préparation cosmétique dont on se sert pour embellir le teint, ou pour rendre la peau plus douce.

FABINACE, adj., farinaceus; qui est de la nature de la farine, ou qui en a

l'apparence.

FARINE, s. f., farina; poudre plus ou moins blanche, douce au toucher, peu sapide, susceptible de se combiner avec l'eau et d'entrer en fermentation, qu'on obtient lorsqu'on écrase les graines d'une plante céréale entre deux meules. Employé seul, le mot farine désigne touiours la farine de froment.

Farines résolutives, farinæ resolventes; nom sous lequel on connaît un mélange de farines fournies par les graines du lupin, de l'ers, de la féve de marais et de l'orge, dont on se sert pour faire des ca-

taplasmes.

Farineux, adj., farinosus; qui peut donner de la farine par le broiement, ou qui est recouvert d'une poussière blan-

che, semblable à de la farine.

Fascia iliaca, s. f.; nom donné par les anatomistes à une aponévrose qui provient du tendon du muscle petit psoas. ou naît sur la face antérieure du grand, s'attache en dehors à la lèvre interne de la crête iliaque ; en bas et en avant, se fixe d'un côté à l'arcade crurale, en fournissant une expansion au fascia transversalis, se continue de l'autre avec le feuillet profond de l'aponévrose fascia lata,

qui forme la paroi postérieure du canal crural; enfin, en dedans et en arrière, s'attache au détroit supérieur du bassin, et se continue avec l'aponévrose pelvienne. Elle sert a recouvrir les muscles iliaque et psoas, et à les séparer du péritoine.

Fascia lata; nom donné par les anatomistes à un muscle et à une aponévrose. -Aponévrose fascia lata, crurale ou femorale ; attachée à la lèvre externe de l'os des îles, au sacrum, au coccyx, à l'ischion et au pubis, elle se confond en bas avec le tendon du muscle triceps, se fixe à la tubérosité externe du tibia, et se continue avec l'aponévrose de la jambe : elle enveloppe tous les muscles de la cuisse, et envoie des gaînes de séparation dans leurs interstices .- Muscle du fascia lata; pair, allongé et aplati, îl se porte de l'épine iliaque antérieure et supérieure à l'aponévrose précédente, trois pouces an dessous du grand trochanter.

Fascia superficialis; nom d'une aponevrose très-mince, qui, après avoir recouvert les muscles et les aponévroses de l'abdomen, passe au-devant de l'arcade crurale, à laquelle elle adhère d'une manière assez intime, et envoie une gaîne membraneuse qui entoure le cordon spermatique, et se continue avec le dartos, qu'elle concourt à former. Au-dessous de l'arcade crurale, le fascia superficialis présente des fibres très-distinctes, dirigées parallèlement au pli de la cuisse; il est appliqué sur l'aponévrose fascia lata, et se fixe en dedans de la branche ascendante de l'ischion, près

de la racine du corps caverneux. Fascia transversalis; nom donné par Cooper à une aponévrose qui sépare le muscle transverse du péritoine dans la région inguinale. Cette aponévrose provient du bord postérieur de la gouttière formée par l'aponévrose du grand oblique, qui semble se réfléchir derrière l'arcade crurale pour lui donner naissance. En haut elle se perd dans le tissu cellulaire qui couvre la face interne du muscle transverse; en dedans elle se continue avec le bord externe du tendon du muscle droit et le ligament de Gimbernat; en bas, elle provient de l'aponévrose du muscle grand oblique, et recoit une lame très-forte du fascia iliaca, en s'unissant à l'arcade crurale. Elle est percée d'nne ouverture allongée, formant l'orifice évasé du canal infundibuliforme par lequel passe le cordon spermatique, ou le ligament rond de la matrice.

FASCIATION, s. f., fasciatio; monstruosité végétale, qui consiste en ce que la tige de certaines plantes herhacées, celle de l'asperge, par exemple, devient plate et rubanée, par la sondure de plusienrs hranches ensemble.

FASCICULE, s. m., fasciculus, δεσμήδιον, χαραπληθής; quantité d'une herbe ou d'une racine qu'on peut saisir avec le hras ployé. Synonyme de brassée.

Fascoux, s. f., fazciola: genre de vers intestinanx dont tontes les sepéces ont un corps oblong, garni de deux suçoirs, dont l'un, place à l'extrémité antérieure, forme la bouche, tandis que l'autre, situé à l'extrémité postérieure, constitue l'autre, cost d'experieure, constitue l'autre, situé à l'extrémité postérieure, constitue l'autre, s'est à ce genre qu'appartient la douze, fazciola hepatica, si commune dans les canaux hiliaires, chez l'homme et chez la plupart des animaux d'omestiques.

FATUITÉ, V. FOLIE.

FAUCHER, v. a., claudicare; hoiter. Le cheval qui fauche porte le membre de devant en dehors, en lui faisant décrire un demi-cercle.

Fausse angusture, s.f.; nom donné à l'écorce de la brucée antidysentérique.

Fuuss cannelle; écorce d'un jaune rougeâtre, roulèe en tuyan, dépouillée de sa pellicule extérieure, et d'une saveur sucrée, qui croît au Malahar et à la Cochinchine. On présume que c'est le bois sucrè des Chinois. Elle est fournie par le laurus cassia.

Fausse coloquinte ; fruit dn cucurbita

colocynthis.

Fausse conception, s.f., falsus conceptus, spurium conceptus; conception anormale, qui, au lieu d'un embryon bien organisé, donne pour résultat une môle on toute autre production analogue.

Fausse côte; côte qui ne se prolonge pas jusqu'au sternnm. Les cinq dernières côtes inférieures sont dans ce cas.

Pause couche, abortio, abortus, vana parturitio; mauvise expression, qui, dans le langage vulgaire, et dans celui de certains accondeurs, est synonyme d'avortement. Quelques personnes, et entre antres darcien, ont voul ur estrein-dre l'acception de ce terme à l'expulsion des moles, des masses sanguines, des hydatides, et des antres corps qui don-neat lien aux flausses grossesses; mais le mot fausse couche n'est pas plus exact en ce seus que dans l'antre.

Fausses eaux; mot pen exact par lequel on désigne l'écoulement plus on moins abondant de sérosité, qui, chez quelques femmes, a lieu par la vulve à certaines époques de la grossesse. Cette sérosité était accumulée entre l'amnios et le chorion : il fant se garder de la confondre avec le liquide amniotique, anquel on donne, en terme d'accouchemens, le nom d'eaux.

Pausse écorce de Winter, cortex winteranus spurius; écorce roulée, cassante, ridée, sillonnée, d'un gris jaunâtre en dehors, hlanche et lisse en dedans, d'une faible odeur aromatique, d'une saveur brilante et amarescente, qui est fournie en Amérique par le drymis winterana on le drymis punctuata.

Fausse émulsion. V. EMULSION fausse.

Fausse grossesse; expulsion vicieuse par laquelle on a voulu désigner, soit les tuméfactions abdominales qui sont accompagnées de phénomènes analogues àceux de la grossesse, soit le dévelopment dans la matrice de môles, d'hydatides, ou d'autres productions du même genre.

Fausse ischurie; nom donné autrefois à la suppression d'urine, au cas dans lequel les urines n'arrivent point à la vessie.

Fausse membrane. Voy. Pseudo-mem-

Fausse position; attitude forcée qui produit un sentiment douloureux, effet de la contraction trop long-temps pro-

longée, ou vicieusement dirigée, d'un ou de plusieurs muscles.

Fausse rhubarbe; nom donné à la racine du pigamon jaunâtre.

Fausse route, faisa via; on nomme ainsi les trajets accidentels que l'on pratique dans les parties voisines de l'urètre, en sondant ce canal. Plus l'instrument avec lequel on exècute le cathétrisme est solide et mince à son extrémité, plus il est facile de percer avec lui les parois urétrales, et de faire des fausses routes.

Fausse suture. V. HARMONIE.

Fausses trachées. On appelle ainsi, dans les végétanx, des vaisseaux qui sont coupés de lignes ou fentes transversales.

Fausses vertébres. Quelques anatomistes ont donné ce nom aux pièces qui forment le sacrum et le coccyx par leur assemblage.

Farx, s. f., fato: terme d'anatomie. —du cerveau, repli de la dure-mère logé dans l'intervalle des denx hémisphères dn cervean, dont le bord snpérieur, adhérent an crâne, logo le sinus longitudinal supérieur, et l'inférieur. contient le sinus longitudinal inférieur. Ce repli s'attache en devant à l'apophysc crista galli, et repose en arrière sur le sommet de la tente du cervelet.-du cervelet ; repli triangulaire de la dure-mère, qui se fixe d'une part à la partie movenne de la tente du cervelet, et de l'autre aux parties laterales du grand trou occipital, par deux bifurcations .- de la veine ombilicale, ou grande faux du péritoine, repli falciforme qui s'étend depuis l'ombilic jusqu'à la face inférieure du foie. - Petites faux du péritoine , nom donné par certains anatomistes aux ligamens latéraux du foie, et aux replis que forme le péritoine soulcyé par les artères ombilicales.

FAXX, adj., faisus. On se sert encore aujourd'hui de cette expression pour désigner certaines inflammations que l'on croit différer sous quelque rapport de la vraie inflammation : ainsi on dit fausse péripneumonie, fausse pleurésie, pour désigner une inflammation peu intense, peu aigué, du poumon ou de la plèvre. Il est clair qu'il n'y a la dedans rien de faux que le jugement de ceux qui se servent de pareilles expressions.

Faux acore; nom d'une espèce d'iris, iris pseudo-acorus.

Faux ébénier ; nom vulgaire du cytisus

laburnum. V. Cyriss.
Faux ellébore noir; nom donné à l'adonis vernalis, et à la nigella sativa.

Faux germe, germen spurium; corps étranger, tel qu'une môle, une masse sanguine, etc., qui occupe dans la matrice la place du fætus et de ses annexes. Le faux germe peut être le résultat, ou d'une conception imparfaite et anormale, ou de quelque maladie qui a détruit l'embryon lorsqu'il était encore très - petit.

Faux hermodacte; nom donné à la racine desséchée de l'iris tuberosa. Faux safran. V. Carthame.

Faux sené. V. BAGUENAUDIER.

Faux simarouba; nom donné à l'écorce du mahighia mourella, arbrisseau de la décandrie digynie et de la famille des mahighiacées, qui croît à Cayenne. Cette écorce, qui jouit de vertus toniques, a été mise au nom bre des fébrifuges et des moyens propres à combattre la diarrbée.

Y Faux sphineter de la vessie; nom donné par Morgagni aux fibres antérieures du nuscle releveur de l'anns, parce que, passant sous le col de la vessie, elles peuvent resserrer l'ouverture de ce viscère en se contractant. FAVEUX, adj., favosus (favus, rayon de miel); se dit de la teigne dans laquelle le mucus semble former des rayons de miel.

FAVIFORME. V. FAVEUX.

FÉBRICITANT, adj., febricus, febricitans (febris, fièvre); qui souffre de la fièvre.

Fébrifuce, adj. et s. m. (febris, fièvre, fugo, je chasse); médicament, moyen thérapeutique propre à combattre la fiè-

Fésaure, adj., febrilis (febris, fièvre); causé par la fièvre, dépendant de la fièvre. — Mouvement fébrile, modification organique dont le résultat est la production des symptômes attribués à la fièvre. — Gáteau fébrile, tuméfaction de la rate, du foie ou des gauglions mésentériques, à la suite des fièvres intermittentes.

Fécal, adj., fæcalis (fæx, lie); résidu, qui est de rebut. — Matières fécales, ou excrémens.

Féces, s.f., fæces (pluriel de fæx, lie); dépôt, sédiment fourni par un liquide trouble quelce ique, quand on le laisse en repos.

FÉCONDATION, s. f., fecundatio; action par laquelle, chez les corps vivans pourvus de sexes, le mâle fournit à la femelle le principe excitateur de la vic, et lui communique les qualités nécessaires à la reproduction.

FÉCONDITÉ, S. f., fecunditas; faculté dont jouissent les corps vivans de se reproduire, c'est-à-dire de former, à la suite de la fécondation ou sans fécondation préliminaire, d'autres corps vivans, organisés et conformés comme eux.

FÉCULE, S. f., fecula, fecula, ce defexa, lie ); synonyme d'amidon. Ce denier est quelquefois appelé fécule anylecée. On dit fécule de pomme de terre, de bryone, de manice, suivant la plante qui l'a fournie. Le nom de fécule verte est donné quelquefois à la chlorophylie.

FÉCULENT, adj., fæculentus, τρυγότη, (fæx, lie); se dit des liquides troubles par la fécule amylacée, ou par la chlorophylle. Se dit aussi de l'aspect des excrémens.

Fécurre, s. f.; nom générique imposè par Desvaux à tons les principes inmèdiats des végétaux qui sont pulvérulens, inalterables à l'air, sans odeum is areur, insolubles dans l'eau froide, l'alcool et l'éther, et solubles dans l'eau chaude, avec laquelle ils forment une espèce de gelée, comme l'amidine, l'inviine, l'simine.

FEGARITE, s. f., fegaritis; mot hybride, formé de l'arabe et d'une désinence grecque, forgé par Montgarny père, ponr désigner la gangrène de la bonche, suite de l'inflammation de cette partie.

FEINDRE, v. a., claudicare; se dit lors.

que le cheval boîte très-pen. FEINTE, adj.; se dit des prétendues maladies dont on se plaint avec l'inten-

tion de se sonstraire à une obligation quelconque, ou d'obtenir ce à quoi on n'a point droit.

FELURE, s. f., fissura; synonyme de fente.

FEMELLE, adj. et s. f., femineus; nom donné chez les animanx à celui qui concoit et porte les petits. Les botanistes appellent fleurs femelles celles qui sont dépourvues d'étamines, et qui n'ont qu'un on plusieurs pistils.

Féminin, adj., femininus; qui a rapport à la femme ; sexe féminin.

FEMME, s. f., femina, fæmina, femella, γυνή, γύναιξ, θηλυ; femelle de l'homme.

Fémoral, adj., femoralis; qui a rapport à la cnisse. Synonyme de crural. FÉMORO-CALCANIEN, adj. et s. m., fcmoro-calcaneus; nom donné par Chaus-

sier au muscle plantaire grêle. Fémoro-phalangien. Girard donne ce nom au muscle sublime ou perforé.

Fémoro-poplité, adj., femoro-popliteus ; nom donné par Chaussier anx artères

perforantes de la cuisse. Femoro-popliti tibial, adj. et s. m., femoro-popliti-tibialis; nom imposé an mus-

cle poplité par Chaussier. Femoro-préphalangien; nom donné par

Girard à l'extenseur antérieur du pied. Fémoro-prétibial, adj. et s. m., femoroprætibialis; nom donné par Chaussier à la portion du nerf crural qui s'étend du haut de la cuisse à la partie antérieure de la fambe.

Fémoro-tibial, adj., femoro-tibialis; qui a rapport an fémer et au tibia .- Articulation fémoro-tibiale; nom anatomique de l'articulation ginglymoïdale appelée par le volgaire genou.

Fémoro-tibial oblique ; l'abdnotenr de la jambe est ainsi désigné par Girard.

FEMER , s. m. , femur (ferre , porter); l'os de la cuisse, le plus long, le plus fort et le plus lourd de tons les os du corps, qui est conrbé en devant, et oblique de hant en bas et de dehors en dedaus.

FENERER, s. f., fenestra, buple, ban; nom donné par les anatomistes à deux onvertures de la caisse du tympan.-

ovale, située à la partie interne de la caisse, et faisant communiquer la caisse avec le vestibule. - ronde, fermée par nne membrane mince, et condnisant dans la rampe interne do limaçon.

FENÊTRE, adj., fenestratus; nom que les chirprgiens donnent anx emplâtres et aux compresses qui présentent des ouvertures plus ou moins larges. L'emplatre aggintinatif fenêtré sert à borner l'action de la potasse caustique dans l'application des fonticules. Les compresses fenêtrées, ou percées d'nne multitude de petits trous, sont employées tontes les fois qu'il faut empêcher la charpie de penetrer dans les cavités. Enduites de cérat, ces compresses s'opposent à l'agglutination de la charpie avec les bords des plaies et des ulcères, et rendent les pansemens plus faciles, plus prompts et plus doux.

Fenoull, s. m., anethum fæniculum; ombellifere qui croît dans le midi de l'Europe, dont on mange une variété, et dont les graines, qui sont excitantes, font partie des quatre semences chaudes

maieures.

FENTE, s. f., fissura; nem sous lequel les anatomistes désignent toute ouverture longue et étroite qui traverse l'épaisseur entière d'un os, ou qui sépare deux portions de parties molles. | Fracture fort étroite , qui n'a presque jamais lieu qu'aux os du crâne. Lorsque cette fracture est d'une excessive ténuité, on lui donne le nom de fente capillaire.

FENU-GREC, s. m., trigonella fænum græcum; plante légumineuse que les Egyptiens mangent, et dont les graines sont chargées d'un mucilage très-abondant, qui les faisait rechercher autrefois

comme émollientes.

FER, s. m., ferrum, σίδηρος: métal solide, d'un gris bleuatre, granuleux, un peu lamelleux, très-dur, ductile, trèsmalicable, magnétique, d'une odenr sensible lorsqu'on le frotte, très-sxidable et difficilement fusible. C'est un des métaux les plus abondamment répandus dans la nature. On l'emploie pen à l'état de pureté en médecine, quoique sa limaille ait été considérée comme tonique. | Bande de fer, portion de cercle. percée de trous nommes étampures, et destinée à préserver la corne de l'usure. On reconnaît dans le fer à cheval, la pince, la voûte, les branches et les éponges.

Fer-blanc; fer laminé, dont les deux surfaces sont couvertes d'étain, qui se

tronve à l'état d'alliage avec lui.

284

Fer chaud. V. Pyrosis. Fer tartarisé; ancien nom du tartrate

de potasse et de fer. Férine, adj., ferina; se dit d'une

toux sèche, opiniâtre et doulourense. FERMENT, s. m., fermentum, ζύμη; substance féculente, grisâtre, ferme et cassante, insoluble dans l'eau et l'alcool, dont on se sert pour exciter la fermentation , qui perd cette propriété quand on l'a traitée par l'eau chaude, et qui se sépare, sous la forme de flocous, de tous les sucs de fruits soumis à la fermentation vineuse. Les chimistes sont partagés sur la question de savoir si le ferment est identique partout, ou si la nature de ce principe varie dans des matières différentes, quoique tous conviennent qu'il renferme toujours une certaine quantité d'azote. | Les iatrochimistes ent donné le nom de fermens à des substances imaginaires auxquelles ils attribuaient la faculté de produire des maladies, en provoquant la fermentation des humeurs.

FERMENTATION , s. f. , fermentatio , ζύμωσις; mouvement intérieur qui se développe spontanément dans un mixte, et d'où résultent des corps qui n'existaient pas jusqu'alors .- alcoolique, spiritueuse, vineuse, celle dans laquelle il se développe de l'alcool; elle exige la présence du sucre, de l'eau et du ferment, ainsi qu'une température de 15 à 20 degrés. -acide, acéteuse, acétique, qui donne pour produit du vinaigre; elle exige une liqueur alcoolique étendue d'eau, la présence d'un ferment, et une température de 10 à 30 degrés.-colorante, qui donne naissance à une matière colorante. - panaire, composée des fermentations alcoolique et acide. - putride, ou putréfaction, qui fournit des produits plus ou moius infects .- saccharine , celle dans le cours de laquelle il se forme du sucre. Les humoristes chimistes attribuaient les maladies à une fermentation imaginaire des humeurs.

FERMENTER, v. a.; entrer en fermentation, éprouver la fermentation. Les corps organisés et leurs produits peuvent

seuls fermenter. FERMENTESCIBLE, adj., fermentationi obnoxius; qui est susceptible de fer-

menter. FERON, village près d'Avesnes qui possède une source d'eau minérale ferrugineuse acidule froide.

Ferrements, s. m. pl., ferramenta; nom que le vulgaire donne aux instrumens dont on se sert dans les accouchemens difficiles.

Ferrer, v. a., calceare; attacher un fer sous le pied d'un cheval au moyen de clous; ces clous doivent tous pénétrer însqu'à la même hanteur dans l'épaisseur

de la corue, et y être rivés. FERRIÈRES - BESCHET, paroisse à quatre lieues d'Alençon, où existe une source d'eau minerale froide, qu'on croit être

ferrugineuse. FERRO - CHYAZIQUE. V. CHYAZIQUE fer-

rurė. Ferro-cyanate. V. CHYAZATE ferrure.

Ferro-cyanique. V. CHYAZIQUE ferrure. Ferrugineux, adj., ferruginosus; qui contient du fer, ou qui tient de la nature de ce métal. Sel ferrugineux, eau minérale ferrugineuse.

FERTIER, s. m., malleus; espèce de marteau dont font usage les maréchaux pour forger et ajuster les fers.

Férule, s. f., ferula, νάρθηξ; geure de plantes de la pentandrie digyuie et de la famille des ombellifères, dont une espèce, originaire de Perse, fournit l'assa-fætida. On présume que la gomme ammoniaque est aussi donnée par une autre espèce.

Fesse, s. f., clunis, nates, plourds, πυγή; éminence paire, arrondie, située à la partie inférieure et postérieure du tronc, qui est constituée principalement par le muscle grand fessier, et par une couche plus ou moins épaisse de tissu cellulaire graisseux, placée entre ce muscle et la peau.

Fessier, adj. et s. m., glutæus; qui appartient à la fesse, qui en fait partie. - Artere fessière, ou iliaque posterieure. -Muscle grand fessier (sacro-femoral, Ch.); pair, large, épais et carré, éteudu depuis la partie postérieure de la lèvre exterue de la crête iliaque, une portion de la face externe de l'os des îles, le ligament sacro-iliaque postérieur, les inégalités de la face postérieure du sacrum, le pourtour de l'échancrure qui termine le canal sacré, et les parties latérales du coccyx, jusqu'à une empreinte raboteuse qui règne de la ligne âpre du fémur à la base du grand trochanter et à la partie supérieure de la cuisse. Il étend la cuisse en arrière, et relève le tronc sur elle .-Muscle moyen fessier (grand ilio-trochantérien, Ch.); pair, situé sous le précédent, inséré d'une part à la face externe de l'os des îles, entre les deux lignes courbes, à une espèce d'arcade aponé-

vrotique qui règne le long de la ligne

courbe inférieure, aux trois quarts antérieurs de la crête iliaque, et à la face interne de la portion de l'aponévrose fascia-lata qui descend de l'épine iliaque antérieure et supérieure . de l'autre à tont le bord supérieur du grand trochanter : il porte la cuisse en dehors, ou la fait tonrner snr elle-même. - Muscle petit fessier (petit ilio-trochantérien, Ch.); pair, situé sons le précédent, étendu de la ligne courbe inférieure de l'os coal, de la région antérieure de la crête iliaque, et de tont l'espace compris entre ces parties et le rebord de la cavité cotyloïde, à la région supérieure du grand trochanter : il est extenseur et abducteur de la cuisse.-Nerf fessier, grosse branche du lombo-sacré, qui sort par l'échancrure sciatique, au-dessus du muscle pyramidal. - Veine fessière; elle suit la même marche que l'artère.

Férine, adj., fætidus, δυσωδής, κακώδης; qui exhale une odeur forte et désa-

gréable. Fridité, s. f., fætiditas, δυσωδία; qualité propre à toutes les substances qui exhalent une odeur forte et désagréa-

ble. Synonyme de puanteur.
Fευ, s. m., ignis, πῦρ; matière en ignition. | Matière de la chaleur, ou calorique. | Chaleur plus forte qu'à Pordinaire qui se fait sentir dans quelque partie du corps, externe ou interne.

Feu persique. V. Zonn.
Feu potentiel; mauvaise expression par laguelle on a voulu désigner les substan-

ces canstiques, telles que les alcalis et les acides minéraux concentrés.

Feu sacré. V. ERYSIPÈLE.

Feu Saint-Antoine. V. ERYSIPÈLE. Feu sauvage, ignis sylvestris: éruption de peu de durée qui se manifeste au visage, principalement chez les enfans à

la mamelle. Feu volage. V. Feu sauvage.

FEULEX, s. f., folium; expansion membraneuse verte, horizontale, naissant de la tige des rameaux ou du collet de la racine. Les feuilles ont pour nasge d'àbsorber les gaz propres à la nutrition, et d'exbaler ceux qui lui sont devenus inutiles.

Feuille de figuier; assemblage de sillons rameux et profonds, creusés à la face interne de l'os pariétal, pour loger les divisions de l'artère méningée movenne.

Fauille de myrthe; espèce de stylet à l'extrémité duquel se trouve une plaque dont la forme est assez semblable à celle de la feuille qui lui a donné son nom. Cet instrument sert à enlever les corps gras et les croûtes qui recouvrent les bords des plaies, lorsqu'elles ne sont pas pansées avec propreté.

FEULLET, s. m.; troisième estomac des ruminans.

Fruns, ville sur la Loire, à onze lieues de Lyon, qui possède une sonrce d'eau froide qu'on croît acidule.

Feux au visage; nom vulgaire de toutes les éruptions qui ont lieu à la face.

Fàva, s. f.; maladie du palais du chevalu connue encore sous le nom de Lampas. — Germe de Fave, tache noire qu'on voit au septum dentaire externe, et qu'on a prise mal à propos pour la cavité de la dent incisive du cheval. On lui a donné ce nom probablement à canse de sa ressemblance avec la couleur du hile de la fève de maris.

fève de marais.

Fève, vicia faba; plante potagère de la diadelphie décandrie et de la famille des légumineuses, dont on mange les graines: la fàrine de celles-ci est nne des

quatre farines résolutives.

Fève de Saint-Ignace; fruit de l'ignatie amère, qui est d'une amertume violente, et contient de la strychnine. On l'a employé dans les paralysies et comme fébrifuge. Il entre dans les gouttes amè-

res.
Fêve de Tonha: légume ou gousse du coumarouna odorata, arbre de la Guiane,

dont on se sert pour parfumer le tabac. Franz, s. f., fibra, villus, f.; corps long et grêle, dont la disposition et les connexions produisent la trame de tous les êtres organisés. La fibre simple ou etémeniaire, admise par les anciens, est un être chimérique. Chaussier compte quatre espèces différentes de fibres, la compte de la compte de la compte partie espèces différentes de fibres, la buginée, la masculaire, charnue ou motrice, et la nerveuse ou pervale.

Fiereux, adj., fibrosus; qui est composé de fibres. - Organes fibreux, cenx qui sont formés par la fibre albuginée, comme les ligamens, les capsules articulaires, les tendons, les aponévroses, la sclérotique, la dure-mère, la tunique albuginée du testicule, la membrane externe de la rate, la tunique fibreuse du péricarde, etc .- Système fibreux, ensemble de tous les organes fibreux du corps animal. - Tissu fibreux, celui qui est produit par l'entrelacement des fibres albnginées. - Tissu fibreux accidental, celui qui se développe, par l'effet des maladies, dans divers organes, et auquel on rapporte les membranes fibreuses acci286

dentelles, les corps fibreux isolés, les productions fibreuses amorphes et irrégulières, et les dégénérations fibreuses des organes .- Fruit fibreux, celui dont le parenchyme est traversé par des filamens tenaces. - Racine fibreuse, celle qui est composée de nombreux filets allongés, distincts, simples et non ramifiés.

FIBRILLAIRE, adj., fibrillaris; qui a rapport aux fibrilles, qui se passe dans leur intérieur : contractilité fibrillaire , latente, insensible, synonyme de tonicité. FIBBILLE, s. f., fibrilla; petite fibre,

la plus déliée qu'on puisse apercevoir. FIBRINE, s. f., fibrina; principe immédiat des animaux ; substance solide , blanche, inodore, insipide, plus lourde que l'eau, sans action sur les couleurs bleues végétales, élastique quand elle est humide, dure et cassante quand elle est sèche, qui entre dans la composition du chyle et du sang, et qui forme en grande partie la chair musculaire des

FIBRINEUX, adj., fibrinosus; qui est composé de fibrine, qui présente les

animaux à sang rouge. caractères de la fibrine.

FIBRO-CARTILAGE, s. m., fibro-cartilago; qui participe de la nature de la fibre et de celle du cartilage. Nom donné à un tissu fibreux, dense, resistant, clastique, blanc, ferme, souple et flexible, qu'on rencontre, dans le fœtus, aux endroits où doivent exister la rotule et les os sésamoïdes, qui existe partout où se fait un frottement considérable d'un os ou d'un tendon contre le périoste, qui s'observe aussi dans certaines articulations, telles que celles du genou, de la clavicule, de la mâchoire, des vertèbres, etc.; enfin qui se développe accidentellement dans nos organes, par l'effet de certains états morbides.

Fibro-cartilagineux, adj., fibro-carti-laginosus; qui a rapport au fibro-carti-lage: tissu fibro-cartilagineux.

Fibro-muqueux, adj., fibro-mucosus; nom donné par Bichat aux membranes fibreuses adossées ou intimement unies à des membranes muqueuses, comme la pituitaire et celle de l'urêtre.

Fibro-séreux, adj., fibro-serosus; nom donné par Bichat aux membranes composées d'un feuillet fibreux et d'un antre séreux, qui sont intimement unis ensemble, comme la dure-mère et le péricarde.

FIBULATION. V. BOUCLEMENT. Fic, s. m. (ficus, figue); excroissanre, tantôt vasculeuse, molle et rougeatre, tantôt fibreuse, solide, et quelquefois squirreuse ou cartilagineuse, dont le pédicule est étroit, et le sommet granuleux et renflé. Les fics surviennent ordinairement aux paupières, au menton, à la langue ; ceux des organes génitaux et de l'anus dépendent presque toujours de l'affection syphilitique, et, agglomérés entre eux, ils forment des masses charnues, bourgeonnées, d'où s'écoule une humeur âcre et fétide. Excroissance également rougeâtre, quelquefois dure et squirreuse, qui se developpe sur diverses parties du corps du cheval et de l'ane. On appelle aussi de ce nom uuc maladie qui attaque la four-

chette et la sole charnue, Ficaibe, s. f., ranunculus ficaria, L.; espèce de renoncule, dont on a fait depuis peu un genre à part, et qui abonde dans les bois et les prés. Sa racine, qui a une saveur âcre, un peu amère et désagréable, produit la tuméfaction et même la vesication, quand on l'applique pilée sur la peau. On l'employait autre-

fois comme stimulant.

Fiel, s. m., fel, χολή; synonyme de bile, employé surtout lorsqu'il est question de la bile des animanx. - Vésicule du fiel ou cholécyste.

Fiel de terre ; nom populaire de la fumeterre et de la petite centaurée.

Fiel de verre ; mélange de plusieurs sels calcaires, de sulfațe de potasse, d'hydrochlorate de soude et d'autres uhstances, qui surnage le verre pendant la

vitrification. FIÈVEE, s. f., febris, πυρετός; considérée dans ses symptomes, la fièvre est une série de phénomènes morbides qui semblent envahir tout l'organisme, et ne pas dépendre de l'affection d'une seule partie du corps. Considérée dans sa canse prochainc, c'est, selon l'auteur que l'on consulte, 1° un effet de la surabondance ou d'une altération dù sang, de la bile ou de la pituite ; 2º d'une fermentation du sang ou des bumeurs ; 50 d'un spasme des petits vaisseaux de la périphérie ; 4º de l'asthénie générale, qui donne lieu à une réaction de tout l'organisme; 5° d'une exaltatior, des propriétés vitales dans tout l'organisme; 60 enfin, soit d'une irritation des solides, plus particulièrement marquée dans quelques-uns d'eux, soit de l'adynamie ou de l'ataxie du système nerveux. Broussais dit que la fièvre n'est jamais que le résultat d'une irritation du cœur, primitiveou sympathique. Adopter cette définition, c'est rendre le mot fièvre synonyme d'accélération prolongée des battemens du cœur et des pulsations arterielles. Nous pensons que si l'on voulait s'élever à une idée générale et abstraite de la fièvre, ce qui n'est nullement nécessaire, il faudrait la définir nn état morbide du corps humain, dans lequel l'irritation d'un ou de plusieurs organes accroît le mouvement vital de certaines parties, et ralentit celui de quelques autres. On nous objectera que cette définition convient également aux inflammations avec symptomes sympathiques : c'est précisément à cause de cela qu'elle nous paraît préférable à toutes celles qu'on a données jusqu'ici. Si l'on bornaît le mot fièvre à désigner le rapport sympathique morbide entre un organe irrité et le cœur, ce serait donner presque unc existence individuelle à une simple relation. Les fièvres ont été divisées en essentielles et symptomatiques. Sauvages paraît être le premier qui ait attaque cette distinction, car il prétendait que toutes les fièvres étaient symptomatiques. Cependant, jusque dans ces derniers temps, on a entendu par fièvre essentielle celle qui paraît ne dépendre ni d'une inflammation, ni d'une névrose, ni d'une hémorrhagie, ni d'une lésion organique, ou qui, si elle accompagne l'un ou l'autre de ces états morbides, n'en est pas l'effet nécessaire, le symptôme inévitable. Les fièvres symptomatiques étaient celles qui dépendaient évidemment d'une irritation ou inflammation reconnue locale. Broussais pense que les fièvres ne sont jamais essentielles, et que celles que les auteurs ont appelées ainsi se rapportent toutes à la gastro-entérite. On s'accorde généralement aujourd'hui à regarder toutes les fièvres comme étant dues à une irritation locale, plus ou moins étendue. Si la faiblesse précède quelquefois cette irritation, l'accompagne dans un autre organe ou la suit, l'irritation est la seule source des symptômes de réaction, ct la source première des symptômes qui semblent annoncer la faiblesse. Dans l'état actuel de la science, il nous semble qu'une fièvre simple est celle dont tous les symptômes proviennent de l'irritation d'un senl organe; une fièvre compliquée, celle qui provient de l'irritation de plusieurs organes ; une fièvre essentielle, celle dans laquelle il semble ne pas exister d'irritation locale à laquelle on puisse attribuer la production des phé-

nomènes fébriles, quand on n'y regarde pas d'assez près; une fièvre symptomatique, celle dans laquelle l'irritation locale est tellement manifeste qu'on ne peut la méconnaître; une fièvre primitive, celle dans laquelle l'irritation locale, qui met en jen les sympathies, est primitive; une fièvre secondaire, celle dans laquelle l'irritation, qui met en jeu les sympathies, est elle-même l'effet sympathique d'une autre irritation. Les fièvres, considérées sous le rapport du type, sont continues, quand leurs symptômes sc succèdent et marchent sans interruption complète pendant tout le cours de la maladie; intermittentes, lorsqu'elles se manifestent sous forme d'accès, qui reviennent chaque jour, tous les deux ou tous les trois jours, ou même plus rarement; remittentes, quand elles sont continues, avec des exacerbations, précédées de frissons, revenant chaque jour, tous les deux ou trois jours, et même plus rarement; anomales ou atypiques irrégulières, quand elles n'ont pas de marche ni de type déterminé. Pinel a divisé les fievres essentielles en angioténiques, ou produites par la tension, l'irritation des tuniques des vaisseaux; meningo - gastriques, ou dues à l'irritation des membranes de l'estomac et des organes voisins ; adéno-méningées, ou provenant de l'irritation mêlée de faiblesse de ces mêmes membranes; adynamiques, ou produites par l'affaiblissement dn ton des organes; ataxiques , ou dues à la perversion , à une atteinte profonde portée au système nerveux; adéno-nerveuse, ou provenant de l'affection des glandes, c'est-a-dire des ganglions lymphatiques et du système nerveux. Telles sont les fièvres que Broussais rapporte à la gastro-entérite simple ou compliquée. Nous pensons, et l'on penche généralement à penser actuellement, que la première de ces fièvres, aussi appelée inflammatoire ou synoque, n'est qu'une irritation légère d'un des points de la membrane muqueuse digestive ou respiratoire, de la pean, de l'encéphale, du poumon, de l'utérus, d'une membrane synoviale, ou d'un poiut du système musculaire, ensin d'une ou de plusieurs parties du corps; que la seconde, aussi appelée gastrique ou bilicuse, n'est qu'une gastrite, une gastroentérite ou une gastro-hépatite; que la troisième, aussi appelée muqueuse ou pituitaire, n'est qu'une gastro-entérite avec surcroît marqué de sécrétion muqueuse, et assez souvent irritation de

288

l'encéphale; que la quatrième, aussi appelée asthénique ou putride, est tantôt une violente gastro-entérite, et tantôt tout autre inflammation très - intense d'un organe important, selon qu'il y a ou qu'il n'y a pas ce qu'on appelait autrefois des signes de putridité, c'est-à-dire des évacuations fétides ; que la cinquième, aussi appelée nerveuse, typhode, maligne, est une irritation de l'encephale, souvent secondaire d'une gastro-entérite ou de toute autre inflammation : enfin que la sixième, aussi appelée pestilentielle, loimique et peste, n'est que la cinquième à un très-haut degre d'intensité, que caractérisent des bubons et des charbons , sinon dans tous les cas , au moins dans la plupart. Les fièvres intermittentes ont été divisées en bénignes et en pernicicuses, les premières ne faisant pas courir de danger prochain aux malades qui en sont affectés, les secondes menacant immédiatement leur vie. Les unes et les autres nous paraissent, ainsi qu'à Pinel, n'être point d'une autre nature que les fièvres continues. Les pernicieuses ont ceci de particulier, que l'irritation s'étend promptement au cerveau, détermine le coma ou les convulsions, et la mort au troisième ou quatrième accès.

Fièvre d'accès ; synonyme de fièvre périodique intermittente ou rémittente. Fièvre adeno - meningee. V. ADENO - MÉ-

NINGÉE. Fièvre adéno-nerveuse. V. Adéno-ner-

Fièvre adynamique. V. ADYNAMIQUE.

Fièvre aigue, febris acuta; fièvre qui ne dépasse pas trois sextenaires.

Fierre algide. V. ALGIDE. Fièvre américaine; synonyme de fièvre

jaune. V. JAUNE. Fièvre d'amour, febris amatoria; synonyme de fièvre muqueuse des filles con-

trariées dans leurs inclinations. Fiévre amphimérine. V. Amphimerine.

Fièvre angineuse, febris anginosa; nom donné jadis à l'angine avec symptômes sympathiques.

Fièvre angioténique. V. Angioténique. Fièvre annuelle, febris annua; fièvre qui revient tous les ans.

Fièvre anomale, febris anomalis; fièvre dont la marche et le type sont irrégu-

Fièvre aphonique, febris aphonica; fièvre pernicieuse avec aphonie pendant les accès.

Fièvre apoplectique, febris apoplectica;

fièvre pernicieuse avec symptômes apoplectiques pendant les accès.

Fièvre ardente, causus; nom donné jadis à la gastrite intense, que dans les derniers temps on appelait fièvre gastroinflammatoire.

Fièvre arthritique, febris arthritica: fièvre causée par la goutte, ou fièvre pernicieuse avec vives douleurs des articu-

lations pendant les accès. Fièvre artificielle, febris arte promota; mouvement fébrile excité par l'usage interne ou externe des agens thérapeutiques stimulans. On l'a crue un grand remède dans les maladies chroniques ; elle est le plus souvent funeste aux sujets chez lesquels on la provoque. C'est presque

toujours une gastro-entérite, ce qui en explique le danger. Fièvre asthénique, febris asthenica; fiè. vre que l'on supposait occasionée par la

faiblessc. Fièvre asthmatique; fièvre pernicieuse, caractérisée par des symptômes d'asthme

ou spasme. Fièvre ataxique. V. ATAXIOUE. Fièvre ataxo-adynamique, febris atacto-

advnamica; fièvre dans laquelle on distingue des symptômes d'adynamie et d'ataxie. Fievre atypique. V. ATYPIQUE.

Fièvre automnale. V. AUTOMNAL. Fièvre asode ou azode, V. Asope. Fièvre de la Barbade; synonyme de

fièvre jaune. Fièvre bénigne. V. Bénin.

Fièvre bilieuse. V. BILIEUX. Fièvre blanche, febris alba; synonyme de chlorose avec fièvre bectique.

Fièvre bulleuse, febris bullosa; nom donné jadis au pemphigus. Fièvre des camps , febris castrensis ; sy-

nonyme de typhus. Pièvre cardialgique, febris cardialgica; fièvre pernicieuse, avec cardialgie pen-

dant les accès. Fièvre catarrhale : synonyme de fièvre muqueuse.

Fiévre céphalalgique, febris cephalalgiea; fièvre pernicieuse, avec douleur

intense de tête. | Céphalalgie intermit-Fièvre cérébrale. Pinel appelle ainsi une variété de la fièvre ataxique dans

laquelle les symptômes d'excitation sont très - intenses. C'est une arachnoïdite, souvent compliquée de gastro-entérite.

Fièvre chaude; nom donné par les personnes étrangères à la médecine à toute

fièvre avec délire.

Fièvre cholérique, febris cholerica; fièvre perniciense, avec vomissemens et

diarrhée pendant les accès.
Fièvre chronique, febris chronica; fiè-

rre qui se prolonge au delà de cinq ou six septénaires. Fièvre colliquative, febris colliquativa;

Fièvre colliquative, febris colliquativa; fièvre caractérisée par un amaigrissement prompt, d'abondantes évacuations, et

la chute rapide des forces.

Fièvre comateuse, febris comatosa, synonyme de fièvre apoplectique.

Fébre contagiouse, febrs contagious ; febre qui se communique par le contact, selon certains auteurs, ou qui se propage par le contact et par l'altèration de l'air, ou par cette dernière causse senlement, selon d'autres. Les principales fievres contagieuses, selon une opiion généralement adoptée, mais fortement attaquee, sont la peste, le typhus et la fébre jounce.

Fièvre continente, febris continens; fièvre continue sans exacerbation. On peut affirmer qu'elle n'a jamais été observée.

Fièvre continue. V. Continu.
Fièvre convulsive, febris convulsiva;
fièvre continue, rémittente ou intermittente, caractérisée par des mouvemens
convulsifs.

Fièvre décimale, febris decimana; fièvre qui revient chaque dixième jour. Fièvre délirante, febris cum delirio; fièvre pernicieuse, caractérisée par le dé-

lire dans les accès.
Fièvre demi-tierce : synonyme de fièvre

hémitritée.
Fièvre dépuratoire, febris depuratoria;
fièvre à laquelle en attribuait jadis la
propriété de dépurer le sang, ou qui
annonçait que cette prétendue dépura-

tion avait lieu. Fièvre diaire, febris diaria. V. Ephi-

Fièvre diaphorétique, febris diaphoretica; fièvre pernicieuse, avec sueurs excessivement ahondantes dans les accès. Fièvre digestive; accèlération du mou-

vement circulatoire durant la digestion gastro-dnodénale.

Fiévre double ou doublée ; qui a un double accès dans un temps donné.

Fierre double-quarte; fièvre dont l'accès revient deux jours de suite, et manque le troisième jour, l'accès du premier ressemblant à celui du quatrième, et celui du deuxième à celui du cinquième.

Fièvre double quotidienne; fièvre dont l'accès revient deux fois chaque jour, à des heures correspondantes. Fièvre double-tierce; fièvre dont l'accès revient tous les jours, le premier correspondant an troisième, le deuxième au quatrième, et ainsi de snite.

Fièvre duodécimale, febris duodecimana; fièvre dont l'accès revient chaque donzième jour. Les exemples en sont excessivement rares, si même on l'a observée.

Fièvre dysentérique, febris dysenterica; fièvre pernicieuse, caractérisée par les signes de la dysenterie, c'est-à-dire des déjections sangninolentes avec vives coliques.

Fièvre clode. V. ELODE.

Fievre endemique. V. Endemique.

Fièvre entéro-mésentérique; nom donné par Petit à la gastro - entérite aigué des sujets affectés d'une entéro-mésentérite chronique, maladie dont il méconnaît entièrement la nature.

Fièvre épacmastique. V. EPACMASTIQUE. Fièvre éphémère. V. EPHÉMÈRE. Fièvre épidémique. V. EPIDÉMIQUE.

Fièvre épileptique, febris epileptica; fièvre pernicieuse, avec symptômes d'é-

pilepsie pendant les accès.

Fièvre érotique; fièvre chronique causée par une inclination contrariée, un

amour malheureux.
Fièvre erratique, febris erratica; fièvre
dont les accès ne sont pas réguliers dans

l'époque de leur retour.

Fièvre éruptive; synonyme de phlegmasie aiguë de la peau avec accéléra-

tion de la circulation.

Fièvre érysipélateuse; synonyme d'érysipèle.

Fiévre essentielle. V. FIRVRE.

Fièvre étique; barbarisme qu'on a fait synonyme de fièvre hectique. Fièvre exanthématique, febris exanthe-

matica; synonyme de phlegmasie aigue de la peau avec accélération de la circulation.

Fièvre gangréneuse, febris gangrænosa; fièvre pernicieuse avec gangrène des membres ou des organes génitaux.

Fièvre gastrique. V. GASTRIQUE. Fièvre gastro-adynamique. V. GASTRO-

ADYNAMIQUE.

Fièvre gastro-angioténique. V. GastroAngioténique.

Fièvre hebdomadaire, febris septimana; fièvre qui revient chaque septième jour. Fièvre hectique. V. Hectique.

Fievre liemitritée. V. HEMITRITE.

Fièvre hémoptoique, febris licmoptoica; hémoptysie périodique régulière, mal à propos rangée parmi les fièvres.

Fièrre hépatalgique ou hépatique ; fievre pernicieuse, avec vive douleur dans

l'hypochondre droit.

Fièvre homotone. V. HOMOTONE. Fièvre hongroise ou de Hongrie, febris hungarica; typhus endémique de la Hon-

grie. Fièvre d'hôpital, febris nosocomialis; typhus qui se développe à l'occasion de

l'encombrement des hôpitaux. Fièvre horrifique, febris horrifica; fièvre pernicieuse, caractérisée par un fris-

son violent et prolongé.

Fièvre humorale , febris humoralis ; fièvre causée par un trouble quelconque des humeurs, selon les anciennes théories. Fiévre hydrocéphalique; synonyme d'hy-

droce phale aigue.

Fièvre hydrophobique, febris hydrophobica; fievre pernicieuse, avec horreur des liquides.

Fièvre hystérique ; fièvre qui survient chez une femme hystérique. | Hystérie

intermittente régulière. Fièvre ictérique ; fièvre dont les accès sont accompagnés d'un ictère passager. Fierre idiopathique. V. IDIOPATHIQUE.

Fièvre inflammatoire. V. FIÈVEE. Fiévre insidicuse : fièvre qui d'abord semble sans danger, puis revêt subite-

ment un caractère frappant de gravité. Fièvre intercurrente febris intercurrens; fièvre qui se manifeste sous l'influence de la saison actuelle.

Fièvre intermittente. V. FIÈVEE.

Fièvre irrégulière. V. Fièvre. Fièvre jaune, febris flava; gastro-hé-

patite promptement mortelle des pays chauds, le plus ordinairement avec ictère, qui, quelquefois, ne survient qu'après la mort.

Fièvre lactée, de lait, ou laiteuse, febris lactea; accélération de la circulation qui se développe à l'occasion de la sécrétion du lait, peu après l'accouchement.

Fièvre larvée; inflammation, névrose, hémorrhagie intermittente, que l'on prétend être une fièvre parce qu'elle n'est pas continue.

Fiévre nerveuse, fièvre lente d'Huxham, febris lenta nervosa: irritation cérébrale prolongée, qui, pour s'annoncer par des symptômes peu frappans, n'en est pas moins redoutable. Fièvre lenticulaire, febris lenticularis;

synonyme de typhus pétéchial.

Fievre lethargique. V. Lethargir. Fievre lipyrienne. V. Lipyrie.

Fierre lochiale . febris lochialis : accé-

lération de la circulation qui s'établit à l'occasion de l'écoulement des lochies. Fièvre lymphatique; synonyme de fièvre muqueuse.

Fièvre lyngode, V. Lyngode. Fièvre maligne, febris maligna; fièvre

avec symptômes cérébraux nerveux ; fièvre qui d'abord semble bénigne, puis menace la vie du malade; irritation cérébrale qui survient primitivement, ou dans le cours d'une autre irritation, et donne lieu à l'accélération ou au ralentissement du mouvement circulatoire. Fièvre matelote; synonyme de fièvre

jaune. Fièvre méningo-gastrique. V. Fièvre.

Fièvre mesentérique; synonyme de fiévre muqueuse. Fièvre miliaire, febris miliaria; fièvre

avec éruption miliaire. | Miliaire. Fièvre de la moisson ; synonyme de fiè-

vre bilieuse.

Fièvre morbilleuse, febris morbillosa; synonyme de rougeole.

Fièvre muqueuse. V. Fièvee.

Fièvre néphrétique, febris nephretica; fièvre pernicieuse, avec vives douleurs dans la région lombaire durant les accès. Fièvre nerveuse. V. FIÈVEE.

Fièvre nonane, febris nonana; fièvre dont l'accès revient chaque neuvième jour.

Fièvre nosocomiale, febris nosocomialis; synonyme de typhus des hôpitaux. Fièvre octane, febris octana; fièvre dont

l'accès revient chaque huitième jour. Fièvre ortice; synonyme d'urticaire.

Fièvre paracmastique. V. Paracmasti-Fièvre périodique, febris periodica; fiè-

vre rémittente ou intermittente. Fièvre péripneumonique, febris peripneumonica; synonyme de péripneumonie. | Fièvre pernicieuse, avec douleur de côte, toux et vomissement de sang dans les accès.

Fièvre pernicieuse. V. Fièvas. Fièvre pestilentielle. V. PESTE.

Fièvre pétéchiale; synonyme de typhus avec pétéchies.

Fierre phricode. V. PHRICODE. Fièvre pituiteuse; synonyme de fièvre muqueuse.

Fièvre pleurétique ; synonyme de plesrésie. | Fievre pernicieuse, avec douleur de côté, toux, pendant les accès.

Fievre pourprée, febris purpurata; fièvre avec taches pourprées sur la peau.

Pourpre. Fièvre des prisons, febris carcerum; 55 nonyme de typhus carceraire. | Fièvre qui se développe sons l'influence de l'encombrement, de la malpropreté, de la tristesse et de la mauvaise nourriture des prisonniers détenus.

Fièvre puerpérale, febris puerperalis; nom donné à presque toutes les maladies des femmes en conches, mais sur-

tout à la péritonite.

Fiévre puliculaire, febris pulicularis; fièrre dans le cours de laquelle la peau se convre de taches analogues aux morsures de puces. Synonyme de typhus pétéchial.

Fièrre puncticulaire, febris puncticularis; synonyme de typhus pétéchial. Fièrre putride. V. Fièvee.

Fièvre quarte, febris quartana; fièvre

dont l'accès revient chaque quatrième jour. Fièvre quarte doublée, febris quartana

duplicata; fièvre dans laquelle deux accès reviennent chaque quatrième jour. Fièvre quarte triplée, febris quartana triplea; fièvre dans laquelle trois accès

reviennent chaque quatrième jour.

Fièvre querquère. V. Quenquère.

Fièvre quintane, febris quintana; fièvre dont l'accès revient le cinquième iour.

Fièvre quotidienne, febris quotidiana; fièvre dont l'accès revieut chaque jour. Fièvre quotidienne doublée, febris quotidiana duplen; fièvre dont les accès sont

au nombre de deux chaque jour. Fièvre régulière. V. Fièvie.

Fièvre rémittente. V. Fièvre. Fièvrerhumatismale; synonyme de rhumatisme, avec accélération de la cir-

culation. | Fièvre muquense.
Fièvre rouge, febris rubra; synonyme

de scarlatine.

Fièvre sanguine, febris sanguinea; synonyme de fièvre inflammatoire.

Fièvre scarlatine; synonyme de scarlatine. Fièvre scorbutique, febris scorbutica;

fièvre qui survient chez un scorbutique.

Fièvre septane, febris septenaria; fièvre dont l'accès revient chaque septième jour.

Fièvre sextane, febris sextana; fièvre dont l'accès revient chaque sixième jour. Fièvre de Siam; synonyme de fièvre

Fievre simple, febris simplex. V. Fièvne. Fievre singultueuse, febris singultuosa; fièvre pernicieuse avec hoquet dans les accès. Fièvre soporeuse, febris soporosa : synonyme de fièvre apoplectique.

Fièvre sporadique. V. Spobadique. Fièvre stationnaire. V. Fièvre.

Fièvre stationnaire. V. Fievas. Fièvre stercorale, febris stercoralis; nom ridicule donné à l'accélération du

nom ridicule donné à l'accélération du pouls avec chaleur de la peau, occasionée par la constipation.

Fièvre sthénique, febris sthenica; fièvre produite par un excès de stimulus, un surcroît d'action vitale.

Fièvre stomachique, febris stomacalis; synonyme de fièvre gastrique. | Gastrite. | Accelération du pouls et chaleur de la peau, causées par le travail de la digestion.

Fièvre sabintrante, febris subintrans; fièvre dans laquelle un accès est à peine fini que le suivant commence.

Fièrre sudatoire, febris sudatoria; fièvre pernicieuse, avec sueur abondante. Fièvre symptomatique. V. Fièvre.

Fièvre syncopale, febris syncopalis; fièvre pernicieuse, dont le principal symptôme consiste en une ou plusieurs syncopes prolongées.

Fièvre synoque. V. Synoque.

Fièrre syphilitique, febris syphilitique, On a donné ce nom aux lêveres dont sont affectés les sujets qui ont la syphilis, on qui l'ont eu depuis peu, quand on présumait ou suppossit une l'aison entre la syphilis s'osche co up résente et la fièvre. Fièrre tabide; synonyme de fièrre hectique.

Fièvre tétartophie. V. TETARTOFRIE. Fièvre tierce, febris tertiana; fièvre intermittente ou rémittente dont les accès

reviennent chaque troisième jour.

Fièvre tierce doublée, febris tertiana duplicata; fièvre dont les accès sont dou-

bles chaque troisième jour. Fièvre tonique, febris tonica; synony-

me de fièvre sthénique. Fièvre toxique; synonyme de fièvre

Fièvre tragique, febris tragica; fièvre dans laquelle le malade déclame, agitè par le delire.

Fièvre traumatique. V. TRAUMATIQUE. Fièvre tritaophie. V. TRITEOPHIE.

Fièvre tritæophie. V. TRITÆOPHIE. Fièvre tropicale, febris tropicalis; sy-

nonyme de fièrre jaune.

Fièrre typhode. V. Typhode et Typhus.

Fièrre utérine, febris uterina: fièvre produite par l'irritation de l'uterns.

Métrite.

Fièvre des vaisseaux, febris nautica;
synonyme de typhus des vaisseaux.

292 FILI

Fievre varioleuse, febris variolosa. V.

VARIOLE.

Fievre vermineuse, febris verminosa;

fièvre que l'on suppose être due à la présence de vers dans le canal digestif, on pendant laquelle le malade rend des vers

par la bouche ou par l'anus. Fièvre vernale, febris vernalis; fièvre

de printemps.

Fièvre vésicatoire, febris vesicatoria;

synonyme de pemphigus.
FIEVREUX, adj., febriens, febricosus;
qui occasione ou qui a la fièvre.

Ficur, s. f., carica, σύπου; enveloppe channue et pyriforme, rempfie d'une pulpe dans laquelle plongent les graines du figuier, feus carica, L., abre de la monoècie triandrie et de la famille des urticees, qui est originaire de l'Asie, ruticees, qui est originaire de l'Asie, l'Edrope. Les figues sont un aliment salubre et très-nourrissant; leur décoction est émolliente. On les emploie quelquefois en cataplasmes.

Figure, s. f., figura, figuratio, χῆμα; rapport des surfaces qui terminent ou environnent un corps. | Synonyme de face ou visage, dans le langage ordinaire.

FILAIRE, s. f., filaria; genre de vers intestinaux, auquel on rapporte le ver de Médine ou de Guinée. Tous ont un corps cylindrique, filiforme, lisse, très-long, élastique, presque, égal partout, et ter-

mine par une petite bouche orbiculaire. FILLMENT, s. m., filament cellulaire, nonyme de fibrille: filament cellulaire, norveau. | Partie delice de l'étamine, qui supporte l'anthère. | Filamens voltigeans; corpuscules lègers, immobiles, que l'on se figure être placés au-devant de l'œil, surtout quand on est au soleil, ou lorsqu'on sort d'un endroit qu'il éclaire, sans pourtant l'avoir fixé: ce n'est point une maladie. | Filamens, filets muqueux que dépose l'urine d'apprendent de l'est point une maladie.

Filet, s. m.; mot pris en deux sens différens, 1º comme équivalent de frein : filet de la langue, des lèvres, du prépue, V. Frein; 2º comme synonyme de filament : filet des étamines. V. Filament.

Filitorius, adj., fülifarmis (filus, fil), forma, forme); qui a la forme d'un fil.— Papilles füliformes, petits cones trèsminces qui hérissent le devant de la langue, paraissent produits par l'épanouissement des filets du nerf ingual, et sont entonrés d'un réseau vasculaire très-apparent.

FILIPENDULE, s. f., spiræa filipendula; jolie plante de l'icosandrie pentagynie et de la famille des rosacées, très-commnne en Europe, et qui jouit d'une certaine astringence, mais à laquelle l'empirisme accorde une fonle de propriétés médicinales illusoires.

FILON, s. m.; nom donné par les minéralogistes à des masses de substance minérales formant un solide généralment assez plane, c'est-à-dire très-étenda en deux sens, qui traversent le plus sovvent les couches du terrain dans leque elles sont situées, et qui renferment des minéranx différens de ceux qui constituent ce terrain.

FILTRATION, s. f., filtratio; opération qui consiste à débarrasser un liquide des parties solides qui en troublent la transparence, et qui sont trop légères pour ponvoir se précipiter.

FILTRE, s. m., filtrum; matière poreuse, t elle que du sable, une pierre tendre, du charbon de bois pulvérisé, du verre pilé, une étoffe de laine ou de toile, un feutre léger, du papier mouillé, etc., à travers laquelle on fait passer un liquide qu'on se propose d'éclaircir.

FILTRER, v. a., filtrare; passer à travers un filtre.

Fioux, s. f., phiola, with n petite bouteille de verre peu épais et à col long, dans laquelle les pharmaciens introduisent les préparations magistrales liquides, et les chimistes font diverses opérations à la température de l'eau bouillante.

FIRMIN (Saint-), village du Dauphiné qui possède des eaux minérales réputées sulfureuses.

Fissiculation, s. f. (fissiculare, découper, ouvrir); not actuellement inusité, dont on s'est autrefois servi pour dèsigner les incisions faites avec le scalpel.

Fissure, s. f., fissura, payn (findere, fendre); ouverture étroite qu'on observe sur quelques os. | Solution de continuité étroite, allongée et peu profonde, qui se manifeste au ponrtour des ouvertures extérieures des membranes mnqueuses. Fracture étroite aux os du crâne. | Sorte de gerçure que l'on observe sur les mains dures et calleuses de certains ouvriers. Petite ulcération fendillée qui se manifeste chez les jeunes enfans, à la suite du contact des matières fécales et de l'urine avec la peau fine et délicate des cuisses, des fesses et des organes génitaux. | Fente plus ou moins profonde qui survient aux parties génitales et anx environs de l'anus, chez les sujets affectés de syphilis. Cette dernière a reçu le nom spécial de rhagade.

Fissure de Glaser. V. Scissure de Gla-

FISTURE, s. f., fistula, σύρεγξ; solution de continuité plus ou moius sinueuse et profoude, entretenne par nue altération locale et permauente des tissus vivans. Revêtues à leur face interne d'une membrane muqueuse normale, d'autant mienx organisée qu'elle est plus ancienne, et entreteuues par un éconlement continuel de pus, de sérosité, par le passage de l'air ou par la déviation de quelquesnns des produits des sécrétions, les fistules sout appelées borgnes ou incomplétes lorsqu'elles n'out qu'une ouverture, et complètes lorsqu'elles s'onvrent, d'une part, dans une cavité intérieure, de l'autre, à la surface du corps. Les fistules incomplètes sont internes on externes, suivant que leur orifice communique avec une cavité sérense ou muqueuse uatnrelle, on qu'elle est béante au dehors. Les fistules incomplètes exterues sont entreteuues par la carie ou la uécrose des os, par des corps étrangers arrêtés daus les parties vivantes, par des foyers purulens dont les parois ecartées ne peuvent se réunir. Les fistules incomplètes internes ne tardent pas, en général, à devenir complètes, parce que les matières qui s'échappent des cavités dans lesquelles elles s'ouvrent, teudent coustamment à se porter à l'extérieur, et déterminent bientôt l'ulcération des tégumeus. On a donné à ces fistules des noms différens, suivant les substauces qu'elles laissent échapper, et les organes qui en sont le siège. Ainsi l'on nomme fistules aériennes, biliaires, lacrymales, salivaires, stercorales, synoviales, urinaires, celles qui livrent passage à l'air , à la bile , aux larmes, à la salive, aux matières fécales, à la synovie, à l'uriue, et qui par conséquent out leur source dans la perforation des appareils chargés de conduire, de retenir, ou de sécréter ces substauces.

FISTULEUX, adj., fistulosus; qui est relatif aux fistules: trajet fistuleux, ulcère

fistuleux.

Fixition, s. f., fixatio, fixio, πτέις, πηίωτης; opération par laquelle on combine un corps gazeux avec uu corps solide.

Fire, adj., fixus; qui n'est point volatilisable par le feu, ou du moins par le degré de chaleur qu'il est en notre ponvoir d'exciter.

Fixe, adi., stabilitus; se dit, en chi-

mie, de tontes les suistauces gazeuses qui out pris la forme solide.—Air fixé, nom douné par Black à l'acide carbouique.—Nitre fixé par le charbon, nitre fixé par lui-même. V. NITER.

Fixex, nom d'une source minérale saline de la Bavière dont les eaux se rapprochent de celles de Seltz pour la com-

position.

Fixer, v. a., fixare; empêcher un corps volatil de se sublimer ou de se volatiliser au feu; combiuer un corps gazeux avec un autre corps solide, ce qui lui fait perfore sa première forme.

Fixin, village près de Dijon où existe une source dont l'eau est chargée d'un

sel maguésieu.

Fixité, s. f., fixitas; propriété qu'ont certains corps de résister à l'action du feu, qui ne peut les volatiliser.

FLEMELATION, S. I., flabellatio (flabellare, agiter l'air); opération recommandee par Paré, et qui couste à rafrachir les membres fracturés, ainsi que les appareils qui les enveloppent, en renouvelant l'air autour d'eux, soit par l'agitation de ce fluide, soit par le déplacement et le soulèvement souveut réitérès des parties affectées.

FLACCIDITÉ, s. f., flacciditas (flaccidus, mou); ètat de mollesse, d'affaissement des tissus organiques.

FLAMBOISE. V. FEU volage.

FLAMME, S. f., flammal, flammula, ρλέζ, ρλοηρός; legère arcôle lumineuse, ardente et colorce diversement, qui s'é-lève à la surface des corps qu'on brûle. Elle doit naissance à l'iguition des vapeurs qui se dégagent de ces corps, chaufées jusqu'au point de devenir luminen-fées jusqu'au point de devenir luminen-

Flamme ou flammette, flamma, flammula, fossorium philobotorum; instrument de chirurgie qui consiste daus ume botte de mettal d'os échappe avec force une lame trauchante qu'un ressort met en mouvement. Une bascule saillante au dehors sert de détente, et suivant que l'on place le point d'appui plus ou moins haut, la lame fait en sortant une saille plus ou moins considérable. Cet instrument, très-répandu en Allemagoe et dans d'autres parties de l'Europe, est peu employé en France.

Flamme vitale, flamma vitalis, βιολύχνιον; chaleur vitale native, ou prin-

cipe vital.

FLANC, s. m., ilion, partie de la région latérale du corps qui s'étend depnis la crète iliaque jusqu'anx fausses 294

côtes. | Région dn corps du cheval située entre les côtes, les reins et les hanches .- Battre du flane, flanc cousu, cordé, retroussé, altéré, etc.

FLATURUX, adj., flatuosus (flatus, vent); qui cause ou qui rend des vents, qui est caractérisé par des vents : alimens flatucux, sujet flatueux, asthme flatueux.

FLATULENCE, s. f., flatulentia (flatus, vent); émission de gaz par la bouche ou par l'anus ; accumulation de gaz intes-

FLATUOSITÉ, s. f., flatuositas. V. FLA-

Fléchisseur, adj. et s. m., flexor; nom donné aux muscles qui ont pour usage de ployer certaines parties du corps.

Fléchisseur commun (court) des orteils, flexor communis brevis digitorum pedis; muscle (calcanéo-sous-phalanginien commun, Ch.) pair, allongé et aplati de la plante du pied, où il s'étend depuis la face inférieure du calcané :m jusqu'à celle des secondes phalanges des quatre derniers orteils, qu'il fléchit.

Fléchisseur commun (long) des orteils. flexor communis longus digitorum pedis: muscle (tibio-phalangettien commun, Ch.) pair, allongé et aplati, qui de la face postérieure du tibia se porte à la partie postérieure de la face inférieure des troisièmes phalanges des quatre derniers orteils, qu'il sert à fléchir.

Fléchisseur (court) de la tête; atioïdosous-occipital.

Fléchisseur (court) de l'avant-bras; hu-

méro-cubital oblique.

Flichisseur (court) du gros orteil, flexor brevis hallucis; muscle (tarso-sous-phalangettien du premier orteil, Ch.) de la plante du pied, qui se fixe d'une part au calcanéum et aux derniers os cunéiformes, de l'autre à la base de la première phalange du gros orteil.

Flechisseur (court) du petit doigt, flexor brevis minimi digitis manûs ; muscle (carpo - phalangien du petit doigt, Ch.) de l'éminence hypothenar, qui s'attache en haut au ligament annulaire du carpe et à l'apophyse de l'os crochu, en has au côté interne du sommet de la première phalange du petit doigt.

Fléchisseur (court) du petitorteil, flexor brevis minimi digitis pedis; muscle (tarsosous-phalangien du petit orteil, Ch.) de la plante du pied, qni se porte de l'extrémité postérieure du cinquième os du métacarpe à la partie postérieure de la première phalange du petit orteil.

Flichisseur (court) du pouce, flexor bre-

vis pollicis manûs; mnscle (carpo-phalangicn du pouce, Ch.) de l'éminence thenar, étendu depuis le grand os, le ligament annulaire du carpe et le troisième os du métacarpe, insqu'à la partie supérieure de la première phalange du pouce.

Fléchisseur du canon. Bourgelat donne ce nom au muscle appelé tibio-prémètatarsien.

Flechisseur externe du canon; épitrochlo-sus-carpien.

Fléchisseur (grand ou long) du pouce. flexor longus pollicis manús; muscle (radio-phalangettien du pouce, Ch.) de l'avant-bras, allongé et aplati, qui des trois quarts supérieurs de la face antérieure du radius et du ligament interosseux, se porte à la face antérieure de la dernière phalange du pouce.

Flichisseur interne du canon; épicondylo-métacarpien.

Fléchisseur (long) de l'avant-bras; coraco-cubital.

Flèchisseur (long) de l'encolure; sousdorso-atloïdien.

Fléchisseur (long) du gros orteil, flexor long us hallucis; muscle (péronéo-sous-phalangettien du pouce, Ch.) de la partie postérieure de la jambe, mince et allongé, qui se porte de la face posté rieure du péroné et du ligament interosseux à la partie inférieure de la première phalange du gros orteil.

Flechisseur oblique du canon; épicondylo-sus-carpien.

Fléchisseur oblique du pied; péronéophalangien.

Fléchisseur petit de la tête; atloidostyloïdien. Fléchisseur profond des doigts, perforans : muscle (cubito-phalangettien com-

mun, Ch.) pair, épais, aplati et allongé qui occupe la partie postérieure de l'a-vant-bras, où il s'attache, d'une part, au cubitus et au ligament interosseux, de l'autre à la face antérieure des dernières phalanges des quatre derniers doigts, après que ses tendons ont traversé l'ouverture que leur présentent ceux du sublime. Il fléchit les doigts.

Flichisseur sublime ou superficiel des doigts, perforatus; muscle (epitrochlophalanginien commun, Ch.) de la partie antérieure de l'avant-bras, qui s'étend de la tubérosité interne de l'humérus, de l'apophyse coronoïde du cubitus et du bord antérieur du radins aux secondes phalanges des quatre derniers doigts, après que ses quatre tendons se sont ferdue nour laisser passer ceny du fléchis. cour profond des doigts

FLEGMATIOUR. V. PHLEGMATIOUR.

FLEGME, V. PHLEGME

FLETRIVE, territoire voisin d'Auxerre. où se tronve nne sonrce d'ean minérale froide, qui paraît contenir du fer et du enlfate de soude.

Frank . s. f. . flos . mylor: ensemble des organes de la reproduction dans les

nlantee

FLEERALSON . S. f. . efflorescentia: époone à laquelle on durant laquelle une plante laisse épanopir ses flours

FLEURETTE, s.f., flosculus: netite fleur. FLEURON , S. m. , flosculus ; petite fleur qui entre dans la structure d'une fleur

composée.

FLEGRS. s. f. pl.: nom donné autrefois à diverses substances solides qu'on obtient par la sublimation. I Le vulgaire emploie souvent ce mot, au lieu de flueurs, ponr désigner l'écoulement menstruel des femmes.

Fleurs ammoniacales cuivreuses : hydrochlorate d'ammoniaque et de cuivre su-

Fleurs ammoniacales martiales ou hématitées : bydrochlorate d'ammoniaque et de protoxide on de tritoxide de fer. qui se sublime quand on calcine ensem-ble les bydrochlorates d'ammoniaque et de tritoxide de fer : il est jaunâtre.

Fleurs d'antimoine, on argentines d'antimoine: protoxide d'antimoine obtenu eu calcinant le métal avec le contact de

l'air.

Fleurs d'antimoine rouges : masse rongeatre qui se sublime quand on calcine ensemble de l'hydrochlorate d'ammoniaque et du sulfure d'antimoine.

Fleurs d'arsenic : acide arsénieux sublimė.

Fleurs de benjoin ; acide benzoloue obtenn par la distillation du benjoin.

Fleurs de bismuth ; oxide jaune de bismuth sublimé.

Fleurs de cuivre : nom donné aux oxides et au snifate de cuivre, ainsi qu'à l'hydrochlorate d'ammouiaque et de cui-

Fleurs de mars: hydrochlorate d'ammoniaque et de fer sublimé.

Fleurs de muscade, V. MACIS.

Fleurs de sel ammoniac martial, on ens martis. V. Fleurs ammoniacales martiales. Fleurs de soufre; sonfre sublimé et

Fleurs de zinc ; protoxide de zinc obtenu par la combustion du métal.

FLUI FLEXIBILITÉ, S. f., flexibilitas ( flectere. plover): propriété qu'ont certains corns de ployer, c'est-à-dire de céder, sans se rompre, aux puissances qui agissent sur

FLEXIBLE, adj., flexibilis (flectere, ployer); susceptible de ployer.

FLEXION . S. f. , flexio , xxum'n (flectere . fléchir): action de fléchir: état de ce

ani est fléchi

FLOCON. s. m., floccus, xooxic: nom donné . en chimie . à certains précipités qui se rassemblent sous la forme de tonffes légères | Dans la carphologie les mas lades semblent attraper des flocons dans l'air.

FLOCONNEUX , adj. ; qui a la forme de

flocons : précipité floconneux. FLOBAC, petite ville à quatre lienes de Mende . près de laquelle conle une

source qu'on présume être acidule et ferrugineuse.

FLORET (Saint-) . lieu de l'Auvergne où existe nne source qu'on croit être acidule ferrugineuse.

Fros ferri: ancien nom de l'hydrochlorate d'ammoniaque et de fer su-

Flos salis : ancien nom du sous-carbonate de soude.

FLOSCULEUX, adj., flosculosus; épithète donnée à une fleur composée , entièrement formée de fleurons.

FLUATE, s. m., fluas; ancien nom des sels auxquels on donne aujourd'hui celui d'hydrophtorate.

FLUCTUATION . S. f., fluctuatio (fluctus . flot); mouvement que l'on imprime aux liquides épanchés soit dans le tissu cellulaire, soit dans les cavités des memhranes séreuses, en pressant les poches qui les renferment. Il faut distinguer la fluctuation réelle du déplacement dont les parties molles, comprimées alternativement en deux sens opposés ; sont susceptibles.

FLUER, v. n., fluere, couler. Se dit, en parlant de la bile , des hémorrhoïdes spécialement.

FLUEURS blanches, s. f. pl., fluor albus (fluere, couler); écoulement de mucosités par le vagin, appelé vulgairement fleurs blanches.

FLUIDE, adi, et s. m.; corps dont les molécules sont assez peu cohérentes pour pouvoir glisser facilement les unes sur les autres. On divise les fluides en aériformes ou élastiques, impondérables et liquides.

296 FLUIDIFICATION , s. f. ; réduction d'un corps à l'état liquide.

Frompirie, adj.; qui est réduit à l'état liquide. FLUIDIFIER . v. a .: rédaire à l'état li-

FLUIDITÉ , s. f. , fluiditas ; état d'un

anide.

corps fluide. FLUO-BORATE , S. m. , fluo-boras ; sel formé par la combinaison de l'acide fino-

borique avec une base salifiable. FLUO - BORIQUE OU PHTHOSO - BORIQUE, adi. , fluo-boricus ; nom d'un acide gazenx, incolore, d'une odeur pignante, très-soluble dans l'eau, qui répand des vapeurs excessivement épaisses quand on le met en contact avec l'air, et qu'on

suppose formé de fluor et de bore. FLUOR OU PHTHORE, S. m., fluor; radical de l'acide hydro-phthorique, qu'on

n'est pas encore parvenu à isoler. FLUORACIDE OU PHTHORACIDE, adj. et s. m., fluoracidus, phthoracidus; nom donné aux acides dans la composition desquels entre le fluor.

FLUORIQUE, adj., fluoricus; ancien nom de l'acide hydro-phthorique. Fluorique silicé ; nom donné par quel-

ques chimistes à l'acide fluo-silicique. FLUO-SILICATE, s. m., fluo-silicas; sel formé par la combinaison de l'acide fluo-

silicique avec une base salifiable. FLUO-SILICIOUE OU PHTHORO-SILICIOUE OU FLUORIQUE SILICE , fluo-silicicus ; nom d'un acide gazeux, sans couleur, transparent, d'une saveur très-aigre, d'une odeur piquante, qui répand des vapeurs à l'air libre, et qu'on suppose composé de fluor et de silicium : l'eau le décompose, et le convertit en sous-hydrofluate de silice insoluble et en sur-hydrofluate de silice soluble.

FLUORURE, FLUURE OU PHTHORURE, S. M., fluoruretum, fluuretum; composé de fluor et d'un corps simple.

FLUX, s. m., fluxus (fluere, couler); écoulement. | Nom donné à diverses substances qu'on emploie pour favoriser la fusion de quelques autres.

Flux bilieux, fluxus biliosus; vomissement de bile, diarrhée bilieuse, ou choléra.

Flux blanc; sous-carbonate de potasse qu'on obtient en jetant dans nn creuset rongi an fen un mélange d'une partie de tartre ronge et de deux de nitrate de potasse.

Flux de bouche; synonyme vulgaire de salivation.

Flux caliaque. V. COELIAQUE.

Flux colliquatif. V. COLLIGEATIF. Flux dysentérique. V. Dysentérie. Flux hemorrhoidal. V. Hemobreoidal.

Flux hépatique. V. HÉPATIQUE. Flux de lait. V. GALACTIBBHÉE.

Flux lientérique. V. LIENTÉRIE. Flux menstruel. V. MENSTRUES. Flux muqueux. V. CATABBHE.

Flux noir : mélange de sous-carbonate de potasse, qu'on obtient en brûlant dans un creuset parties égales de tartre rouge et de nitrate de potasse.

Flux purulent. V. SUPPUBATION. Flux saliraire. V. SALIVATION. Flux de sang. V. DYSENTERIE.

Flux de sperme. V. Spermatorrhée. Flux de sueur. V. Ephidrose, Hydro-

Flux d'urine ; fluxus urinæ ; écoulement d'urine. | Diabète.

Flux vénérien. V. BLENNORRHAGIE.

Flux de ventre. V. DIARRHÉE . DYSEN-TERIE . HEPATIRRHEE.

FLUXION, s. f. , fluxio , affluxus (fluere, couler), afflux du sang vers une partie, qui a lieu sous l'empire de l'irritation. Gonflement douloureux de la joue. ou de toute autre partie du corps, sans suppuration du tissu cellulaire qui en est

Fluxion catarrhale, fluxio catarrhalis.

V. CATABBHE. Fluxion dentaire. V. ODONTALGIE. Fluxion goutteuse. V. GOUTTE. Fluxion de poitrine. V. PÉRIPREUMONIS,

PLEURÉSIE. Fluxion hemorrhoidale. V. HEMORBHOI-

FOCAL, adj., focalis; qui tient au fover : boule focale.

FOCILE, s. m., focile; nom donné autrefois aux deux os de l'avant-bras et de la jambe, qu'on distinguait en grand (tibia, cubitns) et en petit (radius, péroné ) fociles.

FORTAL, adj., fætalis (fætus, embryon); qui a rapport au fœtus .- Vie fætale, surface fætale du placenta.

FORTUS, s. m., fatus, xunua; animal ou enfant qui n'est pas né, mais dans lequel on aperçoit manifestement toutes

les parties du corps. Fore, s. m., jecur, hepar, vmap; organe sécrétenr de la bile, et le plus volumineux de tous les viscères ; grosse glande impaire, qui occupe tout l'hypochondre droit , la partie supérieure de l'épigastre, et même une portion de l'hypochondre gauche, couvraût ainsi une partie de l'estomac et le rein droit tout

entier. Le foie est maintenuen place par plaieurs replis du péritoire. Outre son tissu propre et beaucoup de nerfs, il contient toutes les ramifications de la reine-porte, celles de l'artère hépatique, et un grand nombre de conduits biliaires, autour desquels un tissu dense et serré forme une sorte de galne appelée capuale de Giason. I Nom donné autreces dans la composition desquelles entrait le sonfre, et dont ils comparaient la couleur brunâtre à celle du tissu du foie.

Foie d'antimoine; corps d'un brun marron, composé de protoxide d'antimoine, de sulfure et de sulfate de potasse, qu'on obtient en jetant dans un creuset rougi au feu, un mélange de sulfure d'antimoine et de nitrate de votasse.

Foie d'arsenic; ancien nom de l'arse-

nite de potasse.

Piès de soufre, hoper sulfuris : corps solide, brun, dur, fragile, vitreux dans sa casure, d'une saveux dere, caustique et amère, et déliquescent, qui verdit le sirop de violette. C'est tantot da sulfure de potassim , et tantot du sulfure de potasse ou de l'oxide de potassim suliure, suivant le degré de chaleur auquel on l'a préparé. Il agit comme excitant, et devient un violent poison à haute

Foie de soufre antimonié; nom donné à la dissolution qui laisse précipiter le kermes minéral, quand on a préparé ce dernier en faisant bouillir du sous-carbonate de potasse avec du sulfure d'antimoine.

Foie de soufre terreux; mélange de soufre et d'un des oxides métalliques appeles autrefois terres, ou terres alcalines. Foir, bourg peu distant de Saint-

Foil, bourg peu distant de Saint-Brieux, où coule une source qu'on croit être ferrugineuse.

FOLIACÉ, adj., foliaceus; qui a l'apparence ou la texture d'une feuille. FOLIAIRE, adj., foliaris; qui appartient on qui tient de la feuille.

Folie, s. f., insania, žroia; trouble morbide et chronique, diminntion, abolition on perversion des facultés intellectuelles ou affectives. V. Informate, Demark, Manie, Monomanie.

FOLHFORME, adj., foliiformis; qui a la forme et l'apparence d'une feuille. FOLHPIRE, adj., foliiparus; qui ne

produit que des feuilles. Se dit de certains bourgeons.

FOLIOLE, s. f. , folioia; petite feuille .

attachée snr un pétiole commnn, avec lequel elle tombe. Pièce d'un calice polyphylle.

Follette, nom d'une bronchite épidémique, sonvent avec pneumonie, qui parut en Europe au 17° siècle.

Folliculaire, adj., follicularis; qui a rapport aux follicules. Se dit des humeurs qui sont le produit de la sécrétion des follicules.

FOLLICUE, s. m., folliculus (follis, sac); petit corps membraneux, utri-culaire ou vésiculeux, dont les parois, qui reçoivent beaucoup de vaisseaux, sécrètent un fluide que verse au dehors une ouverture pestiquée à son sommet. Synonyme de bourse maqueuse et de crypte. A Nom donne dans les pharmacies aux gousses du séné. I Fruit capsacies aux gousses du séné. I Fruit capsacies de comme de la longée que s'ouver par une suture longitudane, comme celoi du laurier rose.

FOMENTATION, S. I., fomentatio, fomentam; application d'un médicament chaud et liquide su une partie du corps, au moyen de flanelles ou de linges pluyès en plusieurs doubles. Les fomentations sont destinées à remplacer les cataplasmes, dont elles n'ont pas le poids souvent incommode. Elles ont pour base ordinaire Peau, Thuile ou le vin, senls ou chargés de principes émolliens, aromatiques ou

antres. Fonction, s. f., functio, evépyeia; action pour arriver à un but, où pour remplir un devoir; mouvement qui a lieu dans le mécanisme même des parties d'un organe ou d'un système d'organes. et qui a pour résultat l'acte, le phénomène que cet organe ou ce système d'organes a ainsi la faculté de produire ; action que les solides organignes exercent en vertu d'un mécanisme particulier, et d'où résultent la nutrition et la reproduction. Le mot fonction est done synonyme d'action vitale. On a commis une grave erreur quand on a dit qu'il exprimait les actes secondaires, qui remplissent un office spécial dans l'économie, et y ont un organe on un système d'organes pour instrumens, en un mot, les différens procedés par le concours desquels vit nn être organisé, car les fonctions sont des actions et non des actes.

FONDANT, adj. et s. m., attenuens; médicament auquel on supposait la propriété de fondre, par une vertu spécifique, ce qu'on appelait jadis les obstructions. | Nom donné à toute substance dont on se sert pour favoriser la fusion de certains corps pen finsibles. Synonyme

de flux.

Fondant de Rotrou; composé d'antimoniate et de sulfate de potasse, qu'on obtient en faisant brûler un mélange d'une partie de sulfure d'antimoine et de trois de nitrate de potasse.

FONDEMENT, s. m., podex; terme populaire dont on se sert pour désigner l'a-

nus.

FONGIPORME, adj., fungiformis: qui a la forme d'nn champignon. — Papilles fongiformes, arrondies, aplaties, pédiculées, blanchâtres et disséminées irrégulièrement près des bords et de la pointe de la langue.

Foncoïde, adj., fungoides (fungus, fongosité); qui a la forme d'un fongus, qui végète en quelque sorte à la manière

des champignons.

Foxosirá, s. f., fungositas, caro luxurians, hyperarcosis: excroissance vasculeuse, d'apparence charme, qui s'élève assez fréquemment de la surface des plaies et des ulcères. Parmi les fongositès, les unes sont petites, molles, aggiomérées, et recouvrent de grandes surfaces i les autres, solides, volumineuses, forment des tumeurs isolées, qui naissent des tumeurs isolées, qui naissent des la companyant de la companyant de dent ordinairement à une donce compression et aux cathérétiques; les autres exigent souvent l'extirpation et la cautérisation de leurs racines.

FONGUEUX, adj., fungosus; qui présente les caractères des fongosités ou des fongus.

Fongus, s. m., fungus; tumeur rougeatre, spongieuse, plus ou moins consistante, fournissant, lorsqu'on la divise, une quantité variable de sang, et qui peut naître de tons les tissus des corps vivans. Les fongus diffèrent des fongosités, en ce que celles - ci s'élèvent des plaies, et semblent être le résultat d'nne exagération ou d'une perversion du mouvement vital qui préside à l'organisation des bonrgeons celluleux et vascnlaines, tandis que les autres se développent sans ancune solution de continuité préalable. La peau, les membranes muqueuses, le tissu cellulaire, les organes fibreux, les cartilages et la membrane médullaire des os longs, sont les parties, qui donnent le plus fréquemment naissance any fongus.

Fongus hématode. V. Fongus hématoide.

Fongus hématoïde, fungus hæmatodes; tomeur sanguine causée par l'état variquenx des vaisseaux d'une partie. Quelques chirurgiens anglais l'ont décrit sous le nom d'amévrisme par annstomose.

FORSANGE, près de Nîmes, où l'on tronve nne source d'eau minérale hydro-

sulfureuse.

FORTAINE, S. L., fons, fons pulsane, fons pulsatilis, fontana; nom vulgaire de la fontanelle sincipitale, parce que cet endroit du cràne est presque toujours humide chez les enfans, et qu'on y pent sentir les mouvemens d'elévation et d'abaissement du cerveau.

Fontaine de Héron; fontaine disposée de manière à comprimer une certaine masse d'air, qui, agissant, par son ressort, sur une quantité donnée d'eau, la contraint à s'élever, sous la forme de jeu, jusqu'à une hauteur proportionnelle à la

force qui la pousse.

FONTANTALE, s. 4., fontanelle, fonticultum, lacome, journ donné aux espaces remplia d'une membrane cartilipinene, qu'on observe, dans le fottus et l'ecfant nouveau né, à la rencontre des angles des os du criane. Il y a six fontanelles, la grande ou sincipitale, située à l's fonction des sutures coronale et sagitale; la patite ou bregmatique, à l'endroit où les rietaux doivent se révenir avec le supérietaux doivent se révenir avec le supérieur de l'occipital; les deux pánisdales, situées dans la fosse temporale; les deux mastolièmes, sou de Cateriaria, qui se trouvent à la réunion du pariétal, de l'occipital et du temporal.

FONTENELLES, abbaye voisine de Nantes, près de laquelle coule une source

d'eau minérale ferrugineuse acidule

FONTICUES, S. m., fontanella, fonticula; ulcher établi par le chirurgien sur ne partie du corps, dans l'intention de prévenir ou de guérir certaines maladies. Schwilgue tangeait les fonticules en deux classes, les fonticules à pois, et les fonticules de des des selons, sous la première de ces dénominations il comprenait les cautère, et sous la seconde les écloss.

Fontieny, hameau voisin de Château-Salins, où coule une source qu'on croit

être ferrngineuse.

FORCE, S. f.!, vis., potentia, energia, δύναμες, κράτος; raison suffisante, interieure, absolument inconnue, mais bien réelle néanmoins, de tout changement quelconque, de tous les phénomènes de la nature. | Le pathologiste doit étudier l'état des forces vitales, c'est-à-dire le degré d'action de chaque organe, et la capacité d'action de chacun. Ce n'est pas seulement en observant l'état des muscles et des sens que le praticien se fit une idée juste de l'état des forces vitales, V. VILLURI, Les forces vitales penentées, d'aminuées, mais seulement dans une ou plusieurs parties du cupt. A moins que la vie ne soit sur de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de curtieres, mais elles continuent à étre insignes dans leurs proportions relatives. On a padé de la peversion des forces ; c'est un mot vide de sens.

Force-Real, montagne à quatre lieues de Perpignan, où l'on trouve une source

d'eau minérale froide ferrugineuse. FORCEPS, s. m.; mot latin qui servit long-temps à désigner les pinces et les autres instrumens de chirurgie an moven desquels on saisit et on extrait les corps qu'il serait impossible ou peu convenable de prendre avec les doigts. C'est dans ce sens étendu que les Anglais emploient encore cette expression; mais par forceps la plupart des praticiens entendent exclusivement une espèce de pinces de grande dimension, qui sert à extraîre le fœtus du sein de la mère. Composè d'un double levier, ou de deux branches semblables, entre-croisées et fixées l'une sur l'autre d'une manière amovible, au moyen d'un pivot qui leur sert de point d'appui commun , le forceps présente une partie antérieure qui est large, évasée, percée à jour, et formée par les cuillers de l'instrument; une moyenne, qui correspond au point de jonction des branches; enfin une postérieure, que les manches constituent, et qui présente à son extrémité libre deux crochets recourbés en dehors. Des deux branches du forceps, celle qui supporte le pivot se nomme branche male, et l'autre branche femelle.

FORGER, v. a., fabrefacere; fabriquer un fer à cheval au moyen du feu et du marteau. | Se dit encore d'un cheval qui, en marchant, attrape le fer de la jambe de devaut avec celui de derrière du même

côté.

Fonces, bourg du département de la Seine-Inférieure, assez célèbre par ses eaux minérales acidules et ferrugineuses froides.

FORME, s. f., forma, formamentum, τίδος, Ιδέα, μορφή; état apparent d'un corps.

FORMIATE, s. m., formias; sel forme

par la combinaison de l'acide formique avec une base salifiable. FORMICANT, adj., formicans (formica,

round); se dit du pouls quand il est extrêmement petit, à peine sensible, inégal, et procurant une sensation analogue à celle que l'on éprouverait si l'on percevait le mouvement d'une fourmi à

travers nne toile légère.

FοβΜΙCΑΤΙΟΝ, s. t., formicatio; douleur que l'on compare à celle qui serait

causée par des fourmis logées dans une partie du corps.

FORMOUS, adj., formicus: nom d'un acide qu'on retire des fourmis. Il est sans couleur, d'une odeur aigre et piquante, toujours liquide, même à une base temperature, et plus pesant que l'acide accitique, avec lequel il paraît qu'on a eu tort de le confondre.

FORMULAIRE, s. m., formularium, codex medicamentarius: recueil de formu-

les médicamentenses.

FORMULE, s. f., formula; exposé graphique des diverses substances qui doi: vent entrer dans un médicament composé, de la dose à laquelle chacune doit s'y trouver, de la forme pharmaceutique qu'il faut donner au médicament, et de la manière dout ce dernier doit être administré. FORMULE, y. v. a.; écrire nne formule.

FORTIFIANT, adj. et s. m., roborans; qui accroît la force, la vigueur. FORTRAIT, adj.; qui est atteint de la

fortraiture.

FORTRAITURE, s. f.; maladie du cheval dans laquelle le muscle ilio-abdominal forme une corde qui sépare le flanc.

Fosse , s. f. , fossa , fovea , foveola , σχάμμα; cavité plus ou moins profonde, mais dont l'entrée est toujours plus évasée que le fond. Fosse basilaire; canine, cérébelleuse, cérébrale, condyloidienne, coronale . coronoïde . cotyloïde . ethmoïdale, frontale, glenoidale, gutturale, iliaque, jugulaire, lacrymale, malaire, nasale, naviculaire, occipitale, olecranienne, orbitaire, ovale, palatine, pariétale, pituitaire, poplitée, ptérygoidienne, scaphoide, sigmoide, sous-cpincuse, sousscapulaire, sphénoïdate, sus-épineuse, sussphénoidale, temporale, turcique, zygomatique. V. ces mots. | Cavité que l'on pratique dans la terre pour y placer les cadavres. Elle doit être profonde. Dans les pays chauds où l'on est obligé, à la suite des batailles ou des épidémies, d'en faire de très-grandes, et d'y placer un grand nombre de cadavres, il faut,

FOUR autant que possible, reconvrir ceux-ci de

FOSSETTE , s. f. , scrobiculus , βόθριον ; petite fosse. | Petit ulcère de la cornée , dout le centre est très-enfoncé.

Fossette angulaire du quatrième ventricute; nom donné par Chanssier au calamus scriptorius.

Fossette des joues . gelasinus . γελάσινοι : petit enfoncement qui se forme sur les joues de quelques personnes lorsqu'elles rient.

Fossette du cœur, scrobiculus cordis, àvτικάρδιον; dépression que l'on remarque au niveau de l'appendice xiphoïde du sternum, à la partie antérieure et infé-

rieure de la poitrine.

Fossette du menton ; petit ensoncement qu'on voit au menton de certaines personnes

FOUCAUDE, lieu du département de l'Hérault, où existe une source acidnle froide contenant un peu de carbonate de fer avec de l'hydrochlorate de soude.

Fougère femelle ; uom donné vulgaire-

ment à la ptéride aquiline.

Fougère male; nora trivial d'une espèce de polypode. FOULUBE, s.f., exarthrema, exartro-

sis, distorsio; mot vulgaire, qui est synonyme d'entorse.

Foursu, adj., vexatus; animal affecté de la maladie appelée fourbure.

FOURBURE, s. f., vexatio; clandication due à l'inflammation des tissus réticulaire et vasculaire du sabot, ou partie inférieure dn pied.

FOURCHES, s. f. pl., aposthema phalangum. On donne dans quelques proviuces ce nom insignifiant et barbare aux abcès qui surviennent aux doigts et aux mains

des personues de travail.

FOURCHETTE , s. f. , furcilla , furcula ; commissure postérieure des grandes lèvres. | Appendice xyphoïde du sternum , qui présente quelquefois une bifurcation. | Seconde clavicule des oiseaux. |

Partie de la corne du dessous du pied du cheval, disposée en V, et séparée de la sole par des enfoncemens qu'on nomme les vides. Elle est dite grasse ou maigre. | Instrument de chirurgie assez semblable à une fourche, dont les branches, mousses et aplaties, sont très-rapprochées l'une de l'autre, et dont on se sert pour soulever la langue, afiu de tendre le filet quand on veut le couper.

FOURMI, s. f., formica, wopung; genre d'insectes hyméuoptères, très-nombreux en espèces, qui renferment toutes de l'acide formique, et dont plusieurs étaient employées autrefois à la confection de cataplasmes irritans.

FOURMILIÈRE, s.f., formicarum nidus; se dit d'un vide qui se trouve entre le sabot et l'os dn pied, à la suite de la fourbure. Le tissu qui remplit ce vide est percé d'une infinité de trous qui lui ont

fait donner ce nom.

FOURNEAU, s. m., fornax, furnus, χάμνιος; instrument qui sert à élever la température des corps qu'on vent chauffer. La forme des fourneaux varie beancoup, ce qui leur a valu les différens noms de fourneaux évaporatoires, à coupeller, de réverbère, et de forge ou de fusion.

FOYER, s. m., focus, iolía; point on se réunissent les rayous luminenx ou calorifiques, réfléchis par un miroir concave, ou réfractés par un miroir convexe. | Partie d'un fournean destiné à recevoir le combustible. | Sous le nom de foyer les anciens médecins ont souvent indiqué le véritable siège des maladies, méconnu ensuite et retronvé de nos

Fover purulent. V. ABCES. FRACTURE, s. f., fractura, xátayua (frangere, rompre); solution de continuité aux os, spécialement considérée dans les os longs. Les fractures sont transvensales, obliques ou longitudinales. Les premières (en rave, en concombre, ou en forme de tige,) sont celles dont la direction est perpendiculaire à l'axe de l'os qui en est la tige. Les secondes (en roseau) se portent obliquement d'un côté à l'autre dn cylindre osseux. Les troisièmes consistent dans la félure de toute la longueur de l'os. J.-L. Petit a démontré que ces fractures, admises par Duverney, ne peuvent avoir lieu, parce que l'effort qui serait nécessaire pour les opérer briserait beaucoup plus facilement l'os en travers. On donne le nom de fractures comminutives à celles dans lesquelles les os, divisés en un grand nombre de fragmens, sont pour ainsi dire broyés avec les parties molles. Ou distingne encore les fractures en simples, composées et compliquées, suivant qu'elles existent seules, qu'elles sont accompagnées de plaies, de contusions aux parties molles, on qu'il existe en même temps qu'elles des lésions graves, telles que l'onverture d'un vaisseau considérable, la dilacération d'uu gros tronc uerveux, etc.

Fragile, adj., fragilis, zpavpos; suscentible de se briser eu morceaux.

FRAGILITE, s. f., fragilitas, xpauporns;

propriété qu'ont certains corps de se briser en morceaux sous l'action du mar-

teau.

FRAGMENT, s. m., fragmentum, fragmen , ramentum ; nom donné aux pièces d'nn os fracturé : replacer , affronter , maintenir les fragmens. Les portions entièrement séparées du corps de l'os sont désignées sous le nom d'esquilles.

Fragon, s. m., ruscus; genre de plantes de la dioécie monadelphie et de la famille des smilacées, dont une espèce, appelée le petit houx, ruscus aculeatus, a été long-temps employée en mèdecine. Ses racines, qui sont un peu excitantes, passent pour diurétiques et apéritives.

FRAISIER, s. m., fragaria vesca; plante herbacée, de l'icosandrie polygynie et de la famille des rosacées, dont on connaît la saveur agréable et le parfum délicieux des fruits. Les fraises sont rafraîchissan-

tes.

FRAMBOISE, s. f.; fruit du framboisier, rubus idæus. Il est d'une couleur rouge ou blanche, d'une odeur suave, d'une saveur acidule et sucrée fort agréable. On s'en sert comme aliment; on en fait aussi des boissons rafraîchissantes.

FRANCHE-MULLE, s. f.; nom qu'on donne quelquefois à la caillette, quatrième esto-

mac des ruminans.

FRANCES synoviales. V. GLANDES de

Francibilité, s. f.; résistance qu'oppose un corps quand on essaie de le

rompre. FRANGIPANE, s. f.; aliment que l'on prépare en faisant évaporer jusqu'à sic-

cité, au bain-marie, du lait mêlé avec des amandes et du socre. FRAXINELLE, s. f., dictamnus; genre

de plantes de la décandrie monogynie et de la famille des rutacées, dont une espèce, le dictame blanc, dictamnus alba, croît dans le midi de l'Europe, où l'on se sert en médecine de sa racine, qui est légèrement âcre et amère.

FRAYEUR nocturne. V. PANOPHOBIE.

FREIN OU FILET, s. m., frenum, frenulum, χυνοδέσμιον; repli membraneux qui bride et retient un organe.

Frein de la langue, frenulum linguæ; repli triangulaire de la membrane muqueuse buccale, placé au-dessous de la langue, sur la ligne médiane.

Frein de la verge, frenum præputii, glandis; repli membraneux qui fixe le prépuce à la partie inférieure du gland. Frein des lévres, frenum labiorum; lé-ger repli triangulaire de la membrane buccale, qui unit chaque lèvre à l'os correspondant, et qui est situé sur la li-

gne médiane. Frein du clitoris, frenulum clitoridis; lèger repliformé par la réunion des bran-

ches internes de l'extrémité supérieure des nymphes.

Freins de la valvule de Bauhin; nom donné par Morgagni aux lignes saillantes formées par la réunion des extrémités des deux lèvres de la valvule iléo-cœcale.

FREMISSEMENT, s. m., fremitus; commencement d'agitation qu'éprouve un liquide à l'instant où il va entrer en ébullition. | Mouvement vibratoire des corps sonores, qui, en sc communiquant à l'air , produit le son. | Mouvement oscillatoire, rapide, irrégulier et involontaire, qui s'établit dans les muscles : synonyme, en ce dernier sens, de frissonnement. :

Frémissement cataire, fremitus felinus; ébranlement particulier qu'éprouve la main appliquée sur la région précordiale, dans les lésions de l'orifice auriculo-ventriculaire du côté gauche, telles que l'ossification de la valvule mitrale. Laennec lui a donné ce nom à cause de la ressemblance qu'il a avec le murmure de satisfaction que font entendre les chats quand

on les flatte de la main.

Frêne, s. m., fraxinus; genre de plantes de la polygamie dioécie et de la famille des jasminées, dont une espèce, fraxinus excelsior, grand et bel arbre de nos forêts, a été nommée quinquina d' Europe, à cause des propriétés fébrifuges attribuées à son écorce. C'est sur ce végétal principalement que vivent les cantharides. La manne de Calabre est fournie par une autre espèce, fraxinus rotundifolia, qui croît en Italie.

FRÈNE, village de la Lorraine qui possède une sonrce d'ean minérale chaude, peu connue, qu'on croît être sulfureuse.

Frénésie. V. Perénésie.

Frequence, s. f., frequentia; sé dit particulièrement en pathologie d'un pouls qui bat un plus grand nombre de fois qu'à l'ordinaire dans un temps donné.

FRÉQUENT, adj., frequens; se dit du pouls quand il bat dans un temps donné un plus grand nombre de fois qu'à l'ordinaire.

FRIABILITÉ, s. f., friabilitas, ψαθυρότης; propriété qu'ont certains corps de céder facilement à l'action d'une puissance, même lègère, qui, écartant sans peine leurs molècules, les réduit en poudre grossière.

FRIABLE, adj., friabilis, ψαθυρός; facile à rédnire grossièrement en pondre.

Faitunox, s. f., frietio, replus, notice reports, friedra, frotter), action de froiter une partie de la surface du corps, an moyen des mains, d'une brosse, d'un morcean de linge ou de flanelle, soit à sec, soit avec des onguents, des pommades, des teintures, des linimens ou des builles.

FRIGINITE, s. f., frigiditas (frigidum, froid). V. IMPUISSANCE.

Frigidité d'estomac. V. GASTRITE.

Faiconrious, adj., frigorificus, frigofaciens, refrigerans, ψόγματος (frigus, froid, facere, faire); qui produit du froid. Un mélange de glace pilée ou de neige et d'hydrochlorate de soude ou de chaux, abaisse la température des corps qu'on y plonge; parce qu'il se liquéfie aux dépens du calorique qu'il leur enlève.

FRIGORIQUE, s. m., frigoricum; fluide impondéré dont quelques physiciens ont supposé gratuitement l'existence, pour expliquer le froid par son accumulation dans les corps. Personne n'admet plus ce

fluide aujourd'hui.

Faisson, s. m., rigor; contraction subite et passagère de la peau et des fibres superficielles des fibres musculaires, accompagnée d'un sentiment plus ou moins marqué de froid.

FRISSONNEMENT , s. m. , horripilatio ;

frisson très-court et léger.

FRITTE, s. f. (frigere, frire); mélange de sable et de soude qui sert à faire le verre.

verre.

Faizon, village de la Lorraine qui possède une source d'eau minérale qu'on

croît être ferrugineuse.

Faon, s. m., frigus, ψύχες, ξῖτος is sensation produite par la soustraction du calorique, et qui devient d'autant plus désagréable qu'elle est plus intense. Le mot froid n'exprime qu'une idée relative, une moindre chaleur; il n'y a pas de froid absolu.

FROMMER, S. D., cassum; aliment préparé avec la partie cassense et la partie butyreuse du lait. L'oxide cassenx forme la base de tous les fromages, et constitue presque entièrement ceux qui sont de qualité inférierre. Les fromages faits contiennent une grande quantité de casèate d'ammoniaque, qui les rend sapides, et saus lequel lis n'auraient rien de ce goût piquant qui les fait rechercher.

FROMENT, s. m., triticum, πυρδς; genre de plantes, de la triandrie digynie et de la famille des graminées, auquel appartiennent le blé, triticem astivum, et l'épeautre, triticum spetta, végétaux si précienx ponr l'homme. Le triticum repna est l'une des plantes qu'on désigne sous le nom de chiendent; c'est le véritable chiendent des herboristes.

FRONDE, s. f., funda: bandage composé d'une bande ou d'une compresse longuette, fendue à ses extrémités jusqu'à deux pouces environ de sa partie moyenne. On emploie ce bandage dans les maladies du nez, dans celles du menton; et surtout dans les cas de fracture de l'os maxiliaire inférieur.

FRONT, S. m., frons, μέτωπον; portion de la face comprise, d'une tempe à l'autre, entre la saillie du rebord orbitaire et le cuir chevelu.

FRONTAL, s. m., frontale, προμετωπίδιον, ἀναχολλημα; topique, liquide ou

solide, qui s'applique sur le front. FRONTAL, adj., frontalis; qui appartient ou qui a rapport au front. - Artère frontale, branche de l'ophtbalmique qui passe par la partie supérieure et interne de la base de l'orbite, et se répand sur le front. - Bosses frontales, éminences situées de chaque côté de la face externe de l'os du front, au niveau du milieu de la trace indiquant l'ancienne séparation de cet os en deux pièces. - Crête frontale, éminence placée à l'extrémité inférieure de la gouttière qui règne le long de la face interne du coronal; elle donne attache à la faux du cerveau.-Epine frontale externe, ou nasale.- Epine frontale interne, ou crête frontale. - Muscles frontaux, ventres antérieurs des occipitofrontaux. - Nerf frontal, branche de l'ophthalmique qui va se perdre dans le front, après s'être divisée en deux rameaux, dont l'un sort de l'orbite par le trou orbitaire supérieur, et l'autre entre le trou orbitaire interne et la poulie cartilagineuse du tendon du muscle grand oblique. - Os frontal, ou du front, os pair dans le fœtus, impair dans l'adulte, sitné à la base du crane et à la partie supérieure de la face; il forme la voûte des orbites, loge l'ethmoïde dans une échancrore de sa partie moyenne, et s'articule en outre avec le sphénoïde, les parié-taux, les nasaux, les nuguis, les maxillaires supérieurs et les jugaux. - Sinus frontaux, cavités creusées dans l'épaisseur de l'os du front , an-devant de l'échancrure ethmoïdale, et séparées l'une de l'antre par une cloison transversale. -Suture frontale, celle qui unit les deux pièces dont l'os du front se compose dans le principe, on celle qui, partant d'un point voisin de l'angle latéral supérieur du sphénoïde, se dirige vers le point correspondant de l'autre côté, en coupant presque verticalement la voûte du

crâne.
Fronto - conceirn, adj. et s. m.; mnscle qui s'étend de l'os frontal à l'angle supérieur et antérieur du cartilage de la

conque de l'oreille.

Fronto-ethmoidal, fronto-ethmoidalis;
nom donné par Chaussier au trou borgne
ou épineux.

Fronto-mentonnier; nom donné au diamètre de la tête du fœtus qui se mesure du front au menton.

Fronto-nasal, fronto-nasalis; nom donné par Chaussier an muscle pyramidal du

par Chaussier an muscle pyramidal du nez. Fronto-pariétal, fronto-parietalis; qui appartient à l'os du front et au pariétal.

-Suture fronto-pariétale, qui résulte de l'articulation des deux pariétaux avec le frontal. Fronto-surcilier: Girard donne ce nom

à nne portion de l'orbitaire.
FROTTEMENT, s. m., fricatio, frictus, afficitus; resistance au monvement, produite par les aspérités irrégulières dont sont hérissées les surfaces de deux corps appliqués l'nn sur l'autre, et qui se pres-

sent mutnellement.

FRUCTIFICATION, s. f., fructificatio (fructus, fruit, facere, faire); production du

fruit par une plante. Factiforms, adj., fructiformis (fructus, fruit, forma, forme); qui a l'appa-

rence, la forme d'un fruit. FRUGALITÉ, S. f., frugalitas, ἐντίλεια, σωρροσύνη; modération dans l'usage des alimens. FRUGES, bourg à six lienes de Saint-

Pol, où l'on trouve une eau minérale fraide gazeuse, qui paraît contenir de l'alnn avec des carbonates de fer et de magnésie.

FECGIVORE, adj., frugivorus (frux, fruit, voro, je mange); qui se nourrit de fruits.

Faur, s. m., fructus. On donne ce nom à l'ovaire fécondé et accru; il se compose de denx parties, le péricarpe et la graine.

FRUTICULEUX, adj., fruticulosus; se dit des végétanx dont la taille est inférieure à celle d'nn arbrisseau.

Farriqueux, adj., fruticosus; se dit d'une plante qui a la taille d'un arbrissean. Frences, adj., fugax (fugere, fuir); se dit des symptômes qui ne durent qu'nn moment: frisson, rougeur fugace,

qu'un moment: Prasson: rougear figuez-Femenseex, adi., fuliginosus (fuligo, snie); qui a la couleur et l'aspect de la suie, qui semble couvert de suie. Se dit des dents, des gencives, de la langue et des lèvres, dans les gastro-entérites intenses, plus connues sous le nom de fièvres adynamiques ou putrides.

FELMINANT, adj., fulminans (fulmen, fondre); nom donné en chimie à toute composition, à tout mélange qui produit une détonation bruyante par l'effet de la chaleur, de la compression, de la trituration, ou de la percussion.

FULMINATION, s. f., fulminatio, κιραύνωσις (fulmen, foudre); détonation soudaine, accompagnée d'un grand bruit, qui résulte de la décomposition instan-

tanée de certains corps.

Feusés, s. f., finnus, καπνὸς; vapeur plus ou moins épaisse qui peut être produite, 1° par la volatilisation d'un des principes constituans d'un corps composé; 2° par la volatilisation d'un corps so-lide qui se répand dans l'atmosphère; 5° par la décomposition de certains corps au moyen du feu. La fumbe de bois est

un mélange d'huile, d'eau et d'acideacétique à l'état de vapeurs. Functeane, s. f., fumaria officinalis, L.; plante herbacée de la diadelphie hexandire et de la famille des papavéracés, qui croît dans toute la France, et à laquelle son amertunie bien prononcée as-

signe me place parmi les toniques.

Pesusarion, s. f., fumigatio, zamicabe, dressarionde, dressarionde, dressarionde, dressarionde, dressarionde, lumes); operation qui a pour but de remplir un espace circonscrit d'un gaz ou d'une vapeur, dans l'intention soit d'y purifier l'air, soit seulement de le parfumer, soit enfin de le charger d'une substance propre à agir sur nne partie de la surface du corps humain. Ainsi on distingue les fumigations en aquesses, aromatiques, suffuresses, mercurilles, désin fectantes ou gaytonicanes, etc. Ces dernières se font avec du chlore gazent.

FUNGATE, s. m., fungas; sel formé par la combinaison de l'acide fungique avec une base salifiable.

une Dase sainable.
Frenkix, s. f., fungina; substance
blanchâtre, mollasse, insipide, peu élastique, très-inflammable, soluble dans
l'acide hydrochlorique à chaud, qui répand l'odeur du pain grillé par la torréfaction, et qui forme la base de tous les
champiguous, d'où on l'obtient en fai-

sant bouillir ces végétanx avec de l'eau légèrement alcaline.

FUNCIQUE, adj., fungicus; nom d'nn acide incristallisable, déliquescent, incolore et d'nne saveur très-aigre, qu'on extrait de la plupart des champignons, et qui ne sert à aucun usage.

FURCULAIRB, adj., furcularis (furcula, petite fourche). On a donné le nom de clavicule furculaire à la fourchette des oi-

FUREUR, s. f., furor ; le plus haut degré de la manie.

Fureur utérine, furor uterinus; synonyme de nymphomanie.

FURTURACÉ, adj., furfuraceus (furfur, son); qui a l'aspect du son : dartres fur-

furacées, sédiment furfuracé. Ferix, s. f., furia animalis; animal décrit par Linné, qui le rangeait parmi les vers intestinaux. On ne donte plus

les vers intestinaux. On ne donte plus aujonrd'hui que ce ne soit nn être imaginaire.

FURONCLE , s. m., furonculus (snivant quelques-uns, de furiare, mettre en fureur); inflammation compliquée d'étranglement de l'un des flocons de tissn cellulaire qui remplissent les aréoles du tissu fibreux de la peau, qui détermine la gangrène par compression du paquet de tissu cellulaire enflammé, et la gaugrène par distension des parois de l'aréole fibreuse, d'où résulte leur chute, sous forme d'une escarre blanche et cylindrique, qu'on nomme le bourbillon. Le fnroncle se présente sous la forme d'une tumeur d'un rouge violet, dure, conique, circonscrite, à base profonde. Il est le siège de douleurs qui ont le caractère particulier d'imiter la sensation d'une vrille qu'on enfoncerait en la tournant dans la partie. Il se termine spontanément après la chute du bourhillon. Lorsqu'il y a simultanément un grand nombre de paquets celluleux de la peau qui sont enflammés, la tumeur constitue l'anthrax benin des auteurs. Il y en a d'un volume énorme. Elle produit une fièvre vive et des doulenrs involérables, occasione la gangrène de toutes les parties frappées d'inflammation et des tégumens qui les reconvrent, et laisse des décollemens de la peau et des plaies avec perte de substance, difficiles à cicatriser. Le furoncle et l'anthrax tiennent très-souvent à l'irritation des premières voies, et il est rare qu'il ne se maniseste qu'une seule de ces tumenrs à la fois. Le traitement consiste à traiter la complication gastrigne, à amollir la pean par des bains et des cataplasmes émolliens, à faire avorter l'inflammation dès son début par des applications de sangsnes en nombre suffisant, et enfin, quand ces movens n'ont pas suffi, on quand la maladie est trop avancée , à faire cesser l'étranglement par des incisions profondes et multipliées, qui divisent la tumeur de son sommet jusqu'à sa base.

Fesan, s. m., conymus curopeau, l.; arbuste de la pentandire monogynie et de la famille des nerpruns, fort commun en Europe, et dont toutes les parties paraissent doudes d'une propriété émèt que et purgatire qui doit rendre cette plante suspecte. On emploie la poudre de ses capsules pour détruire les poux de la têtre.

Fusés, s. f., exostosis; exostose de forme oblongue, qui s'étend sur l'os du canon.

Fusée purulente; trajet plus on moins long et sinueux que parcourt dans certains cas le pus, afin de se porter au dehors. Les fusées se forment presque toujours sous la peau, entre les muscles, on le long des aponévroses, des os, des tendons, etc.

Prisbilitré, s. f., fusibilitas; propriété dont jouissent certains solides de contracter avec le calorique une union intime qui les fait passer à l'état liquide.

Fusible, adj., fusibilis (fundere, fondre); qui peut passer de l'état solide à l'état liquide, par sa combinaison avec le calorique.

Fusiforme, adj., fusiformis; qui a la forme d'un fuseau, comme certaines ra-

Frsion, s. f., fusio, χύσις; opération par laquelle on fait passer un corps de l'état solide à l'état liquide, en l'exposant à l'action du calorique, avec lequel il se trouve disposé à entrer en combinaison quand il a été chauffé à un certain degré. CTARRILLIM V GLARRILL

Gamay, village du département de l'Héranlt qui possède des eaux minérales acidules froides et une source de né alors

GAROLINITE . S. f. + nom donné dans le principe à l'vttria, et réservé depuis au mineral qui renferme cet oxide métalli-

Gilic V Givic

GATACINE, V. GAYACINE. GAINE, s. f. , vagina , Elvigor ; étui. Partie qui en contient une autre, et qui lui sert d'enveloppe. | Expansion membraneuse de la base de certaines fenilles.

Gaine anonévratique : anonévrose ani enveloppe les muscles d'un membre. Gaine de l'anophyse styloide : nom donné par Bertin à une saillie osseuse qui entoure la base de l'apophyse styloïde du

temporal.

Gaine de la veine norte : membrane celluleuse qui accompagne toutes les divisions de la veine porte dans le tissu du

Gaine des vaisseaux spermatiques : Dro-

longement en forme d'entonnoir qui provient du fuscia transversalis, recoit les vaisseaux du testicule, et les accompagne jusqu'à cette glande. Gaine tendineuse; membrane syno-

viale qui se déploie sur les tendons et sur les coulisses des os.

GALACTACEASIE, s. f., galactacrasia (γά)α, lait, ἀχρατεία, impuissance); sy-

nonvine de GALACTIBEREE. GALACTIQUE , adj. , galacticus (γάλα ,

lait). Quelques chimistes donnent ce nom à l'acide lactique.

Galactirhæa, lae-tis redundantia (γάλα, lait, ρέω, je coule); écoulement abondant du lait, soit chez la femme qui allaite, soit chez celle qui n'est point nourrice. Cette excretion, pour avoir lieu, n'a pas besoin d'être provoquée par la succion du mamelon.

GALACTOPHAGE, adj., galactophagus (γώα, lait, φάγω, je mange); qui se

nourrit de lait.

Galactophone, adj., galactophonus, lactiferus, γαλακτοφόρος (γάλα, lait, φέρω, je porte); qui porte du lait. Nom donné, 1º aux vaisseaux lactés ou chylifères, à cause de la couleur blanche du chyle; 2º aux conduits excréteurs du lait, qui

portent ce liquide vers le mamelon. I Instrument propre à faciliter l'allaitement, quand la brièveté du mamelon est telle que l'enfant ne peut pas le saisir. GALACTOPLANIE, s. f., galacioplania laitence

GALACTOPOLÈSE . S. f. . galactonoiesis (vala, lait, morfe, je fais); faculté qu'ont les glandes mammaires de sécréter du lait

GALACTOPOLÉTIQUE . adi. et s. m. . galactopoieticus : valax το ποιητικός ( νάλα. lait , ποιέω , je fais ) ; nom donné aux substances qu'on croit canables de favoriser on d'angmenter la sécrétion du lait.

-Faculté galactopoiétique ou galactose. GALACTOPOSIR, s. f., galactoposia (γάλα, lait, mous, le boire); traitement dans lequel le lait est la seule boisson prisc par le malade : diète lactée , régime lacté.

GALACTOPOTE , adj., galactopotes , lactipotor. γαλακτοπότης (γάλα, lait, πότης, buyeur): qui boit habituellement du lait, qui est soumis à la diète lactée. GALACTOPYBE . s. f. , galactopyra (yá)a,

lait, πῦρ, fièvre); fièvre de lait.

GALACTOSE, S. f., galactosis (va)axlioux. ie me change en lait) : sécrétion du lait. GALACTURIE . s. f. , galacturia ( vála , lait, οὐρέω, j'urine); pissement d'urine lactescente.

GALANGA, s. m., maranta; genre de plantes de la monandrie monogynie et de la famille des amomées, dont une espèce, maranta galanga, qui croît aux Indes, a une racine aromatique et stimulante, connue sous le nom de grand galanga.

Galanga (grand); nom pharmaceutique de la racine du maranta galanga.

Gelanga (petit); nom pharmaceutique de la racine de l'aponogeton monostachyum.

Galanga des marais; nom donné au souchet odorant, au scirpe maritime, au schænus mariscus, à quelques laiches, à la racine de millefeuille, et à celle de L'acorus.

GALBANOM, s. m., galbanum; gommerésine grasse, molle, ductile, demitransparente, blanchâtre, jaune, rousse ou gris de fer, d'une saveur amère et un peu âcre, d'une odeur forte et aromatique, que fournit une ombellifere du Leyant, le buben galbaniferum, L. Ses propriétés médicales sont les mêmes que celles de l'assa-fœtida, mais moins prononcées.

GALBULE, s. m., galbulus; péricarpe subéreux, ovale, composé d'écailles pel tées, striées en forme de rayons, et portant plusieurs graines au sommet. Tel

est le fruit du cyprès.

GALE, s. f. , seabies , Jopa ; phlegmasie de la peau qui se montre sous la forme de pustules arrondies, dures, nombreuses, de la grosseur environ d'un grain de millet, légèrement rouges à leur base, vésiculaires et transparentes à leur sommet. Elle se manifeste d'abord dans l'intervalle des doigts, sur le dos de la main, ensuite sur toute la surface du corps, mais particulièrement à la partie antérieure de la poitrine et des bras, à la partie interne des cuisses, excepté au visage, à la paume des mains et à la plante des pieds. La gale cause sur ces diverses parties une démangeaison plus ou moins vive, qui angmente le soir par la chaleur. On pense généralement qu'elle est produite et entretenue par un insecte, acarus, que l'on rencontre dans les boutons que présente cette phlegmasie de la peau. La gale miliaire, canine, est celle dans laquelle les pustules sont très-petites. La gale boutonnée, pustuleuse, humide, la gresse gale, se distingue de la précédente en ce que les pustules sont très-grosses, confluentes, et accompagnées d'une démangeaison très-grande. On a encore décrit sous le nom de gale scrofuleuse, syphilitique, scorbutique et herpétique, celle qui survient chez des individus affectés de scrofules, de syphilis, de scorbut et de dartres.

Gará, s. m., myrica; genre de plantes de la dioécie rétrandrie et de la famille des amentacées, dont la seule espèce indigène en Europe, le galé cdorant, myrica gale, servait autrelois en guise de thé. Une espèce de l'Amérique du nord, myrica cerifera, fournit beancoup de cire verte lorsqu'on fait bouilli ses fruits.

Galeanthropia, s. f., galeanthropia (γαλπ, chat, ανθρωπος, homme); manie dans laquelle l'individu se croit trans-

formé en chat.

Galioa, s. m., galega; genre de plantes de la diadelphie décandrie et de la famille des légumineuses, dont une espèce, connue sous le nom de rue de cleicre ou de frux indigo, croît dans le midi de l'Europe; elle passair autrefois pour sudorifique, et alexitère, ce qui semblerait annoncer qu'elle jonit de propriétés stimulantes.

Galène, s. f., galena; snlfure de plomb à l'état natif.

GALÉNIQUE, adj., galenicus; qui appartient au galénisme.

GALENISME, s. m.; doctrine de Galien.

Galéniste, adj.; partisan de la doc-

trine de Galien.
Gathore s. f., galeopsis; genre de
plantes de la didynamie gymnospemie
et de la famille des labiées, qui renferme un petit nombre d'espèces, toutecuropéennes, parmi lesquelles l'orte
jaune, galeopsis galeobádom, ayant étrangée par les sneiens au nombre des
alexières, elle doit être stimulante,
comme la plupart des labiées aromatiques.

Galifot, s. m.; suc résineux que l'on retire par des incisions du tronc de quelques pins, et plus particulièrement du pin maritime.

GALLATE, s. m., gallas; sel formé par la combinaison de l'acide gallique avec

une base salifiable.

GALLE, s. f., galla, xnxic; excroissance de forme très-variée, qui se développe sur les feuilles, les fleurs, les pétioles, les pédoncules, les bourgeons, les branches, les tiges ou même les racines des plantes, et qui est due à la piqure d'un insecte hyménoptère, bémiptère, colcoptère, diptère ou lépidoptère .- fausse, formée par l'augmentation contre nature d'une partie de plante prodnite par la pigûre d'un insecte, mais dans laquelle la cavité est souvent ouverte, ou même n'est qu'incomplète.-vraic, celle qui forme une excroissance exactement fermée de toutes parts, et dans laquelle vivent une ou plusieurs larves d'insectes, qui en sortent avant ou après leur métamorphose. - simple, dans laquelle il n'y a qu'une seule loge, soit pour nn, soit pour plusieurs insectes .- composée, celle qui est formée par la réunion de plusieurs loges qui croissent ensemble.

Galle blanche; nom donné dans le commerce aux noix de galle recueillies les dernières, et dont la valeur est moin-

dre.

Galle du commerce. F. Noix de galle, Galle aux hémorhodies; renflement de la tige du cirsium campestre, formé de plusieurs loges presque ligneuses, et produit par une espèce de diplolèpe. On la portait autrefois en amulette contre les hémorrhodies.

Galle noire ; nom donné dans le com-

merce any noix de galle requeillies les nremièree

Galle du rosier V. REDEGRAR.

Gallique, adj. On donne ce nom à avec le tannin dans la noix de galle. Il est solide cristallise en netites aignilles blanches , brillantes , rougit la teinture datonmonal at a nue cavant accar anida L'air est sans action sur lui, à la température ordinaire : plus solnble dans l'eau bouillante que dans l'eau froide, il se dissout très bien dans l'alcool. L'acide nitrique le transforme en acide ovalique.

Garmier (Saint-), petite ville dn département de la Loire, au bas du faubonry de laquelle conle une source d'eau

minérale acidule froide.

GALOP, S. m.; equi cursus ; suite de sauts en avant, allure la plus vite du cheval. Le galon a plusieurs degrés de vitesse, le petit, le grand, le galop de

chasse, etc.

GALOPER . v. a.: aller zu galop. - sur le hon nied. lorsque le cheval lève la jambe droite de devant la première; - sur le mauvais pied , lever le pied gauche le premier .- nres le tanis, se dit du cheval qui lève peu les membres antérieurs.

GALVANIOUE , adi. , galvanicus ; qui a rapport au galvanisme. Terme parfaitement synonyme d'ilectrique. V. ce mot. On dit action, apparcil, atmosphère, chaine . colonne . conducteur . électricité . expérience, fluide, phénomène, principe,

pôle galvanique. GALVANISME , S. m. , galvanismus ; electricitas animalis, galvanica ou metallica, irritamentum metallorum ou metallicum : série de phénomènes qui consistent en des mouvemens sensibles qu'exécutent les parties animales douées encore d'un reste d'irritabilité , quand on les met en rapport avec deux plaques métalliques de nature différente, entre lesquelles on établit une communication par le contact direct, ou par le moyen d'une tige métallique. On crut d'abord ces phénomènes judépendans de ceux de l'électricité, mais on sait aujourd'hui qu'ils n'eu différent point. Le prétendu galvanisme n'est que l'électricité développée par le contact de deux substances de nature différente.

GALVANOMÈTRE , s. m ., galvanometrum. V. ELECTROMÈTRE.

GALVANOSCOPE, s. m., galvanoscopium. V. ELECTROSCOPE

GAMARDE, bourg du département des Landes qui possède une source d'eau

minérale saline froide , chargée d'acide bydrosulfurique.

GAMME, s. f. : nom donné par les musiciene à l'échelle distanique en laquelle on apprend à nommer et à entonner inste les degrés de l'octave par les sent notes de musique, ut, re, mi, fa, sol, la, si, snivant tontes les dispositions qu'on peut leur donner.

Gan, village pen éloigné de Pan, où l'on trouve deux sources d'eau minérale

coline froide

GANACHE, s. f.; région située au contour de l'os maxillaire. Elle est dite quverte quand les os sont écartes , et serrée quand ils sont trop rapprochés. GANGLIFORME, adj., gangliformis, gan-

glioformis, yankindne (varilion, ganglion, forma . forme ) ; qui a la forme d'un gan-

glion : plexus gangliforme;

GANGLION, S. m., ganglion, yayykiov; tnbercule variable pour la forme, la texture . la couleur , le volume et la consistance, qui est enveloppé dans une membrane capsulaire, et formé d'un lacis, soit de filets nerveux, soit de vaisseaux applomérés de mille manières différentes. et unis ensemble par un tissu cellulaire dont les aréoles renferment un fluide particulier. On divise les ganglions en glandiformes , lymphatiques et nerveux. V. ces mots. I Tumeur dont le volume varie depuis celui d'un pois jusqu'à celui d'un petit œuf, située sur le trajet d'un tendon extenseur, dure, globuleuse, indolente; mobile, transparente, sans changement de couleur à la peau, formée par uu kyste synovial accidentel et ordinairement isole, mais qu'on dit avoir vu quelquefois communiquer par un pédicule étroit avec la gaîne du tendon voisin, et même avec la capsule synoviale de l'articulation la plus prochaine. Les causes du développement de cette maladie sont inconnues. L'écrasement et la compression sont les deux méthodes qu'on emploie le plus souvent pour en obtenir la guérison. On pent cependant lui opposer l'application des topiques résolutifs , l'extirpation et l'incision du kyste.

Ganglion de Gasser; renslement demicirculaire du nerf trifacial, avant sa division en trois branches.

Ganglion de Mechel, ou sphéno-palatin. V. ce mot.

Ganglion de Vieussens, ou plexus caliaque. Ganglion du cervelet ; nom donné par

Gall au corps rhomboide.

Ganglions (grands) inférieurs du ecrveau : nom donné par Gall aux couches

ontiques. Ganglions (grands) supérieurs du cer-

veau ; nom donné par Gall aux corps strice. GANGLIONIQUE, adi., ganglionicus : svnonyme de ganglionnaire.

GANGLIONNAIRE, adj., ganglionaris, gangliosus; qui est garni de ganglions. -Nerf ganglionnaire, qui presente des gauglions sur son trajet .- Système ganglionnaire, ensemble de ganglions considérés comme ne faisant qu'un seul tout, et en ce sens synonyme de nerf trisplanchnique.

GANGBÈNE, s. f., gangrena (vociso, je consume); diminution plus ou moins complète des phénomènes de la vie dans une partie dont la putréfaction finit par s'emparer. La gangrène est dite humide on seche, suivant que la partie mortifiée est plus ou moins imprégnée de liquides. On l'a encore distinguée d'après les causes qui semblent lui avoir donné lieu. C'est ainsi qu'on a reconnu des gangrènes par excès d'inflamulation, par lésion organique du cœur et des gros vaisseaux, par étranglement, par compression circulaire, par pression latérale, par congélation, par l'action d'un principe délétère, par vieillesse : cette dernière est décrite sons le nom de gangrène senile.

GANGRÉNEUX, adj., gangrenosus; qui participe de la gangrène, qui offre les caractères de la gangrène.

Gantelet, s. m., fascia digitalis; ban-dage roulé, à l'aide duquel on enveloppe les doigts et la main, à la manière d'un gant.

GARANCE, s. f., rubia tinetoria; plante de la tétrandrie monogynie et de la familie des rubiacées, qu'on cultive en grand dans le midi de la France, à cause de la belle couleur rouge que fournit sa racine. Cette racine, qui est astringente, a été mise au nombre des cinq racines apéritives. Elle colore en rouge les os des animanx qui ea mangent.

GARANTIE, s. f., obligatio; convention par laquelle le vendeur répond à l'acheteur des défauts cachés de l'animal qu'il a vendu. On la distingue en naturelle et

conventionnelle. GAEDE-MALADE, s. m. ; se dit des personnes dont le métier est de veiller et de servir les malades. GARDZ-ROBE, s. f. On dit aller à la garde - rote, pour aller à la selle; les garde-robes . pour les selles.

GARGALE, S. f., yaoyaln; chatouillement, démangeaison.

GARGAREON, s. m., γαργαρεών; luette. GARGARISER (se), v. r.; guttur gargarizare, se laver la gorge avec un liquide quelconque, se servir d'un gargarisme.

GARGARISME, s. m., gargarismus, gargarisma, γαργάρισμα, γαργαρισμός, δεάκλυσna (yapyapičo, je me lave la bouche); liquide simple ou composé dont on remplit l'arrière-bouche, en se tenant la tête renversée, et qu'on agite au moven de l'air qui sort du larynx, afin de le mettre en contact avec toutes les parties situées au fond de la bouche. Les gargarismes sont des bains locanx, dont on varic les effets par l'addition de substances apprepriées à l'exigence des cas.

GARGOUILLEMENT . s. m. : bruit particulier que produit l'air en traversant les excavations pulmonaires qui contiennent de la matière tuberculeuse ramollie. Ce bruit a quelque analogie avec celui que produisent les gaz en parcourant le tube intestinal, ou plutôt avec le roncoulement de certains oiseaux.

GARNITURE, s. f.; s'entend d'un fer qui déborde la corne ou la paroi, plus ou moins : alors il garnit trop ou trop peu.

GARCT, s. m., armus ; région supérienre du corps du cheval, située entre l'encolure , le dos et les épaules. Le garot doit être élevé et tranchant : c'est une défectuosité lorsqu'il est rond et bas.

GABOU, s. m., dapline gnidium, dapline mezereum : arbrisseaux du genre lauriole, qui croissent tous deux dans le midi de l'Europe, et dont on emploie l'écorce, trempée dans le vinaigre, pour produire la rubéfaction et la vésication de la surface de la peau. La pondre de cette écorce sert aussi à faire une pommade épispastique.

GAROUTTE. V. GAROU. GARROT, s. m.; lévier en bois, cylindrique, ordinairement plus mince à son milieu qu'à ses extrémités, et dont on se sert pour tordre les lacs à l'aide desquels on se propose d'opérer nne constriction circulaire autonr d'un membre, afin d'v suspendre la circulation. Pour appliquer le garrot, on place sur le trajet de l'artère principale du membre une pelote cylindrique et allongée, et par-dessus cette pelote un lacs dont on entoure deux fois ce membre, qu'on serre très-pen, et dont on none les deux chefs du côté oppose à la pelote. On fait glisser entre les tegumens et le lacs, et toujonrs du côté opposé à la pelote, une plaque de cuir bouilli on de corne, et on place entre cette plaque et ce lien le garrot, qu'on fait tourner en moulinet, jnsqu'à ce que les battemens soient suspendus dans l'artere au-dessons du point comprimé.

GARUM, s. m., garum. Les Romains appelaient ainsi un liquide saumâtre qui découlait de la chair des poisso s salés et à moitié putrefiés. Cette saumure, convenablement aromatisée, était chez eux un assaisonnement très-recherché.

GASTEIN, endroit de la Bavière où l'on trouve une eau minérale saliue, dont la

température est de 106 à 117 degrés F. GASTER, s. m., venter, yachip; le ventre en général, ou l'estomac en particu-

GASTÉRALGIE. V. GASTRALGIE.

Gastérananax, s. m.; nom donné par Dolæus à un principe vital hypothétique, correspondant à l'archée de Van Helmont, et dont il plaçait le siège dans

le bas-ventre. GASTÉRANGIEMPHRAXIE, s. f., gasterangiemphraxis (yasthe, estomac, axw, j'etrangle, ἐμφράσσω, j'obstrue); nom imaginé par Vogel pour désigner l'obstruction du pylore.

GASTRALCIE, s. f., gastralgia, eardial-gia, dolor stomachi (yastho, estomac, இரு, douleur); douleur qui a son siège

à l'estomac.

GASTRICISME, S. m., gastricismus (yazτοίζω. je remplis le ventre); nom sous lequel on désigne les affections gastriques et la théorie médicale qui fait provenir, sinou toutes, du moins presque toutes les maladies d'une accumulation de saburres dans les voies digestives.

GASTRICITÉ, s. f.; mot que l'on a proposé pour désigner d'une manière plus abrégée l'embarras gastrique, ou le groupe de symptômes propres à la fièvre gastrique.

GASTRILOQUE, adj. et s. m., gastriloquus (gaster, ventre, loquor, je parle); synonyme d'engastrimythe. V. ce mot.

Gistrique, adj., gastricus (yastho, estomac); qui a rapport ou qui appartient à l'estomac. — Artères gastriques, au nom-bre de trois, la coronaire stomachique, la gastro-épiploique droite et la gastro-épiploique gauche. - Embarras, fièvre gastrique. V. EMBARRAS, FIÈVRE. - Liqueur ou sue gastrique. - Nerfs gastriques, au nombre de deux, qui terminent les pneumogastriques, et descendent sur les deux fa-

ces de l'estomac .- Plexus gastrique ou coronaire stomachique. - Suc gastrique, dissolvant hypothétique dont on attribuait gratuitement la sécrétion aux parois de l'estomac .- Veines gastriques, qui sc distribuent comme les artères, et se terminent dans la veine porte abdominale.

GAST

GASTRITE, s. f., gastritis, inflammatio stomachi, cardialgia inflammatoria (yauthe, estomac); inflammation de l'estomac, dont les caractères les plus saillans sont une douleur et une chaleur plus ou moins vives dans ce viscère, avec inappétence, dégoût, nausées et vomissemens; d'autres fois l'appétit est grand, mais les digestions sont pénibles, quand les alimens ne sont point rejetés; la langue est plus ou moins chargée, le plus souvent elle est rouge, particulièrement sur ses bords et à sa pointe ; la bouche est sèche, il y a un sentiment de gêne et d'ardeur à la gorge; la soif est continuelle, et le malade désire les acides de préférence à toute autre boisson, etc. La gastrite est ordinairement accompagnée de constipation. Cette phlegmasie peut exister à l'état aigu ou chronique, et sous ces deux formes elle constitue un grand nombre de maladies dites fièvres et nécroses.

GASTRO-ADYNAMIQUE, adj., gastro-adynamicus; qui appartient à l'estomac et à l'advnamie. Epithéte imposée aux fièvres dans lesquelles prédominent les symptômes gastriques et les symptômes adynamiques.

GASTRO-ARACHNOIDITE, s.f., gastro-arachnoiditis : inflammation de l'estomac et de l'arachnoide.

GASTRO-ARTHRITE, s. f., gastro-arthritis; nom donné par Broussais à la goutte, qui n'est, suivant lui, qu'une inflammation des articulations des orteils, des doigts, etc., produite et entretenue par la gastrite.

GASTRO-ATAXIQUE, adj., gastro-ataxicus: qui appartient à l'estomac et à l'ataxie. Nom donné aux fièvres dans lesquelles on observe plus particulièrement des symptômes gastriques et des symptômes

GASTRO-BRONCHILE, S. f., gastro-bronchitis; inflammation de l'estomac et des bronches. C'est ce qu'on appelait autrefois fièvre catarrhale, fièvre de rhume. La coexistence des deux phlegrassies a souveut lieu dans la pneumonie chronique ou phthisie pulmonaire, parvenue a son dernier terme.

GASTROBROSIR, s. f., gastrobrosis. Ali-bert donne ce nom à la perforation de

l'estomac.

GASTRO-CABDITE , s. f. , gastro-carditis ; inflammation de l'estomac, compliquée de l'irritation du cœur. C'est la gastrite avec fièvre. L'anévrysme, qui existe souvent avec nne gastrite, en est encore uu

GASTROCÈLE, s. f., gastrocele (yactio, ventre, xnlm, hernie); hernie formée par l'estomac à travers la partie supérieure de la ligne blanche, maladie dont l'existence est révoquée en doute par quelques praticiens.

GASTROCÉLIE. V. GASTROCÈLE.

GASTRO-CÉPHALITE, s. f., gastro-cephalitis. On a proposé ce mot pour désigner l'inflammation de l'estomac coexistant avec celle du cerveau ou de ses membranes, vu l'impossibilité où l'on est sonvent de pouvoir déterminer quel est le siège de cette dernière inflammation.

GASTRO-CHOLÉCYSTITE . S. f.: inflammation de l'estomac et de la vésicule biliaire. Elle ne peut guère exister sans

duodénite.

GASTROCNÉMIENS, adj. et s. m. pl., gastrocnemia, yaslpoxynuia (yaslinp, ventre, χνήμη, jambe); nom donné aux muscles jemeaux de la jambe.

GASTRO-COLIQUE , adj. , gastro-colicus ; qui appartient à l'estomac et au colon. Epiploon gastro-colique. V. EPIPLOON. Veine gastro-colique, tronc veiuenx formé par la réunion des veines gastroépiploïques et de la veine droite du co-

lon, et qui se jette dans la veine mésentérique.

GASTRO-COLITE, s. f., gastro-colitis; inflammation de l'estomac et du gros intestin. C'est la gastrite avec diarrhée ou dysenterie.

GASTRO-CYSTITE , s. f. , gastro - cystitis ; inflammation de l'estomac et de la vessie urinaire. Cette complication se présente frèquemment dans les fièvres adynamiques et ataxiques.

GASTRO-DERMITE, s. f., gastro dermitis; inflammation de l'estomac et de la peau. Tels sont les exanthèmes avec fièvre.

Gastro-Duodénal, adj., gastro-duodenalis; qui appartient au duodénnm et à l'estomac. - Artère gastro - duodénale, branche de l'hépatique. - Veine gastroduodenale, qui se jette dans la veine porte.

GASTRO-DUODÉNITE , s. f., gastro-duodenitis; inflammation de l'estomac et du

GAST duodénum. Suivant Broussais, la gastrite n'a presque jamais lien sans duodénite. GASTRO - DUODENO - CHOLECYSTITE , S. f.;

inflammation de l'estomac , du duodéuun et la vésicule biliaire. Il est probable one cette triple inflammation existe dans l'embarras gastrique bilieux, les fiévres bilienses , l'ictère des auteurs, et la

fievre jaune. GASTRODYNIE, s. f., gastrodynia (yazτηρ, estomac, δούνη, douleur); douleur

de l'estomac.

GASTRO-ENCÉPHALITE , s. f. , gastro-encephalitis: inflammation de l'estomac et du cervean.

GASTRO-ENTÉRITE, s. f., gastro-enteritis; inflammation de l'estomac et de l'intestin grêle. Selon Broussais, toutes les fièvres essentielles des auteurs ne sont autre chose que des gastro-entérites simples ou compliquées.

GASTRO-ENTÉRO-COLITE , s. f. , gastroentero-colitis; inflammation de l'estomac. de l'intestin gréle et du gros intestin.

GASTRO - ÉPIPLOÏQUE, adj., gastro - epioloicus : qui appartient à l'estomac et à l'épiploon. — Artères gastro-épiploiques, au nombre de deux, la droite et la gauche, fournies, la première, qui marche de droite à gauche, le long de la grande courbure de l'estomac, par l'hépatique; la seconde, qui suit la même direction, mais de gauche à droite, par la splénique. - Ganglions gastro-épiploiques, ganglions lymphatiques placés dans l'intervalle des deux feuillets du grand épiploon, vers la grande courbure de l'estomac. - Nerfs gastro - épiploiques , distingués en droit, qui est fourni par le plexus hépatique; et en gauche, qui l'est par le plexus splénique. - Veines gastroépiploiques, dont la droite se jette dans la mésentérique supérieure, et la gauche dans la splénique.

GASTRO-EPIPLOÏTE, s. f., gastro-epiploitis; inflammation de l'estomac et de l'é-

piploon. Elle est peu connue. GASTRO-HEPATIQUE, adj., gastro-hepati-

cus; qui appartient à l'estomac et au foie. - Artère gastro - hépatique, nom donné par Walter à la coronaire stomachique. - Epiploon gastro-hépatique. V. EPIPLOON.

GASTRO-HEPATITE, s. f. , gastro-hepatitis : inflammatiou de l'estomac et du foie-Quelques médecias rapportent à la gastro-hépatite les fièvres bilieuses, l'ictère, la fièvre jaune, les obstructions du foie.

GASTRO HUMÉRIEN , adj. et s. m.; nom donné par Blainville à la portion du mustérieure du muscle grand droit de l'abdomen se porte à l'os du bras. GASTRO- HYSTÉROTOMIE, s. f. (72017),

ventre, ύστέρα, matrice, τομή, incision); opération césarienne abdominale. GASTRO-INFLAMMATOIRE, adj., gastroinflammatorius; nom donné à la fièvre

gastrique et à la fièvre inflammatoire

GASTRO-INTESTINAL, adj. V. EMBARRAS gastro-intestinal.

GASTRO-LARYNGITE, s. f., gastro-laryngitis; inflammation de l'estomac et du larynx. Sedit de la gastrite !orsqu'elle complique le croup ou la phthisie laryngée.

GASTROMANCIE, S. f., gastromantia (yasτήρ, ventre, μαντεία, divination ); art de deviner l'avenir d'après les figures qui

se forment au fond d'un vase plein d'eau. GASTRO-MÉNINGINITE , s. f. , gastro-meninginitis: inflammation de l'estomac et de la méningine du cerveau.

GASTRO-MÉNINGITE, V. GASTRO - MÉNIN-

GASTRO-MÉTRITE, S. f., gastro-metritis,

inflammation de l'estomac et de la matrice. Complication de la gastrite et de la métrite. GASTRO-MUQUEUX, adj., gastro-mucosus. Ce mot s'applique aux fièvres dans les-

quelles il y a irritation de l'estomac et supersécrétion de mucosités. GASTRO-NEPHRITE , s. f. , gastro-nephri- . tis; inflammation de l'estomac et des

reins. Ces deux inflammations sont quelquefois réunies, dans les fièvres dites ataxiques et dans le diabétès.

GASTRO-DESOPHAGITE, s. f., gastro-æsophagitis; inflammation de l'estomac et de l'asophage. Les fièvres adynamique et ataxique, la fièvre jaune, l'angine

gangréneuse, en présentent fréquemment des exemples.

GASTRO-PÉRICARDITE, s. f. , gastro-pericarditis; inflammation de l'estomac et

du péricarde.

GASTRO-PÉRITONITE, s. f., gastro-perilonitis; inflammation de l'estomac et du péritoine. Se dit plus communément de l'inflammation qui, de la membrane muqueuse gastrique, se propage à la membrane péritonéale.

GASTRO-PHARYNGITE, s. f., gustro-pharyngitis; inflammation de l'estomac et

du pharynx.

GASTRO-PHRÉNIQUE, adj., gastro-phrenicus; qui appartient à l'estomac et au diaphragme. - Ligament gastro - phrenique, repli du péritoine qui descend de GASTRO - PLEURÉSIK, s. f., gastro-pleuri-

tis; inflammation de l'estomac et de la plèvre. On l'observe lorsque la pleurésie vient compliquer la gastrite.

GASTRO-PNEUMONIE, s. f., gastro-pneumonia; inflammation de l'estomac et du poumon. On la rencontre toutes les fois que la pnenmonie survient chez un sujet affecté de gastrite ; elle constitue ce que les auteurs ont appelé pneumonie bilieuse.

GASTRO-PYLORIQUE, adj., gastro-pyloricus; nom donné par quelques anato-

mistes à l'artère pylorique. GASTROBAPHIE, s.f., gastroraphia (yasτλρ, ventre, ραφή, conture); suture qu'on pratique pour réunir les plaies pénétrantes de l'abdomen , lorsqu'elles sont trop étendues ou trop inégales pour que la position, les emplâtres agglutinatifs et les bandages unissans puissent suffire pour les maintenir en contact et pour

s'opposer à l'issue des viscères. GASTRORRHAGIE, s. f., gastrorrhagia; hémorrhagie de l'estomac ; exhalation

de sang à la surface interne de l'estomac. GASTROSE , s. f. , gastrosis ; nom de la première famille de la Nosologie naturelle d'Alibert. Elle comprend toutes les maladies de l'estomac.

GASTRO-SPLÉNIQUE , adj. , gastro-splenicus; qui appartient à l'estomac et à la rate. - Epiploon ou ligament gastro-splénique. V. EPIPLOON. - Vaisseaux gastrospléniques ou courts. V. Court.

GASTRO-SPLENITE, S. f., gastro-splenitis. Ce mot a été proposé pour désigner les cas dans lesquels on observe une irritation gastrique intermittente avec tuméfaction douloureuse de la rate.

GASTRO-THORACIQUE, adj. et s. m., gastro-thoracicus; nom donné par Blainville à la portion inférieure du muscle peaucier général.

Gastrotomie, s. f., gastrotomia (γαστήρ, ventre, τομή, incision); incision qu'on pratique aux parois abdominales pour extraire un corps étranger contenu dans l'estomac ou dans la cavité de l'abdomen, lever un étranglement interne, détrnire un volvulus, réduire certaines hernies, etc.

GASTRO-URÉTHRITE, s. f., gastro-urethritis; inflammation de l'estomac et de l'nrètre. La plupart du temps la gastrite est ici causée par l'uréthrite.

GATEAU febrile , s. m. , placenta febrilis. Quelques pathologistes ont donné ce 312 nom à la tuméfaction de certains viscères, et en particulier à celle de la rate. dans les fièvres intermittentes qui durent depuis long-temps. Dans cette dernière circonstance, on lui a substitué celui de gastro-splénite.

GATTILIER, s. m., vitex; genre de plantes de la didynamie angiospermie ct de la famille des pyrénacées, anquel appartient l'agnus castus. V. ce mot.

GAUCHIN, village peu éloigné de Saint-Pol, où il existe trois sources d'une eau minérale qu'on dit être ferrugineuse.

GAYAC, s. m., guaiacum; genre de plantes de la décandrie monogynie et de la samille des rutacées, dont l'espèce la plus célèbre, guaiacum officinale, est un grand arbre qui croît aux Antilles. On emploie en médecine les rapures du bois de cet arbre, qui fait partie des quatre bois sudorifiques, et qu'on administre surtout dans les maladies vénériennes. Ge bois est dense, dnr, pesant et trèsrésineux : il a une odeur aromatique , et une saveur légèrement âcre et amère.

GAYACINE, s. f., guaiaeina; résine brunâtre ou rougeatre, qui verdit par le contact de l'air et de la lumière, se dissout à froid dans l'acide nitrique, et donne de l'acide oxalique quand on la traite à chaud par le même acide. Elle est acre et un peu aromatique. Elle transsude naturellement du tronc du guaiacum officinale

GAz, s. m., gaz; corps tenu à l'état de fluide aériforme par sa combinaison avec le calorique. On distingue les gaz en permanens et non permanens, suivant qu'ils conservent cet état à toutes les températures, ou qu'ils se convertissent en liquides ou en solides par l'effet du refroidissement. Ces derniers sont appelés vapeurs.

GAZEIFIER , v. a. ; réduire à l'état de gaz. - Se gazéitier, se transformer en gaz. GAZEIFORME, adj., gazeiformis; qui

est à l'état de gaz.

GAZEUX, adj.; qui a les qualités d'un gaz .- Etat gazeux, ou état de gaz. GAZOCHIMIE, s. f., gazochymia; partie de la chimie qui traite des différens

gaz. GAZOLITRE, s. m.; instrument destiné à mesnrer la quantité de gaz accumulée

dans un vase. GIZOMÈTRE, S. m. . gazemeirum (gaz,

μέτρον , mesure); instrument propre à mesurer le volume des différens gaz.

GEANT, s. m., gigas, yiyas; homme

dont la stature dépasse les proportions ordinaires à l'espèce humaine.

GELLAU, dans le pays de Nossau, possède une source d'eau minérale gazeuse et légèrement ferruginense.

GÉIOLOGIE, s. f., geiologia (7%, terre, léves, discours); nom donné par Burdach à la connaissance des choses terrestres, ou de ce qui se passe soit à la snrface, soit dans l'intérieur de la terre, GEISMAB, dans le pays d'Hesse-Cas-

sel. où l'on trouve des eaux minérales acidules et ferrugineuses.

GÉLASME, s. m., gelasmus (yélos, ris); ris sardonique.

GÉLATINE, s. f., gclatina (gcla, gelée); principe immédiat des animaux. Elle est demi-transparente, insipide, inodore, sans action sur le sirop de violettes et la teinture do tournesol, insoluble dans l'eau froide , très - soluble dans l'eau bouillante, qu'elle épaissit et transforme en gelée par le refroidissement. Le solutum de gélatine s'altère très-facilement à l'air; les acides et les alcalis ne le précipitent point : il n'en est pas de même de l'alcool et du tannin : celui-ci y détermine un précipité abondant, d'uu blanc gris, collant, élastique, et qui devient cassant en se séchant à l'air. La gélatine est une substance très-nutritive; si on la fait dissoudre dans beaucoup d'ean. elle devient une boisson émolliente, dont la thérapeutique retire les plus grands avantages. Gélatine de Wharton, gclatina Wharto-

niana; substance molle; dense, fluide et gélatineuse, qui enveloppe le cordon ombilical. GÉLATINEUX , adj. , gelatinosus ; qui

renferme de la gélatine. GÉLATINIFORME, adj., qui a l'aspect de la gélatine, qui lui ressemble.

Gelee, s. f., gelu, jus coagulatum; grand froid qui glace. | Substauce molle, tremblante et transparente, qu'on obtient en traitant des matières animales et végétales, ce qui l'a fait distinguer

elle-même en végétale et animale. Géminé, adj., geminus; nom donné par les botanistes à toutes les parties des végétaux qui naissent deux à deux du même point, ou qui sont rapprochées

denx à denx. GEMMATION, s. f., gemmatio; développement des bourgeons.

GENMIPARE, adj., gemmiparus (gem-ma, bouton, pario, jenfante); qui produit des bourgeons. Se dit de beancoup de plantes et d'un grand nombre de zonphytes.

GEMMOLE, s.f., gemmula : bourgeon terminal de la plumule, dans les plantes

ani germent.

GENAL, adi., genalis (gena, joue); qui a rapport à la joue, qui entre dans sa composition. - Glandes génales : on annelle ainsi les follicules muqueux disséminés dans le tissu de la membrane buccale

Gencivar, adi, : qui appartient à la

gencive : tissu gencival.

GENCIVE, s. f., gingiva; tissu rougeatre et plus ou moins ferme, qui couvre les deux arcades dentaires, et enveloppe le collet des dents, anguel il est fortement attaché. Ce tisen est convert par la membrane muqueuse buccale : il envoie, entre les alvéoles et les racines des deuts, un feuillet très-mince, qu'on apnelle nérioste alvéolo-dentaire.

GENERI, s. m.: nom donné dans les Alnes à plusieurs espèces d'absinthes et d'achillèes, dont les sommités fleuries entrent dans la composition du vulnéraire

enices

GÉNÉRATEUR, adj.; qui engendre. -Principe générateur, faculté génératrice, GENERATION . S. f. . generatio . viveric

(vivoum, je nais): nom collectif de toutes les actions vitales qui ont nour but la production d'un nouvel être vivant.

Généreux, adi.: se dit des vins riches en principe alcoolique.

Genesie, s. f., genesis (γείνομαι, je nais). Ce mot se prend dans la même ac-

ception que génération.

GENET, s. f., genista ; genre de plantes de la diadelphie décandrie et de la famille des légumineuses , qui renferme plusieurs espèces tinctoriales ou d'orne. ment, dont une, genista tinctoria, petit arbuste de France, est employée en médecine, où ses feuilles et ses fleurs sèchespassent pour apéritives et diurétiques.

GÉNETHLIAQUE, adj., genethliacus, yeνεθλιακὸς; nom donné chez les Grecs aux astrologues qui tiraient l'horoscope de chaque individu d'après l'état du ciel au

moment de sa naissance.

Géxéthliologie, s. f., genethliologia, genethliace; art de tirer l'horoscope d'après l'état du ciel au moment de la naissance.

GENEVRIER , s. m. , juniperus ; genre de plantes de la dioécie monadelphie et de la famille des conifères, qui renferme un assez grand nombre d'espèces. La plus importante est le genévrier commun,

juniperus communis, arbrisseau d'Europe dont les fruits, qui passent ponr toniques et dinrétiques , sont fort employés en medecine , sous forme d'infusion on d'extrait C'est à ce genre an'annartient la sabine, V. ce mot. Une espèce fournit do l'encene

Gengivite . s. f. . gingipitis (ginging . gencive): inflammation des gencives.

GÉNICOLÉ, V. GENOUILLE.

GÉNIR . s. m.: activité trés-énergique d'une qualité ou d'une faculté quelconque, surtout intellectnelle. | Il n'v a pas long-temps qu'en pathologie on entendait par le mot génie la cause prochaine. occulte et spéciale, d'une maladie épidémique, ou le caractère particulier de cette épidémie. Alors on reconnaissait un génie inflammatoire, bilieux, muqueux, advnamique, ataxique. | L'expression de génie, annliquée au médecin ou an chirurgien, sert à désigner la grande babileté de l'un on de l'autre à saisir promptement ce qu'il est convenable de faire dans des circonstances insolites

Génien , adi , genianus (véveroy, menton ): qui tient au menton, qui en fait partie .- Apophyse génienne ou géni, éminence formée par quatre petits tubercules qu'on voit à la partie postérieure de

la symphyse du menton.

GENIÈVEE, s. m., baccæ juniperi communis : fruit du genévrier commun.

Génio-glosse, adi, et s. ni., genioglossus; nom d'un muscle pair, aplati et triangulaire, qui s'étend de l'apophyse génienne à la l'ace inférieure de l'hyorde et de la langue, qu'il sert à porter en avant.

Génio-hyoïdien, adi, et s. m., geniohvoideus : nom d'un muscle pair, étendu de l'apophyse génienne à la partie antérieure du corps de l'hvoïde , qu'il élève

et porte en avant.

GENIO-PHARYNGIEN, adj. et s. m.; nom donné par quelques anatomistes à un faisceau pair de fibres charnues, qui se portent de la mâchoire inférieure dans les parois du pharynx, et qui font partie du constricteur supérieur.

GÉNITAL, adj., genitalis; qui a rapport à la génération ou à ses organes. -Appareil génital, ensemble de tous les organes qui servent à la génération .-Organes génitaux, ou parties génitales, organes qui servent à la production d'un nouvel individu.

GÉNITO - CBURAL, adj., genito-cruralis; nom donné par Bichat au nerf sus-pubien.

GENITOIRES, s. f. pl., genitalia; ancien

nom sous lequel on désignait les organes de la génération dans l'homme et le che-

314

GENITO-URINAIRE, adj., genito-urinalis; qui a rapport à la génération et à la sé-

crétion de l'urine .- Appareil génito-urinaire, voics génito-urinaires.

GENITURE, s. î., genitura, yévos. Ce mot, peu employé, désigne tantôt l'embryon, et tantôt les organes générateurs

des deux sexes.

GENOU, s. m., genu, youv; articulation de la cuisse avec la jambe. V. Fémoro-TIBIAL. | Articulation composée d'une tête osseuse reçue dans une cavité où elle roule et se meut en tous sens. | Région du membre antérieur ou thorachique du cheval, située entre l'avant-bras et le canon ou la région métacarpienne. V. Cou-BONNE.

GENOUILLE, adj., geniculatus; qui est coudé en forme de genou. - Corps genouillés, nom de deux tubercules situés à la partie inférieure de chaque couche optique, et entre lesquels il existe un sillon, ce qui fait qu'on les distingue en interne et en externe.

Genne, s. m., genus; groupe d'objets

qui ont entre eux une certaine analogie, et qui se réunissent par des caractères communs. | Ce mot est employé par le vulgaire dans le même sens que les anatomistes donnent au mot système : genre nerveux.

GENSENG. V. GINSENG.

GENTIANE, s. f., gentiana; genre de plantes de la pentaudrie digynie, et qui sert de type à la famille des gentianées, dont la plupart des espèces croissent surles montagnes élevées de l'Europe. On emploie en médecine la racine de la grande gentiane, gentiana lutea, qui est trèsamère et tonique.

GENTIANINE, s. f.; principe amer, qui existe probablement dans toutes les gentianes, dont il représente sans doute les principales propriétés, mais qu'on con-

naît encore fort peu.

Geogenia, s. f., geogenia, geogonia (γη, terre, γίγνομαι, j'engendre); histoire de la formation de la terre.

GEOGNOSIE, s. f., geognosis (77, terre, γνῶσις, connaissance); branche de l'histoire naturelle qui s'occupe de faire connaître tous les solides dont le globe terrestre est composé , leur structure , leur situation respective, et l'époque de leur formation.

GEOGONIE. V. GEOGENIE.

GEOGRAPHIE, s. f., geographia, γιωγρα-

φία (γη, terre, γράφω, j'écris); description de la surface de la terre. Géologie, s. m., geologia (va, terre,

λόγος, discours); histoire de la nature du corps terrestre en général, et de sa composition matérielle en particulier.

Géologue, s. f.; qui s'occupe spécialement de l'histoire physique de la terre. GEOMANCIE, s. f., geomantia, γεωμαν-

τεία: art de connaître l'avenir au moven de points qu'on trace sur une surface, on en observant les fissures qui se forment

accidentellement à la surface de la terre, GEOSCOPIE . s. f. , geoscopia (77, terre , σχοπέω, je considère); observation de ce qui se passe sur la terre, afin de s'en

servir pour prévoir les événemens futurs. GÉBANION, s. m., geranium; genre de plantes de la monadelphie décandrie, et servant de type à la famille des géraniacées, parmi les nombreuses espèces duquel il en est une, l'herbe à Robert, geranium Robertianum, qu'on emploie en médecine comme antispasmodique, et qui paraît être légérement stimulante.

GERCURE, s. f., fissura, rhagas; fente ou crevasse superficielle, qui su vient à la peau ou à l'origine des membranes muqueuses, comme par exemple aux lèvres, au mamelon, à la vulve, à l'anus, à la paume des mains, à la plante des pieds, dans l'intervalle des doigts et des orteils, à la peau de l'abdomen lorsqu'elle est fortement distendue par une hydro-

pisie ou une ascite.

Germandrée, s. f., teucrium; genre de plantes de la didynamie gymnospermie et de la famille des labiées, dont on emploie en médecine plusieurs espèces, connues sous les noms de chamædrys, ivette . marum et scordium.

GERME, s. m., germen, Bladlos, Bladlo ua; rudiment d'un être organisé qui vient d'être engendré. Synonyme d'embryon. GERME, adj., germinatus ; se dit d'une graine qui commence à montrer sa radi-

Germer, v. n., germinare; se dit en parlant d'une graine qui se développe.

GERMINATION , s. f. , germinatio; acte par lequel le germe se développe dans les vėgėtaux, pour produire une nouvelle

plante. GÉROCOMIE, s. f., gerocomia, γηροχο-μική (γέρων, vieillard, χομέω, je soigne);

partie de l'hygiène qui traite des moyens de conserver la santé des vieillards. GÉSIER, s. m.; nom de l'estomac pro-

prement dit des oiseaux. Gesse, s. m., lathyrus; genre de plantes de la diadelphie décendrie et de la mille des légemineuses, dont une espère, la geses tubérouse, ladityrus tuberoses de la commentation de

GESTA; nom collectif sous lequel Hallé désignait toutes les opérations vitales qui s'exercent au moyen du mouvement volontaire des muscles et des organes, comme le sommeil, la veille, la locomotion et

le renos.

Gestaros , s. f. , gestatio (gestare) porter); temps durant lequel une femelle qui a conçu porte l'embryon dans sa matrice. | Exercice pendant lequel le corps reçoit, d'une cause qui lui est étrangère, une quantité de mouvement suffisante pour agiter le matériel de ses organes, sans que ceux-ci agissent, ou du moins assa qu'ils fasent autre chose que se tenir dans un état de contraction fixe, afin que le corps soit à demi fléchi.

Geste, s. m., gestus (gerere, faire); mouvement qui a pour but d'exprimer nos sentimens d'une manière apparente, et de peindre ou de figurer les objets de

nos idées.

GESTICULATION, s. f., gesticulatio; action de faire beaucoup de gestes; phénomène qui annonce toujours des scutimens tres-vifs, et qu'on observe dans plusieurs maladies.

GIRROSITÉ, s. f., gibbositas (gibbus, bosse); saillie que fait en arrière la cobonne vertébrale, lorsqu'elle vient à se courber. Elle est souvent un symptôme de la carie d'nn ou de plusieurs corps des vertèbres.

Gnouts, s. f.; cspèce d'orage, le plus faible, le moins violent et le plus imparfait de tous, qui se réduit à des coups de vent médiocres et passagers, à des pluies par petites averses, et à des ondès passagères, on à de petites grêles rondes et très blanches.

GIGANTOLOGIE, s.f., gigantologia (γίγας, géant, λόγος, discours); traité sur

les géans.

GIGANTOSTÉOLOGIE, s. f., gigantosteolologia (γίγας, géant, δοίέον, os, λόγος, discours); discours sur des os qui appartiennent ou qu'on suppose appartenir à un géant. Gioors, adj.; s'entend d'nn cheval qui a la cuisse et le jarret bien fonrnis, mnsculeux.

Gin, s. m.; ean-de-vie de grain dont on fait grand usage en Angleterre.

Gincessuse, s. m., zingiber; racine thecronleuse, d'un gris jaunâtre, d'une odeur aromatique, et d'une esseura êcre et piquante, qui appartient à l'amonum zingiber, plante de la Chine et des Indes orientales. Elle est fortement stimulante, et employée tant en médecine que dans l'art cultiaire.

GINGLYFORME, adj., ginglyformis. V.

GINGLYMOIDAL.

GINGLYME, s. m., ginglymus, cardo, γιγγλυμός; sorte de diarthrose, appelée aussi articulation en charnière, ou alternative, qui ne permet que des mouvemens bornes d'opposition. - angulaire parfait, quand les mouvemens sont réduits à l'extension et à la flexion, comme au coude. - angulaire imparfait, lorsqu'il peut s'exécuter en même temps un léger monvement de latéralité , comme au genou .- latéral double, quand nn os tourne sur un autre par deux points de son étendue, comme le radius sur le cubitus. -latéral simple, quand le mouvement se passe dans un seul point, comme daus l'articulation de l'atlas avec l'apophyse odontoïde.

Ginciynoïdal, adj., ginglymoidalis, ginglymoides, ginglymoides, ginglymoides, ginglymoides, ginglymoides, ginglymoides, good, stoc, resemblance); qui ressemble à un ginglyme.—Articulation ginglymoidale, ou ginglyme.

GINGLYMOÏDE. V. GINGLYMOÏDAL.

GINOLLES, village près de Quillan, aux covirons duquel coule une source d'eau thermale, chargée de suifate de soude.

GISSENG, s. m., panax quinquefolium, L.; plante de la polygamie monoécie et de la famille des araliacées, qui croit à la Chine et au Japon, où l'or emploie, comme aphrodisiaque, sa racine, qui est fortement tonique et stimulante. Cette racine a une odenr aromatique et une saveur amère.

GIROFLIER, s. m., caryophyllus aromaticus, L.; arbre des Moluques, qui appartient à la polyandrie monogynie et à la famille des myrtes. C'est lui qui fournit l'épice connue sous le nom de clou

de girofle.

Graoux, village peu distant de Riez, où l'on trouve des eaux minérales chaudes et salines, qui passent pour trés-excitantes.

GIVER, s. m.; flocons de glace qui se forment à la surface des corps froids placés dans une atmosphère plus chaude qu'eux, et chargée de vapenrs.

GLABELLE, S. f., glabella, intercilium, usgowovov; espace, ordinairement dépourvu de poils, qui se trouve compris

entre les deux sourcils. GLABRE, adj., glaber; qui n'a ni poils

516

ni duvet. GLABRIUSCULE. adj., glabriusculus; qui

est presque nu. GLACE, s. f. , glacies , xpvorallog , xpvo-Talleros; corps transparent, incolore, d'une saveur vive, réfractant la lumière avec force, très dur, très tenace, trèsélastique, plus léger que l'eau, et vaporisable à l'air libre, qui n'est autre chose que de l'eau solidifiée. L'eau prend cette forme à zéro, quand elle est impure et agitée; dans le cas contraire, elle ne se solidifie qu'à plusieurs degrés au-dessous

GLACIAL, adj., glacialis; qui glace. Se dit du froid que les malades éprouvent, et qu'ils comparent à la sensation que leur causerait le contact de la glace.

GLADIÉ, adj., gladiates. V. Ensiforme. GLAIRE, s. f. ; liquide visqueux, épais, sécrété par les membranes muqueuses, saines ou enflammées.

GLAIBEUX , adj. ; qui a l'apparence de glaires.

GLAND, s. m., glans, balanus, Balayoc, fruit du chêne. | Extrémité du pénis et du clitoris. - Le gland de la verge, de forme conique, et un peu aplati, est continu à l'urêtre, qui s'ouvre à son sommet, circonscrit par un rehord saillant qu'on appelle sa couronne, revêtu d'une membrane muqueuse assez mince, garni à sa base de follicules sébacés, presque toujours couvert d'un repli de la peau, nomme prépuce, et formé d'un tissu spongieux susceptible d'entrer en érection. -Le gland du clitoris est plus petit, imperfore, et couvert aussi d'une sorte de prépuce formé par la membrane muqueuse de la vulve.

Gland de terre : nom donné à la gesse tubéreuse, à cause de la forme des bulbes de ses racines, qui sont bons à manger.

GLANDE, s. f., glandula, àon (glans, gland). Ge mot, très-vague autrefois, est employé par Chaussier pour désigner des organes mollasses, grenus, lobuleux, composés de nerfs, de vaisseaux, et d'un tissu particulier, qui tirent du sang les principes nécessaires à la formation de fluides nonveaux, qu'ils portent à leur destination an moven d'un ou plusieurs conduits excrétenrs. Il n'y a que huit glandes dans le corps de l'homme, les lacrymales, les salivaires, les mammaires , les ovaires , les testicules , le foie , le pancréas et les reins. | Nom donné par quelques personnes à la tumeur formée par l'engorgement des ganglions lymphatiques.

GLANDE, adj., glandulosus; s'entend d'un cheval qui a les ganglions lymphatiques sous-linguaux, ou les glandes de la gamache, tuméfiés et durs : ce qui arrive

dans la morve.

GLANDE de Harder, glandula Harderi; glande située dans l'angle interne de l'œil des mammifères et des oiseaux; elle sécrète une humeur blanchâtre et épaisse, qu'elle verse par un orifice situé sous le rudiment de la paupière nictitante. L'homme en est privé.

Glunde innominée; nom donné par quelques anatomistes à la glande lacry-

male.

Glandes de Brunner, glandulæ Brunneri; petits folicules muqueux qui sont situés entre les tuniques muqueuse et musculcuse de l'estomac, le long des courbures de ce viscère.

Glandes de Cowper, glandulæ Cowperi; nom donné à deux petits groupes de follicules qui sont placés devant la prostate.

Glandes de Havers, glandulæ Haversii; franges sécrétoires qui flottent dans l'intéricur des capsules synoviales, et qui paraissent chargées de sécréter la synovie.

Glandes de Littre, glandulæ Littrii; follicules sébacés qui garnissent la couronne du gland.

Glandes de Meibom , glandulæ Meibomii ; follicules situés dans l'épaisseur du

bord libre des paupières.

Glandes de Pacchioni, glandulæ Pacchioni; petits corps blanchâtres ou jaunatres, isolés ou réunis en grappes, qu'on observe en plusieurs endroits de la piemère et de la dure-mère, surtout dans le sinns longitudinal supérieur, et dont on ignore la texture et les usages.

Glandes de Peyer , glandulæ Peyeri ; follicules qui garnissent en grand nombre la membrane muqueuse de l'intestin

GLANDIFORME, adj., glandiformis (glans, gland, forma, forme); qui a la forme d'un gland. - Ganglions glandiformes, nom donné par Chaussier à des corps que les anciens appelaient glandes anomales. qui sont formes de lobules agglomérés; narsemés de vaisscaux sanguins, entourés d'une membrane cellulense, pénétrés d'un suc lactescent ou jannâtre, et dont on ignore les usages, comme la thyroïde, le thymus et les capsnies snrrénales.

GLANDULAIRE , adj. , glandularis ; qui a l'aspect, la forme ou la texture d'une glande. - Secretion glandulaire; maladic glandulaire des Barbades, on éléphantiasis.

GLANDULBUX, adj., glandulosus; synonyme de glandulaire : corps , tissu glanduleux.

GLAUCOME, s. m., glaucoma (γλαυκός, bleu on vert de mer). Chez les anciens nathologistes, ce mot est synonyme de cataracte. On ne l'emploie plus maintenant que pour désigner une opacité particulière du coros vitré et une altération de la rétine, qu'on reconnaît à la perte de la vue, à une tache bleuâtre ou verdâtre, placée plus en arrière que celle par laquelle s'annonce la cataracte, aux douleurs vives qui souvent se propagent à toute la tête, à la durcté et à la diminution du volume du globe de l'œil, etc. C'est une maladie tout-à-fait incurable. à quelque époque et par quelque moyen qu'on l'attaque.

GLAYEUL, s. m. , gladiolus ; genre de plautes de la triandrie monogynie et de la famille des iridées, dont une espèce, assez commune dans le midi de l'Europe, le gladiolus communis, a des racines qui passent pour être utiles contre les tumeurs scrofuleuses, quand on les pile et qu'on les applique sous forme de ca-

taplasme.

GLENE, s. f., glene, ylinn; cavite, articulation peu profonde.

GLENOIDAL, adj., glenoidalis (7) hon, pupille, 17005, ressemblance); nom donne à toute cavité articulaire et peu profunde. - Cavité ou fosse glénoidale du temporal, placée entre les deux racines de l'apophyse zygomatique, et destinée à recevoir le condyle de la mâchoire inférienre. - Fente, fissure ou scissure glenoidale. V. Scissure de Glaser.

GLENOIDE , adj. , glenoides , ylyvousing (ylon, prunelle, sidos, ressemblance); épithète imposée à toute cavité articnlaire peu profonde. - Cavité ou fosse glènoidale de l'omopiate, placée à l'angle antérieur de cet os, et recevant la tête

de l'homèrus.

GLENOIDIEN , adj. , glenoideus ; qui est en rapport avec une cavité glénoïde, ou qui lai appartient.—Ligament glenoidien, bourrelet qui entonre la cavité glénoïde de l'omoplate, dont il angmente la profondeur, et qui semble forme par nne expansion du tendon de la longue portion du muscle biceps bracbial.

GLIADINE, s. f. ; gliadina (7)(2, colle); l'une des deux substances admises par Taddei,dans le gluten. Elle est en lames minces, fragile, d'un jaune pâle, d'une odeur miellee, d'une saveur douceâtre ct aromatique, insoluble dans l'eau ct l'éther, soluble dans l'alcool, surtout à l'aide de la chaleur, ainsi que dans les alcalis et certains acides, cnfin susceptible de se contracter au feu, à la ma-

nière des substances animales. GLOBE de l'ail , globus , bullus oculi ; nom donné à l'ail, parce qu'il a une for-

me globuleuse.

Globe hystérique, globus hystericus. C'est un des symptômes de l'hystérie: il consiste dans le sentiment d'une boule qui, de l'uterns, semble se porter vers la poitrine et le cou, où elle paraît menacer de suffoquer le malade.

Globe utérin; tumeur arrondie et solide que forme l'utérus revenu sur luimême, immédiatement après l'accouche-

ment.

GLOBULAIRE , S. f. , globularia vulgaris; plante indigène, servant de type à la famille des globulariées, qui passe pour vulnéraire et détersive. Le turbith anpartient au même genre.

GLOBULE, s. m., globulus; capsule propre aux lichens, qui se compose d'une petite boule à demi enchâssée à l'extrémité d'un pédicule, et qui tombe au

moment de sa maturité. GLOBELEUX, adj., globulosus; qui a la forme d'une boule.

GLOSSALGIE, s. f., glossalgia (γλώσσα, langue, axyos, douleur); douleur de la

GLOSSANTHBAX , S. m., glossanthrax (γλώσσα, langue, ανθραξ, charbon); charbon de la langue.

GLOSSIEN , 2dj. , glossianus ( γλώσσα , langue ; qui appartient à la langue. -Muscle glossien on lingual.

GLOSSITE, s. f., glossitis (γλώσσα, langue); inflammation de la langue.

GLOSSOCATOCHE, E. m., glossocatochus, γλωσσοκάτοχος (γλώσσα, langue, κατέχω, j'arrête, je retiens); instrument inusité aujourd'hui, qui servait à tenir les mâchoires écartées et la langue déprimée lorsqu'on vonlait examiner le pharynx. Il était composè de deux leviers croisés, et terminés, l'nn par une plaque allongée, qu'on placait sur la langue, l'autre par nne espèce de fer à cheval, qu'on appuvait sons le menton.

GLOSSOCÈLE, s. f., glossocele (y) acca, langue, xnln, hernie); hernie de la langue. Saillie plus ou moins considérable de cet organe hors de la bouche, qui dépend d'une inflammation, d'un engorgement chronique de son tissu, d'une paralysie de quelques-uns de ses mnscles, etc., et réclame, pour être guéri, l'emploi des moyens appropriés à chacune de ces diverses causes.

GLOSSOCOMR, s. m., glossocomum, ylusσύχομον , γλωσσοχόμιον (γλώσσα, langue, languette, χομέω, j'ai soin). Les anciens donnaient ce nom à nne petite boîte où ils serraient les languettes de leurs instrumens à vent. Les chirurgiens l'ont appliqué a une espèce de boîte longne, dans laquelle on enfermait autrefois le membre inférienr fracturé, et qui aujourd'hui

n'est plus usité.

staphylin.

518

GLOSSO-ÉPIGLOTTIQUE, adj., glosso-epiglotticus; qui appartient à la langue et à l'épiglotte.—Muscles glosso-épiglottiques, ou rétracteurs de l'épiglotte, faisceaux de fibres charnues, étendus de la base de la langue à l'épiglotte, qu'ils soulèvent

et éloignent de la glotte. GLOSSOGRAPHIE , s. f. , glossographia (γλώσσα, langue, γράφω, j'écris); descrip-

tion anatomique de la langue. GLOSSORYAL, s. m. Geoffroy - Saint-Hilaire donne ce nom aux cornes postérieures on thyroïdiennes de l'hyoïde.

GLOSSOLOGIE, s. f., glossologia (ylagoa, langue, λόγος, discours); partie de l'a-

natomie qui traite de la langue. GLOSSO-PALATIN , adj. et s. m., glossopalatinus; nom donné au muscle glosso-

GLOSSO-PHARYNGIEN, adj. ets. m., glossopharyngeus; qui se porte de la langue au pharynx .- Muscles glosso-pharyngiens , faisceanx de la tunique musculeuse du pharynx qui naissent des parties latérales de la langue, et font partie du constricteur supérienr.

GLOSSO-STAPHYLIN, adj. et s. m., glossostaphylinus; nom d'un petit muscle, mince, étroit et allongé, qui s'étend de la base de la langue à la partie inférienre et latérale du voile du palais, dans le pilier antérieur doquel on le tronve, et qu'il sert à abaisser.

GLOSSOTOME, s. f., glossotoma (ylessotoma langue, τέμνω, je conpe); dissection de la langue ; amputation de cet organe.

GLOTTE, s. f. , glottis , yhortis; ouver-

ture oblongue, rétrécie en devant et

plus large en arrière, qu'on observe à la partie supérienre du larynx, entre les cordes vocales d'un côté et celles de l'autre. Elle a dix à onze lignes de long chez l'homme adulte, mais ses dimensions sont bien moins considérables chez la femme et chez les enfans.

GLOTTÉAL, s. m. Geoffroy-Saint-Hilaire nomme les tubercules de Santorini or glotteaux.

GLOUTERON . s. m.; nom vulgaire de la bardane. V. ce mot.

GLUCYNE, s. f., glucyna (yluxus, donx); oxide de glucinium. Il est blanc, insipide, infusible; il absorbe l'acide carbo nique à la température ordinaire, et forme avec les acides des sels solubles qui ont une saveur douce.

GLUCYNIUM, s. m.; nom proposé pour désigner le métal qui, uni avec l'oxigène, constitue la glucyne, mais qu'on n'a pu

encore obtenir.

GLUME, s. f., gluma; partie inférieure ou calice des fleurs des plantes graminées ou cypéracées, quand il renferme deux fleurs.

GLUMELLE, s. f., glumella, petite glume; calice des graminées et des cypéracées, quand il ne renferme qu'une seule fleur.

GLUTEN, s. m.; principe immédiat des végétaux. Il est mou, d'un blanc grisâtre, d'une consistance visqueuse, d'une odeur spermatique, et très-élastique. Exposé à l'air, il se durcit, brunit, et devient fragile; à l'air humide il se putréfie; l'eau et l'alcool ne le dissolvent point. Il est soluble dans quelques acides végétaux et dans les acides minéraux affaiblis, à une température élevée. Les acides sulfurique et nitrique concentrés, ainsi que la chaleur, exercent sur lui la même action que sur les substances animales. Les farines dans lesquelles il se tronve, sont celles que l'on emploie de préférence dans la préparation du pain , à cause de la propriété qu'il a de faire lever la pâte.

GLUTINATIF. V. AGGLUTINATIF.

GLUTINEUX, adj., glutinosus; qui est glnant, visqueux, comme le gluten. GLYCYBBEIZINE, s. f.; substance incris-

tallisable, solide, d'un jaune sale, sucrée, peu soluble dans l'ean froide, trèssolnble dans l'eau bouillante, et soluble dans l'alcool, que Robiquet a trouvée dans la racine de reglisse, dont elle forme, suivant lui, le principe sucré. On la rencontre aussi dans la sarcocolle et dans le suc du penaca mucronata.

GNATHORRHAGIE, s. f., gnathorrhagia

(γοάθος, joue, ρήγγομι, je coule); écoulement de sang par la face interne des joues.

GRATHOSPASME, s. m., gnathospasmus (72692, joue); contraction spasmodique des nuscles élevateurs ou ahaisseurs de la machoire inférieure.

Gπατησερημίε, s. m. (γνάθος, mâchoi-

re, κεφαλή, tête); nom donné par Geoffroy-Saint-Hilaire aux monstres qui n'ont

froy-Saint-Hilaire aux monstres qui n'ont pas de tête visible extérieurement, mais quiont les machoires assez volumineuses.

Gossar émétique, s. m., poeulum emetieum ; vase que l'On faisait en coulant de l'autimoine fondu dans un moule, et dans lequel on versait du vin, qui, après un temps plus ou moirs long, acquérait la propriété de faire vomir. On a renoncé depuis long-temps à cette espèce de vomit, parce que l'on n'était jamais certain de la dose d'émétique que l'on admisistrait.

Gobbonné, adj.; épithète donnée par Petit à un petit caual demi-circulaire que la membraue hyaloïde forme autour du cristallin, et qui présente des plis festonnés, on des espèces de godrons.

Gœther, adj., gæthianus; nom donné par Fischer à l'os épactal ou interpariétal, parce que c'est Gœthe qui l'a découvert dans quelques rongeurs.

Goltar, s. m., botium, bromchoede; tuneor ordinairement indelotte, quelquelois mobile, sans changement de conleur à la pean, située entre lo laryax, la trachée-artère et celle-ci, et fomée par l'accorissement anormal du corps thyroide. Le goltre est endensique Princèes des Alpes, du Valais, etc. On l'observe plus communément chez les femmes que chez les hommes.

Goiragox, adj.; qui est affecté de goître.

Gosse de la veine jugulaire, s. m.; dilatation de la veine jugulaire interne, au nivean du trou déchiré postérieur, dans l'endroit où elle reçoit l'extrémité inférieure du sinns latéral de la dure-mère.

Gonwa, s. f., gummit; principe immédiat des végetians. C'est une substance solida, incristallisable, sans odeur, d'une severa fade, inaltérable à l'air, insolable dans l'alcool, soluble dans l'eau, avec appelle elle forme un mucilage plus ou appelle elle forme un mucilage plus ou cique hesqu'on la teatte par l'acide asi tique. Nom donné à des ahocès froids qui se montrent près des os dans les sujests infectes d'appils long-temps de la syphilis, parce que si on les ouvre de bonne heure, on trouve dans leur intérieur une matière qui à quelque analogie avec la gomme. Ils sont le plus souvent un effet de l'inflammation chronique du périoste.

Gomme adragant. V. Arragant.

Gomme ammoniaque, V. Ammoniaque. Gomme anime, V. Anime.

Gomme annie. F. A.M.E.

Gomme annie. F. A.M.E.

Gomme annie. general and in andiem; suc
gomment qui provient le plus communie
ment du minosa ilidatic. On la rencontre
sonis la forme de masses arrondies, blanches ou jeundrets, tanapparentes, fragiles, le plus souvent creuses d'un côté et
convects de l'autre, sans odeur et d'une
saveur visqueuse. Elle se dissout dans
l'eau, et forme avec elle in mucilage
beaucoup moins épais que la gomme
adragaat. On l'emploie fréq-cemment en
médecine comme émollient, adoucissant, expectorant.

Gömme caragne; suc gommo résineux, d'une saveur acre et amère, d'une odenr aromatique, que l'ou trouve dans le commerce sous la forme de masses impures plus ou moins consistantes.

Gomme copal, V. COPAL.

Gomme de Bassona. V. Bassonine. Gomme de cerisier. V. Gomme du pays. Gomme de gayac. V. Gayacine.

Gomme de graines et de racines. V. Mu-

Gomme de lierre. V. HEDÉRÉ.

Gomme des funérailles. V. ASPIALTE. Gomme du pays, gummi nostras. Elle découle de nos abricotiers, de nos cerisers, de nos pruniers, etc. On la trouve en masses, ayant à peu près le volume d'une noix. Elle est de consistance molle lorsqu'elle est récente, mais elle fiuit par se durcir avec le temps. Si on la met dans l'eau, elle se gonfle peu à peu, et se transforme en une gelée demi-traisparente et rougeâtre; dn reste elle est treapeur soluble dans ce liquide, même à

Gomme du Sénégal. V. Gomme arabi que.

Gomme élastique. V. CAOUTCHOUC.

Gomme élémi. V. Elémi. Gomme en larmes. V. Galbanum.

Gomme gutte. V. Gutte. Gomme kino. V. Kino.

Gomme laque. V. LAQUE.

Gomme-résine, gummi resina; suc laiteux que l'on retire par incision des tiges, des branches et des racines de certains végétaux. Les gommes-résines sont un composé de résine, de gomme, d'huile essentielle et de diverses autres mafières végétales. Elles sont solides, opaques, cassantes, d'une odeur forte, d'une saveur âcre, d'une couleur variable, et d'une pesanteur plus considérable que celle de l'eau; celle-ci en dissout une partie, et l'alcool dissout l'autre partie. Si l'on ajoute de l'eau à cette teinture alcoolique, elle blanchit aussitôt, sans pour cela déposer. Le vinaigre dissout une portion des gommes-résines ; les alcalis s'unissent aussi avec elles , a l'aide de la chaleur. L'acide sulfurique les dissout, les charbonne, et les change ensuite en tannin artificiel. Les gommesrésines sont pour la plupart de puissans stimulans de l'économie; quelques-unes sont de violens purgatils.

Gomme vermiculaire. V. Adragant.

GOMPHOSE, s. f., clavatio, inclavatio, γόμφωσις (γόμφος, clou); articulation immobile, qui consiste en ce qu'un os est reçu dans le creux d'an autre, comme une cheville dans un trou. Il n'y a que

les dents qui s'articulent ainsi. Gonachasie. V. Spermachasie.

GONAGRE, s. f., gonagra (γένν, genou, ἄγρα, prise, proie); se disait autrefois de la goutte, quand elle avait son siège au genou.

GONLUIE, s. f., gonalgia (γένν, genon, δίγες, douleur); douleur au genou.
Dans la plupart des cas, elle est un symptôme de la phlegmasie de cette partie, mais quelquefois aussi c'est un phêncomène sympathique de l'inflammation coxo-fémorale.

GONDOLE. V. BASSIN oculaire.

Gondon (Saint-), ville sur la Loire, où l'on trouve une source d'eau minérale regardée comme diurétique, apéritive et purgative, qui contient du nitrate de chaux, et probablement du fer.

GONFLEMENT, s. m., tumefactio; augmentation morbide du volume d'une par-

GONGBONE, s. f., gongrona (γόγγους, con-

gre); nom donné à la tuméfaction du corps thyroïde, plus connue sous celui de goitre. Gongue, s. m., gongylus. V. Spore. Gonguètre, s. m., goniometrum (ywyia,

angle, μετρέω, je mesure); instrument propre à mesurer le degré d'ouverture des angles. Gonockie, s. f.°, gonocele (γένυ, ge-

nou, κήλη, tumeur); gonflement du genon. Gonoche, s.f., gonocele (γόνος, semence · κήλη, tumeur); tuméfaction du testicule et du cordon spermatique, qu'on suppose être produite par la rétention du sperme dans les conduits séminifères.

Goxoïne, adj., gonoïdes (γονή, semence, είδος, forme); qui ressemble au sperme. Nom donné à des hnmenrs qui ont quelque ressemblance avec le sperme.

GONOPHORE, S. M., genophorum (yézes, génération, pépe, je porte); prolongement du réceptacle de certaines fleurs qui sort du fond du calice, et qui porte les pétales, les étamines et le pistil.

GONOBRHÉE, s. f., gonorrhea (γένος, semence, ρέω, je coule); nom qu'on donnait improprement à la blennorrhagie.

GONOZÉMIE. V. SPERMACRASIE. GONYALGIE. V. GONALGIE.

Gorge, s. f., guttur, jugulum; nom vulgaire donné collectivement à la partie antérieure du cou et aux mamelles de la femme. | Ouverture des fleurs monopétales.

Gongé, adj. On dit boulet gorgé, jambes gorgées, lorsque ces parties sont enflées,

tuméfices.

GONGERT, S. m., canalis, ductor canliculatus; iustrument de chirurgie qui consiste principalement en unegouttière allongée en forme de gorge, et dont on se sert dans l'opération de la fistule à l'anus, et dans celle de la cystotomie.

Gorgeret conducteur ; instrument dont l'invention remonte à Jean de' Romani. Il est d'acier, et composé d'un corps représentant une gouttière bien polie dans toute son étendue, étroite, superficielle, et garnie d'une petite crête placée de champ à l'une de ses extrémités, et large et profonde à l'extrémité opposée, qui se joint à angle avec la partie qui lui sert de manche, et dont la forme est très-variable. Il y a des gorgerets conducteurs de diverses grandeurs; ils servent à conduire la tenette jusque sur le calcul, quand l'incision des parties est achevée. Quelques - uns portent sur leur côté externe gauche une rainnre qui peut servir à conduire un bistouri , lorsqu'il convient d'agrandir l'incision du col de la vessie.

la vessie.

Gorgeret eystitome; instrument imagine par Lecat. Il a une forme analogue au gorgeret ordinaire on au googreet de Fenbert, et renferme une lame tranchaute qu'ou en fait sortir à l'aide d'un mécanisme particulier, en lui faisant former un angle aigu avec l'extremité de la gouttière. Il sert à la fois de conducteur, de lithotome et de dilatatem.

Gorgeres d'Andouillet. C'est un gorge-

Goutte anomale; synonyme de goutte

irregulière.

Goutte anomale vague; celle dans laquelle prédomine tantôt l'irritation des viscères, tantôt celle des articulations.

Gante etmique. On a donné ce nom à celle qui est assa inflammation, on senlement accompagnée de légères douleurs dans les articulations, mais dans laquelle il y a stonie de l'estomac, dégoût, perte de l'appétit, difficulté de digérer , sentiment de plénitude à l'épigastre, nautes, vomissemen, joint à des faiblesses, de la dyspnée, de la céphalalgie, des vertiges, au como n à la paralyté.

Goutte blanche; synonyme de goutte froide.

Goutte chaude; celle qui est avec chaleur vive et forte douleur.

Goutte crampe; nom donné par Fernel au tétanos affectant un des côtés du corps. Goutte erratique. V. Goutte anomale

Goutte froide; celle qui est accompaguée de sensation de froid et de peu de douleur.

Goutte imparfaite; goutte irrégulière, avec ou sans douleurs articulaires, qui

n'a pas commencé par être régulière. Goutte incomplète; gonflement de quelque articulation des extrémités, survenu la nuit, sans douleur, et seulement avec

Goutte irrégulière ; nom donné à tout état morbide attribué au déplacement de l'humeur goutteuse.

difficulté des mouvemens.

Goute mal placée; se dit de l'inflammation d'un viscère qui survient sans qu'il se soit r'éalablement manifesté d'inflammation dans les articulations, ou bien quand celle-ci a disparu brusquement peu de temps après son apparition.

Goutte nouce; celle dans laquelle on remarque des nodosités sur les articulations.

Goute régulière ; elle se fait sentir ocmaintement vers la fin de jamier on au commencement de février, attaque plus pericellièrement les pieds, où elle se fire, tantit sur une articulation , tantôt sur une autre, dure denn on trois mois, et disparait ensuite, pour ne revenir qu'à une époque plus ou moins éloignée. Si l'accèsa eté violent , elle peut être un an environ avant de reparaitre.

Goutte remontée; synonyme de goutte

Goutte rentrée; celle dans laquelle des symptômes d'irritation de l'estomac ou de tout antre organe succèdent à l'inflammation des articulations. Goutte-rose. V. Courenose.

Goutte rouge; synonyme de goutte chaude.

Goutte sciatique. V. SCIATIQUE.
Goutte sereine. V. AMAUROSE.

Goutte vague. V. Goutte anomale va-

GUTTES, s. f. pl.; nom de certaines préparations ph rmacentiques que l'on danne à l'intérieur en très-polite gran-

donne à l'intérieur en très-pelite quantité.

Gouttes amères; teinture que l'on prépare avec les fèves de saint Ignace rapées, le sous-carbonate de petasse li-

quide, la suie et l'alcoolat distillé d'absinthe. Gouttes anodynes d'Angleterre.V. Gouttes anodynes de Talbot.

Gouttes anodynes de Sydenham. V. I.AU-

Gouttes anodynes de Talbot; préparation médicamentense dans laquelle entrent l'écorce de sassafras, la racine d'asarum, le bois d'aloès, l'opium, le souscarbonate d'ammoniaque et l'alcool.

carbonate d'ammoniaque et l'alcool.

Gouttes anodynes d'Hoffmann. V. Gouttes d'Hoffmann.

Gouttes anti-hystériques; mélange de camphre, de teinture alcoolique de castoréum et de sirop d'armoise.

Gouttes céphaliques d'Angleterre; mélarge de sous-carbonate d'ammoniaque huileux, d'huile de lavande et d'alcool. Gouttes d'Eller; c'est la liqueur d'Hoff-

mann avec l'esprit de corne de cerf succiné.

Gouttes de l'abbé Rousseau; vin d'o-

pium préparé par la fermentation.

Gouttes de Seguin; solution dans l'alcool tiré de l'hydromel, du résidu de la
dissolution d'un mélange d'opium, d'eau
et de miel blanc, qui a éprouvé la fermentation vineuse.

Gouttes de Talbot. V. Gouttes anodynes de Talbot.

Gouttes d'Hoffmann; c'est l'éther sulfurique alcoolisé. Gouttes du général Lamotte. On les pré-

pare en faisant dissondre du nitrate d'or dans l'alcool. Gouttes minerales d'Hoffmann. V. Gout-

tes d'Hoffmann. Gouttes nervines de Bestucheff; dissolution de chlorure de fer sublimé dans l'éther sulfurique alcoolisé.

GOUTTEUX, âdj.; qui est affecté de la goutte, qui appartient à la goutte. GOUTTERE, s. t., collicia; sillon plus ou moins profond et plus on moins large. creusé à la surface des os, et auquel on a donné ce nom à cause de sa ressemblance avec les conduits destinés à l'écoulement des eaux de pluie. Parmi les gouttières il y en a qui logent des organes, telles que la gouttière basilaire; d'autres qui ont ponr nsage de faciliter le glissement des tendons, les gouttières bicipitale, radiale, peronière; enfin d'autres encore qui contiennent des vaisseanx sangrins : comme la gouttière sagittale.

GOUVERNAIL du testieule , s. m., gubernaculum testis : cordon triangulaire, fibrocellnleux, qui, dans le fœtns, se porte de la branche de l'ischion et de la pean da scrotam à la partie postérieure du testicule, avant que cet organe sorte de l'abdomen. C'est une continuation du fascia superficialis, qui, en se contractant pour faire descendre le testicule, allonge les fibres du muscle petit oblique, produit ainsi le crémaster, et s'épanouit lui-même pour constituer le dartos.

GRAINE, s. f. , semen : partie du fruit

contente dans le péricarpe. Graines d'aspic. V. ALPISTE.

Graines d'écarlate, V. KERNES animal. Graines musquées. V. AMBRETTE.

Graines de paradis, grana paradisi; semences de l'amomum granum paradisi. Elles sont d'un rouge brun en dehors et blanches en dedans, avec une saveur poivrée. On ne s'en sert plus en méde-

GRAINS de santé ; pilules dans la composition desquelles on fait entrer l'aloès succotrin, la cannelle, l'extrait de quinquina et le sirop d'absinthe. On les donne comme stomachiques.

Grains de vie de Mesué. V. PILULES

gourmandes. GRAISSE, s. f., adeps; substance contenue dans les aréoles du tissu cellulaire des animaux. On la tronve en plus ou moins graude quantité sous la peau, autour des membranes séreuses, entre les muscles, etc. Elle est blanche ou jaunătre. d'une odeur faible, d'une saveur douce et fade, d'une consistance variable. Soumise à l'action de la chaleur elle foud au-dessous de 100 degrés; chauffée dans des vaisseaux fermés, elle se décompose et ue fournit point d'azote ; exposée à l'air , à la température ordinaire. elle devieut rance et se colore. L'eau ne la dissont pas. Traitée par l'alcool, on retire les deux principes qui la constitueut, la stéarine et l'élaine. Les diverses espèces de graisses ont de nombreux usages ; soit

dans l'économie domestique, soit en pharmacie. Elles ont reen différensnome suivaut les parties on les animaux qui les fournissent. V. Axonge, Beurre, Bland de baleine . Hulle de pieds de bouf . Hull de poisson, LARD, SUIF, etc.

Graisse oxigénée. On l'obtient en faisant chauffer l'axonge avec un dixième de son poids d'acide nitrione.

GRAISSEUX, adj., adiposus; qui est de la nature de la graisse. Tumeur graisscuse . dégénération graisseuse.

GRAND baume, V. BALSAMITE.

GRANDE consoude, V. Consoune. GRANDE valériane. V. VALÉBIANE. GRANULATION , s. f. , granulatio ; opération chimique qui consiste à réduire

les métaux en grains. Granulations cérébrales. V. GLANDES de

Pacchioni. Granulations fibreuses; petits grains blancs, opaques, aplatis, très-rapprochés les uns des autres, d'une teinte à peu près semblable à celle du tissu

fibrenx, qui tapissent la plèvre dans certaines pleurésies chroniques.

Granulations miliaires; tubercules isolés, transparens, incolores, dn volume d'un grain de millet ou d'un pois, arrondis ou ovoïdes, solides, à surface lisse et luisante, qui existeut quelquefois en quantité innombrable dans le poumon, GRANULE, adj.; qui a l'apparence des

granulatious. GRANCLEUX, adj.; qui présente des

granulations. GRAPHIODE ON GRAPHOIDE, adj., graphioides, γραφιοειδής (γραφίς, stylet, είδος, ressemblance); qui ressemble à un stylet. Nom donné à l'apophyse sty oide, à cause de sa forme.

GRAPHITE, s. f., graphites (γράφω, i'écris); nom de la variété de carbure de fer dont on se sert pour faire les crayons appelés de mine de plomb. On l'a employée à l'extérieur contre les dartres. GEAPPE, s. f., racemus; assemblage de

fleurs ou de fruits groupés le long d'un pédoncule commnn, et supportés chacun par un pédicnle plns on moins incliné à l'horizon. Les vétérinaires donnent aussi ce nom à un ulcère qui vient an pli du paturon du pied du cheval. GRAS , adj. ; qui contient beaucoup

de graisse. GRAS de la jambe , s. m.; nom vulgaire dn mollet.

Gras des cadarres ou des cimetières. V. ADIPOCIEE.

GRAS-FONDURE, s. f., diarrhaa adiposa;

ret de forme ordinaire, dont la crête est creusée en cul-de-sac, dont la gouttière présente dans tonte sa longueur une fenêtre d'une ligne de largeur, dans laquelle se loge une lame trauchante qui, par une de ses extrémités, s'emboîte dans le cnl-de-sac du bouton, où elle est solidement arrêtée, et qui, par l'autre extrémité, est fixée au manche de l'instrument, à l'aide d'une branche élastique. Quand, la pince étant chargée, on s'apercoit qu'elle est trop volumineuse ponr passer par la plaie, il suffit, pour agrandir celle ci, de presser sur le dos de la lame, dout le tranchant vient faire saillie sur la convexité du conducteur, et de retirer celui-ci : l'incision se trouve agrandie, sans qu'il soit besoin de retirer la tenette introduite.

Gorgeret de Bell. C'est le gorgeret d'Hawkins modifié, en ce qu'il se rétrécit subitement derrière son tranchant, afin d'éviter la distension et la contusion de l'arêtre.

Gorgeret de Bliche. V. Gorgeret de Michaelis.

Gorgaet de Bromfield; instrument composé de deux espèces de gorgerets succeptibles d'être opposés par leur concrité, dont l'un dépourvu de crête à son extrémité, et porté sur un manche droit garni en bois porte tout le long de sa convexité une la me tranchante; tandis que l'autre, tout entier métallique, articulé à angle avec son manche, et ganai son extrémité d'un bouton olivaire, présente sur ses bords une canner qui sert de guide au premier, desiné à inciser le od de la vessie, et sert ensisté de condicteur aux tenettes.

Gorgore de Cline. C'est le gorgeret de Cliuskins modifé. Le bec, an lieu d'occaper l'intervalle des deux bords, sel a continuation du bord mouse. Le bord droit n'est trauchant que dans son quat antérieur, qui est plat, et part à angle sign du côté droit du bec. Dans sorte qu'à partie de l'est de bord gauche, de cret de l'est de bord gauche, de coste qu'à partie du tranchant la largeur de l'instrument n'augmente plus. Il a la goutière est presque plane. Cet instrument coupe nieux que celui d'Hawkins, mais il expose à la lesion de l'artère hontese.

Gorgeret de Desault. C'est le gorgeret d'Hawkins modifié. La gouttière est presque effacée; la largeur de l'extrémité tranchante est beauconp plus considérable. Le stylet est remplacé par une vive arête, qui est plus rapprochée du bord mousse que du bord tranchant, lequel n'est acéré que dans son tiers antérieur, et le manche est dans la même direction que la lame.

Gorgert de Foubert. C'est à la fois un dilatateur et un instrument conducteur. Il est fendu dans toute sa loigueur en deux branches articulées au moyen d'une charnière, susceptibles d'être écartées l'une de l'autre, et maintenues rapprochées par l'élasticité d'un ressort. Son nasge est abandonné.

Gorgeret d'Haubina. Sa gouttière a cinq ponces et demi de longueur, et un pouce de large à sa base; son manche lait un angle droit avec son corps, et s'incline latéralement sur lui. Il diffère di gorgeret conducteur ordinaire, en ce qu'il porte un stylet boutonné à son extremité libre, et en ce que son bord droit est tranchant dans prosque toute sa longueur. Il est employe dans le but tate de dehors en declans, et d'éviter la blessure du rectum.

Gorgent de Larrey, Il est en bois, légèrement arqué, a plati dans toute sa longueur, et présente vers son extrémité une ouverture destinée à recevoir l'extrémité d'un stylet cannelé, qu'on introduit par la fistule, qu'on retire à l'aide du gorgeret, par l'anus, et sur la cannelre duquel on incise toutes les parties comprises entre les deux extrémités.

Gorgeret de Lecat. V. Gorgeret cystitôme.

Gorgeret de Lefèvre; instrument destine à servir, selon le besoin, de gorgeret ordinaire et de gorgeret repoussoir. Il est fait de bois d'ébène, a huit pouces de longueur, et présente à l'une de ses extrémités une gouttière analogue à celle d'un gorgeret à fistule ordinaire. L'autre extrémité est creusée d'une cauuelure plus étroite, au fond de laquelle se trouve un trou qui perce l'instrument de part en part, et qui vient aboutir dans une rainure circulaire entouraut toute la circonférence de l'instrument an niveau du trou, et avant une ligne de profondeur sur trois lignes de largeur. Lorsque l'extrémité du fil de plomb, après avoir glissé dans la canuelure, s'est engagée dans le trou, on fait faire à l'instrument uu tour sur lui-même; le fil se contourne sur lui, se place dans la rainure circulaire qu'il présente, et dès lors il est so-

522

lidement fixé, et peut être facilement attiré au dehors.

Gorgeret de Marchettis; tige d'acier ou d'argent, de quatre ponces de longueur, sans compter la poignée, convexe d'un côté et creusé du côté opposée par nne gouttière fermée vers l'extrémité libre de l'instrument, ouverte, au contraire, vers sa poignée. On introduisait cet instrument dans le rectum, jusqu'à ce qu'il eût dépassé l'orifice interne de la fistule, vers lequel on tournait sa cannelure; celle-ci, étant garnie de laine ou de coton, recevait la pointe du bistouri sans s émousser, et servait de point d'appui au tranchant de l'instrument, dans l'opération de la fistule par la méthode de l'incision.

Gorgeret de Michaelis. Il diffère de celui d'Hawkins en ce qu'il présente un tranchant elliptique, et, au lieu de bec, un bouton aplati, destiné à le fixer dans la cannelure de la sonde. Celle-ci, faite exprès, d'abord large et ouverte, se rétrécit par le renversement de ses bords en dedans, puis s'élargit de nouveau, et se termine par un cul-de-sac évasé et presque plane. Il résulte de cette disposition que quand le bouten est engagé dans la partie rétrécie de la cannelure, il ne peut plus l'abandonner qu'après avoir pareouru tonte cette partie, d'une extrémité à l'autre, et être parvenu jusqu'au cul-de-sac.

Gorgeret de Pean. C'est le gorgeret repoussoir de Desault modifié, en ce que le trou destiné à recevoir le fil, au lien

d'être arrondi, présente la forme d'un T. Gorgeret de Percy. Il est construit à pen près sur le modèle de celui de Runge; il

en diffère en ce qu'il est de bois, légèrement conique et moins recourbé. Gorgeret de Runge. C'est le gorgeret de Marchettis modifié, en ce que le

manche fait un angle obtus avec le corps. Gorgeret de Thomas. Il faisait partic d'un instrument fort compliqué, à l'aide duquel l'auteur se proposait de pratiquer. en un seul temps, l'incision des parties, et de placer le gorgeret conducteur, le lithotome pouvant s'en séparer.

Gorgeret repoussoir. Espèce de gorgeret concave d'un côté, convexe de l'autre, terminé par nn cul-de-sac où se trouve un petit trou destiné à recevoir l'extrémité du fil de plomb, crensé intérieurement d'un canal dans laquel glisse une tige de métal, qui, poussee de bas en hant, fixe et arrête le fil, et sert à le retirer par l'anus, dans la méthode de la ligature, par le procédé de Desault, à qui cet instrument est dû. Gosier, s. m., fauces; nom populaire

de l'arrière - bouche on pharynx. C'est cette région qu'on nomme la gorge. Dans le cheval elle est entre l'auge, l'encolure et les parotides.

Gossypine, s. f. ; nom donné par Thom-

son au coton.

Gouden, s. m.; substance épaisse, sirupense, d'un noir rongeâtre, tenace, collante, d'une saveur âcre, et d'une forte odeur d'empyreume, qu'on obtient par l'action du feu sur le bois des coniferes qui sont trop vieux pour fournir désormais de la térébenthine.

Goudron minéral; bitume solide, qui paraît n'être autre chose que de l'asphalte contenant une proportion encore

plus grande de pétrole.

GOURMANDER, v. a.; - un cheval, c'est lui donner des saccades avec la bride, ou le tourmenter trop en le conduisant.

GOURME, s. f., struma; écoulement d'une mueosité plns ou moins épaisse par les naseaux des jeunes poulains. On la distingue en benigne, maligne et fausse. On dit que le poulain jette sa gourme par les narines, par les jarrets, par d'autres parties du corps.

GOURME. V. ACHORES, CROUTES lai-

GOURMETTE, s. f.; partie de la bride du cheval, composée de chaînons de fer, qui appuie sur la barbe.

GOURNAI, petite ville près de Rouen qui possède plusieurs sources d'une eau froide qu'on assure contenir de l'hydro-

chlorate de soude et du fer.

Gousse, s. f., legumen ; péricarpe sec, membraneux, bivalve, ordinairement nniloculaire, dans lequel les graiues sont attachées alternativement à l'une et à l'autre des deux valves, mais le long de la suture supérieure seulement.

GOUT , s. m. , gustus , gustatio , γεύσις; sens à l'aide duquel nous percevons la saveur des corps : la langue en est le prin-

cipal organe.

GOUTTE, s. f., arthritis, podagra; inflammation périodique des articulations. liée à une irritation continue on intermittente des viscères de la digestion. Elle débute, le plus sonvent, par les petites articulations des pieds, celles des gros orteils, par exemple, avant d'occuper les autres articulations des membres-Goutte, gutta; petite portion d'un li-

quide que l'on évalue assez inexacte-

ment au poids d'un grain.

frame dans la sein de laquelle se dérelopent un on planieurs germes, depuis ment de la ficondation la sur écretion de la ficondation la sur écrelement de neuf mois. Elle est accompagnée de phécomènes plas ou moins emarquables, qui dépendent non-seulment des modifications focales apportées par la présence du produit de la conception, mais encore des sympathés nombreuses qui unissent l'utérus à tous les amprells micionaux de l'économie.

breuses qui unissent l'utérus à tous les appareils principaux de l'économie. Grossesse abdominale; grossesse dans laquelle le produit de la conception, échappé de la trompe, s'est développe

dans la cavité du péritoine.

Grossesse afatale; grossesse sans fœtus.

V. Grossesse fausse.

Grossesse apparente. Voy. Grossesse fausse. Grossesse bigéminale; grossesse formée

par deux fœtus.

Grossesse complexe ; grossesse formée
par le développement de denx fœtus l'un

dans l'autre; hors de la cavité de l'utérus. Grossesse compliquée; grossesse dans laquelle la matrice renferme, outre le fœtus, quelque eorps étranger, comme de l'eau, des hydatides, un polype, etc.

Grossesse composée; grossesse dans laquelle plusieurs fœtus se développent à la fois dans la cavité de l'utérus.

Grossesse contre nature. V. Grossesse extra-uterine.

Grossesse de l'ovaire. V. Grossesse ova-

Grossesse fausse; nom donne à toute augmentation du volume de la matrice ou de ses aunexes, qui ne dépend point de la présence d'un fœtus dans sa cavité:

Grossesse futale; grossesse due an developpement d'un ou de plusieurs fœtus dans la cavité de l'utérus, ou hors de cette cavité.

Grossesse gazo-hystérique; fausse grossesse produite par la présence de gaz dans la cavité de l'utérus.

Grossesse hémuto-hystérique; accumulation et rétention du sang dans la cavité de l'utérus. Grossesse hydro-hystérique; hydropisie

de l'utérus.

Grossesse inter-extra-utérine; grossesse

complexe.

Grossesse naturelle ; grossesse formée par un ou plusieurs fœtus développés dans

la cavité de l'ntérns.

Grossesse ocarienno; grossesse dans la-

quelle le fœtus se développe dans l'intérienr de l'ovaire.

Grossesse sarco-fatale; grossesse compliquée, formée par un on plusieurs fœtus, conjointement avec une on plu-

Grossesse sarco-hystérique; grossesse formée par une môle ou un faux germe. Grossesse solitaire; grossesse formée

sieurs môles.

par un seul fœtus.

Grossesse simple. V. Grossesse solitaire.

Grossesse trigéminale; grossesse dans

laquelle trois fœtus se sont développés simultanément dans la cavité de l'utérus. Grossesse triple. V. Grossesse trigémi-

Grossesse tubaire; grossesse formée par un fœtus qui s'est développé dans la cavité de la trompe utérine.

Grossesse utérine compliquée. V. Grossesse compliquée.

Grossesse utérine double. V. Grossesse bigéminale.

Grossesse uterine simple. V. Grossesse solitaire. Grossesse utero-abdominule; grossesse

formée par deux foetus, dont l'un s'est développé dans la matrice, et l'autre dans la cavité du péritoine. Grossesse utéro-ovarienne; grossesse for-

mée par deux fætus, dont l'un existe dans l'utérus; et l'autre dans l'ovaire. Grossesse utéro-lubaire; grossesse formée par deux fœtus, dont l'un s'est déreloppé dans l'attérus, et l'autre dans

la trompe de Fallope.

Grossesse trate; grossesse formée par un ou plusieurs fœtus développés dans l'utérus.

GROCILLEMENT d'entrailles, expression populaire employée pour désigner les borborygmes.

Gruze, s. m., grutum; avoine, orge on froment qu'on a dépouillés de leur balle florale par une espèce de morture. Grére, s. f., vespa; genre d'insectes byuiénoptères, dont toutes les espèces

sont armées, comme les abeilles, d'un aiguillon qui verse un liquide vénéneux dans les plaies que fait l'animal.
Guérie, v. a., curare; rendre quel-qu'un à la santé.—Guérie, v. n., conva-

lescere; recouvrer la santé. Guérison, s. f., sanatio; rétablisse-

ment de la santé.

Guén:ssante, adj., sanabilis; qui pout

ctre guéri.
GUEUSE, s. f.; nom vulgaire de la

Gu, s. m., viscus; genre de plantes

de la dioécie tétrandrie, et de la famille des loranthées, qui se compose de plusieurs especes, tontes parasites. Le gui commun, viscus communis, sert à faire la glu, qu'on prépare avec son écorce. Ses feuilles sont amères et toniques, et ses baies fortement purgatives.

GUIMAUVE , s. f. , althaa officinalis : plante de la monadelphie polyandrie, et de la famille des malvacées, qui est très-commnne dans nos climats. Toutes ses parties sont chargées d'un mucilage abondant, qui les rend un des meillenrs emolliens connns. On emploie surtont la racine.

Guimauve à fleurs jaunes. V. AEUTILON. GUSTATIF, adj., gustativus; qui entre dans la formation de l'organe du goût. On appelle nerf gustatif celui qui transmet à l'encéphale l'impression que les corps sapides font sur les papilles de la

Gustation, s. f., gustatio; action de

goûter. Gutte, s. f., gutta; gomme-résine solide, jaune, âcre, purgative, et même vénéneuse à haute dose : on la retire du guttier et du millepertuis baccifère.

GUTTIER, s. m., cambogia gutta; arbre de la polyandrie polygynie, et de la famille des guttiferes, qui croît en Asie, où il fournit la gomme gutte qu'on tire

de cette contrée. GUTTURAL, adj., gutturalis (guttur, gosier); qui appartient ou qui a du rapport au gosier. - Conduit guttural du tympan, ou trompe d'Eustache. - Fosse gutturale, enfoncement que la base dn crâne forme entre les narines postérieures et le trou occipital. - Hernie gutturale, ou bronchocèle. - Région gutturale, on fosse gutturale .- Toux gutturale, celle qui est due à une irritation fixée sur le larvux ou l'origine de la trachée-artère.

GUTTURO - MAXILLAIRE, adj., gutturomaxillaris; nom donné par Chaussier à

l'artère maxillaire interne. GUTTURO-PALATIN, adj., gutturo-palatinus; nom donné par Chaussier au rameau palatin postérieur dn gauglion

sphéno-palatin. Gymnase, s. m., gymnasium, γυμνάσιον (γυμνός, nu); lieu destiné à la pratique des exercices du corps.

GYMNASTE, s. m., gymnasta, gymnastes, yumasing; qui tient et dirige un gymnase.

GYMNASTIQUE, s. f., gymnastice, youvaolixà; partie de l'hygiène qui traite des avantages de l'exercice, et des différentes manières de la mettre en pratique.

GYMNOCARPE, adj., gymnocarpus (youνὸς, nn, χαρπὸς, fruit); épithète don-

née aux fruits découverts. GYMNOSPERMIE, s. f., gymnospermia (γυμνός, nu, σπέρμα, graine); nom d'un des denx ordres d'nne des classes du système de Linné, parce qu'il renferme des plantes avant, du moins en apparence.

les graines nues. GYMNOSPERMIQUE, adj., gymnospermi-

cus; se dit d'une plante qui a les graines

nues an fond du calice. GYNANTHROPE, S. m., gynanthropus (yvνη, femme, ανθρωπος, homme); nom donné aux hermaphrodites qui participent davantage des caractères de l'hom-

me que de ceux de la femme. GYNANDRIE, S. f., gynandria (700), femme, avip, male); nom d'une classe du système de Linne, renfermant les plantes qui ont les étamines implantées

sur le pistil. GYNANDRIQUE, adj., gynandricus; qui

appartient à la gynandrie. GYNOBASE, B. f., gynobasis (2017), femme, βάσις, base); nom donné par De-candolle à la base d'un style unique, renflée et munie d'un plus ou moins grand nombre de loges distinctes et com-

me isolées entre elles. GYNOBASIQUE, adj., gynobasicus; se dit

dn fruit qui remplace la gynohase. Gynécologie, s. f., gynæcologia (yναικεῖος, féminin, λόγος, discours); histoire de la femme.

GYNÉCOMASTE, s. m., gynecomastus, γυναιχομασίος (γυνή, femme, μασίος, mamelle); homme qui a des mamelles aussi volumineuses que celles d'une femme.

GYPSE, s. m., gypsum (77, terre, Ele, je cuis); variété du sulfate de chaux naturel, dans laquelle ce sel est pur et en masses, mais cristallisé confusément. On en fait du plâtre de choix.

GYPSEUX, adj., gypsosus; qui contient du gypse, ou qui lui ressemble.

Gyrome, s. m., trica; nom donné par Sprengel à un réceptacle plus ou moins orbiculaire, quelquefois plane, chargé de stries et de rugosités en forme de rides, tel que celni de certains lichens; et par Linne, à l'annean élastique qui entonre la fructification des fongères.

espèce de diarrhée ou de dysenterie. Les marchands imaginent ou supposent que le cheval évacue de la graisse fondue : de là est venn gras-fondu.

GRASSET, s. m.; région antérieure de la cuisse, qui a pour base la rotule.

GRASSAYEMENT, S. m., blæsitas; vice de la prononciation, qui consiste à faire entendre nne sorte de ronlement en articulant les syllabes qui renferment un r. on à prononcer l, v, g, pour z, ou bien enfin à élnder ou altérer la prononciation

GRATELLE . S. f. , impetigo. On a donné quelquefois ce nom à la gale miliaire.

GRISTIOLE, s. f., gratiola; genre de plantes de la diandrie monogynie et de la famille des personnées, dont la seule espèce propre à l'Europe, la gratiole commune, gratiola officinalis, est une petite plante amère, un peu émétique et fortement purgative, qu'on emploie en médecine, tant à l'extérieur qu'à l'inté-

GRATTE-CUL, s. m.; nom populaire du fruit de l'églantier, appelé en matière médicale cynorrhodon.

GRATTOIR, V. RUGINE.

GRAVATIF , adj. , gravativus (gravis , lonrd). On entend par douleur gravative celle qui s'accompagne de la sensation d'un poids dans la partie qu'elle occupe.

GRAVE, adj. et s. m., gravis; pesant, sérieux, important, bas, profond, -Corps grave, ou pesant. - Caractère grave, ou sérieux. - Cas grave, ou sérieux, qui peut avoir des suites dangereuses. - Maladie grave, qui est accompagnée de danger. -Symptôme grave, qui annonce du danger. - Son grave, opposé au son aigu, qui. est d'antant plus grave que les vibrations du corps sonore sont plus lentes.

GRAVELLE, s. f., lithiasis. Elle consiste dans une série d'accidens occasionés par la présence de petits calculs ou d'une espèce de sable dans les organes urinaires. On la reconnaît facilement à la sortie de ces concrétions calculeuses avec l'urine. La gravelle, dont quelques auteurs ont fait une affection particulière, n'est pour l'ordinaire qu'un symptôme de la néphrite.

GRAVELE, adj., gravelatus. V. CENDRES

Graveleux, adj., calculosus; qui est sujet à la gravelle, on qui a rapport à la gravelle.

GRAVIER, s. m.; se dit du sable ou des sédimens cristallisés que l'on rend avec Parine.

GRAVIMÈTER, s. m., gravimetrum (gravis, pesant, μέτρον, mesure); nom donné par Gnyton de Morvean à l'aréomètre de Nicholson.

GRAVITATION, s. f., gravitatio; nom

donné par les physiciens à l'attraction qui s'exerce entre les corps à de grandes dis-

GRAVITÉ, s. f., gravitas; force en vertu de laquelle les corps tendent à se porter vers le centre de la terre. | Synonyme quelquefois d'importance : gravité d'un cas , d'une maladie , des circonstances. | Modification du son qui fait qu'on le considère comme bas ou grave, par rapport à d'autres sons qu'on appelle hauts ou aigus. La gravité des sons dépend de la grosseur, de la longueur et de la tension des cordes, de la longueur et du diamètre des tuyaux, en général du volume et de la masse des corps sonores. C'est tonjours une idée relative, et il n'y a pas de gravité absolue.

GRAVITER , v. n., gravitare ; tendre et

peser vers un point.

GRAZAY, endroit près de Mayenne oùexiste une source d'eau minérale qu'ondit être ferrugineuse.

GREFFE, s. f., insertio, insitio, inoscultatio, surculus; opération qui consisteà unir une portion d'un corps vivant, d'une plante surtout, à un autre corps vivant, dont elle fait ensnite partie. Branche qui provient d'un bouton greffé.

GRÉLE, s. f., grando; météore atmosphérique qui consiste en une chute d'eau solidifiée sous la forme de grains congelés, solides, pesans, et quelquefois trèsgros. | Petite tumeur dure et arrendie , qui se développe dans l'épaisseur ou sur le bord libre des paupières, et qui, par sa forme, sa couleur et son volume, ressemble à un grain de grêle. Elle disparaît souvent spontanément. Quelquefois on est obligé d'en pratiquer l'ablation.

GRELE, adj., gracilis; qui est long et menu. - Corps grêle, qui est mince et allongé. - Intestin grêle, dénomination collective du duodénum, du jéjunum et de l'iléon.

Grêle antérieur , adj. et s. m.; gracilis anticus femoris. V. DROIT antérieur de la cuisse.

Grêle interne, adj. et s. m., gracilis internus femoris. V. Droit interne de la

GREMIL , s. m. , lithospermum ; genre de plantes de la pentandrie monogynie et de la famille des borraginées, dont une espèce, très-commune dans nos campagnes, lithospermum officinale, a des graines dures, blanches et luisantes, qu'on regardait autrefois comme diurétiques , apéritives et même lithontripiques, mais dont on ne se sert plus aujourd'hní

GRENADE . S. f. . malum punicum : fruit. du grenadier.

GBENADIER, S. m., punica granatum: arbrisseau de l'icosandrie monogynie et de la famille des myrtes, qui est originaire d'Afrique. Ses fruits renferment une pulpe agréable et rafraîchis-ante, qui entoure les graines. Leur écorce, qui est fort astringente, sert en médecine sous le nom de malicorium. On emploie aussi, comme astringentes, les fleurs desséchées, sous celui de balaustes.

GRENIERS, s. m., pl.; nom donné autrefois par quelques anatomistes aux vé-

sicules seminales. . .

526

GRENOUILLE, s. f., rana; genre de reptiles batraciens, dont on trouve trèscommunément en Europe une espèce. rana esculenta, qu'on sert sur les tables, et qu'on emploie aussi pour faire des bouillons légèrement laxatifs, qui peu-

vent remplacer ceux de veau et de ponict. GRENOCILLETTE, s. f., ranula; maladie ainsi nommée soit à cause de la ressemblance de la tumeur avec le dos d'une grenouille, soit à cause de l'altération de la voix et de l'articulation des sons qui ont lieu chez ceux qui en sont attaqués. Elle est le résultat de l'accumulation et de la rétention de la salive dans le conduit salivaire de Warthon, et elle est duc à l'oblitération de l'orifice de ce conduit par une adhérence ou par un calcul. Elle pent exister des deux côtés à la fois. On la reconnaît à une tumeur située sur les côtés du frein de la langue, convexe, molle, fluctuante, indolente, demitransparente, et qui, selon son volume, soulève la langue, la repousse en arrière, gêne l'articulation de la parole, altère la voix, rend difficiles la mastication et la respiration, dévie les dents, etc. Quelquefois la grenouillette se vide spontanément, donne issue à une salive épaisse, visqueuse et filante, et reparaît au bout d'un temps plus ou moins long. On a conscillé, pour la guérir, de détruire, par cautérisation ou par excision, une grande portion dn kyste, afin qn'après l'évacnation dn liquide l'ouvertnre reste fistnleuse; mais l'observation a prouvé que presque tonjours la plaie se referme et la maladie se reproduit. C'est ce qui a

conduit Dupnytren à placer dans l'ouverture une espèce de clon à deux têtes. fortement aplaties, et fait d'argent on d'or, dont la forme, en permettant à l'onvertnre de se resserrer autour de sa tige, sans jamais se refermer entièrement, s'oppose à ce qu'il tombe dans la cavité du kyste, et à ce qu'il soit reieté an dehors.

GREOULX . village du département des Basses-Alpes, connu depuis long-temps par ses eaux minérales hydrosulfureuses, dont la température s'élève à 36 degrés

GRESIL, s. m.; nom donné vulgairement aux plus petites grêles.

GRIMACE, s. f.; mouvement imprimé aux diverses parties de la face, qui n'exprime pas un sentiment intérieur, ou qui est porté au delà du terme moven

qu'il ne doit pas dépasser pour devenir véritablement expressif. GRIMPANE, adj., scandens; se dit d'une

plante ou d'une tige qui, ne pouvant se soutenir par elle-même , grimpe sur les corps voisins, à l'aide de vrilles ou de racines caulinaires.

GRIOTTE, s. f. : variété de cerise. GRIPPE . s. f. : nom donné à différentes épidémies de gastro-bronchite.

. GRIPPÉ , adj. ; contractus , retractus ; se dit de la face, quand tous les traits paraissent s'être raccourcis. Cette disposition de la physionomie s'observe fréquemment lorsque l'abdomen est le siège de douleurs violentes.

GRIS , adj. , gilvus ; se dit d'un cheval dont le poil est mêlé de gris et de blanc. Il est susceptible de varier de nuance, comme gris étourneau, sale, ardoisé.

GROSEILLE, s. f. ; fruit dn groseillier ordinaire .- à maquereau, fruit du ribes uva crispa.

GROSEILLIER, s. m., ribes; genre de plantes de la pentandrie monogynie, et qui sert de type à nne famille naturelle. Plusienrs espèces sont utiles. On mange les baies rouges ou blanches et disposées en grappes du groscillier commun , ribes rubrum ; ces fruits sont aigrelets et rafraichissans. On mange également ceux du groseillier à maquereau, ribes uva crispa. qui, d'abord apres et très-acides, finissent par devenir sucrès. Ceux du cassis, ribes nigrum , sont noirs , disposés en grappes, et très odorans : on en fait des liqueurs de table ; on attribne des propriétés diurétiques et apéritives aux feuilles de l'arbuste qui les porte.

GROSSESSE, s. f., graviditas ; état d'una

l'hellébore, fort usité chez les anciens Grees.

HELMINTHAGOGUE, adj. et s. m., belminthagogus (Thans, ver, xyo, je chasse); nom donné aux médicamens propres à opérer l'expulsion des vers du canal in-

HÉMA

HELMINTHES, s. m. pl., helminthes, thurster (thurse, ver); nom donné par Duméril à la famille des entozoaires ou vers intestinany.

HELMINTHIASE, S.f., helminthiasis ( ) wyc. vers); état morbide occasioné par les vers intestinaux.

HELMINTHIASIR , s. f. , helminthiasis (Dure, vers). Ce mot est synonyme d'helminthiase dans la Nosologie naturelle d'Alibert. C'est le huitième genre des gas-

HELMINTHIQUE, V. ANTHELMINTHIQUE,

HELMINTHAGOGUE.

HELMINTHOCORPON, V. MOUSSE de Corse. HELMINTHOLOGIE, s. f., helminthologia (thurs, ver, loyos, discours); partie de la zoologie qui traite de l'histoire naturelle des vers.

HELMINTHOPYEB, s. f., helminthopyra (Dave, ver, muo, fièvre); fièvre vermi-

HELOPYRE, s. f., helopyra (Flog, marais, πυριτός, fièvre); fièvre des marais.

HELOSIS . s. f. , helosis (είλεω, je roule , je tourne); action de remuer souvent les panpières; convulsion des muscles moteors de l'œil.

Hémacogue, adj. et s. m., hæmagogus (αίμα, sang, άγω, je chasse); mot employé pour désigner les médicamens qui ont pour effet de déterminer l'écoulement des règles et du flux hémorrhoïdal.

HEMALOPIE, s.f., hemalopia, hemalops, aiμαλωψ (aiμα, sang, et ωψ, œil); épanshement de sang dans le globe de l'œil.

HEMAPHOBE, adj., hamaphobus (alux, sang, φίδος, horreur); qui a horreur du sang. Se dit des personnes qui ne peuvent voir ce liquide sans être prêtes à se trouver mal.

HEMAPHUBIE, s. f., hemaphobia (alua, sang, ochoc, crainte); horreur du sang. HEMASTATIQUE , s. f. , hæmastatice (aipa,

sang, folique, je demeure); partie de la physiologie qui traite de la force inhérente aux vaisseaux sanguins.

HEMATAPORIE, s.f., hæmataporia (αίμα, sang, amopia, défaut); synonyme d'ané-

Hénaténèse, s. f., hæmatemesis (alua sang, suso, je vomis); vomissement de sang exhalé à la surface de la membrane muqueuse de l'estomac. On a indiqué comme signes précurseurs de ce phénomène une douleur profonde, un sentiment d'oppression dans l'estomac, le refroidissement des extrémités, la pâleur du visage, des éblouissemens, des tintemens d'oreille, des vertiges, la syncope, etc. : mais ces caractères semblent mieux convenir à la gastrorrhagie, dont l'hématémèse n'est qu'un symptôme.

Hematemesie, e.f., hæmatemesis; nom qu'Alibert a donné au vomissement de sang, connu sous le nom d'hématémèse, Dans la Nosologie naturelle de ce professeur, l'hématémésie forme le quinzième

genre des angioses.

HEMATINE, s. f., hamatina (aiua, sang); substance écailleuse, d'un blanc rosé, d'une apparence métallique, d'une saveur astringente, amère et acre, soluble dans l'eau, que les acides font passer au faune et au rouge, et les alcalis au bleu. qui contient de l'azote, et qu'on a déconverte dans le bois de campêche.

HEMATITE, s. f., hamatites, aluarithes, mine d'oxide de fer, ainsi nommée soit parce qu'elle est ordinairement d'un rouge obscur, soit parce qu'on attribuait à sa poudre la propriété d'arrêter les hé-

morrhagies.

HEMATOCELE, s. f., hamatocele (alua, sang, κήλη, tumeur); tumeur formée par le sang. Quoique cette dénomination puisse s'appliquer à toutes les collections sanguines, l'usage en a depuis long-temps borné l'acception aux tumeurs formées par l'épanchement du sang soit dans le tissu cellulaire du scrotum, soit dans la cavité de la tunique vaginale, soit enfin dans la substance même du testicule : de là trois variétés de l'hématocèle, que l'on pourrait distinguer par les noms d'hématocèle scrotale, hématocèle vaginale, et hématocèle testiculaire.

HÉMATOCHÉSIE, s. f., hæmatochezia (alμα, sang, γέζω, je vais à la selle); selle

sanguinolente. Hématode, adj., sanguineus cruentus, αίματωδής; sanguin, sanguinolent. Sous le titre de fongus hématode, dénomination vicieuse, composée d'un mot latin et d'un mot grec, les chirurgiens anglais ont désigné quelques tumeurs cancéreuses, dans lesquelles l'inflammation est accompagnée du développement d'un tissu morbide et d'hémorrhagies intérieures fréquentes. Quelques chirurgiens français ont donné le même nom aux tumeurs autrefois appelées anormales . caverneuses . variqueuses, nommées érectiles par Dupuytren, hematoneies par Alibert, telangicetasies par Graefe. Quelle que soit l'acception que l'on veuille leur donner, les mots fongus hématode doivent être rejetés du langage médical, parce qu'ils n'expriment aucune idée bien déterminée, et parce que les dénominations tirées du langage ordinaire peuvent toujours les remplacer avec avantage.

Ηέματος βαρμικ, s. f., hæmatographia (αΐμα, sang, γράφω, j'écris); description

du sang.

HEMATOLOGIE, s. f., hæmatologia (αίμα, sang, λόγος, discours); partie de la physiologie qui traite du sang.

HÉMATOMPHALE, s. f., hæmatompha-

ILEMATOMERICE, S. I., næmaumpnalum, dipaloppeziko (alim, sang, et bipeziko, nombril); hernie ombilicale dont le sac ernferme une sérosité sanguinolente, on qui présente à sa surface un plus ou moins grand nombre de veines variqueuses.

Η ΕΜΑΤΟΜΡΗΑΙΟCÈLE, s. f., hæmatomphalocele (αΐμα, sang, δμφαλός, nombril, χήλη, tumeur); synonyme d'hématom-

phale.

HÉMATONCIE, s. f., hæmatoncus; nom que donne Alibert au fongus hématode; qui se trouve être le dixième genre des angioses, ou de la sixième famille de sa

Nosologie naturelle.

Hisiatoss, s. f., homatosis, sanguifloatio, alpátwarg (alpax, sang). Ordinairement on n'entend par là que la transformation du chyle en sang par le moyen de la respiration. Les nouvelles idées qui germent sur la circulation obligent à définir l'hématose, formation du sang en général, soit artériel; soit veineux.

Hésaroseurs, s. t., hamatospilia. Alibert désigne sous ce nom des taches rouges on purpurines, noires ou bleuàtres, livides ou réolacées, accompagnées d'un flux sanguin presque continnel par les onvertures des membranes muqueuses. Cette affection constitue le douzième genre des angioses.

HÉMATOXINE. V. HÉMATINE.

Hishaughe, s. f., hamaturia (diaz, sang, sobies, jirnie); escretion de sang pur, ou d'un mélange de sang et d'urine. On l'appelle encore pissement de sang. I'hématurie est tonjours symptomatique de la néphrorrhagie, de la cystirrhagie, de l'rréthrorrhagie, ou de la phallorrhagie.

Hishahatops, adj., hameralopus; qui

est affecté d'héméralopie. Héméralopie, s. f., hæmeralopia (ἡμέρα,

H śm ś π τομαι, je vois); lésion de la vue

qui consiste à ne pouvoir distinger le objets qu'autant qu'ils sont éclairés pale soleil, et dans laquelle la faculté visuelle diminue, puis se perd, à l'approche-de la nuit. Cette disposition particulière de la vue précède souvent l'amaross; elle est opposée à la nyctalopie.

Η ΕΜΕΒΟΡΑΤΗΙΕ, s. f., hemeropathia (λμίρα, jour, πάθος, maladie). On donne co nom à certaines affections qu'on n'observe que pendant le jour, ou qui ne du-

rent qu'nn jour.

HÉMICRANIE, s. f., hæmicrania (ήμωνς, demi, χράνιον, crâne); douleur qui se fait sentir dans une moitié du crâne.

Hémisscéphale, adj. et s. m.; nom donné par Geoffroy-Saint-Hilaire aux monstres dont tous les organes des sens sont anéantis, et leurs indices apparens à la face marqués par des traits sans profondeur, mais dont la boite cérébrale et le cerveau sont à peu prés dans l'étatnormal.

HÉMIOPIE, s. f., hemiopia (ημους, demi, ὅπτομω, je vois); disposition particui ὅπτομω, je vois); disposition particui ὅπτομω, je vois qui fait que les malades ne découvrent qu'une partie des objets qu'ils ont devant les yeux.

ΗέΜΙΡΑGΙΕ, s. f., hemipagia (πμους, demi, πάγιος, fixe); douleur continuelle d'une moitié de la tête.

Hemplegie, s. f., hemiplegia (πρισυς, moitié, πλήσοω, je frappe); paralysie occupant nne moitié du corps.

Hémiplesie, V. Hémiplégie.

Hémisphère, s. m., hemispherium (ημσυς, demi, σφαῖρα, sphère); moitié d'une sphère ou d'un corps de forme sphéroïdale. Hémisphères du globe terrestre, du cerveau.

Η ΕΜΙΣΡΗ ΕΝΟΪDE, s. m., hemisphæroides ( ἦμσυς, demi, σφαῖρα, sphère, είδος, forme); moitié d'un sphèroïde.

HEMITRITÉE, adj., hemitritæa, semitertiana; maladie aiguë que l'on croyait être une fièvre demi-tierce, parce qu'elle offrait et les caractères de la fièvre tierce et cenx de la fièvre quotidienne.

Неморнове. V. Немарнове. Неморновіе. V. Немарновіе. Неморганіе, s, f., hæmoplania (айаа.

sang, nàmh, erreur); se dit du sang qui s'éconle de toute autre partie que de cile par laquelle il s'échappe habituellement: telles sont les hémorrhagies qui ont le par la peau, les oreilles, les yeux, les pomonos, la vessie, pour suppléer au èpistaris habituelle; au flux hémorrhoïdal, aux régles, etc.

Неморности, s. f., hæmoproctis; nom donné à l'hémorrhagie qui a lien par

HABITATION, s. f., habitatio, oixnous; domicile, lien dans legnel on demeure, Climat que préfère chaque être vivant. Lien particulier que chacnn d'eux s'approprie dans la même contrée.

HABITUDE, s. f., habitudo, assuetudo, consuctudo, Moc, lorgado; repétition fréquente on soutenue d'un même acte. Disposition qui résulte de cette répétition, et qui la rend nécessaire. | On entend par habitude du corps, habitude extérieure, constitutio, habitus, xaráglaac. Ec, tout l'extérieur du corps, considéré en masse.

HAGARD, adj. (ávoios, sauvage); expression dont on se sert ponr désigner cette disposition des traits du visage et des yeux qui donne à la physionomie un

air famnche.

HAIE-D'ECTOT, lieu près de Briquebec , où l'on trouve une source d'eau froide

qui paraît être salino-ferrugineuse. HALEINE, s. f., halitus, anhelitus, spiritus, animus, atube, atuwobie: air qui sort du poumon pendant l'expiration. C'est un mélange d'azote et d'acide carbonique, charge de vapeur aqueuse tenant nne matière animale en dissolution. | Avoir de l'haleine , être en haleine , se dit d'nn cheval qu'on a exercé modérément, et qui est capable de soutenir une lougue course sans en être incommodé.

HALINITRON, HALINITBE OU HALINATRON, s. m., aliverpoy; nom donné autrefois au mélange de sous-carbonate de soude et de sous-carbonate d'ammoniaque qui se forme à la surface des murs, dans les lieux humides habités par des hommes ou par des animaux.

HALITUEUX, adj., halituosus, armonone, άτμωδης (halitus, vapeur); qui est charge de vapeur. — Chaleur halitueusc, ou accompagnée de moitenr.

HALLOVILLE, village voisin de Lunéville, où coule une source d'ean froide qu'on croit être ferrugineuse.

HALLECINATION, s. f., hallucinatio, allucinatio (allucinari, se méprendre, se tromper); erreur morbide d'un ou de plusieurs sens; perception d'objets qui a'exercent actuellement aucune impression sur les sens. L'hallncination dépend tonjours de la lésion des organes des sens on du cervean.

HALLUCINE, adj.; qui a des hallncinations.

HALOCHIMIE, s. f., halochemia (2). sel, ynusia, chimie); partie de la chimie qui traite de l'histoire des sels. -HALOGENE, s. m., halogenium (2)5,

sel. νένω . j'engendre); nom proposé par Schweigger pour désigner le chlore.

HALOTECHNIE, S. f., halotechnia ( a)c. sel, τέχνη, art); partie de la chimie qui est consacrée à l'histoire des sels.

HALURGIE, s. f., halurgia (a), sel, soyoy, travail); partie de la chimie qui a pour objet l'extraction ou la préparation des sels.

HAMAC, s. m.; lit suspendu dont on

fait usage dans les vaisseaux. HAMDANI, nom d'une race de chevaux

arabes.

HAMBOON , S. m. , hamus, hamulus , uncus . rostellum ; épine ou poil crochu. Hameconne, adj., hamatus; qui a la

forme d'un hameçon, qui est muni d'un hamecon. HAMPE, s. f., scapus; tige herbacée;

sans feuilles ni branches, qui sert à tenir les parties de la fructification élevées audessus de la racine. HAMULAIRE, s. f., hamularia lympha-

tica : entozoaire caractérisé par son corps linéaire et cylindrique, sa tête obtuse et armée en dessous de deux crochets proéminens, qu'on a trouvé à la partie externe de la trachée-artère d'un homme mort de phthisie pulmonaire.

HANCHE, s. f., coxa, coxendix, ischion, down, lovior; partie du corps qui est formée par les portions latérales du bassin. ou les évasemens des os iliagnes, et par les parties molles environnantes. | Chez le cheval, c'est la région supérieure des membres postérieurs, qui a pour base la pointe de l'iléon.

HAPLOTOMIE, s. f., haplotomia, απλο-Toma; synonyme du mot incision.

HAPPEMENT à la langue, adhérence que certains minéraux contractent avec la langue, quand on les pose sur cet or-

HAQUENER, s. f., asturca; cheval qui

va l'amble. HABAS', s. m., armentum ; c'est la réunion d'un certain nombre d'étalons

et de jumens dans un lien choisi, pour en tirer race et perpetuer l'espèce. On

550 HECT

appelle encore haras des chevaux entiers confiés, pendant le temps de la monte, à des particuliers pour servir les jumens qu'on leur amène.

HARNG, S. m., clupea harengus; poisson de mer qu'on mange frais, sale ou fumé, et qui, de toutes les manières, constitue un aliment très-salubre.

HARGNE, s. f.; mot vieux et actuellement inusité, qui signifie hernie.

Hancor, s. m., phaseolus vulgaris; plante grimpante, de la diadelphie decandrie, et de la famille des papilionacées, qui renferme un grand nombre de varietes, dont on mange partout les graines farineuses. Plusieurs autres espéces du même genre servent aussi de nourriture à l'homme.

HARMONIE, s. f., harmonia, àquossa; succession d'accords reglée selon les lois de la modulation. | Articulation immobile dans laquelle les éminences et les cavités des os sont si peu marquées, que ceux-ci semblent joints par simple apposition de leurs surfaces correspondantes.

HARPER, v. n., cruram attollere; le cheval trousse lorsqu'il lève brusquement la jambe, comme dans l'éparvin sec. V. ce dernier mot.

ce dernier mot.

Hastå, adj., hastatus; se dit d'une feuille qui s'élargit subitement à sa base en deux lobes transversaux, ce qui la fait ressembler au fer d'un javelot.

Haur du devant, est un cheval dont la hauteur du garot à terre excède celle de deux têtes et demic. — monté, se dit d'un cheval dont les jambes sont trop longues.

HAUT-MAL, s. m.; expression populaire synonyme d'épilepsie.

HAUT-SOMME, s. m. Les maréchaux ap-

pellent de ce nom l'apoplexie.

HACTERIVE, village situé près de Vichy

qui possède deux sources d'eau froide saline.

Hizeré, adj., hebes: stupide, qui est dans un état d'idiotisme. La figure hébétée, le regard hébété, indiquent un état de

stupeur ou d'engourdissement des facultés intellectuelles. Hecticopyra ( Es, hecticopyra ( Es,

constitution, zo, feu); fièvre hectique.

Hiscrique, adj., hecticus [Ezz, constitution); se dit de l'état d'un malade
ap proie à une maladie chronique, quand
il tombe dans le marsme, et épronve
chaque four un ou plusieurs accès fébriles, ou bien une fièvre continue : fièvre
hectique, symptômes hectiques.

HELL

HECTISIE, s. f. (fig., constitution, i
état d'une personne qui est atteinte de
fièvre hectique.

Hinimi, adj., hederaceus; qui a rapport au lierre. On appelle résine hédérés vulgairement gemme de lierre, une gomme-résine qui découle du trouc de l'hadera helix, et qui sert quelquesois en pharmacie.

Hibba, s.f., hedra (13pa, 13pn, trace, vestige); incision simple des os du crâne. Les anciens ont aussi employé ce mot pour désigner tantôt l'anus, tantôt les excrémens, tantôt enfin la partie la plus déclive d'un abcès.

Helcos, s. m., Elxos; synonyme d'ul-

HELCTIQUE, adj. et s. m, helcticus (Fixu j'attirc); expression synonyme d'épispas tique.

HELCYDEION, s. m., helcydrium (i)xiv.
conor, petit ulcère); ulcère superficiel
de la cornée.

HELCYSTER, s. m., [hwo]ho (hzm., je tire); nom que les anciens donnaient au crochet qui sert, dans quelques cas, à tirer le fectus hors du sein de la mère.

Hálicien (grand), adj. et s. m.; trèspetit muscle situé au bord antérieur du pavillon de l'or eille, et qui va de la peau à l'origine de l'hélix.

Hélicien (petit), adj. et s. m.; petit muscle du pavillon de l'oreille, situé en travers sur l'éminence de l'hélix qui se pare les deux parties de la conque.

Helicoïne, adj., helicoidis, ελακιών, (Γωξ, entortillé, είζος, forme); nom donné par Paul d'Egine à la tunique vaginale du cordon spermatique.

Hausser, P. Issouarros.
Haurs, s. m., helize, Diž (litera, je
roule); repli a pen preš demi-circulars
qui entoure le pavillon de l'orcille, commence vers le centre de la conque, au
dessus du conduit auditif, ets e termine
en se continuant d'une part avec le lobe
el 'orcille, et de l'autre avec l'anthélir,
dont il est séparé d'alleurs par me profonde goutièrer appelée rainue de Irélic.

HELLÉRORE, S. m., helleborus; idiférpoi; genre de plantes de la polyandrie polygynie, et de la famille des renoculacées, dont toutes les espèces son plus ou moins vénéneus. On distingue surtout l'helleborus niger, dont la racine a des vertus drestiques qui la faisaient employer souvent par les anciens.

HELLEBORISME, s. m., helleborismus.

de la poix, de la cire, de la colophane,

de l'eucens et de la graisse de bonf. HEBE, s. f., herda, βοτώνη; plante non ligneuse qui perd sa tige pendant l'hiver. | Se dit, en pharmacie, d'une plante qu'on emploie tont entière.

Herbe à éternuer; c'est l'achillea ptarmica.

Herbe antidysentérique; espèce d'aunée, inula antidysenterica.

Herbe anti-épileptique ; nom vulgaire de l'ageratum conyzoides.

Herbe au cancer. On appelle ainsi deux espèces de dentelaires, plumbago europaa et enneaphylla.

Herbe aux brulures; nom du bacopa

Herbe aux cent maux; nom donné à la lysimachia nummularia, à cause des vertus qu'on lui attribuait jadis daus une soule de maux.

Herbe aux écrouelles; espèce de scro-

fulaire, scrophularia nodosa.

Herbe aux paralytiques; espèce de dra-

cocéphale, dracocephalum virginianum.

Herbe aux poireaux; nom vulgaire de

l'euphorbia hélioscopia , ou réveil-matin. Herbe aux verrues ; c'est l'heliotropium europaum.

Herbe des affligés; nom donné aux phyllanthus urinarius et niruri, à cause de leurs propriétés médicinales.

de leurs propriétés médicinales.

Herbe hémorrhoïdale; c'est la serratula

arvensis.

Heren, v. a., hellebori radicem alligare; placer au poitrail du cheval, ou au fanou du bœuf, un morceau de racine d'hellébore, dans l'intention de déterminer un engorgement dans cette partie.

muer un engorgement dans cette partie.

Herrier, s. m., herbarim; collection
soit de figures de plantes, soit de plantes
entières ou de parties de plantes, que
l'on conserve sèches entre denx feuilles
de papier on autrement. I Un des noms
du premier estomac ou de la panse des
ruminans. I Trachée-artère des oiseaux
de vol, eu terme de fauconnerie.

HERRIER, hameau du Vivara's qui possède une source d'eau froide qu'on croit être acidule et s'erruginense.

Herrivore, adj., herbivorus, ποιφάγος (herba, herbe, voro, je mange); qui se aourrit de végétaux.

HERBORISATION, s. f., herbarum inquisitie; promenade dont le but est d'observer sur place et de recueillir des plantes.

Herboriser, v. a., herbas inquirere; se promener pour étudier ou pour recueillir des plantes. HERDORISIE, s. m., herbarius, βοτανικός; qui recneille des plantes pour les vendre, qui fait le commerce de plantes médicinales.

HÉRÉDITAIRE, adj., hæreditarius: qui se transmet des pères aux enfans. C'est dans ce sens que l'on dit: maladies héréditaires. mal héréditaire.

Hatánrá, s. f., harraditus; succession. S'entend, en pathologie, de la transmission des maladies des pères aux enfans par l'acte générateur : cette acception, qui est la plas généralement reçue, n'est pas exacte, car on n'hérite pas toujours de la maladie des parens, muis bien plus souvent de la mauvaise disposition ou conformation de la mauvaise disposition ou conformation de leurs organes; ce qui fait que, placés dans les mêmes circonsteues qu'eux, les enfans ladies.

Hérissé, adj., hírtus; qui est convert de poils rudes et très apparens.

Héanssonné, adj., erinaceus, ericiatus; qui est couvert d'épines longues, grêles et flexibles.

 ΗΕΒΜΑΡΗΒΟDISME, s. m., hermaphrodismus (Ερμπ, Mercure, Αφροδίτη, Vénus); réunion des deux sexes dans le même individu.

HERMAPHRODITE, adj. et s. m., hermaphroditus, toμαφρόδιτος; individu, végétal ou animal, qui réunit les deux sexes. HERMÉTIQUE, adj., hermeticus. — Philosophie hermétique, ou alchimie. V. ce

HEBMINE, adj., mustela alba; se dit d'une balsane tachetée de noir.

HERMODICTE, s. m., hermodactylus; racine bulheuse qu'on tire de l'Orient, qu'on croit être celle de l'iris tuberosa, et qu'on employait beaucoup autrefois comme purgative.

HERMODACTYLE. V. HERMODACTE. HERMODATE. V. HERMODACTE.

Hermaire, adj., herniarius; qui est relatif aux hernies: Landage herniaire, sac herniaire. On donne le nom de chirurgien herniaire au praticien qui se livre spécialement à l'étude et au traitement des hernies.

Herrie, s. f., hernie, x5/n; tumeur formée par la sortie partielle on totale d'un organe hors de la cavité qui le renferme. Tous les viscères contenus dans les cavités splanchiques, sinsi que l'iris, la langue, les muscles entourès de larges aponevroses, peuvent donner lien à des hernies, qui ont reçu des noms spéciaux. Aiusi, l'on nomme encéphalocile la hernie du cerveau, pneumatocèle celle du

336

Hernie abdominale, hernia, ruptura, crenatura : tumeur qui résulte du déplacement de quelques-uns des viscères de l'abdomen à travers une ouverture normale ou anormale des parois de cette cavité. Remarquables par lenr fréquence, et par les innombrables complications dont elles sont susceptibles, les hernies ont été divisées d'une part d'après les parties qui les forment, de l'antre d'après les régions qu'elles occupent. C'est ainsi one les hernies de l'intestin. de l'épiploon, de l'estomac, du foie, de la vessie, de la matrice, ont recu les noms d'entérocèle, d'épiplocèle, de gastrocèle, d'hépatocèle, de cystocèle, d'hystérocèle. Les dénominations de bubonocèle, d'oschéocèle, de mérocèle, etc., servent à désigner la présence des parties herniées dans l'aine, le scrotum, la région crurale, etc. C'est en combinant ces denx genres de dénominations que l'on parvient à désigner la nature et le siège de toutes les hernies. On appelle, par exemple, entéro-bubonocèle, entéromphale, les hernies formées par l'intestin à travers l'anneau inguinal ou l'ombilic. Sous le rapport des états divers où peuvent se trouver les organes contenus dans les hernies, on nomme hernie réductible celle qui disparaît aisément par la rentrée des viscères ; hernie irréductible celle dans laquelle ces mêmes viscères ont contracté des adhérences, ou acquis certaines dispositions qui les maintiennent au dehors; enfin hernie étranglée celle où les organes, comprimés par l'ouverture qui leur a donné passage, ou par quelque partie de leur enveloppe immédiate, s'enflamment et s'étranglent. Lorsque des matières fécales, des corps étrangers, ou des gaz sterceraux s'accumulent dans les portions d'intestin déplacées, les tumeurs qui sont le siège de cet accident ont recu le nom de hernies engouées. Quelques antenrs ont réuni sous la dénomination générique de hernies incarcerées, toutes celles qui, par quelque cause que ce soit, ne peuvent être réduites, et sont sonmises à une compression plus ou moins forte.

Hernie charnue; expression vicieuse employée par quelques auteurs pour désigner le sarcocéle.

Hernie humorale; mauvaise locution que certains pathologistes ont appliquée aux inflammations du testicule, et spécialement à celles qui surviennent pen dant le cours de la blennorrhagie.

HERNIE, adj.; nom que l'on a donne aux organes déplacés qui forment la bernie.

Hennieux, adi., herniosus, hernicosus, hernicosus; mot vieux et inusité par lequel on désignait jadis les sujets atteints de hernie.

Hernole, s. f., herniaria glabra, L.; petite plante de la pentandrie digynie et de la famille des amaranthacées, qui croît en Europe dans les lieux arides, et qui jouit d'une légère astringence, à nison de laquelle l'empirisme l'avait autrfois gratifiée gratuitement de grandes vertus médicinales.

HERPÉTIQUE, adj., herpeticus (herpes, dartre); dartreux.

HERPÉTOLOGIE. W. ERPÉTOLOGIE. HERPÉTOLOGISTE. V. ERPÉTOLOGISTE. HÉTÉROCRANIE. V. HÉMICRANIE.

Hέτέβοςὲκε, adj., heterogeneus, dissimilaris (τιρος, autre, γίνος, genre); qui n'est pas de la même nature.—Mélange hétérogène, assemblage de plusières choses différentes.—Particules hétérogènes, ou de nature différentes.

Hérérogénéiré, s. f., heterogeneiles; qualité de ce qui est hétérogène.

HETEROPHYLLE, adj., hétérophyllus (Γειρος), autre, φύλλον, feuille); se dit d'une plante dont les feuilles ne sont patoutes semblables.

HETÉROREXIE, s. f., heterorexia; depraration de l'appétit. Alibert a fait de ce symptôme le deuxième genre des gastroses on de la première famille de sa Nosologie naturelle.

Hετέποτομε, adj., heterotomus (ετφος, autre, τέμνω, je coupe); se dit d'une corolle ou d'un calice dont les divisions n'ont pas la même forme.

Hεχιονκιε, s. f., hexagynia (εξ., six,

yorh, femelle); nom donné aux ordres du système de Linné qui renferment des plantes dont les fleurs sont garnies chacune de six pistils.

HEXAGYNIQUE, adj., hexagynicus; qui a six pistils.

HEXANDRIE, s. f., hexandria (ξξ, six. ἀπρρ, māle): nom donné aux ordres de système de Linné qui renferment des plantes dont chaque sleur contient six étamines.

HEXANDERQUE, adj., hexandricus; qui a six étamines. HEXAPÉTALE, adj., hexapetalus; qui

a six pétales. Нехаричься, adj., hexaphyllus (?; l'intestin rectum. Alibert lui fait occuper, dans sa Nosologie naturelle, le dixneuvième genre des angioses.

Hémoptolous. V. Hémoptysique. Hémoptyique. V. Hémoptysique.

Himorrysie, s. f., hæmoptysis, sanguinis sputatio (αίμα, sang, πτύω, je crache); expectoration de sang; exhalation sanguine à la surface de la membrane muquense bronchique.

Himorrysique, adj. et s. m., hæmoptysicus; qui est affecté d'hémoptysie.

HÉMORRAGIE, OU

Historinicie, s. f., hemorrhagia, fuzus sanguineus (dipa, sang, riyyyur, je sous avec force); écoulement de sang par une des ouvertures naturelles du corps; apparition du sang à la surface du corps; exhalation morbide du sang par un tissu qui n'en fournit pas ordiuairement.

HÉMORRHAGIQUE, adj., hemorrhagicus;

elatif à l'hémorrhagie.

Himorrhee, s. f., hæmorrhea (αξια, sang, βίω, je coule); synonyme d'hémorrhagie. Quelques médecins ont désigné ainsi les hémorrhagies passives.

Himorrhimia; c'est

sous ce nom qu'Alibert décrit l'épistaxis, dans sa Nosologie naturelle, où elle forme le quatorzième genre des angioses.

me le quatorzième genre des angioses.

Hémonrmoïdaire, adj. et s. m., hæmorrhoidibus obnoxius; qui est sujet aux hé-

morrhoïdes. Hémorrhoïdal, adj., hæmorrhoidalis, hæmorrhoideus; qui a rapport aux hémorrhoïdes. - Artères hémorrhoïdales, au nombre de trois : 1º supérieure, terminaison de la mésentérique inférieure. qui prend ce nom à l'origine du rectum; 20 moyenne, fournie par l'hypogastrique ou la honteuse interne ; 3º inférieures, rameaux de la honteuse interne. - Flux hémorrhoidal, écoulement de sang par le rectum, dû à des hémorrhoïdes. -Nerfs hémorrhoidaux, filets nombreux des plexus sciatique et hypogastrique. - Tumeurs hémorrhoidales, tubercules arrondis, lisses, rénitens, douloureux, pulsatifs, érectiles, d'un rouge plus ou moins vif, isolés on confondus ensemble en manière de bourrelet, qui surviennent à la marge et quelquefois un peu au-dessus de l'anus. - Vaisseaux hémorrhoidaux, ceux qui se distribuent au rectum. - Veines hemorrhoidales, qui se jettent presque tontes dans la petite veine mésaraïque; quelques-unes concourent à former la veine hypogastrique.

HEMORRHOIDE, s. f. , hamorrhois

(aμα, sang, μω, je coule); tumeurs situées an pontrour de l'auns, on bien au-dessus du sphincter du rectum, provenant de la dilatation variqueuse des veines de cet intestin, ou d'une exhalation de sang dans le tissu cellulaire sousjacent à la membrane du rectum. I Écoulement sanguin par l'anus, accompagnant les tumeurs ci-dessus indiquées.

Ηέμοππισοκορικ, s. f., hæmorrhoscopia, αμιοδρόστοστία (αίμα, sang, ρίω, je coule, στοπίω, j'examine); examen des qualités et de l'état du sang tiré des veines.

HÉMOSTASE. V. HÉMOSTASIE.

HέμοςτλειΕ, s. f., hæmostasis (αΐμα, sang, στάσις, stase); stagnation du sang. Hέμοςτλτίουε, adj. et s. m., hæmostaticus; nom donné aux moyens que l'on

met en usage pour arrêter une hémorrhagie ou une perte de sang.

Hésusésie, s. f., hæmuresis ; excrétion d'une plus ou moins grande quantité de sang par le méat urinaire. Alibert en a fait le dix-septième genre des angioses, ou de la sixième famille de sa Nosologie

naturelle.

Hénabb, près de Lamballe, où sourd une source d'eau froide réputée ferrugi-

neuse.

Hans , s. m., lawsonia incrmis; arbisseau de l'octandrie monogynie, et de la famille des calicanthèmes, qui est celèbre de toute antiquité en Asie et en Afrique, où les femmes emploient se feuilles pour se teindre les ongles en jaune, ce qu'elles regardent comme un agrément.

HENNEDON, petite ville sur la Blavet, près de laquelle on trouve deux sources, dont l'une est froide et gazeuse, et dont l'autre passe pour être sulfurense.

HENNIR, v. a.; pousser des hennisse-

mens.

HENNISSEMENT, s. m., hinnitus; cri ordinaire du cheval.

Hepar, s. m.; nom donué autrefois aux sulfures. Hepar antimonié, hepar antimoniatum;

c'était jadis le nom donné à la combinaison du sulfure d'antimoine avec un alcali.

Hépar martial, hepar martiale; sulfure de potasse uni à de l'oxide de fer.

HEPATALCIE, s. f., hepatalgia (Trao, foie, 21705, douleur); douleur du foie, aussi nommée colique hépatique.

Hepatemphraxie, s. f., hepatemphraxis (ππρ, foie, ἐμπράσσω, j'obstrue); obstruction du foie.

354 HÉPATIQUE, adj., s. f. et m., hepaticus, malixòs; qui appartient an foie. qui a rapport à ce viscère. - Artère hépaunue. branche de la cœliaque, qui fonrnit la cystique, la pylorique et la gastroépiploïque droite, après quoi elle se perd dans le foie. - Canal on conduit hépatique, recevant tous les canaux biliaires, et s'unissant au cystique, pour former le canal cholédogne. - Eau hépatique, eau chargée d'acide hydrosulforigne. - Flux hepatique, V. HEPATIZвикв. - Gaz hépatique, ancien nom de l'acide hydrosulfurique, parce qu'il a l'odeur du foie de soufre. - Plexus hépatique, filets perveux envoyés au foie par le plexus coliaque. - Veines hépatiques. qui s'ouvrent dans la veine cave inférieure, au niveau de l'ouverture que lui offre le foie. | Espèce d'anémone. anemone hepatica, qu'on employait autrefois dans les maladies du foie, | On appelle hépatiques une famille de plantes acotylédones, et une classe de médicamens auxquels on attribuait antrefois des vertus spéciales contre les maladies du foie.

ΗΕΡΑΤΙΒΒΗΕΕ, s. f., hepatirrhæa (έπαρ, foie, ρέω, je conle); flux hépatique. Cette expression était employée autrefois pour désigner un flux de ventre entretenn par des matières purulentes ou sanguinolentes qui du foie se faisaient

jour dans l'intestin. HÉPATISATION du poumon, dénomination imposée au parenchyme pulm maire lorsqu'il ne crépite plus en le pressant entre les doigts, et qu'il est devenu d'une fermeté et d'une pesanteur sem-blables à celles du foie. Cette altération pathologique a souvent lieu dans les pneumonies aiguës qui n'ont point été traitées convenablement.

HEPATISIE, s. f., hepa'isis. Alibert appelle ainsi l'état de marasme ou de consomption dans lequel tombe quelquefois le foie. L'hépatisie forme, dans sa Nosologie naturelle, le huitième genre des

chuloses.

HEPATITE, s.f., hepatitis (ήπαρ, foie); inflammation du foie. Une douleur sourde, profonde, avec sentiment de pesantenr dans l'hypochondre droit et dans l'épigastre, d'autres fois nne donleur très-vive, avec de la tonx, de la difficulté de respirer, etc., sont des signes qui, ordinairement réunis à un plus ou moins grand nombre d'antres appartenant à la gastrite, servent à caractériser cette phlegmasie. Dans l'hépatite chronique,

les symptômes sont moins intenses que dans l'hépatite aiguë; lorsqu'elle existe déia depuis long-temps, il n'est pas ram de voir le foie augmenter de volume, et son tissn éprouver diverses altérations qui en changent entièrement la nature première. C'est cette nuance de l'hépatite que l'on désignait anciennement sous

le nom d'abstruction. HEPATOCELE, s. f., hepatocele (2map, foie, xn), tumenr); hernie formée par le foie. Jamais cet organe ne s'est porté entièrement hors de la cavité abdominale : l'augmentation de son volume ou les lésions des parois du ventre ont seules déterminé les saillies qu'on l'a vu former chez quelanes sujets, et sur tout chez les enfans dont la partie supérieure de la ligne blanche est très-affaiblie, ou semble ne pas exister. Sauvages a distingué deux espèces d'hépatocèles. l'une ventrale ou de la ligne blanche, el l'autre ombilicale.

HEPATO - CYSTIQUE, adj., hepato - cystieus (nap, foie, xvalu, vessie); qui ap partient au foie et à la cholécyste. Nom donné aux vaisseaux qui, chez certains animaux, conduisent la bile directement du foie dans la cholécyste, et qui

n'existent point chez l'homme, du moins ordinairement.

HEPATO - GASTRIQUE. V. GASTRO - HÉPA-

HÉPATOGRAPHIE, s. f., hepatographia (ππαρ, foie, γράφω, j'écris); description dn foie.

HEPATOLOGIE, s. f., hepatologia (7,000, foie, loyos, discours); traité sur le foie. HEPATOMPHALE, s. f., hepatomphalum (ππαρ, foie, δμφαλός, nombril); nom spécial de la hernie du foie à travers

l'ombilic. HEPATOPARECTAME, s. f., hepatoparectama (ήπαρ, foie, παρέχταμα, extension considérable); tuméfaction extrême du foie.

HEPATOPHBAXIE, s. f., hepatophraxia: terme sous lequel on désigne toutes les alterations pathologiques du foie. C'est le septième genre des choloses ou de la troisième famille de la Nosologie naturelle d'Alibert.

Нератотомив, s. f., hepatotomia (ппас, foie, τέμνω, je coupe); dissection du Нертарнавмасим, s. m., ¿пі афариахог

(inla, sept, φάρμαχον, remède); médica ment regarde autrefois comme laxatif, suppuratif et cicatrisant, dans lequel ou faisait entrer de la céruse, de la litharge, air miller, femille); oni a six femilles on siz folioles

HEXAPTERE, adi., hexapterus ( \$2. six. -soby, aile ); épithète donnée aux tiges

out ont six ailes.

HEXATHYBIDE . s. m. . hexathyridus : genre de vers intestinaux qui ont un corns allonge et anlati, une tête distincte, et munie des deux lèvres . an-dessons desanelles il v a siv sucoirs d'un seul côté enfin un ventre avec denx pores, et une mene pointne. On en connaît deux esnèces, qui, toutes deux, ont été tronrées dans le corne de l'homme

HIATUS de Fallope, s. m.; petite onvertore de la face supérieure du rocher. qui donne dans l'aquéduc de Fallone, et par lagnelle passe un filet du nerf vidien.

Hiatus occipito - netreux : nom donné nar Chaussier au trou déchiré nostérieur. Hiatus sphéno pétreux ; nom donné par Chanssier au tron déchiré antérieur.

Biatus de Winslow : ouverture placée an-dessons du petit épiploon, derrière les vaisseaux et nerfs du foie, qui fait communiquer la cavité péritonéale avec celle des épiploons.

HIBERNACLE, s. m., hibernaculum; nom donné par les octanistes à toutes les parties d'une plante qui servent à envelopner les icunes pousses et à les garantir

da froid. HIDROPLANIE, S. f., hidronlania (idome. snenr, πλάνη, erreur); transport de l'action sudatoire de la peau sur toute autre

de cochenille et d'aloès.

partie du corps. HIERA BIACOLOGYNTHIBOS, V. DIACOLO-

HIERA piera . s. m.; électuaire composé de miel despumé bu de siron de violettes, de zédoaire, de cannelle, de cabaret, de petit cardamome, de safran,

HIEROPYBE, s. f. (isoov, sacré, muo, feu); fen Saint-Antoine, erysipele.

HIGHGRATE, s. f.; résine d'un brun jaunâtre sale, qu'on trouve à Highghate,

près de Londres. Hue .. s. m. . hilum : cicatrice qu'on remarque à la surface de toutes les graines, et qui marque le lieu de son inser-

tion an péricarpe. HILOFERE, s. m., hilofer; pellicule qui revêt la face interne du spermo-

HILON, s. m., hilum; nom que quelques écrivains ont donné à la tnmeur formée par la hernie de l'iris a travers la cornée transparente.

HIPPANTHROPIE , s. f. , hippanthropia

Trans. cheval, avenues, homme): mélangolia on mania dane laquella l'individu ani en est affecté se croit transformé en cheval

HIPPIATRE, S. m., medicus equarius :

celni qui exerce l'art de guérir les maladies des chevanz et des bestianz. HIGHLATRIOTE . S. f. hingiatria ("mmac.

cheval. larouxà . madecine ) : medecine du chaval

HIPPOROSOUR, s. f. (7-moc. cheval. βόσχω, je mange); insecte diptère qui attagne le cheval

HIPPOCAMPE . s. m. . hippocampus . inπόχαμπος. — Grandhippocampe. V. Corne d'Ammon .- Petit hippocampe. V. Ergor.

HIPPOCEATIQUE, adj., hippocraticus; d'Hippocrate. Médecine hippocratique, Face hippocratique, V. FACE.

HIPPOGRATISTE, adj.; partisan de la médecine hippocratique.

HIPPOLITHE, s. f. (Tomoc. cheval. )

for , pierre); nom donné aux calculs intestinaux du cheval, composés de phosphate ammoniaco-magnésien.

HIPPOMANES, s. m. pl. Les anciens donnaient ce nom à de petites masses arrondies et anies de matière gélatincuse coagulée, qu'on trouve nageant au milieu du fluide que contient l'allantoïde . chez les cavales surtout , rarement chez les vaches, et qu'on faisait entrer autrefois dans la composition des philtres amoureux. | Se dit aussi de la liqueur qui découle des parties génitales de la jument, lorsqu'elle est en rut.

HIPPOPATHOLOGIE, s. f. ("mmos, cheval, πάθος, affection, λόγος, discours); nom donné par Lafosse à la pathologie du

cheval. HIPPOPOTAME, S. m., hippopotamus ("π-

πος, cheval, ποταμός, fleuve ); mammifère de la famille des pachydermes. Ses dents sont très-recherchées des dentistes, qui les emploient comme l'ivoire. HIPPOSTEOLOGIE, s. f., hipposteologia

(Tamos, cheval, borrson, os, hoyos, discours); ostéologie du cheval. Hippotomia , s. f. , hippotomia (чтос,

cheval, τέμνω, je dissèque); anatomie dn cheval. HIPPOTOMISTE, s. m., hippotomicus;

celui qui s'occupe de l'anatomie dn che-HIRSUTE , adj. , hirsutes ; qui est garni

de poils longs et roides. HISPIDE, adj., hispidus; qui est cou-

vert de longs poils.
HISPIDITÉ. V. PHALANGOSE.

HISTOGENIE, s. f., histogenia (iolo;,

tissn, γεννάω, j'engendre); formation des tissus organiques.

HISTOGRAPHIE, s. f., histographia (io-

τὸς, tissu, γράφω, j'écris); description des tissus organiques. HISTOIRE naturelle , historia naturalis ; science qui traite des qualités et proprié-

tés de tous les corps terrestres. HISTOLOGIE , s. m. , histologia (iolog ,

tissu , λόγος , discours ); histoire des tissus organiques.

HISTONOMIE, s. f., histonomia (islos, tissu, νόμος, règle); histoire des règles qui président à la formation et à l'arrangement des tissus organiques.

HOLOTONIQUE, adj., holotonicus (8λος, entier, τείνω, je tends); nom donné

par Sauvages au tétanos général. HOLZBAD, village près de Strasbourg, qui possède une eau minérale froide salino-gazeuse.

HOMARD, s. m.; grande écrevisse de

mer, très-honne à manger.

Homme, s. m., homo, ανθρωπος; seul mammifère qui soit véritablement bipède. On n'admet en général que des variétés de l'espèce humaine, réduites même à cinq, par la plupart des naturalistes ; mais tout porte à croire que ces prétendues variétés sont de vraies espèces distinctes.

Homogène, adj., homogeneus, ouoyevic ; qui est de même nature ou de même espèce. Corps homogène, particules homogènes.

Homogénéiré, s. f., homogeneitas; qualité de ce qui est homogène.

Homoïose, s. f., homoiosis, δμοίωσις ( ομοιόω , j'assimile ): synonyme d'assimi-

Homoïotomia, s. f., homoiotomia. Asclépiade de Bithynie donnait ce nom à une opération qui consistait à scarifier le palais et les amygdales.

HOMONOPACIE, s. f., homonopagia; synonyme de céphalalgie.

Homophage, adj., homophagus, фибφαγος (ώμος, cru, φάγω, je mange); qui

mange de la chair crue. homophagia; ha-HOMOPHAGIE, s. f. bitude de manger de la viande crue.

Homotone, adj., continens, δμότονος, (όμὸς, égal, τένος, ton); nom donnt aux fièvres dans lesquelles les symptômes se maintiennent au même degré d'intensité dans tout le cours de la maladie. Ces fièvres sont chimériques.

Hoxess, adj., cantherius; épithète donnée au cheval anguel on a enlevé les

testicules.

Honteux, adj., pudendus. - Artère honteuse interne, hranche de l'hypogastrique, qui se distribue au périnée et à la verge ou au clitoris. - Artéres honteuses externes, au nombre de deux, fournies par la fémorale, ou quelqu'une de ses branches; elles se distribuent aux organes externes de la génération. - Nerf honteux, rameau du plexus sacré, qui se distribue aux organes genitaux. - Partics honteuses, nom ridiculement appliqué par des

fanatiques aux organes de la génération. Hôpital, s. m., nosocomium; lieu où l'on reçoit des malades, et où on leur donne gratuitement les soins qu'exige leur état.

HOQUET, s. m., singultus; convulsion momentanée du diaphragme, accom-

pagnée d'un resserrement de la glotte qui empêche l'entrée de l'air dans la poitrine. Hordeine, s. f., hordeina (hordeum, orge); substance pulvérulente, jaunâtre, insipide, inodore, un peu rude au tou-

cher, qu'on a découverte dans l'orge et quelques autres graines. HORRIPILATION , s. f. , horripilatio (horripilare, avoir le poil hérissé); sensation générale de froid, avec hérissement des poils de la surface du corps. Ce phéno-

mène est un symptôme précurseur de la fièvre. Hornon, s. m.; frisson, tremblement

par tout le corps : il précède ordinairement la fièvre.

Hons, prép., extra. — la main, le côté droit.-montoir, de même.-d'haleine, c'est faire courir un cheval au delà de ses forces.

Hospice, s. m., hospitium; asile ou maison de retraite pour les personnes pauvres et infirmes.

HOUBLON , s. m. , humulus lupulus , L.; plante grimpante de la dioécie pentandrie et de la famille des urticées, qu'on cultive dans plusieurs contrées de l'Enrope. Ses fruits, amers et aromatiques, entrent dans la composition de la bière, et sont employes en médecine comme toniques.

HOUILLE, s. f., earbo fossilis; combustible qu'on trouve dans le sein de la terre en masses solides, opaques, noires et plus ou moins brillantes, et dont les naturalistes établissent un très-grand nomhre de variétés.

Hourre du menton , s. f., musculus penicillatus; petit muscle épais et conique, dont la base repose sur une fossette creu-

HILL sée à côté de la symphyse de la mâchoire infárienre et dont les fibres s'épanouis. sent, en manière de houppe, dans la peando menton, an'elles relèvent, noussant ainsi la lèvre inférieure en hant, et la renversant en dehore

HUCHE, adi. On dit cheval huché sur son derrière, lorsqu'il norte le boulet en avant et se sontient sur la nince du nied.

HULLE, s. f. , oleum , Daws : nom collectif sons lequel on désigne deux classes de limides très-différens les uns des antres. dont les uns sont visaneux, fades ou presque insipides, et les autres à peu près dénués de viscosité, caustiques et très-volatils. On appelle les premiers builes grasses, douces ou fixes, et les seconds huiles volatiles . essentielles on essences.

Huile animale . celle an'on obtient en soumettant les principes immédiats des animaux à l'action d'une chaleur suffisante pour les décomposer. Cette huile. qui exhale uue odeur fétide, contient toujours que plus ou moins grande quantité de sous-carbonate d'ammonia que. I Graisse contenue dans les vésionles du tissu adipeux, et qui ne diffère pas des huiles grasses pour la composition.

Huile animale de Dippel, celle qui résulte de la distillation des matières animales, en narticulier de la corne de cerf. à feu nu. Le sous carbonate d'ammoniaque qu'elle contient, la rend en partie soluble dans l'eau. C'est à lui qu'elle doit les propriétés stimulantes qui la font emplover en médecine . où elle passe pour

autispasmodique.

Huile animalisée par infusion; préparation regardée autrefois comme fortifiante et céphalique, mais inusitée aujourd'hui , qu'on obtenait en faisant bouillir dans de l'huile des chiens nouvellement nés, privés de leur sang, de leur peau et de leurs intestins, et faisant ensuite infuser dans le produit de l'origau, du serpolet, du pouliot, du mille-pertuis et de la marjolaine.

Huile aromatique. V. Huile animalisée par infusion.

Huile benzoique ; nom donné à l'éther

benzoique. Huile bitumineuse. On donne le nom d'huiles bitumineuses aux bitumes qui ont à pen près les mêmes propriétés que les huiles volatiles. Ce sont le pétrole et le

malthe. Huile d'absinthe; huile d'olive ou d'œillette dans laquelle on a fait macérer des sommités séches d'absinthe pendant trois jours au soleil.

Huile d'amandes amères . Obtenne en exprimant des amandes amères déharrassées de lenr tégument, Elle est donce

limpide et sans odenr.

Huile d'amandes dauces : obtenue en exprimant les amandes douces déharrassées de leur tégument , ct réduites en nâte nar le broiement. Elle est liquide et légèrement verdatre : elle a l'odeur et la saveur des amandes, et rancit plus vite que la précédente.

Huile d'anacarde, obtenne par expression des amandes de l'anacardier. Elle a la consistance du heurre, et contient souvent un principe âcre fourni par le tégument de l'amande.

Huile d'aneth ; huile d'olive ou d'œillette dans laquelle on a fait macérer des sommités sèches d'aneth

Huile d'angélique : nom donné quelquefois à l'alcoolat d'angélique.

Huile d'anis ; alcoolat prépare avec de l'alcool à 34 degrés, édulcoré, dans lequel on a fait macérer des graines d'anis.

Huile d'anis par expression, obtenue en soumettant à la presse les semences d'anis, ramollies par leur exposition à la vapeur de l'eau bouillante.

Huile d'antimoine. V. BRURBE d'anti-

maine. Huile d'arachide : huile fixe et limpide.

qu'on obtient par expression des graines de l'arachis hypogea.

Huile d'araignées, obtenue en faisant infuser des araignées dans de l'huile d'o-

Huile d'arsenic. V. CHLOBURE d'arsenic. Huile d'asphalte, produite par la distillation du bitume de Judée. Huile d'asnic, V. Huile de lavande,

Huile d'aurone, obtenue en faisant infuser des sommités sèches d'aurone dans de l'huile d'olive ou d'œillette.

Huile de Ben: liquide incolore, inodore et coagulable, qu'on obtient en exprimant à froid les semences du moringa.

Cette huile ne rancit pas.

Huile de benjoin ; liquide d'abord jaune et clair, puis roussâtre, noir et épais,. qu'on obtient en chauffant au bain de sable la matière qui reste après qu'on a distillé le benjoin pour le dépouiller de l'acide benzoïque qu'il contient.

Huile de bergamote; huile volatile m'on se procure en exprimant l'écorce

de bergamote entre denx glaces. Huile de bitume de Judée. V. Ruile d'asphalte.

Huile de briques ; prodnit de la distillation de l'huile d'olive , dans laquelle

Huile de Dippel. V. Huile animale de

Huile d'Excester; mélange d'huile et

de vin, dans lequel on a fait infuser de

l'absinthe, de la petite centanrée, du thym, de l'eupatoire, du fenouil, de

l'hysope, de la sauge, de la marjolaine,

des baies de laurier, de la bétoine, de l'aurone, de la lavande, du romarin, de

on a plongé des morceaux de briques rougis an fen.

Huile de cacao. V. BEURRE de cacao.

Huile de cade : huile fétide . obtenue par la distillation du bois dn juniperus oxicedrus, et dont les maréchaux font usage pour guérir la gale et les ulcères des chevaux.

Huile de cajeput ; huile verte, claire et transparente, qui exhale une odeur camphrée et résineusc, et qu'on emploie fréquemment en Allemagne comme antispasmodique. Elle est fournie par les feuilles du malaleuca leucadendron, plante des Moluques.

Huile de caméline, obtenue par expression des graines de la caméline. Elle a une odeur rance, qui ne permet pas de

la manger, et n'est point siccative. Huile de camomille ; haile d'olive ou d'œillette dans laquelle on a fait infuser

des fleurs sèches'de camemille. Huile de canephre ; substance huileuse qu'on obtient en faisant chauffer du camphre dans de l'acide nitrique : elle s'élève à la surface du liquide. C'est un composé de camphre et d'acide anhydre.

Huile de cannelle, obtenue en distillant l'écorce de cannelle avec de l'eau. Huile de cardamome, produite par la

distillation du cardamome. Huile de carvi, obtenue par la distillation des graines de carvi. Elle est rou-

geåtre. Huile de castor; buile d'olive dans laquelle on a fait macérer du castorénm

en poudre. Huile de cédrat, obtenuc en exprimant l'écorce de cédrat entre deux morceaux

de glace. Huile de chaux; ancien nom du chlo-

rare de calcium tombé en déliquium. Huile de chênevis, obtenue par expression des graines du chanvre. Elle con-

serve sa fluidité, même à plusieurs dégrés au dessous de zéro. Huile de cire, obtenue par la distilla-

tion de la cire. Huile de citron, obtenue par expression

de l'écorce de citron réduite à l'état de pulpe. Huile de colza, obtenue par expression des graines du brassica napus. Elle est

jaune, visqueuse et odorante. Huile de corne de cerf. V. Huile animale

de Dippel. Huile de crapauds ; huile d'olive mêlée d'un huitième de vin blanc, dans laquelle on a fait digérer des crapauds à

la camomille, des fleurs de genêt, du comin, des graines de fenu-grec, de l'ellébore blanc et noir, de l'écorce d'orange, de la moutarde, de l'euphorbe,

lation des cubèbes.

Dippel.

cumin par la distillation.

du castoréum et de la pariétaire, Huile de faine, obtenue par expression des glands du hêtre. Huile de fleurs d'oranger ; alcool édul-

coré dans lequel on a fait macérer des fleurs d'oranger. Huile de fourmis; liquide rouge qu'on

obtient en faisant infuser des fourmis dans de l'huile d'olive. Huile de Gabian : bitume liquide, d'un

jaune fonce, et d'une odeur de térébenthine, qui sort de terre, mêlé avec de l'eau, près de Gabian, village dn département de l'Hérault.

Huile de gayac; huile empyreumatique due à la décomposition du bois de gayac par le feu. Huile de genévrier, obtenue en distil-

lant les baies, le bois, les feuilles et les sommités du genévrier ordinaire.

Huile de genièvre. V. Huile de gené-Huile de gérofle ou de girofle, obtenue

en distillant des clous de girofle avec de Huile de grenouilles. V. Huile de cra-

Huile de jasmin; huile obtenue en faisant alterner des lits de coton imbibé d'huile de ben et des couches de fleurs

Huile de jayet, qui se produit pendant la décomposition du jayet par le feu. Huile de lavande, obtenue en distil lant les fleurs et les fenilles de lavande

de jasmin.

avec de l'eau. Huile de lézards. V. Huile de crapauds. Huile de lin , preparée en exprimant

les graines de lin, préalablement torré-fiées et broyées. Elle est verdâtre. Huile de lis. V. Huile de jasmin.

Huile de marjolaine, obtenue en faisant

une douce chaleur.

macérer les fleurs de mariolaine dans de I'hnile d'olive. Huile de mélilot, préparée en faisant

macérer des sommités flenries de mélilot dans de l'huile d'olive. Huile de menthe poivrée, obtenue en distillant la menthe poivrée avec de

Huile de mercure ; sulfate de mercure tombé en déliquium. | Solution de deuto-chlornre de mercure dans l'alcool. Huile de millepertuis, obtenue en fai-

sant macérer les fleurs de l'hypericum perfoliatum dans de l'huile d'olive. Huile de morelle : huile anodine et somnifère qu'on obtient en faisant macérer

les fenilles et les fruits de la morelle noire

dans de l'hnile d'olive. Huile de mucilage, préparée en faisant macèrer des plantes mucilaginenses dans de l'hnile d'olive on d'œillette.

Huile de muscade, obtenue en pressant les amandes pilées du muscadier entre deux plaques de fer chandes. Elle est concrète, d'un jaune tirant sur le ronge,

et d'une odeur agréable. Huile de néroli, V. Huile de fleurs d'o-

Huile de noix. obtenue par expression des amandes de nover. Elle est d'un blanc verdâtre, et douée d'une saveur particulière.

Huilede noix muscade, V. Huile de muscade.

Huile d'œuf, obtenue en exprimant des iaunes d'œufs qu'on a fait durcir et sé-

cher à un fen doux.

Huile d'olive, tirée du fruit de l'olivier. Ilen existe trois qualités : 1º Huile vierge. qu'on obtient en exprimant les glives mûres à froid; elle est à peine jaunâtre, et presque sans odeur ni saveur. 2º Huile commune, préparée en délavant la pulpe des olives qui ont déjà donné la précédente, dans l'eau bouillante, à la surface de laquelle elle se rassemble; elle est jaune, et se rancit promptement. 5° Huile fermentée, qu'on se procure en mettant les olives en tas ponr les faire fermenter, et les soumettant ensuite à l'action de la presse ; elle est trouble, et d'nn jaune verdatre.

Huile d'orange, retirée du zeste d'oran-

ge par expression. Huile d'oranger. V. Huile de fleurs d'oranger.

Huile de palma - christi. V. Huile de ricin.

Huile de palme on de palmier ; huile contenue dans l'enveloppe du fruit de deux palmiers, l'nn d'Afrique, elais guinnensis . l'autre d'Amérique . elais occidentalis.

Huile de pepins de raisin; huile acre, rance, assez épaisse, janne et visqueuse, gn'on retire des pepins de raisin.

Huils de petits chiens. V. Huile animalisée par infusion.

Huile de petits loups. V. Huile animalisee par infusion.

Huile de pieds de veau : matière grasse ct huilense, que l'on retire en faisant bonillir des pieds de vean.

Huile de nistache de terre, V. Huile d'arachide.

Huile de poisson, fenrnie principale-

ment par la baleine. D'abord épaisse, elle devient transparente, après avoir déposé une matière mucilagineuse blanche; alors elle a une couleur brune-rougeâtre. Son odenr est toujours désagréable : on ne peut pas la manger.

Huile de Raze : essence de térébenthine obtenue par la distillation du galipot avec de l'ean.

Huile de ricin , obtenue en faisant bouillir les semences du ricin, dépouillécs de leur tégument et pilées, dans de l'eau, à la surface de laquelle on la voit se rassembler sous la forme d'un liquide jaune verdåtre, transparent, d'une odeur fade et un peu âcre, qui conserve sa fluidité à plusieurs degrés au-dessous de zéro. On Pemploie comme anthelmintique. Huile de roses pales, obtenue en fai-

sant macérer des pétales de roses pâles dans de l'huile d'olive.

Huile de roses de Provins, obtenue en faisant macérer des pétales de roses de Provins dans de l'huile d'olive.

Huile de safran, préparée en faisant macerer du safran, du calamns aromatique, du cardamome et de la myrrhe dans de l'huile d'olive.

Huile de salca, préparée avec l'aspalathe, le xylobalsamum, le souchet, l'aunée, l'iris, le roseau aromatique, les fleurs dn jone odorant, le styrax, la noix d'Inde, le malabathrum, le spicanard, le girofle, la zédoaire, l'amomum, le cassia, le costus, la myrrhe, l'hypnum et le xylocasia, et dont les femmes se servaient autrefois ponr s'oindre les cheveux.

Huile de Saturne; dissolution d'acétate de plomb dans l'huile essentielle de térébenthine.

Huile de scorpions. V. Huile de crana uds.

Huile de soufre ; ancien nom de l'acide sulfurique concentré.

342

Huile de spermaceti, celle qui se sépare du blanc de baleine pendant qu'on le purifie.

Huile de succin, obtenne en distillant l'ambre jaune dans des vaisseaux fermés. Huile de tartre par défaillance ; sous-

carbonate de potasse dissous dans l'humidité atmosphérique qu'il a absorbée. Huile de térébenthine ; huile essentielle

qu'on extrait de la poix de Bourgogne par l'action de la chaleur.

Huile de tortue. V. Huile de crapauds.

Huile de tubéreuse; huile aromatique qu'on obtient en plaçant des fleurs de tubérense entre des lits de coton imbibés d'huile de ben.

Huile de vanille ; mélange d'alcool , de sucre et de teinture de vanille. Huile de Vénus; nitrate de cuivre dis-

sous par l'humidité atmosphérique qu'il a absorbée.

Huile de vers. V. Huile de crapauds. Huile de vitriol; ancien nom de l'acide

snlfurique concentré. Huile des philosophes. V. Huile de bri-

Huile des quatre semences froides . obtenue des quatre semences froides par l'expression faite à froid.

Huile douce de vin ; liquide jaunâtre qui se forme quand on fabrique l'éther sulfurique, lorsqu'il ne passe plus aucune parcelle de ce dernier. C'est un composé d'huile grasse, d'acide sulfureux et d'éther, employé autrefois en médecine,

mais inusité aujourd'hui. Huile empyreumatique; nom générique sous lequel on désigne toutes les huiles obtenues par l'action du feu sur des matières végétales ou animales contenues

dans des vaisseaux fermés. Huile essentielle, V. Huile volatile. Huile éthérée. V. Huile douce de vin.

Huile fixe. On appelle ainsi toutes les huiles tirées des semences on des péricarpes des végétaux, qui sont visqueuses, peu odorantes, peu sapides, plus légères que l'eau, non inflammables par l'approche d'un corps en ignition, et insolubles dans l'alcool. Toutes sont émollientes et relâchantes.

Huile glaciale de Nordhausen ; liquide très-dense, très-acide et ordinairement brun, qu'on croit être de l'acide sulfurique très-concentré et chargé d'acide snlfureux.

Huile grasse. V. Huile fixe.

Huile pyrobitumineuse, qui se produit.

pendant la décomposition d'un bitume

par le feu. Huile pyrogénée; nom donné à l'huile empyreumatique, parce que c'est le feu qui l'engendre.

Huile pyro-succinique, qui se produit quand on décompose l'ambre janne par

Huile pyrozoonique. V. Huile empyreumatique.

Huile rectifiée; nom donné à toute huile qu'on a débarrassée des matières qui peuvent l'altérer, soit par la distillation, soit par un autre moyen quelconque.

Huile rosat. V. Huile de roses.

Huile siccative; nom donné à toutes celles des huiles fixes qui se dessèchent à l'air. Huile volatile ou essence. On donne ce

nom à toutes les bniles fournies par diverses parties des végétaux aromatiques autres que leurs graines, qui ont une saveur chaude, acre et canstique, sont insolubles dans l'eau, et se dissolvent dans l'alcool. Elles varient pour la densité, la couleur, l'odeur et la pesanteur; mais toutes brûlent à l'approche d'une bougie allumée, en répandant une épaisse fumée noire; toutes aussi sont très-excitantes. On les distingue d'après les noms des plantes qui les ont fournies.

Hurr de chiffre; bandage ainsi nommé parce que ses circonvolutions se croisent et forment un 8. Ce bandage sert à comprimer les articulations, ou à maintenir les topiques appliqués sur elles.

Huiter, s. f., ostreum; mollusque acéphale contenu dans une coquille à deux valves. C'est un aliment facile à digérer, mais qui contient peu de principes nutritifs.

HUMECTANT, adj., humectans (humec-tare, rendre humide, mouiller); nom donné aux boissons que l'on suppose devoir rendre le sang plus liquide, ou faire cesser l'état de sècheresse d'un organe. Humberation, s. f., humbertatio; action

d'hnmecter, de rendre humide. HUMERAL, adj., humeralis; qui appartient au bras ou à l'hnmérus. - Artère

humérale ou brachiale. HUMÉBO-CUBITAL, adi. et s. m., humerocubitalis; qui appartient à l'humérus et

au eubitns. Nom donné par Chaussier au muscle brachial antérieur. Huméro-cubital oblique (Girard); mus-

cle du bras; court fléchisseur de Bour-

Humero-olecranien externe, interne,

petit et grand (Girard) muscles du bras; le court, le moyen, le petit et le gros extenseurs du bras, suivant Bourgelat.

Huméno-sus-metacarpianus; qui appartient à l'humérus et à la partie supérieure du métacarpe. Nom donné par Chaussier au muscle premier radial externe.

Huméro-sus-aldila, adj. et s. m., humero-supra-radialis; qui appartient à l'humérus et à la partie supérieure du radius. Nom donné par Chaussier au

muscle long supinateur.

Heváras, s. m., humérus; os du bras, ejindardis et irrégulier, dont l'extrémité supérieure offre une tête hémisphérique en rapport avec l'omoplate et deux tubérosités, la grosse et la petite, pour Platache des musoles. A l'inférieure on remarque le condyle interne, le condyle ettene, la petite tête qui s'articule avec le radius, et la joulie qui est en rapport avec le cobitus.

Hunku, s. f., hunor; nom générique donné jadis à tous les liquides des corps organisés, mais par lequel on désignait, et le peuple entend encore aujourd'hui, ces mêmes liquides daus un état d'altération réelle ou imaginaire. | Au moral, ce mot exprime tantôt la situation morale, quelle qu'elle soit, tantôt la disponante de la companya del companya del companya de la companya de

sition au chagrin ou à la colère.
HUMEURS froides, V. SCROFULES.

HUMIDE, adj., humidus, ύγρὸς; imprégné d'eau. Un corps ne devient humide qu'autant que l'eau reste simplement interposée entre ses molécules, sans se combiner avec elles.

Humide radical; terme dont les humoristes se servaient, sans y attacher de sens bien precis, pour designer les liquides

animaux en général.

Huminité, s. f., hamiditas, δηρότης, ὑηρασία, ὑηρηδιὼν, ὑηρὸν; qualité de ce qui est humide. | Vapeur aqueuse.

HUMORAL, adj., humoralis; qui tient aux humeurs, qui arapport aux humeurs. HUMORISME, s. m.; doctrine médicale

dans laquelle toutes les maladies sont rapportées à un vice des humeurs dans leur nature, leur quantité ou leur distribution.

Humoriste, adj. et s. m.; médecin partisan de l'humorisme.

Hyalite, s. f., hyalitis; inflammation de la membrane hyaloïde.

Hratoīde, adj., hyalodes, hyaloides, vitreus, valodys, valosodys, varos, versemblance); semblable au verre pour la transparence.— Humeur hyaloīde ou vitrée. V. Vitré. — Membrane hyatolde, enveloppe du corps vitré. Elle est très-mince, transparente, et garnie à sa face interne d'un grand nombre d'expansions formant des cellules qui renferment l'humeur vitrée.

Hyaloībus, adj., hyaloīdus; qui appartient à la membrane hyaloīde. — Ganal hyaloīdieho, conduit cylindroīde que la membrane hyaloīde forme en se relifectissant sur elle-même au niveau de l'entrée du nerf optique dans l'eil, et qui traverse directement le corps vitré d'arrière en avant jusqu'à la partie posterieure du cristallin.

HYDARTHER, V. HYDRARTHER.

Hydarthrose ou Hydrarthrose. V. Hydrarthre.

HYDATIDE, S. f., hydatis, aquala, ½3-złç (35ap., eau); timeur remplie de sérosité. I Famille de vers intestinaux caractérisés par leur corps vésiculeux sinon en entier. du moins postérieurement. On a établi dans cette famille très-nombreuse les genres cystiereque, hydatigère, cénurie, échinocoque, acéphalocyste et golycéphale. V. ces mots.

HYDATIDIQUE, adj.; qui renferme des hydatides; hyste ou poche hydatidique.

Hydatidocele', ὑδα-τοδοχηλή; tumeur formée par des bydatides. Ce nom a été spécialement appliqué à l'oschéocèle qui est formée par des hydatides.

Hybriches, s. t., hydatigera; genre de vers intestinaux vésicalaires, dont la poche externe renferme un ver libre et presque toujours solitaire. Le corps de colui-ci est allongé, aplati, ride, terminé en arrière par une vesite pleine d'eau, et en svant par un renflement ronne de crochets. L'une des trois espèces que ce genre renferme, hydatigera lancoluta, vital als les muselles de l'homme.

Hydatisme, s. m., hydatismus (τδωρ, eau); bruit qu'occasione la fluctuation d'un liquide épanché dans une cavité du corps.

Hydrolog, adj., hydatoides, aqueus, aquesus, θάσταθης, ύδατοιιδης (ΰδορς, cau, εΐδος, ressemblance), qui ressemble à de l'eau. On a donné ce nom à l'humeur aquense de l'cril, et à la membrane qui tapisse les deux chambres de cet organe. Hydrology, s. m.; a cide qui résulte

de la combinaison d'nn corps combustible simple avec l'hydrogène. Ηγρεμεύουν, adj., hydragogus (τόωρ,

eau, τήνω, je chasse); nom donné anx

544

médicameus que l'on croyait propres à entrainer hors du corps la sérosité qui s'y trouvait épanchée ou infiltrée. Ces médicamens étaient presque toujours choisis parmi les purgatifs et les diurétiques les blus énergiques.

HYDRAEGYRE, s. m., hydrargyros, mercurius, argentum vivum, δοράργυρος, άργυρον γυτὸν; ancien nom du mercure.

Hyna answars, a. f., hydrargyria (Wheipypos, mercure); éruption cutanée qui se montre sons la forme de taches cu papules d'un rouge clair ou obscur, dissintestes, élevées, plus ou moins larges,
sur le scrotum, la partie interne des cuisses, des avant-bras, etc., et qui,
après avoir duré quelque temps, se terminent par desquamation. Cette éruption, que l'on prend souvent pour des tion, que l'on prend souvent pour des attribuée à l'usage du mercure, ce qui lui a valu les nous d'érythem mercuriel, d'exème mercuriel, de maladie mercurielle, de lépre mercurielle.

HYDRARGYRO - PNEUMATIQUE, adj., hydrargyro-pneumaticus; nom d'une cuve a mercure, disposée de même que la cuve pneumatr-chimique, et dont on se sert pour recucillir les gaz solubles dans

l'eau. Hydraegyrose, s. f., hydrargyrosis; friction faite avec le mercure.

Hydraethee, s. f., hydrarthrus synovialis, hydrops articulorum (δδωρ, eau, ἄρθρον, articulation); hydropisie des articulations.

HYDRARTHROSIE, s. f., hydrarthrosis; mot dont Alibert se sert dans sa Mosologie naturelle peur désigner l'bydropisic articulaire.

Hydhaff, s. m., hydras (ὅδωρ, eau); composé d'un oxide métallique et d'eau. Ces corps, qui sont secs et pulvérulens, ont pour la plupart une couleur différente de celle des oxides qui entrent dans

lcur composition.

Η ΥΒΙΑΙ ΙΟΙΟΣΕ, adj. et s. f., hydraulicus
(δόρρ, eau, ἀνλὸς, tuyau); machine dont
on se sert pour clever l'eau. | Partie de
la mécanique qui traite des moyens de
diriger. de conduire et d'élever l'eau.

HYDRELEON, s. m. (υδωρ, eau, ελαιον, huile); mélange d'huile et d'eau.

Hydrencephale (δίωρ, eau, κεφαλή, tête). Ce mot a été employé par quelques auteurs pour désigner l'hydrocéphale aiguë des enfans.

HYDRENGEPHALIQUE, adj., hydrencephalicus. On nomme cri hydrencephalique. celui que ponssent les enfans affectes d'hydrocéphale aigné.

HYDREATROCKER, s. f., hydrenterocker (500 pc, earl, yvvfpov, intestin, x/hy, tumeur); hernie intestinale dont le serenferme une certaine quantité de séresité. On donne aussi, et pent-être à plus juste titre, ce nom à l'hydrocèle ou d'infiltration séreuse du scrotum qui est

compliquée de hernie intestinale.

Η ΣΠΑΣΕΥΤΕΊΟΝΕΙΑΙΕ, s. f., hydrenteromphalum (ὅδορ, cau, ἐντέρον, intestin, ἑμφαλὸς, nombril); bernie ombilicale, entérocèle compliquée d'un amas de sèrosité dans le sac herniaire.

HYDRIODATE, s. m., hydriodas; sel formé par la combinaison de l'acide hydriodique avec une basc salifiable.

HYDBIODATE ioduré, s. m., hydriodas iodaratus; hydriodate qui contient de l'iode en dissolution.

Hymnonous, adj., hydrindeus; nom d'un acide gazeux, incolore, très-spide, d'une odeux très-piquante, qui rougi la teinture de tournesol avec force, étent subitement les corps en combustion, ripand des vapeurs blanches dans l'air, se dissout rapidement dans l'eau, et résulte de la combinaison de l'hydroghen avec l'inde. C'est un produit de l'art, qui n'a noint d'assers.

HYDROA, s. m. (75ωp, eau); emption de petits boutons ou de papules rouges, arrondies, sensibles au toucher. Suivant certains nosographes, l'exercice et les boissons froides paraissent l'occasioner.

Hybrocamonique, adj., hydrocarbenicus. Thomson appelle ocide hydrocarbe nique un gaz d'une odeur particulière, d' l'air, inflammable, et brillant avec une flamme bleue, qu'on obtient en distillant de l'hydrocyanate de potasse et de fer avec de l'acide sulfurique concentre. Hybrocambr, s. fr. hydrocardia. Ce

mot est synonyme d'hydrophricarde.

Hymockus, s. f., hydrocele (3\phi\_p, e.g., w.n/n,
tumeur); amas de sérosité dans
le tissu cellulaire du serotum, ou dans
quelqu'une des enveloppes, soit du testicule, soit du cordon des vaisseux
spermatiques. On donne à la première
de ces deux variétés de la malaide le
nom d'hydrocele externe on par infiltation, et à la seconde celui d'hydrecele
interne on par épanchement. Lorsque la
controlle, on la designe sous le time l'hydrocèle de la tunique voginale; et l'on sjoute
qu'elle est congéniale. lorsque la
cu'elle est congéniale. lorsque la
qu'elle est congéniale. lorsque la
qu'elle est congéniale. lorsque la
qu'elle est congéniale. lorsque la men-

brane qui en est le siège communique encore librement avec la cavité de l'abdomen. La maladie existe-t-elle daus le cordon testiculaire, elle est appelée hydrocèle enkystée du cordon spermatique:

HYDROCÉPHALE, s. f., hydrocephalus, hydrocephalum (δόωρ, eau, κεφαλή, tête); hydronisie de la tête.

Hydrocephale externe; cedeme ou infiltration du tissu cellulaire sous-jacent au cuir chevelu. Hydrocephale interne aigue. On distinque celle qui se montre chez les enfans

de celle qui attaque les vicillards, en conservant à la première le nom d'hydrocéphale aiguë, et en donnant à la seconde celui d'apoplexie séreuse. Quoi qu'il en soit, elles ne sont l'une et l'autre qu'nne encéphalite suivie de l'épanchement d'une certaine quantité de sérosité dans

les ventricules cérébraux.

Hydrocephale interne chronique, Celleci a toujours lieu avec augmentation considérable dans le volume de la tête; elle commence souvent avant la naissance. et consiste dans l'accumulation morbide d'un liquide séreux dans les ventricules du cervean. Le développement extraordinaire de la tête , l'écartement des sutures. l'amincissement des os du crâne. le défaut de facultés intellectuelles, l'inaptitude à se mouvoir, sont les caractères principaux auxquels on recouuait cette affection.

HYDROCEPHALIE, s. f., hydrocephalus; nom que donne Alibert à l'hydrocéphale. C'est le premier genre des leucoses dans

sa Nosologie naturelle.

HYDROCEPHALITE, s. f. (3000, eau, μοαλή, tête); inflammation du cerveau, suivie d'un épanchement séreux daus les ventricules de cet organe. | Hydrocéphale aiguë.

Hydrocegame, s. m.; sorte de vase fabriqué en France par Fourmy, et qui produit le même effet que les alcarazas

des Espagnols. HYDROCHIMIE, s. f., hydrochymia: par-

tie de la chimie qui traite des liquides. HYDROCHLOBATE, s. m., hydrochloras;

sel formé par la combinaison de l'acide hydrochlorique avec une base salifiable.

Hydrochlorate d'ammoniaque, sel ammoniac, muriate d'ammoniaque, hydrochloras ammonii, sal ammoniacum; sel solide, blanc, transparent, un peu élastique, doctile, d'une saveur âcre et piuante, inaltérable à l'air, soluble dans l'eau, fusible et volatilisable au feu, qui se trouve dans l'urinc de l'homme, dans

les excrémens de quelques animaux, et aux cuvirons des volcans. C'est un stimulant énergique, qu'on a rangé parmi les

fébrifuges.

Hydrochlorate d'ammoniaque et de fer, hydrochloras ammonii ferruginosus; sel solide, d'un jaune rougeatre, d'une saveur piquante et amère, qu'on obtieut en sublimant ensemble de l'hydrochlorate d'ammoniaque et du surtrito-hydrochlorate de fer. C'est un mélange de sel ammoniac et de chlorure de fer. On l'emplovait autrefois comme stimulant, sous le nom de fleurs de sel ammoniae martiales.

Hydrochlorate de barium, muriate de baryte, hydrochloras barytæ; solution aqueuse de chlorure de barium. On l'a employé dans les scrofules. C'est un poi-

son irritant.

Hydrochlorate de calcium, muriate de chaux , hydrochloras calcii ; sel très-déliquescent, difficilement cristallisable en prismes striés à six pans, terminés par des pyramides aiguës. Il a une saveur âcre, amère et très-piquante. Il existe en abondance dans la nature, mais rarement seul. On l'emploie en médecine comme excitant. Il sert à produire du froid artificiel.

Hydrochlorate de deutoxide de mercure, deuto-hydrochlorate de mercure, hydrochloras mercurii; solution aqueuse du

deuto-chlorure de mercure.

Hydrochlorate de deutoxide de mercure et d'ammoniaque, sel alembroth; sel assez soluble qu'on obtient en sublimant l'bydrochlorate d'ammoniaque avec le deutochiorure de mercure.

Hydrochlorate de deutoxide d'or . deutohydrochlorate d'or . hydrochloras auri : sel cristallisé en prismes à quatre pans aciculaires, d'un jaune orange foncé, d'une saveur styptique et désagréable, soluble dans l'eau, ct tachant l'épiderme eu pourpre. On l'a employé dans les maladies vénériennes. C'est un stimulart.

Hydrochlorate de potassium, sel febrifuze de Sylvius , hydrochloras potassii; solution aqueuse de chlorure de potassium.

Hydrochlorate de protoxide d'antimoine, proto-hydrochlorate d'antimoine, muriate d'antinioine , hydrochloras antimonii ; solution aqueuse de proto-chlorure d'antimoine.

Hydrochlorate (sous) de protoxide d'antimoine, sous-proto-hydrochlorate d'antimoine; poudre blanche, insoluble dans l'eau, qu'on obtient en versant de l'eau

346

dans le précédent. C'est la poudre d'Algaroth, ou mercure de vie des anciens. Hydrochlorate de sodium, sel commun,

hydrochloras sodii; solution aqueuse du

chlorure de sodium.

Hydrochlorate de tritoxide de fer, tritohydrochlorate de fer, hydrochloras ferri; sel brun, jaunâtre, styptique et déli-quescent. Calciné avec le sel ammoniac, il donne un sublimé jaunâtre appelé fleurs martiales, qu'on emploie en médecine comme stimulant. C'est ou un mélange, ou une combinaison de beaucoup d'hydrochlorate d'ammoniaque avec un peu de proto hydrochlorate où de trito-hydrochlorate de fer.

HYDROCHLORIQUE, adj., hydrochloricus; nom d'un acide gazeux, incolore, d'une odeur forte et suffocante, d'une saveur acre et caustique, qui rougit fortement la teinture de tournesol, répand des fumées blanches dans l'atmosphère, éteint les corps en combustion , met à mort les corps vivans, et se dissout dans l'eau, qui peut en absorber 466 fois son volume. C'est un composé de chlore et d'hydrogène. On le rencontre dans quelques eaux thermales. Il entre dans un onguent employé contre la teigne, et on s'en sert aus i soit pour aviver la surface de ccrtains ulcères des membranes muqueuses. soit pour préparer des bains de pieds irritans.

HYDROCHLORO-NITRIQUE, adj., hydrochloronitricus. On appelle l'eau régale acide hydrochloro-nitrique, parce qu'elle résulte d'un mélange d'acides hydrochlorique et nitrique. Cette dénomination est vicieuse, car les deux acides se décomposent réciproquement, et quand le mélange est fait depuis long-temps, il ne contient plus que du chlore et de l'acide nitreux.

HYDROCHLORO-PHOSPHATE, s. m., hydróchloro-phosphas; sel formé par la combinaison de l'acide hydrochloro-phosphori-

que avec une base salifiable. HYDROCHLORO-PHOSPHORIQUE, adj., hydrochloro-phosphoricus; nom d'un acide formé par la combinaison des acides phos-

phorique et hydrochlorique.

HYDRO-CIRSOCÈLE, s. f., hydro-cirsocele (νόωρ, cau, προός, varice, κήλη, tumeur); hydrocèle compliquée de la dilatation variqueuse des veines du cordon testicu-

HYDROCYANATE, s. m., hydrocyanas; sel forme par la combinaison de l'acide hydrocyanique avec une base salifiable.

HYDROCYANIQUE, adj., hydrocyanicus;

nem d'un acide liquide, sans couleur. d'une odeur forte , d'une saveur d'abord franche, puis brûlante, qui résulte de la combinaison du cyanogène avec l'hydrogène. Il est très volatil, mais en même temps qu'une partie se volatilise, une autre se congèle. C'est un violent poison, qu'on a cependant employé comme cal-

HYDROCYSTE, s. f. (Joup, eau, xiotu, vessie) ; kyste renfermant un liquide sé-

HYDRODERME, s. m., hydroderma (Vous, eau, δέρμα, peau); anasarque.

HYDRODYNAMIQUE , s. f. , hydrodynamice (νόωρ, eau, δύναμις, force); partie de la physique qui s'occupe du mouvement des fluides, ainsi que des lois d'équilibre et de pression auxquelles ils obéissent. HYDRO - ENCEPHALOCÈLE, s. f.; terme

dont on s'est servi pour exprimer l'bydrocéphale interne chronique.

HYDRO · ENTÉROCÈLE. V. HYDRENTÉRO-CÈLE. HYDRO-ENTÉRO-ÉPIPLOCÈLE, s. f., hydro-

entero-epiplocele (νόωρ, eau, ἐντέρον, intestin, ἐπίπλοον, épiploon, κήλη, tumeur); hernie entéro-épiplocèle dont le sac contient de la sérosité, ou qui est compliquée d'une hydrocèle.

HYDRO - ENTEROMPHALE. V. HYDRENTE-BOMPHALE.

Hydro-épiplocèle, s. f., hydro-epiplocele (νόωρ, eau, ἐπίπλοον, épiploon, κήλη, tumeur); hernie épiploïque, dans lesac de laquelle se trouve une certaine quantité de sérosité, ou qu'une hydrocèle complique.

HYDRO-EPIPLO-ENTEROCÈLE, V. HYDRO-ENTÉRO-ÉPIPLOCÈLE.

HYDRO-EPIPLOMPHALE, s. f., hydro-epiplomphalum (υδωρ, eau, ἐπίπλοον, épiploon , δμφαλός, ombilic); hernie ombilicale épiploïque, dans le sac herniaire de laquelle existe une collection séreuse.

HYDROFLUATE, OU FLUATE. HYDROFLUORIOUE, V. FLUORIOUE.

Hydrogale, s. m., hydrogala (Joup, ean , γάλα , lait ); se dit du lait coupé avec de l'eau.

Hydrogene, s. m., hydrogenium (Joup, eau, γεννάω, j'eugendre); gaz incolore, insipide, inodore, treize fois et demi plus léger que l'air, insoluble dans l'eau, inflammable, impropre à la combustion et à la respiration, qui est très-répandn dans la nature, et qui, combiné avec l'oxygène, donne naissance à l'eau.

Hydrogène arsenié, hydrogenium arse nicale ; gaz incolore , d'une odeur fétide et nauséahonde, inflammahle et trèsrénéneux, qui est composé d'hydrogène et d'arsenic à l'état métallique.

Hydrogene azoté. V. Ambonique.
Hydrogene carboné, hydrogenium carboneum; gaz incolore, insipide, d'une
deur désagréable, inflammable, impropre à la comhustion et à la respiration, qui est composé d'hydrogène et
de carbone. La proportion des deux princines constituans varie beaucoux. On s'en

sert pour l'éclairage.

Hydrogène chloré. V. Hydrocheorique.

Hydrogène iodé. V. Hydrodique.

Hydrogeine phosphore, hydrogenium phosphoraus; composé gazeux d'hydrogine et de phosphore. 1° protephosphore, incolore, d'une odeur d'ognon, d'une saveur amère, et s'enflammant à l'approche d'une bougie allumée; 2° perphosphoré, différant de l'autre en ce qu'il qu'il s'enflamme spontanément lorsqu'on le met en contact avec l'air.

Hydrogène sélénié. V. Hydroséléni-

Hydrogène sulfuré; nom donné naguère encore au gaz acide hydrosulfuri-

Hydrogène telluré. V. Hydrotelleri-

Hybrogerkess, s. f. pl.; nom donné par Baumes aux maladies qu'il considère comme le résultat d'une hydrogénation viciée. Ellès forment la troisième classe de son cadre nosologique, dans laquelle il range les fièvres intermittentes et rémittentes.

Hiveno-closse, s. f., hydro-glossa (52 op, cau, 52 ora, langue); dénomination dont quelques pathologistes ont fait usage pour indiquer la granouillette ou ranule. Ce mot est inexact, puisque, dans la malatie à laquelle on a voulu l'appliquer, le canal salivaire et non la langue est le siège de la tumeur.

HYDBOLOGIE, s. f., kydrologia (3000, ean, 1670;, discours); traité des eaux. HYDBO-MÉDIASTINE, s. f., kydro-mediastina; épanchement de sérosité dans le médiastin.

BYDROWEL, S. m., hydrometi, aqua matla, meliceratum, mulsum, vöpensi (Vape, can, gilt, miel); liqueur composte d'une once et demie de miel dissous dans nue pinte d'eau. C'est un adoucissant un pen laxatif. L'hydromel simple prend le nom de vineux, quand il a subi la fermentation alcoolique, et devient alors une boisson envirante. Hydromelon, s. m.; composition pharmacentique dans laquelle il entre de l'ean, du suc de coing et du miel.

Hydromètre, s. f., hydrometra (300p.)

eau, μήτρα, matrice); accumulation de sérosité dans la cavité de la matrice. Hydrowkire, s. m., hydrometrum (3δωρ, eau, μέτρον, mesure); instrument dont

eau, μετρον, mesure ); instrument dont on se sert pour mesnrer la pesanteur, la densité, la vitesse et la force des fluides. Ηγρεομέτειε, s. f., hydrometria; par-

Hydrométrale, s. f., hydrometria; partie de la physique qui enseigne les moyens de mesurer et de calenler les diverses propriétés des fluides.

Hybrostelle, s. f., hydromphalim (1990, eau, èmpalè, nombril); tumeur formée soit per un amas de scrosité dans le sac d'une hernie ombilicale, soit par la dilatation, l'affaiblissement et la saillie de l'ombilic, chez les sujets affectés d'hydropissi escite.

HYDROMURIATE. V. HYDROCHLOBATE.

Hydromeriatique. V. Hydrochlorique. Hydromose, s. f., hydromosus (Στωρ, eau, νέσος, maladie). Forest appelait ainsi une fièvre éphémère avoc sueur.

Hydropédèse, s. f., hydropedesis (νόωρ, eau, πηδάω, je fais jaillir); écoulement abondant de la sueur.

Hydropefricarde, s. f., hydropericardium (3δωρ, eau, περικήρδιον, péricarde); collection de sérosité dans le péricarde; hydropisie du péricarde.

HYDROPÉRICARDIE, s. f., hydropericardia. Dans la Nosologie naturelle d'Alibert, ce mot est synonyme d'hydropéricarde. Elle forme le quatrième genre des lenosses.

Hydrophoses, adj. et s. m., hydrophobus; qui a horreur de l'eau, qui ne peut sonffrir la vue d'un liquide.

Hyboruous; s. f., /n/dro/hobia (50ap., 50fec, crainte); horreur de l'eau. Ce mot désigne encore la répugnance extrême ou l'aversion que l'on épinure pour les autres liquides. C'est à tort que l'on a donné le nom d'hydrophobie à la rage; l'horreur de l'eau n'est qu'un symptome de cette maladie, de même que dans l'arachnodite, l'encépaidne, l'angine, etc.

Hymophthalinis as f., indrophthalmia (32mp, eau , 5p52mp, cuil); thompisie du glohe de l'cil, soit qu'elle provienne de la trop grande abondance de l'humeur aquense, soit qu'elle dépende du développement trop considérable du corps vitté.

Нурворетновать, оп Fluate. Нурворетновідсь, оп Fluate. Hydro-physockle, s. f., hydro-physocele (δόωρ, cau, φύσα, vent, πλη, tumeur); hernie qui renferme de la sérosité et des gaz.

Hydrophysometrae, s. f., hydrophysometra (δόωρ, eau, φύσα, vent, μήτρα, matrice); hydropisie de la matrice compliquée d'un developpement de gaz dans ce viscère.

Hydropique, adj., hydropicus; qui est atteint d'hydropisie.

Hydropneumatique. V. Preumato-cei-

MIQUE. Hydropisis, s. f., hydrops, νόρωψ (νόωρ, eau, & , aspect); état d'un malade dans une des cavités on des organes duquel se trouve un amas de sérosité. | Collection de sérosité, pure ou mêlée à d'autres liquides, daus une cavité séreuse, dans le tissu cellulaire, on dans le pareuchyme d'un organe quelconque. | Les hydropisies recounaissent les mêmes causes que les inflammations; elles en sont ordinairement l'effet, mais un effet dont les snites sout très-graves, et souvent mortelles. On en prévient le développement par l'emploi des antiphlogistiques ; quelquefois on les guérit par ces mêmes moveus, plus souvent par les dérivatifs; néanmoins il est rare qu'on en obtienne la guérison.

Hydro-preumatocele (νόωρ, eau, πνεύμα, air, κήλη, tumeur); synonyme de hydrophy-

socèl

Hydroprecements, s. f., hydroprecemonia (νόωρ, eau, πνεύμων, poumon); œdème du poumon.

Hymoraumosanore, s. f., hydropneumosara (födep, eun, nraviga, air, zeżg, chair); nom que l'on a donné à une espèce de prétendus abcès qui contiennent, suivant M.-A. Severin, de l'eau, des-gaz, et une substance semblable à de la chair. Ces tumeurs n'étaient sans doute que des amas de sang altéré, et qui avait fourni une certaine quantité de gaz en se décomposant.

Hydroroide, adj., hydropoides (νδωρ, eau, ποίω, je fais); épithète donnée aux excrétions aqueuses des hydropiques.

Hydroroide, s.m., hydropoid, νδροπότης (νδωρ, eau, πότης, huvenr); qui

ne boit que de l'eau.

Hyphopynerique, adj. (υδωρ, ean, πυρετός, fièvre); se dit des maladies accompagnées de fièvre avec sneur.

Hydrorachis, s. f., hydrorachis (τουρ, eau, ράχις, rachis); collection de sérosité renfermée dans la membrane pro-

pre du prolongement rachidien de l'eschpiale. On la reconnaît à une tumez molle, arroudie, fluctuante, quelpoticis bilobbes, gaixuée à la partie postériem du rachis, Ic plus ordinairement danss moitié inférieure, où elle fait saillie à travers un écartement des lames d'applyses épineuses des vertebres. Cette maindie est toujours congéniale; aiment cebulait interes est la suite d'une luytocebulait interes.

Hydrorehodon, s. m. (νοωρ, eau, βό δον, rose); potion vomitive faite avec

l'eau et l'hnile de rose.

Hybrosicceratus, s. m. (δόφο, sets). earl sends, and order years on sucre); east sends. Hybro-sakoochte, s. f., hydro-same-cele (δόφο, sets), s. f., hydro-same-cele (δόφο, sets), sets, sets, p. f., hydro-same-cele (δόφο, sets), sets, sets,

Hybrosangus, s. f., frydrosarra (δδαρ, eau, σλαξ, chair ); nom que M.-A. Serrin a denné à des tumeurs qui contiennent, suivant lui , de la sérosité unis à des substances charnues. Il est vraisemblable que ces tumeurs n'étaient autre chose que des collections sanguines, dans lesquelles le ccagulum flottait au milies d'une sérosité plus ou moins abondante.

mieux nommée surco-hydrocèle.

Hydroscheonie, s.f., hydroscheon; expression qu'Alibert propose de substi-

tuer au mot hydrocèle.

Hydroscopie, s. m., hydroscopia (50ec, eau, arbnies) je considère); art prétende de voir couler l'eau à une grande profondeur, par le moyen de la baguette divinatoire, et de découvrir ainsi les sources cachées.

Hydro-seleniare, s. m., hydro-selenias; sel formé par la combinaison de l'acide hydro-sélénique avec une base salifiable

salifable.

Hybro skiźwier, adj., hydroselenicus; nom d'un acide compresé d'hydrogare et de slechium. Il est gazeux, sans couleur, d'une odeur d'abord analogue a celle de l'acide hydrosellurique, muis bientit piquante et astringente à la fois soluble dans l'eau, et d'une odeur bépatique. C'est le plus irritant, et le plus d'élètre, pe une los corps

inorganiques. Il n'existe pas dans la na-

ture.

Hypeosideaux, s. m.; nom donné par Mayer an phosphure de fer, qu'il considérait, avec Bergman, comme un métal particulier.

Hybrostatique, s.f., hydrostatica (3δωρ, ean, τσίαμαι, je me tiens); partie de la mécanique qui traite de la pesanteur et

de l'équilibre des fluides.

Hydrosulfate, s. m., hydrosulfas; sel forme par la combinaison de l'acide hydrosulfurique avec une base salifiable. Hydrosulfate de potassium, hydrosulfas

Hydrosulfate de potassum, hydrosulfas potassu; sel d'une saveur âcre et amère, qui cristallise en prismes à quatre pans, terminés par des pyramides à quatre fa-

Hydroulfate (sous) d'antimoine, subhydroulfas stibii; sel solide, d'un ronge brun, léger, velouté, insoluble dans l'ean, et décomposable à l'air, qui le transforme en sous-hydrosulfate sulfuré. C'est le kermés minéral, léger stimulant qu'on emploie en médecine comme expectorant.

Hydrosulfate sulfuré, hydrosulfas sulfurosus; hydrosulfate qui tient dn soufre

en dissolution.

Hydrosulfate sulfuré d'ammoniaque, liqueur fumante de Boyle; sel liquide, d'un brun rougeâtre, d'une consistance presque syrapeuse, d'une saveur et d'une odeur désagréables, qui répand d'épais-

ses vapeurs blanches à l'air libre.
Hydrosulfate sulfuré d'antimoine, soufre doré d'antimoine; sel solide, d'un jaune prangé, et insoluble dans l'eau. Il

passe pour diaphorétique.

Hydrosulfure sulfure. V. Hydrosulfate.

FATE sulfure.

Husbourerr, adj. hydrosulfurour; nom d'un acide solide, de couleur orangée, d'une sareur acide et chaude, qui teint en ronge le papier de tournesol mouillé, et que la moindre hamidité décompose, en sorte qu'on ne peut le combier avec aucune base solifiable. On l'obtient en melant parties égales en volume de gaz acides sulfureux et hydrolume de gaz acides sulfureux et hydro-

sulfurique.

Hisosostrusque, adj., hydrosulfuricus; nom d'un acide gazeux, incolore; qui a une odeur et une saveur analognes è celles des œufs pourris, rougit faiblement la teinture de tournesol, éteint buil à ceup les corps en rombustion, pui propose d'un sont de la companyation de la corps en combustion, propose en gention, herdie en laissant un corps en ignition, herdie en laissant un sédiment de soufre, se dissout dans l'eau, qui en absorbe trois fois son volume, et résulte de la combinaison de l'hydrogène avec le soufre. Il existe assez aboudamment dans la nature, principalement dans certaines eaux minérales. On l'emploie en médecine pour faire des des bains, et en chimie comme réactif. Sourent il cause à lui senl, ou du moins en grande partie, les aphyxies désignées sous le nou de plomb.

HYDROTELLUBATE, s. m., hydrotelluras; sel produit par la combinaison de l'acide hydrotellurique avec une base sa-

lifiable.

HYDROTELLUBIQUE, adj., hydrotelluricus: nom d'un acide gazeux, incolore, d'nne odeur d'œufs pourris, qui s'enslamme à l'approche d'une bougie allumée, et se dissout dans l'evu. C'est un com-

posé de tellure et d'hydrogène.

HYDROTHORAX, s. m., hydrothorax (νόωρ, eau, θώραξ, poitrine); collection de sérosité dans une ou dans les deux cavités des plèvres. | Hydropisie de poitrine, dans laquelle la respiration est courte, fréquente, et plus difficile quand le malade se couche dn côté opposé à l'épanchement, la poitrine sensiblement plus élevée du côté affecté, avec œdème de ce côlé et du bras correspondant. Le thorax rend un son mat par la percussion, le flot du liquide qu'il renterme peut quelquefois être entendu par la succussion du tronc. Quand la collections'est faite dans les deux côtés de la poitrine en même temps, il y a orthopnée. Le pouls est plein, mou, régulier ; la face pâle, maigre. Tels sont les caractères les plus marquans de cette hydropisie, qui, dans la plupart des cas, est symptomatique d'une phlegmasie chronique des poumons, des plèvres, ou d'une maladie du cœur. Il n'est pas rare non plus de la voir survenir lorsqu'il existe déjà une ascite. HYDROTHYONIQUE, adj., hydrothyoni-

cus (ὖδωρ, caŭ, θεῖον, soufre); nom donné par les Allemands à l'acide hydrosulfurique.

HYDROTIQUE. V. HYDRAGOGUE. HYDROTITE, s. f., hydrotis (δόωρ, eau,

eve, socès, oceille); hydropisie de l'oreille. Hynnoux rrinqer, adj., hydrozanthicus, nom d'un acide composé de carbone, de soufre et d'hydrogène, qui se prépare en faisant réagir de la potasse ou de la soude dissoute dans l'alcol sur ducarbure de soufre, et décomposant la combinaison alcaline qui se forme par l'acide cauffurique, lequel met l'acide à nu. Celui-ci est transparent, incolore, même rôle que le cyanogène dans l'acide bydrocyanique. Ηγαθυπε, s. m. (δόωρ, eau); composé non acide et solide d'hydrogène et

d'un autre corps.

HYEMAL, adj., hyemalis; se dit des
maladies qui régnent en byver.

HYEROPYRE, s. m., hyeropyrus (ἱερὸς, sacré, πῦρ, feu); feu sacre. Synonyme

d'érysipèle.

Hyukke, s. f., hygime, bytwh; partie de la médecine qui a pour but de faire connaître les conditions de la santé, et les muyens qui sont à notre disposition pour la conserver. Elle étudie l'homme bien portant, considéré soit isolément, soit dans l'état social, apprend à connaître les choses dont il use ou jouit, et signale l'influence que toutes ces choses exercent sur l'ensemble de ses organes, ou sur quelqu'un d'entre eux en particulier.

HYGIÉNIQUE, adj., hygienicus; qui a rapport à l'hygiène. Condition, mesure, précaution, règle, science hygiènique.

Hygonoléphalique, adj., hygrolépharicus, ὑγροδιεφομιδς (ὑγρὸς, humide, βιλφαρον, paupière); nom donné aux conduits excréteurs de la glande lacrymale, et aux orifices par lesquels ils versent les larmes au dessous de la paupière supérieure.

HYGRO-CIRSOCÈLE, V. HYDRO-CIRSOCÈLE,

Hydnonkras, s. m., hygrometrum, γγρόμετρον (γγρός, bumide, μέτρον, mesure); instrument de physique qui sert à mesurer le degré d'humidité de l'air atmosphérique. La pièce principale est un cheveu dans l'hygromètre de Saussure, et un morceau de baleine dans celui de Deluc.

Hygrométrie, s. f., hygrometria; partie de la physique qui traite des moyens d'apprécier la quantité d'eau en vapeur coutenue dans l'atmosphère.

Hyononérmore, adj., hygrometricus; qui a rapport à l'hygrinetrie, on qui est susceptible d'éprouver quelque changement de la part de l'humidité atmosphérique. Calcul, corps, moyen, observation, precède, science, substance hygrométrique.

HYGROPHORIE, s. f., hygrophobia (57905,

H Y O G hnmide, liquide, φόδος, crainte); synonyme d'hydrophobie.

Ηνο πορητημείμιους, adj., hygrophthat micus, ύγροφθαλμικός (ύγρος, humide, δυθαλμός, 'ceil); synonyme d'hygroble-pharique. V. ce mot.

Hygroscope, s. m., hygroscopium(τρος, humide, σχοπέω, je considère); synony. me d'hygromètre, V. ce mot.

me d'hygromètre. V. се mot. Нусковсорів. V. Нуркометків.

Hysrs, s. m., hymen, ben'; repli semi-lunare, parabolique on circulai de da la membrane moqueuse de la valve, qui caracte de partie, quelquedos neixe verges, et chec les femellos de certain animazs dont les males n'ont pas ecor approché. Sa présence est un signe de virginité, physique au moins; mais son absence n'annonce pas toujons la défloration, car on le voit quelquefois manquer.

Ηγμεκος βαρθίε, s. f., hymenographia (ὑμλν, membrane, γράφω, j'écris); des

cription des membranes.

Η ΜΕΝΟLOGIE, s. f., hymenologia (ὑμὰν, membrane, λόγος, discours); traité des

membranes.

Hymenotomia, s. f., hymenotomia ('yeo, membrane, x'dava, je coupe); dissection des membranes. | Section de l'hymen, quand cette membrane, bouchant toat ou presque tout le vagin. s'oppose à l'écoulement des règles, à l'exercice du coît, ou à l'expulsion du fectus, trois ess dont il existe beaucoup d'exemples.

Hyo-chondro-glosse, adj., hyo-chondro-glossus; nom donné par Dumas au

muscle hyo-glosse.

Hyo-épictorrique, adj., hyo-epiglaticus; qui appartient à l'hyoide et à l'épiglotte. — Ligament hyo-épiglottique, trousseau de tissu cellulaire condense qui s'étend de la base du cartilage de l'épiglotte à la partie postérieure du corps de l'hyoïde.

Hyo-cuoss', adj. et s. m., hyo-glossis, nom d'un muscle pair, large, mines et quadrilatère, qui, de la grande come, de la partie supérieure du corps et de la petite corne de l'hyoïde, se porte dans la partie latérale et inférieure de la langue. Il abaisse celle-ci, ou relève l'hyoïde.

Hyo-GLOSSIEN, adj., hyo-glossianus; nom donné par Chaussier an nerf grand hypoglosso.

HYO-GLOSSO-BASI-PHARYNGIEN, adj. et s. m., hyo-glosso-basi-pharyngeus; nom donné par Dumas au muscle constric-

teur moven du pharvnx.

Hyordes, s. m., hyoides, vosidic, votelendic (v. upsilon, sidoc, ressemblance); oni a la forme d'un unsilon. On appelle ainsi, dans l'homme, un arceau osseux dont la convexité regarde en devant, et qui est suspenda horizontalement entre la base de la langue et le larvax. dans l'épaissenr des parties molles du cou. On le dit composé de cinq osselets mobiles les uns sur les autres : l'un central, le coros, deux latéraux, les grandes cornes, et deux supérieurs, les petites cornes. Considéré dans toute la série des animaux vertébrés, c'est un appareil osseux composé, au grand complet, de neuf pièces, que Geoffroy Saint-Hilaire appelle basihyal, entohyal, urohyal, glossohyaux, apohyaux et cératohyaux.

Hyoldien, adj., hyoidaus; qui appartient à l'hvoïde : région hvoïdienne , muscles hyoidiens. Geoffrey Saint - Hilaire donne à l'hyoïde le nom plus conve-

nable d'appareil hyoidien.

HYO-PHARYNGIEN, adj. et s m., hyopharyngeus; nom donné par divers anatomistes au muscle constricteur moven du pharynx.

HYO-STEENAL, adj. et s. m., hyo-sternalis; nom donné par Geoffroy Saint-Hilaire à la troisième pièce du sternum.

HYO-THYROÏDIEN , adj. et s. m. , hyo-thywides, hyo-thyroideus; nom donné quel-

quefois au muscle thyro-hyoidien. HYPERBOLIQUE, adj., hyperbolicus (omsp-வில், j'excède); épithète donnée par Galien à une position forcée du corps, dans laquelle le tronc et les membres sont fléchis ou étendus plus fortement qu'ils n'ont coutume de l'être.

HYPERCATBARSIR, S. f., hypercatharsis (inip, au delà, κάθαρσις, purgation);

synonyme de superpurgation. Hypercrisis ( ὑπὶρ, au delá, xpíous, crise); se dit des crises beancoup plus fortes que celles que l'on

observe communément. HYPERÉPHIDROSE. V. HYPERHYDROSE. Hyperepidose, s. f., hyperepidosis (ὑπὶρ,

sur, enfocate, augmentation); nom donné à l'accroissement extraordinaire que peuvent prendre certaines parties situées à l'extérieur du corps, telles que la verge, le clitoris, les mamelles. Hypérésie, s. f., hyperesia, Sangesia;

ministère, fonction que remplit un organe ou un appareil d'organes.

HYPERESTHESIE, s.f., hyperesthesis (vmeo.

au delà, αἴσθησις, faculté de sentir); sensibilité extrême.

Hyperhydrosis (ὑπὸρ, au delà, ἰδρῶς, sueur); se dit de

l'écoulement trop abondant de la sueur. Hyperkinesie, s.f., hyperhinesia (ὑπέρ, au delà, χίνησις, mobilité); susceptibi-

lité nerveuse portée à un haut degré. Hypermesia ( ὑπέρ,

au delà, insoía, vomissement); vomis-

Hypéro-Pharyngien, adj. et s. m., hypero-pharyngeus; nom donné par quelques anatomistes au muscle pharyngostaphylin.

HYPEBOSTOSE, s. f., hyperestosis (5720. au delà, ocléov, os); excroissance os-

seuse, exostose,

HYPEROXIMORIATE, s. m., hyperoximurias; nom donné pendant long-temps aux chlorates.

Hypergximuriations, V. Chlorious,

HYPERSARCOSE, s. f., hypersarcosis, ὑπερσάοχωσις (ὑπέο, au dessus, σὰοξ, chair): accroissement trop rapide et trop considérable des bourgeons celluleux et vasculaires qui se développent sur les solu-tions de continuité. C'est à l'hypersarcose qu'il faut rapporter les excroissances molles, fongueuses et d'apparence charnue, qui s'élèvent de la surface des plaies et des ulcères.

Hypersthénie, s. f., hypersthenia (ὑπέρ, sur, office, force); exces de force.

Hypersthenique, adj., hypersthenicus (vaio, au dela, obivos, force); qui tient de l'hypersthénie.

Hypertonie, s.f., hypertonia (ὑπέρ, au delà, τόνος, ton); exces de ton dans les

tissus du corps vivant.

Η ΥΡΕΕΤΒΟΡΗΙΕ, s. f., hypertrophia (ὑπὶρ, au delà , τροφή , nourriture) ; état d'une partie dans laquelle la nutrition se fait avec la plus grande activité, et qui, à cause de cela, finit par acquérir un volume considérable.

HYPERZOODYNAMIE, s.f., hyperzoodynamia (ύπλρ, sur, ζωός, vivant, δύναμις, force); excès de force, augmentation des forces chez les animaux en général, et chez l'homme en particulier.

HYPNOBATASE, s. f., hypnobatasis (υπνος, sommeil, βέω, je vais); somnambulisme.

HYPNOBATE, s. m., hypnobates; somnambule.

Hypnologie, s. f., hypnologia, hypnologice, ὑπνολογική (ὖπνος, sommeil, λόyos, discours); traite du sommeil.

Hypnologique, s. f., hypnologice; par-

352

tie de la diététique qui traite du som-

HYPKOTIQUE, adj. et s.m., hypnoticus (ὑπνόω, je dors); épithète donnée aux agens pharmaceutiques qui ont la propriété de faire dormir.

HYPOCATHARSIE, s. f., hypocatharsis ( ὑπὸ, dessous, κάθαρσις purgation); purgation médiocre, faible.

HYPOCHONDRE OU HYPOCONDRE, s. m., hypochondrium , ὑποχόνδριον; partie latérale et supérieure de l'abdomen, située à droite et à gauche, et limitée par le rebord cartilagineux des fausses côtes, qui forme la base de la poitrine. | Synonyme populaire d'hypochondriaque.

Hypochondaraque, adj. et s. m., hypochondriacus; qui appartient à l'hypochondrie, ou qui est atteint d'hypochondrie.

HYPOCHONDRIE, s. f., hypochondriasis, hypochondria (ὑπὸ, sous, χόνδρος, cartilage); maladie dans laquelle on observe une excessive susceptibilité morale, des défiances, des craintes, de la tristesse, du dégoût pour la vie, des douleurs dans l'abdomen, des troubles de la digestion. une sorte d'inquiétude, d'anxiété, de tressaillement général ; elle consiste dans la coïncidence d'une irritation encéphalique chronique avec une irritation gastrique du même type. Le régime, l'exercice, le grand air, le repos de l'esprit peuvent seuls guérir cette maladie.

Ηγροςнума, s. m., suffusio, ὑποχύμα (ὑπὸ, sous, χέω ου χύω, je répands); suffusion. La cataracte a été désignée

sous ce nom.

Hypociste, s. m., cylinus hypocistus; petite plante parasite de la gynandrie dodécandrie, et de la famille des aristoloches, qui croît dans le midi de l'Europe. Le suc de ses fruits, qui a une saveur acide et astringente, était converti autrefois en un extrait qu'on employait souvent dans la diarrhée et les hémorrhagies.

HYPOCOPHOSE, s. f., hypocophosis (ὑπὸ, sous, χώφοσις, surdité); ouïe dure surdité.

HYPOCOPHOSIE. V. HYPOCOPHOSE.

HYPOCRANE, s. m., hypocranium (ὑπὸ, sous, xogy(oy, crâne); nom donné aux abcès situés entre le crâne et la duremère.

Hypochas, s. m.; liqueur préparée avec du vin, de la bière ou du cidre, du sncre, et des aromates, tels que de la cannelle, du gingembre, du girofle, etc. On donne aussi ce nom à l'eau chargee d'une ou plusieurs huiles essentielles.

HYPOCRATÉBIFORME, adj., hypocrateriformis ( ond, sous, xparip, coupe, forma forme); qui a la forme d'une soncoure. se dit d'une corolle tubulée, à limbe horizontal, régulier, arrondi et concave. qui se dilate subitement.

Hypogastree, s. m., hypogastrium. ύπογάσθριον (ύπὸ, sous, γασθέρ, ventre); partie inférieure du ventre, située au dessous d'une ligne tendue de l'une à l'autre des épines iliaques antérieures et supérieures.

Hypogastrique, adj., hypogastricus; qui appartient à l'hypogastre, qui en fait partie. - Artere hypogastrique, ou iliaque interne, branche interne de la bifurcation de l'iliaque primitive, qui s'enfonce dans la cavité pelvienne, ou elle fournit un grand nombre de rameaux, la plupart très-volumineux. -Plexus hypogastrique, formé par les nerfs sacrés et le plexus mésentérique inférieur, et situé sur les parties latérales et postérieures du rectum et du bas-fond de la vessie. — Région hypogastrique ou hypogastre. V. ce mot. - Taille hypogastrique, celle qu'on pratique par-dessus le pubis. - Veine hypogastrique, dont la distribution diffère peu de celle de

Hypogastrocèle, s. f., hypogastrocele (ύπδ, sous, γασίλο, estomac, ventre, xnîn, tumeur); hernie formée à la région hypogastrique, à travers l'écartement de la partie inférieure de la ligne blanche. Cette affection est très-rare.

HYPOGASTRORHEXIE, s. f., hypogastrorhexis (ὑπογάσθριον, hypogastre, ῥτζις, rupture); déchirure du ventre, éventration.

Hypoglosse, adj., hypoglossus, basγλώσσιος (ὑπὸ, sous, γλώσσα, langue); qui est situé sous la langue.—Nerf grand hypoglosse, neuvième paire de neris : il naît, par une douzaine de filets, d'un sillon qui sépare les éminences olivaire et pyramidale, sort du crâne par le trou condyloïdien antérieur, et, parvenu à l'angle de la machoire, se divise en deux hranches, la cervicale descendante et la linguale. Il paraît ne servir qu'à donner le mouvement aux muscles de la langue.

Hypoglottides, s. f. pl.; pilules bê-chiques que l'on laissait fondre sous la

Hypogyne, adj., hypogynus (ὑπὸ, sous. ງບາກ, femelle); se dit des étamines ou de la corolle gnand elles sont insérées sons l'ovaire ou sur le réceptacle du nis-

Hypomochion, s. m., fulcrum (\$\sigma a). sons, anyloc, levier); point d'appni dans an larior Hyponitager . adi. . hypomitrosus : nom

d'un acide qu'on n'a pas encore pu isoler des composés salins qu'il forme avec les bases salifiables.

Hyponitrite, s. m., hyponitris; sel formé par la combinaison de l'acide hynonitrique avec une base salifiable.

Hypopinum, catanlasme destiné à enrelopper la plante des pieds.

Hypophase, s. f., hypophasis (umh. sous, φαίνω, je parais); se dit lorsque l'on n'apercoit que le blanc de l'œil entre les bords des paupières.

Hypophore , s. f., hypophora ( ύπο. sous, φέρω, je porte); ulcère, conduit fietnleux.

HYPOPHOSPHITE , adi. , hypophosphis : sel formé par la combinaison de l'acide hypophosphoreux avec une base sali-

HYPOPHOSPHOREUX, adj., hypophosphorosus : nom d'un acide liquide , incristallisable et très-soluble dans l'eau, qui se décompose par l'action de la chaleur.

HYPOPRTHALMIE, s. f., hypophthalmia. ὑποφθαλμίον (ὑπὸ, sous, ὀφθαλμὸς, œil); inflammation de la partie inférieure de l'œil, au-dessous de la paupière infé-

rieure, et derrière elle.

Hypopyon , s. m. , hypopyum ( 5mb , sous, πύον, pus); nom que l'on á donné presque indifféremment aux abcès formés dans l'épaisseur de la cornée transparente, et aux collections de matière puriforme amassées dans les chambres antérieure et postérienre de l'œil. Quelques auteurs ont même désigné sous le nom d'hypopyon les abcès très-considérables qui semblent, à la suite des ophthalmies les plus violentes, envahir l'œil tont entier.

Hyposarque, s. m., hyposarca (ὑπὸ, sous, choir, chair); nom que donne Linné à des tumeurs abdominales qui ne font entendre ancun son, ni sentir de fluc-

tuation.

Hypospadias, s. m., hypospadias, ὑποππήας (ὑπὸ, sous, σπάω, je tire); vice congénial de conformation, qui consiste en ce que l'nrêtre ne s'ouvre pas au sommet du gland, mais à sa base, ou sous la rerge, plus ou moins près de la symphyse des pubis. HYPOSPATHISME , s. m., hypospathismus,

ὑποσπάθισμος (ὑπὸ, au-dessous, σπάθη,

snatule): opération barbare que les anciens protignaient dans les cas d'anhithalmie chronique: elle consistait à faire trois incisions sur le front, et à détacher ensuite, au moven d'une snatule, les parties qui reconvrent le périorane, afin de mettre cette membrane à nu dans une plus ou mains grande étendne. Cette onération est depnis long-temps abandon-

Hyposphague, s. m.: énanchement de

sang sous la conjonctive.

Hypostaphyle, s. f. (ύπλ. sous, σταωύλη, luette); allongement de la luette. Hypostase, s. f., hypostasis (ψπο, sons. στάω, je reste); sédiment de l'urine. Ηγροςτέμε, V. Ηγροςτάςε.

Hyposternal, adi, et s. m., hyposternalis; nom donné par Geoffroy Saint-Hilaire à la quatrième pièce du sternum. Hyposthenie , s. f., hyposthenia (ψπο.

afrac. force ): diminution des forces. HYPOSTFANIQUE, adj., hyposthenicus (ὑπὸ, sous, σθένος, force); qui tient à l'hyposthénic. Diathèse hyposthénique.

HYPOSULFATE, s. m., hyposulfas; sel formé par la combinaison de l'acide byposulfurique avec une base salifiable.

Hyposulfite, s. m., hyposulfis; sel formé par la combinaison de l'acide hyposulfureux avec une base salifiable.

Hyposulfite de soude, hyposulfis sodæ; sel cristallisable en prismes à quatre pans rbomboïdaux et terminés par des pyramides très-courtes. Il a unc saveur solfureuse et amarescente. On l'a conseillé comme sudorifique dans certaines maladies chroniques de la neau.

HYPOSULFUREUX , adj. , hyposulfurosus ; nom d'un acide qu'on n'a pas encore pu isoler des bases avec lesquelles il forme

des composés salins.

Hyposulfurious, adi., hyposulfurious: nom d'un acide liquide et inodore, que l'action d'une faible chaleur convertit en acides sulfurique et sulfureux.

HYPOTHÉNAR, s. m., hypothenar, subvola, ὑποθέναρ (ὑπὸ, sous, θέναρ, main); saillie formée, à la face palmaire de la main, du côté du petit doigt, par les muscles palmaire cutané, adducteur, court fléchisseur et opposant du petit doigt.

Hypothénar du petit doigt : nom donné par Winslow à l'adductenr du petit doigt, par Riolan à l'ensemble de l'adducteur, du court fléchisseur et de l'opposant.

Hypothénar du pouce; nom donné par Riolan à l'adducteur et à une portion du court fléchisseur du poucc.

35Á Hypozome, s. m., hypozoma; cloison membraneuse, le diaphragme, le médiastin, par exemple.

Hypsiloglosse, V. Hyo-glosse, Hypsiloide, V. Byoide.

Hyssope , s. m., hyssopus officinalis; petite plante de la didynamie gymnospermie, et de la famille des labiées, qui croît dans le midi de l'Europe. Elle est tonique et légèrement stimulante.

Hyssopite, vin diurétique, emménagogue, dans lequel entrait l'hyssope. Hysteralgie, s. f., hysteralgia (νστέρα,

matrice, ώλγος, douleur); douleur de la matrice.

Hystéranthère, adj., hysterantherus; se dit d'une plante dont les fleurs naissent avant les feuilles.

Hystéricie. V. Hystérie. Hystéricisme. V. Hystérie.

Hysterie, s. f., hysteria (ὑστέρα, matrice); maladie dans laquelle on observe une irritabilité nerveuse excessive, avec retour périodique de convulsions, sentiment de strangulation, et suspension de plusieurs sens : c'est le résultat d'une irritation cérébrale liée à une irritation des organes de la génération. On la guérit par l'exercice, le repos de l'esprit, la distraction, les travaux corporels et le

régime. Hysterique, adj. et s. f., hystericus; qui appartient à l'hystérie, ou qui est

atteint d'hystérie. Hystérisme. V. Hystérie.

Hystérite. V. Métrite. Hystérocèle, s.f., hysterocele (ὑστέρα, matrice, xnly, tumeur); hernie formée par la matrice.

Hystero-cystique, adj., hystero-cysticus (ὑστέρα, matrice, πύστις, vessie); qui a rapport à la matrice et à la vessie.

Hystero-cystocèle, s. f., hystero-cystocele (δστέρα, matrice, χύστις, vessie, χήλη, hernie); hernie dans lagnelle se trouvent

l'utérus et la vessie urinaire. Hysteroloxie, s. f., hysteroloxia (50τέρα, matrice, λοξός; oblique); pom que l'on a donné à l'obliquité de la matrice.

Hysteromanie, V. Nymphomanie,

Hysterophysis ( byπέρα, matrice, φύση, air); distension de la matrice par des substances gazeuses. Hystéroptose, s.f., hysteroptosis, hysteroptose (ὑστέρα, matrice, πίωσις, chute); dénomination par laquelle on désigne la chute et le renversement de la

matrice. Hystérorrhée, s.f., hysterorrhéea (voτέρα, matrice, ρέω, je coule); écoulement de mncosités, de sang ou de pur

par la matrice.

HYSTÉROSTOMATOME, s. f., hysterostomatomus (ὑστέρα, matrice, στέμα, orifice, τέμνω, je coupe); nom donné à deux instrumens, l'un simple, l'autre composé, inventés par Coutouly, et destinés à fendre le col de la matrice, lorsque la densité squirreuse de son tissu s'oppose à son agrandissement.

HYSTEROTOME, S. m., hysterotomus ( veτέρα, matrice, τέμνω, je coupe); instru-ment inventé par Flamant pour inciser la matrice à travers le conduit vaginal. Il consiste en une lame tranchante, aigué ou mousse à sa pointe, et cachée dans une sorte de chape, d'où elle ne sort qu'à l'instant même où l'on presse sur les par-

ties pour les diviser. Hystérotomie, s. f., hysterotomia (voτέρα, matrice, τομή, section); opération qui consiste à diviser la matrice sans porter atteinte à aucune des parties qui environnent cet organe. L'hystéroto-

mie est, à proprement parler, l'opération césarienne vaginale.

Hysterotomotocie, s. f., hysterotomotocia (ὑστέρα, matrice, τομή, section, τόχος, acconchement); dénomination par laquelle on a voulu désigner les accouchemens opérés par l'incision de l'utérus.

Ţ.

ATRALETTE, .. m., medicus unguentarius, larpalsiming (larpos, médecin, alsiφω, j'oins); médecin qui traite les maladies par les onctions, les frictions.

lathaleprique, adj. et s. f., iatraleptice, iaroalerminh (iaroesa, je gueris, aleiφω, j'oins) ; partie de la thérapentique qui

se rapporte aux frictions, aux onctions: methode intraleptique.

lathe, s. m., medicus, iarpos (largeries je guéris); médecin. latrine, s. f., latplyn (latpos, mede-

cin); femme qui exerce la médecine. IATRIQUE, adj., iatricus, medicalis, lamente (larobe, médecin): médical. Pris substantivement, ce mot a été enelquefois employé pour désigner la médecine.

ΙΑΤΒΟCHIMIE, s. f., iatrochymia (ἐατοένω, je gnéris, yupos, snc); méthode thérapeutime mi consiste à se servir de préparations chimiques dans le traitement des

1 твоснімідив , adj. , iatrochymicus ; mi a rannort à l'iatrochimie : méthode

introchimique.

lateomathematicien, adj. ets.f., iatromathematicus : médecin qui suit les princines de la secte jatromathématique.

LATROMATHEMATICUE, adi., intromathematicus. On donne le nom de dactrine on d'école iatromathématique à celle dont les sectateurs appliquent continuellement les mathématiques à l'explication des phénomènes de la vie, tant dans l'état de santé que dans celui de maladie.

lathernysique, adj., introphysicus (iaτρένω, je guéris, φυσική, physique); qui a rapport à la physique envisagée sous le point de vue de son application à la

médecine.

lcnon, s. m., icher ( igio, sanie, sang corrompu); liqueur ténue, plus ou moins diaphane, et capable d'enflammer les parties avec lesquelles elle est mise en contact, qui s'écoule des tissus trop fortement enflammés. I Pus fétide, altéré par le sang, et très-irritant pour les parties qu'il touche.

lchoreux, adj., ichoroides, ichorosus; qui est ou qui tient de la nature de l'i-

chor.

ICHOROÏDE. V. ICHOREUX. ICHTRYOCOLLE, s. f., ichthyocolla (ly605, poisson, xólln, colle); vessie natatoire de l'esturgeon, acinenser sturia, desséchée. Elle porte aussi le nom de colle de poisson : c'est de la gélatine presque pure. On en prépare des gelées analeptiques, et on la fait entrer dans la matière des injections anatomiques.

ICHTHYOLOGIE, s.f., ichthyologia (ly605, poisson, légos, discours); branche de la zoologie qui s'occupe de l'histoire des poissons.

ICHTHYOLOGIQUE, adj., ichthyologicus; qui a rapport aux poissons on à leur his-

ICETEVOLOGISTE, s. m.; zoologiste qui se livre spécialement à l'étude des pois-

ICHTHYOPHAGE, s. m., ichthyophagus (χω, poisson, φάγω, je mange); qui se nourrit principalement de poissons.

ICHTHYOPHAGIE. S. f. ichthyophagia (lyθye, poisson, φάνω, je mange); habitude de se nourrir de poissons.

ICHTHYOSE, S. f., ichthyosis (by6be, poisson): nom donné par Alibert à une maladie de la peau dans laquelle l'épiderme est forme d'écailles plus ou moins épaisses, distinctes, grisâtres ou nacrées (ichthyase nacrée), d'écailles noires et dures, on d'une substance cornée et même avant parfois la forme de cornes . ou donnant à la peau l'aspect de celle de l'éléphant ou de l'écorce des vieux arbres (ichthyase carnée). Une troisième espèce de l'ichthyose est la pellagre, V. ce mot.

ICOSANDRIE, S. f., icosandria; nom donné, dans le système de Linné, à la classe contenant les plantes dont chaque fleur renferme une vingtaine d'étamines

attachées an calice.

ICOSANDRIQUE, adj., icosandricus; qui

appartient à l'icosandrie.

Icters, s. m., icterus, aurigo: arquatus, morbus regius, "xτερις (ixτis, belette); coloration de la peau, des conionctives et de l'urine en jaune , souvent verdâtre ou même noirâtre. | Etat morbide des organes biliaires qui donne lieu à ce symptôme. L'irritation de ces organes et les obstacles au versement de la bile dans le duodénum, telles sont et les causés auxquelles on rapporte l'ictère et les sources des indications curatives. ICTÉRICIE. V. ICTÈRE.

ICTÉRIQUE , adi , et s. m. , ictericus , ixteρώδης; relatif à l'ictère, accompagné ou

atteint d'ictère.

ICTÉRODE, adi., icterodes, izrep mone: nom donné par quelques auteurs à la fièvre jaune, qui a été décrite par eux sous les dénominations de fièvre . typhus . sy. noque ictérode.

IDEACH, s. m.; terme employe par Paracelse, à ce qu'il paraît, comme synonyme d'idée. Il attribuait un idéach

à chaque plante.

IDÉALISME, s. m., idealismus; système philosophique dans lequel on considère tout ce qui est étranger à la peusée et à l'entendement comme un simple produit de cette pensée, de manière à n'accorder l'existence réelle qu'à celle-ci.

IDÉALISTE, s. m., idealista; partisan de l'idealisme en philosophie théorique.

IDECHTRUM, s. m. Sous ce nom, Paracelse désignait tout premier produit créé d'après nne idée, le premier homme, le premier arbre, en un mot toute première créature.

IDER, s. f., idea, idolum, lôća, elôća;

image ou représentation d'un objet dans l'esprit. | Nature on essence d'une chose.

Insarris, s. T., identitos; conformite pleine et entière entre deux choses, soit par rapport à leurs qualités seulement, soit même eu égard à leur nature intime. En Allemague, on appelle la doctrine de Schelling système de l'identités, parce que, réunissant eusemble le réalisme et l'idéalisme, elle envisage tous les objets existans ou concevables par la pensée sous le point de vue de leur idéntité, de leur unité d'éxistence.

Inέοιοσιε, s. f., ideologia (τόλω, je vois, λόγος, discours); science des idées ou plutôt des facultés intellectuelles de l'homme.

IDIOCRASE. V. IDIOCRASIE.

IDIOCRASIE, s.f., habitus proprius, idiocrasia, iδιοχρασία (ἴδιος, propre, χρᾶσις, constitution); constitution propre à cha-

que individú.

Ino-είκεταιουε, adj., idio-electricus
(ἔδιος, propre, ἄλικίρον, electricité); épithète donnée à tout corps susceptible de

thete donnée à tout corps susceptible de deveuir électrique par le frottement.

IDIOGYNE, adj., idiogynus (tôles, propre, yur), femelle); nom douné par quelques botanistes aux étamines qui sont entiè-

rement isolées du pistil.

IDOPATHIE, S. f., primarius affectus, proprius affectus, ίδιοπάθικα (ίδιος, propre, πάθος, affection); maladie primitive qui n'est pas la suite ou la complication d'une

autre maladie.

Idiopathique, adj., proprià habitu, constitutione proprià pendens, idiopathicus; se dit des lésions primitives et de leurs symptômes. — Affection idiopathique, pléonasme répété maladroitement

chaque jour.

Inosyncasas, s.f., idiosyncrasia, idiotrophia, idio-vyperai (flos, propre, ev.,
avec, xelire, constitution), idisposition
qui résulte du plus ou moins d'energie
vitale départie à tel ou tel organe chez
certains individus, et qui fait que ceuxci présentent, soit dans la manière dont
eux-mêmes sont affectés par les agens du
dehors, des phénomènes plus ou moins
différens de ceux qu'on observe en pareille circonstauce chez la plupart des
autres hommes.

Inior, adj. et s. m., idiota (lδιώτης, grossier, ignare); qui ne jouit pas de la dose de facultés intellectuelles nécessaire pour faire partie de l'état social, ni même pour veiller à sa propre conscrvation.

Idiotisms, s. m. (lôlotns, iguare); oblitération, ordinairement congéniale, quelquefois acquise, des facultés intellectuelles et affectives, presque constamment liée à un défaut de développement du cerveau.

I DIOTROPHE, s. m., ιδιότροφα; se dit des animaux, parce qu'ils se nourrissent d'alimens tirés de la classe d'êtres à laquelle ils appartiennent.

IDIOTROPIE, s. f., propria constitutio, ἰδιοτροπία (ἴδιος, propre); constitution propre à chaque individu.

IDONEITÉ, s. f., idoneitas; synonyme trop peu nsité d'aptitude.

IF , s. m., tawus baccata; arbre de la dioécie monadelphie, et de la famille des conifères, qui croît naturellement en Europe. Ses fruits sont mucilagioeu et émolliens. Les empiriques recommandent ses feuilles dans l'épilepsie.

IGASURIQUE: V. STRYCHNIQUE.

IGAMME, S. f., dioscorea alata; plante
de la dioécie hexandrie, et de la famille
des smilacées, qui croît aux Indes orientales, où l'on se nourrit de sa racine trbéreuse, qui renferme beaucour de fébéreuse, qui renferme beaucour de fe-

cule amylacee. Ione, adj., igneus; qui tient de la na

ture du feu, qui est produit par le feu.

— Fusion ignée, qui résulte de l'action du feu.

— Matière ignée, ou calorique.

— Nature ignée.

Lenrères, adi. igniferus l'ienis, feu.

IGNIFERE, adj., igniferus (ignis, feu, fero, je porte); qui brûle, qui est en ignition.

Ισκιτιοπ, s. f., ignitio, candefactio, πύρωσις; état d'un corps échaufié jusqu'au point de présenter une couleur rouge.

IGNIVORE, adj., ignivorus, πυροφέρες (ignis, feu, voro, je dévore); qui mange des matières euflammées.

ILECH, Ylech, Ileias, Iliaster, Yliaater, Eliaster, Iliastrum, Ileiados, ileidos, ileidos, dum, iliadus; termes dont Paracelse s'est servi pour désigner la matière première, le principe de toutes choses.

Inso-cœcat, adj., ileo-cœcalis; qui appartient à l'ilèon et an coccum. — Ligment ilèo-cœcal. F. Missocœcw. — Falvule ilèo-cœcal, repli elliptique, large, mou, épais, dirigé en travers de l'intetin gréle, et divisé par une fente qui le partage en denx l'èvres. C'est une duplicature de l'intestin, qui empêche les matières excrémentitielles de retourner de occum dans l'ilèon.

ILEO-COLIQUE, adj., ileo-colicus; nom

donné par quelques anatomistes à l'artère colique droite inférieure.

ILEO-LOMBAIRE, adj., ileo-lumbalis; qui appartient à l'ilèon et à la région lombaire. — Artère iléo-lombaire, branche de l'hypogastrique qui remonte derrière le muscle psoas. — Ligament iléo-lombaire, triangulaire, aplati, et tendu de l'apophyse transverse de la cinquième vertèbre lombaire à la crète iliaque.

Iικοπ, s. m., ileum, εἰλεὸν (εἰλεω, j'entortille); portion de l'intestin grêle qui s'étend depuis le jéjunum jusqu'au cœ-

cum.

Intose, s. f., ileus (silsòv, iléon); maladie de l'intestin iléon.

ILÉOSIE. V. ILBUS.

Iles, s. m. pl., ilia, λαγόνες, κενεώνες; parties latérales et inférieures de l'abdomen, bornées en bas par la saillie des hanches. Synonyme de flancs. — Os des

ites, on os coxal.

Isass, s.m., iliaca passio, ethè; (thiés, [clatville]; douleur atroce resentie dans l'abdomen, avec vomissement, quelquefois de matières fécales, constipation opinitre, et durant la quelle les intestins semblent se todre les uns sur les autres. On admet généralement un ileus nerveux, fortrare, et un lieus inflammatiere, trop fréquent effet de l'étranglement d'un intestin or de l'entretir perimitire.

LIACO-MUSCULAIRE, adj., iliaco-muscularis: nom donné par Ghaussier à l'ar-

tère iléo-lombaire.

ILIACO-TROCHANTIN, adj. et s. m., iliacotrochantinus; nom donné par Dumas au muscle iliaque.

ILIACO-TROCHANTINIEN, adj. et s. m., iliaco-trochantinianus; nom donné par

Chaussier au muscle iliaque.

ILIAL, adj., ilialis; qui fait partie de

l'os ileon. — Portion iliale de l'os innomine, ou os ilion.

Linious, adj., iliaeus; qui se trouve dans les flancs. — Apombrous cillaque. V. Fisca iliaca. — Artères iliaques, distinguéses n., 1º primitieus, qui résultent de la bilurcation de l'acute ventrale vis-àvis le corps de la quatrieme vertebre des lombes; 2º internes ou hypogestriques, V. ce mot 3º externes, qui se portent depuit la symphyse scarenia; que pusqu'à de crurale. — Gréte iliaque, bord supèrieur de l'os des iles, qui donne attache aux muscles larges du bas-ventre. — Epines iliaques, situées sur l'os des iles, ca au ombrée de quatre, deux on devant,

deux en arrière, qu'on distingne en su-

périeures et inférieures.—Fosses itiaques : externe, qui correspond à la face externe de l'os coxal; interne, creusée à la partie supérieure de la face interné de cet os-

— Muscle iliaque (iliaco-trochantérien, Ch.), pair, large, rayonné, triangulaire, étendu de la fosse et de la crête iliaques au petit trochanter, où il se fixe par un tendon qui lui est commun avec le grand poas; il fléchit la cuisse sur le bassin, la tourne en debors, et soutient le tronc.

— Os iliaque. V. Coxi...— Passion iliaque. V. LEES.— Régions iliaques. V. LEES.— Régions iliaques. V. LEES.— Regions iliaques.

ILII-SACRO-FÉMORAL, adj. et s. m., iliisacro-femoralis; nom donné par Dumas au muscle grand fessier.

ILIO-ABDOMINAL, adj. et s. m., ilioabdominalis; nom donné par Chaussier au muscle petit oblique de l'abdomen.

ILIO-APONÉVEOSI-FÉMORAL, adj. et s. m., ilio-aponevrosi-femoralis; nom donne par Chaussier au muscle du fascia lata.

Luo-Aponéveorique; muscle fascia lata du cheval.

ILIO-COSTAL, adj. et s. m., ilio-costalis; nom donné par Chaussier au muscle carré des lombes. ILIO-CRÉTI-TIBIAL, adj. et-s. m., ilio-

creti-tibialis; nom donné par Dumas au muscle couturier. ILIO-FÉMORAL, adj., ilio-femoralis; nom

donné par quelques anatomistes à l'articulation coxo-fémorale.

Ilio - FÉMOBAL grèle, muscle petit droit de la cuisse du cheval.

ILIO-BYPOGASTRIQUE, adj., ilio-hypogastricus; nom d'un nerf émané de la première paire lombaire, qui se consume dans le muscle oblique descendant du bas-ventre.

ILIO-INCUINAL, adj., ilio inguinalis; nom d'un nerf qui naît de la première paire lombaire, et se distribue au musele oblique ascendant du bas-ventre.

ILIO-ISCHIO-TROCHANTERIEN, adj. et s. m., ilio ischio-trochanterianus; nom donné par Dumas au muscle petit fessier.
ILIO-LOMBAIRE. V. ILEO-LOMBAIRE.

ILIO-LOMBAIRE. V. ILEO-LOMBAIRE.

ILIO-LOMBI-COSTAL, adj. et s. m., ilio-

lumbi-costalis; nom donné par Dumas au muscle carré des lombes. Ilio-lombo-costo-abbominal, adj. et

s. m., ilio-lumbo-costo-abdominalis; nom donné par Dumas au muscle petit oblique de l'abdomen. Luo-cospo-vertébrat, adi., ilio-lumbo-

vertebralis; nom donne par quelques anatomistes au ligament iléo-lombaire.

ILIO-PECTINÉ, adj., ilio-pectineus; nom

publis avec l'os des îles. ILIO-PRÉTIBIAL, adj. et s. m., ilio-prætibialis: nom donné par Chaussier au

ILIO-PUBI-COSTO-ABDOMINAL . adi. et

mnscle couturier.

358

s. m., ilio-pubi-costo-abdominalis : nom donné nar Dumas au muscle grand oblique de l'abdomen. ILIO-RCTULIEN, adj. et s. m., ilio-rotu-

tianus; nom donné par Chaussier au muscle droit antérieur de la cuisse. ILIO-SACRÉ. V. SACRO-ILIAQUE.

ILIO-SACRO-FÉMORAL, adi, et s. m., ilio-

sacro-femoralis; nom donné par Dumas au muscle grand fessier.

ILIO-SCROTAL, adj., ilio-scrotalis; nom donné par Chaussier à nn rameau externe de la branche antérieure de la première paire des nerfs lombaires.

ILIO-SPINAL; les muscles long dorsal. long égineux de l'encolure, et court trans-

versal du cheval.

ILIO-TROCHANTÉRIEN, adj. et s. m., iliotrochanterianus; nom donné par Chaussier au muscle moyen et au petit fessiers, qu'il distingue l'un de l'autre par les épithètes de grand et de petit.

ILION, s. m., ilium (είλέω, j'entortille); la plus grande des trois pièces dont l'os coxal est formé dans le fœtns, celle qui donne attache au muscle iliaque, et qui supporte les circonvolutions de l'intestin

grêle.

ILLEGITIME, adj., illegitimus; se dit de quelques fièvres dont le type est irrégnlier. En médecine légale, cette épithète est donnée aux naissances tardives.

ILLITION . s. f. . illitio . inunctio . xaráχρισις, διάχρισις, ἐπίχρισις (illinere, oin-

dre); synonyme d'onction. ILLOSE, s. f., illosis, Theore ( Dios.

louche); strahisme.

ILLUMINATION , s. f. , illuminatio , queroμὸς, φώτισμα; lueur produite par un corps lumineux. - Faculté d'illumination des rayons lumineux, ponvoir qu'a chacun d'eux d'éclairer plus ou moins les objets sur lesquels il tombe.

ILLUTATION, s. f., illutatio, illutamentum (in, sur, lutum, bone); action d'enduire de boue une partie du corps ou le

corps entier.

IMAGE, s. f., imago, icon, sixwy; représentation d'un objet; effet de la réflexion on de la réfraction, par un corps, des rayons lumineux envoyés par tous les points visibles d'un objet à la surface de ce corps.

IMAGINAIRE , adj. , imaginarius ; qui

n'existe que dans l'imagination : mala-

die, malade imaginaire. IMAGINATION , S. f., imaginatio , figuratio, parlazía, diaronna; faculté de former arhitrairement, de créer, avec des idées acquises, des idées nouvelles d'un autre ordre que celles qui doivent naissance aux jugemens et aux raisonnemens ordi-

IMAGINATIVE, s. f.: synonyme familier d'imagination.

naires.

IMBÉCILLE, adj., imbecillis; nom donné anx chevaux qui sont attaqués de la maladie connue sous celui d'immobilité. Quelquefois ce mot est synonyme d'idiot. IMBÉCILLITÉ , s. f. , imbecillitas ; faiblesse d'esprit.

IMBERBE, adj., imberbis; qui n'a point de barbe.

Imbibition, s. f., imbibitio, ἔμπτωσις; action par laquelle un corps se pénètre d'un liquide quelconque. Les animaux dépourvus de vaisseaux se nourrissent par imbibition.

IMBRIAQUE, V. IMBÉCILLE.

IMPRIOUE, adi., imbricotus; se dit, en histoire naturelle, des parties extérieures des corps vivans qui se recouvrent à la manière de tuiles d'un toit.

IMMATERIALISME, s. m., immaterialismus; doctrine dans laquelle on admet des substances autres que la matière, de nature incorporelle.

Immatérialiste, s.m., immaterialista; partisan de l'immatérialisme.

IMMATERIALITÉ, s. f., immaterialitos, incorporalitas; qualité de ce qui ne remplit pas d'espace, et n'obéit pas aux lois de la gravitation.

IMMERSION, s. f., immersio : action de plonger dans un liquide quelconque, IMMINENCE, s. f., imminentia ; état de

ce qui est imminent. En pathologie, on donne ce nom à tout dérangement dans la santé qui peut faire craindre l'explosion prochaine d'une maladie.

IMMORILE, adj.; qui est atteint d'immobilité.

Immobilizé, s. f.; se dit d'un cheval qui ne recule pas, on que très difficilement : il reste dans la position où on le met. C'est une maladie grave, presque toujours mortelle, et qui se tronve dans les cas redhibitoires.

IMPACTION, s. f., impactio (impingo, je heurte); fracture dn crâne, des côtes on dn sternum, avec enfoncement de quelques-uns des fragmens, et saillie des antres en dehors. | Ecpiesme.

IMPAIR, adj., impar, avisos. On a beau-

coup divagué, en médecine, sur la puissance des jours impairs, snr les dangers qu'ils font courir anx malades ; encore aujourd'hni ceux-ci redoutent le septième, le nenvième, le treizième jour de leur maladie. Molière n'a pas oublié le Deus impare gaudet. Il est temps que les médecins oublient ces rêveries de l'école illégitime de Pythagore.

IMPALPABLE, adj., intactilis; qu'on ne pent toucher. Nom donné aux poudres

très-fines.

IMPASTATION, s. f., impastatio; action de faire prendre à un corps la forme de

IMPÉNÉTRABILITÉ, s. f., impenetrabilitas; propriété en vertu de laquelle la place occupée par un corps ne peut point être envahie par un autre corps; propriété caractéristique de la matière.

IMPÉRATOIRE, s. f., imperatoria ostruthium, L.; plante de la pentandrie digynie, et de la famille des ombellifères, qui croît dans le midi de l'Europe, et dont la racine, amère et aromatique, était employée autrefois comme stimulant.

IMPERFORATION, s. f., imperforatio; absencede quelque ouverture naturelle, par un vice de conformation.

IMPERFORÉ , adj. , imperforatus ; qui

manque d'onverture. IMPERMÉABILITÉ, s. f., impermeabilitas (in , part negat. , per , à travers , meatus, ouverture); qualité de certains corps, en vertu de laquelle ils ne se laissent point traverser par les fluides.

IMPERMÉABLE, adj., impermeabilis; qui ne livre point passage aux liquides.

Impérico, s. f., heryin; apreté de la peau, qui est converte d'écailles, de débris farfuracés de l'épiderme, et fait éprouver beauconp de démangeaison. La signification de ce mot a varié selon le caprice des auteurs. Sauvages s'en est servi pour désigner toute une classe de maladies, dans laquelle il a rassemblé la plupart des exanthèmes.

IMPONDÉBABLE, adj.; épithète donnée à toute substance qui ne produit aucun effet sensible sur la balance la plus délicate. Fluide ou corps impondérable.

Impondené, adj.; qui n'a pas été pesé. Cette expression vaut mieux que celle d'impondérable, appliquée à l'électricité, au calorique et à la lumière, parce qu'on doit répugner à déclarer qu'une capacité est absolne, quand on l'ignore. Fluide impondéré.

IMPOTENCE, s. f. Ce mot, qui signifie aujourd'hui faiblesse d'un on de plusieurs membres, a désigné autrefois l'impuissance on la stérilité. Castelli le regardait, ou du moins son primitif impotentia, comme équivalent an mot adynamie.

IMPOTENT, adj.; qui ne peut se servir qu'avec difficulté d'un ou de plusieurs de

ses membres.

Impregnation, s. f., imprægnatio, gravitatio, χύησις, έγχύησις, έγχύμοσις. Ge mot qui, pour les physiciens, est synonyme d'imbibition, l'est de fecondation pour les physiologistes.

Impression, s.f., impressio, πρεσθολή; action d'une chose snr une autre, à la suite de la quelle celle-ci conserve la forme de la première. | Empreinte plus ou moins profonde sur un organe.

Impressions digitales : dépressions irrégulières de la face interne du crane, qui semblent avoir été faites par la pres-

sion du doigt.

IMPUBÈRE, adj., impuber, impubes, impubis, ανεδος; qui n'a point atteint l'âge de puberté.

IMPUISSANCE, s. f., sterilitas virilis, impotentia; incapacité d'engendrer, provenant d'nne défectuosité apparente ou cachée des organes de la génération. congéniale on acquise.

IMPUISSANT, adj., sterilis; qui ne peut engendrer.

IMPULSION , s. f., impulsio , Joic , Gonσις, έπωσις; action qu'un corps exerce sur un autre, et d'où il résulte que celuici se meut ou tend à se monvoir. | Mou-

vement communiqué par le choc. | Choc qui met en mouvement. INALBUMINE, adj., inalbuminatus, exalbuminatus; qui n'a pas de périsperme. INANIME, adj., inanimatus, aboyos;

qui n'est pas doné de la vie, ou qui en

est privé. INANITION, s. f., inanitio, zívosic; épnisement par défaut de nourriture. Mourir d'inanition.

INAPPETENCE, s. f., inappetentia, avoρεξία; défaut d'appètit. Synonyme d'a-

INAUBATION , s. f. , inauratio ; action de dorer des pilules ou des bols.

INCALICÉ, adj., incalicatus; se dit d'une fleur qui n'a pas de calice. INCANDESCENCE, s. f., incandescentia :

état d'un corps chauffé au point de devenir lumineux. INCANDESCENT, adj., incandescens;

chauffé jnsqn'à présenter une surface blanche et très-éclatante.

36o

INCARNATIF , adj. ; incarnativus ; qui est propre à favoriser le développement des bourgeons dans une plaie.

INCÉRATION , s. f. , inceratio ; action d'incorporer la cire avec un autre corps. Opération qui a pour but de communiquer la consistance de la cire à une

substance sèche. INCICATRISABLE, adj.; qui n'est pas

susceptible de cicatrisation. INCIDENT, adj., incidens (incidere, tomber au milieu); se disait des jours placés entre ceux où arrivent les crises : jour incident.

INCINÉRATION, s. f., incineratio (cinis, cendre); action de réduire en cendres.

INCISIF , adj. , incisivus .- Dents incisives, au nombre de huit, quatre à chaque mâchoire, dont elles occupent la devant; elles sont aplaties et tranchantes. - Fosse incisive, petite dépression de l'os maxillaire supérieur, au dessus des dents incisives. - Muscle incisif supérieur. V. ELÉVATEUR propre de la lévre supérieure. - Muscle incisif inférieur. V. HOUPPB du menton .- Médicament incisif; on appelait autrefois ainsi toute substance à laquelle on supposait la propriété de diviser, de couper les humeurs, de les rendre moins plastiques.

INCISION, s. f., incisio (Incidere, couper); division méthodique des parties molles à l'aide de l'instrument tranchant, c'est-à dire du bistouri ou des ciseaux, seuls ou guidés par des conducteurs. Le bistouri est l'instrument dont on se sert le plus ordinairement pour faire les incisions. La manière de le tenir varie, selon qu'on veut inciser les parties de dedans en dehors, ou en les soulevant avec le tranchant qui les divise, ou de dehors en dedans, c'est-à-dire en pressant. Dans le premier cas, on tient l'instrument d pleine main, et son tranchant est dirigé en haut. Ainsi tenu, il sert à ouvrir la plupart des abces à découvrir certaines tumeurs, en divisant de sa base vers son sommet un pli qu'on fait à la peau qui les recouvre, etc. L'incision pratiquée de dedans en dehors est toujours simple et droite. Ce n'est que dans ce genre d'incision qu'on se sert du doigt ou d'une sonde cannelée pour conduire l'instrument quand il doit agir à de grandes profondeurs. Dans le second cas, si on veut diviser les parties perpendiculairement à leur épaisseur, en y faisant un pli ou non, on tient à pleine main l'instrument, dont on dirige le tranchant en bas. Il sert alors à faire les incisions simple,

droite ou courbe, et les incisions composées de celle-ci, c'est-à-dire l'incision cruciale, qui se compose de deux incisions droites, croisées à angle droit; l'incision en T, qui se compose de deux incisions droites, dont l'une s'abaisse perpendiculairement de la partie moyenne de l'autre ; l'incision en V, composée de deux incisions droites qui se rencontrent à angle aigu; l'incision elliptique, composée de deux incisions courbes, résnies par leurs extrémités, etc. Quelquefois cependant, quand on vent donner à l'incision droite une grande précision et peu d'étendue, on saisit le bistouri comme une plume à écrire. Eufin, si on vent diviser les parties en dédolant, c'est-à-dire obliquement à leur épaisseur, on tieut le bistouri à plat. Dans quelque intention que l'incision soit pratiquée, que ce soit pour évacuer un abcès ou extraire un corps étranger solide, pour lever un étranglement, découvrir une tumeur en conservant la peau, ou en enlevant une partie des tégumens, ponr procéder à une dissection, etc., on doit toujours observer, en la pratiquant, les règles suivantes : 1° se servir d'un instrument bien affilé, bien acéré, et parfaitement propre ; 2º tendre convenablement les parties sur lesquelles doit agir l'instrument tranchant; 3º diriger l'incision parallèlement à l'axe du corps, on à celui de la partie sur laquelle on opère, afin d'éviter de couper en travers les vaisseaux. les nerfs et les muscles, ordinairement placés dans la direction de cet axe; 40 faire agir l'instrument en sciant plutôt qu'en pressant; 5º le conduire aussi rapidement que le permet la sûreté de l'uperation : 6º ménager le nombre des incisions, et leur donner, autant que possible, du premier coup, l'étendue et la profondeur qu'elles doivent avoir; 7º les commencer et les finir nettement et saus queue; 8º enfin tenir tellement le bistouri sous l'empire de la main qui le conduit et de la volonté qui le dirige, qu'il ne varie ni trop ni trop peu, et qu'il ne fasse jamais d'échappées par les quelles le malade, le chirurgien on les aides puissent être blessés. La manière d'agir des ciseaux et celle de s'en servir sont si counues, qu'il serait superflu de les exposer ici, d'autant plus qu'ils servent plus souvent à des excisions qu'à des jucisions véritables.

Incisorium, s. m., incisorium; table sur laquelle on plaçait les malades auxquels on faisait quelque opération.

INCISURE, s. f., incisura; nom donné par les anatomistes à certaines fontes

etroites des os. INCITABILITÉ , s. f. , incitabilitas ; aptitode à entrer en action sous l'influence

d'un stimulus. Incoencibilité, s. f., incoercibilitas; qualité des corps incoercibles.

INCOERCIBLE , adj. , incoercibilis ; épithète donnée aux substances simples ou réputées telles, qui sont d'une nature tellement subtile qu'on ne peut les renfermer dans aucun des vaisseaux dont il est en notre pouvoir de faire usage.

INCOMBANT, adi., incumbans : se dit . en botanique, des anthères attachées au filet par le milieu du dos ou par un point plus élevé, et dressées de manière que eur partie inférieure est rapprochée du filet.

Incomeustibilité, s. f.; qualité des corps incombustibles.

Incomedstible, adj.; que l'on ne peut parvenir à brûler.

Incommodure, s. f., incommodum; maladie légère, indisposition. INCOMPLET, adj., incompletus; sc dit

d'ane fleur qui n'a qu'un seul tégument. INCOMPRESSIBILITÉ , s. f. , incompressibilitas, axaraknyía; propriété de résister à toute force comprimante, et de ne

point diminuer de volume sous son in-INCOMPRESSIBLE, adj., incompressibilis; qu'on ne peut réduire à un moindre vo-

lume par la compression. INCONTINENCE , s. f. , incontinentia ; émission involontaire de quelque matière ou de quelque liquide, dont l'excrétion est ordinairement subordonnée à la volonté , et principalement des matières fécales et de l'urine. Les causes de cette maladie sont très variées. Quelquefois elle est due à un accroissement d'action des agens d'expulsion, à une diminution de la capacité du réservoir, par le développement de quelque tumeur dans son voisinage; d'autres fois elle dépend d'un affaiblissement spontané, ou par cause externe, de l'action du sphincter, de sa dilatation excessive par une tumeur, par un corps étranger, ou par suite de la paralysie générale de tout l'organe, qui, lorsqu'il est distendu outre mesure, laisse éconler le trop plein par son orifice. Dans quelques cas, elle est le résultat d'une solntion de continuité d'un canal on d'un réservoir, etc. Le traite-

ment des incontinences consiste à en dé-

truire la cause; et lorsque, cette cause étant détruite, l'effet persiste, à supplécr par quelque moyen mécanique à l'action des sphincters, ou à placer à l'extérieur quelque réceptacle artificiel qui diminue, autant que possible, les désagrémens de l'infirmité.

INCONTINENCE, s. f.; se dit des excès vénériens.

INCORPORATION, s. f., incorporatio; opération pharmaceutique par laquelle on mélange nn ou plusieurs médicamens avec un corps mou ou liquide, afin de leur donner une certaine consistance.

INCRASSANT, adj. et s. m., incrassativus, παγυντικός; nom donné à des médicamens qui, en raison de leur froideur prétendue, étaient jadis réputés susceptibles d'épaissir les bumenrs trop ténues.

INCRUSTATION, s. f., incrustatio, syaρωσις, χονίασις, πλάχωσις; action de former une croûte à la surface d'un corps. | Enduit solide et crustacé dont les corps

se recouvrent en certaines circonstances. Dépôt pierreux que les eaux impures forment à la surface des corps qu'elles movillent habituellement, ou qui s'y trouvent plongés. | Se dit principalement aujourd'hui, en anatomie pathologique, de plaques ossiformes développées dans les tissus organiques par l'effet de la vieillesse, selon les uns, de l'inflammation chronique, selon d'autres.

INCRUSTÉ , adj. , incrustatus ; sc dit , en botanique, du péricarpe quand il adhère tellement à la graine que ses enveloppes propres se confondent avec les

siennes.

INCUBATION . S. f. . incubatio : action de couver des œufs, ou de les échauffer, pour faire éclore les embryons qu'ils contiennent, | Se dit du temps qu'une maladie met à se développer après l'impression de la cause qui la produit : période d'incubation.

INCUBE. V. CAUCHEMAR. Incurabilité, s. f.; état de ce qui est incurable.

INCUBABLE, adj., insanabilis, incurabilis , ἀνίατος ; qui n'est pas susceptible de guérison.

INDÉHISCENCE, s. f., indchiscentia; privation de la faculté de s'ouvrir spontané-

INDEHISCENT, adj., indehiscens, qui ne s'ouvre pas de soi-même.

INDENTÉ, adj., indentatus; qui n'a ni dents ni dentelures. INDEX, s. m., index, hexavos, deextexos;

nom du doigt intermédiaire entre le

INFE

pouce et celui da milieu. On s'en sert pour montrer les objets dont on parle.

INDICANT, adj. et s. m., indicans . ivdeixtixòs; tout ce qui, dans une maladie, ou dans ce qui l'a précédé ou l'accompagne', concourt à faire connaître ce qu'il faut tenter pour la guérir.

INDICATEUR, adj. et s. m., indicatorius. indicator: nom du doigt qui sert à mon-

trer les obiets, V. INDEX.

362

INDICATION , s. f. , indicatio , Exoticis ; but que l'on se propose dans l'emploi de chaque moyen auquel on a recours pour guérir une maladie.

Indicène, adj., indigenus; se dit de tout ce qui est né dans un pays.

INDICESTE, adj., crudus; qui est difficile à digérer, ou qu'on ne peut même pas digérer du tout.

INDIGESTION , s. f., indigestio , incoctio, cruditas, dyspepsis, amemlos; trouble dans la digestion; digestion incomplète, difficile, pénible, doulourcuse.

Indigo, s. m.; matière colorante insipide, insoluble dans l'eau, l'alcool et l'éther, mais soluble dans les acides sulfurique et nitrique, qu'on prépare en faisant fermenter les feuilles de plusieurs espèces d'indigofera, et qui sert dans la teinture.

INDICOTINE, s. f.; substance solide, d'un bleu cuivré, cristallisable en aiguilles , inodore , insipide , volatilisable en partie, insoluble dans l'eau et dans l'éther, qu'on retire de l'indigo en le chauffant dans un creuset.

Indiqué, adj. et s. m.; indicatus, indicatum, ένδειγμα; moyen réclamé par l'état de la constitution du malade pour son rétablissement.

INDISSOCUBILITÉ, s. f., indissolubilitas; qualité de ce qui est indissoluble. INDISSOLUBLE, adi. . indissolubilis: qui

ne peut se dissoudre. Îndividu, s. m., individuum; être par-

ticulier de chaque espèce. INDOLENT, adj., indolens; qui ne fait

point éprouver de douleur. INDURATION, s. f., induratio: état d'on tissu organique endurci, devenu plus résistant, avec ou sans altération visible dans sa structure. - Induration blanche . celle dans laquelle la partic est réduite en un tissu où l'ou voit à peine quelques vaisseaux sanguins. - Induration rouge on hépatisation, celle dans laquelle l'organe est devenu d'un ronge plus ou moins fonce, et présente un aspect analogue à celui de la substance du foie.

Inégat, adj., inæqualis; se dit des pulsations des artères, quand elles n'ont cas toutes la même force, la même étendne.

INEMBRYONÉ , adj. , inembryonatus ; nom donné par Richard aux plautes qui n'ont pas de graine proprement dite.

INÉQUIVALVÉ, adj., inequivalvatus; se dit d'un fruit capsulaire qui porte des valves inégales.

INERME, adi., inermis : qui n'a pi épi-

nes ni aiguillons.

INERTE, adj.; sans ressort, sans activité. Les minéraux ont été appelés corps inertes, parce que, raisonnant d'après unc apparence trompeuse, on les supposait dépourvus de toute espèce d'acti-

vité. INERTIE, S. f., inertia, ignavia, arryvin; inaction, défaut d'aptitude à changer spontanément d'état.-Force d'inertie. nom donné improprement à la propriété qu'ont les sorps de rester dans leur état de repos ou de mouvement, puisque c'est reellement une résistance active à tout changement, de quelque nature qu'il soit.

Inertie de la matrice, diminution ou même abolition des contractions utérines, à l'instant où elles doivent avoir lieu pour l'expulsion du fœtus ou des sefans, enfant, cædere, tuer); meurtre

condines. INFANTICIDE, s. m., infanticidium (in-

d'un enfant nouvellement né ou sur le point de naître. Il a lieu de la part de la mère ou de toute autre personne, soit par commission, c'est-à-dire par suite d'un acte volontaire direct, soit par omission préméditée des soins qu'exige la couservation du fœtus ou du nouveau-né.

INFÉCOND , adj. , infæcundus , ayovo; qui produit peu ou point. Synonyme de stérile.

INFÉCONDITÉ. V. STÉBILITÉ.

INFECTIEUX, adj.; qui dépend de l'infection, ou qui la produit.-Fièvre infectieuse, mot tout récemment introduit dans le vocabulaire médical, et que nous ne mentionnons ici que pour en proscrire l'asage, puisque c'est le dérivé d'un mot détourné de sa véritable accep-

INFECTION, s. f., infectio. Ce mot, autrefois synonyme de contagion, pris dans le sens de transmission d'une maladie par un miasme, et dont on s'est servi jusqu'à ces derniers temps pour désigner toute espèce de souillure de l'air, des habits, dn corps ou de l'esprit, a été

employé tout récemment par quelques méfecins pour désigner le mode de propagation d'une maladie due à la présense, de substances nuisibles dans l'air, soit qu'elles proviennent du corps des malades, soient qu'elles soient produites par des mattères animales ou végétales en décomosition

larkas, adj., inferus; se dit de l'ovaire quand il fait entièrement corps avec le calice.

INFERNAL, adj., infernalis. V. PIEBRE infernale.

infernale.

INFEULLÉ, adj., infoliatus; qui n'a pas de feuilles.

INTELLITOR, S. F., infibulatio (fibula, boule); operation attrefois usitée, et qui consistait à passer à travers le préprec, an derant du gland, chez l'homme, et à travers les grandes l'erres, chez la femme, un anneau qui, en d'opposant an coit, conservait aux prêmiers, dont ou faisait des gladiateurs, toute la force, et assurait la chasteté des secon-

INFILTATION, s. f., infiltratio; présence d'une quantité inaccoutumée de érosité dans les aréoles du tissu cellulaire, on bien de pus, de sang, d'urine, en un mot d'un liquide quelconque, soit dans ce tissu, soit dans tout autre or-

gane.

Isruzné, adj., infiltratus; se dit du
tissu d'un organe, ou d'un membre, gorpé de sérmité, de sang, de pus, etc.

gé de sérosité, de sang, de pus, etc. Ixrieue, adj. et s. m., infirmus; qui est privé de l'usage d'une partie quel-

conque de son corps. ls: ls: ls: m. ; infirmarius , vocezéus; homme chargé du soin des malades.

INFIRMITÉ, s. f., infirmitas, ἀξροσία; privation de l'insage d'inne partie quelconque du corps.

INFLAMMABILITÉ, s. f., inflammabilitas; qualité ou caractère des corps inflammables.

INFLAMMABLE, adj., inflammabilis; qui est susceptible d'entrer en combustion. V. cc mot. — Air inflammable, ancien nom de l'hydrogène. — Substance inflammable. V. COMBESTIBLE.

INTLINATION, s. f., inflammatio, γλημοπό, γλήφους; état d'un tissu organique ronge, chaud, tuméfié et doulonreur. Telle est la définition la plus gérécalement adoptée de l'iuflammation. Boussais prétend qu'on doit donner ce som à toute exaltation locale des montemens organiques, assez considérable

pour tronbler l'harmonie des fonctions, et pour désorganiser le tissu où elle est fixée. Depnis, il a étendu le nom d'inflammation aux irritations qui n'entraînent pas avec elles la désorganisation des tissus, et aux maladies qui, jusqu'à lui, avaient été appelées et qui sont encore nommées fièvres. Il y a, dans la discussion qu'il soutient, une dispute de mots et une discussion de faits. La dispute de mots consiste à ce que les uns restreiguent trop le nom d'inflammation, tandis que lui en étend peut-être trop la signification, au moins actuellement. La discussion de faits consiste à savoir si les irritations jusqu'ici non réputées inflammations, et les états morbides prétendus généraux appelés fièvres, sont de même nature que les inflammations auxquelles tout le monde s'accorde à donner ce nom. Il nous semble que la question est aujourd'hui résolue affirmativement. V. Fièves, Issitation. On a appelé inflammation asthénique, atonique, par faiblesse, par défaut de ton, celle qui est accompagnée de peu de rougeur, d'une faible douleur, et de peu ou point de chaleur; mais la diminution de l'action vitale ne peut constituer l'inflammation , qui en est l'exaltation. Inflammation adynamique, charbonneuse, ataxique, maligne, gangréneuse, scorbutique, celle qui se termine rapidement par la gangrène. Il y a en effet de telles inflammations, mais elles ne sont pas d'une nature différente des autres. Elles ne peuvent différer que dans la cause qui les produit, et dans le tissa qui en est le siège. Le travail morbide est toujours le même, plus ou moins violent, plus ou moins rapide dans sa marche, mais consistant toujours dans une sur-activité du mouvement organique. - L'inflammation est le mode morbide le plus fréquent. le plus redoutable, la cause prochaine directe ou indirecte de la plupart des altérations de structure des organes. Tantôt bornée à un senl, tantôt étendue à plusieurs, elle semble envahir tout l'organisme dans certains cas désignés sous le nom de fièvre inflammatoire; c'est elle qui, très intense dans les voies de la digestion , recoit le nom de fièvre gastrique ou bilieuse; qui donne lieu à la fièvre muqueuse, laquelle ne diffère de la précédente que parce que les phénomènes en sont moins intenses, et qu'elle occasione un surcroît de sécrétion muqueuse; c'est également l'inflammation qui produit les symptômes de ce qu'on

364

appelle improprement fièvre adynamique ou fièvre ataxique. Dans la première. c'est le plus ordinairement l'inflammation très-intense de l'appareil digestif, notamment de l'estomac et des intestins: dans la seconde, il v a inflammation plus ou moins intense do cerveau ou de ses membranes, cause ou effet d'une inflammation d'un ou de plusieurs autres organes dans le plus grand nombre des cas, et notamment, pour l'ordinaire, de la membrane muqueuse gastro-intestinale. S'il était aussi démontré qu'il est peu probable que, dans le typhus, la peste et la fièvre jaune, il y ait autre chose que de l'inflammation envahissant à la fois l'encéphale et le système muqueux abdominal, ainsi que divers autres organes annexes de ceux-ci, ce serait encore dans cette inflammation qu'il faudrait chercher et gn'on trouverait la raison du danger imminent que courent les malades affectés de ccs redoutables épidėmies. - De nombreuses observations cliniques et des rechcrches assidues d'anatomie pathologique ont démontré, dans ces derniers temps, qu'ainsi que l'avait pensé Pujol, la plupart des névreses ne sont, dans le fond, que des phénomènes d'inflammation chronique, surtout de l'encéphale : les névralgies elles-mêmes ne paraissent être que des symptômes d'inflammation du névrilème. - En vain on se refuserait à reconnaître le rôle immense que l'inflammation joue dans l'organisme malade ; c'est un fait qu'il faut admettre, parce qu'il est constant : on ne peut se soustraire à cette nécessité que par des subtilités, par un langage de convention, qui, au fond, signifie la même chose. Ainsi, dans l'état actuel de la pathologie, plusieurs auteurs se servent indifféremment des mots inflammation et irritation. On a voulu tout récemment établir une différence positive entre ces deux expressions; mais on n'y parviendra jamais qu'en disant que l'inflammation proprement dite est le plus hant degré de l'irritation, et qu'elle ne diffère de celle-ci que par une plus grande persistance. Mais, au lit des malades, et même dans le langage, comment utiliser une pareille distinction ; n'est-ce pas le véritable moyen d'éterniser les discussions, et, qui pis est, l'application de doctrines thérapeutiques dangereuses, que de faire deux maladies des deux extrémités d'une seule ? Nous ne prétendons pas que l'on doive négliger l'étude approfondie de toutes les nuances de

l'irritation; nons croyons au contraire que cette étude est de la plus haute importance : mais , sans doute , il s'écoulera bien du temps avant que l'on puisse dénommer convenablement même les plus remarquables d'entre ces nuances : il y aurait les plus graves inconvéniens à faire ce travail prématurément. - L'erreur la plus fâcheuse des pathologistes est d'avoir admis, presque de tout temps, une inflammation fausse, spuria; jadison la crovait occasionée, non, comme la légitime, par le sang, mais par un sang altéré . bilieux . séreux ou cru.

INFLAMMATOIRE, adj., inflammatorius; se dit des symptômes de l'inflammation, des maladies des fièvres causées par

l'inflammation.

INFLECHI, adj., inflexus; se dit. en botanique, de toute partie qui est fléchie en dedans.

INFLEXE, adj.; courbé. Chaussier appelle le canal carotidien conduit inflexe, INFLUENCE . s. f. : mot italien francise (influenza) dont on s'est servi au 15º siècle et depuis pour désigner des bronchites et des gastrites muqueuses épidémiques, qui, en France, ont été appelées follette, grippe.

INFLUX . s. m. , influxus ; influence. On dit quelquefois influx cérébral, pour action cérébrale.

INFUNDIBULIFORME , adj. , infundibuliformis; qui a la forme d'un entonnoir.

INFUNDIBULUM. V. ENTONNOIR. INFUSIBILITÉ , s. f. ; qualité de ce qui est infusible.

INFUSIBLE, adj.; qu'on ne peut fondre. INFUSION , s. f. , infusio (infundere , verser dedans); se dit en pharmacie de l'action de verser un liquide bouillant sur un médicament, et de le laisser ensuite refroidir, afin que la liqueur se charge des parties solubles de l'agent pharmacologique. Le mot infusion est quelquesois employé dans le même sens qu'infusum.

INFUSOR . s. m.: instrument propre à faire passer quelque liquide dans les vei-

INFUSUM, s. m.; produit de l'infusion. INGESTA, mot latin employé par Halle pour désigner les alimens, les boissons, les assaisonnemens.

INGRÉDIENT, s. m., ingrediens (ingredior , j'entre) ; épithète donnée à toute substance qui entre dans la préparation d'nn médicament composé.

INGUINAL, adj., inguinalis; qui appartient ou qui a rapport à l'aine. - Anneau inguinal; on canal inguinal .- Artere inguinde, poetion de l'artère crurale placei immédiatement an dessous de l'arcei de crurale. — Canal inguinal, long d'ention deux ponces, qui traverse la paroi antérieure du bas-ventre obliquement, et formé par l'aponévrose du musele grand oblique en devant, et le fascie transveratis en arrière, et livre passage, chez l'homme, au cordon spermatique, echez la femme, au ligament rond de la matrice.—Hernie inguinale. V. Burosocrurale.— Région inguinale, ou aine. V. ce mot. - Région inguinale, ou aine. V.

INGUINO-CUTANÉ, adj., inguino-cutaneus; nom douné par Chaussier au ramean moyen de la branche antérienre du

premier nerf lombaire.

INHALANT , adj. , inhalans. V. ABSOR-

INBALATION, s. f., inhalatio; synonyme d'absorption. V. ce mot.

INHÉRENT, adj., inherens (inherere, être attaché); qui est attaché ou fixé sur quelque chose. — Cautére inhérent, cautère actuel qu'on met et qu'on laisse en contactavec une partie jusqu'à ce qu'elle soit profondément réduite en escarre.

L'invarion, s. f.; dépôt des cadavres de me fosse creusée en terre. Gette continue expose souvent la santé des personnes qui habitent près des lieux oit les cadavres sont enterrés. Les fosses doivent être soumises à l'inspection des médecins chargés de veiller à la salubrité publique.

INTERITABILITÉ, s.f., inirritabilitas; dimiuution ou abolition de l'irritabilité.

INECTÉ, adj., injectus; se dit de la conjonctive et de la face, quand leurs vaisseaux sont remplis de sang, on en sont plus gorgés qu'à l'ordinaire. Conjonctive, face injectée, locutions peu correctes.

INJECTION , S. f. , injectio , sloboln; action de pousser un liquide dans une cavité du corps, par le moyen d'une seringue ou de tont autre instrument. C'est par un abus condamnable qu'on donne aussi le nom d'injection à la matière injectée. | Ce mot est employé en pathologie pour désigner l'état d'une partie dans laquelle on ne distingue pas habituellement de vaisseaux, lorsqu'il vient à s'en manifester à sa surface. Des hommes peu rersés dans l'étnde physiologique et anatomique des maladies, disent aussi à la vue d'une membrane qui offre de nombreuses stries rouges, il y a injection, et non pas trace d'inflammation. Pour que ce langage fût exact, il faudrait que l'on

eût prouvé que l'injection n'est pas nu ellet de l'inflammation, tandis que le contraire est démontré. | Opération chimrgicale par laquelle on pousse, à l'aide d'une seringe, des liquides dont la nature et les propriétés médicamenteuses varient, suivant les indications à remplir, dans quelque cavité naturelle ou accidentelle.

Inné, adj., innatus, ingenitus, cognatus, congenitus; se dit des prédispositions morbides, et de quelques maladies dont l'origine remonte jusqu'avant

la naissance.

Interestive, adj., innominatus, qui inpas de nom.—Artrie innomine, P. Bascuto-etreatione.—Cartilage innomine,
pas de nom.—Gratilage innomine,
nom donné par Fallope au criside, P. ce
mot.—Glandé innominée, ou glandé ac
rymate.—Ner finnominé, nom imposé
par quelques anatomistes à celui de la
ciaquième palte.—Os innominé, ou
cozad. On a aussi donné ce nom aux trois
counciformes du trase,—Praingue innominée, ou sedivolujue.—Veines innomimées, an nombre de deux ou trois, qui
viennent de divers points du cœur, et
souvrent veue lo pord droit de loreillette.

INNUTRITION. V. ATROPHIE.
INOCULATION, S. f., inoculatio (inoculare,

reffer); introduction artificielle dans l'économie du principe matériel de quelque maladie contagieuse.

INOCULER, v. a.; pratiquer l'inocula-

INODORE, adj., inodorus (in, part. nég., odor, odeur); qui n'a point d'odeur.

INONDÉ, adj., inundatus; nom donné anx plantes qui vivent plongées con-

stamment sous l'eau.
INOBGANIQUE, adj., inorganicus (in, part. négat., organum, organe); qui n'a point d'organes ou d'instrumens par-

ticuliers d'action.

INOSCULATION, s. f., inosculatio, àvacilipaote; anastomose. | Abouchement des
deux bouts d'un vaisseau divisé en travers, avec conservation du calibre après
la cicatrisation.

INQUIET, adj., anxius. V. ARDEUR. INQUIETUDE. V. ANXIÉTÉ.

INSALIVATION, s. f., insalivatio; mélange de la salive avec les alimens, qui s'opère dans la bouche durant l'acte de la mastication. INSALUBRE, adj., insalubris, vocabe,

νοσώδης; qui est malsain, qui nuit à la santé: air, aliment, exposition, genre de vie, nourriture, profession insalubre.

Insensibilité, s. f., anæsthesia; se dit

des parties qui ne transmettent pas au cerveau les impressions qu'elles reçoi-

vent.

Insensible, adj., sensibilitate carens; se dit d'un tissn qui ne transmet pas an cerveau les impressions qu'il reçoit. -Pouls insensible, celui que l'on sent à peine, tant il est faible, lent et rare.

INSERTION, S. f., insertio, σύμφυσις, ίνωσις (inserere, greffer); attache d'une partie sur une autre ; insertion d'une aponévrose, d'un ligament, d'un muscle, d'un tendon sur un os ou un cartilage; insertion de la corolle, des étamines, du pistil, des feuilles, de l'ovaire, sur un point déterminé d'un végétal. [ Manière dont se fait cette attache. | Action d'introduire un virus dans le corps : synonyme d'ineculation, dans ce sens.

Insexé, adj., insexifer; qui n'a pas

de sexe.

Insidieux, adj.; se dit des symptômes qui semblent n'annoncer aucun danger, quoique la vie du malade soit menacée, et des maladies qui, sous l'apparence de phénomènes peu alarmans, menacent réellement ses jours.

Insipide, adj., insipidus, anoios; qui

n'a point de saveur.

Insiridité, s. f.; qualité de ce qui n'a pas de saveur. INSOLATION , s. f. , insolatio , apricatio ;

exposition à l'action des rayons solaires. On emploie l'insolation comme moyen de dessiccation, et comme moven thérapeutique. Elle est souvent une cause de maladies.

Insolubilité, s. f., insolubilitas; qualité de certains corps solides qui ne peuvent se dissondre dans les liquides.

Insoluble, adj., insolubilis; qui ne peut se dissoudre.

Insomnie, s. f., pervigilium, insomnitas, insomnium, insomnia; privation du sommeil, signe non équivoque de la souffrance d'un organe, lors même que le sujet n'eprouve aucune douleur.

INSPIRATEUR, adj. et s. m., inspirator; nom donné aux muscles qui, tels que le diaphragme, les intercostaux, les pectoraux, les sous-claviers, les dentelés, les grands dorsaux et les scalènes principalement, déterminent l'ampliation de la cavité thoracique en se contractant, et sont ainsi les principanx agens de l'inspiration.

INSPIRATION , s. f. , inspiratio , fromvon ; action par laquelle l'air se précipite dans les poumons.

INSTILLATION, s. f., instillatio (in. dans.

stilla, goutte); action de verser une liqueur goutte à goutte.

INSTINCT, s. m., instinctus; puissance intérienre d'action qui fait agir l'homme et beanconp d'animaux, immédiatement et sans réflexion.

INSTINCTIF, adj., instinctivus; qui a rapport à l'instinct : action instinctive, mouvement instinctif.

Instrument, s. m., instrumentum; tout agent mécanique dont on se sert dans les opérations de chimie, de chirurgie, etc. Insufflation, s. f., insufflatio; opéra-

tion qui consiste à faire pénétrer quelque vapeur, de l'air, ou tout autre gaz, dans une cavité du corps.

INTACTILE, adj., intactilis; qu'on ne peut toucher, qui ne tombe pas sous le

sens du tact. INTEGRITÉ, s. f., integritas. Ce mot

est employé en médecine pour désigner l'état de santé parfaite du corps humain, le bon état d'un tissu organique : il est l'opposé de lésion.

INTELLECT. V. INTELLIGENCE.

INTELLECTUEL, adj.; qui est dans l'entendement, qui lui appartient. Facultés intellectuelles, dont la réunion constitue l'intelligence.

INTELLIGENCE, s. f., intellectus, vous; nom donné à la réunion des quatre facultés de l'attention, de la formation des idées, de la mémoire et du jugement, facultés organiques du premier ordre et les plus éminentes de toutes.

INTEMPÉRANCE, s. f., intemperantia, άχρασία, άχολασία, πλησμονή, άπλησία; defaut de modération dans l'usage des

alimens et des boissons.

INTEMPÉRIE, s. f., intemperies, duaxou σία. Ce mot, souvent employé par les pathologistes anciens, n'est plus en nsage, et même on l'a omis dans presque tous les vocabulaires médicaux les plus récens; il signifiait, selon Castelli, d'après Galien, tont excès ou défant dans la quotité des humèurs ou du corps en général. Il y avait l'intempérie chaude et l'intempérie froide, fort analogues à la diathèse sthénique et à la diathèse asthénique de Brown. INTENSE , adj. , intensus ; grand , fort ,

vif , ardent. Feu , froid intense ; chalcur, maladie intense, pour grand feu, grand froid, grande chaleur, maladie grave.

Intensité, s. f., intensitas; degré de puissance , de force , d'activité. Intensité de la chaleur , de l'électricité , du froid ,

de la lumière, d'une maladie.

INTERTION, s. f., intentio; fin que la chirurgie se propose en agissant. — Réasion par premier intention, cicatrisation des bords d'une plaie simple sans suppuration.—Réunion par seconde intention, cicatrisation secondaire des bords d'une division, dont la réunion ne s'opère eu'après que la suppuration a eu lien.

INTRARTICULAIRE, adj., interarticarie; place entre les articulations. Il y a des fito-cartilages interarticulaires dans les articulations temporo-maxillaire, fémoro-tibiale, cleido-sternale et vertebrales; il y a des ligamens interarticulaires dans les articulations fémoro-tibiale

et coxo-fémorale.

INTERCADENT, adj., intercadens (inter, entre, cadere, tomber); se dit des pulsations peu marquées, qui semblent être comme sur-ajoutées aux autres pulsations, dans le pouls dicrote.

INTERCALAIRE, adj., intercalaris (inter, entre, cadere, tomber); se dit des jours qui séparent les jours réputés critiques de ceux où se manifestent les accès d'une maldie intermittente.

d'une maladie intermittente.

INTERCALÉ, adj. Beclard donne cette

épithète aur os wormiens.

Irracerrior, s. f., interceptio; bandage à l'aide duquel les anciens se proposient d'arreter la marche de la cause matérielle de la goutte et du rhumatisme, et qui consistait à couvrir les membres affectés avec de la laine cardée, et à les extourer ensuite de larges bandes appliquées depuis les doigts jusqu'à l'ais-

selle, ou depuis les orteils jusqu'à l'aine. INTERCERVIC LI, adj. et s. mi, intercervicalis; qui est placé entre les vertèbres du cou. Chaussier appelle ainsi les muscles interépineux du cou.

INTERCLAVICULAIRE, adj., interclavicularis; placé entre les deux clavicules.

— Ligament interclaviculaire, faisceau
fibreux placé en travers, au-dessus de
l'extrémité supérieure du sternum, entre les têtes des deux clavicules.

Istmosau, adj., interestalis; qui est place deute les côtes.—Artires intercoulates, distinguées en, 1º supérieure, 
qui naît de la sous-clavière, et se distribue aux deux ou trois premiers espaces 
intercostaux; s' inférieures, au nombre 
de huit on neuf, qui naissent de l'aorte 
petrolle.—Muscles intercostaux, d'aspetrolle.—Muscles intercostaux, d'ashos des espaces intercostaux, depuis les 
articulations costo - tranaversaires jusqu'aux cartillages costaux, et dirigés obliyument en bas et en avant; s' internes,

situés en dedans des précédens, étendus de l'angle des côtes an sternum, et obbiques en bas et en arrière. Ces muscles rapprochent les côtes.—Ner finiercostal, nom donne par Soenmerring au grand sympathique. — Nerfs intercostaux, au nombre de donze, qui proviennent des branches antérieures des nerfs dorsaux. — Veinss intercostales, distinguées en. – Veins intercostales, distinguées en.

1º supérieure, qui s'abouche avec la sous-clavière; 2º inférieures, qui s'ouvrent dans l'azygos, et à gauche dans la demi-azygos.

mi-azygos.

INTERCEBENT, adj., intercurrens, naquartires (inter, entre, currere, conrir); se dit des maladies qui surviennent momentanément dans le cours de l'année, au milieu, pour ainsi dire, des maladies dépendantes de la saison présente.

INTERCUTANE. V. Sous-cutane.

INTRECTIANI. N. SOUS-CUTANI.
INTRE-INTRUX; adj., inter-spinalis; placé entre les apophyses épincuses des vertèbres. — Ligamens inter-épineux, petites membranes fibreuses qui n'existent qu'aux lombes et au dos. — Musclea inter-épineux, dont les uns sont appliqués sur les faces latérales des apophyses épineuses, depuis la troisième vertébre dorsale jusqu'à la seconde lombaire, et dont les autres, placés de chaque côté du ligament inter-épineux, représentent de petits faisecaux counts et aplatis, qui s'étendent d'une apophyse épineuse à la seconde, troisième ou quatrième au dessous.

INTER-LATERI-COSTAL, adj. et s. m., ninter-lateri-costalis; nom donné par Dumas aux muscles intercostaux externes.

INTERLORULAIRE, adj., interlobularis. Chaussier donne le nom de grande scissure interlobulaire à la scissure de Sylvius.

INTERNALILIAIRA, adj., intermaxillaris; qui est placéquetre les os maxillaries.—
Ligament intermaxillaliare; nom donné par Winslow à l'aponévrose buce-pharyngienne.— Os intermaxillaire, piece osseuse supportant les deux dents incilives superieures, qu'on rencontre dans beaucoup de mammileres, mais qui consider appelle ainsi l'os carré des osseux, parce qu'il est placé entre les deux mácholires, et sert à les réunir.

LISTRENDEN. F. ELCHENSE.

INTERMISSION, S. f., intermissio, διάλειψες (inter, entre, mittere, mettre); intervalle qui sépare les accès d'une maladie

INTERMITTENCE, s. f., intermittentia;

568

type des maladies composées d'accès qui reviennent à des époques fixes ou indé-

terminées. INTERMITTENT, adj., intermittens; se dit des maladies composées d'accès revenant à des époques fixes ou indéter-

minées. Fièvre intermittente. INTERMUSCULAIRE, adj., intermuscularis. On donne ce nom aux feuillets aponévrotiques placés entre les muscles,

anxquels ils servent d'attache. INTERNE, adj., internus; situé en dedans, dans l'intérieur d'une partie, ou sur celle de ses faces qui regarde l'axe du corps. - Maladie interne, celle qui a pour siège un organe situé dans une

des trois grandes cavités du corps. INTEROSSRUX, adj., interosseus; placé entre les os. - Artères interosseuses : à l'avant-bras, la commune, née de la cubitale, se partage en deux branches, l'antérieure et la postérieure, qui descendent verticalement devant et derrière le ligament interosseux : à la main . distinguées en métaearpiennes dorsales, fournies par la dorsale du carpe, palmaires, nées de la convexité de l'arcade palmaire profonde, moyennes, produites par les précédentes, et dorsole de l'index, qui provient de la radiale ; au pied , distinguées en dorsales, au nombre de trois, fournies par la métatarsienne, ct en plantaires, également au nombre de trois, qui naissent de l'arcade plantaire. - Couteau interosseux. V. Coutrat. - Ligamens interosseux, membranes fibreuses tendues entre le cubitus et le radius, ainsi qu'entre le tibia et le péroné. - Museles interosseux, placés entre les os du métacarpe et du métatarse : à la main et au pied, on en compte sept, quatre au dos, trois dans la paume, dont deux pour chacun des trois doigts moyens, et un pour le petit doigt. Ils sont addneteurs et abducteurs. - Nerf interosseux, rameau du nerf médian qui accompagne l'artère interosseuse antérieure de l'avant-bras. Veines interesseuses, disposées de même que les artères.

INTER-PARIETAL , adj. , interparietalis ; nom donné par Geoffroy-Saint-Hilaire à un os pair du crâne, qui, dans les mammifères, est placé entre les frontaux, les pariétanx et l'occipital supérienr, et que les vétérinaires appellent os carré dans le cheval.

INTERPINNÉ, adj., interpinnatus; se dit d'nne feuille composée qui a des folioles plus petites entre ses folioles principales. INTER-PLÉVRI-COSTAL, adj., inter-plevricostalis; nom donné par Dnmas aux muscles intercostaux internes.

INTERSCAPULATRE, adj., interscapularis: qui est situé entre les denx épanles : réeion interscapulaire.

INTERSECTION , s. f. , intersectio , desxoπη; point où denx lignes se rencontrent et se coupent. - Intersection aponévrotique, bande fibreuse, droite on ondulée, que certains muscles présentent dans leur longueur.

INTERSTICE, s. f., interstitium, διάσθημα, On donne ce nom, en anatomie, aux intervalles que laissent entre elles certaines parties du corps.

INTER-TRACHÉLIEN, adj. et s. m., interrachelianus; nom donné par Chaussier aux museles intertransversaires do con.

INTERTRANSVERSAIRE, adj. et s. m., in tertransversalis, intertransversarius; place entre les apophyses transverses des vertèbres. On donne ce nom à des muscles carrés, minces, aplatis, placés deux a deux dans les intervalles des apophyses épineuses cervicales et lombaires. On en compte six antérieurs et cinq postérieurs seulement au cou, parce qu'il ne s'en trouve qu'un entre les denx premières vertebres. Il v en a dix, cinq de chaque côté, aux lombes.

INTERVALVAIRE, adj., intervalvaris; nom donné, en botanique, anx cloisons interposées entre les valves d'un péricarpe.

ÎNTERVERTÉBRAL, adj., intervertebralis; nom donné aux fibro-cartilages cylindriques, flexibles, blanchâtres, résistans, qui sont placés entre les corps des vertebres, depuis l'intervalle qui existe entre la dernière et le sacrnm, jusqu'à celui qui sépare la seconde de la troisième.

INTESTIN, S. m., intestinum, exteror canal musculo-membraneux, replié sni lui-même, qui s'étend depuis l'estomac jusqu'à l'anus, et qui est situé dans la cavité abdominale, dont il remplit la plus grande partie. Chez l'homme, sa longueur égale six ou huit fois celle du coros. On le partage en denx portions, appelées intestin grêle et gros intestin. Le premier, formant à peu près les quatre cinquièmes de la longueur totale, commence à l'estomac, et finit dans la région iliaque droite : on le divise à son tour en duodénum, jéjunum et ilion. Certains anatomistes ne donnent le nom d'intestin grêle qu'à ces denx dernières portions, qui sont maintennes en place par le mésentère, et constituent un gros paquet occupant l'ombilie, l'hypogastre, une partie des flancs, des régions iliaques et de l'excavation du bassin. Le gros intestin, beaucoup plns court et voluminenx que le précédent, s'étend de la région iliaque droite à l'anus, en décrivant plusieurs circuits, dont l'un des plus considérables le fait passer transversalement sons l'estomac en manière d'arcade, du moins chez la plupart des sujets : il se compose du cœcum, du colon et dn rectum. C'est dans les intestins que s'achève la chymification, que l'absorption s'empare des matières propres à la confection du chyle, et que se rassemblent les résidns de la digestion, pour être enfin expulsés an dehors.

INTESTIN , adj. , intestinus ; qui est in- # volucre partiel d'nne ombellule. térieur : mouvement intestin, fermenta-

tion intestine. Inticé, adj., acaulis; qui n'a pas de

tige. Synonyme inusité d'acaule. INTESTINAL, adj., intestinalis; qui appartient aux intestins. Conduit, embarras, étranglement intestinal; colique,

glande, mucosité intestinale. INTRA-PELVI-TROCHANTÉRIEN, adj. et s. m., intrà-pelvi-trochanterianus; nom donné par Dumas au muscle obturateur

interne.

INTRINSÈQUE, adj., intrinsecus; qui est intérieur. Se dit des muscles intérieurs de quelques organes, comme ceux de l'oreille, de la langue, du larynx. Liuné donnait le nom d'intrinseques aux mala-

dies internes. INTROMISSION, s.f., intromissio; action

d'introduire nn corps dans un autre : intromission de la verge.

INTUMESCENCE, s. f., intumescentia, Tidos, έιδημα; gonflement, augmentation de volume d'un tissu, d'une partie quelconque du corps. | Classe de maladies, dans la Nosologie de Sauvages et de ses copistes, comprenant la polysarcie, la pneumatose, l'anasarque, l'œdème, la physconie et la grossesse.

INTUS-SUSCEPTION, s. f., intus-susceptio (intus, dedans, suscipere, recevoir); réception en dedans. On dit que les corps vivans se nonrrissent par intus-susception, parce qu'ils absorbent les corps ambians destinés à les nourrir, au lieu de s'accroître par de simples additions à leur surface extérieure. | Ce mot est employé par les chirurgiens comme synonyme d'invagination

INULINE, s. f. ; substance pulvérulente, blanche, insolnble dans l'eau froide, et voisine de l'amidon, qu'on trouve dans

a racine d'année.

INVAGINATION, s. f., volvulus (in. dans. vagina, gaine); introduction d'une portion d'intestin dans la partie qui la précède ou qui la suit, effet de l'inflammation, ponr l'ordinaire, selon Broussais.

INVASION, s. f., invasio (invadere, envahir ) ; débnt d'une maladie ; époque à laquelle les phénomènes morbides vien-

nent à paraître. INVERSION. V. ANASTROPHIE.

Inventébné, adj. et s. m., invertebra-

tus; qui n'a pas de vertèbres. On donne ce nom à une grande section du règne animal. INVISCANT. V. INCRASSANT.

Involucelle, s. m., involucellum; iu-

Involucelle, adj., involucellatus, qui

est garni d'un involucelle. INVOLUCRE, s. m., involucrum; assem-

blage de folioles placé à la base d'une ombelle. | Enveloppe commune et caliciforme de plusieurs fleurs.

INVOLUCRÉ, adj., involucratus; qui est garni d'nn involucre.

INVOLUTÉ, adj., involutus; nom donné aux honrgeons dans lesquels les feuilles

sont roulées en dedans. IODATE, s. m., iodas; nom donné aux sels dans la composition desquels entrent

l'acide iodique et un oxide. IODE, s. m. (lωδης, violet); substance simple, non métallique, aiusi appelée à cause de la helle vapeur violette qu'elle répand en se sublimant. L'iode est solide, et cristallise en lames d'nn gris bleuâtre, ayant l'éclat métallique comme la plombagine; sa saveur est acre; sa pesanteur spécifique de 4,946. Il fond à 107 degrés, thermomètre centigrade, et se volatilise à 175 degrés, en une vapeur violette, inaltérable à la lumière. Il détruit les couleurs végétales, et colore en jaune la peau et le papier. Combiné par des moyens particuliers avec l'oxygene, il fournit l'acide iodique. A une chaleur rouge, l'iode et l'hydrogène donnent dn gaz acide hydriodique. L'iode se comhine avec le phosphore et le sonfre, et forme avec plusieurs métaux des iodures. Trituré avec l'amidon, il colore cette dernière substance en un très-heau hleu. On le retire des eaux - mères de la soude de plusieurs fucus, on de la sonde de varec.

lodine, s. f., iodine; nom donné à

l'iode par Davy.

IODIQUE, adj., iodicus; nom donne à un acide résultant de la combinaison de l'oxygène et de l'iode. Il est solide, transparent, d'une couleur blanche, d'une saveur sigre et astringente, sans odeur, et d'une pesanteur plus considérable que celle de l'acide sulfurique.

IODONTRIQUE, adj., iodonitricus; nom d'un acide qui se précipite en cristant rhomboïdaux, aplatis et sublimables à une douce chaleur, quand on mêle ensemble de l'acide iodique et de l'acide nitrique concentrés.

Ionorhosphonique, adj., iodophosphoricus; nom d'un acide formé par la combinaison des acides iodique et phospho-

rique.

370

Idonosureunçou, adi,, iodosulfuricus; nom d'un acide solide, fusible à une douce chaleur, cristalisable par le refroidissement en rhomboïdes de couleur jaune pâle, sublimable et décomposable en partie à une plus baute température, et formé par une combinaison des acides iodique et sulfurique.

Ionuar, s. m.; combinaison de l'iode avec un corps simple. La plupart des iodures sont décomposés par l'eau, qui les fait passer à l'état d'bydriodates.

IOTACISME, s. m., iotacismus; prononciation vicieuse des lettres J et G. IPÉCACUANHA, s. m., ipecacuanha, ra-

dix brasiliensis; nom officinal d'une racine très-usitée en médecine, à cause de ses pròpriétés vomitives, qu'elle doit à la présence de l'émétine. On en connaît plusieurs variétés que nous allons énu-

I pécacuanha 'amylacé. V. I pécacuanha blanc.

Ipécacuanha annulé. V. Ipécacuanha

gris.

Ipécacuanha blanc, racine qu'on rapporte avec doute au viola ipecacuanha,
plante du Brésil. Elle est sèche, tortue,
de la grosseur d'une plame de pigeon,
d'un gris blanc à l'extérieur, d'un blanc
d'amidon, non résineuse dans sa cassure, et d'une insipidité absolue. On ne
la troure pas dans l'upécacuanha du com-

merce.
Ipécacuanha blanc de l'Ile-de-France.

V. Ipécacuanha filamenteux.

Ipécacuanha briun. V. Ipécacuanha grise, phécacuanha filamenteux, racine grise, blanche, filamenteuse, lisse, non marquée d'anneaux transversaux, insipide, et garnie d'un axe ligneux très-mince. On présume qu'elle appartient an cynanchum ipecacuanha, plante de la famille des apocynées.

Ipécacuanha gris, racine ridée, bouillonnée. de forme très-irrégulière, d'un gris noirâtre à l'extérieur, d'une cassure grise, résineuse et compacte, ayant soa aze ligneux cassant et d'un plus petit diamètre que la partie corticale, et imprimant une saveur amère dans la boche. Elle forme an moins les deux tien de l'inécacuapha du commerce.

I pécacuanha gris blanc, racine gamie di principal de l'accionnaux moins saillans et moins irrèguliers que cenx des ipécacuanha gris et gris rouge, d'un gris blanc à l'extériem, d'une cassure résineuse, et d'une saver amère. Elle est rare dans l'ipécacuanha du commerce.

Ipécacuanha gris rouge, racine d'une teinte rougeâtre à l'extérieur, d'une sveur amère, d'une cassure résineuse, qui est quelquefois d'un blanc rosé. Elle forme près du tiers de l'ipécacuanha da commerce.

Ipécacuanha noir. V. Ipécacuanha gris

et Ipécacuanha strié.

Ipécacuanha ordinaire, racine du callicocca ipécacuanha, plante vivace, de la famille des rubiacées, qui croît au Brésil, dans les lieux ombragés et humides. Il en existe dans le commerce trois variétés, les ipécacuanba annulé ou gris, le gris rouge et le gris blanc.

Ipéacuanha strié, racine du psydotriumentica, petit arbrissean du Peron, qui appartient à la famille des rubiaces. Elle est garnie de stries longitudinales, colorée en gris un peu rougeâtre à l'ettérieur, d'un gris noir trés-narqué dans sa cassure, qui est résineuse et compacte et dénuée de toute saveur. Elle ne se rencontre pas dans l'ipécacuanha di commerce.

Inax, village près de Verneuil, où l'on trouve une source d'ean minérale ferragineuse acidule froide.

Indum, s. m.; métal solide, blancgrisâtre, un peu ductile et excessirement difficile à fondre, qui existe dans la mine de platine.

Iniss, adj.; qui présente les couleurs

de l'arc-en-ciel.

IRIDECTOMIE, s. f., iridectomia (μς, iris, ἐχτίμνω, j'excise); excision d'une portion de l'iris, pour établir une pupille artificielle.

Inien, adj., irinus; qui appartient à l'iris. — Artères iriennes, on ciliaires longues, suivant Chaussier. — Norfs iriens, ou ciliaires. — Rayons sous-iriens, ou procès ciliaires.

Ins, s. m., iris; genre de plantes de la triandrie monogynie, qui sert de type à la famille des iridées. On emploie en médecine la racine de l'iris de Florence, ris Florentine, L., qu'on a rangée parmi les purçatifs et les vomitifs, mais qui sert surfout à faire des pois à cantiere. Beaucoup d'autres espéces paraissent receler des propriétés analogues dans leurs racines, mais on ne les connaît que d'une manière très-imparfaite, sous le point que d'une roue portent le nom d'hermodactes dans les officines.

Iris, s.m., iris, τρις; membrane ten-due verticalement à la partie antérieure de l'œil, au milieu de l'humeur aqueuse, où elle forme une espèce de cloison circulaire et aplatie qui sépare la chambre antérieure de la postérieure. Percé à sa partie movenne d'une ouverture arrondie, qu'on appelle prunelle ou pupille, l'iris est couvert en avant de couleurs variées suivant les individus, et en arrière d'un vernis noir très-épais, qui l'a fait nommer uvée. Il adhère, dans son pourtour, aux procès et au cercle ciliaires. Il renferme un plan externe de fibres radiées et un autre interne de fibres circulaires, qui servent, les unes à dilater, les autres à rétrécir l'ouverture de la pupille, afin de la proportionner à la quantité de rayons nécessaires à l'exercice de la vue.

Inre, s. f., iritis: inflammation de la membrane iris, rarement indépendante de l'inflammation d'une ou de plusieurs des parties voisines. On a poussé l'absurdité jusqu'à prétendre que l'irite chronique était toujours syphilitique, sans avoir prouvé qu'elle le fut une seule

IRADIATION, s. f., irradiatio; mouvement du centre à la circonférence. — Irrediation sympathique, propagation de l'impression reçue par un organe aux parties qui ont des connexions organiques plus ou moins immédiates avec

lanéocctible, adj.; qui n'est pas susceptible de réduction : hernie, fracture irriducible.

Inflormen, adj., irregularis, ἀνώμαλος (in, priv., regula, règle); se dit principalement du type des maladies et du pouls, quand ses battemens sont séparés par des intervalles inégaux.

Inansanty, s.f., irritabilitas; quable exclusivement propre aux corps oranisés virans, qui fait que certaines parties de ces corps exécutent, sans que letre entier y participe, ou même sans qu'lles ressente, des mouvemens suhits et plus ou moins remarquables, chaque fois qu'une cause excitante les provoque. Ces mouvemens, qui caractérisent la vie, n'exigent aucun organe particulier ; mais, à mesure que l'organisation se complique dans la série animale, ils se particularisent, de généraux qu'ils sont chez les corps vivans les plus simples, c'est-à-dire qu'ils deviennent plus remarquables et plus puissans dans certaines parties que dans d'autres. C'est ainsi qu'ils finissent par produire la contractilité musculaire, à laquelle seule Haller et ses disciples avaient improprement attaché le nom d'irritabilité, qui doit exprimer et exprime en effet un phénomène beaucoup plus général.

Insuranza, adj., irritabilis; qui est doud de l'irritabilité. Toutes les parties des corps organisés vivans sont irritables. On dit d'une personne qu'elle si irritable, quand une grande susceptibilité nerveuse la dispose à être vivement affectée par tous les agens physiques ou moraux.

IBBITANT, adj. et s. m., irritans; agent qui détermine une irritation.

Instration, s. f., irritatio, losbondo, (in, priv., ritus, mode halituel); état d'un tisso organique, d'un organe, dans lequel il y a excès du mouvement vital intestin, manifesté ordinairement par l'exaltation de la circulation et de la sensibilité. Broussia délinit l'irritation : el a surexcitation morbide de la vitalité. y Nous l'avous définie : es exitation vitale dépassant le type normal particulier au sujet. »

Isabelle, adj., subalbidus; se dit de la rohe d'un cheval, mêlée de poils blancs et de jaunes, avec une raie noire sur le dos.

Isatine, s. f.; nom donné par Doebereiner à l'indigotine.

ISATINIQUE, adj.; nom donné par Doebereiner à un acide composé d'indigotine et d'hydrogène, qui se trouve dans la cure d'indigo des teinturiers.

Ischemie, s. f., ischemia (ἔσχω, je retiens, αἶμα, sang); rétention ou suppression morbide d'un flux de sang babituel, comme le flux hémorrhoïdal, le menstruel ou l'épistaxis.

Ischiadique. V. Ischiatique.

Ischiagra, s. f., ischiagra, lσχίσγρα (lσχίσν, ischion, ἄρρα, proie); douleur ressentie vers la hanche. | Névralgie fémoro-poplitée.

Ischial, adj., ischialis; qui appartient

à l'ischion. - Portion ischiale de l'os des iles, on ischim.

572

ISCHIALGIE, s. f., ischialgia (loyiov, ischion, άλγος, douleur); douleur res-sentie autour de la hanche, ou dans l'articulation coxo-fémorale, ou bien le long du traiet du nerf sciatique.

ISCHIATIQUE, adj., ischiaticus, ischiadicus, loyiac, loyiadizoc; qui a rapport à l'ischion. - Artère ischiatique, branche de l'hypogastrique, qui sort du bassiu par la partie inférieure de la grande échancrure sciatique, et se répand dans la région postérieure et supérieure de la cuisse. - Echancrure ischiatique. - Enine ischiatique, à laquelle s'attache le petit ligament sacro-sciatique. - Nevralgie ischiatique. V. Goutte sciatique. - Os ischiatique on ischion. - Tubérosité ischiatique, saillie sur laquelle le corps repose quand on est assis. - Veine ischiatique, qui suit la même marche que l'artère.

ISCHIATOCELE, V. ISCHIOCELE.

Ischidrosis, s.f., ischidrosis (ἔσχω, je supprime, ίδρως, sueur); suppression morbide de la sueur ou de la transpira-

tion cutanée.

Ischio-CAVERNEUX, adi. et s. m., ischiocavernosus; nom d'un muscle (ischiouréthral, Ch.) pair, allongé et aplati, qui entoure l'origine du corps caverneux. de la verge ou du clitoris, dans la membrane fibreuse duquel ses fibres se perdent, et qui s'attache au côté interne de la tubérosité de l'ischion.

ISCHIOCÈLE, s. f., ischiocele (laylov, ischion, xnlm, hernie); hernie dans laquelle les viscères déplacés sortent par la grande échancrure de l'ischion. C'est une maladie des plus rares, et qui ne présente pas d'autres indications que celles des hernies en général.

Ischio-curoridien, adj. et s. m., ischioclitorideus; nom donné par Dumas au muscle ischio-caverneux dans la femme. Ischio-clitoria, adj., ischio-clitoria-

nus ; qui appartient à l'ischion et au clitoris. - Artere ischio-clitorienne, branche de la honteuse interne, qui se porte au clitoris. - Nerf ischio-clitorien, branche supérieure du nerf honteux, qui se distribue au clitoris. | Muscle du clitoris, selon Bourgelat.

Ischio-coccygien, adj. et s. m., ischiococcygeus; nom d'un muscle pair, mince, aplati et triangnlaire, qui se porte de l'épine sciatique à tout le bord du coccvx et à la partie inférieure de la face latérale du sacrnm.

ereti-tibialis; nom donné par Dnmas au muscle demi-tendineur. Ischio-FEMARAL, adj. et s. m., ischio-

femoralis ; nom donné par Chaussier au muscle grand adducteur de la cuisse.

Ischio-fémoro-péronien, adi, et s. m .. ischio-femoro-peroneus; nom donné par

Chanssier an muscle bicens crural. Ischio-fémoral grêle, adj. et s. m. : le

muscle grêle interne , selon Bourgelat, Ischion, s. m., ischion, loylor (love. e retiens); l'une des trois pièces dont l'os coxal est formé dans le fœtus, et la nlus inférieure.

Ischio - penianut; adj., ischio - penianut; qui appartient à l'ischion et au pénis.-Artère ischio-penienne, branche superieure ou profonde de l'artère honteuse interne. - Nerf ischio - pénien. ou hon-

Ischio-périnéal, adj., ischio-perinealis; qui se porte de l'ischion au périnée,-Artère ischio-périnéale, ou transverse du périnée. - Muscle ischio-périnéal.. ou

transverse du périnée. Ischio-populiti-TiBIAL, adj., ischio-po-

pliti-tibialis; nom donné par Chanssier au muscle demi-membraneux.

Ischio-Pretieial, adj. et s. m., ischio prætibialis; nom donné par Chanssier au muscle demi-tendineux.

Ischio-prostatique, adj. et s. m., ischioprostaticus; nom donné par divers anatomistes à quelques fibres da muscle transverse du périnée, qui se portent vers la prostate.

Ischio - PUBI - FÉMORAL, adj. et s. m., ischio-pubi-femoralis : nom donné par Dumas au muscle grand adducteur de la cuisse.

Ischio-pubi-prostatiour, adi, et s. m .: nom donné par Dumas au muscle trans verse du périnée.

Ischio - sous - chitorien, adi. et s. m., ischio-infru-clitorianus; nom donné par Chaussier au muscle ischio-caverneux dans la femme.

Ischio-sous-pénien, adj. et s. m., ischioinfrii - penianus : le muscle érectenr, selon Girard.

Ischio - sous - Trochantérien adi. et s. m., ischio-infra-irochanterianus; non donné par Chaussier au muscle carré de

la cuisse. Ischio-spini-trochantérien, adj. et s. m., ischio-spini-trochanterianus; uom donné par Dumas aux muscles jumeaux de la cuisse.

Ischio-Tibial externe, adj. et s. m. ;

ischio-tibialis externus; le vasle externe, selon Bourgelat.

Ischio-Tibial interne, adj. et s. m., ischio-tibialis internus; le demi-membraneux, selon Bourgelat.

Ischio-Tibial postérieur, adj. et s. m., ischio-tibialis posterior ; nom donné par Girard au muscle biceps de la jambe.

Ischio-TROCHANTERIEN, adj., ischio-trochanterianus; qui se porte de l'ischion au grand trochanter. - Muscles ischio-trochantériens, ou jumeaux de la cuisse. -Nerfs ischio-trochantériens, filets du petit sciatique qui se distribuent aux muscles voisins de l'ischion et dn grand trochan-

Ischio-unetheal, adj. et s. m., ischiourethralis; nom donné par Chaussier au muscle ischio-caverneux.

ISCHNOPHONIE, s. f., ischnophonia, icγνοφωνία (ίσχνὸς, grêle, φωνή, voix); gracilité de la voix.

ISCHOBLENNIE, s. f., ischoblennia (Toyo, j'arrête, βλέννα, morve); suppression d'un écoulement muqueux, nasal, uréthral, vaginal ou hémorrhoïdal.

Ischocoille, s. f., ischocoilia ("oyw, i'arrête, xorlia, ventre); rétention des matières alvines, constipation.

ISCHOGALACTIE, s. f., ischogalactia (icχω, je supprime, γάλα, lait); défaut du lait dans les mamelles.

ISCHOLOCHIE, s. f., ischolochia ( "TXW , j'arrête, loyera, lochies); suppression des lochies.

Ischoménie, s.f., menstruorum retentio (ἴσχω, j'arrête, μῆνες, règles); rétention

des règles. Ischopyosis, s. f., ischopyosis (ἔσχω, j'arrête, πύον, pus); suspension d'une

excrétion purulente habituelle, telle que celle d'un ulcère, par exemple. Ischuretique, adj. et s. m., ischureticus; nom donné aux remedes employés dans l'intention de s'opposer aux effets

de l'ischurie. Ischuria, s. f., ischuria (toyo, j'arrête, ovpoy, l'urine); rétention complète de

l'urine. Isocunone, adj., isochronus, ἐσόχρονος (Toos, pareil, yoongs, temps); qui se passe dans le même temps. Les pulsations des grosses artères sont isochrones dans tout le corps.

ISOCHBONÉITÉ. V. ISOCHBONISME.

ISOCHBONISME, s. m., isochronismus; qualité de ce qui est isochrone.

Isozé, adj.; se dit, en physique, d'un corps entouré d'autres corps non conducteurs, ce qui fait qu'il ne peut pas transmettre l'électricité qu'on lui communique.

Isolement, s. m.; état d'un corps électrisé dont on a éloigné tous les objets conducteurs, afin qu'il puisse conserver le fluide électrique.

Isoler, v. a.; environner un corps qu'on veut électriser d'autres corps non conducteurs.

Isoloir, s. m.; tabonret de bois à pieds de verre, et couvert d'une couche de résine, sur lequel la personne qu'on veut électriser doit se tenir debout.

ISTEME du gosier, s. m.; détroit qui sépare la bonche du pharynx : il est formé d'une part par le voile du palais et ses piliers, de l'autre par la base de la langue.

Isthme de la thyroïde, bande rétrécie qui réunit les deux lobes principaux du corps thyroïde.

ISTEMITE, s. f., isthmitis; inflammation du voile du palais et des piliers de ce voile.

ITYPHALLE, s. m. (1005, droit, pallos, pénis); amulette en forme de membre viril, qu'on portait au cou, comme alexitère.

IVETTE, s. f., teucrium chamæpitys; espèce de germandrée, commune en France, dont les feuilles sont amères, aromatiques et toniques.

Ívoire, s. m., ebur, ελίφας; défense d'éléphant ou d'hippopotame. On a proposé de donner ce nom à la portion des dents intermédiaire entre l'émail et la capsule.

IVEAIR, s. f., lolium temulentum, L.; graminée très-commune en Europe, où elle croît dans les moissons. Elle est vénéneuse, et cause des vertiges, des nausées et des vomissemens à ceux qui mangent du pain dans lequel elle entre en certaine quantité.

JABOT, s. m., ingluvies; dilatation de l'esophage, qu'on observe chez la plupart des oiseaux , principalement chez les granivores, et dans laquelle les alimens séjournent avant de passer dans l'estomac proprement dit. | On donne encore ce nom à une dilatation sacciforme de l'œsopbage du cheval, qui se voit en avant du diaphragme, et qui gêne le vomissement, toujours très difficile dans cet animal.

JACTATION, s. f., jactatio (jactare, jeter ca et la , jeter souvent); agitation.

JALAP, s. m., convolvulus jalappa; espèce de liseron qui croît au Mexique, et dont la racine, qui est tubéreuse et fort grosse, fournit un purgatif drastique trèsemployé en médecine. Elle est grise, inodore, et d'une saveur âcre. On nous l'apporte sèche et coupée par tranches.

JALEYRAC, village de l'Auvergne, qui possède une source d'eau froide, chargée, dit-on, de carbonates de chaux et de

sonde.

JAMBE, s. f., crus, σχέλος, χνήμη; portion du membre pelvien qui s'étend depuis le genou jusqu'au pied. | Les hippiatres appellent jambe la région qui s'étend du genou ou du jarret au sabot ; ce sont maintenant les régions métacarpienne, métatarsienne et phalangienne.

Jambier, adj., tibialis, tibiæus; qui appartient à la jambe : aponévrose jam-

bière, muscles jambiers.

Jambier antérieur, adj. et s. m.; tibialis anticus ; muscle (tibio-sus-tarsien, Cb.) pair, allongé, épais et charnu, qui s'étend de la partie antérieure et de la tubérosité externe du tibia à la moitié supérieure de la face externe de cet os, et à la face antérieure du ligament interosseux. Il fléchit sur la jambe le pied, dont il dirige la pointe en dedans.

Jambier grêle. V. PLANTAIRE grêle. Jambier postérieur, adj. et s. m., tibialis posticus; muscle (tibio-sous-tarsien, Ch.) pair et allongé, qui s'étend de la face postérieure du péroné, de celle du tibia et du ligament interosseux, à la tubérosité de l'extrémité inférienre du scaphoïde. Il étend le pied sur la jambe,

JANON-TARENTISME, S. m., tarentismus tangitanus ; nom d'une espèce de taren-

et en élève le bord interne.

tisme spontané que l'on observe en

JARDON, S. m., suffrago; tumeur ossense qui a son siège sur la tête do pé-

roné externe du canon.

Jarretum, s. m., poples, garetum, garretum, ἀγχύλη, ἐγχύς; nom vulgaire de la partie postérieure de l'articulation du genou, ou region poplitée. | Dans le cheval, on nomme ainsi la région du membre postérieur située entre la jambe et le canon, et avant pour base les or tarsiens.

JARRETIER, adj. et s. m., popliteus; nom donné par Winslow au muscle po-

plité. JARRETIÈRE, s. f., periscelis; dartre furfuracée qui entoure la jambe en ma-

nière de jarretière. JATROPHATE, s. m., jatrophas; sel formé

par la combinaison de l'acide jatrophique

avec une base salifiable. JATROPHIQUE, adj., jatrophicus; nom d'un acide liquide, incolore, d'nne odeur forte et irritante, d'une saveur âcre et désagréable, qui a été découvert par Pelletier et Caventou dans le pignon

d'Inde (jatropha curcas). JAUNE, adj., flavus, luteas, Earlis; l'une des sept couleurs principales du

spectre solaire .- Corps jaune, V. ce mot. - Ligamens jaunes, placés entre les lames des vertèbres, au bord desquelles ils s'attachent, depuis l'espace compris entre la seconde et la troisième jusqu'à celui qui sépare la dernière du sacrum,

- Tache jaune de Soemmerring, tache arrondie, d'un jaune assez foncé, et percée d'un trou central, qu'on voit sur la rétine, à deux lignes en debors du nerf optique. | Couleur de la conjonctive et de la peau dans la jaunisse, et dans une maladie aiguë que l'on prétend particulière à l'Amérique, importable en Europe et contagieuse, la fièvre jaune, aussi appelée typhus ictérode.

JAUNISSE, s. f.; nom vulgaire de l'ic-

tère. V. ce mot.

JAVART, s. m., clavus; inflammation des pagnets de tissu cellulaire qui traversent la peau, d'où résulte le bonrbillon. On l'a confondu avec l'anthrax ou charbon; c'est le fnroncle. Divisé en javart simple, encorné et cartilagineux.

JAYET, s. m.; bitnme solide, très-

noir, opaque, cassant, dur, un pen plus pesant que l'eau, qui brûle sans cueler ai se boursouffler, en répandant une odeur âcre, et fonraissant un acide qu'on peut recneillir par la distillation. | On dit de la robe du cheval qu'elle est d'un noir javet lorsqu'elle approche

de la couleur de ce bitume.

JEAN-DE-GLAIMES (Saint-), hameau de
PAuvergne où l'on trouve nne source
d'ean minérale saline gazeuse froide.

d'ean min-sue - Maine (Saint-), près de Laval, on conle une source d'eau froide

réputée ferruginense.

Jécorale, adj., jecorarius (jecur, foie); synonyme d'hépatique.

foie); synonyme d'hépatique.

JECTIGATION, s. f., jectigatio; agitation, anxiété, inquiétude; suivant quel-

ques anteurs, c'est une espèce d'épilepsie.

Internem, s. m., jejunum; portion du canal intestinal comprise entre le duodénum et l'ilion, et qu'on appelle ainsi parce qu'on la trouve presque toujours vide dans les cadavres.

Jarsa, v. a., ejicere; se dit d'un cheral qui a nn flux ou écoulement par les narines. On dit qu'un cheval jette, pour dire qu'il est morveux. — Se dit encore d'une plaie qui suppure. Un cheval dans le pré, pour le réparer quand il est trop fatigné.

JEUNESSE, V. ADOLESCENCE.

JOANNETE, près d'Angers, où se trouvent plusieurs sources d'ean froide et chaude salino-ferrugineuse.

JOS, en Auvergne, où coule une source

d'eau froide ferrugineuse.

Joens, village de la Franche - Comté qui possède une source d'eau froide salino-ferrugineuse.

Jointé, adj. Le cheval est dit longjointé ou court-jointé, suivant que son paturon est plus ou moins long.

JOINTURE, s. f., junctura; synonyme vulgaire d'articulation.

Jonas, près de Bonrbon-l'Archambault, où il existe une source d'ean froide ferrngineuse et gazeuse.

JOUAN (Saint-), village près de Saint-Malo, qui possède nne source d'eau froide ferrugineuse.

JOURABRE, S.f., sempervivum tectorum; plante de la dodécandrie dodécagynie, et de la famille des crassulées, qui croît partont sor les vienx murs, et dont le suc des feuilles passe, on ne sait à quel titre, pour calmant et anodin.

Joue, s.f., gena, γένυς (γένειον, barbe); partie du visage qui forme les parois latérales de la bonche, et sur laquelle croît la barbe chez l'homme.

JOUER avec son mors, se dit d'un cheval qui mâche et secone son mors.

Jour, s. m., dies; partie de la journée qui s'étend depnis le lever dn soleil jusqu'à son coucher. | On a, pendant longtemps, attaché beancoup d'importance à la supputation des jours dans les maladies, parce que l'on attribuait des propriétés à chacun d'eux. Cenx dans lesquels on avait vu survenir des évacnations, à la suite desquelles se manifestait un mieux sensible ou nn rétablissement complet, étaient appelés jours critiques : c'étaient le septième, le quatorzième, le vingtième, le vingt-septième, le trentequatrième et le quarantième. La difficulté était de savoir quand commencait le premier jour ; les uns prétendaient qu'on devait le faire compter à partir du lever du soleil, les autres à compter de l'instant de l'invasion : or , comme la question ne fut jamais irrévocablement résolue, l'incertitude qui règne sur cette matière fut d'une grande utilité pour les partisans de la doctrine des jours critiques, aujourd'hui tombée en désuétude. Lorsqu'elle était en vogue, le quatrième, le onzième, le dix-septième étaient appelės indicateurs, parce que, disait on, les symptômes qui arrivent dans ces jours annoncent ce qui aura lieu dans les jours critiques. Il y avait encore les jours intercalaires, le troisième, le cinquième, le sixième, le nenvième, dans lesquels on observait parfois des crises imparfaites, et des jours non décrétoires ou vides, c'està-dire sans aucune utilité ponr la prévision on l'accomplissement des crises; c'étaient le deuxième, le huitième, le dixième, le donzième, le treizième. Ce dernier était fort redouté des médecins, et l'est encore de la plupart des malades. Jucне, adj.; se dit du cheval qui est

droit sur ses houlets dn train de derrière.

JUGAL, adj., jugalis; synonyme de malaire.

Judenkar, s. m.; résultat d'une opération qui s'exécute dans l'organe de l'intelligence, et consiste en ce que denx ou plusieurs idèse étant à la fois rendues présentes à l'esprit, les traits de chacume d'elles se réunissent pour produire nne ou plusieurs idées nouvelles. Ensemble des rapports, des différences, des particularités que présente l'idée ainsi formée avec celles qui

lni ont servi de base. | Faculté on pou-

voir de juger, c'est-à-dire de proceder à cette operation. L'En pathologie, le mot jugement est précisément ce qu'on entend par crise, a vec cette différence que le mot jugement rappelle une comparaison plus on moins exacte entre la maladie et un procès, tandis que le mot crise donne l'idée d'un travail particulier, d'un effort salutaire, mais quelquefois impuissant.

JUGO-CONCHIEN, adj. et s. m.; muscle sous-cutané qui, de la région jugale, se porte plus ou moins obliquement en avant de la conque de l'oreille. Il man-

que chez l'homme.

376

JUGO-MAXILLAIRE, adj. et s. m., jugomaxillaris; nom donné par quelques anatomistes au muscle masseter.

Juco-scutien, adj. et s. m.; muscle étendu presque horizontalement de l'arcade zygomatique au bord antérieur du cartilage scutiforme de l'oreille.

JUGULAIRE, adj. et s. f., jugularis; qui a rapport à la gorge. - Fosse jugulaire. cavité formée par le rocher et l'os occipital, qui loge l'origine de la veine jugulaire interne. - Voine jugulaire externe, formée par les maxillaire interne, temporale superficielle, et articulaire postérieure ; elle descend le long de la partie antérieure et latérale du cou, depnis le col de la mâchoire jusqu'à la veine sonsclavière, dans laquelle elle s'ouvre. -Veine jugutaire interne, plus volumineuse et plus profonde que la précédente ; elle s'étend depuis la partie postérieure de l'hiatus occipito-pétreux jusqu'à la veine sous-clavière, et doit naissance aux sinus de la dure-mère, ainsi qu'aux veines faciale, linguale, pharyngienne, thyroïdienne supérieure, occipitale et diploïques.

Juunes, s. f., ziziphum; fruit du jujubier. Juunenen, s. m., rhammus ziziphus; arbre de la pentandrie digynie, et de la famille des rhamnoïdes, qui croît dans le midi de l'Europe, et dont on fait entrer les fruits sucrès et mucilagineux dans diverses préparations réputées pectorales.

Jules, s. m., julapium, julepus; mot d'origine persane qui sert à désigner des potions adoucissantes, acidules on mncilagineuses, dans lesquelles il n'entre ni huiles, ni substances purgatives, ni pondres on substances extractives.

Jumeau, adj. et s. m., gemellus, geminus, δίδυμος; qui est disposé par paires. Se dit des enfans nés d'un senl acconchement. — Artères jumelles, branches

de la poplitée qui se portent dans les muscles jumeaux. — Norfs jumeaux, filets du rameau tibial du poplité qui ont la même destination. — Veines jumelles, qui s'ouvrent dans la poplitée, est vent la marche des artères correspondantes.

JHXT

Jumeaux de la cuisse, nom d'un mecle à deux ventres (ischiotrobanteira, Ch.) distingués en supérieur et inférieur, qui viennent, le premier de l'épine, et le second de la tuberosité sciatiques, et qui, situés en travers, s'attachênt sur le tendon de l'obturateur interne, quis accompagnent jusque dans la cavité trochantérienne. Ils tournent le membre.

inférieur en dehors.

Juneau de la jambe, non d'an mue cle à deux ventres (bifémoro-calcanies, Ch.), situé à la partie postérieure de la jambe; il se compose de deux masse charmes, l'une interne, l'autre extene, qui s'attachent à la partie postérieure de deux condyles du thia, et stont unies en bas par une aponévrose qui, jointe s celle du solèsire, forme le tendon d'àchille. Ce muscle étend le pied sur la jambe.

Jument, s. f., æqua; femelle du cheval — poulinière, celle qui a eu ou qui porte des poulains. — vide, celle qui a été couverte, mais qui n'a pas retenu.

JUBISPRODENCE médicale, jurisprudentia medicalis; connaissance des lois et règlemens appliqués à l'enseignement et à la pratique de la médecine.

Jus, s. m., succus; suc des végétaux ou des animaux extrait par la pression, et concentré ou non par l'évaporation.

Jus d'herbes, suc de végétanx, ordinairement amers, qu'on administre comme dépuratif. On le donne clarifié ou non.

Jus de réglisse, extrait de réglisse concentré et sec.

Jus de viande, bouillon de viande trèsconcentré.

JUNGULAMS, S. f., hyoscyamus nigor; plante de la pentandrie monogynie, et de la famille des solanées, qui croît dans tonte l'Europe. Elle sigure parmi les poisons narcotíques; mais, administrée à l'intécienr, ou employée extérieuremet avec précaution et à petites doses, elle agit comme calmant.

Juxtaposition, s. f., juxtà-positio; application à l'extérient. — Accroissement par juxtaposition, celui qui se fait par une application successive de molécules nouvelles à la surface de celles d'un noyau primitif. KAIEPUT. V. HUILE de cajeput. KAKERLAQUE, adj. et s. m.; nom donné

par divers écrivains anx albinos. KAKEBLAQUISME, s. m., haherlahismus; état des albinos.

KARABÉ. V. SUCCIN.

Karabė de Sodome, V. ASPHALTE. KÉLOTOMIE. V. CÉLOTOMIE.

KÉBATIASE, s. f., heratiasis ( zéoas, corne); excroissance cornée qui se développe sur les tempes ou le front.

KÉBATOGLOSSE. V. CÉBATOGLOSSE.

KERATOME, s. m., keratomus ( zépas, come, τέμνω, je coupe); nom par lequel on a désigné généralement tous les instrumens propres à diviser la cornée transparente dans l'opération de la cataracte par extraction. V. CERATOTOME. COUTEAU à cataracte, et CYCLOTOME.

KÉRATONYXIS, s. f., heratonyxis (zípas, come, νύσσω, je perce); méthode d'opérer la cataracte, qui consiste à percer avec une aiguille la cornée transparente, et à arriver à travers la pupille jusqu'au cristallin, qu'on divise ou qu'on déprime. Cette méthode, qui remonte jusqu'au dix-septième siècle, mais qui vient d'être nonvellement reproduite et préconisée par quelques chirurgiens allemands, ne paraît avoir aucun avantage sur l'abaissement ordinaire.

KÉRION. V. ACHORES.

Kermis animal, s. m., coccus ilicis; insecte hémiptère qui vit sur le chêne vert, dans le midi de l'Europe, et dont la femelle, aptère, d'une couleur rouge brun, et couverte d'une poussière légèrement cendrée, fournit un beau rouge cramoisi sur soie et laine à la teinture. On lui attribuait autrefois une foule de propriétés médicinales illusoires.

Kermės minėral. Voy. HYDROSULFATE

(sous-) d'antimoine.

Klastre, s. m., kiaster (χιαζέιν, croiser en forme d'X); sorte de bandage, aujourd'hui innsité, qu'on faisait avec une bande roulée à deux globes, et dont les jets, croisés en X derrière le jarret, et passant en 8 au dessus du fragment supérieur et au-dessous du fragment inférieur de la rotule fracturée en travers, servaient à les maintenir en contact.

Kibistitome , s. m. , hibistitomus (zifiες, sac, τέμνω, je coupe); nom employé par Petit-Radel comme synonyme de hystitome.

KINA OU KINAKINA. V. QUINQUINA.

KINANTHROPIE. V. ATHYMIE. KINATE, V. QUINATE. KININE, V. QUININE, KINIQUE, V. QUINIQUE.

KINKINA. V. QUINQUINA.

Kino, s. m., gummi hino; substance fournie par le nauclea gambir, arbrisseau de la famille des rubiacées, qui croît à Sumatra. On la trouve dans le commerce en masses dures, opaques, très-fragiles, inodores, d'un rouge noir, et d'une saveur douceâtre et astringente. Presque entièrement composée de tannin, elle agit comme tonique sur les tissus vivans.

KINOSPUDIE. V. RHEMBASME.

Kiotome, s. m., hiotomus (zίων, pilier, colonne, τέμνω, je coupe); instrument composé d'une gaîne d'argent aplatie et échancrée près de l'extrémité de l'un de ses bords, et d'une lame qui la parcourt dans toute son étendue, et qui est disposée de manière à couper en passant toutes les parties embrassées par l'échancrure. Cet instrument, inventé par Desault, a été employé par lui pour couper les brides du rectum et de la vessie, et pour pratiquer la rescision des amyg-

Kirschenwasser, s. m.; liqueur alcoolique que l'on retire des cerises pilées avec leurs noyaux, en les soumettant à la distillation après les avoir fait fermenter.

KIRSOCÈLE, V. CIRSOCÈLE.

KLOPEMANIE, s. f., klopemania (κλοπή, vol, μανία, manie); espèce de manie dans laquelle l'individu qui en est atteint ne peut s'empêcher de dérober. Penchant irrésistible au vol.

KOBALT. V. COBALT.

KRAMERATE, s. m., krameras; sel formé par la combinaison de l'acide kramérique avec nne base salifiable.

KRAMÉRIQUE, adj., kramericus; nom d'un acide incristallisable qu'on a déconvert dans la racine de ratanbia.

KYLLOSE, s. f., hyllosis (xullos, courbé); nom donné à l'état des pieds appelés pieds bots. V. ce mot. KYNOREXIE. V. CYNOREXIE.

KYNORRHODON. F. CYNORRHODON.

578

KYSTALGIE. V. CYSTALGIE. KYSTE, s. m., hystus (zúolic, vessie); membrane séreuse accidentelle qui se forme sous l'influence directe ou indirecte d'un travail inflammatoire, et paraît avoir pour fonctions tantôt de favoriser la résorption de liquides épanchés, tantôt de procurer l'exhalation d'autres liquides, tantôt enfin d'isoler du reste de l'organe nne partie profondément altérée, dont la nutrition nuirait à celle de cet organe, ou même porterait atteinte à quelqu'autre organe plus important. D'après la matière qu'ils renferment, les kystes reçoivent des noms fort différens. Il y a des kystes mélicé-

ritiques, hydatidiques, etc. Kysteotomie. V. Cystotomie. Kysthite, s. f., kysthitis (χύσθος, vagin);

inflammation de la vulve et de la mem-

brane muqueuse du vagin.

KYSTHOPTOSE, s. f., kysthoptosis (xúoflo:, vagin, πίπτω, je tombe); chnte on renversement du vagin.

KYSTOTOMIE. V. CYSTOTOMIE.

Kystique, adj., hysticus; qui a rapport an kyste. KYSTIRRHAGIE. V. CYSTIRRHAGIE.

Kystirbnée. V. Cystirbnée.

KYSTITE, V. CYSTITE. Kystitome, V. Cystitome.

Kystitome de Bancal; c'est une modification de celui de Lafaye, laquelle consiste dans l'addition d'un ressort.

Kystocèle. V. Cystocèle. KYSTOPTOSE. V. CYSTOPTOSE. KYSTOTOMIE. V. CYSTOTOMIE.

KYTTARRHAGIE, s. f., hyttarrhagia (xvtτάριον, alvéole, ρήγνυμι, je romps); écoulement de sang par une alvéole.

L.

LABDANUM. V. LADANUM.

LABIAL, adj., labialis; qui a rapport aux lèvres .- Artère labiale. On a donné ce nom à l'artère faciale et aux artères coronaires des levres. — Glandes labiales. follicules mucipares, arrondis et saillans, qui garnissent la face interne des lèvres, au-dessous de la membrane muqueuse. -Muscle labial, ou orbiculaire des lèvres. -Veines la biales, ou coronaires des levres.

LABIDOMÈTEE, s. m., labidometer (λαδίς, pince, μετρίω, je mesure); instrument propre à mesurer l'écartement des deux cuillers du forceps appliqué sur la tête de l'enfant.

LABIÉ , adj. et s. f. , labiatus (labium , lèvre; se dit d'une fleur dont le limbe est partagé en deux lèvres.

Labiées, s. f. pl., labiatæ; grande et importante famille de plantes dicotylédones à corolles monopétales et à étamines hypogynes. Presque tous les végétaux qui la composent ont des propriétés excitantes, dues à la présence du camphre et d'une huile volatile. Quelques-unes néanmoins sont astringentes.

LABORATOIRE, s. m., laboratorium, ipaclifotov (laborare, travailler); lieu où l'on prépare des produits chimiques ou pharmaceutiques, des pièces d'anatomie . etc.

LABYRINTHE, s. m., labyrinthus, labuρινθος; ensemble des parties diverses qui composent l'oreille interne; assemblage de plusieurs cavités qui communiquent ensemble dans le cadavre, et qu'on appelle le vestibule, le limaçon, et les canaux demi - circulaires.

Labyrinthique, adj., labyrinthicus; nom donné par Chaussier au nerf auditif. parce qu'il se distribue dans les cavités qui forment le labyrinthe.

Laceration, s. f., laceratio (lacerare, déchirer); déchirure.

LACINIE, adj., laciniatus; qui est découpé sur ses bords en lanières étroites et irrégulières.

LACINIURE, s. f.; découpure étroite et irrégulière.

Lacis, s. m., reticulum, plexus; entrelacement, réseau de nerfs ou de vaisseaux : lacis nerveux, vasculaire, veineux. LACQ ou LAQ, s. m., laqueus; ruban

de fil que l'on applique sur quelque partie, afin de la retenir, comme dans les accouchemens où l'on est obligé d'aller successivement chercher les deux pieds du fœtus. V. LIEN. | Corde garnie d'un nœud coulant, dont on se sert pour abattre un cheval afin de l'opérer, on pour le conduire en voyage.

LACRYMAL, adi., lacrymalis (lacryma,

larme): qui a rapport any larmes - Artire lacrymale . branche de l'onbthalmione oni se perd dans la glande. - Canal lacrymal on nasal, V. CANAL. - Carencule lacrymale, V. CABONCULE, -- Conduits laerymaux, an nombre de denx, le supéricur et l'inférieur, qui s'étendent des male logée dans un enfoncement de l'os frontal, à la partie externe, supérieure et antérieure de l'orbite, et produisant sent on buit conduits très - fins ani vont serser les larmes m'elle sécrète derrière la paupière supérieure. - Fistule lacrymale, ouverture produite par l'ulcération de la tumeur du même nom, et par laquelle les larmes s'échappent sur la joue. De tous les procédés employés pour guérir cette maladie, et qui consistent soit à rétablir le cours naturel des larmes, soit à leur ouvrir une route artificielle, celui de Dupuytren, déjà indiqué par Foubert et Woolhouse, est un des plus simples et des plus efficaces. - Gouttière lacrymale, cavité située à la partie antérieure et interne de l'orbite, formée par l'ospaguis et l'apophyse montante de l'os maxillaire supérieur, et qui loge le sac lacrymal. - Nerf lacrymal, branche de l'ophthalmique, qui se distribue surtout à la glande lacrymale et à la paupière supérieure. - Os lacrymal ou unguis. -Points lacrymaux, petites ouvertures arrondies et contractiles, au nombre de deux, qui sont situées au centre d'un tubercule éloigné d'une ligne et demie de la commissure interne des paupières, et qui se continuent avec les conduits lacrymanx .- Tumeur lacrymale, tuméfaction molle, circonscrite, indolente, située au-dessous du grand angle de l'œil. formée par la dilatation du sac lacrymal, et qui est le résultat de l'inflammation chronique et de l'épaississement de la membrane muqueuse du canal nasal. -Veines lacrymales, qui s'ouvrent dans les ophthalmiques et les palpébrales.-Voies lacrymales, ensemble de la glande lacrymale, des points et conduits lacrymaux, du sac lacrymal et du canal nasal, c'està-dire des organes sécréteurs et excréteurs des larmes.

Lictate, s. m., lactas; sel formé par la combinaison de l'acide lactique avec une base salifiable.

LACTATION, s. f., lactatio; action de nourrir un enfant avec du lait, Synonyme d'allaitement.

LACTÉ, adj., lacteus, γαλάκτικος, γαhirtuos; qui ressemble au lait, ou qui y a rapport - Diète lactie régime qui consiste à faire usage du lait nonr aliment principal.-Fièvre lactée . on laiteuse . on de lait. V. Fièvre .- Vaisseaux lactés on chylifères:

LACTESCENT, adi.: se dit des liquides qui out un aspect analogne à celui du lait.

LACTIFÈRE, adi. . lactiferus (lac . lait . fero, je porte); nom donné aux vaisseaux ou conduits excréteurs de la glande mammaire. | Les hotanistes imposent cette épithète à toute plante qui abonde en suc laitenx.

LACTIPHAGE, adj. et s. m., lactiphagus (lac. lait. wávw. je mange); qui vit principalement de lait. Synonyme vicienx de galactophage.

Lictipote, adj. et s. m., lactipotor, γαλακτοπότης (lac, lait, πότης, buveur); qui fait du lait sa boisson ordinaire. Synonvme vicieux de galactopote.

LACTIQUE, adj., lacticus; nom d'un acide incristallisable, peu sapide, soluble dans l'eau et dans l'alcool, que Scheele a découvert dans le petit-lait aigri, et que Berzelius prétend exister dans toutes les matières animales.

LACTUCABIUM. s. m. : extrait de laitue

LACUNE . s. f. . lacuna : nom donné à de petites cavités qu'offrent les membranes muqueuses, et dont les parois sècretent un fluide visqueux. | Synonyme de crypte.

Lucune de la langue. Chaussier appelle ainsi le trou borgne de la langue. LACUSTRAL, adj., lacustralis (lacus,

lac); qui vit ou qui croît dans ou autour des lacs ou des grands etangs.

LADANUM, s. m., ladanum, labdanum. ladanon, λάδανον; gomme-résine d'une odeur agreable, d'un vert noirâtre, et d'une saveur chaude et amère, qu'on trouve dans le commerce sous la forme de masses molles, ou de magdaléons durs et tortillés. On la recueille sur divers cistes, dans les îles de la Grèce.

LADRE, adj., leprosus (λαιδρός,, difforme , honteux); synonyme de lépreux. LADBERIE, s. f.; un des noms de la lèpre des Arabes. I Hôpital où l'on ne rece-

vait que des lépreux. | Maladie des porcs causée par un ver bydatidique. LAGOCHILE, s. m., lagochilus ( λαγώς, lièvre , yerloc , lèvre ); bec de lièvre.

LAGOPHTHALMIR, s. f., lagophthalmia (λαγώς, lièvre, δφθαλμός, œil); œil de lièvre. Sous ce nom les auteurs ont désigné tantôt le simple raccourcissement de la paupière supérieure, qui, retirée en haut, ne peut recouvrir l'œil pendant le sommeil; tantôt le raccourcissement avec renversement en dehors de cette paupière ; tantôt enfin le renversement des deux paupières en dehors, ou le double ectropion.

Lagostome, s. m., lagostoma (λαγώς, lièvre, σίομα, bouche); bec de lièvre.

LAICHE, s. f., carex; genre de plantes de la monoécie triandrie et de la famille des cypéracées, dont une espèce, carex arenarius, sert en médecine, où l'on attribue des vertus sudorifiques à sa racine. LAINE philosophique. V. LANA philoso-

phica. Lair, s. m., lac, γάλα; liquide sécrété

par les glandes mammaires des femelles de mammifères. Blanc, opaque, plus pesant que l'eau, et d'une saveur douce, il est composé d'eau, de matière caséeuse, de beurre, de sucre, de lait, d'bydrocblorate, phosphate et acétate de potasse, d'acide lactique, de lactate de fer et de phosphate de chaux, en proportions variables, suivant l'espèce d'animal.

Lait ammoniacal: émulsion jaunatre et odorante qu'on prépare en divisant de la gomme ammoniaque avec de la gomme arabique, et délavant ensuite le tout dans de l'eau d'hyssope édulcorée avec

le sirop de capillaire.

Lait d'amandes, ou émulsion simple. Lait d'amandes térébenthiné : émulsion simple à laquelle on ajoute du sucre et de la térébenthine délayée dans un jaune

Lait de chaux; liqueur blanche qu'on prépare en délayant de la chaux dans suffisante quantité d'eau.

Lait de soufre; poudre blanche sous la forme de laquelle se présente le soufre obtenu en décomposant un hydrosulfate sulfuré par un acide, et qui, avant de se

précipiter, donne un aspect laiteux à la liqueur qui la tient en suspension. C'est un composé de soufre et d'eau. Lait épanché. V. Lait répandu.

Lait répandu ; se dit communément dans le monde de toutes les maladies que l'on voit affecter les femmes, qui, après être accouchées, n'ont point allaité leur enfant.

Lait végétal ; suc blanc qu'on rencontre dans un grand nombre de végétanx, et dont les propriétés physiques varient à l'infini.

Lait virginal : alcoolat de benjoin ou de tont autre baume, précipité par l'addition de l'eau, qui lui fait prendre un aspect laiteux. I Acétate de plomb líquide précipité par l'ean.

LAITEUX, adj., lacteus; qui offre quelques-uns des caractères du lait. On appelle vulgairement maladies laiteuses celles que l'on attribue au transport du lait sur une partie du corps. - Croûtes laiteuses, V. GROUTE.

LAITIER, s. m.; masse vitrifiée, opaque, formée de chaux, de silice, d'alnmine et d'une petite quantité d'oxide de fer. C'est, avec la fonte, un des produits principaux que l'on obtient en cpérant la fusion des mines de fer.

LAITON, s. m.; alliage de zinc et de cuivre.

LAITUE, s. m., lactuca: genre de plantes de la syngénésie polygamie égale et de la famille des chicoracées, dont une espèce, lactuca sativa, figure parmi les plantes potagères, tandis qu'une autre. lactuca virosa, contient un suc lactescent, narcotique, qu'on a proposé de substituer dans beaucoup de cas à l'orium.

LALLATION, s. f., lallatio; synonyme de lambdacisme.

Lambdacisme, s. m., lambdacismus; prononciation vicieuse de la lettre L, qui consiste à répéter ou à mouiller mal à propos cette consonne, ou à l'employer au lieu de la lettre R. LAMBDOÏDAL, V. LAMBDOÏDE,

Lamedoïde, adj., lambdoides, lamb-

doeides, λαμβδοειδής (λάμβδα, A des Grecs, eldoc, ressemblance); nom donné par les anatomistes à la suture qui unit les os pariétaux à l'occipital, parce qu'elle a la forme d'un A, et quelquefois aussi à l'hvoïde.

LAMBEAU, s. m. On appelle ainsi les parties molles détachées du corps dans une plus ou moins grande étendue, et communiquant avec lui par une base de largeur variable. Amoutations à lambeaux, plaies à lambeaux.

Lambitiff, s. m., lambitivum; syno-

nyme de looch.

Lame, s. f., lamina, έλασμα, έλασμὸς, πέταλον; partie supérieure et élargie d'un pétale onguiculé. | Synonyme de table, dans le langage anatomique.

Lamelle, adj., lamellatus (lamella, petite lame); qui est composé de lamel-

les, on disposé en lamelles. LAMELLEUX, adj., lamellosus (lamella, petite lame); qui est composé ou garni

de lames. LAMINEUX , adj. , laminosus ; qui est forme de petites lames. - Tissu tamineux, nom donné par Chanssier au tissu cellulaire.

LAWPAS, s. m.; tuméfaction de palais des jennes chevaux qui dépasse les incisives.

Lampara , s. m. , lampas ; sel formé par la combinaison de l'acide lampique

avec nne base salifiable.

Lampique, adj., lampicus; nom d'nn
acide incolore et d'nne odeur piqnante.

qui résulte de la décomposition de l'éther sulfurique par un fil de platine rouge.

LAMPANT, S. f., lampana communis; plante indigène de la syngénésie polygamie égale et de la famille des chicoracées, à laquelle on attribuait gratuitement autreios de l'efficacité dans les ul cérations qui surviennent aux seins des nourrices, et daus les maladies de la peau.

LANA philosophica; ancien nom de l'oxide de zinc obtenu en légers flocons blancs par la combustion du métal à l'air

LANCE de Mauriceau , s. f. ; instrument

terminé en fer de pique dont cet accoucheur célèbre faisait usage pour perforer le crâue du fœtus mort, quand l'extraction en était difficile.

Lancéolé, adj., lanceolatus (lancea, lauce); épithète donnée aux feuilles qui

ont la forme d'un fer de lance. LANCETTE, s. f., lanceola; petite lance. Instrument de chirurgie qui sert à exécuter la phlébotomie. La lancette est composée de deux parties, la châsse et la lame. Denx petites plaques d'ivoire, d'écaille, de corne, de nacre ou d'autre substance du même genre, constituent la première. Ces plaques, réunies en arrière par un clou rivé, ont entre elles la lame, qu'elles protègent et conservent. Celle-ci, formée d'acier fin parfaitement poli, présente trois parties, le talon, le corps et la pointe. Le talon est mousse, le corps tranchant sur les côtés, et la pointe très-acérée. Suivant que celle-ci est plus ou moins allongée, on donne à l'instrument le nom de lancette à grain d'orge, à grain d'avoine, ou à langue de serpent. De ces trois espèces de lancettes, celle dite à grain d'avoine est la plus commode, la plus facile à manier; elle sert à ouvrir tontes les veines. Celle que l'on appelle à grain d'orge fait des onvertures trop larges, et ne convient que pour les veines très - superficielles. La langue de serpent, an contraire, ne fait que des incisions très-étroites, et ne doit être employée que snr les vaisseaux très - profonds. — à abcès , grosse lancette, quelquefois échancrée sur un de ses bords, près de la pointe, qui servait à onvrir les collections purulentes sous-cutanées. On lui préfere aujourd'hui le bistouri.

LANGINANT, adj., lancinans (lanca, lance); qui élance. Toutes les fois que la douleur est caractérisée par des élancemens dans la partie qui en est le siége,

on dit qu'elle est lancinante.

Lincele, petite ville du département de la Hante-Loire, qui possède une source d'eau minérale acidule froide.

LANGUE, S. I., lingua, yλῶστα, yλῶστα; organe symétrique et très - mobile qui est placé dans la bouche, où il s'étend depuis l'hyoïde et l'épiglotte jusque derrière les dents incisives. La langue sert à la gustation, à la succion, à la mastication, à la déglutition, à la prononciation et à l'exspuition.

Langue de carpe; iustrument connu aussi sous le nom de trivelin ou lévier de l'Ecluse, et qui sert à faire l'extraction des dents molaires.

Langue de serpent; instrument dont on fait usage pour nettoyer les dents de la mâchoire inférieure. Languerre, s. f., ligula; appendice

long et étroit qui termine chaque demifleuron dans une fleur composée.

Langueur, s. f., languor; abattement, diminution leute des forces. Languessant, adj., languidus; qui lan-

guit.

Lanifère, adj., laniger; se dit en botanique et en zoologie de tout ce qui est

couvert de laine.

Linnion; petite ville voisine de Morlaix, où l'on trouve une eau minérale ferngineuse et saline.

LANUGINEUX, adj., lanuginosus; qui est chargé de duvet.

Liparockie, s. f., laparocele (lámagov, région lombaire, xhòn, tumeur); nom que Pona donne à la hernie lombaire dans la quelle les parties, a près avoir glissé entre les fibres du musele carré des lombes et un éraillement de l'aponévrose du musele transverse, a pparaissent en dehors de la masse charnue du sacro-spinal.

LAPIN, s. m., lepus cuniculus; mammifère rongeur dont on mange la chair, qui est estimée.

LAQUE, s. f., lacca, résine concrète,

demi transparente, sèche, cassante, d'un rouge brun et d'une odeur snave, que certains insectes fabriquent sur les branches de quelques arbres des Indes 382

orientales. | Combinaison d'nn oxide ou des corps étrangers , soit pour remédies d'un sous-sel métallique avec une matière colorante. Laque de carthame ; mélange intime

de carthamite et de talc réduit en pon-Lardacé, adj. On donne ce nom aux tissus de l'économie qui , avant éprouvé

la dégénérescence cancéreuse , ressemblent a du lard.

LARGE, adj., latus; épithète donnée à tout corps qui a une grande étendue transversale, eu égard à ses deux autres dimensions. - Bande large, V. FASCIA lata .- Muscle très-large du cou. V. PEAUS-SIER .- Muscle très-large du dos. V. DOR-SAL (grand).-Ligamens larges de la matrice . deux larges replis transversaux dn péritoine qui sont situés sur les parties latérales de la matrice.—Os larges, ceux dont la longueur a une étendue presque égale à celle de la largeur, et bien supérieure à celle de l'épaisseur.

LABME, s. f., lacryma, δάχρυον; humeur inodore, incolore et salée, que sécrètent les glandes lacrymales, dont les canaux excreteurs la versent entre l'œil et les paupières. | Petite masse d'une substance molle ou peu dure, telle qu'une résine ou une gomme-résine.

LARMOIEMENT, s. m., lacrymatio; écoulement des larmes sur la joue, soit parce qu'elles sont trop abondantes, soit parce que les conduits lacrymaux ne peuvent leur livrer passage. V. EPIPHORA.

LARYNGE, adj., laryngeus; qui appartient au larynx .- Arteres laryngées, branches des thyroïdiennes .- Nerfs laryngés, au nombre de deux : le supérieur , fourni par le pneumo-gastrique, à la partie supérieure et profonde du cou ; l'inférieur on récurrent, qui émane du même tronc, dans l'intérieur du thorax. - Phthisie laryngée. V. PHTHISIE. - Veines laryngées, qui s'ouvrent dans la jugulaire interne. LARYNGIEN, adj., láryngeus; employé

quelquefois pour laryngé. LABYNGITE, s. f., laryngitis (λάρυγξ, la-

rynx); inflammation du larynx.

LARYNGOGRAPHIE, s. f., laryngographia (λάρυγξ, larynx, γράφω, j'écris); description du larynx.

Laryngologie, s. f., laryngologia ()άρυγξ, larynx, λόγος, discours); traité du larynx.

Laryngotomia , s. f., laryngotomia (λάρυγξ, larynx, τέμνω, je coupe); opération chirurgicale qui consiste dans l'ouverture du larynx, soit pour en extraire

à l'obturation de la glotte. LARYNK, s. m., laryna, λάουγξ; appareil producteur de la voix, situé à la partie supérieure et antérienre du col, au sommet de la trachée-artère avec laquelle il communique, composé de quatre cartilages, le thyroïde, le cricoïde et les aryténoïdes, mus par un grand nombre de muscles intrinsèques et extrinsèques, et tapissé d'une membrane mu-

LASSITUDE, S. f., lassitudo ; fatigue, sensation pénible rapportée à toutes les parties du corps, qui deviennent en même temps incapables de se mouvoir.-Lassitude spontanée, celle qui n'est point provoquée par l'exercice.

queuse qui y produit certains replis li-

gamentenx.

LATENT , adj. , latens ; qui est caehé. Nom donné à des maladies dont le diagnostic est très-difficile à établir on trèsobscur. Catarrhe latent, pneumonie latente.

LATIQUE, adj.; nom donné à une fièvre quotidienne rémittente, dont les accès sont à peine marqués et durent longtemps.

LAUDANUM, s. m.: nom commun de toutes les préparations d'opium, liquides ou solides, mais qu'on donne plus particulièrement à l'extrait.

Laudanum balsamique : mélange d'opium, de sulfure de potasse, d'extrait de safran et de réglisse, d'acide benzoïque et de baume du Pérou.

Laudanum liquide de Londres: composé d'opium thébaïque, de safran, de castoréum , d'huile de muscade et de

Laudanum liquide de Sydenham ; vin de Malaga ou d'Espagne, dans lequel on a fait macérer de l'opinm , du safran, de la cannelle et du girofie. Cette liqueur, qui est d'un rouge orangé foncé, et d'une saveur très-amère, contient un grain d'opium sur vingt gouttes.

Laudanum liquide tartarise; melange de solution alcoolique de sous-carbonate de potasse, d'opium, de safran, de cannelle, de clous de girofle, de macis, de muscade et de bois d'aloès.

Laudanum opiatum: extrait aqueux ou vineux d'opium.

Laudanum tutissimum; extrait alcoolique de thériaque nonvellement préparée.

LACRIER, s. m., laurus; genre de plantes de l'ennéandrie monogynie et de la famille des laurinées, qui renferme plasieurs espèces utiles en médecine, le laurier ordinaire, le camphrier, le cannellier, le sassafras, etc.

LAURIER - CERISE, s. m., cerasus laurocerasus : espèce de cerisier dont les feuilles, chargées d'acide bydrocyanique, sont employées comme calmant, et penvent devenir vénénenses à hante dose.

LAURIER-ROSE OU LAUROSE, S. m., nerium oleander; arbrissean de la pentandrie monogynie et de la famille des apocynées, qui est vénéneux. Une espèce du même genre, nerium antidysentericum,

fournit l'écorce de codagapale. LAVANDE, s. f., lavandula spica; genre de plantes de la dynamie gymnospermie

et de la famille des labiées, qui fonrnit une huile essentielle très-snave, connue sous le nom d'huile d'aspie.

LAVEMENT. V. CLYSTÈRE.

LAXATIF. adi. ets. m., lavativus (laxare, élargir, relâcher); nom donné aux agens pharmacologiques qui ont pour effet de déterminer des évacuations alvines sans causer d'irritation dans les intestins, comme l'huile de ricin, la crème de tartre, la casse, la manne.

Lixité, s. f., laxitas; relâchement,

défaut de ton.

Ligitime , adj. , legitimus ; qui a les conditions exigées par la loi. On appelle maladies légitimes celles qui parcourent régulièrement leurs différentes pé-

LÉGUME, s. m., legumen. V. GOUSSE. LÉGUMINEUSES , s. f. pl. , leguminosæ; famille de plantes qui renferme une foule

de plantes alimentaires, médicales, tinctoriales et autres. LEIOPODE, adj. et s. m., leiopodes, heloποδής (λεΐος, uni, ποῦς, pied); qni a la

plante du pied plate, au lieu de l'avoir LEIPRÈME, adj. et s.m., leiphemus ()si-

πω, je manque, αίμα, sang); anémie, ou individu anemique.

LEIPODERME, V. LIPODERME. LEIPOMÉRIE. V. LIPOMÉRIE. LEIPOPSYCHIE. V. LIPOPSYCHIE. LEIPOTRYMIE. V. LIPOTRYMIE.

LEIPYRIE. V. LIPYRIE.

Léxirif, adj. et s. m., lenitivus, leniens (lenire, adoucir); nom donné aux rémèdes qui agissent comme adoucissans, émolliens, tempérans. Se dit encore de ceux qui sont laxatifs.

LENT, adj., lentus; qui est tardif.-Pouls lent, celui dont le mouvement de diastole se fait sentir moins promptement que celui de systole. Cette espèce de pouls est souvent réunie au pouls rare.

- Respiration lente . celle dans laquelle les monvemens d'inspiration et d'expiration mettent plus de temps à s'exécuter que dans l'état normal. - Fièvre lente. anssi appelée fièvre lente nerveuse.

LENTICULAIRE, adj., lenticularis; qui a la forme d'une lentille. - Couteau lenticulaire. V. COUTEAU. - Ganglion lenticulaire ou ophthalmique .- Os lenticulaire, le plus petit des osselets de l'ouïe, placé entre la tête de l'étrier et la longue branche de l'enclume. - Papilles, pustules lenticulaires.

LENTIFORME. V. LENTICULAIRE.

LENTILLE, s. f.; genre de plantes de la diadelphie décandrie et de la famille des légumineuses, dont une espèce, l'ervum lens, porte des graines farineuses dont on fait une grande consommation dans les cuisines, et dont une autre, ervum ervilia, fournit, de ses semences, une farine résolutive. | Semence de l'ervum lens. | Verre convexe des deux côtés. | Nom vulgaire de l'épbélide lenticulaire.

LÉONTIASE, S. m., leontiasis (leo, lion): nom donné à la lèpre du visage, qu'elle change au point que l'on a cru trouver quelque ressemblance entre la physionomie de ceux qui en étaient atteints et

celle du lion.

LEONTINE. V. LEONTIASE.

LEPIDOIDE, adj., lepidoides () sais, écaille, sidos, ressemblance); qui a la forme d'une écaille. - Suture lépidoide ou écailleuse du temporal.

LÉPIDO-SARCOME, s. m., lepido-sarcoma (λεπές, écaille, σάρχωμα, dérivé lui-même de σὰρξ, chair); tumeur charnue, recouverte d'écailles irrégulières, que M.-A. Severin dit avoir observée dans

l'intérieur de la bouche. Lèpre, s. f., lepra (λεπλς, écaille); maladie dans laquelle la peau, devenne plus épaisse, se ride, se fendille ou s'ulcère, puis se recouvre d'écailles, de croutes, etc., on bien présente un grand nombre de tubercules durs, inégaux, plus ou moins volumineux, qui ne tardent pas à se transformer en ulcères, dont les progrès, toujours croissans, sont suivis de la chute des cheveux, des poils, des ongles, et souvent même de diverses portions du corps. Cette maladie consiste dans une véritable inflammation chronique de la peau et du tissu cellulaire sousentané : c'est elle que l'on a désignée sous les noms de lèpre, d'éléphantiasis des Grecs, ou simplement de lépre. On en a fait trois

espèces, qui sont la squammeuse, la crus-

tacée et la tuberculeuse. La lèpre ou l'éléphantiasis des Arabes commence par la tuméfaction des glandes et des vaisseaux lymphatiques, avant d'attaquer la peau et le tissu cellulaire : elle pent ûtre périodique. Cette variété est celle que l'on observe encore le plus communément. La lépre des Juifs ne nous est guère connue ; elle se manifeste à la peau sous l'apparence de taches blauchâtres, formées elles - mêmes par d'autres petites taches semées çà et là, et recouvertes d'écailles ou de légères aspérités.

LÉPREUX, adj, et s. m., leprosus; qui a

la lèpre.

- LEPROSERIE, s. f.; hôpital pour les lé-

LEPTISME, s. m., leptismus; exténuation générale du corps.

LEPTOCHYMIE , s. f. , leptochymia (λεπτὸς, clair, faihle, χυμὸς, humeur); état des humeurs dépouillées de la plus grande partie de leurs principes constituans. LEPTONTIQUE, adj. et s. m., leptonticus (λεπτύνω, j'attenue); attenuant.

LEPTOPHONIE, s. f., leptophonia ( λεπτός, faihle, φωνή, voix); voix grĉle, faiblesse de la voix.

LEPTOTRICHIE , s. f. , leptotrichia ( λεπτὸς, mince, θρίζ, cheveu); finesse exces-

sive des cheveux. Lésion, s. f., læsio (lædere, blesser, endommager). On donne ce nom à tous les changemens morbides qui peuvent avoir lieu soit dans la vitalité des organes, soit dans le tissu de ces mêmes organes, ou bien enfin dans l'accomplissement des fonctions qu'ils sont chargés de remplir. Sous le nom de lésions organiques, Pinel a fait une classe de maladies dans laquelle il a relegué la plupart des affections chroniques qu'il regarde comme ne pouvant appartenir aux fièvres. aux phlegmasies, aux hémorrhagies, ou aux névroses. Il les distingue en celles qui sont communes à plusieurs parties du corps, comme le cancer, les scròfules, le scorbut, les tubercules, etc.; et en celles qui sont particulières à certains tissus, à certains organcs ou à un appareil d'organes, telles que celles du tissu cellulaire, du cerveau, dn poumon, des organes de la circulation.

Lessivage, s. m.; blanchissage du linge par la lessive.

LESSIVE, s. f., lixivium, lixivia; dissolution contenant un excès de soude ou de potasse.

Lessive des savonniers : dissolution alcaline dont on se sert pour faire le savon,

LEUC et qui est principalement formée de sonde canstique. Lessive de tartre. V. CARBONATE (SOUSde potasse.

LETHALITÉ, s. f., lethalitas (lethum,

mort); se dit en parlant des plaies necessairement mortelles. LETHARGIE , s. f. , lethargia ( λήθη , ou-

bli , ἀργία, engourdissement ); assoupissement profond et continuel dont le malade ne sort jamais qu'incomplètement lorsqu'on veut le réveiller, et dans lequel il tend a retomber, après avoir laissé échapper quelques paroles dont il n'a le plus souvent pas la conscience. La léthargie est un sommeil plus profond que le coma somnolentum, dans lequel le malade répond encore avec assez de précision à ce qu'on lui demande.

LETHARGIQUE, adj., lethargicus; qui est dans un état de léthargie, qui cause la léthargie, ou qui en est l'effet. Fièrre léthargique, celle dans laquelle le malade tombe en léthargie.

LETHIFÈRE , adj. , lethifer (lethum, mert, fero, je porte); mortel, qui donne la mort.

LEUCE . leuce ( houxoc, blanc ); nuance de l'alphos ou lèpre blanche, qu'Alibert regarde comme appartenant à la lèpre squammeuse.

LEUCINE, s. f., ( \sux\delta\_5, blanc); substance hlanche, ayant la saveur du bouillon, fusible et sublimable au feu, soluhle dans l'eau, qu'on obtient en traitant la chair musculaire par l'acide sulfuri-

Leucæthiopie, s. f., leucæthiopia (λευzòs, blanc, allíot, negre); état des albinos, kakerlaquisme.

LEUCOGRAPHE, s. m., leucographus; nom d'une pierre jadis en usage pour suspendre quelques hémorrhagies et activer la guérison des ulcères.

LEUCOMB, s. m., leucoma (λευχός, blanc); tache blanche que laissent ordinairement après elles les plaies de la cornée, et qui est formée par la cicatrice de cette membrane. LEUCOMORIE, s. f., leucomoria ( heux);,

blanc, μωρία, folie); mélancolie. Leucopathie, s. f., leucopathia (λευκός,

blanc, πάθος, affection), état des albinos. LEUCOPHLEGMATIE, s. f., leucophlematia (λευχός, blanc, φλεγμά, phlegme); dans son acception la plus généralement recue, ce mot est synonyme d'anasarque: cependant il est des anteurs qui en ont fait usage pour désigner l'emphysème.

LEUCOPYRIE, s. f., leucopyria. Alibert

donne ce nom à la fièvre hectique dont il a fait le donzième genre des lencoses, septième famille de sa Nosologie natu-

LECCABRES, S. f., Leworrham (lavzè, blune, jéu je coule); écoulement plus os moins abondant d'un liquide blane, com le coule de la liquide blane, coule de la liquide blane, coule de la mendra de la liquide blane, coule de la menhane qui revêt l'intérieur des organes génitaux. Get écoulement, qu'un appelle encore fluers blanches, s'accompagne souvent de douleur et de pesanteur dans les lombes, le bas ventre et les cuisses, de leisons trèe graves des pendent long-temps , le mainde tombe en de la coulement de la cuisse pendant long-temps, le mainde tombe ann det d'épuisement, surtout quand l'écoulement leucorrhoïque est très-abondant.

LEUCOBBHOÏQUE, adj., leucorrhoicus; qui dépend de la leucorrhée: écoulement,

flux leucorrhoique.

LECOSS, S. F., leucosis (λευχός, blanc). Alibert comprend sons ce nom les maleides qui attaquent les vaisseaux appelés séreux ou lymphatiques: elles composent la septième famille de sa Nosologie naturelle.

LEVAIN, s. m., fermentum; pâte aigrie dont on se sert pour exciter un certain degré de fermentation dans les pâtes destinées à faire le pain. | Toute mauvaise disposition des humeurs, dans le langage de la médecine humorale.

langage de la médecine humorale. LEVIER, s. m., vectis, porrectum; verge inflexible, qui sert à vaincre une résistance. On y distingue le point d'appui, ou celui sur lequel l'instrument se meut, la puissance, ou la force qui le met en mouvement, et la résistance, ou le poids qu'il faut mouvoir. Il y a trois sortes de leviers: 1º levier du premicr genre ou intermobile, quand le point d'appui se tronve entre la puissance et la résistance; 2º levier da second genre ou interrésistant, lorsque la résistance se trouve entre la puissance et le point d'appui ; 30 levier du troisième genre ou interpuissant, lorsque c'est la puissance qui se trouve au milieu: | Tige de fer ou d'acier, solide, recourbée, et garnie de dentelares à ses extrémités, dont on fait usage pour soulever les portions d'os enfoncées au-dessons du niveau du crâne. On donuait le nom de levier triploïde à un instrument de ce genre, fort complique dans sa construction. | Les dentistes appellent levier droit, un instrument destinė à l'extraction des dents incisives, te leuire de l'Éuleu, la langue de carpe, qui sert à l'extraction des dents molaires. I On fait usage dans les accouchemens, d'un tevier (vectis obstatricius) que l'on corti avoir été inventé par Roonbuysen, et qui, modifié par Péan, Baudelocque, Elmant, et la plupart des accoucheurs, sert à redresser la tête du fettus et à rendre la partuit in faite. Port employ éandre la partuit in faite. Port employ éanrestrient; quelques personnes même la croient entirement inutile.

Lévigation, s. f., levigatio (levigare, polir); réduction d'un corps en poudre très-fine par le moyen de l'eau, qui sépare les parties les plus ténues des au-

tres.

LEVRE , s. f. , labium , labrum , xeilos ; bord d'une ouverture naturelle ou d'une solution de continuité. C'est dans ce dernier sens qu'on dit les lèvres d'une plaie ou d'un ulcère. Les levres de la bouche sont deux voiles mobiles, musculo-membraneux, qui circonscrivent l'ouverture antérieure de cette cavité, sont distinguées en inférieure et supérieure, laissent entre elles une ouverture, et servent à la mastication, ainsi qu'à la prononciation. Les levres de la vulve, replis des organes génitaux de la femme, sont distinguées en petites lèvres, V. Nymphes, et en grandes lèvres, qui s'étendent depuis la partie inférieure du mont de Vénus jusqu'au périnée, formant, par leur rénnion, en devant et en arrière, des commissures, dont la postérieure porte le nom de fourchette.

Levure, s. f., spuma cerevisiæ; variété de ferment qui s'élève à la surface de la

bière en fermentation.

Lexipharmaque, adj. et s. m., lexipharmacum, λεξιφάρμαχον; synonyme

d'alexipharmaque.

Lexipynárique, adj. et s. m., lezipyreticus (l/hy, je termine, myprice, fièrrej, nom donné aux médicamens febrifuges. Léxano, s. m., (acerta, genre très-nombreux de reptiles sauriens, dont on mangel a chair de plusients espèces, et dont quel ques autres ont passé ou passent encore pour jouir de proprietés médicamenteuses, sudorifiques principalement, Luxavors, s. f., athamata libanois;

ombellifère d'Europe, dont les graines ont été mises au nombre des emménagognes et des carminatifs.

Liber, s. m., liber; partie du tronc d'un arbre qui recouvre extérieurement les couches corticales, et qui est appliquée sur le corps ligneux. Le liber est, composé d'un réseau vasculaire dont les aréoles sont remplies par du tissu cellu-

LICHEN ,'s. m.; Alibert donne ce nom à une affection dartreuse qui donne à la

peau l'aspect d'un lichen.

386

LICHEN d'Islande, s. m., physcia islandica; plante indigène de la famille des lichens, qui est à la fois analeptique et tonique. On en emploie la décoction,

le sirop et la gelée. LICHENOTDE, adj., liehnoides; épithète que donne Alibert à une variété de la dar-

tre squammeuse.

Lie, s. f., crassamen, fex, τρύξ; dépot qui se forme au fond d'une liqueur. Ligge, s. m., suber, écorce d'une espèce de chêne, quercus suber, que son

épaisseur, sa mollesse et son élasticité rendent propre à une foule d'usages.

LIEN, s. m., vinculum ; ruban de soie, de laine ou de fil, dont on se sert, soit pour attacher les malades pendant certaines opérations, comme celle de la evstotomie, soit pour fixer les appareils autour des membres fracturés. Les liens dont on fait usage pour opérer l'extension ou la contre-extension des membres, sont ordinairement formés de serviettes ou de draps pliés suivant leur longueur. LIENITE. V. Splenite.

LIENTERIE. s. f., lienteria ( \2005, uni, glissant, έντερον, intestin); maladie caractérisée par des déjections alvines liquides et souvent répétées, dans lesquelles on trouve les alimens à moitié digérés. Ce phénomène est toujours symptomatique d'une vive irritation du tube digestif, dont la sensibilité est telle qu'il ne peut supporter le séjour des matières alimentaires. Quelques médecins n'admettent aucune différence entre la lienterie et le flux cœliaque.

Lientérique, adj., lientericus; qui a

rapport à la lienterie.

LIEBRE, s. m., hedera helix; arbrissean de la pentandrie monogynie et de la famille des caprifoliacées, dont les feuilles servent à panser les cautères, et dont le trone laisse conler, dans les pays chauds, une gomme-résine, improprement appelée gomme de lierre.

Lierre terrestre , s. m. , glechoma hederacea ; plante labiée , qu'on emploie en médecine, comme légèrement tonique

et stimulante.

LICAMENT, s. m. , ligamentum, σύνδεσμος (ligare, lier); faisceau fibreux qui sert à unir les os entre eux. | Repli membraneux, ou de toute autre nature, qu retient un organe quelconque en place Ligament cervical, V: CERVICAL.

Ligament ciliaire. V. GILTAIRE. Ligament coronaire du foie; repli que

le péritoine forme entre le diaphrague et le bord postérieur du foie.

Ligament de Fallope, on arcade au rale. V. CRURAL.

Ligament de Gimbernat : expansion f. breuse et triangulaire qui se détache de la partie postérieure et interne de l'acade crurale, va se fixer à la crête du pubis, et forme la partie interne de l'ouverture supérieure du canal crural

Ligament de la veine ombilicale, repli falciforme qui s'étend du nombril à la face inférieure du foie, et qui est sontenu par la veine ombilicale.

Ligament dentelé. V. Dentelé. Ligament de Poupart, on arcade cu-

rale. V. CRUBAL.

Ligament suspenseur du foie; large repli triangulaire que le péritoine forme entre le diaphragme et la face supérieur

Ligament du blanc, ligamentum albaminis; nom très-impropre donné par Tredern à un prolongement de la substance du blanc intérieur de l'œuf, qui se porte à travers le blanc extérieur jusqu'à la membrane de la coquille, du côté de la pointe de l'œuf des poules.

Ligament suspenseur du testicule. V. GOUVERNAIL du testicule.

Ligamens larges de la matrice. V. LARGE.

Ligamens ronds de la matrice. V. Roxo. Ligamens vertébraux. V. VERTÉBEAL, LIGAMENTEUX , adj. , ligamentosus ; qui tient de la nature des ligamens, qui es a les caractères. Capsule ligamenteux; appareil, trousseau, faiseeau ligames-

teux. LIGATURE, s. f., ligatura; ruban plas ou moins large, formé de fils accolés les uns aux autres et cirés ensemble, destine à étreindre les vaisseaux ou les tumeurs dont on veut provoquer lentement la chute. Les ligatures peuvent être faites non-seulement avec le fil de chanvre, mais avec la soie, la corde à boyan, les fils métalliques, etc. Appliquées sur les vaisseaux, elles en froncent les parois, en coupent la tunique moyenne, et déterma nent la gangrène des deux autres membranes, qu'elles embrassent. La nature des substances dont on se sert pour faire les ligatures n'exerce que pen ou pa d'influence sur leurs effets ; elles ne sost

jamais absorbées, et il est toujours imrudent de les enfermer dans les plaies. On nomme ligatures immédiates, celles qui n'embrassent que les membranes artérielles ; ligatures médiates , celles dans l'anse desquelles se tronvent placées, avec les vaisseanx, des portions plus ou moins considérables des parties molles environnantes; ligatures d'attente, celles qui. glissées sons les artères, ne doivent être serrées que dans le cas où les autres seraient insuffisantes. | Le mot ligature est quelquefois employé pour signifier l'opération elle-même par laquelle on lie soit des vaisseanx, soit d'autres partics. C'est ainsi que l'on dit : pratiquer la ligature d'une artère ; guérir une fistule par la ligature, etc. | Ligature, espèce d'impuissance que l'on attribuait à la magie, et que l'on croyait résulter de la ligature ou de la nonure de l'aiguillette.

LIGNE apre du fémur, s. f., linea aspera ossi femoris; saillie ruguense qui règne le long de la face postérieure du

femur.

nées.

Ligne blanche, s. f., linea alba; cordon tendineux, formé par l'entre-croisement des aponévroses abdominales, qui s'étend depuis l'appendice xyphoïde du sternum jusqu'à la symphyse des pubis. Ligne médiane de l'abdomen; nom don-

né par Chaussier à la ligne blanche. Ligne médiane du corps; ligne qu'on suppose étendue du sommet de la tête entre les deux pieds, de manière à partager de haut en bas le corps en deux parties égales et symétriques.

Ligne sous-trochantérienne; nom donné par Chaussier à la ligne âpre du fémur.

Lienzux, adj., lignosus; qui est de la nature du bois, on formé de bois. Ligneux, s. m.; principe immédiat des végétaux qui constitue presque à lui seul le bois, et qu'on tronve pur dans le

papier blanc non collé. LIGNINE, s. f.; nom donné par quelques chimistes au ligneux.

Liguz, s. f., ligula; petite saillie qu'on observe à la base des feuilles des grami-

LILIUM de Paracelse: teinture alcoolique de potasse que Paracelse préparait par l'intermédiaire de divers oxides métalliques, croyant rendre ainsi ces derniers solubles dans le menstrne.

Limacien, adj.; épithète donnée à un ramean que le nerf labyrinthique envoie dans la cavité dn limacon.

LIMAÇON, s. m., cochlea; la plus antérieure des trois cavités qui constituent l'oreille interne. Elle se compose de denx cananx coniques, qui sont contournés en spirale, à la manière des cognilles de limacon.

LIMAILLE, s.f., limatura; métal réduit en pondre par l'action de la lime.

LIMANDE, s. f.; poisson dn genre pleuronecte, dont on mange la chair,

LIMOCTONIE, E. f., limoctonia (hube. faim, xτείνω, je tne); privation d'alimens, inanition.

Limon, s. m., limus; dépôt qui se forme dans les vases où on laisse reposer les liquides rendus tronbles par des corps qui y sont tenns en suspension. Fruit du limonier. LIMONADE, s. f.; snc de citron ou de

limon, étendu d'eau et édulcoré. Limonade nitrique; acide nitrique fort

étendu d'eau et édulcoré. Limonade sèche; acide tartarique ou

citrique réduit en poudre et mêlé avec du sucre.

Limonade sulfurique; acide sulfnrique fort étendu d'eau et édulcoré.

Limonade tartarique; acide tartarique dissous dans une grande quantité d'eau et édulcoré. LIMONEUX, adj., limosus; qui est char-

gé d'un dépôt quelconque : langue limoneuse, enduit limoneux de la langue. LIMONIER, s. m., citrus medica; variété

du citronnier, dont le fruit a les mêmes propriétés et les mêmes usages que le citron.

LIMPIDE, adj., limpidus; clair, transparent. Se dit d'un liquide qui ne tient ancun corps en suspension.

Lan, s. m., linum; genre de plantes de la pentandrie pentagynie, et de la famille des carvophyllées, dont une espèce, linum usitatissimum, fournit de ses graines une huile siccative trés-employée, et dont une autre espèce, linum catharticum , a les feuilles purgatives.

LINAIRE, s. f., linaria communis ; plante labiée indigène, avec laquelle ou préparait autrefois un onguent vanté contre les tumeurs hémorrhoïdaires.

LINEAIBE, adj., linearis (linea, ligue). On désigne sous le nom de fractures linéaires, celles des os du crâne dont les fragmens demenrent en contact.

LINEAMENT, s.m., lincamentum (linea, ligne); trait délicat; première trace du prodnit de la génération.

LINGUAL, adj., lingualis; qui appartient ou qui a rapport à la langue. - Artère linguale, branche de la carotide externe; qui prend le nom de ranine en 388 arrivant à la base de la langue. - Muscle lingual, petit faisceau charnu qui se porte de la base au sommet de la langue, le long de chacun des côtés de cet organe. - Nerf lingual , branche du maxillaire inférieur, qu'on regarde comme le nerf gustatif. - Os lingual, ou hyoide. - Veine linguale, qui s'abouche

dans la jugulaire interne. LINIMENT, s. m., linimentum, frictum, fricatorium, inunctio, άλειφα, άλειμμα (linire, oindre doucement); friction douce avec la main. | Médicament onctueux , avec lequel on fait des frictions.

Liniment antihémorrhoidal d'Andry; composé de miel de Narbonne, d'huile

d'olive et de térébenthine.

Liniment antiparalytique; composé de sous carbonate d'ammoniaque alcoolisé, d'huile de petits chiens, de savon noir et d'alcoolat de romarin. Liniment antiscrofuleux d'Hufeland;

composé de fiel de bœuf, de savon blanc, d'ongnent d'althæa, d'huile volatile de pétrole, de sous-carbonate d'ammoniaque huileux et de camphre.

Liniment calcaire; composé d'buile

d'olive et d'eau de chaux. Liniment camphré; composé d'huile d'amandes douces, de savon amygdalin,

de camphre et de teinture alcoolique de cantharides. Liniment résolutif de Pott; composé

d'acide hydrochlorique et d'huile essentielle de térébenthine.

Liniment savonneux hydrosulfuré de Jadelot : composé de sulfure de potasse ; de savon blanc, d'huile de pavot et d'hnile de thym.

Liniment sulfurico-térébenthiné; composé d'huile d'olive, d'huile essentielle de térébenthine et d'acide sulfurique.

Liniment volatil. V. SAVON ammoniacal.

LIPAROCELE, s. f., liparocele () mapos. gras, xnln, tumeur); tumeur graisseuse ou lipome du scrotum.

LIPAROSQUIRRHE, s. m., liparoscirrhus (λιπαρός, graisse, σχίρρος, endurcisse-

ment); synonyme de lipome. LIPAROTRICHIE, s. f., liparotrichia ()1-

παρός, graisse, βρίζ, cheveu); cheveux LIPODERME, adj., leipodermis (λείπω, je manque, δέρμα, peau); se dit des personnes dont une partie du corps est dépourvue de peau, et particulièrement

de celles qui sont privées de prépuce. Lipome, s. m., lipoma (λίπος, graisse); tumeur graisseuse. Presque toujours les

LIQU lipomes sont pourvus d'un kyste cella. leux; ils ne guérissent que par l'extirpa-

LIPOMERIE, s. f., leipomeria ()είπω, je manque , µ/ρος , partie); manque on defaut d'une on de plusieurs parties de

LIPOPSYCHIE, s. f., lipopsychia (lina, je manque, ψυχή, âme); abolition soudaine du sentiment, du monvement et

de la respiration. LIPOTHYMIE, s. f., lipothymia, animi deliquium (λείπω, je manque, θυμός, cœur, ame); perte subite et instantanée du scrtiment et du monvement,

avec persistance de la circulation et de la respiration.

LIPPITUDE, s. f., lippitudo : état chassieux des paupières, par suite de l'ini-tation des follicules sébacés qui garnissent les bords de ces organes.

LIPYBIE, s. f., lipyria, λειπυρίας (λείπα, je manque, πῦρ, feu); nom donné à une maladie aignë, dans laquelle il y a chaleur très-grande à l'intérieur, en même temps que l'extérieur du corps et les extrémités souffrent vivement du froid.

LIPYRIEN, adj. On dit indifféremment fièvre lipyrienne ou lipyrie.

LIQUATION , S. f. , liquatio , Theie; fusion

d'un alliage métallique ou d'un composé de plusieurs métaux. LIQUEFACTION, s. f., liquefactio (lique-

facere, faire fondre); transformation d'un solide en liquide. LIQUÉFIABLE, adj., liquabilis, liques-

cens, τηχτός; qu'on peut réduire à l'état liquide.

Liquérier, v. a., liquare; réduire à l'état liquide.

LIQUEUR, s. f., liquor, Sypon, Sypons; synonyme de liquide, quoique généralement employé pour désigner les liquides qui ont l'eau-de-vie ou l'alcool pour base.

Liqueur de l'amnios. V. EAUX de l'amnios.

Liqueur des cailloux; solution aqueuse du silicate de soude.

Liqueur fumante de Boyle; ancien nom de l'hydrosulfate sulfuré d'ammoniaque liquide.

Liqueur fumante de Cadet ; fluide jannâtre, oléagineux, répandant dans l'air d'épaisses vapeurs d'une horrible fétidité, qu'on regarde soit comme un acetate oléo-arsénical, soit comme une espèce de savon à base d'acide et d'arsenic, et qu'on obtient en distillant l'acc-

tate de protoxide de potassinm avec le dentoxide d'arsenic.

Liqueur fumante de Libavius; ancien nom du perchlorure d'étain, ainsi appelé parce qu'il fut découvert par Libavins, et qu'à l'air il exhale des vapeurs épaisses.

Liqueur minérale anodyne d'Hoffmann, composé de parties égales d'alcool et

d'éther sulfurique. Liqueur de Monro, alcool à 22 on 24 degrés, contenant un gros d'acide nitrique par pinte, dont Monro se servait pour conserver les pièces anato-

Liqueur de Van Swieten, solution de douze grains de deutochlorure de mercure dans deux livres d'eau distillée.

LIQUIDAMBAR, s. m., liquidambar styraciflua: arbre d'Amérique, de la famille des amentacées, qui fournit le styrax li-

quide.

LIQUIDE, adj. et s. m., liquidus; nom générique donné à tous les corps dont les molécules sont assez mobiles sur ellesmêmes ponr céder à la plus légère pression on impulsion.

Liquiditas; état de ce

qui est liquide.

Lis, s. m., lilium candidum; belle plante de la famille des liliacées, dont on emploie les ognons cuits sous la cendre à titre de maturatif, et dont on fait infuser les fleurs dans l'huile d'olive, pour la rendre plus adoucissante et plus émol-

liente.

LISERON , S. m. , convolvulus ; genre de plantes très-nombreux en espèces, dont plusieurs, comme le bois de Rhodes, le jalap, le méchoacan, le turbith végétal, la soldanelle, la scammonée, servent en médecine.

Lisse, s. f., lissa, margo, litta; bande de poils blancs qui sc prolonge sur le chanfrein. Ménage dit que les Flamands l'appellent lisse, qui est une espèce de

LITHIGOGUE, adj. et s. m., lithagogus (λθος, pierre, ανω, je chasse); nom donné anx remèdes que l'on administrait autrefois dans l'intention de procurer la sortie des graviers arrêtés dans les voies urinaires.

LITELEGE, s. f.; protoxide de plomb fondu et cristallisé en lames par le refroidissement. La litharge contient toujours un peu d'acide carbonique, qu'elle enlève à l'air.

Litharge d'argent, celle qui a une

teinte blanchatre.

Litharge d'or, celle qui a une teinte jaune.

LITHARGYRE, adj.; qui contient de la litharge : vin lithargyre.

LITHIASIE, s. f., lithiasis ()(005, pierre); formation d'un ou de plusieurs calculs dans les voies urinaires. La lithiasie forme le onzième genre des proses de la Nosologie naturelle d'Alibert.

LITHIASIQUE. V. LITHIQUE.

LITHIATE, S. m., lithias. V. URATE.

LITHING, s. f.; oxide de lithium; alcali caustique et soluble dans l'eau.

LITHIQUE, adj., lithicus ():000, pierre); nom donné souvent à l'acide urique.

LITHIUM, s. m.; métal qu'on présnme faire la base de la lithine, mais qu'on n'a pas encore isolé.

LITHOLABE, s. m., litholabus ():00c. pierre, λαδή, prise); nom que l'on a donné aux tenettes destinées à saisir les calculs dans l'opération de la cystotomie.

LITHONTRIPTIQUE, adj. et s. m., lithontripticus (λίθος, pierre, τρίδω, je brise); épithète donnée aux remèdes que l'on croyait jouir de la propriété d'opérer la dissolution des calculs formés dans la vessie ou dans les reins.

LITHOTOME, s. m., lithotomus (\lefta \theta \text{000}, pierre, τέμνω, je coupe); instrument destiné à couper la vessie, et non les pierres, dans l'opération de la cystotomie. Ce mot doit être remplacé par celui de

evstidotome.

LITHOTOMIE, s. f., lithotomia ( \langle i \theta\_0c. pierre, τέμνω, je coupe); dénomination qui signifie littéralement couper une pierre, et que l'on a long-temps employée pour indiquer la section de la vessie, pratiquée dans l'intention d'extraire les calculs de cet organe. Ce mot inexact doit être remplacé par celui de cystidotomie.

Lithotomiste, adj. et's. m.; titre que l'on donnait autrefois aux opérateurs qui se livraient exclusivement à l'exécution

de la cystidotomie.

LIVÈCHE, s. f., ligusticum levisticum; ombellifère indigène dont les graines et les racines sont stimulantes et regardées comme diurétiques.

LIVIDE, adj., lividus, πελιδνός; se dit d'nne couleur qui tient le milieu entre le noir et le rouge.

LIVEET. V. LIBER.

LIXIVIATION , s.f. , lixiviatio (lixivium , lessive); action de traiter des cendres par l'eau, ponr séparer les parties so-Inbles de celles qui ne le sont pas.

LIXIVIEL, adj., lixiviosus; nom donné

LOCH

jadis aux sels obtenus en lessivant les cendres des végétanx.

LOBAIRE, s. f., lobaris; épithète donnée par Chaussier aux artères des hémisphères du cerveau.

Lobaire antéricure; artère du corps calleux.

Lobaire movenne : artère cérébrale movenne. Lobaire postérieure ; artère cérébrale

postérieure. Lobe, s. m., lobus, λοδὸς (λαμδάνω, je prends); portion arrondie et saillante

d'un organe. | Synonyme de cotyledon, en botanique.

Lobe de l'oreille; éminence molle et arrondie, qui termine en bas le pavillon de l'oreille.

Lobes du cerveau; nom donné par Chaussier aux hémisphères cérébraux. Lobe, adj., lobatus; qui est partagé

en lobes. LOBÉLIE, s. f., lobelia syphilitica; plante de la syngénésie monogamie, et de la famille des lobéliacées, dont les Américains emploient la racine contre les maux vénériens.

LOBULAIRE, adj., lobularis. Chaussier nomme appendice lobulaire le lobule du

nerf vague.

LOBULE, s. m., lobulus; petit lobe. Lobale de l'oreille. V. Lobe de l'oreille. Lobule du nerf vague; nom donné par Vicq-d'Azyr à une petite éminence situce au côté externe et antérieur du plus antérieur des lobules internes du cervelet.

Lobulé, adj., lobulatus; divisé en lobules.

Losours du cerveau; nom donné par Chaussier aux lobes du cerveau. LOCAL, adj., localis ; se dit de tout état

morbide qui n'occupe point la totalité du corps.

LOCH. V. LOOCH.

LOCHIES, s. f. pl., lochia, purgomenta (λοχὸς, femme en couches); évacuation sanguinolente qui se fait par la vulve, chez les femmes nouvellement accouchées. La durée de l'écoulement des lochies est indéterminée; il en est de même de leur quantité. On appelle lochies sanguines celles qui suivent l'accouchement; elles dureut ordinairement vingt - quatre ou quarante - hait heures, et finissent par prendre l'aspect d'nn liquide séreux ronssatre. - puriformes, quand elles ont l'apparence du pus. laiteuses, lorsqu'elles deviennent blanchâtres après la fièvre de lait.

LOCBIORRHÉE, s.f., lochiorrhæa (loyeiz, lochies, ρίω, je coule ); écoulement des

lochies. LOCHIOBEHAGIE, s. f., lochiorrhagia ()χεῖα, lochies, ρήγνυμι, je fais irruption);

coulement immodéré des lochies. LOCOMOTRUR, adj.; qui sert ou qui contribue à la locomotion. Organe, appareil locomoteur, faculté locomotrice.

LOCOMOTION, s. f., locomotio (locus, lieu, movere, mouvoir); action propre aux corps organisés, par laquelle ils transportent leur corps d'un lieu dans

un autre. Loge, s. f., loculus, loculamentum; cavité intérieure d'un fruit, qui est des-

tinée à loger les graines. Loimique, adj., pestilentialis; pesti-

lentiel. Loïmographie, s. f., loimographia (losμὸς, peste, γράφω, je décris); descrip-

tion de la peste. Loïmopyre, s. f., loimopyre (λομές, peste, πῦρ, feu); fièvre pestilentielle. LOMBAGIE, V. LUMBAGO.

LOMBAIRE, adj. , lumbaris, lumbalis; qui a rapport ou qui appartient aux lombes. - Artères lombaires, branches de l'aorte abdominale, au nombre de quatre ou cinq de chaque côté. - Citerns lombaire, ou réservoir du chylc. - Musele lombaire, ou grand psoas. - Nerfs lombaircs, au nombre de cinq. - Plexus lombaire, formé par la réunion des rameaux de communication des branches antérieures des quatre premiers ners lombaires. - Région lombaire, ou lombes. - Vertebres lombaires, au nombre

de cinq. Lombaire externe; nom donné par

Winslow au muscle grand psoas. Lombaire interne; nom donné par Winslow au muscle carré des tombes.

LOMBES, s. f. pl., lumbi, ψόας; région postérieure de l'abdomen, située entre le bassin et la base de la poitrine. LOMBO-ABDOMINAL, adj. et s. m., lumbo-

abdominalis; nom donné par Chaussier au muscle transverse de l'abdomen, et par Bichat au plexus lombaire.

LOMBO-COSTAL, adj. et s. m., tumbocostalis; nom donné par Chaussier an muscle petit dentclé postérieur et inferieur.

LOMBO-COSTO-TRACHÉLIEN, adj. et s. m .. lumbo-costo-trachelianus; nom donné par Dumas au muscle sacro-lombaire.

Lombo-dorso-tracuélien ; adj. et s. m .. lumbo-dorso-trachelianus; nom donné par Dumas an muscle long dorsal.

Louiso-numénat, adj. et s. m., lumbo- choux ronges, de safran, de sucre et de humeralis; nom donné par Chaussier au . miel. muscle grand dorsal.

LONGO-ILI-ABDOMINAL, adi, et s. m. . lumba-ili-abdaminalis: nom donné par

Dumas an muscle transverse de l'abdo-Longo-sacus, adj.; nom donné par

Richat à un rameau de la branche antérieure du cinquième nerf lombaire, qui va s'unir au plexus sciatique.

LOMBRIC, s. m., lumbricus; genre d'annelides, dont une espèce, le ver de terre, était employée autrefois en macération dans l'huile d'olive , qu'elle rend mucilagineuse.

LOMBBICAL, adj., lumbricalis, vermicularis: qui ressemble à un ver de terre.

- Muscles lombricaux de la main, au nombre de quatre, couchés dans la paume de la main, où ils s'étendent des tendons du muscle fléchisseur commun des doigts au côté externe et postérieur de l'extrémité supérieure des premières phalanges des quatre derniers doigts. -Muscles lombricaux du pied; au nombre de quatre, couchés dans la plante du pied, où ils naissent des tendons du grand fléchisseur des quatre derniers orteils.

LOUSRICOIDE, adj., lumbricoides: nom

d'une espèce d'ascaride.

Long, adj., longus; dont l'étendue en longueur l'emporte sur les deux autres. Os longs, muscles longs.

Long du cou, adj. et s. m., longus colli; muscle pair, allongé et aplati. situé à la partie antérieure et supérieure de la colonne vertébrale, où il s'étend du corps des trois premières vertèbres du dos et des six premières dorsales aux ligamens inter-vertébraux, au bord antérieur des apophyses transverses des cinq dernières vertèbres dn cou, et au tubercale de l'arc antérieur de la première. Il est fléchisseur et rotateur du cou et de la

LOOCH, s. m., linetus; préparation pharmacentique d'une certaine consistance et d'une saveur douce et sucrée.

Looch blane, blane amygdalin, blane peetoral, préparé avec les amandes douces et amères, le sucre, la gomme adragant, l'huile d'amandes douces, l'eau. et l'eau de fleurs d'oranger.

Looch d'amidon ; composé d'amidon , de cachon, de sirop de Tolu, de blanc

d'œuf et d'eau.

Looch de choux. V. Looch de Gordon. Looch de Gordon; composé de suc de LUET.

Looch d'imitation, préparé avec la gom-

me-adragant, l'huile d'amandes donces le sucre, l'ean, et l'eau de fleurs d'o-

Looch de jaune d'œuf. V. Looch d'œuf. Looch d'œuf, fait avec le jaune d'œuf, l'huile d'amandes douces, le sirop de guimanve, l'ean distillée de tussilage, de cognelicots et de fleurs d'oranger.

Looch de Tronchin, V. MARMELADE de Tronchin.

Looch sec. V. POUDEB pectorale.

Looch vert, composé de sirop de violettes, de pistaches, de teinture aqueuse de safran, d'ean, de gomme adragant, d'huile d'amandes douces et d'eau de fleurs d'oranger.

LORDOSE, s. f., lordosis, λόρδωσις; courbure, incurvation des os, et spécialement courbure du rachis en avant.

LOTION , s. f., lotio , λουτρον; action de laver une partie du corps.

LOCCHE, adj.; qui est atteint de strabisme. Se dit aussi d'un liquide dont la transparence est troublée par des corps légers qu'il tient en suspension.

Lour, s. m., cancer lupus; ulcère rongeant.

LOUPE, s. f., lupia; tumeur indolente, circonscrite, sans changement de conleur à la peau, souvent pédiculée, et presque toujours formée par un kyste dans lequel on trouve soit de la graisse, soit une substance pulpeuse, jaunâtre. sébacée, et d'un aspect analogue à celnidu miel, du beurre ou de la cire.

LOUVET, s. m.; se dit d'un mélange de poils blancs, jaunes et noirs, robe analogue à celle du loup. | S'entend encore d'une maladie charbonneuse décrite par Reynier.

LOXABTHRE, S. m., lowarthrus ( \ococ, oblique, αρθρον, articulation); nom que l'on a donné aux déviations articulaires . telles que les pieds-bots, etc.

LUCIDE, adj., lucidus : se dit des momens de hon sens dont jouissent les individus devenus fons.

LUCTURER, adj., luctuosus; plaintif. On appelle respiration luctueuse celle que le malade n'accomplit qu'en poussant

des gémissemens. LUETTE, s. f., uvula, columella, alaφύλη; appendice mou et pendant du bord inférieur du voile du palais.

Luette vésicale; petit tubercule qu'on apercoit à la partie inférieure du col de la vessie, à l'angle antérieur du trigone. 392 LUMBAGO, s. m.; rhnmatisme de la

région lombaire.

Lumière, s. f., lumen, luw, que; fluide impondéré qu'on suppose émaner du soleif et des étoiles fixes, qui se meut en ligne droite, sous la forme de rayons, avec une vitesse prodigieuse, traverse certains corps, est réfléchi par d'autres, et se décompose, par l'action du prisme, en rayons capables de produire des effets chimiques , rayons calorifiques obscurs , et rayons lumineux proprement dits, qui sont au nombre de sept, rouge, orangé, jaune, vert, blen, indigo et violet.

LUMINEUX , adj. ; nom donné à tout corps dont il émane de la lumière.

LUNAIRE, s. f.; lunaria annua; plante crucifère indigène, aux graines de laquelle on attribuait jadis des propriétés,

apéritives et vulnéraires.

LUNATIQUE, adj., lunaticus (luna, lune); rui est soumis aux phases de la lune. Se dit des personnes qui éprouvent des dérangemens intellectuels périodiques, attribués jadis à l'influence de cet astre. | Inflammation périodique qui affecte les yeux de certains chevaux, se manifeste par le trouble de l'humeur aqueuse, et se termine par la cataracte. On l'attribuait aux influences de la lune, d'où lui est venu son nom.

LUNE, s. f.; nom donné par les alchi-

mistes à l'argent.

LUNETTE, s. f. On appelle fer à l'unette celui dont les branches sont tronquées. LUNULE , adj. , lunulatus ; qui a la for-

me d'un croissant. LUPIN , s. m. , lupinus albus ; plante légumineuse indigène dont on mange les semences, qui fournissent une farine mise au nombre des quatre farines résolutives.

Lur, s. m., lutum; composition diverse dont les chimistes et les pharmaciens se servent pour boucher les onvertnres des appareils , ou pour enduire la snrface des vases qui doivent supporter nn haut degré de chaleur.

LUTATION, s. f., lutatio; action de luter. LUTER , v. a. , lutare; garnir ou enduire

de lut.

LUXATION, s. f., luxatio (luxare, déhoîter, déplacer); maladie dans laquelle les surfaces articulaires des os ont, en partie ou entièrement, cessé de se correspondre. Les luxations reconnaissent presque toujours ponr cause des violences extérieures; quelquefois cependant elles sont le résultat d'une inflammation qui a détruit les cartilages, les extrémités des os, on les ligamens articulaires. Dans le premier cas on les nomme accidentelles, et dans le second spontanées on consécutives; dénominations également vicieuses, puisqu'elles n'indiquent ni la canse, ni la nature, ni les principaux phénomènes de la maladie.

Luxé, adj.; qui est affecté de luxation. Membre luxe, os luxe.

LUXER, v.a., luxare; action par la-

quelle on opère une luxation.

Luxeul, village du département de la Haute-Saône, qui possède deux sontces d'eau minérale froide, et une d'eau thermale.

LYCANTHROPIE, s. f., lycanthropia (16-205, loup, άνθρωπος, homme); melan-colie ou manie dans laquelle le malade se croit métamorphosé en loup.

LYCHNION , s. m.; liniment dont parle Galien. Il était employé dans le traite-

ment des maladies des yeux. LYCOPODE, s. m., lycopodium clavatum; mousse indigène dont les capsules sont remplies d'une pondre inflammable, em-

ployée en pharmacie pour rouler les bols, et en médecine comme dessiccative. Lycorexie, s. f., lycorexia (lúxos,

loup, cossis, faim); faim de loup, boulimie.

LYMPHATIQUE, adj., lymphaticus; qui a rapport à la lymphe. - Gangtions lymphatiques, qui sont places sur le trajet des vaisseaux .- Maladie lymphatique, affection ayant pour siège unique ou principal les vaisseaux lymphatiques. - Système on appareil lymphatique, ensemble des organes qui servent à la formation, à l'élaboration et à la circulation de la lymphe. - Tempérament lymphatique, predominance du système de ce nom.-Vaisseaux ou veines lymphatiques, qui charrient la lymphe.

Lymphe, s. f., lympha, vāµa; liquide contenu dans les vaisseaux lymphati-

ques. Lymphe de Cotugno; liquide diaphane qui remplit toutes les cavités de l'oreille interne.

LYMPHEURISME, s. f., lympheurisma (lympha, lymphe, ἐυρύνω, je dilate); ampleur anormale des vaisseaux lymphatiques.

LYMPHOCHÉZIE, s. f., lymphochezia (lympha, lymphe, χέζω, je vais à la selle); diarrhée séreuse

LYMPHOSE, s. f. , lymphosis (lympha); élaboration de la lymphe.

LYMPHOTOMIE, s. f., lymphotomia (lympha, lymphe, τέμνω, je conpe); ouver-

ture on dissection des vaisseanx lympha-

tiques.

LYPÉMANIE, s.f., lypemania (humery, être triste, uavía, folie); monomanie avec tristesse.

LYSI LYRE, s. f., lyra. V. Corps psalloide. Lysis , s. f. , lysis , hous; solution , crise, mouvement critique dont les phénomènes sont trop peu marqués pour être aperçus.

M.

MACABONI, s. m.; nom donné autrefois à un composé pulvérulent de sucre et de verre d'antimoine, apporté en France par des moines italiens, et employé à la Charité dans le traitement de la colique de plomb.

MACEBATION , S. f. , maceratio , This; opération qui consiste à traiter un solide par un liquide à la température ordinaire.

Produit de cette opération. Machelien, adj.; synonyme de molaire. Dents machelières.

MACHER, v. a., masticare; broyer avec

les dents. MACHINAL, adj., mechanicus; qui résulte de l'action d'une machine. - Mouvement machinal, celui auquel la volonté

ne prend aucune part.

MACHINE, s. f., machina, unxarn; instrument dont on se sert pour transmettre l'action d'une force à un corps qui n'est pas dans sa direction. Les physiologistes emploient quelquefois abusivement ce mot comme synonyme de corps animal.

MACHLOSINE, s. f., machlosine (μάχλος, lascif); nymphomanie.

MACHOIRE, s. f., maxilla, σιαγών; nom douné aux pièces osseuses qui supportent les dents. Il y a deux mâchoires, l'une supérieure , et l'autre inférieure.

Macis, s. f., macis; arille de la muscade. MACROBIOTIQUE, adj. et s. m., macrobioticus (µaxpòc, grand, βίος, vie); qui vit

long-temps. - Art macrobiotique, art de vivre long-temps.

MACROCEPHALE, adj., macrocephalus(uaxρὸς, grand, xιφαλή, tête); qui a une grosse tête.

MACROCOSME, s. m., macrocosmus, pazoixogues (uaxoès, grand, xógues, monde); terme employé comme synonyme d'uni-

MACROPHYSOCÉPHALE, s. m., macrophysocephalus (μαχρός, grand, φύσα, air, xε-7227, tête); emphysème de la tête dn fœtus, qui en augmente le volume, et retarde l'accouchement.

MACROPNEE, s. f., macropnæa (μαχρός. grand, πνέω, je respire); respiration

MACROPODE, adj., macropodius; nom donné par Richard à l'embryon, quand

sa racine est renflée en forme de tête. MADAROSE, S. f., madarosis, μαδάροσις; chute des poils, et plus particulièrement

des cils. MADEFACTION , s. f. , madefactio , Typoxous (madidus, humide, facere, faire);

action d'humecter. MADIE. V. BABECERE.

lindre.

Μασιστέπιον, s. m., μασιστήριον, volsella, vulsella; instrument propre à rendre la peau unie, et à arracher les poils

qui en naissent. MAGDALEON , s. m. , magdalea (μαγδαλία, cylindre); médicament roulé en cy-

MAGISTERE, s. m., magisterium; nom dont les anciens chimistes se servaient pour désigner soit certains précipités qu'on obtient avec des dissolutions salines, soit divers médicamens dont on tenait la préparation secrète.

Magistère de bismuth : ancien nom du sous-nitrate de bismnth.

Magistère de soufre; nom donné autrefois au soufre précipité d'une dissolution par le moven d'un acide ou de tout autre corps.

MAGISTRAL, adj., magistralis, extemporaneus; épithète imposée à tout médicament qu'on prépare au moment même de la prescription.

ΜλGMA, s. m., magma, μάγμα (μάδδω, j'exprime ); matière épaisse, et molle cependant, qui contient très-peu de finide

dans ses interstices. Magnésie, s. f., magnesia (magnes,

aimant); oxide de magnésium, terre alcaline blanche, douce an toucher, insipide, insolnble dans l'ean, qui verdit le sirop de violettes, attire l'acide carboni-

que de l'air, et n'existe point pure dans la nature. On l'a conseillée comme absorbant : mais elle agit réellement en irritant l'estomac.

Magnésie aérée de Bergmann ; ancien nom du sons-carbonate de magnésie.

Magnésie blanche; ancien nom du sonscarbonate de magnésie.

Magnésie caustique ; oxide de magnésium pnr.

Magnésie erayeuse ; ancien nom du sons-carbonate de magnésie.

Magnésie douce ; ancien nom du souscarbonate de magnésie.

Magnésie effervescente ; ancien nom du sous-carbonate de magnésie.

Magnésie movenne ; ancien nom du sous-carbonate de magnésie.

Magnésie opaline; mélange d'antimoine, de nitrate de potasse, et de chlorure de sodium décrépité, à parties égales.

Magnésien, adj.; qui contient de la magnésie. Magnésium, s. m.; métal blanc, so-

lide, semblable à l'argent, et beaucoup plus pesant que l'eau, qui a été trouvé

dans la magnésie par Davy. MAGNÉTIQUE, adj., magneticus; qui tient de l'aimant, ou qui y a rapport.Barreau magnétique. V. BARREAU.-Courant magnétique, fluide magnétique en mouvement. - Emplatre magnétique. composition emplastique dans laquelle il entre de l'aimant. - Etat magnétique. V. MACNÉTISME animal, - Fluide magnétique, fluide impondéré qu'on admettait autrefois ponr expliquer les phénomènes dn magnétisme minéral, reconnus aujourd'hui dépendans des courans électriques. - Méridien magnétique, grand cercle de la sphère, qui passe par la direction de l'aiguille dans un lieu quelconque. - Equateur magnétique, grand cercle de la sphère dont le plan est perpendiculaire à celui du méridien magnétique. - Action , vertu , force , attrac-tion , répulsion , phénomène , effet magnétique.

MAGNETISME, s. m., magnetismus; nom donné par les physiciens tantôt à l'ensemble des phénomènes de l'aimant, tantôt à la cause spéciale dont on faisait dépendre ces phénomènes, avant de savoir qu'ils rentrent dans la catégorie des effets électriques.

Magnétisme animal; principe spécial, hypothétiquement admis pour rendre compte de certains phénomènes fort obscurs et mal constatés jusqu'à ce ce jonr, qu'on suppose sièger particulièrement mettre d'un corps vivant à un autre, par contact, par simple attouchement, on même seulement par l'effet de la volonté. MAGNÉTISER, v. a.; appliquer le pré-

tendu fluide magnétique animal à la cure d'nn malade, on provoquer, chez une personne bien portante, les effets de son action.

Magnériseur, adj. et s. m.; qui apolique le magnétisme animal, ou qui en

fait naître les phénomènes. MAIGREUR, s. f., macies; état d'une personne dont le tissu cellulaire ne contient point de graisse, on du moins n'en

contient qu'une très-petite quantité. MAIGRE, adj., macer; qui est dépourve de graisse.

MAILLET, s. m., mallea ; espèce de marteau dont la masse est en bois, en corne, en ivoire, ou plus souvent en plomb, et dont on se sert pour frapper sur l'extrémité de la gouge, dn ciseau on de l'aiguille , opposée à celle qui est appliquée aux os qu'on veut inciser, cou-

per ou briser dans certaines préparations

d'anatomie et dans plusieurs opérations de chirurgie, ou à la peau qu'on veut traverser dans l'opération de l'acupuncture. MAILLOT, s. m., incunabula ; vêtement dont autrefois on enveloppait tout le corps des enfans jusqu'à l'âge d'un an ou dixhuit mois, au grand détriment de leur santé, et dont l'abolition générale est

impérieusement réclamée par l'hygiène. Main, s. f., manus, xelp; extremité du membre pectoral, qui s'étend depuis le pli du poignet jusqu'à l'extrémité des doigts. | Synonyme de vrille en botanique.

MAIN-DE-DIEU. s. f.; ancien nom d'un emplatre composé de cire, de myrrhe, d'encens, de mastic, de gomme ammoniaque, de galbanum et d'huile

Maïs, s. m., zea mays; graminée originaire d'Amérique, mais naturalisé en Enrope, dont les graines fournissent un aliment salubre et fort usité.

MAL, s. m., malum, morbus; donleur, maladie, infirmité, tout ce qui cause de la sonffrance on gêne l'exercice régulier des fonctions.

Mal caduc. V. EPILEPSIE. Mal d'ane; ulcères, crevasses qui viennent à la couronne.

Mal de cerf; on appelle ainsi le tétanos chez le cheval.

Mal de elicot ; maladie particulière au

Ganada, et qu'on rapproche de la syphilis.

Mal de cœur. V. Nausse.

Mal de Crimée; variété de la lèpre, qui est très-répandne dans la Crimée.

Mal de dent. V. ODONTALGIE.

Mal de drap; nom donné dans les Asturies à certains abcès articulaires, com plignés de carie.

Mal d'enfant ; douleurs de l'accouchement. Mal des ardens ; érysipèle épidémique,

on toute autre maladie inflammatoire tres grave, caractérisée surtout par un sentiment de chaleur ardente.

Mal des Asturies; variété de la lèpre, commune dans les Asturies.

Mal d'amour. V. ODONTALGIE.

Mal d'aventure; nom vulgaire du pa-

naris.
Mal d'Espagne. V. Mal de feu.

Mal d'estomac. V. GASTRALGIE.

Mal de feu. Les marèchaux donneut ce

nom à la fièvre inflammatoire.

Mal de Fiume; affection qu'on a observée à Fiume, et qu'on regarde comme une variété de la syphilis.

Mal de gorge; nom vulgaire de l'inflammation des parties situées dans l'arrière-

bouche et le pharynx.

Mal de machoire. V. Trismus. Mal de mer, nausea marina; nausées, vomissemens continuels auxquels sont sujettes, en s'embarquant, les personnes qui n'ont point encore navigué, et souvent même celles qui ont déjà fait

plusieurs voyages sur mer.

Mal de mère. V. Hysterie.

Mal de mere. F. HYSTERIE.
Mal de Naples, morbus neapolitanus.
Les Français donnèrent ce nom à la maladie qu'ils rapportèrent de Naples, au

retour de l'expédition qu'ils firent dans ce pays.

Mal de Pott; carie et ramollissement

des vertèbres.

Mal de reins; doulenr épronvée à la région lombaire.

Mal de Rose. V. Mal des Asturies.

Mal de Sherlievo. V. Mal de Fiume. Mal de Siam; nom donné à la fièvre joune que l'on pensait avoir été apportée en Amérique par un bâtiment venu de

Mal de terre. V. EPILEPSIE.

Mal de tête. V. CEPHALALGIE. Mal divin. V. EPILEPSIE.

Mal français, morbus gallieus; nom que donnent les Italiens à la syphilis, qu'ils prétendent avoir été apportée par les Français au siège de Naples. Mal-mort, malum mortuum; sorte de

lèpre dans laquelle certaines portions de la pean malade sont devennes presque insensibles.

Mal phénicien. V. LEPRE.

Mal rouge de Cayenne; sorte de lèpre débutant par des taches rouges à la peau, qui deviennent larges, profondes, écailleuses, tuberculenses, et qui, a près s'être nicèrées, sont sonvent suivies de la pourriture de la partie qui en est le sièce;

Mal sacrė. V. EPILEPSIE.

Mal sarmate. V. PLIQUE.
Mal Saint-Antoirie. V. ERYSTPELE.
Mal Saint-Fiacre; nom populaire d'excroissances qui viennent an col de la ma-

trice.
Mal Saint-Jean. V. EPILEPSIE.

Mal Saint-Lazare; ulcération générale de la peau.

Mal Saint-Main; lèpre ou gale.

Mal-teint; variété de poils noirs.

Mal vertébral. V. Mal de Pott.
ΜΑΙΑΒΑΤΗΕΟΝ, s. m., malabathrum, μαλάδαθρον; nom pharmaceutique des feuilles d'une espèce de laurier des In-

des orientales.

MILLER, s. f., malosia (uziześa, moliesse, parese). Quelques auteurs font cette expression synonyme de pica; d'autres la reservent pour designer le desir d'un seul aliment, avec degoût genéral pour toute autre substance alibile. Ce symptôme, comme tous les appétits dérègles, accompagne souvent la gastrite chronique, surtout chez les filles chlorotiques et les femmes enceintes.

MALAGIE. V MALAGIA.

Μαιασιε. / Μαιασία. Μαιασοβεκιε, adj. (μαλακός, mou, δέρμα, peau); qui a la peau molle.

MALACOSARCOSE, s. f., malacosarcosis (μαλαχός, mon, σὰρξ, chair); chair molle, ou qui est d'une constitution molle.

Malacosteose, s. f., malacosteosis (μαλαχός, mou, δοθέον, os); ramollissement des os.

Malacrique, adj. et s. m., malacticus, μαθακτικός (μαλακία, mollesse); émollient. Malade, adj., æger, ægrotus; qui a un

MALABE, adj., æger, ægrotus; qui a un on plusieurs organes lésés. MALABE, s. f., morbus; terme générique par lequel on désigne tout déran-

gement survenu dans l'exercice d'une ou de plusieurs fonctions, ou, mieux encore, toute lésion d'un on de plusienrs organes.

Maldie de la Bardade : éléphantissis

Maladie de la Barbade; éléphantiasis des Antilles. 396 Maladie bleue, V. CYANOPATHIE. Maladie de Pott. V. Mal de Pott. Maladie de Saint-Roch; phtbisie des

tailleurs de pierre. Maladie du pays. V. Nostalgie.

Maladie imaginaire; nom que l'on donne vulgairement, et à tort, anx souffrances dont se plaignent les hypochondria-

Maladie nerveuse. V. Névrose. Maladie noire. V. MÉLENA.

Maladie pédiculaire. V. PHTHIRIASE. Maladie sacrée. V. EPILEPSIE. Maladie vénérienne. V. SYPHILIS.

MALADIF, adj., morbosus, valetudinarius ; sujet à être malade , valétudinaire. MALADRERIE, s. f., nosocomium leprosorum; bôpital de lépreux.

MALAGMA, s. m., malagma (μαλάσσω, j'amollis); cataplasme, ou tout autre to-

pique mou.

MALAIRE, adj., malaris (mala, joue); qui a rapport ou qui appartient à la joue. -Apophyse malaire ou zygomatique. -Os malaire, ou de la pommette, os irrégulièrement quadrilatère, situé sur les parties latérale et supérieure de la face, où il s'articule avec le comnal, le temporal, le sphénoïde et le maxillaire supérieur. MALAISE, s. m.; sentiment de gêne

ou de mauvaise disposition du corps. MALANDRE, s. f., scabies; sorte de

gale qui survient au pli du genou du cheval. MALANDRIE, s. f., malandra; espèce de

lèpre.

MALATE, s. m., malas; sel formé par la combinaison de l'acide malique avec une base salifiable. MALAXER, v. a., mollire (μαλάσσω, je

ramollis); ramollir une substance en la pétrissant.

Male, adj. et s. m., masculus; qui appartient au sexe masculin.

MALICHORIUM, s., malicorium, cidios; écorce de la grenade.

Malignité, s. f., malignitas; caractère grave et insidieux d'une maladie.

Maux, adj., malignus; épithète donnée à des maladies très-graves, mais bénignes en apparence. Telles sont celles que l'on a appelées ulcère malin, fièvre

maligne, pustule maligne. MALIQUE, adj., malicus; nom d'un acide liquide, transparent, incolore, inodore, cristallisable en mamelons et déliquescent, qu'on trouve dans les pommes, les poires, les prunes sauvages, la joubarbe, les fruits du sorbier, du snreau et de l'épine-vinette.

MALLEABILITE , s. f. , malleabilitas , ilo τὸν; qualité de ce qui est malléable, MALLEABLE, adj., malleabilis; qui se

laisse aplatir en lames par l'action du marteau ou la pression du laminoir.

MALLEOLAIRE, adj., malleolaris (malleolus, malléole); qui appartient aux malléoles. - Artères malleolaires, branches de la tibiale autérieure, qui se distribuent aux environs des malléoles.

Malleole, s. f., malleolus, πέρας; nom donné aux deux saillies que les os de la jambe font à leur partie inférieure, L'interne appartient au tibia, et l'externe au péroné.

Malt, s. m.; orge qu'on a fait germer pour les brasseurs.

MALTHE, s. f.; bitume solide et blanc qu'on trouve dans le lac Baïkal. Cette substance se fond au feu . et prend . en se refroidissant, la consistance du cérat blanc. Elle a beaucoup de rapport avec les builes volatiles concrètes.

MALVACÉES, s. f. pl.; famille de plantes dicotylédones qui renferme une fonle de végétaux alimentaires ou médici-

naux, la plupart émolliers. MAMANPIAN OU MÈRE des pians; ulcère

par lequel débute le pian.

Mamelle, s. f., mamma, paslog; organe glanduleux, propre uniquement aux animaux mammifères, destiné à la sécrétion du lait, mais ne scryant à cet usage que dans les femelles, qui, senles aussi, l'ont développé d'une manière remarquable.

Mamelon, s. m., mamilla; tubereule conique placé au milieu de la mamelle. Mamelons du rein ; saillies que les sommets des cônes de la substance tubuleuse

du rein font dans le bassinet.

MAMELONNE, adj., mamillatus; qui offre des tubercules en forme de mamelons. On a donné le nom de substance mamelonnée à l'ensemble des mamelons du rein.

Mamillaire, adj., mamillaris; qui ressemble à un mamelon. - Eminences mamillaires du crane, saillies de la face interne des os du crâne, qui correspondent aux anfractuosités cérébrales .- Eminences mamillaires du cerveau, tubercules au nombre de deux, blancs, arrondis, pisiformes et médullaires, qu'on voit à la base du cerveau, derrière la tige pituitaire. MAMMAIBE, adj., mammarius (mamma,

mamelle); qui a rapport aux mamelles-- Artères mammaires, au nombre de trois, les externes, branches de l'axillaire, distinguées en usperieure et injérieure, qui se distribuent au debors de la politrine; l'interne, branche de la sonschaire; qui descend derrière le sternum; jusqu'an displuragme, où elle se divise en deux rameaux — Glande mammaire, organe sécréteur du lairt, qu'elle verse à la surface du mamedon par les canaux galactophores. — Veines mammaires, correspondantes aux artères.

MAMMAL, adj., mammalis; qui a des mamelles.—Animaux mammaux.

Mammalogie, s. f., mammalogia; partie de la zoologie qui traite des animaux à mamelles.

Mannalogiste, s. m.; naturaliste qui s'occupe particulièrement des mammi-

MANNIFÈRE, adj. et s. m., mammalis, mammatus (mamma, mamelle, fcro, je

porte); qui porte des mamelles.

MAMMIFORME, adj., mammiformis
(mamma, mamelle, forma, forme); qui
a la forme d'une mamelle, Synonyme

peu usité de mastoide.

Manche, s. f., manica; synonyme peu

usité de chausse.

Manceor, adj. et s. m.; qui n'a qu'un bras.

MANDIEULAIRE, adj., mandibularis; qui a rapport à la mâchoire inférieure. Os mandibulaire.

Mandibule, s. f., mandibula (mandare, mâcher); nom donné quelquefois à la mâchoire inférieure, ou même à son os.

MANDBAGOBE, s. f., utropa mundragora; plante indigène, de la famille des solanées, qui jouit de propriétés purgatives. MANDCCATION, s. f. manducatio (man-

duco, je mange); action de manger.

Mancarkse, s. m.; métal solide, d'un
blanc jaunâtre, très-fragile, très-dur,
grenu, très -brillant, qui entre en fusion à 160 degrés du pyromètre, et qui
s'oxide rapidement à l'air. On ne le rencontre jamais pur dans la nature.

Marganésique, adj.; nom donné à nn acide formé par le manganèse, et qui existe dans le caméléon minéral.

Manacal, adj., maniacalis; nom donne

Maniaque, adj. et s. m., maniacus; qui est attaque de manie, ou qui tient à la manie.

Manie, s. f., insania, furor, mania, para; lésion de l'entendement, dans la quelle il y a erreur de jugement on halucination, qui conduit à des actes de freur, à la permanence des mêmes actes ou'de la même idée. Si le délire n'est pas

fixé sur un seul objet, c'est la manie proprement dite; si le délire ronle constamment sur le même point, c'est la monomanie.

manie.

Maniguette, s. f.; nom volgaire des

graines de paradis.

MANULIUR. V. MANULIUR.

Maniove, F. Manulove.

Manioc, s. m., jatropha manihot;
plante d'Amérique dont la racine fonrnit une fécule alibile.

Manipulation, s. f., manipulatio (manus, main); manière d'opérer dans les arts.

MANIPULE, s. m., manipulus (manus, main); poignée.

Manns, s. f., manna; matière mncoso - sncrée qui découle du tronc des fracinus rotundifolia et ornus, dans le midi de l'Europe, et qu'on emploie eu

medecine comme purgatif.

Manne grasse; molle, jaune, et char-

gée d'impuretés.

Manne en larmes; en morceaux secs, d'un blanc jaunâtre et très-sucrés.

Manne en sorte ; en grumeaux irréguliers et un peu gras.

Mannequin, s. m.; figure imitant un homme on une femme, ou sculement Pabdomen et le bassin d'une femme, et dont, on se sert pour exercer les élèves à l'application des bandages, ou à la pratique des accouchemens.

Maxirs, s. f.; ranieté de sucre qu'on retire de la manne, qui est solide, blanche, sans odeur, d'une saveur fraiche et sucrée, soluble dans l'eau, soluble dans l'alcool bouillant, dont elle se précipite par le refroidissement, qui cristallise en petits prismes quadrangulaires, et qui n'éprouve pas la fermentation alcoolique.

MINGEURE, s. f.; exercice des opérations chirurgicales, ou de celles qui sont relatives à l'accouchement, sur le cadavre ou sur le mannequin.

Manometrue, s. m., manometrum (μανός, rare, μέτρον, mesure); instrument propre à mesurer la raréfaction de l'air dans le récipient de la machine pneumatique.

Manoscope, s. m., manoscopium (μανός, rare, σχόπεω, l'examine); instrument dont on se sert pour apprécier les variations que l'air éprouve dans sa den-

MANUSTUPRATION. V. MASTURBATION.
MANULUVE, s. m., manuluvium; bain

MANUS Dei. V. MAIN de Dieu.

MAQUEREAU, s. m., scomber scombrus; poisson de mer dont on mange la chair. MARASME, s, m., marasmus (μαραίνω,

je dessèche); état de maigreur excessive du corps. MARASMOPYRE, s. f., marasmopyra (µaρασμός, marasme, πυρ, feu); fièvre hec-

398

MARBRE, s. m., marmor, μάρμαρος; carbonate de chaux compacte, grenu et d'une grande dureté.

Manc, s. m., magma; résidu soit de l'action de l'eau, de l'alcool, ou de tout autre menstrue sur une substance composée, soit de l'expression à laquelle on

a soumis un corps pour en tirer le snc. MARCHE, s. f.; mouvemens alternatifs de flexion et d'extension des membres inférieurs, au moyen desquels l'homme se transporte d'un lieu dans un autre.

Marche des maladies; se dit du développement successif des phénomènes qui les caractérisent, et des lésions d'orga-

nes qui les constituent.

Marcostin, adj.; nom donné à un extrait composé de marum et de costus, ainsi qu'à des pilules faites avec la gomme ammoniaque, la myrrbe, l'aloès, l'agaric, la rbubarbe, le safran, le costus, le bois d'aloès, les feuilles de mastic, le ius de roses de Damas, l'eau et le vinaigre de scille.

MARGARATE, s. m., margaras; sel formé par la combinaison de l'acide margarique avec une base salifiable.

MARGARINE, s. f., margarina; nom donné d'abord à l'acide margarique.

MARGARIQUE adj., margaricus (margarita, perle); nom d'un acide solide, blanc, nacré, insipide, faiblement odorant, plus léger que l'eau, fusible au feu et cristallisable en aiguilles, qu'on obtient en traitant la graisse par un alcali. MARGINAIRE, adj.; l'une des six pièces

qui forment la branche de la mâcboire inférieure dans les oiseaux et les reptiles. On l'appelle aussi os supplémentaire.

MARGINAL, adj., marginalis; qui est placé au bord.

Margine , adj. , marginatus ; qui a nn bord.

MARISQUE. V. FIC.

MARMELADE, s. f., marmelada; snbstance végétale confite par le sucre, et réduite à consistance pultacée.

Marmelade de Fernel. V. Marmelade de Tronchin.

Marmelade de Tronchin ; looch épais u'on prépare avec l'buile d'amandes douces, le sirop de violettes, la manne,

MASS la pulpe de casse, la gomme adragant,

et l'eau distillée de fleurs d'oranger. MARMITE de Papin, s.f., olla papiniana cylindre de fer ou de laiton, très-épais, dont une forte vis retient le couvercle. en sorte que les liquides qu'on y place peuvent supporter une chaleur rouge sans

entrer en ébullition. MARRONIER d'Inde, s. m., æsculus hippocastanum; arbre de l'Asie, naturalisé partout en Europe, et de la famille des érables, dont l'écorce possède des qua-

lités fébrifuges qui l'ont fait mettre an nombre des succédanés du quingnina MARRUBE. S. m.; marrubium vulgare, plante labiée indigene, d'une odenr forte

et d'une savenr amère, qui est stimulante et tonique.

Marrube noir. V. BALLOTTE. MARS, s. m. Les alchimistes donnaient

ce nom au fer. MARSUPIAL , adj. , marsupialis , nom donné quelquefois au muscle obtarateur

interne.

MARTEAU, s. m., malleus; le plus long et le plus externe des quatre osselets de l'oreille, situé entre l'enclume et la membrane du tympan, contre laquelle il est collé.

MARTIAL, adj., chalybeatus; synonyme de ferrugineux.

MARUM, s. m., teucrium marum; plante labiée indigene qu'on employait beaucoup autrefois comme tonique et antispasmodique...

Masque, s. m.; bandage composé d'une pièce de toile de la grandeur du vi sage, à laquelle on fait des ouvertures qui correspondent aux yeux, au nez et à la bouche, qu'on fixe autour de la tête au moyen d'un cordon cousu à ses angles, et qui sert à tenir en place les médicamens qu'on applique sur la face dans les brûlures, les érysipèles, ou les autres maladies de cette partie.

MASSAGE, s. m.; action de presser, de pétrir en quelque sorte, les parties du corps d'un individn avec la main, afin d'exciter la vitalité de la peau et des tissus qu'elle recouvre.

Masse, s. f. : somme des particules

d'nn corps. MASSER, v. a.; pratiquer le massage. Masseten , adj. et s. m. , masseter , μασσητήρ; nom d'un muscle de la jone, qui s'étend du bord inférienr et de la face

interne de l'arcade zygomatique à l'angle, à la face externe et au bord inférienr de la branche de l'os maxillaire inférieur, qu'il sert à élever.

Massèter interne; nom donné par Winslow an muscle ptérvgoïdien interne.

Massfrans, adj., masseterinus; qui a rapport au muscle massèter. — Arter masseterine parale de la massilaire interne ou de la temporale profonde postérioure, qui se répand dans le muscle massèter. — Mor masseterin, rameau du marillaire inférieur qui se rend au même mascle.

Masserrenque, adj., massetericus; sy-

Massicor, s. m.; nom vulgaire du pro-

toride de plomb.

Mastic, s. m., mastix; résine d'une

odeur suave, qui découle du terebinthus

Mastication, s.f., masticatio, μάστησις (μασίορας, je māche); action de mācher. Masticatorius; adj. et s. m., masticatorius; nom donné aux substances que l'on māche dans la vue d'exciter la sécrétion de la salive.

MASTIGATOUR, s. m., frenum; mors en fer, garni d'anneaux, qu'on met dans la bouche des chevaux pour exciter la sécrétion de la salivé.

Mistire, s. f., mastitis (μαστὸς, ma-

melle); inflammation des mamelles.

MASTODYNIE, S. f., mastodynia (μαστός, mamelle, δόζην, douleur); douleur des

mamelles.

Masroïne, adj., mastoides, µasflouidis, [µasflouidis, mamelle, tides, ressemblance]; qua la forme d'un mamelon.—Apophyse mastoide, située à la partie inférieure et postérieure de l'os temporal, et donnant attache au musele sterno-cléido-mastoï-

dien MASTOÏDIEN , adj. , mastoideus ; qui a rapport à l'apophyse mastoïde. - Antre mastoidica, nom donné autrefois aux cellules mastordiennes. - Cellules mastoidiennes, creusées dans l'épaisseur de l'apophyse mastoïde, et s'ouvrant dans la caisse dn tympan .- Gouttière mastoidienne, située à la face interne de la portion mastoïdienne de l'os temporal, et faisant partie du sinus latéral. Ouverture mastoidienne, qui fait communiquer la caisse du tympan avec les cellules mastoidiennes.-Portion mastoidienne de l'os temporal, celle qui supporte l'apophyse mastoide.-Rainure mastoidienne, située derrière l'apophyse , et donnant attache au muscle digastrique. - Sinus mastoidien, synonyme de cellules mastoidiennes .- Trou mastoidien, place derrière l'apophyse, et donnant passage à une artere et à une veine.

Mastoidien antérieur; sterno-cléido-mastoidien, selon Winslow.

Mastoidien latéral: petit comolexus.

selon Winslow.

Mastoidien moyen. V. Mastoidien late

Mastoidien postérieur; splénius, selon Winslow.

Mastolio-conchinien, adj. et s. m.; nom donné par Dumas au muscle auri-

Mastono-génien, adj. et s. m.; nom donné par Chanssier au muscle digastri-

Masroïno - Hygénien, adj. et s. m.; nom donné par Dumas au muscle digastrique.

Mastorbo - oniculaine, adj. et s. m.; nom donné par Chaussier au muscle auriculaire postérieur.

Mastodologie, s. f., mastodologia; synonyme de mammalogie.

Mastologie, s. f., mastologia; synonyme de mammalogie.

Mastologiste . s. m. , mastologista :

MASTO-MAXILLIEN, adj. et s. m.; nom

cle digastrique.

Mastozoologie, s. f., mastozoologia;
synonyme de mammalogie.

MASTUPRATION. V. MASTURBATION.

MASTURBATION, s. f., mastupratio (manús, main, stupro, je corromps); excitation des organes génitaux avec la main. MAT, adj., impolitus, fureus; qui n'a point d'éclat, qui n'a pas été poli.—On

dit de la poitrine qu'elle est mate, ou qu'elle donne un son mat, lorsqu'elle ne résonne plus par la percussion, ou bien que le son qu'elle produit est semblable à celui qu'on entend lorsqu'on frappe les chairs.

MATIÈRE, s. f., materia; substance qui entre dans la composition d'un corps. I Substance évacuée par haut ou par bas,

Matière de la chaleur. V. CALORIQUE.
Matière électrique. V. ELECTRICITÉ.

Matière du feu. V. CALORIQUE.

Matière magnétique. V. MAGNÉTISME.

Matière médicale; branche de la médecine qui enseigne à connaître les médicamens, leur manière d'agir sur l'économie, et celle dont on doit les administrer.

Matière perlée de Kerkring; oxide d'antimoine blane, qu'on obtient en versant de l'acide nitrique dans l'ean de lavage de l'antimoine diaphorétique.

MATRAS, S. m. , matracium ; vaisseau

400

de verre à long col, dont on fait usage en chimie.

MATRICAIRE, s. f. , matricaria ; genre de plantes indigènes, de la famille des corymbifères, dont on emploie en médecine deux espèces, matricaria chamomilla et parthenium, comme toniques et

stimulantes. MATRICE, s. f., matrix, uterus, volépa, μήτρα; organe creux et symétrique, placé

au milieu du bassin, entre la vessie et le rectum, rétréci du côté du vagin. dans lequel il s'ouvre, et terminé par uue portion étroite et allongée, qu'on appelle le col. Il sert à loger le fœtus pendant tout

le temps de la gestation, MATBONE . s. f. . matrona . obstetria :

sage-femme, accoucheuse, MATURATIF, adj. et s. m., maturans;

qui est propre à accélérer la maturité d'une tumeur inflammatoire. MATURATION, S. f., maturatio (maturire,

mûrir , faire mûrir) : progrès d'un abcès vers la maturité.

MATURITÉ, s. f., maturitas; état des fruits et des graines arrivés à leur entier développement. | Etat d'un abcès formé et bon à ouvrir.

MAUVE, s. f., malva; genre de plantes qui sert de type à la famille des malvacées, et dont presque toutes les espèces sont employées en médecine à titre d'é-

mollient. MAXILLAIRE, adj., maxillaris; qui a rapport aux mâchoires. - Artères maxillaires, au nombre de trois, l'externe, ou faciale ; l'inférieure, ou dentaire inferieure ; l'interne , branche de la carotide interne, qui fournit un grand nombre de rameaux aux parties profondes de la face. - Nerfs maxillaires, au nombre de deux; le supérieur, ne du trifacial, qui sort du crâne par le trou grand rond, et va s'épanouir sur la joue ; l'inférieur , né du même, qui sort du crâne par le trou ovale, et se porte à la base de la face. - Os maxillaires, au nombre de deux; le supérieur, qui s'articule avec presque tous les autres os de la face, dont il forme la partie movenne et antérieure, et qui supporte les dents supérieures ; l'inférieur ; qui forme la partie inférieure de la face, et décrit une courbe dont les denx extrémitéss'articulent avec les temporanx. - Veines maxillaires, disposées de même que les artères, qu'elles accompagnent.

MAXILLO-ALVÉOLI-NASAL, adj. et s. m.; nom donné par Dumas an muscle abais-

seur de l'aile du nez.

MAXILLO-CONCRIEN, adi, et s. m .: nom donné à deux muscles du pavillon de l'oreille, ani managent chez l'homme : 10 profond , fixé très - profondément à l'es maxillaire inférieur , au bord postérieur du col de son condyle, s'enfoncant en dedans de la conque, et s'attachant tout près de la ionction de celle-ci avec le tube : 2º superficiel , né au côté externe de la mâchoire inférieure, aux environs de la parotide, et se terminant au côté externe et antérienr de la racine de l'anti-

tragus. MAXILLO-LABIAL , adj. et s. m.; nom donné par Chaussier au muscle triangulaire des lèvres.

MAXILLO-LABII-NASAL, adj. et s. m.; nom donné par Dumas au muscle élevateur commun de l'aile du nez et de la lèvre supé-

MAXILLO-NARINAL, adi, et s. m.: nom donné par Dumas au muscle transverse du nez.

MAXILLO-PALPÉBRAL, adj. et s. m.; nom donné par Dumas au muscle orbiculaire des paupières.

Maxillo-scleroricien adi et s. m.: nom donné par Dumas au musele oblique infériour de l'ail.

Mear, s. m., meatus, πόρος (meare, couler); conduit ou canal.

Méat auditif; conduit auditif externe.

Méat evstique : canal evstique. Meat urinaire: urêtre.

Méats des fosses nasales; gouttières profondes des fosses nasales, au nombre de trois : le supérieur, au-dessous du cornet supérienr, qui communique avec les cellules postérieures de l'ethmoïde ; le moyen, placé au-dessous du cornet ethmordal; l'inférieur, situé sous le cornet inférieur, et dans lequel s'ouvre le canal nasal.

MÉGANIQUE, S.f., mechanica, mechanice, ηχανική (μηχανή, machine); partie de la physique qui traite des lois de l'équilibre et du mouvement sies corps.

MÉCANIQUE, adj., mechanicus; qui a rapport à la mécauique.

MÉCANISME, s. m.; assemblage desparties d'une machine ; structure d'un corps quelconque; manière dont une force produit un effet. | Théorie dans laquelle le corps humain n'est considéré que comme une mécanique.

Месив, s. f.; bande de linge dont on effile les bords, ou rénnion de plusieurs brins de charpie, de coton ou de soie, que l'on introduit dans certaines plaies fistuleuses, soit afin d'y exciter la suppu-

401

ration, soit pour empêcher que leur ouverture ne se referme.

MÉCHOACAN, S. m., convolvulus mechoacana : liseron de l'Amérique méridionale dont la racine est purgative, mais un peu moins active que celle du jalan.

MÉCOMÈTRE, s. m., mecometrum (u%noc. longueur, uérooy, mesure); instrument propre à mesurer la longnenr du

feetns.

MÉCONATE, s. m., meconas ; sel formé par la combinaison de l'acide méconique avec une base salifiable.

Miconate de morphine, sel qui existe

tout formé dans l'opium.

Méconique, adj., meconicus ( whxwy. payot); nem d'un acide solide, incolore, cristallisable en longues aiguilles, très soluble dans l'eau et l'alcool, qui existe dans l'opium, combiné avec la morphine.

MECONICM, s. m., meconium, μηχώνιον (unzur, pavot); nom donné aux excrémens que l'enfant rend pen de temps après sa naissance, et qui ont une couleur verdâtre très-foncée ou noire.

Médecia, s. m., medicus, largos; celui qui a un titre légal pour exercer la mé-

decine.

MEDECINE, s. f., ars medica, medicina, larpixh, φάρμακον; science de l'homme, étudié dans l'état de santé et dans celui de maladie, pour apprendre à conserver l'une et à faire cesser l'autre. | Art de guerir. | Purgatif.

Médecine domestique, préceptes ou préjugés répandus chez le peuple relativement au traitement des maladies. | Exercice empirique de la thérapeutique par des personnes étrangères aux étndes mé-

Médecine légale . medicina forensis : anplication des connaissances médicales à la solution de tous les problèmes relatifs à la conservation de l'espèce humaine et à l'exercice de la justice.

· Médecine opératoire. V. CHIRURGIE.

Médecine vétérinaire. V. VÉTÉBINAIRE. Median , adj. , medianus ( medium . milieu); qui se trouve au milien. -Artères médianes du rachis, les spinales, antérieure et postérieure, selon Chaussier. - Artère médiane du sacrum, sacrèe moyenne, snivant le même. - Doigt median ou du milieu. - Ligne médiane, ligne verticale qu'on suppose partager le corps en deux moitiés. - Ligne mêdiane de l'abdomen, ligne blanche, suivant Chaussier. - Nerf médian, né des deux derniers cervicaux et du premier

MEDI dorsal; il va distribuer ses branches à l'avant-bras et à la panme de la main. - Nerf médian digital, le précédent, selon Chaussier .- Septum médian du cer-

velet. on faux du cervelet. - Sinus médian du cerveau, on longitudinal supérieur .- Veines médianes, ou superficielles de l'avant-bras . distinguées en basilique . céphalique et commune.

Médiastin, adi., mediastinus; qui appartient au médiastin. - Artères médiastines, branches de l'aorte, distinguées en antérieures et postérieures, qui se distribuent dans le tissu cellulaire du médiagtin.

MEDIASTIN, s. m., mediastinum, medianum : cloison membraneuse qui divise la poitrine en deux parties latérales, et qui résulte de l'adossement des plèvres.

Médiastin antérieur, partie antérieure dn médiastin, qui loge le thymus;

Médiastin du cerveau , grande faux cérébrale.

Médiastin dorsal ou postérieur. Médiastin nectoral on antérieur.

Médiastin postérieur, partie du médiastin qui avoisine la colonne vertébrale et loge l'œsophage, avec la veine azygos et le canal thoracique.

MEDIASTINITE, s. f., mediastinitis; inflammation du médiastin.

Médical, adj.; qui a rapport à la médecine on aux médecins. Matière médicale. MÉDICAMENT, s. m., medicamentum.

pharmacum, medicamen, φάρμακον, πο-Monuo: substance qu'on emploie ponr combattre une maladie. MÉDICAMENTAIRE, adj., medicamenta-

rius; qui concerne l'histoire ou la préparation des médicamens.

Médicamentes, v. a., mederi; administrer des médicamens à un malade.

MEDICAMENTEUX, adj., medicamentosus; qui agit comme un médicament. Substance médicamenteuse.

MEDICASTRE, s. m., medicaster; celui qui se mêle de traiter les maladies sans avoir aucune connaissance en médecine; charlatan.

MÉDICATION . S. f. . medicatio (mederi . remédier); changement qui se manifeste dans l'économie animale après l'administration d'nn on de plusieurs médicamens.

MEDICINAL, adj., medicinalis; qui sert de remède. Plantes médicinales.

Μεριτυιλίυκ, s. m., έγκάρδιον; diploé. Mépios, adj. ets. m., medius; médian; nom donné an doigt du milien.

MÉDULLATRE, adj., medullaris; qui a rapport à la moelle, qui en présente les caractères. - Artères médullaires . qui pénètrent dans les os pour se porter à la moelle. - Membrane médullaire, qui enveloppe la moelle, et revêt la face interne du canal médullaire des os longs. - Substance médullaire du cerveau, blanche, fibreuse. - Substance médullaire du rein, plus souvent appelée tubuleuse.-Suc médullaire, partie de la moelle qui est contenue dans le tissu spongieux des os. - Système médullaire, ensemble de

la moelle et de sa membrane. MÉDULLINE, s. f., medullina ( medulla, moelle); nom donné par John à la moelle du soleil, du lilas, etc., qui a pour propriétés d'être insoluble dans l'eau, l'alcool, l'éther et les huiles; de n'avoir ni odeur ni saveur ; d'être très-poreuse ; de se dissoudre dans l'acide nitrique, avec equel elle donne de l'acide oxalique, et de fournir beaucoup d'ammoniaque à

la distillation.

MÉGALANTHROPOGÉNÉSIE, s. f., megalanthropogenesia (μέγας, grand, ἄνθρωπος, homme, yevene, naissance); art pretendu de procréer des grands hommes.

MEGALOSPLANCHNIE, s.f., megalosplanchnia (μέγας, grand, σπλάγχνον, viscère); tomeur formée par un des viscères de

l'abdomen. MÉGALOSPLÉNIE, s. f., megalosplenia (μέγας, grand, σπλήν, rate); tuméfaction de la rate.

Méiose, s. m., meiosis, μείωσις; dé-

clin. MÉLENA, s. m., melæna, morbus niger, utλαινα; maladie noire; vomissement de sang noir. Il s'accompagne des mêmes phénomènes que ceux de l'hématémèse; comme elle, il est un symptôme de la gastrorrhagie; par conséquent il annonce tonjours un haut degré d'irritation de la membrane mnqueuse digestive.

MÉLENAGOGUE, adj. et s. m., melænagogus (μέλας, noir, ἄγω, je chasse); médicament réputé propre à expulser l'atra-

MÉLENOBRHAGIE, s. f., melænorrhagia (μελαινα, noire, ρήγυμι, je fais irruption); MÉLANCHLORE, adj., melanehlorus, us-

λάγχλωρος, μελάγχρους (μέλας, noir, χλωρος, jaune); qui est atteint d'ictère noir. MELANCHEOROSE, s. f., melanchlorosis (μέλας, noir, χλωρός, janne); ictère noir.

MELANCOLIE, s. f., melancholia (uthas, noir, youn, bile); lésion des facultés intellectuelles, caractérisée par un délire triste ou gai, et roulant exclusivement. comme le dit Pinel, sur nne série particulière d'idées, avec nne passion dominante et plus ou moins extrême. On a donné le nom de mélancolie à cet état, parce que l'on crovait qu'il était dù à l'atrabile ou bile noire.

MÉLANCOLIQUE, adj. et s. m., melancholieus : qui appartient à la mélancolie, or qui est dominé par elle. Se dit encore des personnes habituellement tristes. MÉLANÉ, adi.; noir, ou formé de me-

lanose : cancer mélané.

MÉLANIQUE, adj. ; nom donné par Prout à une substance nouvelle qu'il range parmi les acides, et que Marcet a récemment déconverte dans l'nrine, à laquelle elle communique une couleur noire,

MÉLANOSE, s. f., melanosis (μέλας, noir) Laennec donne ce nom à des productions morbides accidentelles, d'un noir foncé, homogènes, un peu humides, opaques, ayant quelque analogie avec le tissu des glandes bronchiques : d'abord dures, lorsqu'elles commencent à se ramollir elles laissent suinter un liquide roussâtre, ténu, mêlé de petits grumeaux noirâtres; quand elles sont complétement ramollies, elles se convertissent en une espèce de bouillie noire.

MELASICTERE, s. m., melasicterus (uiλας, noir, "κτερος, jaunisse); ictère noir.

MELASME, s. m., melasma (μέλας, noir); tache noire que l'on observe plus particulièrement aux membres abdominaux. chez les vieillards.

MELASSE, s. f.; sirop qui reste après que le suc de canne a subi tontes le opérations nécessaires pour en retirer le

sucre. MÉLATEOPHIE, s. f., melatrophia (µíλος, membre, ἀτροφία, atrophie); atro-

phie d'nn membre.

Melèze, s. m., larix communis; arbre conifère indigène qui fournit la térébenthine de Venise, et donne ppe substance analogue à la manne. C'est sur son tronc qu'on récolte l'agaric blanc. MÉLICÉRIS, S. m., meliceris, uslanou;

kyste rempli d'une matière qui présente la consistance et l'aspect du miel.

MÉLILOT, s. m., melilotus officinalis: légumineuse indigène dont on emploie les fenilles et les fleurs comme émol-

lientes. Mélisse, s. f., melissa officinalis; labiée indigène, d'une odeur fort agréable et très stimulante, qui fait la base

de l'eau des Carmes. -MELLITATE, s. m., mellitas; sel forme par la combinaison de l'acide mellitique

MELLUTE, s. m. (µtht, miel); nom minéralogique d. mellitate d'alumine. Composé dans lequel il entre du miel. Mellite d'acétate de cuivre. V. ONGUENT

Mellite de mercuriale. V. MIBL mercu-

Mellite de mercuriale composé. V. Sinor

Mellite de roses. V. MIEL rosat.
Mellite de scille. V. MIEL scillitique.

Mellite simple. V. Sinop de miel.

Melliteque, adj., melliticus; nom d'un acide cristallisable en petits prismes ou

en aiguilles, d'une savenr donce, acide et amère, et peu soluble dans l'eau, qu'on trouve dans la nature, combiné arec l'alumine.

Milon, s. m., meloe proscarabeus; insecte coléoptère d'Europe, qu'on a vanté

Mintérieur dans la rage.

Mison, s. m., cucumis melo; espèce de courge dont on mange le fruit. | Fruit

de cette plante.

Melon d'eau, s. m., cucumis anguria; autre espèce de courge dont on mange également le fruit dans le Midi.

Métose, s.f., melosis, μήλωσις (μηλόω, je sonde); action de sonder une plaie. Μένμας επε. V. Extorse, Esfort.

Manasax, s. f., membrana, yara, singi, and donné à des organes minces, suples, plus ou moins elastiques, dont is tructure varie beancoup, et qui sont ésticis soit à en envelopper d'autres, où à fourir une sécrétion, une exhalation. On distingue les membranes en amptact et mposées : les premières sont mequates, séreuase ou fibrenase; les autres sont composées de celles-lies sont mes sont composées de celles-lies que se composée de celles-l

Membrane accidentelle, ou fausse mem-

brane, V. PSEUDOMEMBBANE,

Membranes du fœtus, enveloppes immediates du fœtus dans la matrice : ce wat l'épichorion, le chorion et l'amnios. Membraneux, adj., membranosus; qui

a l'aspect des membranes, qui en est forme. MEMERANICAME, adj., membraniformu: qui ressemble à une membrane par

s minceur et son a platissement.

Minner, s. m., næmbrum, artus, ptes, partie du corps d'un animal située
tota-fait à l'extérieur, plus ou moins
adlante, plus ou moins mobile, et serestà l'exercice des grands mouvemens.

Mambre rivil. V. P. Exis.

Minoire, s. f., memoria, uvnun; fa-

culté cérébrale en vertu de laquelle on se rappelle à l'esprit des impressions passées.

Ménagogue, adj. et s. m., menagogue, μηναγωγός (μην, mois, άγω, je chasse); synonyme d'emménagogue.

MÉNESPAUSIE. V. MÉNOPAUSE.

Méxisos, adj., meningeus; qui a rapport aux méninges, ou seulement à la dure-mère. — Artère méningée moyenne ou sphéno-épineuse. Méxisos, s. f., mening, iréqué: nom

donné aux trois enveloppes membraneuses du cerveau. | Dure-mère, selon Chaussier.

MÉNINGETTE, s.f. Quelques anatomistes

ont appelé ainsi la pie-mère.

Maningine, s. f.; nom donné par Chaussier à la pie-mère réunie au feuillet cérébral de l'arachnoïde.

MÉNINGINITE, s. f., meninginitis; inflammation de la méningine.

Méximore, s. f., meningitis; inflammation des méninges, en particulier de la dure-mère.

MENINGO-GASTRIQUE, adj., meningo-gastricus. Pinel donne ce nom aux fièvres bilieuses on gastriques.

Méxincophylax, s. m., meningophylax, custos meningis (μύνηξ, méninge, φύλαξ, gardien); gardien de la méninge. ν ηθερεχερικ

Méxiscobrese, s. f., meningerrhæa (μένηξ, dure-mère, ρέω, je coule); congestion d'un fluide sur, entre ou sous les méninges.

Méningose, s. f., meningosis; union de parties osseuses au moyen de membranés

Menispermare, s. m., menispermas; sel forme par la combinaison de l'acide ménispermique avec une base salifiable.

Ménispermique, adj., menispermicus; nom d'un acide qu'on a découvert dans la coque du Levant, menispermum cocculus.

MENISQUE, s. m., meniscus, μενίσχος; cartilage interarticulaire.

MÉNOPLUSE, s. f., menopausis (μλ), mois, παίω, je cesse); cessation des règles, temps critique des femmes.

Menoplanie, s. f., menoplania (μλν, mois, πλάνη, errenr); se dit de l'écoulement menstruel qui se fait par tout antre endroit que par l'ntérns.

Mέχοβββιαθέ, s. f., menorrhagia (μλη, mois, ἐληννμέ, je romps); menstruation, hėmorrhagie uterine.

Menorrhæa (μην,

mois, ὁέω, je coule); hémorrhagie utérine.

MENOSTASE , s. f., menostasia ( phy. mois, σίασις, stagnation); rétention et accumulation du sang des règles dans la cavité de l'utérus.

MENSTRUATION, s. f., menstruatio; éconlement des règles ou du flux périodique

chez la femme.

404

MENSTRUE, S. m., menstruum; substance qui jouit de la propriété d'en dissoudre une ou plusieurs autres.

MENSTRUEL, adj., menstruus; qui a rapport an flux mensuel des femmes :

écoulement menstrucl.

MENSTRUES, s. f. pl., menstrua, xataμήνια, έμμήνια; écoulement mensuel de sang qui a lieu chez la femme, depnis la puberté jusqu'à l'instant où elle cesse d'être féconde.

MENSURATION . S. f. . mensuratio : action de mesnrer, méthode d'exploration qui a pour but de déterminer d'une manière exacte les dimensions de la poitrine.

MENTAGRE, s. f., mentagra (mentum, menton, ayoa, capture); dartre qui af-

fecte le menton. MENTAL, adj., mentalis. On dit alienation mentale, maladie mentale, pour folie.

MENTRE, s. f., mentha; genre de plantes labiées indigènes dont on emploie en médecine plusieurs espèces, qui sont toutes aromatiques, excitantes et toniques.

MENTO-LABIAL, adj. et s. m., mentolabialis: nom donné par Chaussier aux muscle carre et houppe du menton réunis.

MENTON, s. m., mentum, γένειον; partie inférieure et movenne de la face. formant au-dessous de la lèvre inférieure

une saillie plus ou moins considérable. MENTONNIER , adj. , mentalis ( mentum , menton); qui a rapport au menton. -Artère mentonnière, fin de l'artère dentaire inférieure, à sa sortie dn trou mentonnier. - Nerf mentonnier, terminaison dn nerf dentaire inférieur, à sa sortie du même trou. - Trou mentonnier, orifice externe du canal dentaire inférieur, situé an niveau de la seconde dent incisive, ou de la canine.

Mentonnier labial , adj. et s. m.; nom donné par Dumas au muscle carré du menton.

Mextoxxière, s. f.; bandage en forme de fronde dont on se sert pour tenir le menton relevé et la mâchoire inférieure

appliquée contre la supérieure. MENTULAGRE, s. f., mentulagra; contraction spasmodique des muscles inchicavernenx.

MENYANTHE, S. m., menyanthes trifeliata : plante indigène, de la famille de gentianes, qu'on range parmi les toni-

MEPRITE ammoniacale: Sous-carbonstd'ammoniaque.

Ménhite calcaire : carbonate de cham Méphite de magnésie ; carbonate de ma

gnėsie. Méphite martiale : carbonate de fer. Mcphite de plomb; carbonate deplomb

Méphite de potasse ; sons-carbonate de potasse. Ménhite de soude : sous-carbonate de

sonde. MEPHITIOUB , adj., mephiticus ; épithèle

donnée à toute exhalaison pernicieuse - Air mephitique, acide carbonique, #

lon Bewdly. MEPHITISME, s. m., mephitismus; et halaison pernicieuse.

MERATROPRIE, s. f., meratrophia (pi ρος, membre, ἀτροφία, atrophie); atrophie d'un membre.

Mercure, s. m., mercurius, hydrarg rum . argentum vivum ; metal liquide. brillant, d'un blanc légérement bleuttre, qui entre en ébullition à 550 de grés, C., se congèle à 40 degrés, C., an dessous de zero, et devient alors malléable. Sa pesanteur spécifique est de 13,568. On le trouve dans la nature, soit pur, soit combiné avec le soufre et l'a-

gent, on avec le chlore. Mercure cru, mercure par.

Mercure de mort, V. Pount d'alegreit. Mercure de vie. V. POUDER d'algareti. Mercure doux; ancien nom du protocblorure de mercure.

Mercure précipité blanc. V. Pateurs blanc.

Mercure précipité rouge. V. Pajcont

rouge. Mercure revivifié du cinabre ; mercur obtenu par la décomposition de sulfer-

Mercure soluble d'Hahnemann; sib stance qu'on obtient en versant goutte : gontte de l'ammoniaque étendue d'ess dans une dissolution de proto-nitrate it mercure, et avant soin qu'nne petite partie de ce sel reste dissoute.

MERCURIALE, S. f., mercurialis annat plante indigène, de la famille des et phorbes, qu'on emploie comme émi liente.

MERCURIAUX, adj. pl., mercurialia; collectif sous lequel on désigne les dires medicamens dans la composition des-

MERCUREL, adj., mercurialis; qui conment du mercure. — Erysipèle, érythème mercuriel. — Maladie mercurielle, maladie cutacie produite par l'administration du préparations de mercure.

Mintax, s.m., gadus merlangus; pois-

Mean V. Meanneup

Merices, s. f., merlucius; nom donné atoutes les espèces de poissons dn genre gade, lorsqu'ils ont été desséchés an so-

Ménocèus, s. f., merocele (uépoc, enisse, non, hernie); hernie fémorale on crnrale. Pour la former, les viscères sortent par le canal crural ou par une ouverture destinée au passage de quelques vaiswant lymphatiques, et qui se trouve en dehors du ligament de Gimbernat, Elle est plus fréquente chez la femme, où les arrades crurales sont plus longues, que chez l'homme. Elle acquiert rarement un volume considérable. On la reconnaît aux signes généraux des hernies, et elle réclame le même traitement. Lorsqu'elle est étranglée, la possibilité de repcontrer en haut le cordon testiculaire ou le ligament rond de la matrice, en has les vaisseaux cruraux, en dehors l'artère épigastrique, a fait établir le précepte de ne debrider jamais qu'en dedans sur le ligament de Gimbernat.

Mérycisme, s. m., merycismus, rumi-

natio, μησυχισμός; rumination.
Μέπντοιοσιε, s. f., merycologia (μη-

pine, je rumine, λόγος, discours); traité

Mésaballque, adj., mesaraicus; syno-

upue de mésentérique.
Missarias, 5 n.m., mesenterium, puscrium, pu

genre des adénoses.

Missentérique, adj., mesentericus; qui appartient on qui a rapport au mésentere.—Artères mésentériques, au nombre

apparient on qui a rapport au mésenire.—Artères mésentériques, au nombre dedeux: la supérieure, qui naît de l'aorte, au dessons de la cœliaque, fonrnit les coliques droites, et distribue ses rameaux à l'intestin grèle; l'inférieure, qui naît de l'aorte pen avantsa terminaison, four-nit les coliques ganches, et s'étend jusqu'auprès de l'anns. — Glandes mésentériques, agnilions lymphatiques da mésentère. — Piccus mésentériques da Misenterique de l'anns. — Piccus mésentériques, qui accompagne four les les productions de la compagne four les les productions de l'accompagne four les les productions de l'accompagne four les les productions de l'accompagne four les des l'accompagnes de l'accompag

a splénique.

Mésentérite. s. f., mesenteritis: in-

flammation du mésentère.

Mesménisme, s. m.; nom donné au maguétisme animal, d'après celui de Mesmer, son inventeur.

Mésocéphale, s. m., mesocephalum (μέσος, milien, κιφαλή, tête); nom donné par Chaussier au pont de Varole.

Mésocéphalique, adj., mesocephalicus. Chaussier appelle ainsi l'artère basilaire.

Mésochondriacus (μέσς, moyen, χόνδρος, carchondriacus (μέσς, moyen, χόνδρος, cartilage); nom donné par Boerhave à des petits faisceanx de fibres charnues qui sont placés entre les arceaux cartilagineux de la trachée-artère.

Mésococcum, s. m. (μέσος, moyen, cæcum, cœcum); repli du péritoine qu'on observe quelquesois à la partie posté-

rieure du cœcum.

Mésocolox, s. m., mesocolon, μισόχωλον (μέσος, moyen, χώλον, colon); nom donné aux replis du péritoine qui maintiennent en place les diverses parties du colon.

Mésocolon iliaque ; celui qui appartient

à l'S du colon.

Mésocolon lombaire droit ; celui qui fixe le colon ascendant.

Mésocolon lombaire gauche; celui qui retient le colon descendant.

Mésocolon transverse; celui qui attache le colon transverse : c'est le plus grand de tous.

Misochane, s.m., mesocranium (μέσος, milieu, χρανίον, crâne); milieu de la tête.

Mésocistraique, adj., mesogastricus (μέσος, médian, γασίηρ, ventre); qui occupe le milieu du ventre : région mésogastrique ou ombilicale.

Mesoglosse, adj. et s. m., mesoglossus (μέσος, médian, γλώσσα, langue); nom donné par quelques anatomistes au mus-

cle génio-glosse.

Mésolozaras, adj., mesolobaris; qui appartientan mésolobe. Chaussier donne ce nom aux artères du corps calleux.

406 Mésolobe, s. m., mesolobus (μέσος, médian, losos, lobe); nom donné par Chaussier an corps calleux.

Mesomerie, s. f., mesomeria (μέσος, médian , μερὸς, cuisse); partie du corps qui est placée entre les cuisses.

MESOMPHALE, s. m., mesomphalion (uéσος, médian, ομφαλός, nombril); ombi-

Mesorectum, s.m., mesorectum (μέσος, médian, rectum, rectum); repli du péri-

toine qui attache la face postérieure du rectum à la face antérieure du sacrum. MESOSCELOCÈLE, s. f., mesoscelocele (ué-

σος, milieu, σχέλος, cuisse, χήλη, hernie); hernie périnéale. Mésoscélophyme, s. m., mesoscelophyma (μέσος, médian, σχέλος, cuisse, φύμα,

tumeur); tumeur qui s'est développée à la région périnéale.

MESOTHENAR, s. m., mesothenar (μέσος, médian, θήναρ, paume de la main); nom donné par Winslow à la portion profonde du court fléchisseur du pouce de la main, réunie à l'adducteur de ce doigt.

METACABPE, s. m., metacarpus (μετά, après , καρπός , carpe) ; partie de la main qui est comprise entre le carpe et les

doigts. MÉTACABPIEN, adj., metacarpianus; qui appartient ou qui a rapport au métacarpe. -Artère métacarpienne, branche de la radiale. - Articulations métaearpiennes, celles par lesquelles les quatre derniers os du métacarpe s'unissent ensemble à leur partie supérieure. - Ligament métacarpien, bandelette tendue au devant des extrémités inférieures des quatre derniers os du métacarpe. - Muscle métacarpien du pouce, l'opposant de ce doigt, selon Sabatier. - Os métacarpiens, au nombre do cinq, un pour chaque doigt .- Phalanges métacarpiennes, ou premières phalanges des doigts. - Rangée métacarpienne du carpe, composée du trapèze, du trapézoïde, du grand os et de l'os crochu.

METACARPO - PHALANGIEN , adj. , metacarpo-phalangianus; nom donné aux articulations des os du métacarpe avec les phalanges qui correspondent à chacuu

d'eux.

Métacarpo-phalangien du pouce, adj. et s. m., metacarpo - phalangianus pollicis manus; nom donné par Chaussier au muscle addneteur dn pouce.

Métacarpo-phalangien latéral, adj. et s. m., metacarpo-phalangianus lateralis; nom donné par Chaussier à chacun des muscles interosseux palmaires.

Métucarpo - phalangien lateral sus - pal-

maire, adj. et s. m., metacarpo-phales. gianus lateralis suprà-palmaris; nom don né par Chaussier à chaeun des muscles interosseux dorsaux de la main.

METACONDYLE, s. m., metacondylus; dernière phalange des doigts, ou pla-

langette.

METAL, s. m., metallum, uéralin, nom générique donné à des substances simples, solides ou liquides, généralement plus pesantes que l'eau, donées d'un brillant plus ou moins considérable, susceptibles de poli, conductrices de calorique et de l'électricité, qui, par leur combinaison avec les acides, donnent tantòt des alcalis ou des oxides sans saveur, et tantôt des acides.

METALLIQUE , adj. , metallicus; qui a les qualités d'un métal. Substance, poli,

éclat , saveur métallique.

METALLOGRAPHIE, s. f., metallographia (μέταλλον, métal, γράφω, je décris partic de l'histoire naturelle qui traite spécialement des métaux.

MÉTALLUBGIE, s. f. , metallurgia (uital λον, métal, ἔργον, travail); partie de la technologie qui traite de l'extraction des métaux.

METAMORPHOSE, s. f., metamorphosis (μετά, après, μορφή, forme); nom donne par les naturalistes aux changemens successifs que certains animaux éprouvent dans leur configuration, et même dans leur structure intime, durant le cours de leur vie.

META-PARAAL; nom donné par Geoffros-St.-Hilaire à l'os paraal situé au dela, c'est-à-dire à la seconde pièce inférieure au delà du cycléal, dans les animus chez lesquels les pièces vertébrales sont disposées en une seule série.

META-PÉRIAL; nom donné par Geoffro-St.-Hilaire à l'os périal situé au delic'est-à-dire à la seconde pièce supérieur au delà du cycléal, dans les animaux chet lesquels les pièces vertébrales sont disposées en une seule série.

METAPOROPOIÈSE , s. f. , metaporopoissis (μετά, qui indique un changement.

πόρος, pore, ποιείν, faire); changement dans les pores ou les extrémités des capillaires sanguins, suivant Galien. METAPTOSE, s. f., metaptosis; change

ment en bien ou en mal d'une maladie METASCHEMATISME, s. f., metascheme

tismus (µrta, après, σχήμα, forme changement d'une maladie en une autre-METASTASE, s.f., metastasis, usrasian

(utriornut, je change de place); change ment de siège d'une maladie, occasion ques antenrs se servent de ce mot pour désigner tont changement défavorable dans une maladie. Mérastatique, adj., metastaticus;

qui dépend de la métastase : crise métas-

tatique.

METASTOSE. V. METOPTOSE.

Mέτανταπικε, s. f., metasyncrisis, recorporatio (μετλ, qui marque un changement, συγρύνιω, j'amasse); rétablissement du rapport entre les pores et les atomes.

Mériasynentrique, adj., metasyneriticus; qui appartient à la métasynerise. Se dissitanciennement des remèdes auxquels on accordait la puissance de déterminer la métasynerise, la régénération du corps ou de quelques-unes de ses parties.

Mέτλτακά, s. m., metatarsus (μετὰ, après, ταροὸς, tarse); partie du pied qui est située entre le tarse et les orteils. Elle est composée de cinq os, un pour cha-

que orteil.

Méritables, adj., metatarsicus, qui arpporto qui appartient au metatarse.
—Attive métatarsicone, branche externe de la pédiense.—Articulation métatarsicone, celles qui résultent de la jonction des os du métatarse entre eux.—Ligument métatarsien, transversal et situe du cété de la plante da pied. — Os métatarsiens, au nombre de cinq, un pour chaque crétal.—Phalanges métatarsicnurs, ou premières phalanges des orteils.—Allangie métatarsiense du tarse, composée des tois os cunéliformes et du cu-

Métatabso-phalangianus; nom donné à chacune des cinq articulations des os du métatarse avec les premières phalanges

metatarse : des orteils.

Métatarso - phalangien du petit doigt, adjets.m., métatarso-phalanginianus minani digitis; le court fléchisseur du petit

orteil, selon Dumas.

Métatarso-phalangien du pouce, adj. et
s. m., metatarso - phalangianus pollicis

manús; nom donné par Dumas au mus-

cle transversal des orteils.

Métatarso-phalangian latéral, adj. et
s. m., metatarso-phalangianus lateralis;
nom donné par Chaussier à chacun des
muscles interosseux du pied.

Métatarso-sous-phalangien du pouce, adj. et s. m., metatarso-infrá-phalangianus policis; nom donné par Chaussier au muscle abducteur oblique du gros orteil. Metatarso-sous-phalangien transversal du pouce, adj. et s. m., metatarso-infráphalangianus transversalis pollicis; nom donné par Chaussier an muscle transversal des orteils.

Mérarriss, s. f., metathesis (μετατί-Σημε, je change de place), procéde opératoire qui consiste à déplacer, pour le plus grand avantage du malade, la cause de sa maladie, comme à abaisser le crystallin dans l'opération de la cataracte, à repousser dans l'estòmac un corps

étranger engagé dans l'œsophage. Méreir, s. m.; nom vulgaire d'un mélange de blé et de seigle qui ont été

semés et récoltés ensemble.

Mετέοπε, s. m., meteorum (μετά, au-dessus, αζω, j'élève); nom générique sous lequel on désigne tous les phénomènes qui prennent naissance ou qui se passent dans l'atmosphère.

Мя́тя́овіоче, adj., meteoricus; qui a les caractères d'un météore. — Fleur météorique, celle qui s'épanouit ou se forme

suivant l'état de l'atmosphère.

Μετεοπικώς, s. m., meteorismus (μετέωρος, élevé); distension de l'abdomen

causée par un gaz.

Μέτκοκος κερμε, s. m., (μετέωρος, météore, γράφω, je décris); instrument dont on se sert dans les observations météorologiques.

Mέτέο Βοίο Gib., s. f., meteorologia (μετίωρος, météore, λόγος, discours); partie de la physique qui traite de l'histoire des météores.

Méréobologique, adj., meteorologicus, qui a rapport à la metéorologic. Observations météorologiques.

Метнемевине, adj., methemerina; quotidienne.

METHODE, s. f., methodus, μέθοδος (μετά, par, à travers, όδος, chemin); manière de dire ou de faire avec un certain ordre. - Methode curative, traitement d'une maladie dirigé suivant les règles de l'art. — Méthode opératoire, dispositions ou règles générales suivant lesquelles une opération doit être faite. Ainsi, par exemple, l'opération de l'anévrysme par l'ouverture du sac et celle qui consiste à licr l'artère au-dessus de la tnmeur, l'opération de la cataracte par abaissement et celle par extraction, sont des méthodes différentes qui peuvent se composer chacune d'un plus ou moins grand nombre de procédés, ou de manières particulières d'opérer. - Mothode signific encore ordre suivant lequel on procéde dans l'étude d'une science ;

alors il est synonyme de système, de classification.

Méthodique, adi, methodicus; qui a

de la methode, qui est fait avec mé thode.
Mérnousur, s. m.; nom d'nne secte
de médecins qui attribuaient toutes les
maladies au resserrement, au relàchement des parties soildes, ou à un état intermédiaire, rémissant les caractères des
deux premiers. Sur ces distinctions ils
fondaient les indications curatives à rem-

Mirs, adj. et s. m., mixtus; nom sous lequel on désigne nn être engendre par deux êtres d'espèce différente. | Individu né d'un Européen et d'une Indienne, ou d'un Indien et d'une Européenne.

Μέτοραντεϊμοιε, s. f., metopantralgia (μέτωπον, front, ἄντρον, cavité, ἀλγεω, je souffre); douleur qui se fait ressentir dans les sinus frontaux.

Méτογαντειτε, s. f., metopantritis (μέτωπου, front, ἄντρου, cavité); inflammation des sinus fontaux.

Mέτοροscopia , s. f. , metoposcopia (μέτωπον , front , σχίπθημαι , je regarde); art de reconnaître le tempérament ou le caractère d'une personne d'après l'inspection de son front.

MÉTRALGIE, s. f., metralgia (μήτρα, matrice, βλγος, douleur); douleur de la matrice.

ΜέΤΡΑΛΑΝΤΟΡΡΙΈ, s. f., metranastrophe

(μήτρα, matrice, ἀνασθρέφω, je retourne); inversion de la matrice.

\* Μέτπεμημηλιε, s. f., metremphraxis (μήτρα, matrice, ἐμφράσσω, ¡'obstrue);

obstruction de la matrice. Μέταεκουντε, s. f., metrenchytes (μήτρα, matrice, ἐγχύω, j'injecte); liquide

qu'on injecte dans la matrice.

Μέπαιογαταιτε , s. f., metriopathia
(μέτριος, modéré, πάθος, passion, affection); état modéré des souffrances ou des

passions.

Mérarra, s. f., metritis (μήτρα, matrice); inflammation de la matrice, caractérisée par une doulent trés-intense à l'hypogastre, avec tumenr circonscrite et sentiment de pesanteur dans cette partie. Ces symptomes s'accompagnent de sensibilité très - vive dans les autories de la compagnent de sensibilité très - vive dans les autories de la compagnent de sensibilité très - vive dans les autories de la compagnent de sensibilité très - vive dans les autories de la compagnent de sensibilité de la compagnent de la paper son de la l'altération des lochies et des règles, enfin de vomissemens, de ténesme, de difficulté d'uriner, de la petitesse et de la fréquence de pouls, de c'epha-

lalgie, de délire, de la décomposition des traits de la face, etc. Cette phles. masie peut être la suite d'accidens survenus pendant la grossesse, d'nn accouchement laborieux, de la suppression trop prompte des lochies, de conps recus sur la région hypogastrique. - L'inflammation aiguë de la matrice qui occupe sa membrane interne, a été désignée sons le nom d'inflammation catarrhale, de catarrhe aigu de ce viscère; on la reconnaît à l'écoulement plus ou moins abondant d'un liquide clair et filant par le vagin, précédé de douleurs qui, de cette dernière partie et de l'hypogastre, se propagent anx reins, aux enisses et aux aines, avec on sans fièvre. - La métrite chronique succède quelquefois à la métrite aiguë; elle n'affecte pas toujours tonte l'étendue de la matrice. C'est à elle qu'il faut rapporter les squirres de cet organe et la plupart des écoulemens

leucorrhoïques.
Μέτεος ΑΜέτεις, s. f., metrocampsis (μήτρα, matrice, χάπψις, flexion); inflexion de la matrice.

Metrocèle, s. f., metrocele (μήτρα, matrice, χήλη, hernie); hernie formet par la matrice.

MÉTRODYNIR, s. f., metrodynia (μήτρα, matrice, δόθνη, douleur); douleur de la matrice. Μέτροιοχίε, s. f., metroloxia (μήτρα,

matrice, λοξός, oblique); obliquité de la matrice. Métromanie, s. f., metromania (μέτρα, matrice, μανία, fureur); synonyme de

nymphomanie. Μέτβοροιγρε, s. m. , metropolypus (μήτρα, matrice , πολύπους , polype) ; po

lype utérin.

Mérroprose, s. f., metroptosis (μήτρε, matrice, πτῶσις, chute); chute de la matrice.

MÉTROBRHEXIE, s. f., metrorrhexis (πίτρα, matrice, ρήξις, déchirure); rupture de-la matrice.

MÉTRCARRAGIE, s. f., metrorrhagie ("strpa, matrice, býryou, je romps), bimorrhagie de la matrice, excrétion mebide plns ou moins abondante de sang par l'utérus, accompagnée de douleuret de pesanteur dans l'hypogastre et les loubes, de paleur de la face, de refroidisment des extrémités, de ténesme, de constination, etc.

Mέτκοτομικ, s. f., metrotomia (μήτρα, matrice, τέμνω, je coupe); opération césarienne.

MEURTHISSURE, V. CONTUSION.

MIASMATIQUE, adj. , miasmaticus ; qui appartient anx miasmes. On a donné ce nom aux maladies qu'ils produisent.

MIASME, s. m., miasma (μίασμα, souillure); mot dont on se sert pour désiguer les émanations qui s'échappent du corps des individus malades, ou des matières végétales et animales en putréfaction, et qui agissent sur l'économie à la manière des poisons.

MICROCOSME, S. m., microcosmus, μιχρόμοσμος (μικρός, petit, κόσμος, monde); petit monde. Nom donné à l'homme par

quelques philosophes.

MICROCOUSTIQUE, adj., microcousticus (μιχός, petit, ἀχούω, j'entends); nom donné aux instrumens destinés à faire entendre les sons les plus faibles.

Micrologia , s. f. , micrologia ( μιχρός , petit, λόγος, discours); traité sur des

objets d'une grande ténuité.

Miceophone, adj. et s.-m., microphonus (μικρός, petit, φονή, son); porte-voix. MICEOPHTHALME, adj. et s. m., microphthalmus, μιχρόφθαλμος (μιχρός, petit, όφθαλμὸς, œil); qui a de petits yenx.

MICHORCHIDE, adj. et s. m., microrchides, μιχρόρχιδες (μιχρός, petit, όρχὶς, testicule); qui a de très petits testicules. MIEL, s. m , mel , µeh; snbstance mu-

coso-sucrée, que l'abeille domestique prépare, et qui sert à la fois d'aliment, de condiment et de médica-Miel anthosat. V. MIEL de romarin.

Miel de concombre sauvage; sirop préparé en évaporant le produit de l'expression des concombres pilés avec du miel ordinaire.

Miel d'élaterium. V. MIEL de concombre sauvage. Miel d'ellebore noir : infusion de racine

d'ellébore noir, qu'on évapore en sirop, après y avoir ajouté du miel.

Miel dépuré; miel fondn à une douce chaleur avec un peu d'eau, et de la surface duquel on eulève l'écume qui surnage dans l'ébullition.

Miel despumé. V. MIEL dépuré. Miel de longue vie. V. MIEL de mercuriale composé.

Miel de mercuriale : suc de mercuriale

qu'on a fait bouillir avec du miel. Miel de mercuriale composé; infusion rincuse de racines de gentiane et de glavent, à laquelle on ajonte du miel, ainsi que des sucs dépurés de bourrache, de mercuriale et de buglosse, et qu'on lait cuire ensuite jusqu'à consistance de strop.

Miel de nénuphar; décoction de fleurs de nénuphar, à laquelle on ajoute du miel, et qu'on fait cuire jusqu'à consistance requise.

Miel de romarin; miel despumé dans lequel on a fait infuser des fleurs et des feuilles fraîches de romarin , pilées.

Miel médicinal. V. MELLITE.

Miel rhodomel. V. MIEL rosat. Miel rosat ; infuso-décoction de roses

rouges, à laquelle on ajoute du miel, et qu'on cuit ensnite jusqu'à consistance de

Miel scillitique; infuso-décoction de scille, à laquelle on ajoute du miel, et qu'on évapore en sirop.

Miel violat; infusion de violettes, à laquelle on ajoute du miel despumé, et qu'on met ensuite au bain-marie.

MIGRAINE, s. f., ( ήμισυς, moitié, χράvioy, crane); douleur qui a son siège dans

une moitié du crâne.

MILIAIRE, adj. et s. f., miliaris; phlegmasie exanthématique qui ressemble au millet. Elle se manifeste sous la forme de petits boutons rouges, le plus ordinairement isolés, dépassant de très-peu le niveau de la peau, et qui le lendemain se transforment en petites vésionles rougeâtres ou transparentes, qui se dessèchent et tombent par écailles. Lorsque cette éruption est accompagnée de fièvre, on l'appelle fièvre miliaire.

MILIEU, s. m., medium; nom donné, en physique, à tout corps qui en environne d'autres, ou qui leur livre passage.

MILLIOLUM , s. m. , miliolum ; petite tumeur dure, de la couleur, de la forme et de la grosseur d'un grain de millet, qui se développe dans l'épaisseur de la peau des panpières.

MILLEPEUILLE, s. f., achillea millefolium; plante indigene, de la famille des corvmbyfères, que ses qualités amères et aromatiques rangent parmi les stimulans toniques.

MILLEGRAINE, s. f.; nom vulgaire de la turquette.

MILLEPERTUS, s. m., hypericum perforatum; plante indigène, servant de type à la famille des hypéricées , qui jouit de propriétés astringentes, et qui est en même temps aromatique. Une autre espèce du même genre, l'hypericum ducciferum, fournit la gomme gutte d'Amé-

MILLET, s. m., milium; nom donné à la graine de plusieurs graminées , notamment à celle de panies, de houlques.

et de mils. | Exanthème miliaire.

MINE, s. f., minera; nom générique imposé à tontes les substances métalliques composées, qu'on tronve disposées en couches entre des lits de pierres ou de sels terreux.

Mine de plomb ; nom vulgaire du carbure de fer et du sulfure de molybdène.

MINERAL, V. MINE.

MINÉBAL, adj. et s. m., mineralis; nom sous lequel on désigne tous les corps inorganisés qu'on tronve dans le sein de la terre.

MINERALISATEUR, adj. ets. ni., mineralisator (minera, mine, agere, faire); denomination par laquelle on désigne toute matière qui fait souvent partie des minérais, et marque en quelque sorte la nature des métaux formant la base d'une mine.

Minéralisé, adj., mineralisatus; se dit des métaux combinés avec des minéralisatenre.

Minéralogie, s. f., mineralogia ( minera, mine, lóyoc, discours), partie de l'histoire naturelle qui traite des miné-

Minéralogiste, s. m.; naturaliste qui s'occupe spécialement des minéraux. MINIÈRE, s. f., minera : gîte ou dépôt

de substances minérales qu'on exploite. Minium, s. m.; nom vulgaire du deu-

toxide de plomb. MINORATIF, adj. et s. m., minorativus ; épithète donnée aux agens pharmaceuti-

ques qui pargent doucement. MINORATION, s. f., minorotio; purgation douce, sans coliques, ni trouble gé-

MIROBOLAN, V. MYROBOLAN.

MIROUTTE, adj., variegatus; se dit des chevaux qui ont une robe noire ou baie, sur laquelle on distingue des taches d'une nuance plus claire que le fond.

MISANTHROPIE, s. f., misanthropia (μισέω, je hais, ἄνθρωπος, homme); aver-

sion, haine pour les hommes. Misopsychie, s. f., misopsychia, tædium vitæ (μισέω, je hais, ψυχλ, āme); dégoût

de la vie. MITHRIDATE, s.m., mithridatum; électuaire, anjourd'hui innsité, dans legnel entrent, avec le miel et le vin d'Espagne, la myrrhe, le safran, l'agaric, le gin-gembre, la cannelle, le nard des Indes, l'encens, les graines de thiaspi et de séséli, le baume de la Mecque, le stæchas d'Arabie, le costus d'Arabie, le galbanum, la térébenthine de Chio, le poivre leng, le castoréum, le snc d'hypociste, le storax calamite, l'opopanax, le mala-

MOFE bathrum, le cassia lignea, le pouliot de montagne, le poivre blanc, le scordium, les graines de daucns de Crète, le fruit du baumier, les trochisques cyphéos, le bdellium, le nard celtique, la gomme arabique, les graines du persil de Macédoine, l'opinm, le petit cardamome, les graines de fenouil et d'anis, les racines de gentiane, d'acore vrai et de grande valériane, le sagapénnm, le méum athamantique, le suc d'acacia, le sciuc marin, et les sommités de millepertuis.

MITRAL, adj., mitralis; qui ressémble à une mitre. Nom donné par les anatomistes à deux valvulves triangulaires qui garnissent l'onverture au moyen de laquelle l'oreillette gauche du cœur communique avec le ventricule correspon-

MITRE d'Hippocrate. V. CAPELINE. MITTE, s. f.; nom vnlgaire d'une vapeur composée d'ammoniaque, d'acide hydrosulfurique et d'acide carbonique. qui s'exhale des fosses d'aisances, et qui

excree une irritation violente sur la conionctive. MIXTE, adj. et s. m., mixtus; composé de plusieurs substances de nature diffé-

rente. | Mélange. MIXTION, s.f., mixtio, mixtus, mixtura, mistio, mistura, μίξις, χρασις; mélange de plusienrs substances simples qui

font partie d'un médicament composé. MIXTURE, s. f., mixtura; médicament composé qui contient très-peu de véhi-

cule aqueux. | Potion. Mobilité, s.f., mobilitas; facilité à changer de place ; susceptibilité nervense trèsgrande, réunie à une disposition convulsive; excitabilité très-développée.

MOCHLIQUE. V. PURGATIF.

Moelle, s. f., medulla, μυελός; suc oléagineux, inflammable, blanchâtre ou jaunâtre, qui remplit l'intérieur des os courts, le tissu cellulenx des extrémités des os longs, et la cavité centrale de ces derniers.

Moelle allongée, medulla oblongata; portion de la moelle épinière qui s'étend depuis le trou occipital jusqu'au pont de Varole.

Moelle épinière, medulla spinalis; cordon nervenz qui s'étend depuis le pont de Varole jusqu'à la seconde vertèbre lombaire, le long du canal vertébral.

Moelle rachidienne ou épinière. Moelle vertébrale on épinière.

MOFETTE, s. f., mopheta, mephilis; exhalaison ou gaz impropre à la respiration.

Mofette atmosphérique; gaz azote. Mogitalisme, s.m. (μόγις, avec peine, λαλέω, je parle); prononciation difficile.

Mois, s. m. pl., menses; expression populaire, synonyme de menstrues. MOITE, adj., mudidus; qui est dans

un état de moiteur. MOITEUR, s. f., mador; légère humi-

dité de la peau.

MOLAIRE, adj., molaris (mola, meule); qui broie. - Dents molaires, au nombre de vingt, dix à chaque mâchoire, cinq de chaque côté : on les distingue en grosses, au nombre de douze, situées dans le fond de la bouche, garnies de quatre ou cinq tubercules et de quatre ou cinq racines; et petites, au nombre de huit, garnies seulement de deux tnbercules, et dont la racine est le plus souvent simple. - Glandes molaires, assemblage de cryptes muqueux, au nombre de deux, situés dans l'épaisseur des joues, et dont le conduit excréteur s'ouvre vis-à-vis la dernière dent molaire.

Mole, s. f., mola; masse charnue, iusensible, tantôt mollasse, tantôt plus ou moins dure, de forme variable et indéterminée, qui se développe dans la matrice, d'où elle est expulsée plus ou

moins long-temps après sa formation. MOLECULAIRE, adj., molecularis; qui a rapport aux molécules : attraction , mou-.

vement moléculaire. Molécule, s. f., molecula, massula; petite partie ou parcelle d'un corps.

MOLETTE, s. f., tumor; tumeur synoviale qui a son siège dans la gaîne des tendons fléchisseurs du pied. Elle est dite simple, nerveuse ou tendineuse, et soufflée. | Se dit aussi de la marque blanche qui est au front du cheval.

MOLLESSE, s. f., mollities; état d'un corps dont les molécules intégrantes

n'ont qu'une faible cohérence. Moller, s. m., sura; saillie formée

par les muscles jumeaux et soléaire. MOLLETTE, s. f.; pierre très-dure dont les pharmaciens se servent pour broyer certains médicamens.

MOLLUSQUE, s. m., molluscum (mollis, mou); animal sans vertebres et sans articulations, dans lequel se rencontrent des òrganes pour la respiration et la cir-

culation, avec un système nerveux qui tire son origine d'un renflement principal appelé cerveau. MOLYEDATE, s. m., molybdas; sel for-

mé par la combinaison de l'acide molybdique avec une base salifiable.

MOLYEDÈNE, s. m.; molybdæna (μόλυβ-

doc, plomb); métal solide, fixe, trèscassaut, très-difficile à fondre et acidifiable, qui n'existe pas à l'état de pureté dans la nature, et qui ne sert à aucun usage.

MOLYBDEUX, adj., molybdosus. Quelques chimistes donnent à l'oxide bleu de molybdèue le nom d'acide molybdeux.

MOLYBDIQUE, adj., molybdicus; nom d'un acide métallique, solide, blanc, peu sapide, inodore et peu soluble dans l'eau, qui existe dans la nature combiné avec le plomb, et qui ne sert à rien.

Momis, s.f., mumia; cadavre desséché sans ou après avoir été embaumé.

Momification, s. f.; conversion en momie.

Momfrit, adj.; qui est réduit à l'état de momie.

Momifier, v. a.; réduire un corps organisé à l'état de momie.

MONADE, s. f. (μονάς, unité); être simple, sans parties, par conséquent sans étendue et sans figure, qui, suivant Leibnitz, entrait dans la composition des corps.

MONADELPHE, adj., monadelphus; se dit d'une plante qui a les filets de ses étamines réunis en un seul paquet. MONADELPHIE, s.f., monadelphia (μόνος,

seul, ἀδελφὸς, frère); classe du système de Linné qui renferme les plantes dont les filets des étamines sont réunis en un seul paquet.

MONANDRE, adj., monandrus; se dit d'une plante qui n'a qu'une seule étamine dans chaque flour.

MONANDRIE, s. f., monandria (μόνος, seul, argo, måle); classe du système de Linné comprenant les plantes qui n'ont qu'une seule étamine par fleur.

Monné, adj., mundatus; qui est nettoyé, purgé de matières étrangères :

orge, séné mondé, Monder, v. a., mundare; débarrasser une substance des matières étrangères

qui v sont mêlées. | Nettover une plaie, un ulcère. MONDIFICATIF, adj., mundificativus. V.

DÉTERSIF.

MONDIFICATION, s.f., mundificatio; nettoyage, purification.

MONDIFIER, v. a., mundificare. V. Dé-

Monocle, s. m., monoculus (μόνος, seul, oculus, ceil); nom hybride d'un bandage destiné à maintenir sur l'un des deux yeux un appareil quelconque. qu'on fait à l'aide d'une bande roulée à un seul globe, et composé de jets alternativement obliques qui passent sur l'œil malade, et horizontaux qui entonrent la tête au-dessus des deux oreilles. On le nomme encore æil simple.

Monocorylédon, adj., monocotyledonus (μόνος, seul, χοτυληδών, cotylédon); se dit d'une plante dont la graine n'a gn'nn

seul cotyledon.

Monoécie, s.f., monoecia ( μόνος, seul, όιχία, maison); classe dn système de Linné renfermant les plantes qui portent des flenrs måles et des fleurs femelles séparées sur le même pied.

Monospigynie, s. f., monospigynia; classe de la méthode de Jussieu qui renferme les plantes monocotylédones à éta-

mines épigynes.

MONOGAMIE, s. f., monogamia (μόγος, seul, γάμος, noces); l'un des ordres de la syngénésie du système de Linné, qui renferme les plantes à fleurs non composées avant leurs étamines réunies par les anthéres.

Monogamique, adj., monogamicus; se dit d'une plante à fleurs non composées. dont les étamines sont réunies par les

anthéres. MONOGASTRIQUE, adj., monogastricus (μόνος, seul, γαστήρ, ventre); qui n'a

au'un ventre. MONOGYNIE, s. f., monogynia ( μόνος, seul, youn, femelle); nom des ordres du système de Linné comprenant les plan-

tes qui n'ont qu'un seul pistil dans cha-

que fleur. Monogynique, adj., monogynicus; se dit d'une plante dont chaque fleur ne renferme qu'un seul pistil.

MONOHYPOGYNIE, s.f., monohypogynia; classe de la méthode de Jussieu qui renferme les plantes monocotylédones à éta-

mines hypogynes. Monoique, adj., monoicus; se dit d'une plante qui porte des fleurs mâles et des fleurs femelles séparées sur le même pied.

Monomanie, s. f., monomania (μόνος, seul, uaría, folie); folie, délire sur un seul objet. Cette expression se prend

dans la même acception que mélancolie. MONOPAGIE. V. MONOPÉGIE.

Monopegia, s. f., monopegia (μόνος, senl, πηγνώ, je fixe); douleur qui a son siège sur un seul point de la tête. Monopénigynia, s.f., monoperigynia; classe de la méthode de Jussieu qui renferme les plantes monocotylédones à éta-

mines périgynes. MONOPETALE, adj., monopetalus (povos, seul, πέταλον, pétale); épithète donnée aux flenrs dont la corolle est formée d'un seul pétale. MONOPHYLLE, adj., monophyllus (uiros. senl, φύλλον, feuille); se dit dn calice,

quand il est d'une seule pièce. Monopse, adj. (μόνος, senl, ώψ, αil);

qui n'a qu'nn œil.

Monositie, s. f., monositia (μένος, seul, giroc, aliment, repas); habitude de ne faire qu'un repas dans la journée.

Monosperme, adj., monospermus (uóνος, seul, σπέρμα, graine); nom donné anx fruits qui ne renferment qu'une seule

MONSTRE, S. m., monstrum : corps organisé qui présente une conformation insolite dans tontes ses parties, on seulement dans quelques-unes.

Monterison, ville du département de la Loire, où l'on tronve trois sources d'une eau minérale acidule froide.

MONT-DE-MARSAN, ville voisine de Dax.

qui possède une source d'eau minérale ferrugineuse. Mont-D'On, village du Puv-de-Dôme,

célèbre par ses sources d'eanx minérales froides et thermales.

Mont de Vénus . s. m. . mons Veneris. V. PÉNIL.

MONTMORENCY, V. ENGHIEN.

MOPHETTE. V. MOFETTE. MORATE, s. m., moras; sel formé par la combinaison de l'acide morique avec nne base salifiable.

MORBIDE . adi .. morbidus (morbus . maladie); qui tient à la maladie : phèno-

mene morbide, état morbide.

MORBIFIQUE, adj., morbificus (morbus, maladie, facio, je fais); qui occasione, qui développe une maladie : cause morbifique.

MORBILLEUX , adj. , morbillosus (morbilli, rougeole); qui dépend de la rougeole : fièvre morbilleuse.

Monceau du diable; nom donné par quelques auteurs an pavillon de la trom-

pe de Fallope. Morceau frangé. V. Monceau du diable.

MORDANT, s. m.; substance qui a la propriété de fixer les matières colorantes.

Монрин, s. m.; nom d'une maladie particulière aux Indes crientales. Le dérangement des fonctions digestives est son caractère distinctif. On l'attribue aux alternatives de chaud et de froid auxquelles sont sujets les individus qui habitent ce climat.

Morpexin, s. m.; maladie endémique à Goa. Elle consiste dans des vomissemens qui surviennent inopinément, et qui ne finissent sonvent que par la mort. Mondicant, adj., mordicans; nom donmé à la chaleur de la neau, lorsqu'elle fait

né à la chaleur de la peau, lorsqu'elle fait éprouver à la main un picotement désa-

gréable.

MORFONDURR, s. f., coryza, phlegmatorrhagia; coryza, catarrhe nasal et pulmonaire dn cheval.

Moniforme, adj.; épithète donnée anx calculs minaires formés par l'oxalate de chaux.

MORILLE, s. f., boletus esculentus; champignon comestible et très-estimé des gonrmands.

Moniour, adj.; nom d'un acide cristallisable en petits prismes ou en aiguilles. très-fines, soluble dans l'eau et l'alcool, qui existe, combiné avec la chaux, dans l'écorce du murier blanc.

MOROLINIQUE. V. MORIQUE.

Monostré, s. f., morositas; bizarrerie, tristesse. Quelques nosologistes ont fait un ordre des maladies qu'ils ont appelées moroités; an nombre desquelles ils ont rangé le pica, la boulimie, la polydipsie, l'antipathie, la nostalgie, la panophobie, le satyriasis, la nymphomanie, le tarantisme et l'hydrophobie.

MOROXALIQUE. V. MORIQUE.

Monrage, s. f., vitiligo, morphea (μοργλ, forme); maladie de la peau qui se présente sous la forme d'une tache en corymbe, ou de plusieurs petites taches réunies près les unes des autres, sur différens points de l'extérieur du corps.

Mareurs, s. f., imorphium; alcali solide, incolore, cristallisable en belles pyramides tronquées et transparentes, solable dans l'alcool, peu soluble dans l'eau bouillante, qui existe, combiné avec l'acide méconique, dans l'opium: celui-ci lui est redevable de la plupart de ses propriétés. C'est un violent poison. Moreurex, s. m.: nom donné par

Moвриим, s. m.; nom donné par Sertuerner à la morphine.

Morpion, s. m., pediculus pubis; nom

vulgaire du pon du pubis.

Massus, s. f., moruu; contusion on plaie contuse faite par les dents d'un saimal qui a mordu. Si celui-ci n'est ni venimeux ni enragé, la maladie rentre dans la catégorie des plaies contuses ordinaires; dans le cas contraire, elle est compliquée, et mécessite l'emploi du cautre actuel, on des autres moyens propres à detruire le virus et à faire cesser la complication.

Morr, s. f., mors, θάνατος; cessation absolne de la vie. — Mort apparente. V.

ASPRYXIE. | Maladie des bulbes dn safran, produite par la présence d'un champignon parasite qui appartient au genre de la truffe.

Mort-aux-chiens; nom vulgaire du colchique d'automne.

Mort-aux-rats; nom vulgaire de l'acide arsénieux.

MORTALITÉ, s. f., mortalitas; nombre d'êtres vivans qui périssent dans nn temps ou un âge donné. | Condition de ce qui est sujet à la mort. | Ce qui peut produire la mort.

Mortel, adj. et s. m., mortalis, lethalis, θανατώδης; qui est sujet à la mort,

qui peut la produire.

MORTIER, s. m., mortarium, 5), pos, ; vaisseau dans lequel on réduit certaines substances solides en poudre, on dont on se sert pour opèrer certains mélanges.

MORTIFÈRE, adj., mortifer (mors, mort, ferre, ie porte); qui donne la mort.

fero, je porte); qui donne la mort.

Mortification, s. f., mortificatio, vi-

χρωσις; mort d'une partié vivante.

Monue, s. f., gadus morua; poisson de mer dont on mange la chair.

Monvs, s. f., morbus; maladie des solipèdes, avec écoulement par les narines, ulcération de la membrane nasale, et tuméfaction des ganglions lymphatiques sous-linguaux. On l'a encore appelée coryza, ozène, etc.

MOSCOUADE, s. f.; sucre non purifié.
MOTEUR, adj., motor; qui meut ou
imprime le mouvement : force motrice,

muscle, nerf moteur.

Moruare, s.f., motilitas; faculté de se monvoir.

MOUCHE, s. f.; sorte de petit crampon qu'on met à la branche interne du fet de derrière; pour empêcher, dit-on, les chevaux de glisser, mais plutôt pour relever les talons. Moocuss, s. f. pl.; on donne ce nom

anx premières douleurs de l'accouchement.

MOUCHETURE, s. f.; incision ou piqure

très-superficielle.

Mouffette. V. Mofette.

Moures, s. m.; partie du fonrneau de coupelle, qui consiste en nne cavité demi-cylindrique dans laquelle on introduit les conpelles.

Movre, s. f., mytilus edulis; mollusque marin qui sert d'aliment.

Mousse de Corse, 3. f., helminthocorton; melange de fuens, de céramium, d'alva, de corallines, de conferves, etc., c'est-à-dire d'animaux et de végétaux 414

Mour, s. m.; suc de raisin. Moutable, s. f., sinapis nigra; crucifère indigène, dont on emploie les grai-

nes comme condiment et comme rnhéfiant. MOUVEMENT, s. m., motus, xivnous;

transport d'un lieu dans un autre. Moxa, s. m.; cylindre de coton que l'on fait brûler sur la peau. L'usage de ce moyen est très-répandu chez les Chinois et les Japonais, qui emploient à cet effet le davet qu'ils retirent en brisant

les feuilles desséchées de l'artemisia sinensis. MUCATE, s. m., mucas; sel formé par la combinaison de l'acide mucique avec

une base salifiable. Mucilage, s. m., mucilago; mélange de gomme et d'une petite quantité de matière analogue au mucus qu'on trouve abondamment dans la graine de lin, etc.

Mucilage animal. V. Mucus. MUCILACINEUX , adj. , mucilaginosus ;

qui tient de la nature du mucilage. Mucique, adj., mucicus; nom d'un acide solide, blanc, pulvérulent et peu sapide, qu'on obtient en traitant la gomme par l'acide nitrique.

Mucosité, s. f., mucus; fluide qui contient de mucus, ou qui en a l'apparence.

MUCRONE, adj., mucronatus (mucro, pointe); qui est terminé par une pointe aiguë. - Cartilage mucrone, ou appen-

dice ayphoide. - Feuille mucronée. Mucus, s. m., mucus, mucor; fluide visquenx, filant, iuodore et insipide, que sécrètent les membranes mugueuses, et qui existe aussi, à l'état solide, dans beaucoup de parties dures du corps

des animaux. Muer, adj., mutus; qui ne peut parler.

MULTISME, V. MUTISME.

Mucuer, s. m., convallaria maialis: plante asparagoïde indigène, dont on emploie les fleurs pulvérisées comme sternntatoires. | Aphthes des enfans.

MULATER, adj. et s. m.; homme né d'un blanc et d'une noire, ou d'un noir et d'une blanche.

Mules, s. f. pl., mulæ; nom vulgaire des engelures qui naissent sur le talon. Mule traversière, tumeur qui se développe au bonlet dn cheval.

MULET, s. m., mulus; animal né de l'âne et de la jument. On nomme bardeau celui qui naît de l'anesse et du cheval. I Ce mot est employé quelquefois, en his-

tis on d'hybride. MULTICAPSULAIRE, adj., multicapsularis; nom donné aux fruits composés d'un grand nombre de capsules.

MULTICAULE, adj., multicaulis; qui a

un grand nombre de tiges. MULTIFIOE, adj., multifidus; qui est partagé en un nombre indéfini de divi-

sions. MULTIFLORE , adj. , multiflorus ; qui porte un grand nombre de fleurs.

MULTILORE, adj., multilobatus; qui offre beauconp de lobes.

MULTILOCULAIRE, adj., multilocularis; nom donné aux fruits qui contiennent

plusieurs loges. MULTIMAMME, s.f. (multus, beauconp,

mamma, mamelle); qui a plus de deux mamclles.

MULTIPARE, adj.; se dit d'une femelle qui fait plusieurs petits à la fois.

MULTIPARITÉ; état d'une femelle multipare.

MULTIPARTI, adj., multipartitus; qui est profondément divisé en un nombre indéterminé de lanières oblongues.

MULTISILIQUEUX , adj. , multisilicosus ; se dit des fruits formés de plusieurs siliques groupées ensemble. MULTIVALVE, adj., multivalvis; épi-

thète imposée aux fruits et aux coquilles qui ont plusieurs valves. Muqueux, s. m.; employé quelquefois

comme synonyme de gomme. Muqueux animal. V. Mucus.

Muqueux, adj., mucosus; qui est de la nature du mucus. - Acide muqueux on mucique. - Ecoulement muqueux. - Fièvre muqueuse .- Maladic, phlegmasie muqueusc, qui a son siège dans une membrane muqueuse. - Membranes muqueuses, qui tapissent les conduits, les cavités, les organes creux communiquant à l'extérieur par les ouvertures dont la peau est percée, et dont la surface sécrète un fluide muquenx qui la lubrifie.

Mun, adj., maturus; qui est parvenn à l'état de maturité. Se dit d'un abcès qu'il est temps d'ouvrir.

MURAILLE. V. CORNE.

MURAL, adj.; se dit des calculs vésicaux composés d'oxalate de chaux, qui ressemblent à des mûres par les rugusités et les mamelons dont leur surface est garnie. | On donne aussi ce nom aux plantes qui croissent sur ou le long des

Mure, s. f., morum; fruit du mûrier,

MUSC noir. | Excroissance charnue et mamelonnée qui se développe au grand angle

de l'mil. MURIATE, s. m., murias; ancien nom de certains hydrochlorates et chlorures.

Muriate ammoniaco-mercuriel. V. Hy-BROCHLORATE de deutoxide de mercure et Cammoniaque.

Muriate d'ammoniaque. V. HYDROCHLO-BATE d'ammoniaque.

Muriate d'ammoniaque et de fer. V. Hy-DESCRIBBATE d'ammoniaque et de fer. Muriate d'antimoine. V. HYDROCHLO-

BATE de protoxide d'antimoine. Muriate de baryte. V. HYDROCHLORATE

de baryte. Muriate de chaux. V. HYDROCHLOBATE

de calcium;

Muriate de fer. V. HYDROCHLORATE de tritoxide de fer.

Muriate de mercure. V. CHLOBURE de mercure et Hydrochlorate de deutoxide

de mercure. Muriate sur-oxigéné. V. CHLORATE.

MURIATIQUE. V. HYDROCHLORIQUE. Muriatique déphlogistiqué, adi.: nom

donné par Scheele au chlore, qu'il rangeait parmi les acides. Muriatique oxigene . adj. ; nom donné

au chlore, à la suite des expériences de Berthollet, qui le firent considérer comme un composé d'acide muriatique et d'oxigène. Muriatique sur-oxigéné. V. CHLORIQUE.

MUBIER, s. m., morus nigra; arbre indigène, de la famille des urticées, dont on mange les fruits.

Musc, s. m., moschus, μόσχος; substance solide, d'un brun foncé, trèsodorante, et d'une saveur amère, qu'on trouve dans une poche située près de l'anus du moschus moschiferus.

Muscape, s. f., nux moscata; fruit du muscadier.

MUSCABIER, S. m., myristica aromatica; arbre de la famille des lauriers, qui croît aux Moluques, et dont l'amande du fruit sert à la fois comme assaisonnement et comme stimulant.

Muscle, s. m., musculus, mudy (mus, rat); nom donné à des organes rouges ou rougeatres, et éminemment contractiles, an moyen desquels s'exécutent les mouvemens des animaux.

Mesculaire, adj., muscularis; qui appartient on qui a rapport anx muscles. -Fibre musculaire, celle qui constitue les muscles; elle est aplatie, molle, tomenteuse, linéaire et peu élastique. -Force musculaire, celle qui est inhérente

aux muscles. - Contraction, mouvement musculaire. - Système musculaire, ensemble des muscles dn corps.

Musculo - cutané, adj., musculo-cutaneus: qui appartient aux moscles et à la peau. - Nerf musculo-cutane externe, fourni par le plexns brachial. -Nerf musculo-cutané de la jambe, fourni par le nerf sciatique poplité externe.

Musculo-Rachidian, adj., musculo-rachideus; nom donné aux rameaux postérieurs des artères intercostales, lombaires et sacrées.

Museau de tanche, s. m., os tincæ; ori-

fice vaginal de la matrice. Musicomanie, s. f., musicomania; espèce de manie caractérisée par nn goût passionné pour la musique.

Musique, s. f., musica; art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille.

MUSOMANIE, V. MUSICOMANIE.

Mussitation . s. f. . mussitatio (mussitare, murmurer entre ses dents); mouvement des lèvres que font certains malades, sans articuler aucune parole.

MUTACISME, s. m., mutacismus; prononciation vicieuse qui consiste dans l'emploi souvent répété des lettres B,

MUTILATION, s. f., mutilatio; perte d'nn membre ou de quelque autre partie considérable de l'extérieur du corps. Mutilé, adj.; qui est déformé par une

mutilation. MUTIQUE, adj., muticus; qui n'a ni

arrêtes, ni pointes, ni épines. Motisme, s. m., mutitas (mutus, muet); état d'nn individu qui ne peut articuler des sons.

Motite. V. Motisme. Mycose, s. f., mycosis (uvxoc, cham-

pignon); excroissance fongueuse.

MyDksE, s. f., mydesis (μυδάω, je corromps); écoulement chassieux ou purulent par le bord des paupières. MYDOSE. V. MYDÈSE.

MYDRIASE, s. f., mydriasis, pudplasis; dilatation morbide et immobilité plus ou moins grande, quelquefois complète; de la pupille, la rétine conservant en partie ou en totalité sa sensibilité.

Myélite, s. f., myelitis (μυελός, moelle); inflammation de la moelle épinière. MYELOPHTHISIB, S. f., myelophthisis ( pus-

λος, moelle, φθίσις, phthisie); phthisie dorsale ; irritation chronique de la moelle rachidienne.

Mylo-glosse, adj. et s. m., mylo-glossus; nom donné par Winslow anx fibres musculaires du constricteur supérieur qui, de la partie postérieure de la ligne myloïdienne, se portent dans l'épaisseur

des parois du pharvnx.

Mylo-Hyoidien, adj. et s. m., mylohyoideus; nom d'un muscle du cou, large, aplati et triangulaire, qui, de la ligne oblique interne de la mâchoire inférieure, se porte an corps de l'hyoïde, qu'il élève et dirige en avant.

Mylo-PHARYNGIEN, adj. et s. m., mylopharyngeus; nom donné par quelques anatomistes au muscle mylo-glosse.

MYOCEPHALE, s. m., myocephalum (uvia. mouche, κεφαλή, tête); petite tumeur noire formée par la bernie de l'iris à travers la cornée transparente, et à peu près semblable à une tête de mouche.

MYOCCELIALGIE, s.f., myoccelialgia ( www. muscle, χοιλία, bas-ventre, άλγίω, je souffre): douleur dans les muscles du bas-

ventre.

MYOCCELITE, s. f., myoccelitis ( www, muscle, χοιλία, bas-ventre); inflammation des muscles du bas-ventre. Myonésopsie, s. f., myodesopsia ( µvía,

mouche, sidos, ressemblance, onlopas, ie vois) : affection de la vue désignée vulgairement sous le nom d'imaginations.

MYODYNIE, s. f., myodynia (wwwy, muscle, δδύνη, douleur); rbumatisme, douleur rhumatismale.

Myographia (μυων,

muscle, γράφω, je décris); description des muscles. Myologie, s. f., myologia ( www, muscle, loyos, discours); traité des muscles.

MYOPALME, s. m., myopalmas (µvòv, muscle, παλμός, tremblement); sonbresaut des tendons.

MYOPE, adj., myops; qui est atteint

de myopie. MYOPIASE, V. MYOPIE.

ΜΥΟΡΙΕ, s. f., myopia, μυωπία (μύω, je ferme, au, œil); vne basse; état de ceux qui ne penvent distingner les objets qu'à une distance très-rapprochée.

MYORRHEXIE, s. f., myorrhexis (µvòr, muscle, offic, déchirure); déchirure des muscles.

Myose, s. f., myosis (μύω, je ferme); coarctation de la pupille. Elle dépend ordinairement de l'inflammation de l'iris, et est très-difficile à guérir,

Myosite, s. f., myositis (μυών, muscle ); inflammation des muscles. | Rhnmatisme.

MYXO

MYOSITIE. V. MYOSITE.

Myorilité, s. f., myotilitas ; nom donne par Chaussier à la contractilité musculaire.

Myoтomie, s.f., myotomia (добу, muscle, τέμνω, je coupe); dissection des

muscles.

Myricine, s. f., myricina; nom donné par John à l'une des deux substances qui entrent, suivant lui, dans la composition de la cire des abeilles. Elle est insoluble dans l'eau, l'éther et l'alcool, mais soluble dans les huiles fixes et volatiles.

Mybmégiase, V. Mybmégie.

Myrmecia, s. f., myrmecia (μύρμης, fourmi, verrne); sorte de verrne qui produit dans la paume des mains ou dans la plante des pieds, où elle se développe ordinairement, un sentiment de fourmillement incommode.

Myrmécisme, V. Myrmécie.

MYROBOLAN , s. m., myrobolanus (poρον, onguent, βάλανος, gland-); nom pharmaceutique de plusieurs fruits originaires des Indes.

Myrobolan chébule; fruit du badamier chébule.

Myrobolan citrin, V. Myrobolan chébule. Myrobolan emblic; fruit du phyllanthus emblica.

Myrobolan belliric; fruit d'un bada-

Myrobolan indique. V. Myrobolan chibule. Myrehe, s.f., myrrha, μύρρα; gommerésine en masses brunâtres, d'une odeur

agréable, d'une saveur chande, amère et aromatique, qui vient de l'Arabie et de la côte orientale d'Afrique. MYRTIFORME, adj., myrtiformis (myr-

tus, myrte, forma, forme); qui a la forme d'une feuille de myrte. - Caroncules myrtiformes. V. NYMPHES. - Muscle myrtiforme ou abaisseur de l'aile du nes. - Fosse myrtiforme on incisive, creuse dans l'os maxillaire sépérieur, en dedans de la fosse canine.

Myune, adj., myurus (µuc, rat, ount,

queue); épithète donnée an pouls dont les battemens vont toujours en décroissant: s'ils reviennent ensuite au même degré de force où ils étaient apparavant. le pouls est dit myure réciproque.

MYXOSARCOME, S. m., myxosarcoma (μύξα, mucus, σὰρξ, chair); espèce de sarcocèle dans legnel on rencontre de

la mucosité concrétée.

N. Lettre employée, dans les formules. comme abréviation de numéro.

Νενες, s. m., σπίλος, σπίλωμα; nom latin retenu en français pour désigner les taches de diverses espèces que l'on remarque sur la peau des enfans nouveaunés, et qui ne disparaissent point dans la snite. Le vulgaire les attribue à l'infuence des appétits, des désirs et des appréhensions de la mère sur le fœtus.

NAGEOIRE, s. f., pinna; nom donné aux parties qui servent à la locomotion des poissons.

NACER . V. a. et s. m. : se soutenir et se mouvoir-sur et dans l'ean. L'Action de

Nager à sec : opération employée par quelques maréchaux, qui consiste à plier la jambe saine au moven d'une lonre un'on passe an-dessus du garot, et à enstraindre l'animal à marcher à trois iambes. Il suffit d'énoncer cette prati-

que pour en faire connaître-l'absurdité. Naix adi, et s. m., nanus, pumilus ; être organisé en général, homme en particulier , dont la taille est beaucoup

au-dessous de l'ordinaire.

NANCÉIQUE. V. ZUMIQUE. Napel . s. m. . aconitum napellus : nom d'une espèce d'aconit.

NAPHTHE, s. m., naphtha, νάφθα; bitume liquide, limpide, insipide, d'un blanc jannâtre. d'une odenr térébinthinée, plus léger que l'eau, et inflammable à l'approche d'un corps en ignition, m'on trouve en Perse, en Calabre, en Sicile et ailleurs.

Napiformis ; épithète donnée par les botanistes aux racines dont la forme ressemble à celle d'un na-Tet

NARCAPHTHE, s. m.; écorce de l'arbre qui fournit l'oliban, et qu'on croit être un balsamier.

Narcisse, s. m., narcissus pratensis; plante indigène, qu'on a préconisée depuis peu comme émétique et antispasmodique.

Nancose, s. f., narcosis (ναρχόω, j'engourdis Y; état de stupeur ou de torpeur des nerfs, principalement de ceux des extremités, avec sentiment de formication dans la partie qui l'éprouve.

NARCOTINE, s. f.; substance solide, blanche, inodore, insipide, cristallisable en prismes droits à base rhomboïdale, fusible comme les graisses, soluble dans l'alcool bouillant et l'éther, à peine soluble dans l'eau, qui existe dans l'opium, où Derosne l'a déconverte.

NARCOTIOUR . adi . narcoticus . vacymus zòs (vaozów i assoupis); nom donné à toute substance qui a la propriété de provogner l'assoupissement.

NARCOTISME . s. m. , narcosis (vaoxów . 'assoupis); sommeil morbide causé par l'action des substances narcotiques.

NARD celtique, s. m.: racine du valeriana celtica.

Nard commun : nom pharmaceutique du lavendula spicata et de l'asarum euro-

Nard indien : racine de l'andropogon nardue

Nard indique, V. Nard indien.

Nard sauvage ; racine de l'asarum eurongum.

NABINE, s. f., nuris , muzzino; nom donné aux deux ouvertures, de forme elliptique, qui sont situées au-dessous du

Narines postérieures. V. ABBIRBE-NA-

RIVES.

Naskt, adi., nasalis; qui appartient au nez . on qui v a rapport. - Apoplyse pasale ou montante de l'os maxillaire supérieur. — Artère nasale, branche de l'ophthalmique, qui sort de l'orbite audessus du tendon du muscle orbiculaire des panpières. - Bosse nasale, saillie située au milieu de la face antérieure de l'os du front .- Canal nasal on lacrymal. - Echancrure nasale . située an-dessous de la bosse, et s'articulant tant avec les os propres du nez qu'avec les apophyses montantes des maxillaires supérieurs. -Epines nasales, au nombre de trois, la supérieure, occupant le milieu de l'échancrure nasale : l'inférieure et antérieure . formée par les deux os maxillaires supérieurs, et placée au bas de l'ouverture antérieure des fosses nasales ; l'inférieure et postérieure, formée par les deux os du palais, à la partie postérieure de la voûte palatine. - Fosses nasales, au nombre de deux, grandes cavités anfractueuses, placées entre les orbites , au-dessous du crâne, tapissées par la membrane pituitaire, et servant de siège au sens de l'odorat .- Hemorrhagie nasale ou épistaxis.

-Mucus nasal, mucosité sécrétée par la membrane pituitairc. - Nerf nasal an-

térieur, branche de l'ophthalmique. -Nerfs nasaux postérieurs, nom donné par Soemmerring aux nerfs nés de la partie interne du ganglion sphéno-palatin. -Os nasaux, on propres du nez, formant

le dos et le sommet du nez, et s'articulant avec le coronal. - Polype nasal, celui qui se développe dans les fosses nasa-

NASCALE, s. m.; nom que l'on a donné à un pessaire de laine ou de coton, que l'on plaçait dans le vagin, après l'avoir convenablement enduit d'un corps gras. Le nom et l'instrument sont aujourd'hui également rejetés.

NASCAPHTHE. V. NARCAPHTHE.

NASEAU, s. m.; nom de l'orifice externe des narines.

Nasillement, s. m.; altération de la voix causée par la difficulté qu'éprouvent les sons articulés à point par les fosses nasales oblitérées en totalité ou en partie.

NASO-LOBAIRE, adj., naso-lobaris; nom donné par Chaussier à l'un des rameaux

dn nerf nasal. NASO - OCULAIRE , adj. , naso-ocularis ;

nom donné par Soemmerring au nerf na-NASO - PALATIN , adj. , naso - palatinus ; qui appartient au nez et au palais. - Gan-

glion naso-palatin, situé dans le trou pa-latin antérieur. — Nerf naso-palatin, ra-

meau du sphéno-palatin. NASO-PALPÉBRAL, adj. et s. m., nasopatpebralis; nom donné par Chaussier au

muscle orbiculaire des paupières. NASO - SURCILIER , adj. et s. m. , nasosuperciliaris; nom donné par quelques

anatomistes au muscle surcilier. NATATION , s. f. , natatio , xolumbnos; action de nager.

Nates; nom donné aux inbercules qua-

drijumeaux supérieurs.

NATIF , adj. , nativus , έμφντος (nascor, je nais); nom donné par les médecins anx dispositions normales ou anormales que les corps vivans apportent en venant an monde, et par les naturalistes aux métanx qu'on trouve dans la nature à l'état métallique.

NATRON , s. m. , natrum ; sons-carbonate de soude naturel.

NATRUM. V. NATRON.

NATURALISTE, adj. et s. m., naturæ indagator; celui qui etndie d'une manière spéciale les productions de la nature.

NATURE, s. f., natura, quois; ensemble des êtres qui composent l'univers; état des choses qui frappeut nos sens; ensemble des propriétés qu'nn être tient de naissance ; ensemble des lois qui régissent les êtres; principe sonverain de tontes choses, on Dien. NATUREL, adj., naturalis, quaixò; qui fait partie de la nature, on qui est con-

forme anx lois par lesquelles elle se trouve

NAUSEABOND, adj., nauseosus; qui pro-

voque des nausées. NAUSEE, s. f., nausea, vautia; sensation désagréable qui annonce le besoin de vomir et l'approche du vomissement.

NAUSÉBUX, adj., nauseosus; qui excite des nausées. NAVET, s. f., brassica napus; plante

crucifère indigène, dont on mange la racine. NAVICULAIRE, adj., navicularis (navi-

cula, nacelle); qui a la forme d'une petite barque. - Fosse naviculaire, V. Fosse. -Os naviculaire, ou scaphoide. NAVIFORME, adj., naviformis; épithète

donnée quelquefois à l'os scaphoïde, Nécrologe, s. m., necrologium (vi-

xρὸς, mort, λόγος, discours); registre sur lequel on inscrit le nom des malades qui succembent et les lésions qui les ont fait périr, ainsi que les particularités qu'ont présentées leurs cadavres.

NECROMANTIE , s. f., necromantia (vexρος, mort; μαντεία, divination); art d'évogner les ombres. Cette espèce de magie fut souvent misé antrefois en pra-

tique par les médecins. NECROMANCIEN, adj. et s. m.; celui qui possède l'art de faire paraître les morts.

NÉCROPHORE, adj., necrophobus; qui redoute la mort. NÉCROPHOBIE . S. f. , necrophobia (vixobe.

mort, posoc, crainte); crainte de la mort.

NÉCROSCOPIE , s. f. , necroscopia ( vexo); mort, σχοπέω, j'examine); examen des cadavres. | Ouverture des cadavres.

NÉCROSE, S. f., necrosis, νέχρωσις (νιzρόω , je mortifie ) ; gangrène ou mortification du tissu osseux. Presque tonjours bornée à la substance compacte des os. la nécrose donne lieu à des phénomènes plns ou moins graves , suivant qu'elle affecte la face interne ou la face externe des os du crâne , les portions centrales ou la sufface des os longs des membres-Dans les névroses totales, le périoste de l'organe s'ossifie, et contribue à former nn os nouveau. Le traitement de cette maladie consiste à combattre ses causes, à attendre la séparation de l'escarre solide que forme la partie mortifiée, et à favoriser ou à opèrer son extraction. La plaie, devenue simple après cette opération, se cicatrise aisément.

NECTAIRE, S. m., nectarium ; nom donné par les botanistes à des parties très-variables, qu'on trouve dans certaines fleurs, et qui contiennent une liqueur visqueuse, plus ou moins sucrée.

NEVLE , s. f. ; fruit dn neslier. Néflier, s. m., mespilus germanica; arbre potager indigène, dont on mange

les fruits. NEGRE, s. m.; homme de race noire

ou éthiopienne.

Negre-blanc. V. Albinos. Négresse, s. f.; femme de race éthiopienne.

Neige, s. f., nix, nivis, yiny; eau congelée qui tombe de l'atmosphère en flocons légers, d'nn blanc éclatant.

NEIGE antimoniale. V. FLEURS d'antimoine.

NENUPHAR, s. m., nymphæa alba et lutea : nom de deux plantes indigènes . aux fleurs desquelles on attribue des propriétés anodynes et antiaphrodisiaques.

NEOGALE, s. m., neogala (véoc, nouveau, γάλα, lait ); lait qui est sécrété après

le colostrum. Népenthes, s. m., nepenthes (vn, part.

nég., πώθος, deuil); nom d'un remède, aujourd'hui inconnu, qui jouissait d'une grande réputation, chez les anciens, pour combattre toutes les passions tristes.

Néphèle. V. Néphélion.

NEPHELION , S. m. , nephelium ( vewehn , nuage); tache blanchatre de la cornée, à travers laquelle on voit les objets comme s'ils étaient couverts d'une gaze on d'un

NEPHELOIDE, adj., nepheloides ( veochy. nuage); nom donné à l'urine qui pré-

sente un nuage. NÉPHRALGIE, s. f., dolor nephreticus (μερός, rein, άλγος, douleur); douleur

dont ou rapporte le siège au rein. NÉPHRELMINTHIQUE , adj. , nephrelminthicus (verpos, rein, . Expuss, ver); causé

par des vers contenus dans les reins. NEPHREMPHRAXIE, S. f., renum obstructio (νεφρός, rein , έμφράσσω, je bouche);

obstruction, engorgement, lésion organique des reins.

NEPHBETIQUE, adj., nephreticus, renalis (νεφρὸς, rein); qui réside dans le rein; qui est affecté d'une maladie du rein; qui est employé dans le traitement des maladies des reins.

NEPHRINE, s. f., nephrina (νεφρός, rein); nom donné par Thomson à l'urée.

NÉPHRITE, s. f., nephritis, inflammatio renum (νεφούς, rein); inflammation d'un ou des deux reins. Une douleur souvent atroce dans la région lombaire, et qui se prolonge dans la vessie et jusque le long de la cuisse du côté correspondant an rein enflammé, la diminution de l'nrine et même sa suppression, et tous les phénomènes sympathiques des vives inflammations, caractérisent celle des reins, qui exige l'asage des boissons mucilagineuses, les bains, les saignées générales et les applications de sangsues au périnée et aux lombes. La néphrite est souvent causée par la présence d'un calcul, si celni-ci n'en est pas lni-même très - sonvent l'effet.

NÉPHRITIQUE. V. NÉPHRÉTIQUE.

NEPHROCELE, s. f., nephrocele ( veopos, rein , xnîn , hernie ) ; bernie du rein. NEPHROGRAPHIE, s. f., nephrographia (νεφρὸς, rein, γράφω, je décris); description des reins.

Νέρηποιτηπ, s. m. (νεφρός, rein, λίθος, pierre); calcul urinaire dans le rein.

NEPHROLITHIASE, S. f., nephrolithiasis (vsopòs, rein, líbos, pierre); calcul ré-

Nериволитиоте, adj.; causé par la présence d'un néphrolithe. V. ce mot. NEPHROLITROTOMIE, s. f., nephrolithotomia (νεφρός, rein, λίθος, pierre, τέμνειν, couper); nom donné par Schurig à l'incision du rein, pratiquée pour en extraire un calcul.

NEPHROLOGIE, s. f., nephrologia (veφρὸς, rein, λόγος, discours); traité sur les reins.

NEPHROPHLEGMATIQUE, adj., nephro-

phlegmaticus (νέφρὸς, rein, φλέγμα, mucus); se disait autrefois de l'ischurie occasionée par la présence de mucosités abondantes dans l'urine.

NÉPHBOPLÉGIE, s. f., nephroplegia (vsφρός, rein, πλήσσω, je frappe); paralysie,

atonie du rein.

Νέρπκοριέσιοτε, adj., nephroplegicus (νεφρός, rein, πλήσσω, je frappe); nom donné à l'ischurie que l'on croit être l'effet d'une paralysie des reins.

NEPHROPLETHORIQUE, adj., nephroplethoricus (νεφρός, rein, πληθώρα, pléthore); causé par la pléthore des reins.

Nиринорущин, adj., nephropyicus (veφρὸς, rein, πύον, pns); causé par la suppuration des reins.

NEPHBOPYOSE , s. f., nephropyosis ( veφρὸς, rein, πύωσις, suppuration); suppuration du rein.

NEPHROBRHAGIE , s. f. ; nephrorrhagia

(νεφρός, rein, ρήγνυμι, je coule); bémor rhagie renale.

NEPHROSPASTIQUE, adj., nephrospasti-

cus (νεφρὸς, rein, σπάω, je serre); causé

420

Νέρπαστηκοωκοϊοκ, adj., nephrothromboides (νεφρὸς, rein, θρόμδος, caillot); cansé par des caillots de sang contenus dans les reins.

Némerouur, s. f., asphretomic (yyeèr, rein , rejuur, couper); opération
proposée pour l'extraction des calculs
développés dans le rein. Les exemples
que l'on rapporte de cette opération sont
loin d'être authentiques, et l'on peut
élever des doutes sur la réalité de son
exécution chez l'homme vivant; cependant il n'est pas difficile de parvenir jusqu'au rein, & travers la région lombaire.

Nist', s. m., neru sr. som dome par les anatomistes de so ordons blane et cylindriques, formés de filets entrelacés, qui communiquent avec le cerveau ou la moelle épinière, et qui sont les conducteurs des sensations et des volitions. J S'entend en hippiatrique des tendons flechisseurs des pieds : on dit ner failli ferruré, javart, nerveux, délaché, etc. N'aou, s. m.; nom phermaceutique

de l'huile essentielle de fleurs d'oranger. NERPRUN, s. m., rhamnus; genre de plantes dont plusieurs espèces, indigènes et exotiques, servent en médecine et dans les arts. V. Bourdaine et Jeuglies.

NERVAL. V. NERVER et NERVIN.
NERVER, Adj., nervous; qui appartient ou qui a rapport aux nerfs.— Agent
ou fluide nerveux. fluide qu'on suppose
circuler dans les nerfs, et qu'on croit être
l'agent de la sensibilité et du mouvement.— Genre nerveux, terme populaire
qui désigne vaguement ce que les phySystème nerveux, ensemble de tous les
nerfs du corp.

Nawaxx, adj., merosus; couse par les nerfs, qui reside dans les nerfs. On a souvent abusé de ce moten s'en servant pour désigner des maladies ayant pour siège des parties dont les nerfs n'étaient point affectés, on ne l'étaient que secondaixement.—Fièrre nerveuse, symptôme reveus, molatie nerveuse; on ceite dait symptôme indépendant de toute humem morbide et de toute lésion d'organe.

Nervin, adj. et s. m., nervinus; nom donné aux substances médicamenteuses qu'on supposait propres à réveiller on stimuler l'action de l'appareil nerveux. Nervuer, s. f., nervus. Les botanistes appellent ainsi les côtes plus ou moins saillantes dont les fenilles de beauceup de plantes sont garuies.

NEURALGIE. V. NÉVRALGIE. NEURITE. V. NÉVRITE. NEUROGRAPHIE. V. NÉVROGRAFHIE.

NEUROGRAPHIE. V. NÉVROGRAPHII NEUROLOGIE. V. NÉVROLOGIE. NEUROSE. V. NÉVROSE.

NEUROSE. V. NÉVROSE.
NEUROTIQUE. V. NÉVROTIQUE.
NEUTRALISER, v. a.; faire disparaître

les qualités d'un acide ou d'nn alcali, en ajoutant, au premier assez d'alcali, au second assez d'acide, pour le sature complétement. Neurae, adj., neuter; se dit, en his-

NEUTRE, adj., neuter; se dit, eu histoire naturelle, d'un animal on d'un végétal dépourvu de sexe; en chimie, d'un sel qui n'est ni acide ni alcalin.

Navascora, s. f., nerendgia (vopes, nerf, abyeg, douleur); donleur cause par l'irritation primitive d'in esef. Diverses recherches d'anatomie patholej que portent à penser que ce n'est qu'un symptòme de l'inflammation du neirlemme. En raison du siège, la névraje est dite faciale, sus-orbitaire, maxillars, frontale, illo serotale, famor-petibiale, femor-poplities, plantaire, cubito-digiale, évailque, amonde.

Nevrilemmatique, adj., nevrilemmaticus; qui a rapport au nevrilemme.

NEVRILEMEN, s. m., nevritemma (νίγεν, nerf, λέμμα, tunique); membrane fine, transparente et comme fibreuse, qui entoure les nerfs, à chacun des filets desquels elle forme un véritable caual.

Nένει εκινίτε, s. f., nevrilemmitis (νερον, nerf, λέμμα, tunique); insamma-

tion du névrilcmme. Νένειτε, s. f., nevritis (νεῦρον, nerf); inflammation des nerfs.

Nevrique, adj., neuriticus, V. Nervin. Nevrogamie, s. f., neurogamia (устрог,

nerf, γάμος, mariage); magnetisme animal. Nevrographia (κῦ-

NEVROGRAPHIE, S. I., neurographia (νευρον, nerf, γράφω, je décris); description des nerfs.

Neurologie, s. f., nevrologia (γεύρεν, nerf, λόγος, discours); traité sur les uerfs. Νένκοργακ, s. f., nevropyra (γεύρεν, nerf, πύρ, feu); fièvre nerveuse.

NEVROSE, s. f., nevrosis (νεῦρου, nerf); maladie des nerfs en genéral, ou de certains nerfs en particulier. On a confondu sous ce nom des hémorrhagies internes et des inflammations chroniques.

NEVROSTHÉNIE, s. f., neurosthenia (vi-

nor, nerf. divoc. force); exces d'irrita-

hilité nerveuse

NEVROTICEE, adi, et s. m., neuroticus (veloce nerf) : médicament que l'on suppose doyé de la propriété d'agir princinalement our les nerfs

NEVROTOMR. S. m., neurotomus (vevoov. nerf . τέμνω . je coupe ); scalpel long . stroit et à deux tranchans, dont on se

sert pour disséquer les perfs. NEVROTOMIR . S. f. . neurotomia (vedoov . nerf, τέμνω, je coupe ); dissection des norfe

Nevre V Nevne

Nez. s. m., nasus, by: éminence pyramidale placée au bas du front, et qui couvre l'ouverture antérieure des fosses nosoles

NICKEL . s. m. : métal d'un blanc argentin, très-malléable, très-ductile, mamétique et difficile à fondre, qui n'existe nas à l'état de nureté dans la nature et

qui n'est d'aucun usage. NICTATION , s. f., nictatio; clignote-

NIDOREUX . adi . nidorosus ( nidor . odeur d'une substance qui brûle ); qui a l'odeur d'œnfs convès.

NIBIL album ; ancieu nom des flocons d'oxide de zinc qui se produiseut quand on brûle le métal à l'air libre.

Nihil griseum, V. Nahis, album.

NITERTE, s. m., nitras; sel formé par la combinaison de l'acide nitrique avec

une base salifiable.

Nitrated'ammoniaque, nitras ammonii: sel cristallisable en aiguilles prismatiques ou en longs prismes à six pans satinés, flexibles et cannelés, légèrement déliquescent, d'une saveur fraîche, âcre, piquante et urineuse, qui u'existe pas dans la nature.

Nitrate d'argent , nitras argenti ; 'sel cristallisable en lames minces, brillantes, demi-trausparentes, d'une saveur amère, styptique et caustique, fusible au feu et soluble dans l'eau, qu'on em-ploie coutre l'épilepsie et la danse de

Saint-Guy. C'est uu poison violent. Nitrate d'argent fondu ; le précédent desséché et fondu. C'est la pierre infernale.

Nitrate de bismuta, nitras bismuthi; sel cristallisable en tétraèdres comprimés et légèrement déliquescent, qui n'existe pas dans la uature

Nitrate (sous) de bismuth; poudre blanche et insoluble qui constitue le blanc de ford.

Nitrate de chaux , nitras calcis ; suc

très-déliquescent . d'une saveur apre et chande, qui luit dans l'obscurité quand il a été bien desséché, et qui fait partie des platras salpêtrés.

Nitrate de tritoxide de fer, nitras ferri : sel cristallisé . très-acide et sans couleur. dont on se sert pour préparer la teinture

martiale alcaline de Stabl

Nitrate acide de protoxide de mercure : sel cristallisable en prismes blancs, d'une saveur âcre et strotique, qui entre dans la composition du siron de Bellet.

Nitrate très - acide de protoxide de mercure: sel liquide, incolore, d'une saveur acre et styptique, qui servait autrefois en médecine comme escarrotique.

Nitrate (sous) de deutoxide de mercure : sel solide, pulvérulent, jaune ou d'un ianne verdatre, qu'on appelait autrefois

turbith nitreur.

Nitrate de potasse, nitras potassæ; sel blanc, inodore, cristallisable en prismes à six pans, d'une saveur fraiche, piquante et amère, très-soluble dans l'eau, qu'on trouve abondamment dans la nature. qui agit comme stimulant sur l'estomac. et qui devient véuéneux à haute dose.

NITRE , s. m. , nitrum , virpov ; nitrate de notasse.

Nitre d'argent : ancien nom du uitrate d'argeut. Nitre cubique; ancien nom du uitrate

de sonde. Nitre fixé par le charbon ; sous-carbo-

nate de potasse. Nitre fixé par lui-même : potasse caus-

tique. Nitre fondu : nitrate de potasse. Nitre inflammable: nitrate d'ammo-

niaque. Nitre lungire; nitrate d'argent.

Nitre mercuriel : nitrate de mercure. Nitre prismatique; nitrate de potasse. Nitre quadrangulaire; nitrate de soude.

Nitre rhomboidal; uitrate de soude. NITREUX , adj. , nitrosus. - Acide nitreux. liquide d'un jaune orangé, suave, incolore on rouge, suivant la tempéra-

ture . d'une saveur caustique et d'une odeur très-désagréable. - Gaz acide nitreux, d'un rouge très foucé. - Oxide nitreux. Davy appelle ainsi le gaz protoxide d'azote. - Gaz nitreux nom vulgaire du deutoxide d'azote. Nitreux déphlogistique. Priestley don-

nait le nom d'acide nitreux déphlogistique au gaz protoxide d'azote.

Nitreux blane. V. Nitreux dephlogisti-Nitreux fumant. On a donné le nomd'acide nitreux fumant an gaz acide nitreux rutilant.

Nitreux phlogistique. V. Nitreux fumant.

NITRICUM , s. m.; substance hypothétique admise par Berzélius, qui suppose que l'azote résulte de sa combinaison avec l'oxigène.

NITRIÈRE, s. f.; lieu dans lequel il se forme du nitre. Il v a des nitrières naturelles, et l'on en établit d'artificielles. Elles n'exigent toutes qu'un terrain poreux et humide, exposé à recevoir des

émanations animales.

NITRIFICATION, s.f.; opération par laquelle les terres et pierres poreuses, imprégnées de matières animales, se chargent spontanément avec le temps de nitrates de chaux, de magnésie et de potasse.

NITRIQUE, adj., nitricus; nom d'no acide liquide, incolore, transparent, et d'une odeur très-désagréable, qui est composé d'azote et d'oxigène. Il existe dans la náture, combiné avec la chaux, la potasse et la magnésie.

Nitrique alcoolise; nom donné à un mélange de deux parties d'alcool et d'a-

cide nitrique, qu'on a laissé digérer ensemble peudant deux mois.

NITRITE, s. m., nitris; sel forme par la combinaison de l'acide nitreux avec

une base salifiable. NITRO-AÉRIEN, adj. Mayow appelait esprit nitro-aérien une substance qu'il admettait dans l'air , la supposant formée de molécules très-ténues qui sont conti-nuellement, avec celles des corps combustibles, dans un état de lutte donnant lieu à tons les changemens produits. Cette hypothèse avait déjà été admise par Hooke.

Nitrogène, s. m. Le gaz azote a été

appelé ainsi par quelques chimistes. Nitro-нурвоснювають. V. Нурвосню-BO-NITRIOUE.

NITRO-LECCATE, s. m.; sel formé par la combinaison de l'acide nitro-leucique avec une base salifiable.

Nitro-Leccique, adj.; nom d'nn acide cristallisable en aiguilles divergentes et presque incolores, qui résulte de l'action de l'acide nitrique sur la leucinc.

Nitro-muriatique, adj.; ancien nom de l'acide hydrochloro-nitrique. NITRO-SACCHARATE, s. m.; sel formé

par la combinaison de l'acide nitro-saccharique avec une base salifiable. NITRO-SACCHARIQUE, adj.; nom donné

par Braconnot à un acide cristallisé en

prismes incolores, transparens, aplatis, et légèrement striés, qui résulte de l'action de l'acide nitrique sur le sucre de gélatine.

Noble, adj., nobilis, essentialis; épithète donnée aux organes de la génération, et aux parties sans lesquelles la vie

ne saurait subsister.

NOCTAMBULATION. V. NOCTAMBULISME. NOCTAMEDLE . adj. et s. m., nectambulans, yuxtobátno (now, nuit, ambulo, je me promène); qui se lève et agit dans son sommeil. NOCTAMEULISME , S. m. , noctambulis-

mus; synonyme de somnambulisme. Nodosité, s. f., nodus; concrétion cal-

caire, ossification encore molle qui se développe autour des articulations longtemps irritées, comme dans la goutte et le rhnmatisme articulaire. On a aussi donné le nom de nodus à des exostoses. à des ganglions lymphatiques, endurcis et gonflés, et même aux tuméfactions générales des articulations. NODULE . s. m., nodulus, auuariov:

petit nœud, nouet.

Nodus, s. m.; nom latin francisé, que l'on emploie quelquefois pour désigner les nodosités.

Nœud, s., nodus, auna; nom donné par les botanistes aux articulations des tiges et des racines des plantes, et par les nosologistes aux concrétions qui se développent autour des articulations chez

les goulteux. Nœud d'emballeur : bandage destiné à comprimer l'artère temporale. Il se fait avec une bande longue de cinq aunes roulée à deux cylindres éganx. Le pleit de la bande étant placé sur les compresses graduées qui recouvrent la plaie de l'artère, on conduit borizontalement les cylindres dn côté opposé, où on les croise, pour les ramener, dans le même sens, sur l'appareil. Là, on les change de mainet on les porte verticalement, l'un en haut et l'autre en bas, de manière à former un nœud. Ramenés de nouveau du côté malade, on les croise encore, afin qu'ils reprennent leur direction horizontale. On continne ainsi, et l'on forme sur l'appareil trois ou quatre nœuds, qui augmentent beaucoup son action. Le nœud d'emballenr est presque généralement abandonné. On le remplace fort bien par des compresses graduées et un bandage simple, les os du crâne formant un point d'appni solide sur lequel il est facile d'aplatir l'artère temporale. Næud du chirurgien ; double nænd que

l'on forme en passant le fil deux fois dans la même anse. Très-long-temps employé pour serrer les ligatures, le nœud du chirugien a été abandonné, parce qu'il ne serre sonvent pas assez les vaisseaux.

NOIRPRUN. V. NERPRUN.

Noiserier, s. m., corylus avellana; arbaste indigène, de la famille des amentacées, dont on mange les amandes des fruits.

Noiserre, s. f., avellana; fruit du noi-

setier.
Nox, s.f., nux; fruit du noyer.
Tout fruit revêtu d'une coque dure et ligueuse.—Os de la noix ou naviculaire;
les maréchaux appellent ainsi les petites
résamoides.

Noix d'arèque. V. Arec.

Nour de ben. V. DEN.

Noix de cyprès ; nom pharmaceutique des cônes du cyprès.

Noix de gallé; excroissance ligneuse, arrondie, hérissée de pointes, pesante, dure, solide et compacte, que la piqure d'un cynips fait naître, dans le Levant,

sur les branches du quercus cerris.

Noix vomique, nux vomica; fruit du strychnos nux vomica, aplati, dur, corné, ombiliqué, très-âcre, très-irritant et vénéeux.

Nois METANGERE; nom latin que l'on a donné aux ulcères rongeurs du visage, qui s'irritent aisément, et font d'effrayans progrès lorsqu'on les couvre de substances excitantes on de canstiques trop faibles pour désorganiser entièrement leur surface.

Nonabe, adj. et s. m., nomas (νομή, paturage); nom donné aux peuples qui changent souvent d'habitation. — Ulcère nomade, nloère rongeant.

Nomade, nicère rongeant.
Nomant, s. m.; termé familier qu'on emploie pour désigner l'ombilic.

Nomenclatune, s. f., nomenclatio (δνομα, nom, καλέω, j'appelle); collection de mots ou de termes particuliers à une science ou à un art.

Nosocomial , adj., nosocomialis (voco-

κεμείοτ, hôpital); qui règne dans lès hopitaux: fièvre, typhus nosocomial. Nosocome, s. m., νοσοκέμος (νόσος, malade, κομέω, je soigne); directeur d'un

hôpital, infirmier. Nosaboche, s. m., voσoδοχεῖον; hôpi-

NOSOGRAPHE, adj. et s. m.; qui s'occape de la description des maladies.

Λοςος κατιρτίου des maladies. Λοςος κατιρτίο (νόσος, maladie, γράφω, je décris); exposition des phénomènes des maladies.

Nosologie, s. f., nosologia, morborum historia (νόσος, maladie, λόγος, discours);

science des maladies.

Nosologists, adj. et s. m.; qui s'occupe de la science des maladies.

Nostalgie, s. f., nostalgia (νόστος, retour, Ξηγος, douleur); sentiment pénible causé par l'éloignement du pays où l'on est né, par l'absence des parens ou des amis, par celle des premières habi-

tudes de la vie.

Nostomanie, s. f., nostomania (νόστος, retour, μανία, fureur); mélancolie causée par le désir de revoir son pays et ses parens.

Notalgie, s. f., notalgia (νῶτος, dos, ἀλγέω, je souffre); douleur dans le dos. Νοτεκτέρθαμε, s. m.; nom donné

NOTENCEPALE, s. m.; nom donne par Geoffroy-Saint-Hilaire aux monstres dont le cervean, de volume ordinaire, fait en partie hernie à travers les occiptaux supérieurs, et en plus grande partie prend appui sur les vertèbres dorsales, ouvertes positérieurement.

Noes, adj. On a donne ce nom à un bandage employe pour comprimer la région parotidienne, et dans lequel on croise les cylindres de la bande, de manière à couvrir cette région de nœuds analogues à ceux que l'on forme sur la tempe en appliquant le nœud d'embal-leur. I Se dit des enfans rachitiques, dont les articulations renflées forment le long des membres des menthemes plus ou com sur striculations que la goutte a couvertes de nodaités.

Nour, s. m., nodulus; sachet rempli d'une substance médicamenteuse, qu'on fait tremper dans un liquide auquel on veut communiquer les propriétés de cette substance.

Noveux, adj., nodosus; qui est garni de nœuds.

NOURRICIER, adj., nutricius (nutrire, nourrir); qui nourrit, qui alimente: conduits nourriciers, suc nourricier, artères, tymphe nourricière.

NOUREITURE, s. f., esca, nutritus, cibus; terme employé tantot dans le sens d'aliment, et tantot dans celni d'alimentation.

Nouvae, s. f.; synonyme vulgaire du rachitis.

Novau, s. m., nucleus, nupir, semence osseuse qui est renfermée dans un fruit drupacé, et qui contient elle-même une ou plusieurs amandes.

Noyau central des pédoncules du cervelet; nom donné par Chaussier au corps rhomboide.

Nover, s. m., juglans regia; bel arbre indigène, de la famille des térébinthacées, dont on mange les fruits, qui donnent beaucoup d'huile, et dont on a employé la décoction des feuilles comme

détersive. Nu, adj., nudus; qui est à déconvert. Epithète donnée, en botanique, aux parties des plantes que rien ne protège à l'extérieur .- Feu nu, celui dont l'action atteune directement le corps qu'on y soumet. - Metal nu, ou natif.

NUAGE, s. m., nubes, nubecula; vapeur que l'on aperçoit dans l'air. | Suspension supérieure de l'urine. | Tache de la cornée.

NUBÉCULE, s. f., nubecula; petite tache de la cornée.

NUCULAINE , s. f. , nuculanium ; nom donné par Richard à des fruits charnus, non couronnés par les lobes du calice, et qui renferment plusieurs novanz distincts, ou osselets.

Nuque, s. f., cervix : partie postérieure du cou.-Dans le cheval, elle se trouve à l'extrémité supérieure de la tête, derrière les oreilles.

NUTATION, s. f., nutatio; direction qu'une plante prend vers le soleil. | Oscillation habituelle et involontaire de la tête.

NUTRICIER. V. NOUBRICIEE.

NUTRITION , s. f. , nutritio , nutricatio , θρέψες; action vitale qui a pour résultat l'entretien, l'accroissement et la réparation des parties du corps.

NYCHTHÉMÈRE. V. NYCTHÉMÈRE. NYCTALOPE, adj. et s. m., nyclalops, vuxτάλωψ (νύξ, nuit, ὅπτομαι, voir); qui voit la nuit mieux que le jour,

NYCTALOPIE, s. f., nyctalopia, vuxtaluπία (νύξ, nuit, ὅπτομαι, je vois); état particnlier qui fait qu'on voit mienx la nuit que le jour.

NYCTHÉMÈEE, adj. et s. m., nycthemerus ( výč. nuit . nuíoz, jour ); espace de temps

comprenant un jour et une nuit. NYCTOBATASE, s. f., nyctobatesis ( 25, nuit, βατίω, j'erre ); noctambulisme.

NYMPHE, S. Et., nympha, νύμφα. Ce nom a été donné aux petites lèvres de la vulve, parce qu'on les croyait destinées à diriger les urines.

NYMPHONANE, adj. et s. f.; qui est af-

fecté de nymphomanie.

NYMPHOMANIE, s. f., nymphomania, furor uterina (νύμφη, clitoris, μανία, foreur); penchant indomptable et insatiable au coît chez la femme, qui se manifeste par des provocations publiques et l'oubli de tout sentiment de pndeur. NYMPHOTOMIE, s. f., nymphotomia,

nympharum sectio (νύμφη, nymphe, τίμνω, je coupe); opération depuis longtemps pratiquée chez les Orientaux, et qui consiste dans l'excision ou plutôt la rescision des nymphes on petites lèvres de la vulve. Cette opération n'est pratiquée chez nous que quand ces organes sont le siège de tuméfactions squirreuses. de gangrène, ou lorsque, à raison de leur volume et de leur allongement, ils gênent la marche ou l'acte du coît.

NYSTAGME, s. m., nystagmus (wortayμός, assoupissement); clignotement spasmodique qui ressemble à celui d'une personne accablée de l'envie de dormir, et faisant de vains efforts pour s'en abstenir.

Tic douloureux de la face.

0.

O. Cette lettre désignait anciennement une préparation d'or et d'alun. OBCLAVE, adj., obclavatus; se dit d'une partie de plante qui a la forme d'une

massue renversée. ORCONIQUE, adj., obconicus; qui a la figure d'nn cône renversé.

Orconne, adi., obcordatus ; se dit d'une fenille qui a la figure d'un cœur renversé. OBESITE, s. f., obesitas (obeso, j'engraisse); embonpoint excessif.

OBIER. V. AUBIER. Oblique ascendant du bas-ventre, V. Oblique petit du bas-ventre.

Oblique descendant du bas-ventre. V Oblique grand du bas-ventre.

Oblique externe du bas-ventre. V. Oblique grand du bas-ventre.

Oblique grand de l'abdomen, s. m.; mnscle (costo-abdominal, Ch.) pair. large, aplati et quadrilatère, qui s'attache en hant à la face externe et au bord inférieur des septou huit dernières côtes, se fixe en bas an tiers autérieur de la lèvre externe de la crête iliaque, se termine en devant à la ligne blauche, et présente a sa partie inférieure denx faisceanx fibreux très-solides, qui laissent entre eux l'orifice inférieur du canal inguinal.

Oblique grand de la tête, s, m.; muscle (atloido-sous-mastoidien, Ch.) pair, allongé et aplati, qui s'étend du sommet de l'apophyse transverse de l'atlas à l'occipital, au-dessous de la ligne courbe inférieure, et qui étend la tête, en l'in-

clinant de son côté.

Oblique grand de l'æil, s. m.; muscle (grand trochléateur, Ch.) pair, grêle, arrondi et fusiforme, qui, de la partie interne du trou optique, se porte à la partie externe et postéricure du globe de l'œil, après s'être réfléchi sur luimême à angle aigu, en glissant dans une poulie cartilagineuse fixée à l'os du front.

Oblique inferieur de la tête. V. Oblique petit de la tête

Oblique inférieur de l'æil. V. Oblique

petit de l'æil. Oblique interne du bas-ventre, V. Obli-

que petit du bas-ventre.

Oblique petit de la tête, s. m.; muscle (axoïdo-atloïdien, Ch.) pair, allougé et arrondi, qui, de l'apophyse épineuse de l'axis, se porte au sommet de l'apophyse . transverse de l'atlas, et qui fait tourner la tête sur elle-même.

Oblique petit de l'ail, s. m.; muscle (petit trochléateur, Ch.) pair, allongé el aplati, qui s'étend de la partie interne et antérieure de la surface orbitaire de l'os maxillaire snpérieur à la partie pos-

térieure et interne du globe de l'œil. Oblique petit du bas-ventre, s. m.; muscle (ilio - abdominal) pair, large, mince et irrégulièrement quadrilatère, qui s'attache sous le grand oblique, en haut, au bord inférieur des cartilages des cinquième, quatrième, troisième et deuxième fansses côtes; en bas, anx trois quarts antérieurs de l'interstice de la crête iliaque, à la partie postérienre de l'arcade crurale et au pubis; en arrière, anx apophyses épineuses des deux dernières vertèbres lombaires, et à celles des deux premières pièces du sacrum. Il se termine en devant à la ligne blanche. Oblique supérieur de la tête. V. Oblique

grand de la tête. Oblique supérieur de l'æil. V. Oblique

grand de l'ail. OBLITÉRATION, s. f., obliteratio (oblite-

rare, effacer les lettres); se dit, en pathologie, de l'abolition d'nn seus, d'une faculté intellectuelle. | État d'un canal on d'une cavite quelconque dont les parois sont rapprochées et adhérentes, et dont le vide est effacé.

OBLITERER (s'), v. r., obliterare (se); se dit d'un vaisseau, d'un conduit ou d'one ouverture organique qui, par le rapprochement de ses parois ou de ses bords, ne livre plus passage anx liquides, anx parties qui le traversaient.

OBLONG, adj., oblongus; qui est plus long que large. OBOVALE , adj. , obovalis ; qui a la forme

d'un ovale dont le gros bout est tourné en haut.

Osove, adj., obovatus; qui a la forme d'un œuf avant sa petite extrémité tour-

nce en bas.

Obscurçissement de la vue, s.m., visûs hebetudo; affaihlissement de la faculté visuelle ; premier symptôme de tout état pathologique qui altère la transparence des parties constituantes du globe de l'œil, ou qui diminue la sensibilité de la rétine.

Observation, s. f., observatio; examenattentif, méthodique et seuvent répétédes objets dont on veut se faire une idée exacte et complète, et dont on veut conserver le souvenir. | Relation des phénomènes d'unc maladie, des moyens employés pour la guérir ou la pallier, et des traces qu'elle a laissées dans le cadavre, quand le sujet a succombé.

OBSTIPATION. V. CONSTIPATION. OBSTIPITÉ, V. TORTICOLI.

Obstruction, s. f., obstructio (obstrucre, boucher); se dit d'un conduit organique ou d'un vaisseau dont la cavité a disparu. soit par l'adhérence de ses parois, soitpar la présence d'une substance quelconque. Nom donné jadis à l'état de tout organe devenu très-volumineux, altéré dans sa texture, et remplissant mal ses fonctions : ces trois conditions morbides étaient attribuées à l'obstruction des vaisseaux ou des pores de l'organe, à une époque où le corps humain n'était pour le physiologiste qu'un système de filtres et de conduits soumis aux lois de la physique.

OBTONDANT, adj., obtundens; épithète donnée par les humoristes à des remèdes qu'ils supposaient capables d'émousser la prétendue acrimonie des humeurs.

OBTURATEUR, adj., obturator (obturare, fermer); qui bouche. - Artère obturatrice, branche de l'hypogastrique qui

sort du bassin par le sommet du trou obturateur, et se distribue aux muscles de la partie antérieure et supérieure de la cuisse. Elle nait quelquelois de l'épigastrique. — Ligament obturateur, membrane hirouse qui est fixée à la circonfirment et de la circonfirment et troisième nerfs lombaires. — Tou obturateur, on oalsier de l'osi liaque.

Obturateur externe, adj. et s. m.; muscle de la cuisse (sous-pubio-trochantérien externe, Ch.), pair, large, aplati et triangulaire, qui, de la face antérieure du pubis, de celle de l'ischion, et de la face antérieure du ligament obturateur, se porte à la partie inférieure de la cavité du grand trochanter, et qui toume

la cnisse en debors.

Obturateur interne, adj. et s. m.; muscle de la cuisse (sous publio-trochantirien interne, Ch.), pair, aplati et triangulaire, qui s'étend de la partie postérieure du pourtour du trou ovalaire, et de la face correspondante du ligament obturateur, à la cavité du grand trochanter, en se contournant sur l'ischion, et qui fait tourner la cuisse en dehors.

OBTURATION, s.f., obturatio; état d'un vaisseau, d'un conduit, dont le calibre est effacé.

Ouves, adj., obtusus; épithète donnée à tout angle plus ouvert qu'nn angle droit.

OBTUSANGULE, adj., obtusangulatus; qui a la forme d'un angle obtus, on dont les parties se terminent par des angles obtus. Obvoluté, adj., obvolutus; se dit des

feuilles encore renfermées dans le bourgeon, quand elles sont pliées en gout-

tière par lenr face interne.

Occasioner, adj., qui donne occasion. Se dit des causes morbifiques qui décident le développement des maladies, qui donnent lieu à leur manifestation, et complètent l'influence des causes pré-

disposantes.

Occurrat, adj. ets. m., occipitalis; qui appartient à l'occipat. — Artéro occipitale, branche de la carotide externe. — Cretes occipitales, saillise de l'os occipital, distinguées en externe et en interne, suivant la face de l'os sur laquelle elles et rouvent. — Posses occipitales, cavités de la face interne de l'os occipital, qu'on distingue en supérieure on cérébrale, et inférieure ou cérébelleuse. — Musele occipital, ventre postérient de l'occipital-qu'ontale. — Nero occipital, première paire fontale. — Vero occipital, première paire

cervicale, qui son du crâne entre le teococipital el Turo pasteiran de l'Alta.— Co cocipital, l'un des os du crâne, den Il forme la partie postericure et inferieure, aplati, symétrique, recourbé sur lui-même, et en forme de losange. — Protubérances occipitales, an nombre de deux, qu'on distingue en interne et externe. — Sinus occipitaux. F. Sins. — Trou occipital, par lequel passe la moelle épinière. — l'émo occipitale, qui suit l'artère du même nom.

Occipito - ATLOÏDIEN, adj., occipito-alloideus; nom de la double arthrodie for serrée qui constitue l'articulation des condyles de l'os occipital avec les cavités articulaires supérieures de la première

vertèbre cervicale.

Occirro-axolinus, adj., occipida et adus; eni appartient à l'occipida et l'axis.— Articulation occipita-axoldieme, qui résulte de l'anion médiate de l'oc occipital avec l'axis, au moyen d'un très-fort appareil ligamenteux.— Ligament occipido-axoldien, qui s'étend de la gouttière hasilaire au ligament transverse et à la face postéreiure de l'axis.

Occirro-raorata, adj. et s. m., occirlo frontalis; muscle pair, large, mine et quadrilatère, qui s'attache en arrier aux denx tiers externes de la ligne combe supérieure de l'occipital, ainsi qu'à la loce externe de la portion mestid dans les ourcil, et présente, entre ses fittes antérieures et postérieures, non trissorte aponèvrose g'connue sous la nom de calotte aponèvrose de de crène.

Occipito-méningum, adj., occipito-meningeus; nom donné par Chaussier à un rameau de l'artère vertébrale.

Occipito MENTONNIER, adj.; nom donné au diamètre oblique de la tête, qui s'étend de l'occiput au milieu du menton.

Occipito-pariétale, adj., occipito-parietalis; qui appartient aux os occipital et pariétal. — Suture occipito-pariétale, ou lambdoide.

Occipito-pétraeux, adj., occipito-petrosus; qui appartient à l'os occipital et au rocher. — Hiatus occipito-pétraux, trou déchiré postérieur, selon Chaussier.

déchiré postérieur, selon Chaussier. Occiput, s. m., occiput; partie postérieure de la tête.

Occusion, s. f., occlusio (occludere, fermer); état d'un vaissean, d'un condnit organique, d'nn organe creux dont la cavité se tronve effacée en totalité ou en partie.

OCHRE. V. OCRE.

gile colorée par un oxide ou un sel de fer. Ocre jaune; argile colorée par du sons-

Ocre jaune; argile coloree par du sonstrito-carbonate de fer.

Ocre rouge; argile colorée par du per-

oxide de fer.

OCRANDRE, S.f., octandria (ôxxò, huit, brip, melle); nom de la huitième classe du système de Linné, qui renferme les

plantes à fleurs hermaphrodites munies de huit étamines. OCTANDRIQUE, adj., octandricus; se dit d'une fleur qui contient huit étamines.

Octoctne, adj., octogynus; se dit d'une fleur qui contient huit pétales. Οctocynie, s.f., octogynia (δχτὰ, huit, γυπ, femelle); nom donné par Linné aux ordres de son système contenant les

plantes qui ont huit pistils dans chaque

Octopetales, adj., octopetalus; qui a buit pétales.

OCTOPHYLLE, adj., octophyllus (ὁχτὰ, huit, φύλλον, feuille); se dit d'une feuille composée qui a huit folioles.

composee qui a huit folioles.

Occulaire, adj., ocularis (oculus, ceil);
qui appartient à l'œil. — Bassin oculaire.

V. Bassin. — Denis oculaires ou canines.

- Nerf oculaire on optique.

Oculiste, s. m., oculista, ophtialmator
(oculus, cil); médecin qui s'occupe spé-

cialement de l'étude et dn traitement des maladies des yeux. Oculo-musculaire, adj., oculo-muscu-

laris; nom donné par Vicq-d'Azir au nerf de la troisième paire.

Obligatione, s. m., δοδαξισμός; démangeaison douloureuse qui annonce la sortie prochaine des dents.

ODEUR, s. f., odor, ἐσκλ, ἐδκλ; emanation des corps qui, en agissant sur la membrane pituitaire, donne lieu à une

membrane pituitaire, donne lieu à une sensation particulière. Obomèrre, s. m., odometrum ( òõs,, pas, μέτρεω, je mesure); instrument pro-

pre à mesurer le nombre de pas qu'on fait en marchant. Ο ΒΟΝΥΙΑCOGUE, s. m., δοδονίαγωγος (οδούς, dent, άγω, je romps); instrument propre

a arracher les dents.

OBONTAGRE, S. f., odontagra (δοους, dent, άγρα, proie); douleur dentaire qui succède à la disparition d'une douleur humatismale on arthritique.

ODONTALGIR, s. f., odontalgia ( ¿ĉŝob;, dent, Žyo;, douleur); donleur dont on rapporte le siège à la racine d'une dent, ou le long des nerfs dentaires.

ODONYLUSIQUE, adj. et s. m., odontalgicus; relatif à l'odontalgie. Ou se sert abusivement de ce mot pour désigner les substances anti-odontalgiques, c'est-àdire celles que l'on suppose douées de apropriété de faire cesser la douleur den-

ODONTIASE, s. f., odontiasis ( δοδούς, dent); dentition.

ODONTIQUE, V. ODONTALGIQUE.

ODORTITE, s. f., odontitis (¿¿¿¿, dent); inflammation des dents.

Ο DONTOGLYPHE, s. m., δδονίδηλυφον (δδούς, dent, γλύφω, je polis); instrument propre à nettoyer les dents. Ο DONTOÏDE, adj., odontoides, δδοντοτι-

οὺς (ὀδοὺς, dent, ἐτδος, ressemblance); qui a la forme d'une dent. Epithète donnée à l'apophyse conique qui garnit la partie supérieure du corps de la seconde vertèbre cervicale.

Oboxrolorex, adj., odonkoideus; qui a rapport à l'apophyse odontoide.—Ligamens odontoiders, deux courts et épais faisceaux coniques dont les sommets tronqués embrassent les côtés de l'apophyse, et dont les hases se fixent dans les fossettes creusées en dedans des condyles de l'occipital.

Odovrouttus, s.f., odontolithos (båbbg, dent, kl%s, pierre); tartre des dents; substance terriforme, jaunttre, composée de phosphate de chaux, de mucus, d'une matière particulière et de matière animale, soluble dans l'acide hydrochlorique, que l'on voit se former à la başe des dents, surtout à celle de leur face interne, chez les personnes sujettes aux irritations de la membrane muqueuse buccale et des gencives.

Obontolithiase. V. Odontolithe.

Οποκτοιοσίε, s.f., odontologia (δόους, dent, λόγος, discours); traité des dents. Οποκτορηκε, s.f., odontophya, δόουτόφυία (δόους, dent, φύω, je nais); dentition; sortie des dents hors des alvéoles.

ODONTORRHAGIE, s. f., odontorrhagia (δόδος, dent, δήγνομι, je fais irrnption); hémorrhagie qui a lien par un alvéole à la suite de l'évulsion d'une dent.

ODONTOTECHNIE, s. f., odontotechnia (δόους, dent, τέχνη, art); connaissance de tont ce qui est relatif à l'histoire des dents, à leurs maladies, et aux moyens d'y remédier. | Art du dentiste.

ODORANT, adj.; qui répand de l'odeur.

ODORAT, s. m., odoratus, öσφρησιε; l'un

des cinq sens, celui par lequel nous percevons l'impression des odeurs. ODORATION. V. OLFACTION.

Odoriferus; qui répand «γάλα, lait); mélange de vin et de lait. de l'odeur.

OECONOMIE. V. ECONOMIE.

OEDEMATEUX, adj., ædematodes; qui tient de l'œdème, qui est affecté d'un ædème.

OEDÉMATIE, V. OEDÈME.

OEDÉMATIÉ, adj., ædematodes; qui est affecté d'œdème. Se dit plus particulièrement de la partie malade que de la personne.

OEDÈME, s. m., ædema (διδεω, je suis enflé); tuméfaction d'une partie du corps, causée par l'infiltration de la sérosité dans le tissu cellulaire. L'ædème offre les mêmes caractères que l'anasarque, ou hydropisie générale du tissu cellulaire souscutané.

OEdème du cerveau. Hippocrate appelait ainsi l'état morbide de l'encéphale que l'on a reconnu être le ramollissement de la substance céré brale, effet de l'inflammation de cette substance. OEdème de la glotte. Bayle a donné ce

nom à l'épaississement œdémateux de la membrane muqueuse qui revêt l'ouverture supérieure du larvnx, à la suite d'une nuance de laryngite qui se manifeste chez les adultes, et les fait périr en peu de temps, par l'occlusion de la glotte. On a proposé de faire des scarifications sur les parties tuméfiées à l'aide d'un bistonri entouré de linge jusque près de sa pointe, et auquel le doigt sert de conducteur, pour empêcher la suffocation.

OEdème du poumon; infiltration de sérosité dans le tissu pulmonaire, qui le rend moins permeable à l'air, et détermine de la dyspnée.

OEDÉMOSABQUE, s. m., ædemosarca; tumeur qui participe des caractères de l'œdème et du sarcome.

OBir, s. m., oculus, δφθαλμός, δημα, δψ; corps sphéroïdal placé dans l'orbite, et qui est l'organé immédiat de la vision. OEil de bouf. V. HYDROPHTHALMIE.

OEil d'éléphant. V. HYDROPHTHALMIE. OEil de lièvre. V. LAGOPHTHALMIE.

OEil double. V. BINOCLE. OEil simple. V. MONOCLE.

OEILLEBE. V. BASSIN oculaire.

OEILLERE, adj.; épithète donnée aux dents canines supérieures.

OEILLET, s. m., dianthus cartusianorum; plante indigène, avec les fleurs de laquelle on prépare un sirop tonique et antispasmodique peu usité.

OENELEUM, s. m. (ofvos, vin, firm, buile); mélange de vin et d'huile. OENOGALE, s. m., aenogala ( olivos, vim.

OENOMEL, s. m., anomel (ofres, vin,

μέλι , miel); vin miellé. ОЕворнасв, s. m., æsophagus, вигора-

γος (οΐω, je porte, φάγω, je mange); canal musculo-membraneux qui s'étend du pharynx à l'estomac, et traverse le cou et la poitrine.

OESOPHAGIEN, adj., asophageus; qui appartient à l'œsophage. - Artères auphagiennes, branches des thyroïdiennes, des bronchiques, de l'aorte, des diaphragmatiques inférieures et de la coronaire stomachique. - Glandes asophagiennes, follicules muqueux qu'on trouve en petit nombre sous la membrane muqueuse de l'œsophage. - Muscle œsophagien; nom donné par quelques anatomistes aux fibres musculaires transversales qui entourent l'extrémité supérieure de l'œsophage. - Ouverture æsophegienne du diaphragme, celle par laquelle passe l'œsophage. - Ouverture æsophagienne de l'estomac, ou cardia.-Veines asophagiennes, qui aboutissent aux thyroïdiennes

aux mammaires internes, à l'azygos, aux bronchiques, aux phréniques et à la co-OESOPHAGISME, s. m., æsophagismus; spasme de l'œsophage.

inférieures, à la veine cave supérieure,

OESOPHAGITE, s. f., asophagitis; inflammation de l'o sophage: maladie peu connue, mais moins rare peut-être qu'on ne pense, surtout dans l'hydrophobie et la rage.

ronaire stomachique.

OESOPHAGORRHAGIE, s. f., æsopkagorrhagia (οἰσοφάγος, œsopbage, ρήγνυμ, je coule); bémorrhagie de l'œsophage. OESOPHAGOTOMIE, s. f., asophagotomia

(οἰσοφάγος, œsophage, τέμνω, je coupe); opération qui consiste à inciser le côté gauche de l'œsophage pour extraire les corps étrangers qui s'y sont arrêtés, et qu'on ne peut ni retirer par la bouche, ni pousser jusque dans l'estomac. OEstre,'s. m., æstrus, čiolpos; aiguil-

lon. - OEstre vénérien, désir ardent des plaisirs de l'amour, dans les deux sexes-OESTROMANIE, s. f., astromania (ciolpos,

aiguillon, μανία, fureur); désir furieux dn coït. OESTROPHOSIE. V. NYMPHOMANIE, OES-

TROMANIE.

OESTROPLEGIE, V. NYMPHOMANIE, CE-TROMANIE.

CECF, s. m., ovum, aby; corps qui se forme dans les ovaires de certaines femelles d'animaux, renferme le germe, et le nourrit pendant quelque temps. | Ensemble des membranes et du foctus,

chez les animaux vivipares.

Orra Helmontii; cristallisation de carbonate d'ammoniaque, qu'on obtient
quand on verse de l'alcool très-rectifié

dansune dissolution concentrée de ce sel.

Officinal, adj., officinalis (officina., boutique); nom donné aux médicamens qu'on tronve préparés chez les pharmaciens.

OFFICINE, s. f., officina; partie de l'emplacement occupé par un apothicaire, dans laquelle il vend les médicamens.

OGNOX, s. m., allium cepa; espèce d'ail qu'on cultive ponr ses bulbes, employées dans les préparations culinaires, et même en médecine, à l'extérieur, comme maturatif.

Ocson, s. m., tuber verrucosum; tumeur dure et calleuse qui vient aux pieds, principalement au-dessus de l'articulation métatarso-phalangienne du premier orteil. | Exuberance de la sole,

provenant d'une exostose de l'os du pied. Ossau, s. m., avis; animal ovipare vertèbré, qui a un cœur divisé en quatre eavités, nn corps couvert de plumes, et dont les membres pectoraux ont reçu le

nom d'ailes.

O LEAGINEUX, adj., cleaginosus, oleosus, ἐνιάνε, ἐλαιόδης (oleum, huile); qui ressemble à de l'huile, ou qui en contient.

OLEATE, s. m., oleas; sel formé par la combinaison de l'acide oléique avec une base salifiable.

Orical via a response

OLÉCRANAETHROCACE. ( ωλέχρανον, olécrane, ἄρθρον, articulation, χακὸς, mauvais); carie de l'artículation du conde.

Otterars, s. m., olecranon, olizzazoo (libra, coude, zazoo, tete); voluminene apophyse de l'extrémité supérieure du cobitus, qui forme la saillie du coude. Otterarsus, adj., olecraniamus; qui a rapport à l'olecrane. — Apophyse olecraaieme; on olecrane. — Cavité, fosse olècranieme, enfoncement de la partie postèrieure de l'extrémité inférieure de l'hu.

mērus, dans lequel s'introduit l'olécrane quand on étend l'avant-bras. Otériax", adj.; nom donné par les Hadadais au gaz hydrogène percarboné, parce qu'en le mettant en contact avec le chlore, il se forme une substance liquide, d'apparence builense, quand la

Ondensation a lien sur l'ean. Orager, adj., oleicus; nom d'un acide solide, soluble dans l'alcool, insoluble dans l'ean, d'une odeur et d'une saveur rances, qui se forme par l'action des alcalis sur les corps gras.

Orene, s. m., &leva; cubitus.

OLÉO-SACCHARUM. V. ELEO-SACCHARUM.
OLÉBACÉ, adj., oleraceus (olus, légume);
épithète donnée à tontes les plantes pota-

Our Armir, adj., olfactius (olfactus, odorat); qui a rapport à l'odorat.—Membrane olfactie, o up tituitare. — Nerf olfactif, première paire des nerfs cérébraux, qui répand ses filets dans la membrane pituitaire. — Trous olfactifs, cenx dont est percée la lame criblée de l'ethmoïde.

OLFACTION, s. f. , olfactus; exercice ac-

tif du sens de l'odorat.

OLFACTOIRE, adj., olfactorius, ocopow-

Tixòs; qui répand de l'odeur.

OLIBAN, S. m., olibanum; résine fournie par le juniperus lycia, qu'on employait jadis en médecine, mais qui ne sert plus aujourd'hui que comme parfum, sous le nom d'encens.

Oligoblennie, s. f., oligoblennia (δλίγος, pen, βλέννα, mucosité); défaut de

mucus.

Olicocholia, s. f., oligocholia (δλίγος, peu, χολή, bile); sécrétion peu abondante de la bile.

Oligochyles, adj., oligochylus (δλίγος, pen, χυλλς, suc); se dit d'un aliment

qui fournit peu de chyle.

Oligochylia; défaut de suc nourricier.

Olicochymie, s.f., oligochymia (δλίγος, peu, χυμός, suc); synonyme d'oligochylie.

OLIGOCOPRIE, s. f., oligocopria (δλίγος, peu, χόπρος, excrémens); rareté des déjections alvines.

OLIGODACRIE, s. f., oligodacria (δλίγος, peu, δάχρνα, larmes); défaut d'humeur lacrymale.

Oligogalia, s. f., oligogalia (δλίγος, peu, γάλα, lait); défaut de lait.

Oliconemie, s. f., oligohæmia (δλίγος, peu, αΐμα, sang); défaut de sang. Oliconidaie, s. f., oligohidria (δλίγος,

peu, ίδρως, sueur); défaut de sneur.

Oligophyllus (δ):

γος, peu, φύλλον, feuille); qui a peu de feuilles. Οιισοριοχίε, s. f., oligopionia (δλίγος,

peu, πτον, graisse); défaut de graisse, Οιμοσεοκικ, s. f., oligoposia (δλίτος, peu, πάσις, boisson); abstinence des boissons.

OLIGOPSYCHIE, s. f., oligopsychia, bhγοψυχία (δλίγος, pen, ψύχη, ame); pu-

sillanimité. OLIGOSIALIR, s. f., oligosialia ( b)fyoc.

peu, σίαλον, salive); défaut de salive, OLIGOSPERME, adj., oligospermus (chiyoc, peu, ontoua, semence); qui a peu de graines.

OLIGOSPERMIE, s. f., cligospermia ( cliyoς, peu, σπέρμα, semence); défaut de sperme.

OLIGOTROPHIE, s. f., oligotrophia ( bhiγος, peu, τρέφω, je nourris); nourriture insuffisante. | Diete d'alimens. | Commencement d'atrophie.

OLIGOURESIE, s. f., oligouresia ( o)fros peu, οὐρέω, j'urine); rareté de l'urine. OLIVAIRE, adj., olivaris, oliviformis; qui a la forme d'une olive. - Cautère olivaire, celui dont l'extrémité cautéri-

sante a la forme d'un bouton en olive. - Eminences olivaires. V. Gones olivaires. Ouve, s. f., oliva, shafa; fruit de l'o-

OLIVIER, s. m., olea Europæa ; arbre du midi de l'Europe, des fruits duquel on retire une huile excellente à manger. OLIVILE . s. f. : substance pulvérulente . blanche, brillante, inodore, dure, amère,

sucrée, aromatique, presque insoluble dans l'eau et soluble dans l'alcool chaud. qu'on trouve dans la gomme d'olivier. OLIVITE, s. m.; nom donné à un genre de principes immédiats des végétaux.

qui comprend l'olive et la sarcocolline. OLOPHLYCTIDES, s. f. pl., olophuxride; phlyctènes.

OMAGRE, s. f., omagra (ouos, épaule, αγρα, proie); douleur d'épaule. | Goutte

à l'épaule.

OMARTHROCACE, s. m., omarthrocace (ομος, épaule, αρθρον, articulation, καxòc, mauvais); carie de l'articulation scapulo-humérale.

OMBELLE, s. f., umbella; groupe de fleurs dont les pédoncules partent tous d'un même point, et divergent comme

les rayons d'un parapluie.

OMBELLÉ, adj., disposé en ombelle. OMBELLIFÈRE , adj., umbellifera (umbella, ombelle, fero, je porte); qui est disposé en ombelle. | Nom d'une famille de plantes qui contient beaucoup de végétaux usités en médecine.

OMBELLULE, s. f., umbellula; petite ombelle : ombelle secondaire. OMBELLULE, adj.,; disposé en ombel-

lule. OMBILIC, s. m., umbilicus, oupalòs (umbo, bonton); cicatrice arrondie qu'on remarque vers le milieu de la ligne mediane de l'abdomen, et qui remplace, chez l'adulte, le trou par lequel passent. dans le fœtus. l'ouraque et le cordon ombilical. | Partie movenne de la région ombilicale.

OMBILICAL, adj., umbilicalis; qui a rap port à l'ombilic. - Anneau ombilical, an neau fibreux qui entoure l'ouverture de l'ombilic. - Artères ombilicales, au nom bre de deux, qui semblent être la continuation des iliaques primitives, sortent du bas-ventre par l'ombilic, parcourent la longueur du cordon, et se ramifient dans le placenta, auquel elles rapportent le sang du fœtus .- Cordon ombilical. V. Con-DON .- Hernie ombilicale. V. Exompelle. - Région ombilicale, région moyenne de l'abdomen, an milieu de laquelle se trouve l'ombilic. - Vaisseaux ombilicaux, au nombre de trois, deux artères et nne veine. - Veine ombilicale, qui naît du placenta, passe dans l'abdomen par l'ombilic, gagne la partie inférieure du foie, se glisse dans son sillon antéropostérieur, s'unit à la branche gauche de la veine porte hépatique, et se continue par le canal veineux jusqu'à la veine cave inférieure. - Vésicule ombilicale. V. OUBAQUE.

OMBILICO - MÉSENTÉBIQUE, V. OMPRALO-MÉSENTÉRIQUE,

OMBRAGE, s. m., nubes; nuage de l'ail.

OMENTÉSIE. V. OMENTITE.

OMENTITE, S. f., omentesis, omentitis omentum , épiploon ) ; inflammation de l'épiploon; péritonite partielle, dont les signes caractéristiques sont peu connus OMNIVORE, adj., omnivorus (omnis, tout, voro, je mange); qui mange de tout indifféremment.

OMNIPHAGE, adj., omniphagus (omnis, tont, oxyo, je mange); synonyme hy-

bride d'omnivore.

OMOALGIE, s. f., omoalgia (Suoc. épaule, ώλγέω, je souffre); douleur ressentie dans l'épaule.

OMO-CLAVICULAIRE, adj., omo-claviculoris; synonyme hybride de coraco-clavicalaire.

OMOCOTYLE, s.f., omocotyle, euroruly ( ώμος, épanle, χοτύλη, cavité); cavité glénoïde de l'omoplate.

Omo-hyordien. V. Omoplat-hyordien. OMOIDE, adj., omoideus; nom donné par Hérissant à un petit os oblong sur

equel s'articule de chaque côté la branche palatine du bec supérieur des oiseanx.

OMOLITE, s. m.; pièce osseuse qui, chez certains animaux, se joint an corps de l'omoplate vers son extrémité opposée à l'humérale, et porte cette extré-

mité jusque sur l'épine.
OMOPLATE, s. f., omoplata, scapalum (δαις, épaule, πλάτυς, large); os pair, irrégulier, large, aplati et triangulaire, qui occupe la partie postérieure de l'é-

paule.

OMOPLAT-HYOTDIEN, adj. et s. m., omoplat-hyoideus; muscle (scapulo-hyoidien, Ch.) pair, grêle, allongé et aplati, qui s'étend du bord supérieur de l'omoplate derrière l'échancrure coracoïdienne, aux cites du hord inférieur du corps de

l'hvoïde. OMPHACOMEL, s. m. ( ompárn, verjus, utl, miel); miel dans lequel on a laisse

séjourner des raisins verts.

OMPHALOCELE, s. f., omphalocele ( bupahs, nombril, κήλη, tumeur); hernie

ombilicale. OMPHALOMANCIE, s. f., omphalomantia (oupalog, nombril, μαντεία, divination); art prétendu de deviner le nombre d'enfans qu'une femme aura dans le conrs de sa vie, d'après celui des nœuds que pré-

sente le cordon ombilical de son pre-

mier né. OMPHALO-MESENTÉBIQUE, adj., omphalomesentericus ; qui a rapport au nombril et au mésentère. - Artère omphalo-mésentérique, branche de la mésentérique supérieure. - Vaisseaux omphalo-mésentériques, au nombre de deux, une artère et une veine, qui se ramifient sur les parois de la vésicule ombilicale. - Veine omphalo-mésentérique, qui se jette dans le tronc ou dans l'une des hranches de la mésentérique supérieure.

OMPHALONCIE, s. f., omphaloneus (ouφαλὸς, nombril, ὄγκος, tumeur); tnmeur

survenue à l'ombilic.

OMPHALOPHYME, s. m., omphalophyma (δμηαίος, nombril, φύμα, tumeur); tumeur survenue au nombril.

OMPHALORRHAGIE, s.f., omphalorrhagia (ἐμφαλὸς, omhilic, ῥήγνυμι, je fais irrup-tion); hémorrhagie de l'ombilic; elle n'a guère lien que chez les nouveau-nés.

OMPHALOTOMIE, s. f., omphalotomia (oupalò;, ombilic, τομή, section); section

du cordon ombilical.

ONANISME. V. MASTURBATION. ONCOSE, s. f., oncosis, cyxos; tumeur.

ONCOTOMIE, s. f., oncotomia (ovxoc, tumeur, τέμνω, je coupe); operation qui consiste à ouvrir une tumeur, et principalement un abcès, à l'aide d'un instrument tranchant. ONCTION, s. f., unctio, illitio, xpisis,

alsoups; friction donce avec un corps

ONCTUBUX, adj., unetuosus, λιπαρός; huileux on gras.

ONCTUOSITÉ, s. f., unctuositas, λιπαρόrns; qualité de ce qui est gras au toucher.

Onde, s. m., unda; se dit, en botanique, d'un gros pli arrondi.

Onné, adj., undatus ; se dit, en botanique, d'une fenille qui présente de gros plis arrondis.

ONDULANT, adj., undulans; se dit du pouls, grand, mais inégal, et donnant l'idée du mouvement ondulatoire de la mer.

ONDULATION. V. FLUCTUATION.

Ondulé, adj., undulatus; épithète donnée à une feuille qui offre de petits plis arrondis.

ONDULEUX, adj., undulosus; synonyme d'ondulé.

ONEIRODYNIE, s. f., oneirodynia (overρος, songe, δουνή, douleur); genre de maladies établi par Cullen, et comprenant le cauchemar et le somnambulisme. Onéirodynie active, oneirodynia activa;

somnambulisme. Oncirodynie gravative, oneirodynia gra-

vans; cauchemar.

Onéirogme, s. m., oneirogmus, överρογμος; songe lascif. | Pollution nocturne.

ONÉIROGONE, s. m., oneirogonus (overρος, songe, γονή, semence); pollution

nocturne.

ONEIROGYNE, s. m., oneirogyne (overpos, songe, yuvn, femme); songe voluptueux. ONEIROMANCIE, S. f., oneiromantia (overρος, songe, μαντέια, divination); art de

prédire l'avenir d'après les songes. ONÉIROPOLÈSE, s. m., oneiropolesis,

ονειροπολεσις; songe voluptueux.

Ongle, s. m., unguis, ovo; lame dure, élastique, cornée et demi-transparente, qui garnit l'extrémité de la face dorsale

de chaque doigt et de chaque orteil. Oxglée , s. f. , digitorum stupor a gelu ; sensation très-vive de froid an bont des

doigts. Orglet, s. m., unguis; partie rétré-

cie d'un pétale, par laquelle il s'attache. | Pterygion.

ONGUENT; s. m., unquentum, mopor (ungere, oindre); médicament composé de corps gras, unis à des résines, des poudres ou des sucs, qui a une consistance molle, et qu'on applique à l'extérieur du corps. Onguent brun; basilicon auquel on a

mêlé du précipité rouge.

Onguent d'Agrippa. V. Onguent de bryone.

Onguent d'Althæa; mélange d'hnile de lin ou de mucilage, de cire jaune, de poix résine et de térébenthine, liquéfiées et triturées ensemble.

Onguent de bryone ; huile d'olive dans laquelle on fait cuire des feuilles d'élatérium avec des racines de bryone, de glaïeul, d'hyèble, de fougère, d'arum et de scille, et à laquelle on ajonte de la

cire jaune.

432

Onguent de Canet : mélange de cire jaune, d'huile d'olive, de diachylon gommé et d'emplâtre diachalcitéos, auquel on ajoute du colcothar en poudre.

Onguent de guimauve. V. Onguent d'Al-

Onguent de l'abbé Pipon; sorte de basilicon, qui contient plus de poix noire que l'ordinaire.

Onguent de la mère Thècle; mélange d'axonge, de beurre, de cire jaune, de suif, d'huile à brûler et de litharge, qu'on

fait bouillir ensemble. Onguent de laurier; axonge de porc dans la quelle on a fait digérer des feuilles de laurier, et à laquelle on ajoute des poudres d'indigo et de curcuma.

Onguent de Nicolas Alexandrin. V. On-

guent de pompholix.

On suent de nicotiane : axonge de porc dans la quelle on a fait macérer des feuilles de tabac.

Onguent de peuplier. V. POPULEUM. Onguent de pompholix: mélange d'huile rosat et de suc dépuré de morelle bonillis ensemble, auquel on ajoute du pompholix, de la galène calcinée, du blanc de plomb et de l'encens.

Onguent des apôtres ; composé de cire jaune, de térébenthine, de gomme-ammoniaque, de poix-résine, de litharge, d'aristoloche ronde, de bdellium, d'encens, de myrrhe, de galbanum, d'opopanax, de vert-de-gris et d'huile d'olive.

Onguent de styrax ; mélange de colophane, d'huile de noix, de résine élémi, de cire janne, d'axonge et de styrax li-

Onguent de sutie; mélange de beurre frais, d'onguent rosat et de tntie.

Onguent emplastique; nom donné anx onguens qui contiennent assez de cire ou derésine pour être plus consistans et plus

OPÉR difficiles à liquéfier par la chaleur que les

Onguent gris ; axonge de porc avec la quelle on a friture du mercure coulant. Onguent mercuriel simple. V. Onguent

gris.

onguens ordinaires.

Onguent modificatif d'ache; mélange de suif de monton, d'huile d'olive, de cire jaune, de poix-résine, de térébenthine, de myrrhe et d'aloès soccotrin, dans lequel on a fait cuire des feuilles d'ache, de nicotiane, de jonbarbe, de morelle noire, d'absinthe, d'aigremoine, de bétoine, de grande chélidoine, de marrube, de millefeuille, de pimprenelle, de plantain, de brunelle, de pervenche, de monron, de petite centaurée, de réronique et de scordium, avec des racines d'aristoloche clématite, de sonchet long, de glaïeul et de grande scrofulaire.

Onguent napolitain; axonge de porc triturée avec parties égales de mercure coulant.

Onguent nutritum ; composé d'huile

d'olive, de litharge et de très fort vinai-Onguent rosat; axonge de porc liquéfiée, dans laquelle on a fait infuser des

roses pâles et des pelures de racines d'orcanette. Onguent suppuratif. V. BASILICON. Onguent tripharmacum, V. Onguent

nutritum. Onguent vert. V. Onguent des apôtres. ONYCHOGRYPTOSE, s. f., onychogrypto-

sis (ὄνυξ, ongle, γρύπλω, je courbe); courbure anormale des ongles. ONYCHOPHTHORIE, s. f., onychophthoria

(δνυξ, ongle, φθορή, destruction); altération morbide des ongles. ONYCHOPHYME, s. f., onychophyma (ovel.

ongle, φυμα, tumenr); tuméfaction des ongles. ONYCHOPTOSE , S. f. , onichoptosis (evil ongle, πίωσις, chute); chute des on-

gles. OOPHORITE, s. f., oophoritis (ωἰφίρις, qui porte des œufs) ; inflammation de

l'ovaire. OPACITÉ, adj., opacitas; qualité de ce

qui est opaque. Opacité de la cornée transparente. V. ALBOGO, LEUCOME, STAPHYLOME, TAIR.

Opacité du crystallin. V. CATABACTE. OPAQUE, adj., opacus; qui ne peut être traversé par la lumière. - Cornée opaque,

on sclérotique. OPÉRATEUR , s. m. , operator ; chirurgien qui se livre à la pratique des opers-

tions de chirurgie.

Orianvox, s. f., operatio. On designe encharugie sons le nom d'opération toute encharugie sons le nom d'opération toute action mécanique exercée par la main, selle ou armée d'instrumens, sur les diverses parties du corps, pour en conserve la santé, ou pour en guérir les maladies. — simple, celle qui ne nécessite qu'un seul mode d'action mécanique, l'unicion, l'extraction, l'arrachement.——empasée ou compluqué, celle qui se compose d'une série d'actions mécanique différentes, comme l'opération de la cataracte, où il y a incision, compression, extraction, etc.

OPERCULAIRE, adj., opercularis; nom donné à l'une des six pièces qui forment la mâchoire dans les oiseaux et les rep-

tiles.

OPERCOLE, S. f., operculum; partie qui sumonte et termine l'urne des mousses. | Appareil qui couvre les branchies d'un grand nombre de poissons. | Pièce qui ferme l'onverture de certaines coquilles univalves.

OPERCULÉ, adj., operculatus; qui est

muni d'une opercule.

Oppiase, s. f., ophiasis, δφίασις (ὅφις, serpent); alopécie, calvitie partielle dans laquelle les places dépourvues de cheveux ou de poils figurent des sinuosités. | lehthyose.

Ορειορπασε, adj., ophiophagus (ἔφις, serpent, φάγω, je mange); qui vit de

serpens.

Ornostrous, s. m., ophiostomo (ξορε, serpent, σίδμα, bouche); genne de vers intestinaux à corps cylindrique, allongé, rétréci en arrière, à bouche garnie de deux lèvres, dont on a trouvé une espèce dans l'homme.

OPETELLGIE, s. f., opldhalgia (ὁφθαλμὸς, cil, ἄγος, douleur); douleur de l'œil.
OPETELLMIATRE. V. OCULISTE.

OPETHALMIE , s. f. , ophthalmia ( δφθαλpò;, œil); inflammation de l'œil, caractérisée par la rougeur de la conjonctive. la suppression de la sécrétion des larmes. puis le larmoiement, un sentiment de picotement brûlant à la surface de l'œil, et une extrême difficulté à supporter la lumière. Parfois il n'y a que ce dernier symptôme; la conjonctive n'est pas rouge, nne douleur plus on moins vive se fait sentir dans l'intérienr du globe de l'œil : c'est alors une ophthalmie interne. L'ophthalmie exige quelquefois la saiguée du bras ou du pied, presque toujours l'application des sangsues anx tempes, et les boissons laxatives. Il suffit quelquefois d'un vomitif on d'un purgatif pour la gnérir. L'ophthalmie chronique donne lieu à une foule d'altérations dans la structure de l'œil; on ne saurait done s'opposer avec trop de soin à ce que l'inflammation de cet organe ne devienne telle.

OPETRALNICE, adj., ophthalmicus; qui arapporto uqui appartient à l'œil.—Artère ophthalmique, branche de la carotide interne, qui alimente toutes les parties contenues dans l'orbite.—Ganglion ophthalmique, ou fenticatien.—Ner fophthalmique, qui anime toutes les parquieme paire, qui anime toutes les parcontentes l'apphthalmique, ceux qu'on emploie pour combattre l'apphthalmique. Peine ophthalmique, qui se jette dans le sinus caverneux.—Fein ophthalmique faciale, branche de communication de la faciale avec l'apphthalmique.

OPHTHALMITE. V. OPHTHALMIE.

Orithalmobiotice (δφθαλμός, œil, βίος, vie); medecine oculaire.

ΟΡΗΤΗΛΙΜΟΒΙΕΝΝΟΒΕΡΙΈς, S. f., ophthalmoblennorrhæa (ἐφθαλμὸς, œil, βλέννα, mucus, ῥέω, je coule); flux palpebral puriforme.

OPHTHALMOCELE, s. f., ophthalmocels (ὁφθαλμὸς, œil, χήλη, tumeur); hernie de l'œil. | Exophthalmie.

Οραταιλιμούννιε, s. f., ophthalmodynia (ὀφθαλμὸς, œil, ὀδύνη, douleur); douleur de l'œil. | Névralgie orbito-frontale.

ΟΡΗΤΗ ΑΙΜΟGEAPHIE, s. f., ophthalmographia (δφθαλαδς, œil, γράφω, j'écris); description de l'œil.

ΟΡΗΤΗΛΙΜΟΙΑΤΒΙΕ , s. f. , ophthalmoiatria ( ὀφθαλμός , œil , lα-ρική , médecine ) ; médecine oculaire.

Ονηταιμοιοσια, s. f., ophthalmologia (ὀφθαλαλς, œil, λόγος, discours); traité de l'œil.

Ορητηλινουέτης, s. m., ophthalmometrum (ἐφθαλμὸς, œil, μέτρεω, je mesure); instrument propre à mesurer la grandeur des chambres de l'œil.

Ophthalmonous (δφθαλμός, œil, ὄγκος, tumeur); tuméfaction de l'œil.

ΟΡΗΤΗΛΙΜΟΝΟΝΟΙΟGIE, S. f., ophthalmonosologia (δοβαλμός, œil, νέσος, maladie, λέγω, j'enseigne); traité des maladies de l'œil.

ΟΡΗΤΗΛΙΜΟΡΕΥΜΕ, S. m., ophthalmo-

phyma (ὀφθαλμὸς, œil, φῦμα, tumeur); tumefaction du globe de l'œil. Ονειτελιωστοκίε, s. f., ophthalmopo-

nia; inflammation de l'œil.

28

ΟΡΗΤΗΛΙΜΟΡΓΟSE, S. f., ophihalmoptosis (ὀφθαλιός, œil, πτώσις, chute); saillie de l'œil produite par l'hydrophthalmie. [ Chnte complète de cet organe. [ Exophthalmie.

Ορητηλιμοβρηλαίε, s. f., ophthalmorrhagia (δφθαλμός, œil, φήγνυμι, je romps);

hémorrhagie de l'œil.

Operhalmorrhaa (ὀφθαλμὸς, œil, ῥίω, je coule); épanchement de sang dans l'œil.

ΟΡΗΤΗΛΙΜΟSCOPIE, s. f., ophthalmoscopia (ὁφθαλμός, œil, σκοπέω, j'examine); art de connaître le tempérament d'une personne en examinant ses yeux.

OPRIVALMOSTATE, 8. III. (ĉ-ploŝa)pŝe, geil, ordo, je fike). On a deŝaigne sous ee nom une foule d'instrumens faits en forme de corcolets mousses, ou.en forme de cercles, et destines à maintenir les paupière écartées, et à fixer l'ell. pendant les opérations qu'on pratiquesur cet organe. Les oculistes ont presupe tous leurs ophthalmostates, mais les chirurgiens se servent de leurn doigne.

ΟΡΗΤΗΑΙΜΟΤΗΒΕΑΡΕUΤΙQUE, s. f. ophthalmotherapeia (ὁφθαλμὸς, œil, θεραπεία, guerison); therapeutique oculaire.

guerison); the apeutique oculaire.

Ophthalmotomie, s. f., ophthalmotomia (ἐψθαλμὸς, œil, τέρνω, je coupe); dissection anatomique de l'œil. | Inci-

sion de la cornée. Extirpation du globe.
Ophthalmoxysis, s. f., ophthalmoxysis
(ôpθαλμός, cult ξύω, jerâcle); opération
qui consiste à frictionner la conjonctive
avec une brosse rude, afin de provoque
un écoulement de sang qui la dégorge.

OPHRALMONYSERS, s. in., ophthalmozystrum (spēdajos, cult, ścółogo, etrille); instrument propre à rêcler l'ceil. C'est une espèce de brosse faite avec des barbes d'epis d'orge on de seigle, dont on se servait autrefois pour scarifier les paupières. OPLAGE, a'dj., opiaceus; qui contient

de l'opium

OPAT, s. m., opiatum; électuaire dans la composition duquel il entre de l'opium.

Opiat anthelmintique; composé d'oximel scillitique, de sulfate de potasse, et de poudres des racines de jalap et de valériane:

Opiat de Joubert. V. Opiat de Salomon. Opiat dentifrice; miel rosat auquel on ajonte des os calcinés, de la terre sigillée, du corail renge, de la cannelle, de la lacque carminée, et de l'huile de girofic.

Opiat d'Helvétius; mélange de citrons, noix muscades, girofle et gingembre confits, d'opiat de Salemon, de cannelle, de cascarille, de sirop d'œillet, et d'huile volatile de cannelle et de girofle

rofle.

Opiat de Salomon; composé de racines
d'acorus, aunée, fraxinelle, contrayera
et gentiane, de bois d'aloès, de cascarille, de cannelle blanche, d'écoruc de
citron, de macis, de petit cardamone,
de girofle, de graines de chardon beni,
santoline et citron, de feuilles de dictame de Crète, de roses rouges, deus
cur rosat, de conserves de lleurs de laglosse, romarin et cuillet, de thrèune,
de stroit de geniève, et de sirop de lid'actrait de geniève, et de sirop de li-

on.

Opiat fébrifuge; mélange de miel blanc, de sirop de capillaire, de carbonate de potasse et de gninquina en pon-

dre.

Opiat mésentérique; composé de gomme ammoniaqué, de séné, de protochlorure de mercure, de racine d'arum, d'aloès soccotrin, de poudre cornachine, de rhubarbe, de limaille de fer, et de siron de pommes composé.

Opiat somnifére : composé de roses

rouges, de fieurs de violettes, de graines de jusquiame blanche, laitue, pavot blanc, pourpier, psyllium et seariole, d'écorce de racine de mandragor, de laudanum, de gingembre, de nois muscade, de cannelle, de santaux rouge, citrin et blanc, d'ivoire calciné à blac, de gomme adragant et de miel rossa. DPILATION. F. OBSTRACTION.

Opisthotonos, s. m., opisthotonus, δπισθότονος (δπισθεν, en arrière, τείνω, je tends); tétanos avec renversement du corus en arrière.

Opisto - Gastrique, adj., opisto - gastricus (ὅπισθεν, derrière, γασθέρ, estomac); épithète donnée par Chaussier à l'artère

cæliaque.

Geiux, s. m., opium, δπισυ (σπλς, suc); suc épaissi des capsules et des tiges du paparer album, qui nous vient d'Orient. C'est un composé de morphine, d'acide méconique, de narcotine, de caoichouc, de fécule, de résine, d'duile, et de plusieurs antres substances encor. On le débite en masses assex consistates, d'un brun rougedtre, d'une odeu riveuse, d'une saveur amère, chande et nauséabonde. Opium de Bousseou. V. Gocrres de

Opium de Rousseau. V. Gourns de Séguin. Opium en larmes; le plus pur de tous,

celui qu'on obtient par des incisions faites aux têtes des pavots.

435

Opium thébaique; obtenu en faisant évaporer le snc de têtes de pavot jusqu'à consistance de sirop très-épais.

OPOEALSAMUM , s. m. , opobalsamum , èmosalσαμον (ὁπὸς, suc, βάλσαμον, ban-me); banme de la Mecque.

OPODELDOCH, s. m., opodeldoch, opodeltoch; composé de savon blanc, de racines de guimauve, grande consoude, gentiane, aristoloche ronde et angelique, de fenilles de sanicle, pied de lion, piloselle, ophioglosse et pervenche, de sommités fleuries de romarin, sauge et lavande, de baies de genièvre, de cumin, de castoréum, de camphre et d'alcool.

OPODELTOCH. V. OPODELDOCH.

Opobéocète, s. f., opodeocele; nom donné par Sagar à la hernie qui se fait par le trou sous-pubien.

Οτορακακ, s. m., opopanaw, ὁποπάναξ; gomme-résine qui découle du pastinaca

opopanax. OPPILATION. V. OPILATION.

OPPOSANT du petit doigt, adj. et s. m., opponens minimi digiti manûs; muscle (carpo-métacarpien du petit doigt, Ch.) pair, aplati et triangulaire, qui du ligament annulaire antérieur du carpe, se porte à toute la longueur du bord interne du cinquième os du métacarpe.

Opposant du pouce, adj. et s. m., opponens pollicis manûs; muscle (carpometacarpien du pouce, Ch.) pair, aplati et triangulaire, qui s'attache d'un côté au ligament annulaire antérieur du carpe et à l'os trapèze, de l'autre à tout le bord externe du premier os du métacarpe.

Orrosé, adj., oppositus; se dit, en botanique, des parties qui naissent en face l'une de l'autre, sur le même plan

transversal de la tige. OPPOSITION, s. f., oppositio; action de

porter une partie en face d'une autre. OPPRESSION , s. f., oppressio; sentiment de pesanteur douloureuse dans la poitrine.

Oppression des forces, oppressio virium; état d'un corps vivant qui semble faible, et dont les forces sont seulement empêchées dans le développement de leur activité.

Opsigone, adj., opsigonus, δψίγονος (b), après, γίνομαι, j'engendre); épithète donnée aux dents de sagesse, parce qu'elles sortent les dernières des machoires.

OPSOMANE, adj. et s. m., opsomanes aliment, pavía, manie); qui a ment. OPTICO-TROCHLÉI-SCLÉBOTICIEN, adj. et s. m.; nom donné par Dumas au muscle

grand oblique de l'æil.

OPTIQUE, s. f., optice; partie de la physique qui traite des phénomènes de la vision, on qui étudie le finide lumineux arrivant directement à l'œil.

OPTIQUE , adj. , opticus , visorius , onτικὸς (ὅπίομαι, je vois). - Nerf optique, seconde paire des nerfs cérébraux, qui se rend du cerveau à l'œil, sans fournir une scule branche. - Trou optique, ouverture arrondie qui se remarque à la base des petites ailes du sphénoïde.

OE, s. m., aurum, χρυσός; métal solide, jaune, très-brillant, peu dur, trèsductile . très-malléable . très-tenace et très pesant, qu'on trouve dans la nature à l'état natif, ou combiné avec un peu d'argent, de cuivre et de fer.

Or de Judée ; deuto-sulfure ou persulfure d'étain.

Or fulminant; oxide d'or précipité de l'hydrochlorate par uu excès d'ammoniaque, et qui retient toujours un peu d'alcali.

Or graphique; tellure natif. Or moraique ou mosaique; deuto-sul-

fure ou persulfure d'étain. Or musif ou mussif; deuto-sulfure ou

persulfure d'étain. Or paradoxal; tellure natif.

Or potable; liquide huileux qu'on obtient en versant une huile volatile dans une dissolution d'hydrochlorate d'or. C'est un mélange de cette huile avec de l'or métallique très-divisé.

Or problématique; tellure natif. ORANGE, s. f., aurantium; fruit de l'o-

ranger. ORANGÉ, adj., aureus, aurantiacus; l'une des sept couleurs principales du

spectre solaire, la seconde après le rouge. ORANGEADE, s. f.; suc d'orange étendu d'ean.

ORANGER , S. m. , citrus aurantium ; bel arbre do midi de l'Europe , dont on mange les fruits, et dont les fleurs et les feuilles sont regardées comme antispasmodiques.

ORATE, s. m., oras. Comme l'oxide d'or jone le rôle d'acide par rapport aux bases, on pourrait donner le nom d'orate à ses combinaisons avec ces dernières.

OBBICULAIRE, adj., orbicularis (orbis, rond); qui a la forme d'nn cercle. Orbiculaire des levres. V. LABIAL.

Orbiculaire des paupières. V. PALPÉ-

Orriculé, adj., orbiculatus; qui est

rond et plat.

Obbritaris; qui a rapport à l'Orbite. — Apophyses orbitaires; sillies, au nombre de deux, qui terminent les extrémités de l'arcade orbitaire.

— Arcade orbitaire, rebord saillant de l'os ffontal, qui fait partie du contour de l'Orbite. — Arter orbitaire, au ophitalmique. — Cavités orbitaires, ou orbites. — Tentes orbitaires; au nombre de deux, la supérieure ou splainoidale, et l'injérieure ou splainoidale, et l'injérieure ou splainoidale; sur l'orbitaires; ou orbites. — Nerf orbitaire; rameau du maxillaire supérieur. — Trous

Tinterne antirieur, qui donne passage au nerf ethmoïdal; et l'interne posterieur, par lequel passe une artère.

Onnirs; s.f., orbita, rocxia; courbe elliptique que décrit une planète, parson mouvement d'occident en orient. | Ca-

orbitaires, au nombre de trois, le supé-

ricur, par lequel passe le nerf frontal;

vité qui loge l'œil.

OBBITO-EXTES-SCLEROTICIEN, adj. et s.
m.; nom donné par Dumas au muscle
droit exteruc de l'œil.

Orbito intes-scheroticien, adj. et s. m.; nom donné par Dumas au muscle droit interne de l'œil.

Orbito-Maxilli-Labial, adj. et s. m.; nom donné par Dumas au muscle élévateur de la lèvre supérieure.

OBBITO-PALPÉBRAL, adj. et s. m.; nom donné par Chaussier au muscle releveur de la paupière supérieure.

Orbito-sus-parrébrat, adj. et s. m.; nom donné par Dumas au muscle releveur de la paupière supérieure.

ORCANETTE, s. f.; racine de l'anchusa tinetoria. Elle contient un principe colorant rouge, et jouit d'une propriété astringente.

ORCHIOCELE. V. ORCHIONCIE.
ORCHIONCIE, s. f., orchioncus (öpyis,

testicule, őyxos, tumeur); tumeur des testicules. Obceite, s. f., orchitis (őpxis, testicule);

Orchitis, s.f., orchitis (ὅρχις, testicule); inflammation du testicule. Orchitite, s.f., orchititis (ὅρχις, tes-

ticule); inflammation du testicule.

ORGBOTOMIS, s. f., orchotomia (ἔρχις, testicule, τέρνω, je coupe); amputation du testicule.

OBBONNANCE, s. f., præscriptio; preseription faite par un médecin; billet qui la contient. Order, s. m., ordo; rénnion des genres qui ont entre eux le plus d'analogie.
ORELLE, s. f., auris, ou; ; organe de l'audition.

Oreille externe; formée par l'aurienle, ou pavillon de l'oreille, et par le conduit auditif. Oreille interne; comprenant les trois

canaux demi-circulaires, le limaçon et le vestibule.

Oreille moyenne; constituée par la caisse du tympan et ses dépendances.

OBEILLÉ, adj., auriculatus; qui porte des appendices en forme d'oreilles. Synonyme d'auriculé. OBEILLETTE, s. f., auricula; nom donne

à deux cavités placées à la base du crur, et communiquant avec les ventricules; l'une droite, qui reçoit les deux veins caves et la veine coronaire; l'autre guche, qui reçoit les quatre veines pulmonaires.

Orrillons, s. m. pl., paretis; nom vulgaire de l'inflammation fluxionnie du tissu cellulaire sous-maxillaire et de celui qui entoure la glande paretide. Oroare, s. m., organum, Espacos. On

désigne sous ce nom toute partie d'un corps organisé qui exécute une action particulière.

Oncanique, adj., organicus; qui arapport à l'organisation. Tissu, trame organique, vie organique, l'éciens organique.

—Pouls organique. Borden donant ce nom à toute espèce de peuls qui, suirad lui, annonçait l'affection d'un organe plutôt que celle d'un autre. Il y avaite pouls capital, addominal, pectoral, etc.
Oncanisations, s. C., organisatie; ètil.

d'un corps organisé. | Ensemble des parties qui le constituent. | Eusemble des lois qui régissent ses actions.

Oncanisme, s. m., organismus; ensemble des forces qui régissent un être

semble des forces qui régissent un être organisé.

ORGANOLOGIE, s. f., organologia (δηννον, organe, λόγος, discours); histoire des organes.

ORGASME, s. m., orgasmus (boyde, je desire avec ardeur); erection. Etat d'un tissu, d'un organe, où l'action vitale est portée au plus haut degré d'intensité. I Irritation.

Once, s. m. et f., hordeum rulgare; graminée indigène qu'on cultive pour ses graines, rangées parmi les céréales les plus ntiles à l'homme.

les plus utiles à l'homme.

ORCELET, S. m., hordcolum; petite temeur inflammatoire ou enkystée du bord libre des paupières, ainsi nommée parce

qu'elle aune forme assez analogue à celle d'un grain d'orge. Onculaire. V. Aunculaire.

OBICULE. V. AURICULE.

ORICCLO - VENTRICULAIRE. V. AURICULO-

VENTRICULAIRE.

Obsesce, s. m., orificium (os, bonche, facio, je fais); ouverture qui fait com-

muaiquer une cavité avec une antre, ou qui sert soit d'entrée, soit de sortie, à une cavité, à nne poche, à un réservoir. Obscinaire, adj.; qui remonte à l'o-

rigine. Se dit des maladies congéniales et des vices de première conformation.

Ornithologie, s. f., ornithologia (¿px;; ,

oiseau, λόγος, discours); partie de l'histoire naturelle qui traite des oiseaux.

Οενιτεοιοσιστε, s. m.; naturaliste qui

s'eccupe spécialement de l'histoire des oiseaux.

Onoxge fausse, s. f., agaricus pseudo-

aurantiacus; champignon voisin du suivant, mais très vénéneux. Oronge vraie, s. f., agaricus aurantiaeus; champignon édule, et qu'on re-

ORPINENT, s. m., auripigmentum; va-

riété jaune du sulfure d'arsenic naturel.

OBPIN. V. ORPIMENT.

OBBHOCHÉSIE, s. f., orrhochczia (δέρος, petit-lait, χέζω, je vais à la selle); diar-

rhée séreuse.
ORTEIL, s. m., ortillus; nom donné

ant doigts du pied.

Ostrocolos, 's. m., δρθέχωλον (δρθδες, droll, χώλον, membre); synonyme.d'an-kylus, avec cette différence que le membre dont l'articulation n'est plus mobile demeure constamment étendu, tandis que dans l'ankylos ci le st souvent fléchi.

Ormorbue, s. f., orthopædia (১,05s, droit, 22%, enfant); art de prévenir et de corriger, à l'aide de moyens mécani que, les vices de conformation que présentent les enfans, principalement ceux qui résultent d'une mauvaise direction des sos on des surfaces articulaires.

ORTEOPRÉE, s. f., orthopnæa (ὀρθὸς, droit, πνέω, je respire); difficulté de respirer telle que le sujet est obligé de rester debout ou assis sur son séant.

Oznie, adj., urticatus; sc dit d'une legère gastro-entérite avec éruption analogue à celle qu'excite l'ortie lorsqu'on en frappe la peau: fièvre ortiée, exanthème ortié.

ORVIETAN, s. m., orvictanum; électraire très compliqué dont on ne se sert plus aujourd'hui.

ORYCTOGNOSIE, s. f., oryctognosia (opux-

τὸς, fossile, γνῶσις, connaissance); histoire des fossiles.

Οπνετος παρμιε, s. f., oryctographia ( ὀρυπτός, fossile, γράφω, j'écris); description des fossiles.

ORYCTOLOGIE, s. f., oryctologia (δρυχτὸς, fossile, λόγος, discours); histoire des fossiles.

Os, s. m., os, ¿olíov; nom des parties les plus dures des animaux vertébrés, de celles qui font la charpente de leur corps.

celles qui font la charpente de leur corps. Os en ceinture; nom donné par Gouan à tout l'ensemble de l'appareil osseux des nageoires pectorales, chez les pois-

Oscheite, s. f., oschcitis (ἔσχη, scrotum); inflammation du scrotum.

sons.

tnm); inflammation du scrotum. Oscheocele, s. f., oscheocele (σσχεον,

scrotum, ສາໂກ, tumeur); hernie scrotale, c'est-à-dire hernie inguinale qui descend jusqu'au fond des bourses. Oscutonous, s. f., oscheoneus (ວັດຊາ,

scrotum, őyzos, tumeur); tumeur du scrotum.

OSCHEOTITE, s. f., oscheotitis (ὅσχεον, scrotum); inflammation du scrotum.
OSCILLATION, s. f., oscillatio; mouve-

ment d'une verge attachée à un point fixe, autour duquel elle décrit un arc. Oscitant, adj., oscitans (oscitare, bàiller); se dit des fièvres dans lesquelles le malade bàille continuellement.

Oscitation, s. f., oscitatio; baille-

Oskille, s. f., rumex acctosa; plante potagere qui sert d'aliment, et dont on fait quelquesois des cataplasmes.

OSMAZOME, s. f., csmazoma (δυμλ, odeur, ζωμλς, bouillon); substance d'une brun rougeâtre, d'une odeur aromatique, d'une saveur de bouillon, déliquescente et soluble dans l'alcool, qui existe dans la chair musculaire.

Osmiva, s. m., osmium; métal solide, blen ou noir, dont l'oxide répand une très-forte odeur, et qui n'a cnoore été trouvé que dans la minc de platine.

Osphalgia, s. f., osphalgia (ἀσφὺς, lombes, ἀλγίω, je souffre); douleur dans les lómbes.

Osphessiologia, s. f., osphresiologia (ἔσφρησις, odeur, λόγος, discours); traitė des odeurs.

OSPHYALGIE. V. OSPHALGIE.

OSPHYTE, s.f., osphytis (¿σφυς, lombes); inflammation du tissu cellulaire des lombes.

Osselets, s. m., ossiculum; petit os. Osselets de l'ouie, placés dans la caisse dn tympan, et au nombre de quatre : le marteau, l'enclume, le lenticulaire et

Osseux, adj., osseus; qui est de la na-

ture des os : tissu . système osseux. Ossification, s. f., ossificatio; forma-

tion des os ; développement normal ou anormal du tissu osseux.

Ossification accidentelle ; se dit du changement que subissent dans leur texture les organes au miliéu de la substance desquels il se forme des agrégats osseux ou lapidiformes.

OSTAGRE, s. f., odláypa (boléov, os, άγρα, prise); pince propre à saisir les os. | Davier.

438

OSTÉALGIE, s. f., ostealgia (ogléov, os, άλγέω, je sonffre); douleur ostéocope. OSTEOCELE, s. f., osteocele ( ocléov, os,

xnln. tumeur); tumeur plus ou moins arrondie, pédiculée, dure, partagée à l'intérieur par des cloisons cartilagineuses ou osseuses, que forment en s'ossifiant certains sacs herniaires anciens. après la réduction des parties qu'ils contenaient.

OSTEOCOPE, adj., osteocopus ( ocléov, os, χόπος, fatigue); se dit des douleurs

qui se font sentir dans les os. OSTÉODERME, S. m., osteodermus (odléov. os, δέρμα, peau); nom donné aux pois-sons dont le corps est protégé par une

enveloppe osseuse. OSTEODYNIE, s. f., osteodynia (ocléov, os , δάύνη , douleur); douleur osteocope.

OSTÉGGÉNÉSIE. V. OSTÉGGÉNIE. OSTROGENIE . S. f. , osteogenia ( boliov .

os , γένεσις , génération ); formation , développement des os. OSTEOGRAPHIE, s.f., osteographia (do-

léov, os, γράφω, j'écris); description des OSTÉOLOGIE, s. f., osteologia (boléov, os, lóyoc, discours); traité des os.

OSTÉOMALACIE, OSTÉOMALARIE, OSTÉO-MALAXIE, s. f., osteomalacia (ocléo, os, μαλακός, mou); rachitisme, ramollissement des os, effet d'une inflammation chronique du parenchyme cellulaire de

ces parties. OSTEONCIE, s. f., osteoncus ( ocleov. os. σ̃γκος, tumeur); tumeur osseuse, exos-

OSTRONECROSE, s. f., osteonecrosis (balέον, os, νέχρωσις, mortification); né-

OSTÉOPHTHORIE, s. f., osteophthoria (¿σίέον, os, φθορά, destruction); spina ventosa.

OSTEOPHYME, s. m., osteophyma (odleov, os, φυμα, tumeur); exostose.

os, πώρωσις, endurcissement); éburna. tion. OSTEOPSATHYROSE, S. f., osteopsathyro-

sis (δαθέον, Os, ψαθυρός, friable); friabilité des os.

OSTÉOSARCOME, S. m., osteosarcoma for-Tέον, os, σὰρξ, chair); réduction du tissu osseux en tissu d'apparence charnue, par l'effet de l'inflammation chronique de parenchyme cellulaire des os.

OSTÉOSABCOSE. V. OSTÉOSABCOME. Oszéose, s.f., osteosis; partie de l'anatomie qui a pour objet la connaissance

du développement des os. OSTEOSTÉATOME, s. m., osteosteatoma ( odliov, os, diao, suif); dégénérescence du tissu osseux en une substance qui a

l'apparence du suif. OSTÉCTOMIE, s. f., ostectomia (ocion. os, τέμνω, je coupe); dissection, prépa-

ration des os. OSTÉCTYLE, s. m., ostectylus (colien,

os, τύλος, durillon); exostose. OSTITE, s. f., ostitis (baliov, os); in-

flammation des os. OSTRACODERME, s. m., ostracodermas (őσlρακον, écaille, δέρμα, peau); animal

qui a la peau recouverte d'écailles. Οτλουστιουπ, adj., otacousticus (ούς, oreille, ἀκούω, j'écoute); qui est propre à perfectionner le sens de l'ouie. V.

ACOUSTIQUE. OTALGIE, s. f., otalgia (ale, oreille, άλγος, douleur); douleur d'oreille.

OTALGIQUE, adj., otalgicus; remède contre l'otalgie. OTENCHYTE, s. f., otenchytes (ous, oreille, ėν, dans, χύω, je verse); seringue pro-pre à faire des injections dans l'oreille.

Matiere avec laquelle on fait ces injections. OTIQUE, adj. et s. m., oticus, auricularis (ous, oreille); remède contre les

maladies de l'oreille.

OTIERHÉE. V. OTORRHÉE. OTITE, s. f., otitis (ous, oreille); inflammation de l'oreille, divisée en externe et interne, selon que la phlegmasie se borne au conduit auditif externe, ou réside dans la caisse du tympan. Dans la première, il y a douleur, sifflement, bonrdonnement, rougeur de la membrane du tympan, puis écoulement d'une matière jaunâtre, puriforme, abondante et fétide. Dans la seconde, les mêmes symptômes existent; mais ils sont plus intenses, ils se prolongent davantage, l'ecoulement s'établit plus tard, le conduit auditif externe n'offre ni rougeur ni boursouflement, à moins que l'inflammation ne s'étende jusqu'à lui. La saignée, les sangsues, les cataplasmes et les pédiluves chauds, sont les moyens qu'il fant employer. Lorsque l'otite derient chronique, elle donne lieu à des otorrhées on écoulemens, soit séreux, soit purulens et opiniatres, qu'il est quelquefois dangereux de supprimer.

ΟτοGHAPHIE, s. f., otographia (ούς, oreille, γράφω, j'écris); description de

l'oreille.

OTOLOGIE, s. f., otologia (ous, oreille, légos, discours); traité de l'oreille.

OTOBBHÉE, s.f., otorrhæa (ous, oreille, ¿ép, je conle); écoulement séreux, muqueux ou purnlent par le conduit anditif externe, provenant de l'inflammation chronique des parties molles, sonvent aussi de la carie des parties dures de l'oreille interne, et quelquefois des méninges ou du cerveau lui-même.

OTOTOMIE, s. f., ototomia (ou, oreille, τίωνω, je coupe ); dissection de l'oreille.

Ouie. V. Audition.

OULORRHAGIE, s. f., oulorrhagia (oblov, gencive, ρήγνομι, je coule); écoulement de sang par les gencives.

OURAQUE, s. m., uracus, uraniculum ; long canal membraneux qui naît de la vessie, sort de l'abdomen par l'ombilic,

et va se terminer dans l'allantoïde. Ounerique, adj., oureticus. Guyton-Morveau avait donné le nom d'acide ou-

retique à l'acide phosphorique. OUBLET, s. m., margo; repli que les organes de la reproduction forment sur les feuilles de quelques fougères.

OUBONOLOGIE, s. f., ouronologia (oupor, urine, lóyos, discours); traité de l'urine. OUTRE, adj., defatigatus; se dit d'un cheval qu'on a fait travailler au delà de ses forces, ou bien de celui qui est poussif au dernier degré.

Ovalre, s. m. , ovarium (ovum , œuf); organe sécrétoire du fœtus dans les animanx. | Partie de l'organe femelle qui contient les graines dans les plantes.

Ovale, adj. , ovalis (ovum , cuf); qui est rond et allongé. - Centre ovale de Vieussens. V. Centre. - Fosse ovale, dépression que l'oreillette droite du cœur présente sur la cloison qui la sépare de la gauche. - Trou ovale, trou dont la cloison inter-auriculaire est percée dans le fœtus; trou sous-pubien; trou maxillaire inférieur.

OVARIONCIE, s.f., ovarioncus (ovarium, avaire, oyxoc, tumeur); tumenr formée par l'ovaire ou la trompe de Fallope.

OVARISTE, s. m.; physiologiste qui explique la génération par le système des œufs.

OVABITE, s. f., ovaritis (ovarium, oyaire); inflammation de l'ovaire.

Ové, adj., ovatus; se dit, en bistoire naturelle, des parties qui ont la forme d'un œuf.

OVIDUCTE, s. m., oviductus. Quelques anatomistes ent donné ce nom à la trompe de Fallope.

Ovîpane, adj. et s. m.; qui se reproduit par des œufs.

Ovelle, s. m., ovulum; radiment de la graine, encore contenu dans l'ovaire des plantes.

Oxacide, s. m., oxacidum; acide formé d'un corps combustible et d'oxygène. OXALATE, s. m., oxalas; sel forme par la combinaison de l'acide oxalique avec une base salifiable.

Oxalate acide de potasse, oxalas acidus otassæ ; sel cristallisable en petits parallélipipèdes blancs et opaques, qu'on trouve dans le suc de l'occalis acetosella.

OXALIN. V. OXALIQUE.

Oxalique, adj., oxalicus; nom donné à un acide cristallisable en longs prismes quadrangulaires, incolores ét transparens, qu'on trouve abondamment dans la nature, combiné avec la chaux et la potasse, et qui peut être employé à titre de rafraîchissant.

OXYCHLORGRE, s. m.; composé de chlore

et d'un oxyde métallique.

Oxycore, s. f., oxycoia ( ¿¿¿, aigre, άχούω, j'entends); acuité excessive du sens de l'ouïe.

OXYCHAT, s. m., oxycratum (¿¿bc, aigre, χράω, je měle); mélange d'eau et de vinaigre.

Oxycrocéem, s. m. ; nom d'un emplâtre composé de safran, de poix-résine, de colophane, de cire jaune, de térébenthine, de galbannm, de gomme ammoniaque, de myrrhe, d'oliban et de mas-

OXYCYANURE, s. m.; composé de cyanogène et d'un oxyde métallique. OXYDATION, s. f.; action d'oxyder.

OXYDE, s. m., oxydum ( ¿ ; , aigre); combinaison non acide d'un corps simple

avec l'oxygène. Oxyde d'aluminium ; alumine.

Oxyde d'antimoine. On en connaît trois : le protoxyde, qui entre dans le kermés, l'émétique, le verre d'antimoine et la poudre d'algaroth; le deutoxyde, V. An-TIMONIEUX; le tritowyde ou perowyde, V. ANTIMONIQUE.

Oxyde d'antimoine hydrosulfuré brun; hydrosulfate d'antimoine.

Oxyde d'antimoine hydrosulfuré oran-

440

gė; hydrosulfate d'antimoine.

Oxyded'antimoine sulfurėdemi-vitreux;
foie d'antimoine, et safran des métaux;

Oxyded'antimoine sulfurėvitreux; ver-

re d'antimoine.

Oxyde d'arsenic. V. Arsénieux. Oxyde d'azote. On en connaît deux:

Oxyde d'azote. On en connaît deux : protoxyde d'azote, V. Oxydule d'azote; deutoxyde d'azote ou gaz nitreux, V. Ni-

Oxyde de barium, V. BARYTE. Oxyde de calcium, V. CHAUX.

Oxyde de calcium. V. GHAUX.
Oxyde de carbone; nom d'un gaz inco-

lore, transparent, insipide, plus léger que l'eau, inflammable et irrespirable, qui se convertit en acide carbonique par la combustion.

Oxyde caséeux. V. CASÉBUX. Oxyde cystique. V. CYSTIQUE.

Oxyde de fer. On en connaît trois: protoxyde, douteux; deutoxyde, on oxydule de fer: tritoxyde, colcothar.

Oxyde de glucinium, V. GLUCYNE. Oxyde d'hydrogène. V. EAU et Eau oxy-

génée.

Oxyde de magnésium. V. Magnésie. Oxyde de morcure. Il y en a deux : protoxyde, éthiops per se; deutoxyde, pré-

cipité rouge.

Oxyde de plomb. On en compte trois :
protoxyde, jaune ; deutoxyde, rouge ; tri-

Oxyde de potassium. Il y en a trois: protoxyde; deutoxyde, V. Potasse; tri-

toxyde.
Oxyde de silicium, V. Silice.

Oxyde de stateum. Il y en a trois : protoxyde ; deutoxyde , V . Souns ; tritoxyde.

Oxyde de strontium. V. STBONTIANE.
Oxyde de thorinium. V. THOBINE.
Oxyde jaune de tungstêne. V. Teng-

Oxyde de zinc, blanc, très-léger.

Oxyde de zinc, blanc, très-léger. Oxyde, adj.; se dit d'un corps simple

Oxyden, v. a.; combiner un corps

simple avec l'oxygène.
Oxymus, s. m.; oxyde qui contient
moins d'oxygène qu'un autre du même

genre.

Oxydule d'azote; protoxyde d'azote.

Oxydule de fer; deutoxyde de fer.

Oxygale, s. m., oxygala (১ξὸς, aigre,

Oxygenable, adj.; qui peut se combiner avec l'oxygène.

γάλα, lait); lait aigri.

OXYGENATION. V. OXYDATION.

Oxygèns, s. m., oxygenum (¿tɔ/;, acide, ytírotuz;, j'engendre); gaz incolore, inodore, insipide, plus pesant que l'eau, respirable, et qui active la combustion.

espirable, et qui active la combustion Oxygéné, adj.; synonyme d'oxydé, Oxygénes, V. Oxydes.

Oxygénèse, s. f., oxygénesis (bête, aigre, ytéronza, j'engendre); maladie due à un trouble dans l'oxygénation des tissus organiques. Classe de maladies dans la Nosologie de Baumes.

Oxygeusia (εξύς, aigu, γεύσις, goût); développement excessif du

sens du goût.

ΟΧΥΗΑΡΗΙΕ, s. f., oxyhaphia (ἐξὸς, aigu, ἀφὸ, tact); développement excessif du sens du toucher.

du sens du toucher.

Oxymet, s. m., oxymel (ἐξὺς, aigre, μῶι,
miel); mélange de miel et de vinaigre.

Oxymel colchitique; mélange de miel et de vinaigre colchitique.

Oxymel cuivrcux; ongnent ægyptiac.
Oxymel scillitique; melange de miel et
de vinaigre de scille.

OXYMURIATE de chaux, s. m.; sons-bi-

chlorure de chaux.

Oxymuriate de mercurc. V. Hydrochlorate de deutoxyde de mercure.

Oxymuriatique, adj. Kirwan donnaitle nom d'acide oxymuriatique au chlore. Oxyopie, s. f., oxyopia (ἐξὺς, aigu,

čψ, œil); développement excessif du seus de la vue. Οχγρησιε, s. f., oxyphonia (ἐξὸς, ai-

gu, φωνή, voix); voix aiguë; symptome d'inflammation ou de spasme du laryax. Οχγεμοςεμικε, s. m.; composé de phosphore et d'un oxyde métallique.

Dayphresis, s. f., oxyphresia (δξ.ς, aigu, δοφρησις, odorat); développement excessif du sens de l'odorat.

Oxyregmie, s. f., oxyregmia (ἐξυς, ai gre, ἐρτύγω, je rote); rapport acide; symptome de gastrite. Oxyregmia, s. m.; liniment composé

d'huile rosat et de vinaigre rosat.

Oxysaccharum, s. m.; mélange de su

Oxysaccharum, s. m.; mélange de sucre et de vinaigre. Oxysulfure, s. m.; composé de sonfre

et d'un oxyde métallique.

OXYTABTRE, s. m.; acétate de potasse. OXYURE, s. m., cxyurus (ἐξὺς, aigu, οὐρὰ, queue); nom d'un genre créé pour

y ranger l'ascaride vermiculaire, Ozixe, s. m., ozana, čzava (čze, je pue); fétidité de l'air expiré par les narines, dne à l'ulcération de la membrane pituitaire. Lafosse croît que la mor-

ve des chevaux n'est antre chose que l'ozène de l'homme. PACHÉABLÉPHAROSE, s. f., pacheablepharosis, pacheablephara (παχύς, épais, βλίσσρος, panjere); épaissement du ties su des paupières, soit par l'inflammation chronique, soit par la développement de tubercules dans le tissu de ces organes.

Pachychymia , s. f., pachychymia (παχὺς, épais, χυμὸς, humeur); épaississement morbide des humeurs.

P. CEUTDERNE, s. m., pachydermus, exastipellius (σαγὸς, épais, δίρας, peau); mammifere dont la peau a beaucoup d'épaiseur, et dont les pieds ont plus de deux doigts, enveloppés dans des sabots cornés. Tels sont l'élèphant, le rhimeéros, l'hippopotame, le cochon, etc.

Paulette, s. f., palea; petite bractée sèche et écailleuse qu'on observe à la base de certaines fleurs.

Pais, s. m., panis ; l'un des alimens habituels de l'homme, du moins en Europe. On le prépare le plus communément avec la farine de froment ou de seigle, dont on fait une pâte avec du levain délayé dans de l'eau tiède; on pé trit cette pâte, ensuite on la laisse fermenter à une douce chaleur, et lorsqu'elle est levée on la fait cuire.

Pain de coucou. V. ALLELUIA.
Pain de pourceau. V. CYCLAME.

Pain de singe. V. BAOBAB.

PALIS, s. m., palatum, varçõiz; partie superieure de la bouche, sorte de votte parabolique, plus longue que large, horiontale et peu mobile, homée eu arrière par le voile du palais, en deratet sur les côtés par l'arcade dentaire supérieure, sontenue par une portion des ormatillaires supérieures et palatins, et couverte par une membrane muqueuse. — Os du pudais ou palatin. — Voité du padais. Y. Outs. | En botanique, on donne ce son m'à la partie supérieure du limbe de la corolle, dans les flenrs monopétales irrefulières.

Pillin, adj., palatinus; qui appartient an palais, ou qui y a rapport.—Artires palatines, an nombre de deux: 1º la suprimere, on descendade, branche de la mazillaire interne, qui descend dans la fisse pièryge-mazillaire, s'engage dans le canal palatin postérieur, et se distribue au voile du palais, ainsi qu'aux fossernasales; 2º l'inférieure, on ascendante, branche de la faciale, qui s'applique contre la paroi latérale du pharynx, et, parvenue entre les piliers du voile da palais, envoie des rameaux à toutes les parties voisines. - Canaux ou conduits palatins. au nombre de deux : 1º l'antérieur, formé par l'adossement des deux os maxillaires supérieurs, situé sur le devant de la voûte palatine, simple inférieurement, et garni en haut de deux ouvertures, dont chacune s'abonche dans la fosse nasale eorrespondante ; 2º le postérieur , qui occupe la partie postérieure du palais, est formé por les os maxillaire supérieur et palatin entre lesquels il remonte, et donne naissance à deux autres petits canaux accessoires qui s'ouvrent sur la tubérosité de l'os du palais. - Fosse palatine, synonyme de voûte palatine. - Membrane palatine, membrane muqueuse, dense et épaisse, qui tapisse le palais, et se confond sur les côtes avec les gencives. - Nerfs palatins, au nom-bre de trois, le grand, le moyen et le petit, tous fournis par la partie inférieure du ganglion sphéno-palatin .- Os palatin ou du palais, petit os très irrégulier, qui concourt à la formation des fosses nasale, palatine, orbitaire et zygomatique, et qui s'articule avec la plupart des os de la face et de la base du crâne .- Tubérosité palatine, éminence pyramidale très-saillante que la portion verticale de l'os du palais présente à la réunion de son bord postérieur avec celui de la portion horizontale .- Voûte palatine, fosse eirconscrite par l'arcade dentaire supérienre, et formée par les os maxillaires supérieurs et palatins.

PALATO-LABIAL, adj., palato-labialis; nom donné par Chaussier à l'artère maxil-

laire externe ou faciale.

Palato-Frant's neighbor adj. et s. m., palato-phary ngeus; muscle pair et membraniforme qui est place verticalement dans le voile du palais et à la partie latérale du pharynx. Il élève et racconcrit ce dernier, en même temps qu'il abaisse le voile du palais.

PALATO-SALPINGIEN, adj. et s. m., palato-salpingeus; nom donné par Valsalva au mnscle péristaphylin externe.

Palato-staphylinus; muscle pair, allongé et fusiforme, qui s'étend de l'épine namuscles péristaphylins externés au sommet de la luette, dont il occupe l'épaisseur, et qu'il sert à relever et raccourcir.

PALE, adj., pallidus; se dit des parties qui ne sont point colorées par le sang. Páles couleurs, pallidus color virgineus;

synonyme de chlorose. Paleace, adj., paleaceus; qui est garni de paillettes, ou qui en a la nature.

PALEFROY OU PALFROY, S. DI., palafredus ; nom donné autrefois au cheval qui servait aux fêtes et aux dames. On croit qu'il vient de par, le frein, parce que les écuyers menaient ces chevaux par le frein ou la bride.

PALERON, s. m. (pala, petite pelle);

nom vulgaire de l'omoplate. PALETTE, s. f.; ce mot, très-usité, sert à désigner divers instrumens. 1º Palette, palmula, ferula; sorte de spatule à long manche, assez épaisse, faite en bois blanc très-léger, et qui a été proposée par Percy pour servir au massage. 2º Palette, petite planche qui a la forme d'une main, et qui est découpée de manière à former en avant autant de languettes qu'il y a de doigts ; on l'emploie dans les plaies de la main pour fixer cet organe, et pour empêcher ses diverses parties d'être déformées par la cicatrice. Une palette semblable est, dans quelques cas, placée sous le pied, dont elle a la forme, et sert à soutenir cet organe. Dans l'apparcil de Boyer, pour les fractures du col du fémur, une palette de ce genre, fixée sous le pied, est attachée à une traverse qui reçoit elle-même la vis au moyen de laquelle s'opère l'extension du membre. 3º Palette ou poilette, scutella, patella excipula, cattillus; petit vase d'argent, large et peu profond, qui doit contenir quatre onces de sang, et qui sert à recevoir ce liquide pendant la saiguée. 4º Palette de Cabanis; instrument composé de deux plaques d'argent, percées de plusieurs trous, et mobiles l'une sur l'autre, inventé par Cabanis de Genève. Cette palette sert à retirer l'extrémité inférienre du stylet introduit dans le canal nasal, pendaut l'opération de la fistule lacrymale. Pour s'en servir, il fant porter l'instrument dans le nez, de manière à ce que les trons des deux plaques se correspondent; lorsque le bont du stylet s'est place dans l'un de ces trous, on le pince en faisant glisser l'une des plaques, et on le retire aisément.

PALEUR, s. f., pallor; couleur pâle.

- PALINDROMIE, s. f., palindromia; réci-

divc d'une maladie. Onelques auteurs désignent par ce mot un refoulement des liquides à l'intérieur du corps.

PALINGENÉSIE, s. f., palingenesia, naλεγγενεσία (πάλιν, derechef, γένεσες, naissance); synonyme inusité de régénération.

Palinidryse, s. f., palinidrysis (πź)..., derechef, ἰδρύνω, j'abaisse); diminution de volume, affaissement.

Palirrhee, s. f., palirrhea (maliv, derechef, ρέω, je coule); maladie qui se manifeste de nouveau.

PALLADIUM, s. m.; métal solide, blanc, malléable, ductile, très-pesant et trèsdifficile à fondre, qu'on a trouvé dans la

mine de platine.

PALLIATIF, adj., palliativas; nom donné aux agens ou aux méthodes thérapeutiques qui ne font que procurer un soulagement momentané aux malades, ou qui prolongent seulement leur existence.

PALLIATION, s. f., palliatio (palliare, couvrir, cacher); action de pallier. Elle consiste à calmer les symptômes ou les accidens d'une maladie, et à ralentir ses progrès.

PALMA-CHRISTI. V. RICIN. PALMAIBE, adj., palmaris (palma, paume de la main); qui a rapport à la paume de la main. - Aponévrose palmaire . aponévrose forte et triangulaire qui couvre toute la peau de la main, et nait du tendon inférieur du muscle petit palmaire et du ligament annulaire du carpe.-Arcades ou crosses palmaires, au nombre de deux : 1º la cubitale ou superficielle, extrémité recourbée de l'artère cubitale, qui fournit les collatérales des quatre derniers doigts et l'interne du pouce; 2º la radiale ou profonde ; extrémité recourbée de l'artère radiale, qui ne fournit que de petits rameaux. - Ligamens palmaires, faisceaux fibreux qui unissent les différens os du carpe et du métacarpe les uns avec les autres. - Muscles palmaires, an nombre de trois.

Palmaire cutané, adj. et s. m., palmaris brevis; petit muscle carré, aplati, et situé en travers de l'éminence thénar. qui se porte du ligament annulaire du carpe aux tégumens de la pean de la main, et sert à froucer ceux-ci.

Palmaire grand. V. RADIAL antérieur. Palmaire grēle, adj. et s. m., palmaris longus ; muscle (épitrochlo-palmaire . Ch.) pair et très-grêle, qui de la tubérosité interne de l'humérus se porte à l'aponévrose palmaire, qu'il semble former par l'épanouissement de ses fibres.

Palmaire pelit. V. Palmaire gréle.

PALME, adj., palmatus; qui a la forme d'une main .- Feuille palmee, celle qui est digitée, comme la main ouverte. -Pied palmé, celui dont les doigts sont féunis par des membranes.

PALMIFORME, adj., palmiformis; sy-

nonvme de palmé.

Palmirède, s. m.; nom donné aux oiseaux dont les doigts des pattes sont unis par des membranes, comme les cygnes, les canards , etc.

PALMI-PHALANGIEN , adj. , palmi - phalangianus; nom donné par Chaussier à chacun des muscles lombricaux de la

main. PALPÉBRAL, adj., palpebralis; qui appartient on qui a rapport aux paupières. Artères palpébrales, au nombre de denx , la supérieure et l'inférieure , qui naissent de l'ophthalmique, et se distribuent chacune à la paupière correspondante .- Follicules palpebraux. V. GLAN-DES de Meibomius. - Flux palpébral puriforme, écoulement puriforme fourni par les glandes de Meibomius enflammées, et auquel Scarpa attribue, la fistule lacrymale. - Ligamens palpebraux, supérieur et inférieur ; couches fibreuses assez épaisses qui s'attachent d'une part aux cartilages tarses, de l'autre à la circonférence de l'orbite. - Muscle palpébral. V. OBBICULAIRE des paupières. - Nerfs palpébraux, nés de l'ophthalmique, du facial, du nasal et du maxillaire supérieur. -Veines lacrymales, dont la marche suit celle des artères, mais dont quelquesunes s'ouvrent dans la temporale et dans la labiale.

PALPITATION , s. f. , palpitatio; se dit des battemens du cœur plus forts et plus précipités que de contume. Souvent ces battemens sont plus forts sans être plus fréquens, ou bien le contraire a lieu; d'antres fois les palpitations sont caractérisées par des mouvemens violens et convulsifs du cœur, 'qui se font sentir dans une grande étendue de la poitrine. En général les palpitations varient beaucoup, quant à leur violence et à leur durée. Les principaux troncs artériels n'en sont pas exempts. Ce symptôme n'indique pas toujours une lésion du cœur ou des gros vaisseaux.

Pamoison, s. f.; expression dont on se servait jadis comme synonyme de lipo-

thymic on de syncope.

Pampiniforms , adj. , pampiniformis (pampinus, vrille de la vigne, forma, forme). - Corps pampiniforme, entrelacement que les artères et surtout les veines spermatiques forment au devant du muscle psoas.

PANACEA lapsorum. V. ABNIQUE.

Panacés, s. f., panacea (mag, tent, axéouz, je guéris); remède universel. Panacée anglaise; carbonate de magné-

sie mêlé de carbonate calcaire. Panacée de Kermann, V. POUDER d'or

de Zell.

Panacie mercurielle; proto-chlorare de mercure sublimé neuf fois. Panaché, adj., variegatus; qui est

veiné de diverses couleurs.

PANACHURE, s. f., variegatio; maladie des végétaux, consistant en des taches blanchâtres ou de nuances diverses, qui se mêlent à la coulenr principale de leurs feuilles ou de leurs fleurs.

Panais, s. m., pastinaca satira; plante potagère, de la pentandriedigynie, et de la famille des ombellifères, dont on mange la racine. Une autre espèce du même genre . le pastinaca opopanax , fournit la gomme-résine connue sous le nom d'opo-

PANARIS, S. m., panaritium, panaritius, pandatitium, paronychia, παρωνυχία (παρά, auprès, ἔνυξ, ongle); inflammation du tissu cellulaire dense, serré, et abondant en filets nerveux, qui entre dans la composition des doigts. Cette maladie n'est dangereuse qu'à raison de l'excessive sensibilité des parties irritées, et de l'étranglement dont elles sont le siège. Le débridement des tissus enflammés fait constamment disparaître les accidens en un laps de temps fort court.

PANCHRESTE, adj. et s. m. , panchrestus (πᾶς, tout, χρηστὸς, bon); nom donné aux remèdes auxquels on attribuait la propriété de guérir toutes les maladies.

PANCHYMAGOGUE, adj. et s. m., panchymagogus, παγχυμαγογός (πᾶς, tout, χυμός, snc, αyω, je chasse); nom donné par les anciens à certains purgatifs qu'ils crovaient propres à évacuer toutes les humeurs.-Extrait panchymagogue; extrait d'aloès auquel on ajonte de la coloquinte, dn séné, des racines d'ellébore noir, de l'agarie, de la scammonée et de la poudre diarrhodon.

Pancréas, s. m., pancreas, πάγχριας, (πᾶς, tont, χρίας, chair); glande située dans la cavité abdominale, derrière l'estomac, à la droite de la rate, en travers de la colonne vertébrale, et entre les trois courbures du dnodénam, dans lequel son canal excréteur s'ouvre avec on a côté du canal cholédoque.

Pancréas d'Aselli; prolongement plus ou moins considérable que le pancréas offre presque toniours à sa partie droite. Paneréas (petit). V. Paneréas d'Aselli.

PANCREATALGIE, s. f., pancreatalgia (πάγχρεας, pancréas, ἀλγέω, je souffre); douleur dont le siège est dans le pan-

PANCRÉATEMPHRAXIS, s. f., pancreatemphraxis (πάγχρεας , pancréas , έμφράσσω, l'obstrue); obstruction du pancréas.

PANCREATICO - DUODÉNAL, adj., pancreatico - duodenalis; épithète donnée à des artères et à des veines qui appartiennent en commun au pancréas et au duodénum.

PANCRÉATIQUE, adj., panereaticus; qui appartient au pancréas. - Artères pancréatiques, nées de la splénique, de la cœliaque, de la mésentérique supérieure, de la gastro-épipleïque droite, de la coronaire stomachique et des capsulaires gauches. - Canal pancréatique, conduit excréteur du pancréas, qui serpente dans l'épaisseur de l'organe, et devient libre à la hauteur de la seconde courbure du duodénum, dans lequel il s'ouvre. - Nerfs pancréatiques, émanés du plexus solaire. - Suc pancréatique, liquide sécrété par le pancréas, et qui paraît avoir beaucoup d'analogie avec la salive. - Veines pancréatiques, qui se rendent dans la splénique et la petite mésaraïque.

PANCREATITE, s. f., pancreatitis; in-

flammation du pancréas.

PANCRÉATONCIE, s. f., pancreatoncus (πάγχριας, pancréas, όγχος, tumeur); tu-

méfaction du pancréas. Pandémie, s. f., pandémia ( ## tout,

δήμος, peuple); maladie qui gagne tous les habitans d'un pays. Pandémique, adj., pandemicus; qui at-taque un grand nombre de personnes à

la fois. Maladie pandémique. Pandiculation, s. f., pandiculatio (pandiculari, s'étendre); action qui consiste à élever les membres supérieurs, et à renverser la tête et le trone en arrière, en même temps qu'on étend les membres inférieurs. Cette série de mouvemens des muscles extenseurs est en quelque sorte indépendante de la volonté, et s'accompagne de bâillemens, également involontaires. Dans l'état de santé, les pandiculations se remarquent avant et après le sommeil, surtout lorsque l'on est fatigné. On les observe quelquefois au débnt de certains accès de fièvre, d'hystérie . etc.

PANDURÉ. V. PANDURIFORMS.

PANDURIFORME, adj., panduriformis; qui a la forme d'un violon. Se dit d'une feuille oblongue, portant nn large et profond sinus de chaque côté.

Panic, s. m., panicum italicum, L.; plante de la triandrie digynie et de la famille des graminées, qu'on cultive sous le nom de millet des oiseaux, à cause de ses graines dont on retire nne farine alibile. On mange aussi les graines de quelques autres espèces, celles en particu-

lier du panicum miliaceum.

PANICAUT, s. m., eryngium campestre; plante de la pentandrie digynie et de la famille des ombellifères, qui est trèscommune en Europe, et dont la racine, qui passe pour diurétique et emménagogue, a été mise au nombre des cinq racines apéritives mineures.

Panicule, s. f., panicula; disposition telle des fleurs d'une plante, que les pédoncules, divisés plusieurs fois, et de diverses manières, s'élèvent à une hauteur inégale.

Panicula, adj., paniculatus; qui est disposé en panicule.

PANIQUE, adj., panicus (IIáv, Pan); se dit de la crainte ou de la terreur que l'on croyait inspirée par le dieu Pan. Terreur panique.

PANNICULE, s. m., panniculus; petit drap. On a donné ce nom au ptérygion, ou plutôt à la réunion de plusieurs ptérygions sur la cornée, de telle sorte que cette membrane en est plus ou moins

complétement recouverte. PANOPHORIE, s. f., panophobia (Hár, Pan, φέδος, crainte, terreur); terreur panique. Les mélancoliques sont fréquemment en proie à cette sorte de frayenr; il n'est pas rare non plus de l'observer dans d'autres affections cérébrales.

Panse, s. m.; premier estomac des mammifères ruminans, dans lequel les substances alimentaires subissent un commencement de ramollissement, et d'où elles passent dans le bonnet.

PANSEMENT, S. m., cura, curatio; application méthodique d'un appareil ou de quelque médicament sur une partie malade. Avant de procéder an pansement, le blessé , l'organe qui est le sièga du mal, et le chirurgien lui-même, deivent être commodément sitnés. doit se rénnir pour rendre les pansemens prompts, faciles et non donlourenx : des aides convenablement placés, les objets dont on doit faire usage préparés avec soin, et même échauffés si la température atmosphérique le rend nécessaire, telles sont les premières conditions à remplir; la dextérité du chirurgien fait le reste. | Defricare, ce sont les différens moyens qu'on emploie pour nourrir et pettorer les chevaux.

Pantagogue, adj., pantagogus, mav-

nonyme de panchymagogue.

Pantophage, adj. ets. m., pantophagus (πž;, tout, φάγω, je mange); qui se nourrit de toutes sortes d'alimens.

Pantophagie, s. f., pantophagia (πα;, tout, φάγω, je mange); appétit vorace. Pantophobie. V. Panophobie.

Papillonace, adj., papilionaceus; se dit des sleurs irrégulières, à cinq pétales, dont la forme ressemble grossièrement à celle d'un papillon.

PAPILLAIRE, adj., papillaris (papilla, papille); qui appartient aux papilles, ou qui en renferme. — Corps papillaire, ou

muquenx; iminemee papillaire,
Papilla, θηλή; bout de
la mamelle, ou mamelon. | Eminence
plus ou moins saillante, et sembla ble à un
mamelon, qui s'élève à la surface de la
neau ou d'une membrane muqueuse.

PARLE, s. f., papula; petit bouton rouge qui s'elère sur la peau, et tombe par desquamation. Les papules présentent cette différence avec les pustules et les phytetenes, qu'elles ne renierment jamais ni pas, ni sérosité.

PARAL. Geoffroy-Saint-Hilaire appelle os parvaux la première paire d'osselets placés immédiatement au dessous du cycléal, et supportant les cataaux, dans les animaux chez lesquels les pièces verté-

brales sont géminées.

Parabolair, s. m., parabolanus (παοαβαθίαν, exposer); nom donné chez les 
anciens aux personnes qui se consacraient au service des malades dans les 
hostanx.

Paracaepe, s. m., paracarpium; nom donné par Link à l'ovaire avorté, ou à l'organe qui le remplace dans les fleurs mâles par avortement.

PARICENTÉRION; nom que Woolhouse a donné au petit trois-quarts employé par Nuck pour la ponction de l'œil affecté

d'hydropisie.

Pancarris, s. 1., poracenteiu (περλ, à côté, κοίλα, je pique); ponction que l'on fait à l'abdomen dans le cas d'hydropisie de cette cavilé. Un trois-quarts de mediorce grosseur, et endait à la pointe d'un corps gras qui facilite son introduction, sert à exécutercette opération. Quel-

ques personnes ont voulu donner le nom de paracentèse à toutes les ponctions; mais le mot n'est pas encore usité en ce

Paeacmastique, adj., paracmasticus (παραχμάζω, je décrois); nom donné aux flèvres continues qui diminuent d'intensité.

PARACOROLLE, s. f., paracorolla; nom donné par Link au disque corolliforme qui garnit le dedans de la corolle dans

les narcisses.

PARACOUSIE, s. f., paracusis (παρακνύο, γ'entends mal); perception confuse des sons, particulièrement lorsqu'ils sont

forts et aigus.
PARACUSE, V. PARACOUSIE.

Paracyésie, s. f. paracyesis (παρά, à côté, κύησις, grossesse); grossesse extra-

utérine.

PARMOVNANCIE, s. f., paracynanche; angine légère. Quelques auteurs donnent ce nom à la phlegmasie des muscles extrinsèques du larvax.

PARACEUSIS, s. f., parageusia-(παρλ, faux, γεῦσις, goût); perversion du goût.
PARACEUSIIS. V. PARACEUSIS.

Paraciosse, s. f., paraglosse; tuméfaction de la langue. Le gonflement de cet organe change quelquefois sa forme au point que l'on a cru qu'il se renversait dans le pharynx. C'est ce que Sauvages a désigné sous le nom de paraglosse déglutitoire.

PARAGOGE, s. m. (παρά, auprès, ἄγω, conduire); réduction d'une fracture ou

d'une luxation.
PARAGOMPHOSE, s. f., paragomphosis

(παρλ, presque, γομφόω, je cloue); enclavement incomplet de la tête de l'enfant.

PARALAMPSIS, s.f., παράλαμψε; variété

Paralaupsis, s.f., παράλαμψες; variété de l'albugo, qui forme sur la cornée une tache brillante et perlée.

PARALLAXE, s. Î, , parallaxis ; différence. Quelques écrivains ont donné ce nom au raccourcissement que présentent les membres fracturés , lorsque les fragmens chevauchent l'un sur l'autre.

PARALYSE, adj.; qui est frappe de paralysie.

Paratysis, s. f., paralysis (12002050, je résous); diminution ou solution de la contractilité musculaire d'une partie du corps, dont la sensibilité peut être en même temps diminuée, abolie on pervertie. Ce phénomène est le plus communément symptomatique d'une lésion du cerveau, de la moelle épinière.

mence.

ou des nerfs. La paralysie est dite partielle ou locale, lorsqu'elle n'occupe que quelques muscles; si elle s'étend à toute une moitié du corps, on l'appelle hémiplégie ou paraplégie.

PARALYTIQUE, adj. et s. m., paralyticus; qui est atteint de paralysie.

Paramastique. V. Parachastique.

Paramoie, s. f., paranoia (παρά, part.
dim., νόος, esprit, intelligence); dé-

Paranymphe, s. m., paranymphus (παρλ, auprès, νύμφη, nymphe); nom donné autrefois au discours solennel qu'on prononçait à la fin de la licence en médecine, et dans lequel on faisait l'éloge du

candidat.

Parafétale, s. m., parapetalum; nom
donné par Link à une partie pétaliforme,
mais plus intérieure que les pétales,
m'on observe dans l'ellébore.

qu'on observe cans: elemore.

Paazemosas, s. m., pamphimosis (nèpès un della en arrière, quées, je serre avec un cordon); étrangément (du preparent de la contrata del contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata del

PARAPHONIE, s. f., paraphonia (παρὰ, vicieux, φωνὰ, voix); articulation vicieuse des sons.

Paraphora, s. m., παραφορά (παρα, part. dim., φέρω, je porte); léger délire.

Paraphnenesie, s. f., paraphrenitis, παραφρόνεσις (παρά, proche, φρλη, esprit); inflammation du diaphragme; délire qui survient pendant cette inflammation. Paraphreosyne, s. f., paraphrosine,

παραφροσύνη (παρὰ, part. dim., φρὴν, esprit); délire. Panaphyse, s. m., paraphysis; nom donné par Willdenow à des filets stériles

donne par windenow a des mets sternes et cloisonnes qu'on observe dans les organes de la fructification des mousses. Parapurates , s. f., paraplegia (παρά, part. dim., πλήσσω, je frappe); paralysie

de la moitie inférieure du corps. | Délire.

Paraprécique, adj., paraplegieus; qui est atteint de paraplégie. Parapleuritie; fausse pleurésie ou pleurodynie.

Paraplexie, s. f., paraplexia; synonyme de paraplégie.

Parapoplexia, s. f., parapoplexia; étal soporeux qui simule l'apoplexie. [ Apoplexie.

Pararhythmus (παpà, auprès, ρυθρός, rhythme); se dit du pouls dont le rhythme n'est point proportionné à l'état du-sujet.

Paraetherine, s. m., paraethrema (παρὰ, part. dim., ἀρθρόω, j'articule); luxation incomplète.

PARARTHBONE. V. PARARTHRINE.
PARASCEPASTRE, παρασχεπάσιρα; bandage qui enveloppait la tête.

Parastre, adj. et s. m., parasiticus, παράστιος (παρὰ, auprès, στος, blé); épithète donnée aux corps organisés, végétaux et animaux, qui vivent sur d'au-

tres corps organisés et à leurs dépens.

Parasculmancie. V. Paracumancie.

Parastade, s. m.; nom donné par
Link aux filamens placés entre la corolle

et les étamines, dans les passiflores.

Parastanine, s. m.; nom donné par

divers botanistes aux étamines avortées.
PARASTATES, s. f. pl. , parastate,
mapasilára (mapa, auprès, folqua, jes uis
placé); nom donné autrefois à l'épididyme, à la prostate et au commencement
du canal déférent.

Parastyle, s. m.; nom donné par Link aux pistils avortés.

PARASYNANCHE. V. PARASYNANCHE.
PARASYNANCHE, s. f., paracynanche; angine. Quelques auteurs désignent par ce
nom la phlegmasie des muscles extrinsèques du larynx.

Parattenna, adj. et s. m., parathena (παρλ, auprès, θέναρ, plante du pied); Winslow appelait le muscle abducteur du petit orteil grand parathénar; et le court fléchisseur du même doigt, petit parathénar.

Paratrimme, s. m., paratrimma (πα pατρίδω, j'use en frottant); excoriation du sacrum ou de la rainure des fesses.

Paricorique, adj. et s. m., paregorieus (παρηγορίω, j'apaise); calmant, anodin

Paria-baya, s. f., cissempelos pareiroides, et apreira ; plantes de la dioccie monadelphie et de la famille des menispermées, dont la racine, mucilagineuse et légèrement amère, a joui suurelos, comme anticéphrétique et anti-artifitique, d'une réputation que le temps et l'expérience n'ont pas confirmées. Paremptose, s. f., paremptosis (παοκρπίπτω, je tombe entre); synonyme d'accident.

Paresterhale, s. m., parencephalis, mapsyatopalis (mapa, aupres, lyxsopaldy, cervean); cervelet.

PARENCEPHALITE, s. f., parencephalitis; inflammation dn cervelet.

Parexerracockes, s. f., parencephanecte (παριγχιφαλίς, cervelet, κήλη, tnmeur); hernie du cervelet. Gette maladie est fort rare; elle s'annonce par une umenr molle, indolente, non réductible, et qui occupe la région occipitale.

PARENCHYMATEUX, adj., parenchymatosus; qui est formé de parenchyme: organe, tissu, viscère parenchymateux; structure, texture parenchymateuse.

PARENCHYME, s. m., parenchyma, παρέγγυμα; tissu propre des organes glandulent dans les animaux; pul pe qui forme la base des parties molles dans les végétaux.

Paren, v. a., resecare; enlever avec le boutoir la corne du pied du cheval. | Se dit encore, en termes de manége, pour arrêt relevé du cheval.

Parásie, s. f., paresis (παρίεμι, je relâche); paralysie du mouvement seule-

PARESSEUX, adj.; se dit vulgairement dn ventre lorsqu'il y a constipation. Pareun, s. m., suffimentum; odeur

agréable.
PARITAIR, s. f., parietaria officinalis;
plante herhacée, de la polygamie monoècie et de la famille des urticées, qui est
tre-commune sur tous les points de l'Europe, et à laquelle on attribue, parce
qu'elle contient un peu de nitrate de potasse, des propriétés diurétiques, qui ne
sont rien moins que constatées.

Pastrixa, adj. ets. m., pariatalis (paries, miralle). — Bosse parietale, é minence quis élève à la partie moyenne de la face esteme de l'os parietal. — l'esse parietale, colonement crensé à la face interne de cos. — Os parietal, so pair et quadriaitere, qui occupe les parties latérale et esperieure du crane, cont. il forme une grande partie de la voôte. — Sature parietale, celle qui unit les deux pariétaux membres, son les somme de la tôte de la voôte, son les somme de la tôte de la voôte de la voôte de la tôte de la voôte de la

Pariserre, s. f., paris quadrifolia; petite plante indigène, de l'octandrie tétraspuie et de la famille des asparaginées, qui jonit de la vertn vomitive, et qu'on doit en conséquence ranger parmi les végétanx dangereux ou dn moins suspects.

Paustrustze, s. f., paristlunia, παρίσθμα (παρὰ, à côté, ἐσθμὸς, gorge); angine

tonsillaire.

Paroi, s. f., paries; partie qui forme
la cloture ou la limite d'une cavité: parois du crâne, de la poitrine, de l'abdomen,

de l'estomac, d'une capsule, etc.

Parole, s. f., loquela; voix articulée ou modifiée par l'action des diverses par-

ties du pharynx, de la bonche et du nez-Paromenalocèle, s. f., paromphalocele (παρλ, à côté, δμφαλλς, nombril, κήλη), hernie ); éventration qui survient à côté

hernie); éventration qui survient à côté de l'ombilic. Paronyenie, s. f., paronychia, παρω-

νυχία; nom que l'on a quelquefois donné au panaris.

Parophobie, s. f., parophobia (παρὰ,

faux, φόδος, peur); hydrophobie. Paronculus, s. f., parorchidium (παρλ, auprès, δρχις, testicule); situation vicieuse de l'un ou des deux testicules, soit

aupres, opyre, cesticuse); situation vicieuse de l'un ou des deux testicules, soit que ces organes n'aient pas encore franchi l'anneau, soit que la rétraction din crémaster et du scrotum les ait fait remonter dans les régions inguinales. Panoganio-extrásockes, s. f., paror-

PARORCHIDO-ENTRECCELE, s. f., parorchido-enterocele, hernia parorchido-enterica; hernie intestinale compliquée du déplacement du testicule, ou de la rétention de cet organe dans l'ahdomen.

PAROTIDE, S. F., Parolis, "Roporis ("raph, auprès, obj., orielle); l'une des glandes salivaires, la plus volumineuse de toutes, qui rempiti la profonde cavité sintée entre l'apophyse mastoide, l'os maxillaire inférieur, et le conduit audiff extrenc. De son tissu gristire, ferme et lobuleux, naissent les radicules du canad de Steono, maissent les radicules du canad de Steono, parolide à l'inflammation de la glande paroide, ost qu'elle se amalfèset à l'occasion d'une fièvre dite de maurais caractère, soit qu'elle ne dépende d'aucune

antre affection.

Parozidien, adj., parotidianus; qui appartienton qui arapport à la parotide.

—Conduit parotidien, ou canal de Stenon.

Parozido-Auriculaire; nom donné par

Girard au cinquième muscle de l'oreille. Parotidoncie, s. f., parotidoncus (παportis, parotide, σχεος, tumeur); tumé-

faction de la glande parotide.

Parotiff, s. f., parotitis; inflammation de la parotide.

PAROTONCIE, s. f., parotoneus (παρωτίς, parotide, σγκος, tumenr); oreillon, inflammation de la glande parotide, quatrième genre des adénoses on de la huitième famille de la Nosologie naturelle d'Alibert.

Paroxysmus, s. m., paroxysmus, πα-ροξυσμός (παροξύνω, j'irrite); retour ou augmentation de plusieurs des symptômes d'une maladie fébrile continue qui avait éprouvé une rémission marquée. Ce mot est synonyme d'exacerbation, de redoublement, mais non d'accès; cependant quelques auteurs s'en sont servis dans ce dernier sens.

Paroxyrique, adj., paroxyticus; nom donné aux jours marqués par l'apparition d'un paroxysme ou d'un accès de fièvre.

PART, s. m., partus; mot que l'on emploie pour désigner tantôt l'accouchement et tantôt le fœtus lui-même. C'est ainsi que l'on dit : suppression de part. part légitime, part itlégitime, faux part pour fausse grossesse.

Parti, adj., partitus; se dit, en botanique, de toute partie profondément divisée par des laciniures aiguës.

Partible, adj., partibilis; se dit, en botanique, des fruits ou de leurs valves, quand ils sont susceptibles d'une divi-

sion spontanée. Parties, s. f., parulis, παρουλίς (παρά, proche, oblov, geneive); abecs qui survient aux geneives, quelquesois sans cause connue, mais le plus ordinairement à l'occasion de l'odontalgie ou de la earie, soit des dents, soit des alvéoles.

Pas, s. m., gradus; la plus lente et la plus douce de toutes les allures du cheval.

PAS D'ANE, s. m., tussilago farfara; plante indigène, de la syngénésie polygamie superflue, et de la famille des corymbiferes, dont les fleurs, mueilagineuses et légèrement aromatiques, ont été mises au nombre des médicamens pectoraux.

PASSE-CAMPANE. V. CAPELET. Passe - Bage, s. f., lepidium sativum;

plante indigène, de la tétradynamie silieuleuse et de la famille des crucifères . dont on mange les jeunes pousses, sons le nom de cresson alénois, Le lepidium ruderale passait autrefois pour un excellent fébrifuge.

Passir, adj., passivus; nom donné aux maladies qui paraissent dues à une diminution plus ou moins considérable des forces, ou qui sont sans réaction apparente. C'est ainsi qu'on a appelé hémorrhagies passives, celles qui surviennent chez les individus débiles, quoiqu'elles soient accompagnées d'une irritation de la partie qui en est le siège. On a encore imposé l'épithète de passif aux anévrysmes du cœur qui sont avec amincissement de ses parois , par opposition aux anévrysmes actifs , dans lesquels l'epaississement de ces mêmes parois est attribué à leur trop grande énergie.

Passion. V. Affection. Passion bovine, V. CLAVEAU. Passion ewliaque. V. COELIAQUE.

Passion hypocondriaque, V. Hypocox-

DRIE. Passion hystérique. V. Hystérie. Passion iliaque. V. ILEUS.

Passy, village des environs de Paris. où l'on trouve plusieurs sources d'eaux minérales ferragineuses froides.

PASTILLE, s. f., pastillus; médicament solide, see, et de forme diverse, qui a pour base une huile essentielle, et dans lequel le sucre sert d'intermède.

Pastilles de cachou; composées de cachou, d'extrait de réglisse, de sucre, et de mueilage de gomme adragant.

Pastilles de cannelle ; composées de cannelle, de sucre, et de mueilage de gomme adragant.

Pastilles de girofle ; composées de clous de girosle, de sucre, et de mucilage de gomme adragant. / Pastilles d'ipécacuanha ; composées d'i-

pécacuanha, de sucre, et de mucilage de gomme adragant. Pastilles d'iris; composées d'iris de Flo-

rence, de gomme arabique, de réglisse, de suere, d'eau de fleurs d'oranger, et de mucilage de gomme adragant. Pastilles de magnésie; composées de

magnésie, de sucre, et de mucilage de gomme adragant. Pastilles de safran; composées de safran, de sucre, ct de mucilage de gomme

adragant.

Pastilles de soufre ; composées de fleurs de soufre, de suere, et de mueilage de gomme adragant.

Pastilles de vanille; composées de vanille, de sucre, et de mucilage de gomme adragant.

Pastilles nitreuses; composées de nitrate de potasse et de suerc.

PATE, s. f.; médicament composé de même qu'une pastille, mais moins consistant, flexible, moins sucré, et plus mucilagineux.

Pate astringente. V. POMMADE de la comtesse d'Ot.

Pate bechique. V. TABLETTES de Spitzlait. Pate de guimauve; composée de gomme archique, de sucre, de blancs d'enfs, et d'ean de fleurs d'oranger

Pate de injubes : composée de raisin . de ininhes . de sucre . ct de gomme ara-

higne

Partierique , adj., patheticus , παθητιrès: qui émeut ou qui peint les passions. - Muscle nathétique. V. OBLIOUR sunérieur de l'ail. - Nerf pathétique, le plus petit des nerfs de l'encéphale, qui naît sur les narties latérales de la valvule de Vienssens, derrière les éminences testes, nénètre dans l'orbite par la fente sphénoïdale, et se termine dans le muscle grand oblique de l'œil.

PATHOGÉNIE .- S. f., pathogenia ( máloc. maladie, vévege, génération ); branche de la pathologie qui s'occupe de la génération ou de la production et du dévelop-

nement des maladies.

Pathognomonique, adj., pathognomonicus (máloc, maladie, vivoque, je connais) : se dit des signes qui caractérisent nne maladie

Pathologie, s. f., pathologia (πάθος, maladie, lévec, discours); partie de la médecine qui traite des maladies.

Pathologie chirurgicale; celle qui a pour objet de faire connaître les maladies dont la guérison ne peut être obtenue que par le secours d'une opération. Pathologie externe. V. PATHOLOGIE chi-

rargicale. Pathologic générale; elle a pour but la

considération abstraite des maladies et des différentes choses qui s'y rattachent. On la divise communément en nosologie. étiologie, symptomatologie et séméiologie ou seméiotique.

Pathologie interne : elle comprend la description on l'étude des maladies prises chacune en particulier.

Pathologie spéciale. V. PATHOLOGIE interne.

Pathologique, adj., pathologicus; qui

appartient à la pathologic. Pathologiste, s. m.; médecin qui écrit ou dogmatise sur la science des

maladies. Patience, s. f., rumex patientia; plante

potagère, de l'hexandrie trigynie et de la famille des polygonées, dont les feuilles sont mncilagineuses, et la racine légèrement tonique.

Parix, s. m.; sorte de ferantrefois emloyée par les maréchaux pour allonger la jambe dn cheval, qui leur paraissait trop courte, dans certaines clandications.

PATURE, s. f., pastus; lien où le bétail est nourri. | On appelle anssi pâture, des entraves qui servent à empêcher les chevaux de courir quand on les a mis dans nn herhage.

PATURON, s. m.; partie dn membre formée par le premier phalangien, et qui se trouve entre le canon et la couronne. PATERSA: nom donné par Fallone à la

maladie vénérienne. PAUCIFLORE, adj., pauciflorus; qui n'a

PARCIEADIE, adi., pauciradiatus: qui a neu de rayons : énithète donnée à certaines ombelles et à quelques fleurs radière

PAUME de la main, s. f., vola, θένας: partie de la main qui a ponr limites les éminences thénar et hypothénar, la base des quatre derniers doigts, et l'articula-

tion du poignet.

Paurièbe, s. f., palpebra, βλέφαρον; on donne ce nom à deux espèces de voiles mobiles, formés d'une peau très-mince. d'une portion du muscle orbiculaire des paupières . d'nne membrane fibreusc particulière, d'un fibro-cartilage et d'une membrane mugueuse, qui sont tendus an devant de l'œil, et servent à convrir cet organe, en se rapprochant l'un de l'autre. On les distingue en paupière supéricure et paupière inférieure. Chez les oiseaux, il v a une troisième panpière, indiquée dans l'homme par la membrane clienotante.

PAUSIMENIE, s. f., pausimenia ( mavoic. cessation , μλν , mois); cessation des règles, temps critique des femmes.

PAVILLON, s. m.; extrémité évasée d'un canal ou d'un instrument crenx, par exemple d'une sonde ou d'une algalie. | Nom donné à certaines parties du corps qui sont plus larges et plus évasées que

celles dont elles forment l'orifice. | Synonyme d'étendard, en botanique. Pavillon de l'oreille. V. AURICULE.

Pavillon de la trompe de Fallope; extrémite libre, évasée et frangée, de la corne

de la matrice. Pavot, s. m., papaver somniferum; plante indigène, de la polyandrie monogynie et de la famille des papavéracées, dont les capsules contiennent un principe légèrement parcotique, susceptible d'être enlevé par l'eau bouidante, et dont les graines fournissent une huile donce et alimentaire, connue sous le nom d'huile d'œillette. G'est le papaver orien-

tale qui fournit l'opium. PEAU, s. f., pellis, cutis, corium, dioua: membrane dense, épaisse, résistante, floxible, extensible, composée de plusieurs conches superposées, unie aux parties sous-jacentes par du tissu cellulaire, qui enveloppe le corps entier, est le siège du toucher, et agit comme organe d'absorption et d'exhalation. Sa couleur varie beauconp dans l'Domme, suivant les races, les localités et les circonstances individuelles.

Parcena, adj. et s. m., cuticularis; musele (thoraco-facial, Ab.) pair, aplati, large, quadrilatère, et situé sous la peau des parties latérales du cou, dont les fibres naissent du tissu cellulaire de la partie antérieure et superieure de la politine, et s'attachent à la partie inférieure de la symphyse du menton, ainsi qu'à la ligne oblique externe de la mâchoire et » la commissure des lèvres, qu'il abaisse et porte en dehors, dans le même temps "qu'il florace la pean du cou en travers.

Precant, adj., peccans; épithète donnée par les médecins hamoristes à une humeur qui pèche en qualité ou en quan-

Preue, s. f., malum persicum; fruit du pecher.

Pechen, s. m., amygdalus persica, L.;

bel arbre, de la famille des rosacées, dont les fruits savoureux font l'ornement des tables et les délices des gourmands. Ses feuilles et surtont ses fleurs sont légèrement purgatives.

Pechyagra (πῆχυς, coude, ἄηρα, prise); goutte qui siége au coude.

PECHYTYREE, s. m., πηχυτύρδη; Forestus donne ce nom au scorbut.

Pscnxs, adj. et s. m., pectineus, pectinulis; muscle (sus-pubic-femoral, ch.), pair, allougé, aplati, triangulaire, et sito é à la partie interne de la cuisse, où il s'étend depuis l'espace qui sépare l'éminence iléo-pectiné de l'épine du pubis, jusqu'à la ligne oblique qui descend du petit trochanter à la ligne à pre du fémur; il fléchit la cuisse sur le bassin.

Petronat, adi, pectoralis (pectus, pottrine), pottrine), qui appartient à la pottrine, on qui en fait partie. Cavité pectorale, membres, museles, viscères pectoraus. Médicament pectoral, auquel on attribue le pouvoir de combattre spécialement les affections de la potitrine.

Pectoral grand, adj. et s. m., pectoralis magnus; muscle (sterno-humérai; Ch.) pair, aplati, large et triangulaire, qui de la moitié interne du bord antérieur de ste clavienle, de la face antérieure dú sternum, et des cartilages des six premières vraies côtes, s'étend au bord antérieur de la coulisse bicipitale. — Girard donne le nom de sterno-trochinien au muscle grand pertoral du cheval.

Peeteral interne; adj. et s. m., peeteralis internus; nom donné par Riolan au muscle triangulaire du sternum.

Pectoral petit, adj. et s. m., pectoralisparua; musele (costo-coreacidien, chj. pair, aplati et trinagulaire, qui s'attache d'une part au bord supérieur et à la face externe des troisième, quatrième et disquième vraies côtes, de l'autre à la partie antérieure de l'apophyse coracoide. — Girard appelle sterno - scapuluire le musele petit pectoral du chegaj.

PECTORILOQUE, adj. ct s. m.; nom donné par Laënuce aux personnes chez lesquelles le cylindre fait entendre la pec-

toriloquie.

Petroniuoguis, s. f., pectoribquia (pettus, potitine, loyati, parler); se dit de la voix qui semble sortir directement de la poitrine et passer tout entière par le caual central du cylindre appliqué sur cette cavité. Ce phénomène a lieu chez les phthisiques qui portont des cavenes ou des excavations ulcérenses du poumon.

Pectoriloquie chevrotante. V. Écorno-NIE. Pectoriloquie douteuse; celle dans la.

quelle la voix est un peu plus aiguë et le gérement tourmentée, à la manière de celle des ventriloques, ou qui retenit plus fortement sous le cylindre qu'à l'oreille nue, sans paraître évidemment passer par le tube.

Pectoriloquie évidente; celle dans laquelle la voix est entendue distinctement et semble passer directement par le cylindre.

PEDRICHONE, παιδαγκίνη (παῖς, enfant, ἄγκω, j'étrangle); angine des enfans, sonvent mortelle.

PÉDARTHROCACE, s. m., pædarthrocace (παῖς, enfant, ἄρθρον, articulation, κατὸς,

mal). On pense que M. A. Severin a voulu désigner par ce nom le spina ventosa.

Ρέρλτκορημε, s. f., pædatrephia (παῖς, enfant, ἀτροφία, atrophie mé-

sentérique, carreau.

Protegue, s. m., pedicellus; pedoncule propre de chaque flenr, dans un
groupe de fleurs.

Pénicelle, adj.; qui est supporté par un pédicelle.

Pédiculaine, adj., pedicularis (pedicu-

/

lus . peau ); maladie pédiculaire. V. PHIBIRIASE.

PÉDICULATION. V. PHTHIRIASE.

porté sur un pédicule.

PEDICULE, s. m., pediculus; partie étranglée qui supporte une tumeur. Petite queue propre à certaines parties des plantes antres que les fleurs et les fmits.

Princuse, adj., pediculatus; qui est

Pédicune, s. m. (pes, pied, cura, soin); on donne ce nom aux personnes qui s'adonnent au traitement des maladies des pieds, ou plutôt à celles dont

tent le talent se borne à enlever les cors

et les durillons de ces parties. Pétreux, adj. et s. m. (pes, pied); qui a rapport au pied, qui appartient à cette

partie du corps. - Artère pédieuse, continuation du tronc de la tibiale antérieure, depuis la partie moyenne du coude-pied jusqu'à l'extrémité postérieure du premier os du métatarse. - Muscle pédieux (calcanéo-sus-phalangettien commun, Ch.), placé sur le dos du pied, où il s'étend depuis la face externe du calcanéum et le hord antérieur du ligament calcanéo-astragalien , jusqu'à la partie supérieure de l'extrémité tarsienne de la première phalange du gros orteil, ainsi qu'aux secondes et troisièmes phalanges des trois orteils suivans.

PÉDILUVE, s. m., pediluvium, lavipedium (pes, pied, lavare, laver); hain

de pieds.

PÉDIMANE, s. m., (pes, pied, manus, main); animal dont le pouce est séparé aux pieds de derrière, comme dans les phalangers, les sarigues, les didelphes.

PÉDIONALGIE, s. f., pedionalgia (pes, pied, ἀλγέω, je souffre); uévralgie du

pied. Pédomètre. V. Odomètre.

PEDONCULAIRE, adj., peduncularis; qui tient, qui appartient au pédoncule.

Prinoxcole, s. m., pedunculus (pes, pied); support d'une fleur ou d'un fruit. Appendice ou prolongement de l'en-

céphale. Pédonculé, adj., pedunculatus; qui est porté sur un pédoncule.

Pédoncules du cerveau; nom donné par Chaussier aux bras de la moelle alongée. Pédoncules du cervelet. V. Cuisses de la

moelle alongée.

Pédoncules de la glande pinéale; nom donné à deux handelettes médullaires. qui, de la glande pinéale, d'où elles sem-Ment sortir, se portent de chaque côté à

la partie supérieure et interne de la couche optique. PÉDOPHLÉBOTOMIE, s. f., pedophlebotomia (παῖς, enfant, φλέψ, veine, τομή, in-

cision) ; opération de la saignée chez les

Pédotrophia, adj., pædotrophia, παιδοτροφική (παίς, enfant, τρέφω, je nourris); hranche de l'hygiène qui traite de la nonrriture des enfans.

Peignes, s. m.; sorte de gale qui survient à la partie antérieure de la cou-

roune.

PÉLADE. F. ACOPÉCIE.

PÉLAGIE, s. f., polagia (pellis, peau); inflammatiou érysipélateuse qui se présente accompagnée d'écailles, et qui affecte les mains plus souvent que les jambes, et celles-ci plus souvent que le visage.

PÉLAGOSCOPE. V. ANÉMOSCOPE.

Pélican, s. m., pelicanus; espèce de crochet qui sert à opérer l'extraction des dents. Ce crochet est mohile sur un manche qu'il dépasse de quelques lignes, et qui preud un point d'appui sur la face externe des dents voisines de celle que l'on veut extraire, tandis que celle-ci est saisie par son côté interne. Un mouvement de la main porte le crochet en dehors, et avec lui la dent, qu'il fait sortir de l'alvéole en la luxant.

PÉLIOME, V. PÉLIOSE.

Péliose, s. f., peliosis (πελιόω, je rends livide); ecchymose, lividité, tache scorbutique, maladie pustuleuse hémorrhagique de Werlhof.

PELLACIA. V. PICA.

Pellagre, s. f., pellagra (pellis, peau, άγρα, capture); une des variétés de l'ichthvose.

Perricule, s. f., pellicula (pellis, pean); membrane extrêmement mince. Pelote, s. f., stella; marque blanche

qui se trouve quelquefois sur le front du cheval.

Pelté, adj., peltatus; qui a la forme d'un bouclier.

PRLVI-CRURAL, adj., pelvi-cruralis; qui appartient au bassin et à la cuisse. Chaussier donne le nom d'artère pelvi-crurale à l'iliaque primitive.

Pelvi-TROCEANTÉRIEN, adi., pelvi-trochanterianus; qui u rapport au hassin et au trochanter : région pelvi - trochanté-

rienne.

Pervien, adj., pelvinus (pelvis, hassin); qui a rapport ou qui tient au hassin. - Aponévrose pelvienne, expansion aponévrotique qui s'attache an détroit.452

supérieur du bassin. - Artère pelvienne ou hypogastrique. - Cavité pelvienne, excavation du bassin. - Membres pelviens ou abdominaux.

Pervinère, s. m. (pelvis, bassin, uéτρογ, mesure); instrument destiné à mesurer l'étendue du bassin, et spécialement celle du diamètre antéro-postérieur du détroit abdominal. Il existe deux pelvimètres principaux, dont l'un s'applique à l'extérieur, et l'autre se déploie à l'intérieur du bassin. Le premier est un compas d'épaisseur, dont une branche s'applique à la symphyse pubienne et l'autre sur la saillie du sacrum. Une échelle placée entre les branches fait connaître leur degré d'écartement. On déduit ensuite trois pouces pour l'épaisseur des parties molles et des os : le reste représente la dimension cherchée. Le second des instrumens dont il s'agit est le pelvimètre de Coutouly : il ressemble assez à l'instrument dont les cordonniers font usage pour mesurer la longueur du pied; on doit l'introduire, les deux branches rapprochées, dans le vagin, et les écarter ensuite de telle sorte que l'une d'elles appuie contre l'angle du sacrum, et l'autre derrière la symphyse pubienne. Il est encore un troisième pelvimètre, moins incommode que le précédent, et non moins sûr pour un praticien exercé, c'est le doigt porté dans le vagin, et dont on dirige l'extrémité sur l'angle sacro-vertébral, tandis que l'on relève sa base vers la symphyse du pubis.

Pemphigodes, adj., pemphigodes ( πέμφιξ, bulle, vessie, είδος, apparence); nom donné à la fièvre occasionée par le pemphigus, fièvre que l'on a encore appelée bulleuse ou vésiculeuse, et qui n'est

autre chose que le pemphigus lui-même. Pemphicus, s. m., pemphicus (πέμφιξ, bulle ); éruption de vésicules, de grosseur et de forme variables, remplies de sérosité jaunâtre, ayant leur siège sur la peau, quelquefois sur les membranes muqueuses, et recouvrant des plaques rouges, chaudes, douloureuses, qu'elles laissent ensuite à nu lorsqu'elles viennent à se rompre. Le pemphigus est ordinairement précédé d'une fièvre trèsvive, dont les accès ont lieu la nuit; c'est vers les derniers accès que s'annonce la phlegmasie cutanée, par la démangeaison, la tuméfaction, puis la douleur et la rougeur des parties où elle doit se montrer. La durée de l'éruption est de quelques jours, au bout desquels elle se

termine par la chute des écailles ou des croûtes qui lui succèdent.

Pénéreant, adj.; qui pénètre. On ap pelle ainsi les plaies qui divisent complétement les parois des cavités du

PÉNICILLE, s. m., penicillum; pineeau. Pénicillé, adj., penicillotus; qui est disposé ou divisé à l'extrémité en ma nière de piuceau.

PÉNIDE, s. m., penidium; sucre d'orge. Pénil, s. m., pecten, pubes; éminence sus pubienne, garnie de poils, qui do mine les organes générateurs de l'un et

l'autre sexe. PÉNIS . S. m. , penis , xaulos , ofqua. V. VERGE.

Penné, adj., pennatus; se dit d'ane feuille qui a ses nervures disposées des deux côtés d'une nervure longitudinale principale.

PENNIFORME, adj., penniformis (penna, plume, forma, forme); épithète donnée à certains muscles dont les fibres charnues s'attachent obliquement aux deux côtés d'un tendon moyen, comme les barbes des plumes à la tige moyenne.

Pensée sauvage, s. f., viola tricolor, L.; espèce de violette dont on a conseille la décoction dans les maladies de la peau, et dont les racines sont vomitives.

PENTAGYNE, 2dj., pentagynus (mirta, cinq, yurn, femelle); se dit d'une plante dont chaque fleur renferme cinq pistils. PENTAGYNIE, s. f., pentagynia; nom des ordres du système de Linné qui ren

ferment les plantes à cinq pistils. Pentaménon, s. m.; onguent dans la composition duquel entrent le storax, le mastic, l'opobalsamnm et l'onguent de

PENTANDEE, adj., pentandrus (mlvra, cinq, avip, male); se dit d'une plante dont chaque fleur renferme cinq éta-

PENTANDRIE, s. f., pentandria; nom d'une classe du système de Linné qui comprend les plantes munies de cinq étamines.

PENTANDRIQUE. V. PENTANDRE.

Pentapétalé, adj., pentapetalus; se dit d'une corolle à cinq pétales.

PENTAPHYLLE, adj., pentaphyllus (zirτα, cinq, φύλλον, feuille); qui a cinq feuilles ou cinq folioles. PENTAPTÈRE, adj., pentapterus (mira,

cinq, πίέρον, aile); se dit d'une partie de plante qui porte cinq ailes ou cinq côtes saillantes et tranchantes.

Pentasperme, adj., pentaspermus ( mir

τα, cinq, σπέρμα, graine); se dit d'nn fruit ani renferme cina graines.

PENTATEUOUE chirurgical, s. m. Les lires de Moise ont donné l'idée de cette dénomination, que plusienrs chirurgiens du moven âge ont appliquée aux fraites dans lesquels les maladies externes étaient divisées en cinq classes : les plaies. les pleères, les tumeurs, les fractures et les Invotions

PEPASME. S. m., pepasmus (πεπαίνω. ie cnis): coction de la matière morbifigne, suivant les himoristes.

Pérastique, adj., pepasticus; épithète donnée aux agens pharmacologiques que l'on crovait propres à opérer la coction des hameurs.

Perix . s. m. . granum · semence colle verte d'une enveloppe épaisse, dure et coriace, qu'on trouve au centre de cer-

tains fruits.

PÉPONIDE, s. f., peponium : fruit charnu dont les graines sont écartées de l'axe. qui se trouve presque vide, et dont la circonférence est beaucoup plus dure me le centre.

Persie, s. f., pensis (πέπτω, ic cuis.

ie digere); digestion. Perrique , adj. , pepticus (πέπτω , jc

cuis); synonyme de népastique. PERAPETALE, S. m., perapetalum; nom donné par Moench aux appendices qui

s'élèvent de la corolle de certaines fleurs. PÉRAPHYLLE, s. m., peraphyllum; nom donné par Moench aux appendices qui s'élèvent sur le calice de certaines fleurs.

PERCE-CRANE, s. m.; instrument destiné à diviser le crane du fœtus, afin de diminuer ses dimensions, et de rendre l'accouchement possible, lorsque la tête ne peut être extraite autrement. Cette opération ne s'exécute jamais que quand la mort du fœtus est bien constatée. Un contean droit, dont la lame est entourée de linge jusque près de sa pointe, et que l'on dirige avec le doigt indicateur de la main droite, constitue un excellent perce-crane.

Percepta . mot latin conservé en français par Hallé, qui s'en servait pour désigner les sensations, tant externes qu'internes.

Perception , s. f. , perceptio (percipere . recevoir ); sensation que le cerveau epronve d'une impression faite sur un autre organe, principalement sur un de ceux des sens.

Perche, s. f., perca fluviatilis: poisson Saviatile de nos contrées, dont on estime la chair.

Percutoriour, adi. On a donné ce nom

à l'acide chlorique oxygéné. Percus, adi., membris captus; qui ne

neut se monvoir: impotent.

PRECUSSION . S. f. , percussio ( percutere . framer): action par laquelle un corps en france un autre. Exercée sur la poitrine, elle fait connaître la résonnance nlns on moins parfaite de cette cavité. et de cette manière sert d'indice au médecin cur l'état cain on malade des organes qui v sont contenus.

PERDRIX., s. f., perdix; oiseau que l'on rencontre dans les champs, et dont la chair est fort bonne à manger.

Pérérérion, s. m., megérocov: trépan perforatif.

Perfectibilité, s. f.; qualité de ce qui est perfectible.

PERFECTIBLE, adi.: susceptible d'être nerfectionné.

Perroné, adj., perfoliatus; se dit des plantes, quand leurs fenilles représentent un disque sessile qui entoure la tige par toute sa base.

PERFORANT, adj. et s. m., perforans; qui perce. - Artères perforantes : nom donné à la main, aux rameaux de l'arcade palmaire profonde qui traversent les muscles et les espaces interosseux : à la cuisse, à trois ou quatre branches de la crurale profonde qui traversent les ouvertures du muscle grand adductenr ; au pied, enfin, aux rameaux antérieurs et supérieurs de l'arcade plantaire. -Muscles perforans; nom donné par quelques anatomistes aux muscles fléchisseurs profonds des doigts et des orteils. dont les tendons passent dans l'écartement de ceux des fléchisseurs sublimes.

PERFORATIF, adj. et s. m., perforativus ; espèce de trépan qui consiste en une lame d'acier poli dont la forme approche de celle d'un losange, et qui, triangulaire à sa pointe et tranchante sur ses bords, pénètre les os en les perçant et en les coupant. Tantôt cette lame est montée sur l'arbre du trépan, tantôt elle est fixée snr un manche droit on disposé comme celui de la tréphine.

Perforé de Casserius, adj. et s. m. perforatus Casserii; nom donné par plusieurs anciens anatomistes an muscle coraco-brachial.

PÉRIAL, adj. Geoffroy-Saint-Hilaire appelle os périaux la première paire d'osselets placés immédiatement au-dessus du cycléal, et supportant les épiaux, dans

les animaux chez lesquels les pièces vertébrales sont géminées.

PERIANTHE, s. m., perianthum (mip), autour, avos, fleur); espèce quelconque

de calice ou d'involucre.

PERIBLEPSIE, s. f., periblepsis ( mepi antour, βλέπω, je regarde); regard effaré, inquiet, que l'on observe dans le

Peribole, s. f., peribole (περιδάλλω, j'entoure ) ; habillement. Déplacement des humeurs ou de la matière morbifique vers la périphérie.

PÉRIBROSE, s.f., peribrosis (περιδρώσκω, je ronge autour); ulcération des pau-

Péricarde, s. m., pericardium, mioixápôlov (περί, autour, xapôlà, cœur); sac triangulaire, situé dans l'écartement du médiastin, qui adhère à l'aponévrose centrale du diaphragme, enveloppe le cœur sans le contenir dans sa cavité, et se compose de deux membranes, l'une externe fibreuse, l'autre interne séreuse.

PÉRICARDITE, s. f. , pericarditis ; inflammation du péricarde, dont les phénomenes principaux sont l'anxiété et une douleur aigue brûlante à la région précordiale; la respiration baute, entrecoupée ; le pouls petit, fréquent, dur, serré ; des palpitations violentes, des lipothy-/ mies, etc.

PERICARPE, s. m., pericarpium (mep), autonr, καρπός, fruit); enveloppe générale de la graine; tout ce qui n'est pas graine dans un fruit.

PERICHETE, s. m., perichætium (mipl, autour, xairn, soie); involucre soyeux qui enveloppe la base du pédoncule de quelques fleurs.

PÉRICHONDRE, s. m., perichondrium (#15ρί, autonr, χόνδρος, cartilage); membrane fibreuse qui revêt les cartilages non articulaires.

Périchane, s. m., perieranium, περιχράνιον (περὶ, autonr, χρανίον, crâne); périoste qui revêt l'extérieur du crâne.

Péridesmique, adj., peridesmicus (mep!, autour, δεσμός, lien); épithète donnée à l'ischurie produite par un lien passé au-

tour de la verge.

PÉRIÉBÈSE, s. f., perieresis (περί, autour, ἐρέσσω, je rame). Les anciens donnaient ce nom à l'incision par laquelle ils circonscrivaient la base de certains abcès, et qui n'est plus employée que pour l'extirpation des tumenrs très-volumineuses.

PERIGONE , s. m., perigonium ( mipi, autour, your, génération); nom donné

par Decandolle au périanthe formé par la réunion du calice et des pétales dans toute leur étendue, comme dans les liliacées.

Perigraphe, s. m., perigraphe, moγραφή; nom donné par Vésale aux intersections tendinenses des muscles droits du bas-ventre.

Pericyne, adj., perigynus (mepi, autonr, youn, femelle); se dit de la corolle et des étamines, quand elles sont implantées autour de l'ovaire.

PÉRICYNIQUE, adj., perigynicus; se dit de l'insertion de la corolle et des étamines.

PÉRINÉAL, adj., perinealis, perinœus; qui appartient ou qui a rapport an périnée. — Artère périnéale, division inferieure ou superficielle de l'artère honteuse interne, selon Chaussier .- Détroit périnéal du bassin; nom donné par quelques écrivains au détroit inférieur. -Hernie périnéale, celle dans laquelle les viscères abdominaux font saillie au périnée. - Ischurie périnéale, rétention d'urine causée par une tumeur établie au périnée.

PERINEE, s. m., perinæum, interfæmineum, περίνοιον, περίνεον (περί, autour, ναίω, j'habite); espace compris entre les parties génitales, l'anus et les tubérosités sciatiques.

PÉRINÉEN. V. PÉRINÉAL.

PÉRINÉOCRES, S. f., perinæocele (περίνεον, périnée, κήλη, tumeur); hernie du périnée.

Périnéo-curonien, adj. et s. m., perineo-clitorianus ; nom donné par Chaussier au muscle constricteur du vagin.

PÉRINYCTIDES ; éruption exanthématique qu'on n'observe que la nuit seule ment.

PÉRIODE, s. f., periodus (mepl, autour, 6005, chemin ). On donne ce nom aux différentes époques entre lesquelles on peut diviser la durée d'une maladie: telles sont celles qu'on a désignées sous les noms d'invasion, d'augmentation or augment, de milieu ou état, de décroissement ou déclin, et de terminaison. On a encore appelé période le temps que dure un accès, et l'intervalle qui le sèpare d'un autre accès.

PÉRIODEUTE, s. m., circulator, mipiodeuties. On donnait anciennement ce nom à des médecins ambulans, qui traitaient des maladies partout où ils passaient.

PÉRIODIQUE, adj., periodicus (mipi, autour, ooos, chemin); qui revient à des

temps marqués : telles sont les règles. Se dit aussi des maladies qui se montrent par accès, comme les fièvres intermittentes et certaines affections cérébrales.

PÉRIODYNIE, s. f., periodynia (περί, autour, δούνη, douleur); douleur vive qui

occupe un point fixe. PÉRIORBITE, s. m.; périoste qui revêt la fosse orbitaire.

PERIOSTE, s. m., periostium, περιόσεος; membrane fibreuse, résistante et blanche, qui révêt toutes les pièces du squelette, à l'exception de la couronne des dents et des endroits où les os sont couverts de cartilages.

PÉRIOSTITE, s. f., periostitis; inflam-

mation du périoste.

Periostose, s. f., periostosis; tumeur formée par le gonflement du périoste. Ces tumeurs se développent plus rapidement, ont une consistance moins grande, et se dissipent avec plus de facilité que les exostoses, avec lesquelles elles ont la plus grande analogie.

Peripherie, s.f., peripheria, superficies, περιφέρεια (περί, autour, φέρω, je porte); circonférence ou surface externe

d'un coros. PÉRIPHIMOSIS. V. PARAPHIMOSIS.

PÉRIPLEUMONIE. V. PÉRIPNEUMONIE.

PERIPLYSIE, s. f., periplysis, περίπλυou; synonyme de flux.

Péripheumonia, s. f., peripheumonia (περί, autour, πνεύμων, poumon); synonyme de pneumonie.

Péripneumonie batarde. V. Péripneumonie fuusse.

Péripneumonie bilieuse, peripneumonia biliosa; pneumonie compliquée de fièvre

Péripneumonie catarrhale, peripneumonia catarrhalis; bronchite ou catarrhe pulmonaire accompagné de fièvre et de points douloureux daus la poitrine.

Péripneumonie fausse, peripneumonia notha; nom sous lequel on a décrit plusieurs maladies , particulièrement la bronchite et la pleurodynie.

Péripneumonie lutente, peripneumonia latens; nom donné à la pneumonie dont aucon phénomène n'indique manifestement l'existence.

Périoneumonie vraie. V. PNEUMONIE.

Péripsyxie, s.f., peripsyxis, περίψυξις; diminution très grande de la chaleur. Péripyème, s. m., peripyema (περί, autour, moor, pus); exsudation purulente

à la surface d'un organc. PERIRBHÉE. F. URACRASIE.

PERISCYPHISME, s. m., periscyphismus;

opération par lagnelle on incisait circulairement la peau du crâne, afin de procurer dn soulegement dans les douleurs de tête et les fluxions des yeux.

PÉRISPERME, s. m., perispermum (πιρί, autour, σπέρμα, graine); partie différente du reste de la graine, et qui entoure le germe.

Périspermé, adj.; qui est muni d'un périsperme.

PÉRISPERMIQUE, adj., perispermicus; qui a rapport au périsperme.

PERISPHALSIS, s. f.; monvement de circumduction, au moyen duquel on replaçait quelquefois un os luxé dans sa ca-

Périspore, s. m., perisporium; enveloppe des corpuscules reproductifs, dans

les plantes cryptogames. PÉRISTALTIQUE , adj. , peristalticus , circumpressorius περισθαλτικός (περί, autour , σίελλω , je resserre ) ; nom donné au

mouvement de resserrement des intestins sur cux-mêmes. PÉRISTAPHYLIN, adj. et s. m., perislaphylinus (περί, autour, σίαφύλη, luette);

qui est autour de la luette. Péristaphylin externe, circumflexus palati; muscle (ptérygo - staphylin, Ch.) pair, mince, aplati et étroit, qui de la base de l'aile interne de l'apophyse ptérygoïde et de la trompe d'Eustache, se porte à la crête de la portion horizontale de l'os du palais, après s'être réfléchi sous le crochet de l'aile interne de l'apoohyse ptérygoïde, et va se perdre dans l'épaisseur du voile du palais, qu'il sert à tendre.

Péristaphylin inférieur. V. PÉRISTAPHY-

LIN EXTERNE.

Péristophylin interne, levator palati mollis; muscle (petro staphylin, Ch.) pair, étroit et allongé, qui s'attache à la face inférieure du recher, ainsi qu'au cartilage de la trompe d'Eustache, et va se perdre dans l'épaisseur du voile du palais, qu'il sert à relever.

Péristaphylin supérieur. V. PERISTAPHY-

LIN INTERNE.

PERISTAPHYLI-PHARYNGIEN, adj. ets. m., eristaphyli-pharyngeus; nom donné par Winslow à une portion du muscle pharyngo-staphylin. PÉRISTOLE, s. f., peristole, περισθολή;

mouvement péristaltique.

Péristome, s.m., peristonia (mipl, autour, oloua, bouche); contour de l'ouverture de l'urne des monsses.

Périsystole, s. f., perisystole, περισυσ-John (περί, autour, συσίολη, contraction); intervalle entre la diastole et la systole. Péritérion, V. Pérétérion.

PÉRITERION. V. PÉRETÉRION.
PÉRITESTE, s. m., peritestis ( $\pi \epsilon \rho l$ , autour, lestis, testicule); nom donné par quelques anatomistes à la tunique albu-

ginée du testicule.

PÉBITOINE, S. m., peritoneum, περιτόναιον, περιτόνειον (περί, autour, τείνω, je
suis tendu); membrane séreuse, qui tapisse les parois de la cavité abdominale, et

enveloppe en tout on en partie la plupart des organes que cette cavité renferme. PÉRITONAGRINIS, s. f., peritonacriavis (περιτόνιον, péritoine, ρηγιώω, je brise); hemie à travers une rupture du péritoine.

PÉRITONEAL, adj., peritonœus; qui a rapport au péritoine. - Membrane périto-

néale, ou peritoine.

456

PERITORITE, s. f., peritonitis (περιτό-νειον, péritoine); inflammation du péritoine. Les caractères les plus saillans de cette phlegmasie sont une chaleur brûlante et une douleur très-vive de l'abdomen, augmentant par la plus légère pression, la tension des hypochondres, une tumeur oblongue correspondant aux circonvolutions des intestins, la rénitence, le hallonnement du ventre, des hoquets, des nausées, des vomissemens, la fréquence et la gêne de la respiration , un pouls dur, serré, fréquent, la cephalalgie ; une anxiété générale , des sueurs froides, la pâleur de la face, dont les traits sont grippés, l'insomnie, des convulsions, etc. Cette inflammation peut occuper tout le péritoine, ou hien simplement se horner à quelques points de son étendue; dans ce dernier cas, elle est dite partielle. Lorsqu'elle survient après l'accouchement, on lui donne le nom de puerpuérale.

Peritrope, adj., peritropus (περl, autour, τροπέω, je retourne); se dit d'une graine qui, de l'axe du fruit, se dirige sur les côtes du péricarpe.

Pénizome, s. f., perizoma (περιζώννυμ, je ceins); ceinture. Fabrice de Hilden donne ce nom aux bandages herniaires.

Preninissie, s. m., mode de traitement qui consiste à faire passer plusieurs fois sur les parties malades les extrémités de deux aiguilles faites chacune d'un métal diffèrent. L'invention de cette pratique ridicale est duc à Perkins, médecin américain.

PREE, s. f., margàrita. On a donné ce nom au leucoma, lorsqu'il est saillaut et d'un blanc bleuâtre. On appelle également ainsi certains abcès de la cornée qui offrent le même aspect. Enfin Chesciden a donné cette denomination au ptérygion lui-même. Le mot perle appartient plus au langage populaire qu'au langage scientifique de la chirurgie.

Print, adj., perlutus; qui a la forme ou la couleur d'une perle. — Orge perle, celui qu'on a dépouillé de ses enveloppes, et réduit en petits globules blancs.— Acide perle, nom donné par Bergman à l'acide phosphorique retiré du phosphate de soude, parce qu'il le croyait de nature de soude, parce qu'il le croyait de nature

particulière. Ревимавилий, adj., permeabilitas (рег. à travers, meo, je passe); propriété dont jouissent certains corps de livrer passage

a certains autres.
Permeabilis; qui jouit

de la perméahilité. Permicieux, adj., perniciosus; nuisible:

fièvres pernicieuses.

PÉBODACTYLIEN, adj. ct s. m., perodactyleus. Riolan donnait ce nom au muscle long fléchisseur commun des orteils.

Péroné, s. m., fibula, sura, πιρίτη; os long et grêle, prismatique et légèrement contourné sur lui-même, qui est placé à la partie externe de la jambe.

Peroneo-calcanien, adj. et s. m. Girard donne ce nom au muscle extenseur lateral du canon.

Peroneo Malleolaire, adj., peroneomalleolaris; nom donné par Chaussierà la veine saphène externo.

PÉRONÉO-PHALANGIEN, adj. et s. m. Le muscle fléchies cur oblique du pied du cheval est ainsi appelé par Girard.

Péroneo-Phalanginien du gres orteil, adj. et s. m., peroneo-phalanginianus maximi digiti pedis; nom douné par Dumas au muscle long fléchisseur du gros orteil.

PERONEO-PREPHALANGIEN, adj. et s. m. Nom imposé par Girard au muscle extenseur latéral du pied du cheval.

PERONEO-SOUS-PHALANGETTIEN du premier orteil, adj. et s. m., peronæo-infraphalangettianus primi digiti pedis; nom donné par Chaussier au muscle loug flèchisseur du gros orteil.

Peroneo-sous-tarsien, adj. et s. m., peronwo-infri-tarsianus; nom donné par Chaussier au muscle long péronier latéral. Péronéo-sos-métatarsies (grand), adi.

et s. m., major peronæo-suprd-metatarsianus; nom donné par Chanssier au muscle moven péronier.

muscle moyen peronier.

Peroneo-sus-metatarses (petit), adj.
et s. m., minor peroneo-supra-metatar-

et s. m., minor peronæo-suprà-metalarsianus; nom donné par Ghaussier an muscle péronier antérieur.

PERONEO-SUS-PHALANGETTIEN commun, adj. et s. m., peronæo-suprà-phalangettianus communis; nom donné par Chaussier au muscle extenseur commun des orteils.

PÉRONÉO-SUS-PHALANGETTIEN du pouce, adj. et s. m., peronæo-suprà-phalangittianus pollicis pedis; nom donné par Chaussier an muscle long extenseur pro-

pre du gros orteil.

PÉRONÉO-SUS-PHALANGINIEN du pouce, adj. et s. m., peronæo-suprà-phalanginianus pollicis : nom donné par Dumas au muscle extenseur propre du gros orteil.

PERONEO-TIBIAL , adj. , peronæo-tibialis ; qui a rapport au péroné et au tibia : ar-

ticulations péronéo-tibiales.

PÉRONÉO - TIBI - SUS - PHALANGETTIEN COMmun, adj. et s. m., peronæo-tibi-supraphalangettianus communis; nom donné par Dumas au muscle long extenseur com-

mnn des orteils.

Pénonisa, adj., peronæus; qui appartient au péroné, ou qui a rapport à cet os. - Artères péronières, au nombre de trois : la supérieure, qui naît de la poplitée, et fournit les deux suivantes près de la malléole externe; la postérieure, qui descend sur la face externe du calcanénm; l'extérieure, qui se distribue sur la face dorsale du pied. - Muscles péroniers, au nombre de trois. - Veine péronière, dont la marche est la même que celle de l'artère.

Péronier antérieur. V. PÉRONIER petit. Péronier grand , adj. et s. m., peronæus longus; muscle (péronéo-sous-tarsien, Ch.) pair, allongé et épais, qui se porte dacôté externe de l'extrémité supérieure du péroné et du tiers supérieur de la face externe de cet os, à la partie externe de l'extrémité postérieure du premier os du métatarse : il étend le pied sur la jambe.

Péronier latéral (court). V. PÉBONIER Péronier !atéral (long). V. PÉRONIER

grand.

Péronier moyen, adj. et s. m., peronœus brevis; muscle (grand péronéo-sus-métatarsien, Ch.) pair, qui s'attache d'une part à la face externe du péroné, de l'antre à l'extrémité postérieure du cinquième os du métatarse, se réfléchit audessous de la malléole externe, et sert à étendre sur la jambe le pied, dont il élève un pen le bord externe.

Peronier petit, adj. et s. m., peronæus tertius; muscle (petit péronéo-sus-métatarsien, Ch.) pair, allongé et aplati, qui s'attache en haut an tiers inférieur du bord antérieur et de la face interne du péroné, et se termine en bas à l'extrémité postérieure du cinquième os du métatarse : il fléchit le picd sur la jambe, et en relève un peu le bord externe.

Pérosis, s. m.; mot dont on a fait usage pour désigner les vices de conformation qui résultent du défaut de développement ou de la perte de certaines

parties.

Peroxide, s. m., peroxydum; composé d'un combustible et d'oxygène, dans lequel ce dernier corps se trouve en aussi

forte proportion que possible.

Persil, s. m., apium petroselinum, L.; plante potagère, de la pentandrie digynie et de la famille des ombellifères, dont les fenilles sont employées comme assaisonnement, les racines regardées comme diurétiques, et les graines placées parmi les excitans.

Persil de Macédoine. V. Bubon.

Persistant, adj., persistens; se dit, en botanique, de toute partie qui ne tombe pas à l'époque où sa chute s'opère ordinairement dans les plantes.

Personne, adj., personatus; se dit d'une fleur qui ressemble grossièrement à un masque. | Nom d'une famille de exhalation qui se fait à la surface de toutes

plantes. PERSPIRATION, S. f., perspiratio, diamyon:

les membranes. Perstriction, s. f., perstrictio (perstringo, je serre); action de serrer. Les anciens appelaient ainsi l'application autour des membres, et spécialement aux aines et aux aisselles, de ligatures trèsserrées, au moyen desquelles ils croyaient s'opposer au mouvement du sang et des esprits, et prévenir le retour ou abréger

PERTE, s. f.; seul, ce mot est syno-

la durée de certaines maladies. nyme de ménorrhagie. Perte blanche. V. Leucobrage.

Perte d'appétit. V. Anobenie. Perte de la voix. V. Apponie.

Perte de la vue. V. CECITÉ. Perte de mémoire. V. AMNÉSIE.

Perte de sang. V. HÉMORRHAGIE.

Perte utérine blanche. V. LEUCOBBHÉE. Perte utérine rouge, V. MÉTRORBHAGIE.

Perturateur, adj.; qui cause du trouble. On appelle en médecine méthode perturbatrice, l'emploi de remèdes trèsactifs, propres à intervertir la marche des maladies.

PERVENCHE, s. m., vinca major, L.; plaute indigene, de la pentandrie monogyuie et de la famille des apocynées, qu'on a mise au nombre des fébrifuges et des astringens. La petite pervenche, vinea minor, L., jouit des mêmes propriétés; on l'a rangée parmi les vulnéraires.

Pervension, s. f., perversio (pervertere, corrompre); changement de bien en mal. Pesant, adj., gravis; qui est lourd.

On dit de la tête qu'elle est pesante.

Pesanteur, s. f., gravitas, βαρύτης (pensare, examiner avec soin); force en

(pensare, examiner avec soin); force en vertu de laquelle tous les corps qui font partie du sphéroïde terrestre tendent vers le centre de cet astre. C'estl'attraction considérée uniquement dans la terre.— Sensation d'un poids dans une partie quelconque du corps.

Pesanteur spécifique, gravitas specifica; rapport du poids d'un corps à son volume. Pèse-Liqueur, s. m.; nom vulgaire de

l'aréomètre.

Presaire, s. m., pessarium (rucoès, petite pierre); instrument de bois, d'ivoire ou de gomme clastique, destiné à être introduit dans le vagin, afin de soutenir la matrice dans le cas de descente ou de chute de cet organe. Il existe des pessaires ronds, cylindriques, ovalaires, en billoquet, cte.

en outoquet, ctc.
PSSTR, S. f., pestis, pestilentia, pestilens, loiné;; maladie épidémique qui
porte la terreur partout où elle se manifeste, par les nombruses victimes qu'elle
moissonne: telle est l'idée la plus générale attachée au mot peste. Aujourd'hui
on restreint ce mot à désigner le typhus

avec bubons ou charbons. V. FIEVEE.

PESTIFERE, adj., pestifer; qui porte la
peste.

Pestiféné, adj. ct s. m.; qui est atteint

de la peste; qui la porte.

Pestilentiel, adj., pestilentialis (pes-

tis, peste); se dit des maladies qui partagent quelques-uns des caractères de la peste.

Phile, s: m., petalum (πέταλον, làme); nom donné par les botanistes à chaque pièce entière d'une corolle composée de plusieurs.

Pétaloïde, adj., petaloides; qui a la

forme d'un pétale.

PETASITE, S. f., tussilago petasites; plate de la syngénésie polygamie superilue et de la famille des corymbifères, dont la racine odorante, amère et un peu acre, était regardée par les ancieus comme d'urétique et apéritive.

Personial, adj., petcchialis; qui ressemble aux pétéchies, ou qui est caractérisé par leur présence. Éruption, fieure pétéchiale.

Pétéchie, s. f., petechia; petite tache semblable à une morsure de puce. Pétiole, s. m., petiolus; support d'ann

feuille. Périolé, adj., petiolatus; se dit d'une

feuille portée par un pétiole.
Petit-chêre, V. Germandrée.

PETIT-HOUX. V. FRAGON.

PETIT-LAIT, S. m., serum lactis; serum du lait, liquide transparent, d'un jame verdâtre, et d'une saveur douce, qui est formé d'eau, de sucre, de lait, de sels et d'acide acctique, tenant un peu de caseum en dissolution.

Petit-lait d'Hoffmann; liquide obtenn en traitant par l'eau bouillante le lait

évaporé presque jusqu'à siccité.

Petit-lait de Weiss; petit-lait dans le quel on a fait infuser diverses plantes, les unes sudorifiques, les autres diuréti

ques, les autres purgatives.
Petite-centaurée. V. Centaurée.

PETITE-VÉBOLE. V. VARIOLE.

Pérré, adj., petresus; qui a la durete de la pierre. — Apophyse pétrée, ou portion pierreuse du temporal.

PETREUX, adj., petrosus (πέτρος, pierre qui a la dureté de la pierre.—Os pétreux, ou portion pierreuse de l'os temporal.—

Sinus pétreux. V. Sinus. Pétréole. V. Pétrole.

PÉTRIFICATION, s. f.; action par laquelle un corps devient pierreux, se solidifie, et acquiert une disposition qui le rapproche plus ou moins des pierres.

PETRIFIER (se), v. r.; se, convertir en

pierre, sc solidifier.

Pérno-occipiral, adj., petro-occipitalis, qui appartient au rocher et à l'os occipital. — Suture petro - occipitale, rainure profonde située entre le rocher et l'occipital.

Pérno-salpingo-рианующих, adj. ets m., petro-salpingo-pharyngeus; nom don té par Sabatier à un faisceau charm qui, du sphénoïde, de l'apophyse pierreus du temporal et de la trompe d'Eustache, s'étend à la partie supérieure du pliaryn.

Pétro-salpingo-staphylinus; nom donné par Winslow et Dumas au muscle péri-

staphylin interne.

Pérno-spuéxolo LL, adj., petro-sphenie dalis; qui appartient au rocher et à l'os sphénoïde. — Sature pêtro-sphenoïdele, celle qui est située entre le bord postérieur du sphénoïde et le bord antérieur du rocher.

Petro-staphylin, adj. et s. m., petrostaphylinus; nom donné par Chaussier au

muscle péristaphylin interne.

Petrole, s. m., petrolæum (πέτρος, pierre, Datov, hnile); bitume liquide, onctueux, d'nn hrun noirâtre, presque opaque, d'une odenr forte, plus léger que l'eau, inflammable et volatilisable, qu'on rencontre sur plusieurs points de la terre.

Pérunzé, s. m.; variété de feldspath, eomposée de silice, d'alumine et de chaux, avec laquelle on fait le vernis de

la porcelaine.

Procedan, s. m., peucedanum officinale, L.; plante indigene, de la pentandrie digynie et de la famille des ombelliseres, dont la racine, qui est pleine d'un suc jame et fétide, servait autrefois dans l'hystérie et les affections de poitrine.

Perputes, s. m., populus nigra; arbre indigene, de la dioécie octandrie et de la famille des amentacées, dont les hourgeons sont enduits d'une matière résineuse et visqueuse, qui fait la base de l'onguent populéam. C'est une espèce da même genre, populus balsamifera, qui fournit la résine tacamahaca.

Pricolor, adj., phacoides (pax) ou paxòc, lentille, 2000, forme); le cristallin a été nomme corps phacoide, à cause de sa

forme lenticulaire.

Phacose, s. m., phacosis, φάκοσις: tache

noire sur l'œil.

Pracotes, s. m. pl., phacotæ (φαχός, grattoir); les anciens appelaient ainsi tous les instrumens qui servaient, comme le ciseau, la rngine, la gouge, à racler les os et à agrandir les fractures du crâne.

PHAGÉDÉNIQUE, adj., phagedænicus ( paγέδαινα, faim dévorante) ; épithète donnée aux remèdes employés pour consumer les chairs fongueuses. - Se dit également

des uleères rongeans.

PHALACROSE, s. f., phalacrosis, φαλάxpwate; chute des cheveux. | Calvitie. PHALANGE, s. f., phalana; nom donné anx petits os qui forment le squelette des

doigts. On en compte trois pour chaque doigt, le pouce excepté, qui n'en a que deux.

PHALANGETTE, 2. f.; nom donné par Chaussier aux phalanges qui terminent les doigts et portent les ongles.

PHALANGETTIEN, adj., phalangettianus; qui a rapport aux phalanges ongueales. - Muscles cubito - phalangettien, tibio-

sous-phalangettien.

PHALANGIEN , adj., phalangianus ; qui a rapport anx phalanges, et plus particulièrement aux premières : articulation métacarpo-phalangienne, musele carpo-phalangien.

PHALANGINE, s. f.; nom donné par Chaussierà la seconde phalange des doigts qui en ont trois.

PHALANGINIEN, adj., phalanginianus; qui a rapport aux secondes phalanges .-

Muscle épitrochlo-phalanginien.

PHALANGOSE, s. f., phalangosis ( wx) arts phalange); maladie qui consiste en une double ou triple rangée de cils, dont les postérieurs sont dirigés vers la conjonclive et l'irritent. | Chute de la panpière supérieure, produite par l'affaiblissement on la paralysie du muscle releveur de cet organe.

PHALLOEBHAGIE, s. f., phallorrhagia (φαλλός, verge, ρήγνυμι, je fais irruption); blennorrhagie. Quelques auteurs ont aussi donné ce nom à l'hémorrhagie du

naux.

gland. PHALLOSSHÉE, s. f., phallorhea (φαλλός, verge, ρίω, je coule); blennorrhée.

PHANERE, s. m., phancrus (φανερός, évident); nom donné par Blainville à des organes folliculaires, dans lesquels la partie produite ou excrétée est solide, calcaire ou cornée, de forme variable, ct reste constamment à la surface de l'ani mal, de manière à être toujours visible. Le phanère est l'opposé du cryptc. PHANTASME, s. m., phantasma, φάντασ-

μα, fantôme); lésion du sens de la vne ou des facultés mentales, qui fait apercevoir des objets que l'on n'a pas sous les veux.

PHARMACEUTIQUE, adj., pharmaceuticus (οάομαχον, médicament); qui fait partie de la pharmacie : art, préparation, procédé pharmaceutique.

Рилимаси, s. f., pharmacia, фариаκεία, φαρμακεύτική; art de connaître, de choisir, de conserver, de préparer, de mêler et de comhiner les agens médici-

PHARMACIEN, s. m., pharmacopœus, φαρμαχοποίος (φάρμαχον, médicament); qui exerce l'art de la pharmacie. Syno nyme d'apothicaire.

PHAHMAGOCHYMIE, s. f., pharmacochymia, φαρμαχοχυμία; art de préparer les médicamens, dans lequel on prend pour hase l'action chimique de leurs principes constituans.

PHARMACOLOGIE, s. f., pharmacologia φάρμαχον, médicament, λόγος, discours); hranche de la médecine qui traite spécialement des qualités physiques, despropriétés chimiques, et du mode d'ac-

tion des médicamens.

PHARMACOPE. V. PHARMACIEN.

Phanacopée, s. f., pharmacopea (proprocop, médicament, motée, je fais); livre renfermant une collection de formules médicinales, avec l'indication des procédésà suivre pour confectionner chaque médicament.

médicament.

Pharmacopola , s. m., pharmacopola (φάρμαχον, médicament, πολίω, je vends);

marchand de drogues et de médicamens. Synonyme de droguiste.

Pharmacoposia , s. f., pharmacoposia (φάρμαχον, remède, πόσις, potion); remède liquide et particulièrement cathar-

tique.
PHARYNGÉ. V. PHARYNGIEN.
PHARYNGEAL, adj. Geoffroy-Saint-Hilaire appelle pharyngeaux les os nommés

pharyngiens par Cuvier. Pharyngeurysses, s. m., pharyngeurysma (φάρυγξ, pharynx, εὐρύνω, je dilate);

dilatation anormale du pharyux.

Praavroux, adi., pharyngaus; qui a rapportau pharyux. — Angine pharyngea on pharyngienne. V. Punavroux.

\*\*There pharyngiennes; au nombre de deux: i a supériure, branche de la maxiliaire interne, qui passe par le trou ptérgoite en control de attente, qui passe par le trou ptérgoite en control de attente. — Musicles pharyngien. V. Coxsmicrium du pharynx. — Nerl pharyngiens; nom donné par Guvier à des pièces osseuses qui prodongent les arcs branchiaux dans les poissons, et s'appuient sur la base du crâne.

Pharmsite, s. f., pharyngitis (φάρυγξ, gosier), inflammation du pharynx, plus connue sous le nom d'angine gutturale, pharyngée ou pharyngienne.

Pharyngocele, s. f., pharyngocele (φźρυγέ, pharyux, πλη, hernie); prolapsus du pharyux, poche qui résulte de la dilatation anormale de ce conduit.

Pharyngo-glosseus; nom donné par Chaussier au nerf glosso-pharyngien.

PHARYNGOGRAPHIE, s. f., pharyngogra-

phia (φάρυγξ, pharynx, γράφω, j'écris); description du pharynx. Pharyngologie, s. f., pharyngologia

(φάρυγξ, pbarynx, λόγος, discours); traitė sur le pbarynx.

Pharyngolyse, s. f., pharyngolysis (φάρυγξ, pharynx, λύσις, résolution); paralysie dn pharynx.

Phinyngopenistole, s. f., pharyngoperistole ( φάργξ, pharynx, περαθολή, retrecisement); constriction, coarctation du pharynx. Pharyngoplegie, s. f., pharyngoplegie (φάρυγξ, pharynx, πλήσσω, je frappe) paralysie du pharynx.

PHARYNGORRHAGIE, s. f., pharyngorhagia (φάρυμε, pharynx, ρήγουμ, je fais irruption); ecoulement de sang par les vaisseans du pharynx.

vaisseaux du pharynx.

Pharyngospasme, s. m., pharyngospamus (φάρυγξ, pharynx, σπασμός, spasme)

Constriction spasmodique du pharynx.

Pharyngo-staphylin. V. Palato-rearragen.

Paustrooroux, s. m., pharyngoleme, (géopzé, pharynx, rúpus, je coupe), instrument destiné à ouvrir les abecté fond de la gorge et des amygdales, os scarifier les organes, inventé par J.-L. Petit. Le pharyngotome se compos d'une longue gaine dans laquelle « meut me tige, terminéeantérieument par une lame tranchante qui sont à vo lonté et rentre par l'action d'un ressort.

Palarwooronie, s. f., pharyngotomis, operation par laquelle on pratique soi des scarifications au pharyns ou amygdales, soit l'auverture des abèt développés dans ces parties. Quelque écrivains out donné le nom de photocrivaire de la région cervicale; mis c'est alors l'ossophage et non le pharyngue l'on divise.

Pharmx, s. m., pharyma, yápo; canal musculo-membraneux et infundibuliforme, qui s'étend de la base du crâne à l'œsopbage, offrant en devan les orifices postérieurs des fosses nasles, les ouvertures des trompes de Fallope. Pouverture de la bouche e

celle du larynx.

PHATRIOBRHAGIE, s. f., phatniorrhagia (φάτνιον, alvéole, ρήγνημ., je fais irruption); écoulement de sang par un alvéole.

PEELLANDRE, s. m., phellandrium aquaticum; plante ombellifere indigène, qui est veneneuse, et dont on a conseillé les semences contre la phthisie pulmonaire et les affections caucereuses.

PHÉNICISME, s. m., phænicismus. Ploucquet donne ce nom à la rougeole.

PHÉNIGME. V. PHOENIGME.
PHÉNOMÉNALISME, s. m.; doctrine phi-

losophique dans laquelle on n'attache d'importance qu'à ce qui peut tomber sous quelqu'un de nos sens, externes ou internes.

Phinomens, s. m., phænomenon, φαινόμενον (φαινόμαι, je parais); tout effet qui tombe sons les sens, et par extension tout événement extraordinaire, inat-

Pπέκομέκοτος κ. s. f., phænomenologia (φανόμενον, phénomène, λόγος, discours) ; traité de ce qui frappe nus sens.

PRESCRIPGON, s. m., pheughydron (95/98, je fuis, 36ωρ, cau); hydrophobie. Pressaren, adj. et s. m., studiosus medicine, φιλίατρος (φιλεο, j'aime, ιατρικό, médecine); qui étudie la médecine par choix, étudiant en médecine.

Philobiosis, s. f., philobiosis (φίλεω, j'aime, βίος, vie); amour de la vie.

PHILON romain, V. PHILONIUM.

PHIONIUM, S. M., philonium, solomes; electuaire composé de graines de jusquame blanche, de pavot blanc, de persil, d'ache et de fenouil, d'opium, de cassia ilgrae, de castorium, de costus d'Arabie, de cannelle, de daucus de Crète, de nard indien, de pyréthre, de redouire, de safran et de miel.

Philopatridalgia (φίλεω, j'aime, πατρίς, patrie, ἄλγος, douleur); état de maladic causée par le regret d'être éloigné de son pays.

Prilopatribomanie, s. f., philopatridomania (φίλεω, l'aime, πατρίε, patrie, ματία, furcurj; delire, melancolie causée par le regret d'être éloigné de son pays. Priltries, s. m., philtrum, φίλερον (φιδω, j'aime); médicament réputé propre

à inspirer de l'amour. Pamosique, adj., phimosique; qui a rapport au phimosis. Sauvages nommait ichurie phimosique celle qui dépendait

de phimosique celle qui dependant de phimosis.

Primosis, s. m., capistratio, φίμωσις

naussis, s. in., capistratto, giucon; pube, bridej, maladie qui consiste daus leccessive étroitesse de l'ouverture du prépuce, et qui empéche ce repli membraneux d'être porté derrière le gland. Le phimosis peut être congénial, ou le résultat de la violente inflammation du prépuce: ou le guérit en incisant cette partie.

Patkbarthe od laves, s. f., phlobarteriodialysis (φλέψ, veine, ἀρτηρία, artère, ἀπλυσις, séparation); anévrisme variqueux.

Priesectasie, s. f., phlebectasia (φλέψ, veine, ἐκτασὶς, dilatation). Alibert doune ce nom à la dilatation d'une veine ou d'une portion de veine, affection dont il fait le neuvième genre des angioses.

PRIEBEURYSME, s. m., phlebeurysma (phly, veine, ε'ρρίνω, je dilate); varice. Priebire, s. f., phlebis (φλή, veine); inflammation des veines.

PHLEBOGBAPHIE , s. f. , phlebographia

(φλέψ, veine, γράφω, j'écris); description des veines.

Phiébologia, s. f., phlebologia (φλέψ, veine, λόγος, discours); traité des veines.

Phlebophthalmotomie, s. f., phlebophthalmotomia (φλέψ, veine, -δφθαλμός, cil, τίμνω, je coupe); émission sanguine par l'ouverture des vaisseaux ochlàres. Phlebohegie, s. f., phleborhegie (φλέψ,

rhieborhexie, s. i., phleborhexis (φλέψ, veiue, ρπές, déchirure); rupture d'une veiue.

Phiseornhagie, s. f., phleborrhagia, φλεδοβάνία (φλέψ, veine, βήγγυμ, je fais irruption); hémorrhagie dans laquelle le sang provient d'une veine.

Phienotóme, s.m., phlebotomus (φ) ψ, veine, τέμνω, je coope). On a donné ce nom à la flammette à ressort dont les chirurgiens allemands font usage pour saigner.

Priestotomie, s. f., phlebotomia (φλέψ, veine, τέμνω, je coupe); dissection des veines. | Opération de chirurgié qui consiste dans l'incision des veines, afin d'en

tirer du sang.
Phiébotomiste, s. m., phlebotomus;
nom que l'on donne à celui qui pratique

nom que l'on donne à celui qui pratique la saignée.

PHLEGNACOGUE, adj. et s. m., phlegma-

gogus, φλεγμαγωγός (φλέγμα, pituite, άγω, je chasse); qui a la propriété de provoquer la sortie de la pituite.
Ρυμεσικέντες, s. f., phlogmapyra (φλέγ-

μα, pituite, πῦρ, feu); fièvre muqueuse.

Phiremasie, s. f., inflammatio, phiegmasia, φλεγμασία, φλεγμασία (φλέγω) je brûle); synonyme d'inflammation.

Phleomasique, adj., inflammatorius; qui tient de l'inflammation.

Phlegmatie, s. f., phlegmatia, φλεγματίας (φλέγμα, phlegme); ædème, anasarque.
Phlegmatique, s. m., phlegmaticus; pi-

tuiteux, lymphatique, séreux.
Phlegmatoranacie, s. f., phlegmator-

rhagia (φλέγμα, phlegme, ρήγγυμ, je fais irruptiou); rhumc, catarrhe. Phlegue, s. f., ρίταιτα, φλέγμα (φλέγω,

je descends); une des quatre humeurs des anciens, laquelle était réputé froide et aqueuse. | Mucas, pituite, sérosité. | Nom donné autrefois par les chimistes au produit aqueux de la distillation d'une matière humide.

Priesenos, s. m., phlegmone, φλεγμονή (φλέγω, je brûle); nom que l'on emploie quelquelois pour désigner toutes les inflammations, et qui sert le plus ordinairement à indiquer seulement la phlogo e du tissu cellulaire.

PHLEGMONEUX, adj., pleymoveding (pleymovin, phlegmon); qui a les caractères, ou qui a rapport au phlegmon : inflammation phlesmoneuse, ervsipèle phlesmo-

PHLEGMONODE, adj., phlegmonodes (w) work, inflammation, sizoc, ressemblance); iusiammatoire.

PHLOGISTIQUE, s.m., phlogiston (9)1/10, je brûle) ; principe hypothétique auquel Stahl et son école faisaient jouer un grand rôle dans l'explication des phénomenes chimiques.

Phlogistique, adj .- Air phlogistique: ancien nom de l'hydrogène. - Acide sulfurique phlogistique; nom donné par Stabl à l'acide sulfureux. - Acide nitrique phlogistiqué: ancien nom de l'acide nitrique chargé de deutoxyde d'azote. -Alcali phlogistique ; alcali sature de la matière colorante du bleu de Prusse.

Philogope, adj., inflammatus, ploydοης (φλέγω, je brûle); enflamme, rouge. PHLOGOPYRE, s.f., inflammatoria febris

(ολέγω, je brûle, πῦρ, feu); fièvre inflammatoire.

Phlogose, s. f., inflammatio, phlogosis, φλόγωσις, φλέγμονη (φλέγω, je brûle). Cc mot, qui n'est que le nom grec de l'inflammation, a été employé pour désigner, 1º une inflammation légère, superficielle, érysipélateuse; 2º la rougeur et la chaleur qui caractérisent spécialement l'inflammation: 3° enfin, la chaleur avec rougeur et sans douleur,

PHLOGOSÉ, adj., inflammatus (φλέγω,

je brûle); enflammé.

PHLYCTENE, s. f., phlyctæna, phúxtama (ωλύζω, je bous); postule transparente formée par l'épiderme que soulève unc abondante sérosité, sans symptômes sympathiques.

Phlycténoïde, adj., phlyclænoides, φλυχταινοιιοής; qui ressemble aux phlyctènes, ou qui est caractérisé par des

phlyctènes.

PHLYCTIDE, s. f., phlyctis, physic; phlyctène, Phlyse, s. f., eruptio in cute, phlysis,

φλύσις (φλύζω, je parais); eruption à la peau.

PHLYZACION, s. f., phlyzacion, wholaχιον; phlyctène.

Phoeodipson, s. m., phobodipson (φό-βος, crainte, δίψος, soif); hydrophobie. PHOENIGME, s. m., rubefactio, phænigmus, φοινιγμός (φοινίζ, rouge); rougeur de la peau sans symptômes sympathiques, ridiculement nommée ictère rouge par quelques auteurs.

PHÓNIQUE, s. f. , phonice ( porn , voix ) synonyme d'acoustique.

PHONOCAMPTIQUE, adj., phonocampticus (φονή, voix, χάμπίω, je réfléchis); qui

réfléchit les sons. Phosgène, s. m. (φως, lumière, γίνομαι,

i engendre); nom donné par Davy a pr composé gazenx qui résulte de la combi naison du chlore avec le gaz oxyde de carbone, et qu'on a appelé depuis acide chloroxycarbonique.

PHOSPHATE, s. m., phosphas; sel composé d'acide phosphorique et d'une base califiable

Phosphate de chauxo, phosphas calcis: sel solide, blanc, insipide et insoluble dans l'eau, qui fait la basé des os, et qui entre dans presque toutes les matières animales et végétales.

Phosphate de soude et d'ammoniaque. phosphas sodæ et ammonii; sel solide. cristallisable et efflorescent, qui se forme par l'évaporation de l'urine.

Phosphate (sous-) de soude, sub-phosphas sodæ: sel cristallisable en rhomboïdes oblongs, blanc, efflorescent, très-soluble dans l'ean, et d'une saveur salée, qu'on emploie comme purgatif, et qui existe tout formé dans quelques humeurs animales.

PHOSPHATIQUE, adj., phosphaticus; nom d'un acide incolore, inodore, visqueux, inflammable et d'une odeur forte, qu'on obtient en exposant des cylindres dephosphore à l'action de l'air.

PHOSPHITE, s. m., phosphis; sel forme par la combinaison de l'acide rhosphorenx avec une base salifiable.

PHOSPHORE, S. m., phosphorum (po: lumière, φέρω, je porte); corps simple ou indécomposé, non métallique, solide, transparent ou demi-transparent, incolore, brillant, flexible, susceptible d'être rayé par l'ongle, d'une odeur d'ail trèssensible, très-inflammable et susceptible même de se combiner avec l'oxygène de l'atmosphère à la température ordinaire. qui n'existe pas pur dans la nature, mais qu'on y trouve souvent nni à d'autres corps, et qu'on a voulu employer en médecine, quoiqu'il soit irritant et venéneux an plus haut degré.

Phosphore de Baudouin on de Balduin: nitrate de chaux calciné jusqu'à un certain point, et qui possède alors, dit-on, la propriété de luire dans l'obscurité.

Phosphore de Bologne; produit qui luit dans l'obscurité, et qu'on obtient en chauffant au rouge du sulfate de baryte

reduit en gâteaux minces avec de la fa-

rine et de l'eau.

Phosphore de Homberg; chlorure de calcium fondu au fen, qui, après avoir repris l'état solide, devient lumineux lorsqu'on le frotte dans l'obscurité.

PROSPROMÉNÉSES, S. f. pl.; nom donné par Banmes aux maladies qu'il regarde comme l'effet d'un vice de la phosphoristion, tenant à l'excès ou au défaut de phosphate de chaux dans les os, ou à sa décomposition, comme la goutte, le rachitisme.

PROSPHORESCENCE, s. f., phosphorescentia; propriété qu'ont certains corps de devenir inminenx dans l'obscurité on dans quelques circonstances particulières.

PHOSPHORESCENT, adj., phosphorescens; qui jouit de la phosphorescence.

Prospuneux, adj., phosphorosus; nom donné à un acide incolore, inodore, trèsapide, cristallisable et soluble dans l'eau, qu'on obtient en traitant le protochlorure de phosphore par l'eau. | Ancien nom de l'acide phosphatique.

Progrudinger, adj., phosphoricus.—
Adde phosphorique, solide, incolore, incodore, tres-sapide, tres-soluble dans l'ean,
et vitrifable par le feu, qui existe dans
les os, combine avec la canax. — Verre
phaphorique; acide phosphorique sous
la forme-d'un verre transparent, qu'il
prend lorsqu'on le laisse refroidir après
lui avoir fait éprouver la Rosion aqueuse.

Риобриции, s. m., phosphuretum; composé solide et non acide de phosphore etd'un corps simple autre que l'oxygène. Риогодия, s. m., photogenium (Фос,

lumière, γένω, j'engendre); matière de la lumière. Photophobius (φῶς,

lumière, φόδος, crainte); qui fnit la lumière.

Protofies, s. f., photophobia (φῶς; lamière, φόδος, crainte); aversion pour la lumière.

Photophobophthalmus (φῶς, lumière, φόδος, crainte, ἐψθαίρος, œil); nyctalope.

Photopsia, s. f., photopsia (φως, lumière, τψ, œil); vision de traînées lumineuses qui n'existent pas.

Panéxésie, s. f., phrénitis, phrenesis (ppin, esprit); délire continu, intense, avec fièvre signé et vive; inflammation des membranes du cerveau. Nom sous lequel on a confondn l'arachnoidite et l'entiphalite.

Phrinerique, adj., phreneticus; qui

est causé par la phrénésie, ou qui est

atteint de phrénésie.

PHRÉNICO - GASTRIQUE, adj., phrenicogastricus; nom donné par quelques ana-

tomistes à la portion du péritoine qui unit le diaphragme à l'estomac.

Punéxico spránique, adj., phrenicosonicus, phrenico-lienalis; nom donné à la portion du péritoine interposée entre le diaphragme et la rate.

Parenique, adj., phrenicus (φρένες, diaphragme); synonyme de diaphragmatique.

PHRÉNISME. V. PHRÉNÉSIE.

PHRÉNITE, s. f., phrenitis (φρένες, diaphragme); inflammation du diaphragme. | Phrénésie.

Pericasme, s.m., phricasmus (φρικάζω, je frissonne); frisson fébrile.

Preicone, adj., horrificus, phricodes, φριχώδης (φρίχη, frison); se dit des fièvres dans lesquelles le frisson est trèsintense et prolongé.

PHTHEIRIASE. V. PHTHIRIASE. PHTHINOOE, adj., tabidus, φθινώδες (φθί-

νω, je dépénis); phthisique.

PRTBHRS, s. f., morbus podicularis,
phthiriasis, φθιφίσας (φθιφ, pou); multiplication extraordinaire des ponx, malgré les soins de propreté. Elle a lieu fréquemment la suite des maladies sigue,
surtout chez les ceifans. On la voit survenir aussi chez les vieillards, au milieu de

la meilleure santé.
PRINSIR, s. f., tabas, pitthisis, «plicis («plica, je sèche); amaigrissement excessif, avec ou sans symptomes fébriles, effet d'uné phlegmosie chronique, dans la phthisie d'après le siège de l'inflammation qui l'occasione, et d'après le genre

de désorganisation subie par l'organe enflammé: 1° en pulmonaire, l'arrygée, hépatique, gastrique, etc.; 2° tuberculeuse, granuleuse, calculeuse, cancéreuse, mélanée, ulcéreuse. Pithisie calculeuse, tabes calculosa;

celle qui est causée par la présence de calculs dans le poumon, selon Bayle.

Phthisie cancéreuse, tabes cancerosa; celle qui est causée par le cancer d'un organe quelconque.

Phthisie catarrhale, tabes catarrhalis; celle qui est causée par la bronchite chronique.

Phthisie dorsale, tabes dorsalis; carie des vertebres qu'on croit être causée par l'abus du coït ou par la masturbation.

Phthisie essentielle; celle dans laquelle aucnn organe ne souffre en particulier, et à la suite de laquelle on ne trouve aucune lésion appréciable après la mort. Elle est excessivement rare; mieux vaudrait l'appeler phthisie primitive.

Phthisie gastrique, tabes gastrica; celle qui est causée par une gastrite chro-

nique.

Phthisie granuleuse, tabes granulosa; celle qui est causée par des granulations dans le poumon, selon Bayle.

Plithisie hépatique, tabes hepatica; celle qui est causée par l'hépatite chronique. Phthisie laryngée, tabes laryngea; celle qui est causée par la laryngite chro-

nique.

Phthisie mélanée, tabes melanea; celle qui est causée par les mélanoses du poumon , selon Bayle.

Phthisie mesenterique, tabes mesenterica, ou carreau; dépérissement causé par la mésentérite chronique.

Phthisie pancréatique, tabes pancreatiea; celle qui est causée par la pancréa-

tite chronique.

Phthisie pleurétique, tabes pleuretica; celle qui est causée par la pleurésie chronique.

Phthisie pulmonaire, tabes pulmonaris; celle qui est causée par la péripneumonie chronique.

Phthisie pupillaire, tabes pupillæ, synizezis; rétrécissement permanent de la

pupille, effet de l'irite. Phthisie rénale, tabes renalis: celle qui est causée par la népbrite chronique. Phthisie tuberculeuse, tabes tuberculesa;

celle qui est causée par la présence de tubercules dans le poumon ou ailleurs. Phthisiologia , s. f. , phthisiologia (φθί-

σις, phthisie, λόγος, discours); traité de la phthisie. PHTHISIOPNEUMONIE, s. f., phthisi-pneu-

monia (φθίσις, phthisie, πνευμονία, maladie du poumon); phthisie pulmonaire.

PHTHISIQUE, adj. et s. m., phthisicus; qui est atteint de phthisie.

PHTHISURIE, s. f., phthisuria ( \phi)inc. phthisie, οδρον, urine); phthisie causée par le diabétès. | Diabétès.

PHTHOE, s. f., tabes, φθόη; pbthisie. PHTHONGODYSPHORIE. V. PSEUDECOIR. Phthome, s. m. (φθόρω, je corromps);

nom donné par Orfila au radical présumé de l'acide fluorique. PHTHOROBORIOUE, V. FLUORORIOUE.

PHTHOROSILICIOUE, V. FLUOSILICIOUE. PRIORCEE, V. FLUURE.

Physethlon, s. m., φύγεθλον; inflammation des ganglions lymphatiques souscutanés.

PHYLACTÈRE, adj., phylacterius, wukze-Tropos; nom donné autrefois aux amplet. tes et autres moyens que la superstition faisait croire propres à préserver de quelque mal.

PHYLLOMANIE, s. f., phyllomania (45). λον, feuille, μανία, manie); abondance excessive de feuilles sur les rameaux des plantes, sans fleurs ni fruits.

PHYMATOSE, s. f., phymatosis ( 90µ2, tubercule); maladie tuberculeuse.

PHYME, s.f., tuberculum, phyma, quan (φύομαι, je nais); tubercule, tumcur, alcere; principalement inflammation avec suppuration des ganglions lymphatiques. Phymosique. V. Phimosique.

PHYMOSIS, V. PHIMOSIS.

PHYSCOCÉPHALE. V. PHYSOCÉPHALE.

Physconia, s. f., physconia (queáu, j'enfle); tuméfactiou de l'abdomen sans fluctuation, et non sonore.

Physician, s. m.; qui cultive la phy-

Physiognomonie, s. f., physiognomonia (φύσις, caractère, γινώσχω, je connais); art prétendu de connaître le caractère des hommes d'après leur conformation

Physiognosia, s. f., physiognosia (φύσις, nature, yv@oic, connaissance); science

de la nature.

Physiographia ( , s.f. , physiographia ( ) σις, nature, γράφω, j'écris); description des objets dont l'ensemble constitue la nature. Physiologie, s. f., physiologia (púris,

nature . love, discours); traité de la nature. | Connaissance des actions exécutées par les organes ou les appareils d'organes des corps vivans.

Physionomia, s. f., physionomia, quotiγνωμία (φύσις, nature, γινώσκω, je connais); expression fonrnie par l'ensemble

des traits de la face.

Physique, s. f., physice, physica, ovσική; connaissance des propriétés naturelles des corps, des actions qu'ils exercent les uns sur les autres en vertu de ces propriétés, et des lois suivant lesquelles s'opèrent ces actions.

Physique, adj., physicus (φύσις, natu-

re); synonyme de naturel.

Ρηγεοβιένη ΑΒΟΝ, φυσοδλέφαρον (φυσάω, j'insuffle, βλέφαρον, paupière); gonflement emphysémateux des paupières.

PHYSOCELE, s.f., physocele (pucáw, j'insnffle, xnin, tumeur). On a donné ce nom à des tumeurs gazeuses du scrotum, qui n'étaient vraisemblablement que des hernies intestinales distendues par des gaz. On l'a donné anssi au gonflement des bonrses prodnit par l'air, dans le cas

d'emphysème général.

Physocelia, s. f., physocælia (φύσα, vent, xorlía, cavité ventrale); tympa-

Physocéphale, s. m., physocephalus (σύσα, vent, κεφαλή, tête); emphysème de la tête. Cette maladie est presque toujours accompagnée de l'emphysème gé-

Physomètre, s. f., physometra (φυσάω, j'enfle, μήτρα, matrice); distension de l'utérus par des gaz; grossesse gazense.

Physoncie, s. f., physoneus ( 400a, air, oyzos, tnmeur); tumeur formée par de

l'air ou tout autre gaz.

Physopsophie, s.f., physopsophia (φύσα, gaz, ψόφος, bruit); érnption bruyante

de gaz.

PHYSOSPASME, s. m., physospasmus (ov. σα, vent, σπασμός, spasme); tympanite produite par le resserrement spasmodique de quelque point du canal intestinal.

Physothorax, s. m., physotherax (φύσα, vent, θώραξ, poitrine); accumula-

tion de gaz dans la poitrine. Рнугосними , s. f., phytochimia (фиτον, plante, χημία, chimie); chimie

végétale. PHYTOLOGIE, s. f., phytologia (9070), plante, λόγος, discours); botanique. Phytotomia, s. f., phytotomia (φυτον,

plante; τέμνω, je coupe); anatomie végétale.

Pian, s. m., frambæsia; maladie caractérisée par des tumeurs ayant la forme de fraises ou de framboises qui se forment à la surface de la peau et aux parties génitales, s'ulcèrent, et jettent le malade dans nn état de marasme. Le pian règne à la Guinée et en Amérique : on assure qu'il est contagieux.

Pian fongoide, frambæsia mycoides; celui qui est caractérisé par des excrois-

sances fongiformes.

Pian ruboide, frambæsia batinoides; celui dans lequel les excroissances sont composées de petits lobales granulés, dont la réunion ressemble assez à une fraise.

Pica, s. m., pica, picatio, picaceus appetitus, πίσσα, πίτλα (pica, pie); desir de manger des substances non alimentaires.

PICACISME, V. PICA.

Picore, s. f.; nom populaire de la va-

Picotement, s. m.; douleur légère,

telle que l'occasionerait l'action de corps pointus non acérés. Picrochole, s. m., pierocholus (πιχρός,

amer, xolà, bile); qui a la bile très-

amère, bilieux.

Pickomer, s. m. (mixpòs, amer, uslà, micl); substance incolore, molle, d'une saveur acre, amère et sncrée, d'nne odeur nanséabonde, et très-soluble dans l'eau, qui fait partie de la bile, et qu'on place au nombre des principes immédiats des animaux.

PICEOTOXINE, s. f., picrotoxina (mixpos, amer, τοξικόν, poison); alcali organique, cristallisable en prismes quadrangulaires, blanc, demi-transparent, brillant, excessivement amer et vénéneux, qu'on trouve dans la coque du Levant.

Pie, s. m., pica; se dit d'un cheval qui a la robe blanche , marquée de grandes taches noires, baies, alzancs, etc.

Pied, s. m., pes, πους; extrémité du membre pelvien, composée du tarse, du métatarse et des orteils. | Extrémité des membres abdominaux et thoraciques du cheval.

Pied altéré ; desséchement de la sole

de corne. Pied-bot, difformité presque toujours congéniale, dans laquelle les pieds sont tournés soit en dedans, soit en dehors, ou raccourcis d'arrière en avant, de telle sorte que leurs articulations métatarso - phalangiennes reposent seules sur le sol. Dans les torsions en dedans (vari), les ligamens supérieurs et externes sont relachés et presque détruits; dans les déviations en dehors (valgi), les ligamens internes et inférieurs sont au contraire affaiblis et distendus. On doit rallier aux pieds-bots ceux qui présentent un aplatissement extraordinaire, et qui reposent sur le sol dans toute l'étendue de leur face inférieure. Alors les ligamens de la région plantaire sont exclusivement affaiblis, et le pied ne peut sapporter aucune fatigue considérable. | On donne ce nom au pied du cheval qui est arrondi, tronqué et mousse. Pied cerclé; maladie dn sabot, dans

laquelle cette partie offre des aspérités on des bosses disposées en manière de cordon. Pied comble : lorsque la sole est expbé-

rante.

Pied de bœuf; celui dont l'ongle présente antérienrement, près de la conronne, une fente plus on moins grande. Pied de cheval marin. V. Conne d' Am-

mon.

Pied de lion. V. ALCHIMILLE. Pied dérobé : celui dont la sole n'est pas

466

épaisse.

Pied desséché et resserré; celui qui est privé d'humidité et rapetissé.

Pied d'hippccampe. V. Corne d'Am-

Pied encastelé. V. ENCASTELURE.

Pied gras; celui dont la sole est trèsvaste.

Pied panard; se dit du pied dont la pointe est tournée en dehors. Pied plat; celui qui n'offre point de

creux à la partie inférieure. Pied serré; se dit quand un clou com-

prime la chair cannelée. PIR-MERE, s. f., pia mater : membrane

vasculaire et celluleuse qui revêt toutes les parties extérieures de l'encéphale, et pénètre dans toutes ses anfractuosités, dans toutes ses cavités intérieures.

PIEBBB, s. f., lapis. On donne ce nom, dans le langage familier, any calculs urinaires, notamment à ceux de la vessie.

Pierre à cautère : composé d'hydrate, de sous carbonate, de protoxide et de chlorure de potassium, qu'on prépare en fondant au feu et coulant le résidu de l'évaporation à siccité de la liqueur obtenue en traitant la potasse du commerce par la chaux.

Pierre à plâtre; variété du sulfate de chaux naturel, dans laquelle il est melé de sable, d'argile, de carbonate de chaux, et souvent de débris de corps organisés. On en fait le plâtre ordinaire.

Pierre infernale; nitrate d'argent fondu avec ménagement dans un creuset, et coulé dans nue lingotière, où il prend la forme de petits cylindres d'un brun noirâtre. C'est nn escarrotique.

Pierre philosophale, lapis philosophi-

cus; synonyme d'alchimie.

Pierreux, adj., petrosus; qui a la na-ture ou la dureté de la pierre. - Portion pierreuse du temporal.

Piestron, s. m., πίεστρον (πιέζω, je presse); sorte de pinces très-solides, ainsi nommées par Hippocrate, et qui servaient à briser la tête du fœtus, afin de rendre l'accouchement possible. Ni le mot ni l'instrumentne sont plus nsités.

Piccon, s. m., columba; oisean dont la chair est très-estimée comme aliment. Pignon, s. m.; fruit dn pin cultivé. PILAIRE, adj., pilaris; se dit de l'ensemble des poils : système pilaire on pi-

leux .- Maladie pilaire, maladie des poils; plique, trichiase. PILE de Volta. V. ELECTRIQUE.

Pile électrique. V. ELECTRIQUE. Pile galvanique. V. ELECTRIQUE.

Pilets; nom latin que l'on a donné à un instrument que les femmes s'appliquent sur le mamelon, afin de rendre l'allaitement moins donlonrenx.

Pileux, adj., pilosus; qui a rapport aux poils. - Système pileux, ensemble

de tous les poils du corps.

Piliers du diaphragme; nom donné à deux gros faisceaux charnus de la partie postérieure du diaphragme, qui s'attachent au corps des quatre premières vertèbres lombaires.

Piliers du voile du palais; prolongemens lateraux du voile du palais, au nombre de quatre, deux de chaque côté, situés l'un au devant de l'antre, et séparés par un enfoncement triangulaire, qui loge l'amygdale.

PILIMICTION , S. f. , pilimictio (pilus, poil, mictio, action d'uriner); se dit en parlant des personnes qui rendent des

poils mêlés avec l'urine. PILON, s. m., pistillum, pistillus; instrument propre à diviser les corps dans un mortier.

PILULATRE, adj., pilularis; qui tient de la pilule. - Consistance pilulaire.

PILULE, s. f., pilula, xaramórios, ovaíprov (pila, balle); médicament simple ou composé, du poids d'un à quatre grains, du diamètre de deux lignes environ, et d'une consistance de pâte serme, auguel on donne une forme sphérique, afin qu'on puisse l'avaler en une seule fois, sans le mâcher.

Pilules alexitères; composées de pignons d'Inde, d'acide sulfurique, de vipérine de Virginie, de crème de tartre et de sirop de capillaire.

Pilules aloétiques émollientes : composées d'aloès soccotrin, de racine de réglisse, de racine de guimauve et de sirop de pommes.

Pilules amères fondantes : composées de savon blane amygdalin, d'extrait de gentiane et de rhubarhe.

Pilules angéliques ; composées d'aloès soccotrin, de rhubarhe, de trochisques d'agaric, de cannelle, et de sucs dépurés de bourrache, de chicorée, de houblon, de s'inmeterre et de roses pâles.

Pilules ante cibum. V. Pilules zour mandes.

Pilules antidysentériques de Willis; composées de cire jaune, de blanc de baleine, de cachou et d'hnile volatile de

cannelle. Pilules astringentes ; composées de bol d'Arménie, de terre sigillée, de corail rouge, de cachou, d'hématite, de sangdragon, de mastic, de laudanum liquide, de sirop de menthe composé, et de racines de grande consoude, de bistorte et de tormentille.

Pilules balsamiques de Stahl; composées de térébenthine, de résines de lierre et de genièvre, d'extraits aquenx d'aloès, de myrrhe, de ményanthe, de rhubarhe et d'ellchore, et d'extraits vineux d'absinthe, de chardon bénit et de fameterre.

Pilules bénites : composées d'aloès, de séné, d'assa-fœtida, de galbanum, de myrrhe, de sulfate de fer, de safran, de macis, d'huile de succin et de sirop d'ar-

Pilules catholiques ; composées de résine de jalap, de scammonée, et d'extraits d'aloes, d'ellebore noir et de coloquinte.

Pilules chatybées; composées de limaille de fer, de cannelle, d'aloès soccotrin et de siron d'armoise.

Pilules cochers majeures; composées d'hiera piera, de trochisques alhandal, de scammonée, de turbith végétal, de fleurs de steechas et de sirop de nerprun.

Pilules cochées mineures; composées d'aloès, de scammonée et de trochisques alhandal.

Pilules d'Anderson, V. Pilules écossai-

Pilules de Becher; composées d'aloès, de myrrhe, de safran, de résine bédérée, de sandaraque, de soufre, de kermès végétal, d'extraits d'absinthe, de chardon bénit, de trèfle d'eau, de gaïac et de rhabarhe, de mithridate et d'élixir de

propriété. Pilules de Belloste; composées de mercare coulant, de sucre en poudre, de scammonée, de jalap et de vin blanc.

Pilules de Bontius. V. Pilules hydragogues de Bontius.

Pilules de Boerhaavé. V. Pilules éméti-Pilules de cynoglosse; composées de

racine de cynoglosse, graines de jusquiame hlanche, extrait gommeux d'opium, myrrhe, encens, safran, castoréum, et sirop de cynoglosse ou d'opium. Pilules de Dehaen. V. Pilules purgati-

Pilules de deuto - iodure de mercure ; composées de dento-jodure de mercure.

d'extrait de sureau et de poudre de réglisse.

Pilules de Fuller. V. Pilules bénites.

Pilules de Galien. V. Pilules de storax. Pilules d'Helvétius. V. Pilules hydragogues d'Helvétius.

Pilules d'iode : composées d'iode pur, d'extrait de sureau et de poudre de ré-

Pilules de Keyser. V. Dragées de Keyser. Pilules de Lémery, V. Pilules astrin-

gentes. Pilules de Méglin; composées d'extrait de jusquiame noire, de racine de grande valériane et d'oxide blanc de

zine. Pilules de mercure gommeux; composées de mercare coulant, de gomme arabique, de miel et de poudre de ré-

Pilules de Morton ; composées de cloportes en poudre, de gomme ammoniaque, d'acide benzoïque, de safran, de baume du Pérou, et de baume de soufre anisé.

Pitules de Mynsicht, ou Pitules d'alun teint; composées d'alun et de sang-dra-

Pilules de panacée mercurielle; composées de proto-chlorure de mercure lavé, de mie de pain et d'cau.

Pilules de proto-iodure de mercure ; composées de proto-iodure de mercure, d'extrait de sureau et de poudre de réglisse. Pilules de Renaudot. V. Pilules napoli-

taines. Pilules de Rhazès, V. Pilules cochées majeures.

Pilules de Rotrou, V. Pilules alexitères. Pilules de Rudius. V. Extrair de Rudius.

Pilules de Rufus; composées d'aloès soccotrin, de myrrhe, de safran et de sirop d'absinthe.

Pilules de savon; composées de savon blanc amygdalin et de poudre de réglisse.

Pilules de Schræder, V. Pilules tartarėes.

Pilules de Starkey; composées d'extrait sec d'opium, de réglisse, d'ellebore blanc, d'ellébore noir, de savon de Starkey et d'huile essentielle de térébenthine.

Pilules de Stephens. V. Pilules savonneuses.

Pilules de storax; composées de storax, d'encens, de myrrhe, d'extrait de reglisse, d'extrait d'opinm, de safran et de sirop de pavot blanc. Pitules de térébenthine ; composées de

térébenthine liquide, cuite dans l'eau bouillante.

Pilules écossaises; composées de gomme-gutte, d'aloés soccotrin, d'huile essentielle d'anis et de sirop de sucre.

Pilules emménagogues; composées de limaille de fer, d'huile volatile de sabinc, de sirop de marrube, et d'extraits d'énula campana, de sabine et d'aloes,

Pilules émétiques ; composées de mie de pain et de tartrate antimonié de po-

tasse.

Pilutes éthiopiques; composées de sulfure noir de mercure, de sulfure d'antimoine, de résine de gaïac et d'extrait de salsepareille.

Pilules expectorantes; composées de sous-hydrosulfate d'antimoine, d'iris de Florence et de beurre de cacao.

Plutes fittles majures; composées d'hermodactes, de racines d'émiet de turbith, de giagembre, de spica-nard, d'épithym, de coloquiate, de graines de rue, de sagupenum, de gomme anmoniaque, d'opopanax, de bédellium, d'aloès soccotrin, d'erplothec, de scammonée, de cannolie, de salran, de castorum et de sue de poireaux.

Pilules gourmandes; composées d'aloes soccotrin, de mastic, de roses rou-

ges et de sirop d'absinthe.

Pilules hydragogues de Bontius; composées d'aloès soccofrin; de gommegutte, de gomme ammoniaque et de vinaigre.

Pilules hydragogues d'Helvétius; composées de gomme-gutte, de jalap, de suc d'ail et de sirop de roses pâles.

Pilules hystériques; composées de galbanum, d'opopanax, de gomme ammoniaque, de sagapenum, de myrrhe, d'assa-fœtida, de castoréum, d'huile de succin empyreumatique et de mithridate.

Pilules martiales. V. Pilules chalybées. Pilules mercurielles purgatives: composées de mercure coulant, de jalap, de séné, d'aloès soccotrin, de seammonée, de gomme-gutte, de pignons d'Inde, de baume de Copahu et de sirop de nerprun.

Pilules napolitaines; composées de mercare conlant, d'aloès soccotrin, de rhubarbe, de scammonée, d'agaric blanc, de macis, de cannelle, de sassafras et de miel.

Pilules perpétuelles; balles d'antimoine du poids d'environ six grains. Pilules pour la gale. V. Pilules éthiopi-

Pilules purgatives; composées de scam-

monée, de jalap, de calomélas et de sirop de fleurs de pêcher.

Pilules purgalives; composées d'extrait catholique, de résine de jalap, de scammonée et d'alcool.

Pilules savonneuses; composées de savon amygdalin et de miel. Pilules savonneuses de Dehaen; com-

posées de gomme ammoniaque, d'acétate de potasse, de savon médicinal et de pilules de Rufus.

Pilules smeetiques. V. Pilules de savos. Pilules splénétiques; composées de gomme ammoniaque, d'extrait d'aloés.

de myrrhe et de racine de bryone.

Pilules stomachiques; composées d'a-

loès soccotrin, de fiel de bœuf et d'alcool.

Pilules tartarées; composées d'extrait

de suc d'aloès, de gomme ammoniaque, de sulfate de fer, d'extrait de safran, d'a cétate de potasse, d'extrait de gentiane et de teinture de mars tartarisée.

Pilules toniques de Bacher; composées de myrrhe, d'extrait d'ellébore noir et de chardon bénit.

de chardon bénit.

Pilules toniques de Stoll; composées
de limaille de fer, d'extrait de petite

centaurée et de gomme ammoniaque.
PILVLIER, s. m.; instrument qui sert
à partager et rouler un certain nombre

de pilules à la fois.

FIMENT, s. m., capsicum annuum; plante d'Afrique, de la famille des solanées, dont les fruits, d'une saveur âcre et brûlante, servent de condiment.

Pin, s. m. pinus; genre de plantes de la famille des coniferes, qui renferme un grand nombre d'espèces arborescentes, d'où l'on retire diverses substances résineuses, et dont une fournit des fruits bons à manger. Pince, s. f.; se dit des dents incisires

des herbivores. | Partie antérieure de la paroi du sabot du cheval. | Partie antérieure et moyenne du fer : d'où vient pincon.

Pincez, s.f., pugillus; quantité d'un corps que l'on peut saisir avec l'extrémité

de deux ou trois doigts. Pinces, s. f. pl., volsetlæ; instrument

qui sert en chirurgie à saisir divers obfets avec plus ou moins de force. Les piases à ameaux, construites de la même manière que les ciseaux, servent aux pausemens. Les piness à dissection on à ligature sont composées de deux brancles qui s'appliquent l'une à l'autre par la pression, et s'eloignent à raison de l'élatticité de leur moyen d'union; elles sout

destinées à saisir les tissns et les artères que l'on veut attirer on lier. Les pinces de Musieux, armées de crochets à l'extrémité de leurs mors, out pour nsage de saisir fortement les tumeurs fibreuses ou autres qu'il s'agit d'extraire. Les pinces à polypes sont spécialement destinées à arracher les excroissances de ce genre. Enfin les forceps, les tire-balles, les tenettes, sontantant de variétés de pinces, qui ont recu des noms spéciaux.

Pixéal, adj., pinealis (pinus, pin); qui ressemble à une pomme de pin. -Glande pinéale; petit corps conique, rougeatre et mollasse, qu'on trouve entre les tubercules quadrijumeaux et la voûte à trois piliers, qui renferme de petites concrétions dans son intérienr, et d'où partent deux stries médullaires qui vont

gagner les piliers extérieurs de la voûte. PINNATIFIDE, adj., pinnatifidus; se dit d'une feuille dont les divisions ne sont pas isolées jusqu'à la grande nervure mé-

diane.

PINNE, adj., pinnatus; se dit d'une feuille composée de plusieurs folioles, disposées elles-mêmes des deux côtés

d'un pétiole commun.

Pique, s. f., punctura (pungere, piquer); solution de continuité produite par l'introduction d'un instrument aigu dans les tissus vivans. Les piqures sont suivies d'accidens graves lorsque des parties très-sensibles et pourvues de filets nerveux multipliés en sont le siège. Il est assez fréquemment nécessaire de débrider leur trajet.

PIRIFORME, V. PYRIFORME.

PISIFORME, adj. , pisiformis ( pisum , pois, forma, forme); qui a la forme d'un pois .- Os pisiforme, quatrième de la première rangée du carpe, arrondi, articulé avec le pyramidal, et donnant attache au mnscle enbital antérieur, ainsi qu'au ligament transversal antérieur du carpe .- Tubercules pisiformes; nom donne par Chaussier aux éminences mamillaires du cerveau.

PISSASPHALTE, s. m., pissasphaltum; bitume mou, aujourd'hui innsité, qu'on employait autrefois comme vulnéraire. Pissement, s. m., mictio; action d'u-

riner. Pissement de pus. V. PYCEIE.

Pissement de sang. V. HÉMATURIE.

Pissenlit, s. m., leontodon taraxacum; plante chicoracée indigène, qui passe pour diurétique et laxative, ce qui n'em-Pêche pas de la manger en salade.

Pissire, s. m.; vin obtenu avec du moût de raisin et du gondron.

PISTACHE, s. f., pistacia; fruit dn pistachier.

PISTACHIER, s. m., terebinthus pistacia; arbuste du Levant, de la famille des térébinthacées, dont on mange les fruits.

PISTIL, s. m., pistillum; organe femelle de la reproduction dans les plan-

Pistolet de Volta, s. m.; instrument de physique, disposé de manière à lanccr un projectile par l'explosion d'un mélange de gaz hydrogène et oxygène que l'étincelle électrique enflamme.

PITUITAIRE, adj., pituitaris (pituita pituite). - Corps pituitaire, on glande pituitaire. - Fosse pituitaire, ou selle turcique.-Glande pituitaire, petit corps arrondi et allongé transversalement, qui remplit la selle turcique. - Membrane pituitaire, membrane mnqueuse qui tapisse les fosses nasales et toutes leurs dépendances. - Tige pituitaire, prolongement conique qui s'étend de la glande pituitaire au cerveau.

PITEITE, s. f., pituita, φλέγμα; pituite,

mucus, sérosité.

PITUITEUX, adj. et s. m., pituitosus; qui expectore beaucoup de mucns; qui est sujet à une sécrétion sura bondante de mucus, ou au flux séreux. | Se dit aussi de la fièvre muqueuse, ou gastro-entérite avec surcroît de sécrétion muqueuse.

PITYRIASE, s. m., furfur, mitupiagis (πίτυρον, son); desquamation furfura-

cée de l'épiderme.

PIVOINE, s. f., pæonia officinalis; belle plante originaire du Levant, et de la famille des renonculacées, dont la racine passe pour être douée de vertus médicinales, et renferme une fécule alibile.

PIVOTANT, adi., perpendicularis : se dit d'une racine qui s'enfonce verticalement dans la terre.

Peacenta, s. m., placenta; organe vasculaire, celluleux, pesant, aplati et

circulaire, qui établit la communication entre la mère et le fœtus renfermé dans la matrice. | Partie interne du péricarpe, celle à laquelle les graines sont attachées immédiatement.

PLADABOSE, s.f., pladarosis (πλάδαρος, mou); nom que quelques écrivains ont donné aux tumeurs molles et enkystées des paupières.

PLAIE, s. f., plaga, valnus; solution de continuité faite aux parties molles par des corps tranchans, piquans ou contondans. Ces dernières, lorsque les tégumens ne sont point divisés, prennent le nom de contusion, et dans le cas contraire, celui de plaie contuse. Il existe encore des plaies par déchirure, par arrachement, par brilure, des plaies enrenchement, par brilure, les plaies envenimées, etc. On nomme plaies d'armes à feu, celles qui sont produites par les corps que la poudre à canon met en mouvement.—Plaies à lambeaux, solutions de continuité dans lesquelles des parties molles sont détachées du corps parties molles sont détachées du corps

PLAN

sous forme de lambeaux.

PLAN, s. m., plana superficies; surface
lisse, qui ne présente ui éminences ni

enfoncemens.

PLAN, adj., plawus; qui a la surface parfaitement lisse. PLANCHER de l'orbite, s. m.; partie in-

férieure de la fosse orbitaire.

Plancher des fosses nasales ; partie infé-

rieure de ces cavités.

Plancher du cerveau; nom donné par quelques anatomistes à la tente du cervelet.

PLANIFORME, adj., planiformis; qui a la forme d'un plan.

PLANTAIN, s. m., plantago; genre de plautes indigènes, dont les diverses espèces sont usitées en médecine, dans les collumes résultifié.

collyres résolutifs. PLANTAIRE, adj., plantaris (planta, plante du pied); qui appartient à la plante du pied. - Aponevrose plantaire, de forme triangulaire, qui occupe le milieu et les côtés de la plante du pied .-Artères plantaires, nées de la tibiale postérieure, et au nombre de denx, l'interne et l'externe. - Arcade ou crosse plantaire, courbure que l'artère plantaire externe décrit à son extrémité. - Face ou région plantaire du pied, plante du pied. -Ligamens plantaires, ceux qui réunissent les os du métatarse et du tarse en dessous. - Nerfs plantaires, fournis par le tibial postérieur, et au nombre de deux, l'interne et l'externe.

Plantaire gréle, adj. et s. m.; muscle (petit fémoro-calcanien, Ch.) pair, allongé, mince et étroit, qui s'étend de la partie postérieure du condyle externe du fémur à la partie postérieure et interne du calcaneum.

PLANTE, s. f., planta, φυτών; corps organisé appartenant au règne végétal.

PLANTE du pied, s. f., planta pedis; face inférieure du pied.

PLANTI-SOUS-PHALANGIEN , adj. et s. m. , planti-infra-phalangianus; nom donné

par Chaussier à chacun des muscles lom bricaux du pied.

PLANTI-TENDINO-PHALANGIEN, adj. et s. m., planti-tendino-phalangianus; nom donné par Dumas aux muscles lombricaux du pied. PLANTIGRADE, adj. et s. m., plantigra-

dus (planta, plante du pied, gradior, je marche); qui marche sur la plante du pied.

PLANTILE, s. f., plantula: rudiment

PLANTULE, s. f., plantula; rudiment de la tige, qui sort de terre au moment de la germination.

PLASTIQUE, adj., plasticus (πλάσσα, je forme); qui forme. — Force plastique, puissance génératrice dans les corps organisés.

PLATINE, s. m., platina; métal solide, très-brillant, d'un blanc argentin, trèsductile, très-malléable, très-difficile à fondre, et sur lequel l'air ni l'oxyène n'agissent à la température ordinaire.

PLATER, s. m.; sulfate de chaux prité de tonte son eau de cristallisation par le calcination. Le plâtre ordinaire contient environ douze pour cent de chaux; aussi est-il susceptible de plus de dureté, et Pemploie -t-on. de préférence dans les constructions.

PLEIN, s. m.; la partie moyenne d'une bande.

PLEIN, adj., plenus; se dit du pouls lorsque l'artère paraît remplie, qu'elle est résistante au toucher.

PLENTUDE, s. f., repletio; mot souvent employé par les personnes étrangères à l'art de guérir pour désigner la plethore, ou le sentiment de pesanteur et de tension qu'on éprouve à l'épigastre quand l'estomac est trop rempli.

PLEBOSE, s. f., repletio, πλήρωσις(πλήρις, plein); rétablissement d'un corps épuise par les maladies.

PLENOTIQUE, adj. et s. m., plcroticus; qui procure la cicatrisation. PLESMONE, s. f., repletio, πλησμοτά

πλήθω, je remplis); satiété; état opposè à la faim.

Plethomens, s. f., plethomeria (πλή-

θος, plénitude, μέρος, partie); surabondance ou excès de parties dans le corps; monstruosité par excès. Ρικτμοπε, s. f., picthora, πληθώσε

(πλήθω, je remplis); surcroît de sang, de bile ou d'humeur en general, relativement à l'état habituel du sujet.

vement à l'état habituel du sujet.

Pléthore sanguine; elle est générale ou locale, selon que le sang surabonde dans tout l'organisme ou dans un seul organe.

D'après son siège, la pléthore sanguine

locale recoit les noms de cérébrale, pulmonaire, utérine, etc. Les anciens, qui n'avaient pas fait l'utile distinction de la pléthore générale et de la pléthore locale, admettaient une plethore vraie, plethora ad molem, dans laquelle il y avait augmentation de la masse du sang; une plethere fausse, picthera ad volumen, ou par raréfaction du sang ; une pléthore relative al'espace, plethora ad spatium, ou par diminution de l'étendue du système circulatoire, à la suite d'une amputation, par exemple; une pléthore relative aux forces, plethora ad vires, provenant de ce que le sang, sans être absolument trop abondant, se trouve l'être relativement aux forces du sujet : distinctions futiles imaginaires, et justement tombées dans l'onbli.

PLETHORIQUE, adj. et s. m., plethoricus; qui est dans un état de pléthore, ou qui est causé par la pléthore.

PLEURE. V. PLÈVRE.

PLEURESIE, s. f., pleuritis, mlsupitis (πλευρά, plèvre); inflammation de la plèvre, caractérisée par une douleur snperficielle de la poîtrine, augmentant dans l'inspiration, avec toux, peu ou point de crachats, chaleur douce à la peau, pouls fréquent, plein et dur. Cette grave inflammation doit être attaquée par la saignée du bras répétée, l'application des sangsues en grand nombre sur le côté douloureux : la diète et les boissons mucilagineuses chandes; si on la combat mollement, on court le risque de la voir passer à l'état chronique, se compliquer de péripneumonie, d'épanchement, et prendre ainsi le caractère de la phthisie pulmonaire ou de l'hydrothorax.

Pleuresie adynamique, pleuritis adynamica; celle qui est accompagnée d'une grande prostration, avec on sans symptômes de gastro-entérite intense.

Pleurésie ataxique, pleuritis ataxiea; celle quiest accompagnée de symptômes cerébraux, de délire, de convulsions. Pleurésie bilieuse, pleuritis biliosa;

celle qui est accompagnée de symptômes bilieux, effet d'une duodénite ou d'une duodéno-hépatite.

Pleurésie fausse, pleuritis spuria; iuflammation des muscles intercostaux qui simule la pleurésie.

Pleurésie humide, pleuritis humida » celle qui est accompagnée de bronchite. Pleurésie rhumatismale. V. Pleuro-

Picurèsie sèche, pleuritis sicca; pleurèsie sans aucune expectoration. Pleuresie venteuse, pleuritis flatulenta; douleur derrière les fausses côtes, qu'on attribue à la présence de gaz dans les intestins.

Pleurésie vermineuse; pleurésie accompagnée de la présence des vers dans le

canal digestif.

PLEURÉTIQUE, adj., pleuriticus, misupatixò; ; qui est causé par la pleurésie : douleur, point, couenne pleurétique.

PLECUTE, s. f., plearits (πλόρλ, plèvre); inflammation de la plèvre. Alibert en a fait le septième genre de la cinquième famille de sa Nosologie naturelle,

Pressociate s. f., pleurocole (#2002), plèvre, x/ho, tumeur); hernie de la plèvre. Cette dénomination, employée par Sagar, est inexacte, en ce que la plèvre ne sort jamais seule; elle ue fait hernie que quand elle sert d'enveloppe an ponmon, à destumeurs, ou à des collections purulentes, qui ont franch l'enceinte des

PLEURODYNIE, s. f., pleurodynia ( m) supa,

celle des pneumoses.

côté, ἐδύνη, douleur); douleur, point de côté qui ne dépend pas de l'inflammation de la plèvre, et que l'on croît dù a une affection rhnmatismale, c'est à dire à l'inflammation des parties musculaires ou fibrenses des parois du thorax.

PLEUEODYNIQUE, adj., pleurodynicus; qui est du à la pleurodynie. Douleur pleurodynique. pléonasme ridicule.

PLEBONKETE, s. m., pleuronectes (πλινpλ, côtė, τώ, je nagė); genre de poissou gni nagent sur un côtė du corps, et dont les yeux sont places sur un mėme côtė de la tête. Tels sont les limandes, les soles, les turbots et autres.

Pleuro-peripreumonia; inflammation simultanée

de la plèvre et dn poumon.

PLEURO - PNEUMONIE, s. f., pleuro-pneumonia; inflammation simultanée de la plèvre ét du poumon.

PLEUROBRHÉE, s. f., pleurorrhæa (πλευρὰ, plèvre, ρέω, je coule); accumulation de fluides dans la plèvre.

PLEURORTHOPREE, s. f., pleurorthopnæα (πλευρά, côté, ὀρθός, droit, πείω, je respire); douleur de côté qui force le malade à se tenir sur son séant pour respirer.

PLEUROSPASME, s. m., pleurospasmus (πλευρά, plèvre, σπασμός, spasme); spasme dans la poitrine.

PLEUROTOTONOS, s. m., pleurototonos (πλευρόν, côté, τείνω, je tends); tétanos dans lequel le corps s'infléchit de côté.

PLEVBE, s. f., pleura, mleupa; nom donné à deux membranes séreuses qui revêtent chacune un des côtés de la poitrine, d'où elles se réfléchissent sur l'un ct l'autre poumons.

Plèvre costale : portion de chaque plèvre qui revêt les parois de la poitrine.

Plèvre pulmonaire; portion de chaque PLEXUS, S. m., plexus, πλέγμα, πλεκ-

τάνη, πλάνη (plecto, j'entortille); entrelacement . réseau de vaisseaux sanguins ou de filets nerveux.

PLICATILE, adj., plicatilis; qui est plissé dans quelques circonstances. PLIE, s. f., platessa; poisson du genre

PLINTRE, s. f., plinthinus; machine autrefois en usage pour opérer la réduction des fractures et des luxations.

PLIQUE, s. f., plica, plicatio, plicatura, trichoma, πλεκτάνη; feutrage des cheveux ou des poils, avec irritation du derme chevelu, et symptômes provenans d'une irritation sympathique interne, laquelle entraîne parfois le marasme et

même la mort. Plique multiforme, plica caput medusæ;

plique dans laquelle les cheveux ou les poils se mêlent et s'agglutinent par mèches séparées : plique multiforme en lanières, plica caput medusæ laciniata; celle dont les cheveux sont divisés par mèches, dont les touffes paraissent déchirées; plique multiforme en vrilles, plica caput medusæ cirrhata; celle dont les mèches sont roulées en vrilles.

Ptique solitaire on à queue, plica tongicauda; plique dans laquelle les cheveux ou les poils sont réunis en une seule

masse très-allongée.

Plique solitaire latérale, plica longicauda lateralis : celle qui se forme sur un ou sur les deux côtés des tempes. Plique solitaire fusiforme, plica longi-

cauda fusiformis; celle qui représente un cylindre diminuant progressivement de volume de haut en bas. Plique solitaire falciforme, plica longi-

cauda falciformis; celle dont l'extrémité est recourbée comme celle d'une faux. Plique solitaire en massue, plica longicauda claviformis; celle dont l'extrémité

inférieure forme une masse très-volumi-Plique en masse, plica cespitosa; plique dans laquelle les cheveux ou poils se mê-

lent et s'agglutinent en une masse confuse.

Plique en masse mitriforme, plica ces-

pitosa caliptræformis; celle qui forme sur la tête une espèce de calotte.

Plique en masse globuleuse, plica cesni. tosa globiformis; celle qui forme sur la

tête une sorte de globe PLOMB, s. m., plumbum, ublubboc:

métal solide, d'un blanc bleuâtre, plus malléable que ductile, assez mon pour être ravé par l'ongle, très-fusible et oxydable quand on le chauffe à l'air, qui existe dans la nature sous un grand nombre d'états différens, dont les prin-

cipaux sont ceux de sulfure, d'oxyde et de sel.

PLOMB, s. m.; mélange, tantôt d'air atmosphérique et d'hydrosulfate d'ammoniaque, fantôt, ce qui est plus rare, d'azote, d'oxygène, et d'acide carbonique ou de carbonate d'ammonisque. qui se dégage des fosses d'aisance, et cause souvent une asphyxie très-grave aux vidangeurs.

Plomb blane; carbonate de plomb.

Plomb corne; masse d'un blanc gris que forme le chlorure de plomb, quand on le laisse refroidir après qu'il a éprouvé la fusion ignée.

Plomb rouge; chromate de plomb natif. Plomb spathique; carbonate de plomb, PLOMBAGINE, s. f.; percarbure de fer.

PLOMBIEBES; bourg du département des Vosges, qui possède plusieurs sources d'eaux minérales salines chaudes, chargées de beaucoup de matière végétoanimale, qui leur donne un aspect onctueux. Plumaceau ou plumasseau, s. m., plu-

maceolus , lintamen ; corps spongieux , mou, élastique, formé par l'assemblage d'un plus ou moins grand nombre de brins de charpie, et qui est susceptible de recevoir des formes variées, suivant la figure des places sur lesquelles on se pro-pose de l'appliquer. Les anciens remplaçaient la charpie par des plumes fines placées entre deux linges, ce qui donne l'étymologie du mot plumaceau.

PLUMEUX, adj., plumosus; qui est muni de barbes comme la tige d'une plume.

PLUMULE, V. PLANTULE.

Plubiloculaire, adj., plurilocularis; se dit d'un fruit qui a plusieurs loges dis-Preuma, s. m., preuma, mueuma; nom

donné par les anciens à un principe spirituel hypothétique, au moyen duquel certains médecins ont voulu expliquer les phénomènes de la santé et de la maladîe.

PRECNATIOUE, adj., preumaticus ( muis-

uz, air); épithète donnée à la partie de la chimie qui traite des gaz .- Machine pneumatique; celle à l'aide de laquelle on fait le vide. - Secte pneumatique on pneumatiste; celle qui faisait dépendre la santé et la maladie du rapport du pueuma avec les antres principes élémentaires.

PNEUMATIGME, s. m. ( mye Jua, sonfile ); doctrine des pneumatistes. V. PNEUMA-

PNEUMATISTE, adj. et s. m.; partisan de la secte pneumatique.

PNEUMATOCELE, s. f., pneumatocele (πνεύμα, air, κήλη, tumeur); nom que l'on a donné aux tumeurs formées dans le scrotum par des substances gazeuses. Synonyme de physocèle.

PREUMATO-CHIMIQUE, adj., pneumato-chimicus. On appelle appareil pneumatochimique, une cuve de bois doublée en plomb, et garnie, dans son intérieur, d'une tablette sur laquelle sont pratiquées plusicurs entailles; on la remplit d'eau jusqu'à quelques millimètres au-dessus de la tablette. Cet appareil, invente par Priestley, est d'one grande utilité dans toutes les expériences relatives aux gaz.

PREUMATODE, adj., pneumatodes, myeuματώδης (πνεῦμα, air); qui est distendu par un gaz, on causé par des gaz.

PNEUMATOMPHALE, s.f., pneumatomphulus (πνεύμα, air, δμφαλδς, nombril); tumeur formée à l'ombilic par une hernie intestinale que des gaz distendent.

PNEUMATO-BACHIS, s. m., pneumato-rachis (πνεύμα, air, ράχες, colonne vertébrale); présence de gaz dans le canal vertébral. PNEUMATOSE, s. f., pneumalosis, myeu-

μάτωσις (πνεύμα, air); distension de l'estomac par des gaz. | Emphysème. | Maladie causée par des vents, par des gaz.

PRECMATOTHORAX, s. m., pneumatothorax (πνεύμα, air, θώραξ, poitrine); collection de gaz dans la poitrine.

PREUMEMPHRAXIE, s. f., pneumemphraxis (πνεύμον, poumon, έμφραξις, obstruction); obstruction des bronches par des

PNEUMOCÈLE, s. f., pneumocele ( muesquov, ponmon, xiln, tumeur); hernie formée par le poumon à travers l'un des points des parois thoraciques. Les tumeurs de ce genre sont molles, indolentes, arrondies, circonscrites, et varient de volume pendant la respiration, snivant que l'air les penètre ou les abandonne. Elles exigent, comme les hernies abdominales. l'usage habituel d'un bandage compressif. PNEUMOGASTRIQUE, adj. et s. m., pneumogastricus (πνεύμων, ponmon, γαστήρ, estomac): Chanssier donne ce nom au nerf vague on de la huitième paire, à canse des rameaux qu'il fonrnit au ponmon et à l'estomac, anxquels il est spécialement destiné.

PREUMOGRAPHIE, s. f., pneumographia (πνεύμον, ponmon, γράφω, j'écris); description du poumon.

PREUMOLITHIASE, s. f., pneumolithiasis (πνεύμων , ponmon , λιθίασις , douleur causée par la pierre ); maladie caractérisée par des concrétions développées dans le

PREUMOLOGIE, s. f., preumologia ( mytoμον, poumon, λόγος, discours); traite sur le poumon.

PNEUMONALGIE, s. f., pneumonalgia (πνεύμων, poumon, άλγος, donleur). Alibert donne ce nom à l'angine de poitrine, qui forme le cinquième genre des pnenmoses, dans sa Nosologie naturelle.

PNEUMONIE, s. f., pneumonia, pulmonis inflammatio (πνεύμων, poumon); inflammation du parenchyme du poumon , caractérisée par une doulenr profonde et fixe, avec toux, crachement de sang d'abord, puis de mucus épais ou puriforme. gêne extrême de la respiration, plénitude, fréquence et mollesse du pouls, chaleur halitueuse de la peau. La saignée du bras est le principal remède contre cette phlegmasie; il fant se garder d'appliquer seulement des sangsues; nn régime sévère et les boissons mucilagineuses doivent être prescrits, comme dans les autres inflammations, mais avec plus de sévérité. En passant à l'état chronique, la pneumonie donne lieu au marasme du sujet, avec symptômes fébriles erratiques ou continus, et constitue la phthisie pulmonaire, en déterminant diverses altérations profondes dans le parenchyme des ponmons.

PREUMONIQUE, adj. et s. m., pneumo-

πίσιε (πνεύμων, ponmon); remède contre les maladies du poumon.

PNEUMONITE, s. f., pneumonitis ( myeuμον , poumon ); inflammation du poumon on pneumonie, sixième genre des pneumoses, dans la Nosologie naturelle d'Ali-

PNEUMONOBBHAGIE. V. PNEUMOBBHAGIE. PNEUMO-PÉRICARDE, s. m., pneumo-pericardium (πνεύμα, air, περιχάρδιον, péricarde) ; épanchement de gaz dans la cavité du péricarde.

PREUMOPHTHOE, s. f., pneumophthoe πνεύμων, poumon, φθοή, phthisie); phthisie pulmonaire.

PNEUMO-PLEURÉSIE, s. f., pneumo-pleuritis; inflammation simultanée du pou-

mon et de la plèvre.

474

PNEUMOBRHAGIE, s. f., pneumorrhagia (πνεύμων, poumon, ρήγνυμι, je fais irruption : crachement de sang ou de muco-

sités provenant du poumon.

PNEUMONORRHÉE, s. f., pneumonorrhæa

(πνεύμων, poumon, ρέω, je conle); synonvme de pneumonorrhagie. PNEUMOSE, s. f., pneumosis (πνεύμων,

poumon) : nom de la cinquième famille de la Nosologie naturelle d'Alibert ; elle comprend toutes les affections du pou-

Preumo-thorax, s. m., preumo-thorax (πνεύμων, poumon, θώραξ, thorax); épanchement de fluides aériformes dans la cavité des plèvres. Le pneumo-thorax peut être formé par l'air qui s'est échappé d'une ouverture fistuleuse du poumon, ou par des gaz provenant de la décomposition de liquides épanchés.

PNEUMOTOMIE, s. f., pneumotomia ( mvevμων, poumon, τέμνω, ic coupe); prépa-

ration, dissection du poumon. Prigation, s. m., pnigalium ( mviyo ,

i'étouffe ); cauchemar.

PRIGAMON. V. PRIGALION. PRIGOPHOBIE, s. f. (πνίγω, j'étouffe, φέδος, erainte); angine de poitrine.

PODAGRE, s. f., podagra ( mous, pied , άγρα, prise); se dit de la goutte qui occupe les pieds.

PODAGRE, adj. et s. m., podagricus; qui a la goutte aux pieds.

PODARTHROCACE, s. f., podarthrocace (ποῦς, pied, ἄρθρον, articulation, κακὸς, mauvais); carie de l'articulation du pied.

Podencéphale, s. m.; nom donné par Geoffroy-Saint-Hilaire aux monstres qui ont un cerveau de volume ordinaire, mais situé hors du crâne, et porté sur un pédicule qui traverse le sommet de la boîte cérébrale, laquelle est composée de pièces affaissées les unes sur les autres, épaisses, compactes, et comme éburnées.

Podosperme , s.m., podospermum (#00G, pied, σπέρμα, graine); filet qui part du placenta, et qui soutient la graine.

Pogoniase, s. f., pogoniasis (πώγον ς barbe); développement de la barbe chez

Poignée, s. f., manipulus; quantité d'un corps qu'on peut saisir avec la main. Poigner, s. m., carpus; nom vulgaire

du carpe. Pou, s. m., pilus, θρίξ; corps conique ct comé qui sort plus ou moins de la

peau, au tissu de laquelle il adhère par un sac membraneux appelé bulbe, et qui renferme une cavité remplie de très. minces filamens. - Poil (soufflé au); se dit d'une matière pariforme noirâtre qui découle du sabot.

POILETTE, V. PALETTE.

Poing, s. m.; la main fermée. POINT . s. m .. punctum : endroit où une ligne en coupe une autre.

Point d'appui, s. m., fulerum, hypomachlian; partie d'un levier autour de laquelle se incuvent toutes les autres.

Point de côté; douleur aigne qui est bornée à un seul point de la poitrine.

POINTILLE, adj., puncticulatus; qui est parsemé de points enfoncés ou saillans. Poire, s. f., pyrum; fruit du poirier.

POIREAU, s. In., allium porrum; espèce indigène d'ail, qui figure parmi nos plantes potagères.

POIRRAU, S. m., portus on porrum; nom populaire de quelques excroissances qui surviennent soit aux mains soit aux

organes génitaux. Poirier, s. m., pyrus communis; arbre indigene qu'on multiplie dans nos ver-

gers, et dont la culture a singulièrement multiplié les variétés.

Pois, s. m., pisum sativum; plante oléracée indigène, dont on mange la graine. | Graine de cette plante.

Pois d'iris; petite boule, de la grosseur d'un pois ordinaire, qu'on fait avec la racine d'iris de Florence seche, et dont on se sert pour entretenir les cautères.

Poison, s. m., venenum, τοξικόν; substance qui rend malade ou fait périr un être vivant au corps duquel elle se trouve appliquée d'une manière quelconque, à petite dose.

Poisson, s. m., piscis; animal vertébré, à sang rouge et froid, chez lequel la respiration s'exécute par des branchies, et qui vit dans l'eau, où il se soutient et se meut le plus souvent au moven de nageoires.

POITRAIL, s. m., antilena; partie antérieure du corps du cheval, située entre l'encolure, la pointe des épaules et les ars.

POITRINAIRE, adj. et s. m.; synonyme de phthisique.

POITRINE, s. m., pectus, θώραξ; cavité conoïde, legèrement aplatie en avant, qui occupe le milieu du tronc, et loge les principaux organes de la respiration et de la circulation .- Maladie de poitrine, s'entend, parmi les gens du monde, de la phthisie pulmonaire.

Poivae, s. m.; nom générique donné aux fruits de plusieurs plantes exotiques , qui servent à titre de condiment.

Poivre blanc ; poivre noir dépouillé de

sa couche extérienre. Poirre cubèbe. V. Cubèbe.

Poivre long; fruit du capsicum an-

Poivre noir; fruit du piper nigrum,

plante des Indes orientales.

Poix, s. f., piw, πίσσα; substance molle, d'une odeur désagréable, d'nne saveur chaude et piquante, fusible au fen inflammable et soluble dans l'alcool.

Poix blanche; galipot fondn, agité dans l'eau, et filtre à travers de la paille.

Poix de Bourgogne. V. Poix blanche. Poix grasse. V. Poix blanche. Poix jaune. V. Porx blanche. Poix minérale. V. PISSASPHALTE. Poix navale, V. Poix noire.

Poix noire; matière obtenue en mettant le feù à la substance résineuse qui reste snr les filtres de paille, quand on purifie le galipot, la recevant dans l'eau, et la faisant cuire.

POLARITÉ, adj., polaritas; faculté d'avoir ou d'acquérir des pôles.

Pole, s. m.; extrémité d'une ligne droite perpendiculaire à un plan circu-

laire, par l'axe duquel elle passe. Poliose, s. f., poliosis (πολιόω, je rends

gris ); canitie.

Pollen, s. m., pollen; poussière renfermée dans les loges des anthères avant

la fécondation.

POLLUTION, s. f., pollutio (polluo, jc profane, je souille); éjaculation provoquée pendant la veille par des attouchtmens. On appelle pollution nocturne celle qui survient dans le sommeil, à la suite de rêves voluptueux.

Polyaconstique, adj., polyacusticus (πολύς, beaucoup, ἀχούω, j'entends);

qui multiplie les sons.

POLYADELPHIE , s. f. , polyadelphia (πολύς, plusieurs, ἀθελφὸς, frère); nom donné, dans le système de Linné, à la classe qui comprend les plantes dont les filets des étamines sont réunis en plusieurs pa-

Polyadelphique, adj., polyadelphicus; qui fait partie de la polyadelphie. Polymuie, s. f., polymmia ( mold;, beau-

coup, aina, sang); pléthore. POLYANDRIE, adj., polyandria ( molis, beaucoup, avnp, homme); nom donné. dans le système de Linné, à la classe qui renserme les plantes dans chaque sleur desquelles on compte plus de vingt étamines.

POLYANDRIQUE, adj., polyandricus; qui

fait partie de la polyandrie. POLYANTHE, adj., polyanthus (πολύς,

beauconp, ανθος, flenr); se dit d'nne plante qui a beaucoup de fleurs.

POLYBLENNIE, s. f., polyblennia ( molds, beauconp, βλέννα, morve); surabon-

dance de mucosité. POLYCEPHALE, s. m., polycephalus ( mo-

λος, plusieurs, πεφαλή, tête); entozoaire à corps allongé, cylindrique, terminé par une vessie commune à plusieurs individus, et dont la tête est garnie de sucoirs, avec deux couronnes de crochets.

POLYCHOLIE, s. f., polycholia ( molic, beaucoup, xoln, bile); sécrétion abondante de bile.

POLYCHRESTE, adj., polychrestus ( nolus, beaucoup, xpnolos, bon); nom donné autrefois à plusieurs médicamens qu'on croyait efficaces dans heaucoup de maladies.

POLYCHYLIE, s. f., polychylia ( mohoc, beaucoup, xulòs, chyle); surabondance de chyle.

Polychymia , s. f., polychymia (πολύς, beaucoup, xwuòs, suc); pléthore.

POLYCOPRIE, s. f., polycopria ( molos, beaucoup, χόπρος, excrémens); déjections alvines excessives.

POLYDACRIE, s. f., polydacria (πολύς, beaucoup, daxova, larmes); excrétion trop abondante de larmes.

POLYDACTYLE, adj., polydactylus ( noλύς, plusieurs, δάκτυλος, doigt); nom par lequel on désigne les personnes qui ont des doigts snrnnméraires.

Polypipsie, s. f., polydipsia (πολύς, beaucoup, δίψα, soif); désir insatiable de hoire, soif inextinguible. - Elle forme, dans la Nosologie naturelle d'Alibert, le quatrième genre des gastroses.

Polygala; genre de plantes de la famille des rhinanthoïdes, dont on emploie en médecine denx espèces, l'une d'Amérique, polygala senega, l'autre indigene, polygala amara, toutes deux amères, aromatiques, toniques et stimulantes.

Polygalia, s. f., polygalia (πολύς, beaucoup, γάλα, lait); surabondance du lait.

POLYGAMIE, s. f., polygamia ( molive, beaucoup, γάμος, noces); nom donné, dans le système de Linné, à la classe qui renferme les plantes dont un même individu porte à la fois des fleurs hermaphrodites et des flenrs unisexnelles, ou

polydinsie.

476 dont les fleurs sont hermaphrodites sur

un individu, måles sur un second, et femelles sur un troisième. Polygamique, adj., polygamicus; qui appartient à la polygamie.

POLYGURIE, s. f., polyguria ( molde, beaucoup, ouov, urine); excrétion trèsabondante d'urine.

POLYGYNIE, s. f., polygynia ( molve, beaucoup, your, femelle); nom donné, dans le système de Linné, aux ordres de plantes dont chaque fleur contient un

nombre indéterminé de pistils. Polygynique, adj., polygynicus; se dit d'une fleur qui contient un nombre in-

déterminé de pistils. POLYHIDBIE, s. f., polyhidria ( molde, beaucoup, loods, sueur); sueur exces-

POLYLYMPHIE, s. f., polylymphia (πολύς, beaucoup, tympha, lymphe); surabondance de la lymphe. Baumes a donné ce nom à l'anasarque.

Polymerisme, s. m., polymerismus (πολύς, plusieurs, μέρος, partie); espèce de difformité qui consiste dans la présence d'un trop grand nombre de parties.

Polyopsie, s. f., polyopsis (πολύς, beau. coup, έψις, vue); vue multiple. POLYOBEXIE, s. f., polyorexia ( πολύς,

beaucoup, opegis, appétit); faim excessive, suivie de douleurs d'estomac, de lypothimie, et d'un état de langueur après avoir mangé. C'est le premier genre des gastroses de la Nosologie naturelle d'Alibert.

POLYPE, s. m., polypus ( molde, plúsieurs, ποῦς, pied); excroissance developpée sur les membranes muqueuses. telles que celles du nez, de la gorge, des oreilles, de la matrice, et du vagin. Parmi les polypes, les uns sont vésiculeux, les autres charnus; ces derniers, qui sont les plus nombreux, ont une texture solide et fibreuse.

POLYPETALE, adj., polypetalus ( molde, beaucoup, πέταλον, pétale); se dit d'une fleur dont la corolle est composée de plusieurs pétales.

POLYPHAGE, adj., polyphagus ( molos, beaucoup, φάγω, je mange); qui mange beaucoup, ou quimange indifféremment un grand nombre de substances différentes.

POLYPHAGIE, s. f., polyphagia ( molus, beaucoup, φάγω, je mange); voracité: faculté de digérer beaucoup d'espèces d'alimens.

POLYPHARMACIE, s. f., polypharmacia (πολύς; beaucoup, φάρμακον, médicamens); prescription d'un grand nombre de médicamens.

POLYPHARMAQUE, adi., polypharmaeus: épithète donnée au médecin qui prescrit un grand nombre de médicamens à la fois.

POLYPHYLLE, adi., polyphyllus (molle. beaucoup, willow, feuille); qui a beaucoup de feuilles, de folioles, ou de di-

visions foliacées. POLYPIONIE, s. f., polypionia ( molic, beaucoup, πῖον, graisse); obésité.

POLYPIOTIE . S. f., polypiotes: synonyme de polypionie.

POLYPOSIE, s. f., polyposia ( molus, beaucoup, πόσιο, boisson); synonyme de

POLYSABCIB, s. f., polysarcia ( mol); beaucoup, σάοξ, chair); embonpoint excessif. Quelques auteurs distinguent encore de celle-ci, ou polysarcie adipeuse, celle qui est due à une augmentation dans le volume des muscles, et qu'ils appellent polysarcie charnue.

POLYSIALIB, s. f., polysialia ( molus, beaucoup , σίαλον , salive); excretion

excessive de salive. POLYSOMATIE, s. f., polysomatia (molic, beaucoup, σωμα, corps); volume considérable du corps.

POLYSPASTE, adj., polyspastus ( molis, beaucoup, σπάω, j'attire); qui possède une grande force attractive.

POLYSPERMATIQUE. V. POLYSPERME. POLYSPERME, adj., polyspermus ( molbs, beaucoup, σπέρμα, graine); épithète donnée aux fruits qui renferment beaucoup de semences, ou aux plantes qui produisent beaucoup de graines.

POLYSPERMIE, s. f., polyspermia (molive, beaucoup, σπέρμα, sperme); abondance du sperme et des graines.

POLYTROPHIE, s. f., polytrophia ( molive, beaucoup, τρέφω, je nourris); excès de nourriture, activité très grande de la nutrition. POLYURIE, s. f., polyuria (πολύς, beau-

coup, οὐρέω, j'urine); écoulement trèsabondant d'urine. Il constitue le premier genre des névroses, ou de la quatrieme famille de la Nosologie naturelle d'A-

Polyunique, adj., polyuricus (ποὶνς, beaucoup, ονρίω, j'urine); qui tient à la polyurie, ou qui dépend d'une grande quantité d'urine. Ischurie, paralysie polyurique; se dit de celle que l'on rapporte à l'accumulation forcée de l'urine dans la vessie.

POMMADE, s. f., pommatum; compo-

sition médicamenteuse, onguentacée ou autre, mais toujours molle, et le plus souvent aromatisée et colorée, qui ne

c'applique qu'à l'extérieur. Pommade citrine : melange de graisse

de norc et de deuto-nitrate de mercure. Pammade d'Alvan, V. Pommade oxygénée:

Pommade d' Autenrieth, V. Pommade etihide.

Pammade de concombre : composée d'axonge de porc, de concombres, de melons, de verius, de pommes de reinette et de lait de vache.

Pommade de Civillo: mélange de graisse de porc et de deuto-chlorure de mercure. Pommade de Desault : mélange d'onguent rosat, de précipité rouge, d'oxyde de plomb, de tulie, d'alun calciné et de dento-chlorure de mercurc.

Pommade de Goulard : composée de cire in .ne, d'huile rosat, d'acétate de

plore) liquide et de camphre. Pommade de Grandiean, V. Pommade anhthalmique.

Pommade de la comtesse d'Ol : composee de noix de galle, de noix de cyprès, d'écorce de grenade, de fleurs de sumae, de sulfate d'alumine et de conserve de mses.

Pommade de Régent : composée de beurre frais, de camphre, de précipité rouge

et d'acétate de plomb. Pommade épispastique. V. ONGUENT

énispastique.

Pommade ophthalmique : mélange de cerat blanc et d'oxide rouge de mercure. Pommade oxygénée; composée d'axongede porcet d'acide nitrique pur à trentedenx degres.

Pommade stibiée; composée de graisse de porc et de tartrate antimonié de po-

Pommade virginale. V. Pommade de la

comtesse d'Ol. Pomme, s. f., pomum, malum; fruit du pommier. | Péricarpe charnu, pulpeux et solide, qui renferme une cap-

sule membraneuse logeant des pepins. Pomme d'Adam; nom vulgaire de la . saillie que la portion thyroïdienne du lavnx forme chez l'homme, à la partie antérieure du cou.

Pomme de terre ; nom vulgaire des bulbes dn solanum tuberosum, et de la plante elle-même qui les produit.

Pomme épineuse; nom vulgaire de la stramoine.

POMMELIÈRE, s. f.; nom donné à nne maladie des animaux, qui a la plus grande analogie avec la phthisie pulmo-POMMETTE . s. f.: partie saillante de la

ione, an-dessons de l'angle externe de chaque ceil.

POMMIER. s. m. . pyrus malus : arbre de nos vergers, dont on mange les fruits, et dont il existe un grand nombre de variétés.

Pompholix, s. m.; ancien nom du protoxide de zinc. PONCTION , s. f. , punctio ; opération

par laquelle on plonge, dans une collection sereuse, purulente, sanguine ou autre, la lame d'un bistouri, celle d'nne lancette ou la pointe d'un trois-quarts. afin d'ouvrir une issue au liquide accumulé dans les parties. Tontes les cavités du corps, telles que celles du crâne, du rachis, du thorax et de l'abdomen, tons les organes qui renferment des humeurs. ou qui lenr servent de réservoirs, comme l'œil, la vessie, la vésicule biliaire, etc., sont assez sonvent le siège de cette oné-

PONDÉRABLE, adi., ponderabilis (pondus, poids); dont on peut déterminer

Poxerrie, adi., pungitivus : se dit de la douleur qui semble occasionée par la pointe d'un instrument enfoncé dans la partie souffrante.

PONT de Varole, s. m., pons Varoli; protubérance annulaire qui embrasse la moelle allongée, et réunit les deux hé-

misphères du cervelet. POPLITE, adj., poplitæus (poples, jar-

ret); qui a rapport au jarret. - Artère poplitée ; continuation du tronc de la fémorale, qui prend ce nom après avoir traversé le muscle grand adductenr, et le perd quand elle se divise en péronière et tibiale postérieure. - Nerfs poplités, au nombre de deux, l'externe, branche externe de la biforcation du sciatique ; l'interne, branche interne de cette même bifurcation .- Veine poplitée , qui se distribue de même que l'artère, et se trouve derrière elle.

Popuré, adj. et s. m., poplitæus ; muscle (fémoro - popliti-tibial , Ch.) pair , allongé, triangulaire et aplati, qui se porte de la tubérosité du condyle externe du fémur à la partie supérieure de la face postérieure du tibia.

POPULAIRE, adj., popularis; se dit des maladies endémiques et épidémiques.

Populeum; nom donné à un ongnent composé d'axonge de porc, de bourgeons de penplier noir, et de fenilles de pavot, de belladonne, de jusquiame et de morelle noire.

Porcelaine, s. f.; éruption exanthématique communément appelée essère.

Pone, s. m., porus, πόρος; nom donné aux petits espaces qui séparent les molécules intégrantes des corps. [Les aratomistes appellent ainsi les orifices par lesquels ils-supposent que les extrémités des vaisseaux s'ouvrent à la surface des membranes.

POREAU. V. POIREAU.

POREUX, adj., porosus; qui a des pores

Porocele, s. f., porocele (πῶρος, calus, durillon, κήλη, tumeur); hernie dont les enveloppes sont épaissies et comme

calleuses.

Poromphale, s.f., poromphalus (πῶρος, dur, δμφαλδς, ombilic); hernie ombili-

cale compliquée de callosités.

Porosité, s. f., porositas; qualité des

Corps poreux.
Porotique, adj., poroticus (πῶρος, cal);

nom donné aux remèdes auxquels on attribuait la propriété d'opérer la formation du cal.

Porphyrisation, s. f.; action de réduire un corps en poudre impalpable. Porphyrisan, v. a., conterere; réduire

une substance quelconque en poudre impalpable.
PORRACÉ, adj., porraceus (porrum, poireau); se dit des humeurs dont la cou-

leur verdatre tire sur celle du poireau.

PORREAU. V. POIREAU.

PORRIGINEUX, adj., porriginosus (porrigo, crasse de la tête); crasseux. On

donne ce nom à une espèce de teigne.

Porrigo, s. m.; crasse de la tête. Nom
de la teigne appelée par Alibert furfu-

raccie.

Poare, adj. On appelle veine porto un appareil vasculaire veineux placé dans l'abdomen, qui se compose de deux troncs, la veine porte abdominale, née de tous les organes du bas veutre, excepté les reins, la vessée et la matrice; la veine porte hépatique, continuation de la précédente, qui distribue ses branches dans là substance du foie.

Ponte-addille, s. m.; tige d'acier, longue d'environ deux pouces, feadhe suivant sa longueur, et qui, se fermant par nn anneau coulant, peut recevoir et serrer l'extrénité d'une aiguille. Cet instrument, peu employé par les chirurgiens de nos jours, servait surtout à faciliter l'introdnetion des aiguilles assez

courtes dont on fait usage dans l'opération du bec-de-lièvre.

Porre-noune, s. m.; tige d'argent ou de gomme élastique dont on fait usge afin d'introduire plus sisénent le slongies dans l'arêtre. Cet instrument était à peu près oublié, lorsque Ducamp l'a reproduit, et en a démontré l'utilité, après en avoir perfectionné la construc-

PORTE-FEUILLE, s. m.; dénomination imposée par quelques anatomistes au

muscle sous-scapulaire.

PORTE-MECHE, S. m.; sorte de styletterminé par un bouton à l'une de sectrémités, et bifurqué à l'autre, de manière à ce que la mèche de charpie dont on la charge ne puisse pas glisser sur elle, et s'échapper pendant qu'on la pouse dans les trajets fistuleux on autres.

PORTE-PIERRE, s. m.; espèce de portecrayon renfermé dans un étui, et qui sert à tenir le trocbisque de nitrate d'argent fondu dont on fait usage pour cautériser la surface des plaies.

PORTE-SONDE, s. m.; espèce de portecrayon qui sert à fixer la sonde, et à en rendre l'introduction plus facile, dans le cathétérisme du canal nasal par le procédé de Laforest.

PORTE-voix, s. m., buccina vocem transmittens; instrument destiné à porter la voix à une grande distance. Posser, s. m., possatum; tisane faite

avec de la bière et du lait bouilli.
Posteite, s. f., posthitis (πόσθη, pré-

púce); inflammation du prépuce. Розтиоксів, s. f., pôsthoncus (πόσθη, prépuce, σγκος, tumeur); tuméfaction du prépuce.

POTABLE, adj., potabilis; qu'on peut boire. Or potable, eau potable.

POTASSE, s. f., potassa ; hydrate de detoxide de potassium ; alcali solide, hland inodore, très- acre et très-canstique, très-soluble dans l'eau et déliquescent, qu'on obtient en purifiant la potasse de commerce.

Potasse caustique à la chaux. V. Pierre à cautère. Potasse du commerce; mélange de sons-

carbonate de potasse avec du sulfate et de l'hydrochlorate de potasse, de la silice, de l'alumine et des oxydes de fer et de manganèse, en proportions variables.

POTASSIUM, s. m.; métal solide, trèsductile, brillant, plus mou que la cire et plus léger que l'eau, dont la potasse est un deutoxide, et que Davy a obtenu en décomposant cet alcali par la pile galva-

Porée, s. f.; mélange on peut-être combinaison de deutoxide d'étain et

d'oxide de plomb.

POTENTIEL, adj., potentialis (potentia, paissance); nom donné aux substances caustiques qui ne produisent pas la cautérisation immédiatement après leur application, mais qui malgré cela ne jouissent pas moius de la propriété de desorganiser complétement les parties avec lesquelles elles sont mises en contact.

Porion, s. f., potio (poto, je bois); médicament liquide, dn poids de quatre a six onces, que l'on administre par enillerées.

Potion de Rivière; mélange de suc de citron et d'une dissolution de sel d'absinthe on de sous-carbonate de potasse dans un peu de siron de sucre.

Pov , s. m. , pediculus; genre d'insectes aptères parasites, dont on connaît trois espèces qui vivent, l'une sur le corps, la seconde dans la tête, et la troisième dans les poils du pubis.

POUCE, s. m., pollex, artixup (pollere, avoir beaucoup de force ); premier doigt de la main et du pied , le plus gros et le

plus fort. POUDRE, s. f., pulvis; substance ré-

duite en particules extrêmement fines. Poudre absorbante : mélange de sulfate de fer, d'écailles d'huîtres calcinées, de pierres d'écrevisse, de corail rouge, d'oxyde blanc d'antimoine, de cinabre, d'extrait d'opium et d'huile volatile de girofle.

Poudre absorbante de Stephens : comosée de coquilles d'œus calcinées et de limacons de vigne entiers, brûlés non à

blancheur. Poudre à canon. V. Poudre à tirer.

Poudre anthelmintique; composée de mousse de Corse, semen contra, rhubarbe, feuille de scordium, séné, et graines d'absinthe, de citron, de ponrpier et de tanaisie.

Poudre antidysentérique ; composée d'ipécacnanha, de myrobolans citrins, de

rhubarbe et de graines de pigamon. Poudre antihystérique; composée de corne et d'assa-fœtida.

Poudre antispasmodique : composée de guy, de racines de valériane sauvage, dictame blanc et pivoine, d'ongle d'élan, de graincs d'arroche pnante et piroine, de corail ronge, de succin. de corne de cerf, de castorénm et de cinabre.

Poudre antiscrofuleuse; composée d'éponges charbonnées, de racines de zostère marine également charbonnées, de poivre long, de poivre noir, de gingembre, de cannelle, de pyrèthre, d'os de seiche et d'hydrochlorate d'ammonia-

Poudre arthritique amère : composée de racines de gentiane, petite centanrée et aristoloche ronde, de feuilles d'ivette et germandrée, et de sommités de petite centanréc.

Poudre arthritique purgative; composée de graines de carthame et de chardon bénit, crème de tartre, séné, cannelle, scammonée, salsepareille, squine et bois de gaïac.

Poudre astringente; composée de raci-

nes de grande consoude, tormentille et bistorte, balaustes, kermès végétal, sang-dragon, graines de plantain et d'épine-vinette, mastic, râpure d'ivoire, succin, bol d'Armenie, terre sigillée; cachou et laudanum sec.

Poudre à tirer ; mélange de 75 parties de nitrate de potasse, 12,5 de soufre et

autant de charbon.

Poudre cachectique; composée de carbonate de fer, de cannelle et de socre candi. Poudre capitale. V. Poudre de Saint-

Poudre chalybée : composée de limaille

de fer, cannelle, myrrhe, racines d'a-

ristoloche ronde, de garance et de boucage, graines de livèche, d'ache et de séséli . macis et sommités de thym, de rue, de matricaire, de calament, d'armoise, de cataire et de sabine. Poudre content. V. Poudre cordiale.

Poudre cordiale; mélange de sucre . farine de riz, cannelle, girofle et vanille.

Poudre cornachine ; composée de scammonée, de crème de tartre et d'oxyde blanc d'antimoine.

Poudre d'Algaroth. V. HYDBOCHLOBATE (sous-) de protoxide d'antimoine.

Poudre d'ambre; composée de cannelle, zédoaire, girofle, macis, muscade, malabathrum, petit galanga, bois d'aloès, santal citrin, zeste de citron, bois de sassafras, grand cardamome, petit cardamome et ambre gris.

Poudre d'Arnauld de Villeneuve, V.

Poudre antiscrofuleuse. Poudre d'arum composée ; mélange de racines de pied de veau, pimprenelle et acorus verus, d'yeux d'écrevisses, de

cannelle, de sulfate de potasse et d'hydrosulfate d'ammoniagne.

Poudre de Birchmann. V. Poudre d'arum composée. Poudre de blanchiment ; nom donné au

sous-bichlorure de chaux.

Poudre de corail anodyne; mélange d'opium, de myrrhe, de cascarille, de cannelle, de corail rouge et de bol d'Arménic. Poudre de Diospoli ; mélange de grai-

nes de cumin , de poivre long , de fcuilles de ruc et de nitrate de potasse.

Poudre de Dower : composée de sulfate ct de nitrate de potasse, d'ipécacuanha

et d'opium. Poudre de fusion : mélange de trois parties de nitrate de potasse, une de soufre

et une de sciure de bois. Poudre de Galien. V. Poudre de Dios-

Poudre de guttète : composée de guy , racines de dictame et de pivoinc, graines d'arroche puante, corail rouge et ongle d'élan.

Poudre d'Haly; mélange d'amidon, de graines de pavot blanc et de coings, d'amandes douces, de sucre candi, de gomme arabique, de gomme adragant

et de réglisse. Poudre d'Hartmann. V. Poudre cachec-

tique.

Poudre d'Helvétius, V. Poudre de corail anodyne et Poudre vomitive.

Poudre d'iris composée; mélange de racine d'iris, de poudre diatragacanthe froide et de sucre candi.

Poudre de James; mélange calciné et pulvérisé de cendres d'os calcinés à blanc, de sulfure d'antimoine et de nitrate de potasse.

Poudre de l'abbé. V. Poudre diarrhodon. Poudre de la comtesse; quinquina en poudre.

Poudre de Mesué. V. Poudre d'ambre. Poudre de Nicolas de Salerne, V. Poudre

létifiante. Poudre d'or de Zeil. V. PANACÉE de

Kermann.

Poudre de Perard. V. Poudre arthritique purgative.

Poudre de projection ; nom donné par les alchimistes à une poudre qu'ils croyaient propre à changer les métaux en or.

Poudre de Quercetanus. V. Poudre hydragogue. Poudre de roscs composée. V. Poudre

diarrhodon. Poudre de Saint-Ange; mélange de

feuilles d'asaret et de racine d'ellébore blane.

Poudre de Sentinelli : carbonate de ma

gnésic. Poudre de Stephens, V. Poudre absurbante de Stéphens.

Poudre de tribus. V. Poudre cornachine, Poudre de turbith composée; mélange

de graine d'anis, et de racines de turbith, d'hermodactes, de rhubarbe, de scammonée et de gingembre.

Poudre de Vacaca :- composée de cacao torréfié, cannelle, vanille, sucre, ambre gris et musc.

Poudre de Valentini; carbonate de magnésie.

Poudre de Vernix ; composée de sulfate de zinc, de cuivre et d'alnmine, d'oxyde blanc de plomb et de terre sigillée.

Poudre de Villars ; composée de cailloux calcinés, craie de Briancon et safran de mars.

Poudre des Allemands. V. Poudre de Kermann.

Poudre des chartreux. V. HYDROSULFATE (sous-) d'antimoine.

Poudre des pères ; écorce de quinquina pulvérisée. Poudre des trois santaux ; mélange de santal rouge, santal blane, santal ci-

trin, roses rouges, rhubarbe, ivoire charbonné au feu et réglisse. Poudre diaireos. V. Poudre d'iris com-

posée. Poudre diarrhodon : composée de roses rouges, de santal citrin, de santal rouge, de gomme arabique, d'ivoire brûlé à blanc, de mastic, de graines de fenouil, de basilie, de scariole, de pourpier, de plantain et d'épine-vinette, de cannelle, de bol d'Arménie, de terre sigillée et de perles préparées.

Poudre diatragacanthe froide; composée de gomme adragant, de gomme arabique, d'amidon, de racine de réglisse ct de sucre.

Poudre du comte de Palme; carbonate

de magnésie. Poudre du comte de Warwich. V. Pou-

dre cornachine.

Poudre febrifuge et purgative d'Helvitius, composée de quinquina, sulfate et nitrate de potasse, safran, gomme-gutte. scammonce, creme de tartre, tartrate de potasse et de soude, tartrate de potasse antimonié, cinabre, jalap et suc d'ail.

Poudre fondante apéritive; mélange de sous-hydrosulfate d'antimoine, de camphre, de nitrate de potasse et de sucre. Poudre fumigatoire; melange d'encens, de mastic, de benjoin et de baies de ge-

Poudre le dragogue; composée de jalap, méchoacan, gomme-gutte, cannelle, rhubarhe, feuilles de soldanelle, graines d'hibble et d'anis.

Poudre impériale; composée de cannelle, gingembre, galanga, girofle,

maris, muscade et musc.

Poudre létifiante; composée de safrap, édoaire, bos d'aloès, girolle, 2este de citron, petit galanga, macis, nuscade, storax, graines d'anis et de basilie, ràpure d'iroire, thym, épithym, perles préparies, os de cœur de cerf, camphre, ambre gris et muse.

Poudre pectorale; composée de nacre de perles, corne de cerf, ivoire calciné à blane, sucre candi, beurre de cacao, racine de guimauve, racine de réguisse, gomme arabiqué, gomme adragant, iris de Florence et cachou purifié.

Poudre purgative; mélange de rhubarbe, jalap, crème de tartre et huile

de cannelle.

Poudre sternutatoire; composée de feuilles de marjolaine et de bétoine, de fleurs de muguet et de feuilles d'asaret. Poudre stomachique. V. Poudre d'arum

composée.

Poudre syphilitique; mélange de nitrate de mercure, de nitro-muriate d'an-

timoine et de scammonée.

Poudre tempérante de Stuhl; composée de sulfate de potasse, de cinabre et de nitrate de notasse.

POULLEUTEMENT, s. m. Lafosse appelle ainsi la maladie des ponx, ou leur mor-

sure.

Poullin, s. m., comulus; jeune cheval.
Poullin, s. m.; nom populaire du bubon, syphilitique inguinal. On prétend que cette dénomination barbare vient de ce que la maiadie dont il s'agit oblige ceux qui en sont affectés à marcher les jambes écartées, comme les jeunes che-

POULET, s. m., pullus gallinaccus; le petit d'une poule. Sa chair est nn aliment très-délicat; elle sert aussi à faire des bouillons qui jouissent d'une vertu émol-

liente.

POULLERR, s. f., equula; jeune jument. Poullerr, s. f., armentalis equa; se dit des jumens destinées à être fécondies.

Pous, s. m., pulsus, pulsatio, σφυγ-25, σφυξίς; battement du cœur et des actères, perçu à l'aide du toncher. Pouls abdominal, pulsus abdominalis.
V. Pouls inférieur.

Pouls acritique. V. Pouls d'irritation.

Pouls agité. V. Pouls fréquent. Pouls ardent, pulsus ardens; celni qui

semble s'élever en pointe pour venir frapper le doigt. Pouls bas, pulsus humilis; celui dans

lequel les pulsations sont pen sensibles.

Pouls capital, pulsus capitalis. V. Pouls
nasal.

nasal.
Pouls caprisant, pulsus caprizans; pouls

qui semble sautiller.

Pouls combiné ou composé, pulsus complex; pouls qui offre les caractères réu-

nis de plusieurs pouls critiques.

Pouls compliqué, pulsus complicatus;
pouls dans lequel celui d'irritation et le

Pouls critique se tronvent confondus.

Pouls composé. V. Pouls combiné.

Pouls concentré. V. Pouls serré.

Pouls convulsif, pulsus convulsivus; celui qui est inégalement fréquent, inégalement dur, enfin analogue au battement irrégulier d'une fibre musculaire en convulsion.

Pouls court, pulsus brevis; celui que l'on sent dans une petite étendue.

Pouls critique, pulsus criticus; celui qui, après avoir été tel que nous avons decrit le pouls d'irritation, d'vient libre, dilaté, souple, mou, moins plein et un pen serré. Le simple est celui qui annonce une évacuation par un seul organe; le composé celui qui annonce une évacuation par plusieurs organes. Le pouls critique est supérieur ou inférieur.

Pouls défaillant, pulsus deficiens; celui qui, à chaque instant, paraît près de s'éteindre.

Pouls de la diarrhée. V. Pouls intestinal. Pouls de la matrice, V. Pouls utérin.

Pouls de la sueur, pulsus sudoralis: pouls critique indiquant une prochaine sueur abondante. Il est plein, sonple, ondulant, développé, fort.

Pouls de l'estomac. V. Pouls stomacal. Pouls de l'expectoration. V. Pouls pec-

ford. Pouls de l'erine, pulsus urinalis; ponls critique annonçant une évacuation d'urine. Il est ingiel, mais il nue sorte de régularité qui manque au pouis intespulations moindres les unes que les autres, et qui vont en diminuant lusqu'à se perdre, pour ainsi dire, sous le doigt; c'est dans ce même ordre qu'elles reviennent de temps en temps. Les pulsations qui se font dans ces intervalles sont plus développées, assez égales et un peu sautillantes.

tillantes.

Pouls déprimé, pulsus depressus; celui qui est à la fois profond et faible.

Pouls des adulies. V. Pouls naturel. Pouls des hémorrhoides. V. Pouls hé-

morrhoidal.

Pouls des intestins. V. Pouls intestinal. Pouls des règles. V. Pouls utérin. Pouls développé; celui qui est large,

plein et fort, fréquent et vite.

Pouls dicrote, pulsus dicrotus, pulsus

biferiens; celui dans lequel le doigt se trouve frappé deux fois à chaque pulsation, une fois légèrement, et l'autre fois plus fort.

Pouls d'irritation, nerveux, convulsif, non critique; pulsus ab irritatione, nervinus, convulsivus, acriticus; il est fréquent, vif, dur, sec, pressé.

Pouls du foie. V. Pouls hépatique. Pouls du nez. V. Pouls nasal.

Pouls dur, pulsus durus; celui dans lequel l'artère semble pénétrer dans la pulpe du doigt.

Pouls embarrassé, pulsus intricatus; celui qui est peu développé et inégalement lent.

Pouls égal, pulsus æqualis; celui dont les pulsations se ressemblent parfaitement, et reviennent à des intervalles égaux. Pouls élevé, pulsus altus; celui dans

lequel l'artère semble s'élever à l'instant où elle frappe.

Pouls enfonce. V. Pouls profond. Pouls étroit, pulsus strictus; celui qui frappe le doigt dans une petite étendue co largeur.

Pouls fébrile, pulsus febrilis; celui qui est très-fréquent et très-vite.

est très-fréquent et très-vite. Pouls faible, pulsus debilis; celui qui

frappe faiblement le doigt.

Pouls filiforme, pulsus filiformis; celui que l'on ne sent que comme on sen-

tirait un fil faiblement vibrant.

Pouls formicant, pulsus formicans; celui qui, petit et à peine sensible, imite

lui qui, petit et à peine sénsible, imite en quelque sorte le mouvement d'une fourmi. Pouls fort, pulsus fortis; celui qui

frappe fortement la pulpe du doigt.

Pouls fréquent, pulsus frequens; celui qui frappe plus souvent qu'à l'ordinaire dans un temps donné.

Pouls grand, pulsus magnus; celni qui est large, plein et élevé.

Pouls guttural, pulsus gutturalis; ponls eritique annonçant la fin des maux de

gorge. Le simple est moins mon, moins plein, et souvent plus fréquent que le pouls pectoral.

Pouls hémorrhoïdal, pulsus hemorrhoidal, dalis; polis critique annonqual, l'apparition du flux hémorrhoïdal. Il est ineiga no e que ses pulsations se ressemblent peu entre elles pour la force, et encor moins pour les intervalles; ces pulsations, lorqu'elles sont moins ineigales, to la compartica de la compartic

a des rebondissemens.

Pouts hipatique, pulsus hepaticus; poub critique a nnonçant l'affection du foic. Après le stomacal il n'en est pas de plus concentré; il n'a ni durche; ai riodeur; il est inégal, et cette inégalité conside en ce que deux ou trois pulsations inégales entre elles précédent deux, ou trois pulsations pulsations, parlatiement égales, et qui semblentsouvent naturelles. Il est mois fort, mois brusque que l'interin, mois vif, mois irrégulier que l'intestinal, et n'est jamais rebondissant.

n est Jamais renondissant.

Pouls inégal, pulsus inæqualis; celvi
dont les pulsations ne se ressemblent pas,
ou reviennent à des intervalles inégaux.

Pouts inférieur, putsus inférior; polscritique qui annone les évacuations par les organes situés au dessous du diaphragme. Ses polastions sont inégales, et reviennent à des intervalles inégaux. On remarque en outre uue sorte de santillement de l'artère. Ce pouls n'est jamais aussi développé, aussi souple, aussi égal, que le pouls supérieur.

Pouls insensible, pulsus deficiens; celui que l'on sent à peine.

Pouls intereadent, pulsus intereadens.
V. Pouls intermittent.

Pouls intercurrent, pulsus intercurrens; celui dans le conrs duquel il revient de temps en temps une pulsation en quelque sorte superflue.

Pouls intermittent, pulsus intermittens: celui dans lequel une ou plusieurs pulsations manquent de temps en temps.

Pouls initatinal, pulsus intestinalis; pouls critique qui annonce une évacution par les intestins. Le simple est bear coup flus développé que le pouls stomecal ou du vomissement; ese pulsations sont assez fortes, comme arrondies, et surtout inégales dans leur force et dans leurs intervalles, d'oir évalute ne espéc-

483

de sautillement plus ou moins régulier de l'artère ; à ces irrégularités se joignent sonvent des intermittences très-remaranables.

Pouls irrégulier, pulsus anormalis, pulsus irregularis : celui dont les pulsations sont inégales, et reviennent à des inter-

valles inégaux.

Pouls languissant, pulsus languidus;

pouls lent et faible. Pouls large, pulsus amplis; celui qui frappe le doigt dans une grande étendue en largeur.

Pouls lent, pulsus tardus; celui qui vient lentement frapper le doigt.

Pouls libre : celui qui a la vitesse et la

fréquence normales. Pouls long, pulsus longus; celni qui frappe le doigt dans une grande étendne

en longuenr.

Pouls mou, pulsus mollis; celui qui cède sous le doigt.

Pouls myure, pulsus myurus; celui dont les pulsations vont en diminuant de force et d'étendue.

Pouls nasal, pulsus nasalis; celui qui annonce la fin d'une irritation des fosses nasales. Le simple est redouble, mais plus plein, plus dur, plus fort et plus vite que le pouls guttural.

Pouls naturel des adultes, pulsus naturalis, normalis, adultorum; il est égal et modéré dans sa force, sa vitesse et sa fréquence, souple et fort sans dureté.

Pouls nerveux, pulsus nervinus; celui qui est petit, serré, concentré et un peu dur, sans être fort. V. Pouls d'irritation.

Pouls ondulant; pulsus ondulans; celui dont les battemens rappellent l'idée du monvement des ondes.

Pouls organique, pulsus organicus; celui qui indique l'organe affecté, on l'organe par lequel aura lieu une évacuation. Pouls palpilant. V. Pouls tremblant.

Pouls parfait. V. Pouls naturel.

Pouls pectoral, pulsus pectoralis; pouls critique annonçant la fin d'une irritation de poitrine. Le simple est mon, plein, dilaté, égal, onduleux.

Pouls petit, pulsus parvus; celui dont les pulsations sont étroites et faibles. Pouls plein, pulsus plenus; celui qui

fait naître l'idée d'une grande réplétion de l'artère. Pouls précipité, pulsus creber; celui qui est vif et frequent.

Pouls profund, pulsus profundus; celui

que l'on ne sent qu'avec peine et en appuvant fortement le doigt.

Pouls promot. V. Pouls vite. Pouls roide, V. Pouls tendu.

Pouls rare , pulsus rarus ; celui qui frappe nn plus petit nombre de fois qu'à l'ordinaire dans un temps donné.

Pouls rebondissant. V. Pouls dierote. Pouls redoublé. V. Pouls dicrote.

Pouls régulier . pulsus normalis aut regularis : celui dont les pulsations sont égales, et se succèdent à des intervalles égaux.

Pouls rénal. V. Pouls de l'urine.

Pouls résistant ; celui qui est nn peu tendu, un peu dur.

Pouls serré; celui dont les pulsations sont étroites, enfoncées et un peu dures,

Pouls serrin, pulsus serrinus; celui qui frappe tantôt fortement, tantôt faiblement, et rappelle ainsi l'idée d'une scie.

Pouls simple, pulsus simplex; ponls critique n'indiquant d'évacnation que par un seul organe.

Pouls souple, pulsus elasticus; celui dans lequel les pulsations ont de la force, sans dureté. Pauls stomaçal, pulsus stomachalis; ce-

lui qui annonce une évacuation par l'estomac, le vomissement. Le simple est le moins développé de tous les pouls critiques, moins inégal que tous les pouls inférieurs; l'artère senfble se roidir sous le doigt : elle est souvent assez saillante; les pulsations sont fréquentes, et avec des intervalles assez égaux.

Pouls sudoral. V. Pouls de la sucur. Pouls superficiel , pulsus superficialis; celui qui est très-rapproché de la peau.

Pouls supérieur , pulsus superior : pouls critique de l'irritation des organes situés au-dessus du diaphragme. Sa dilatation se fait en denx efforts sensibles. Le pouls supérieur est capital . guitural ou pectoral.

Pouls tardif. V. Pouls lent.

Pouls tendu, pulsus tensus; celui dans lequel l'artère semble être une corde fixée à ses deux extrémités.

Pouls tremblant, pulsus tremulens; celui dont chaque pulsation rappeile l'idée

d'une oscillation.

Pouls uterin, pulsus uterinus; celui qui annonce l'écoulement des règles, ou nne métrorrhagie. Le simple est plus élevé, plus développé que dans l'état naturel : ses pulsations sont inégales : il v a des rebondissemens moins constans, à la vérité, moins fréquens et moins marqués que dans le pouls nasal, mais assez sensibles. Dans ce pouls, comme dans l'intestinal, il y a irrégularité des pulsations et sautillemens de l'artère, mais il se rapproche du pouls dicrote.

Pouls vehement. V. Pouls fort. Pouls ventral. V. Pouls inférieur.

Pouls vermiculaire, pulsus vermicularis; celui qui imite les mouvemens d'un

Pouls vibrant, pulsus vibrans; celui dans lequel l'artère semble vibrer, com-

me le ferait une corde d'instrument.

Pouls vide, pulsus vacuus; celui qui fait naître l'idée de la vacuité de l'artère.

\*Pouls vite, pulsus celer; celui dans lequel la disstole est subite, et qui vient promptement frapper le doigt.

Pornon, s. m., pulmo, wysóway; or-

Powon, s. m., pulmo, πνιύμων; organe double, renfermé dans la poitrine, composé de ramifications vasculaires, aérifères, veineuses et artérielles, et dans lequel s'effectuent les phénomènes de la respiration.

Pourries, s. f., portulaca oleracea; plante potagère, de la famille des portulacées.

POURPRE, s. m., purpura; eruption de petites taches d'une couleur pourpre. Pourpre de Cassius, purpura minera-

lis. V. Pascipité pourpre.

Pourpas, adj., purpureus. Hoffmann
a appelé fiévre pourprée la fièvre miliaire.

Pocsarrus; s. f., putredo; maladie souvent mortelle, et à laquelle est particulièrement sujet le mouton. Elle est caractérisée par la páleur et la lividité est gencives; par une tumeur sous le menton, la trisiesse et l'abattement de l'animal, dont les yeux sont ternes et humides.

Pouriture d'hópital; sorte de gangrine ou plutto de désorganisation de la surface des plaies ou des ulcères. Une vive irritation précède ou accompagne toujours cette affection, qui est souvent épidémique dans les grands hôpitaux, et et que des expériences tendent à faire considérer comme contagieuse, au moins dans certaines circonstances.

Povssa, s. f., anhelo; maladie du cheval, qu'on compare à l'asthme de l'homme; elle se reconnaît à l'inspiration, qui se fait en deux temps, et qu'on nomme soubresaut, contre-coup.

Poussier, adj., anhelator; nom donné au cheval affecté de la pousse.

Poust, nom indien d'une espèce d'o-

pium que l'on retire des feuilles et des tiges du pavot houillies ensemble.

Precipitant, adj. et s. m., pracipitans; qui a la propriété de précipiter une substance dissoute dans un liquide.

PRÉCIPITATION, s. f., præcipitatio; action d'un corps qui abandonne un liquide dans lequel il se trouvait dissous, et qui se dépose sous forme floconneuse, pulvérulente ou polyédrique.

Pascipits, s. m., pracipitatum; dépôt obtenu quand l'action d'un corps sur un liquide plus ou moins composé en sépare une matière solide qui gagne le fond du

vase.

Précipité blane; proto-chlorure demercure obtenu en versant une dissolution
d'hydrochlorate de soude dans une faible
dissolution de sur-proto-nitrate de mer-

Précipité jaune; sous-deuto-sulfate de mercure.

Précipité per se; deutoxyde de mercure obtenu en chauffant le mercure avec le contact de l'air.

Précipité pourpre de Casius; poudre pourpre, rosée ou violette, qui se précipite lorsqu'on verse de l'hydrochlorat de protoxyde d'étain dans la dissolution d'hydrochlorate d'or : c'est, suivatube tes les probabilités, de l'oxyde d'or. On s'en sert pour ohtenir tous les roses et violets sur la porcelaine.

Précipité rouge; deutoxyde de mercure préparé en calcinant le nitrate de mercure.

Pascoca, adj., pracox; qui est mûr avant le temps.

Parcoadiat, adj., pracordialis (pracordia, diaphragme); qui a rapport au diaphragme. — Anxietic précordiale. V. EPIGASTRALGIB. — Région précordiale. V. EPIGASTRA. PARCORSER, adj. et s. m., pracursor Parcorsera, adj. et s. m., pracursor

(præ, devant, curro, je cours); se dit des signes ou des symptomes qui se moutrent avant l'explosion de la maladie. Predisposant, adj., prædisponens. Ou

donne ce nom aux conditions qui favorisent le développement d'une maladie; et qui ont pour effet d'établir la prédisposition.

Predisposition, s. f., prædispositio; aptitude du corps à contracter certaines maladies.

PREDORSAL, adj., prædorsalis (præ. devant, dorsum, dos); qui est situé au devant du dos. | On appelle face prédorsale de la colonne vertébrale, sa partie autérieure.

PREDORSO-ATLOUDIEN, adi. ets. m., prædorso-atloideus; nom donné par Chaussier au muscle long du cou.

Predobso-cervical, adj. et s. m., prædorso-cervicalis; nom douné par Dumas au muscle long du cou.

Phénension des alimens: action de les porter à la bouche, et de les introduire

dans cette cavité.

PRÉLOMEAIRE, adj., prælumbaris (præ, devant, lumbi, lombes); qui est placé devant les lombes : face prélombaire du rachis.

Précombo-pubien, adj. et s. m., prælumbo-pubianus; nom donné par Dumas

au muscle petit psoas. PRELOMBO-SUS-PUBLEN, adj. ets. m., prælumbo-sus-pubianus; nom donne par

Chaussier au muscle petit pscas. PRÉLOMBO-THORACHIQUE, adj., prælumto-thoracicus; épithète donnée par Chaus-

sier à la veine azygos.

PRÉLOMBO - TRUCHANTIN , -adj. et s. m., prælumbo-trochantinus; nom donné par

Dumas au muscle grand psoas. PRELOMBO-TROCHANTINIEN, adj. et s. m., prælumbo - trochantinianus; nom donné

par Chaussier au muscle grand psoas. PRÉLUDE, V. PRODROME.

PREPARATE, adj. et s. f.; nom donné quelquefois à la veine faciale.

PRÉPARATION, s. f., præpuratio; action de disposer une matière qui doit être employée à quelque chose. | Produit d'une opération chimique ou pharmaceutique.

PRÉPUCE, s. m., præputium, πόσθη; repli de la peau de la verge qui entoure et enveloppe le gland.

PRESBYOPE. V. PRESBYTE.

PRESEVOPIE. V. PRESEVTIE.

PRESBYTH, adj. et s. m., presbytus (πρίσδος, vieillard); qui est affecté de

presbytie.

PRESBYTIE, s. f., presbytia (πρέσδος, vieillard); état particulier de la vue dans lequel les objets ne sont apercus distinctement qu'à une distance assez éloignée. La presbytie s'observe principalement chez les vieillards; elle paraît tenir à l'aplatissement de la cornée, qui fait perdre à l'œil nne partie de sa force réfringente.

PRÉSERVATIF. V. PROPHYLACTIQUE. PRESPINAL, adj., præspinalis (præ, devant, spina, épine); qui est placé au de-

vant de l'épine : face prespinale du rachis Passsion , s. f., pressio (premo, je presse); action de presser.

PRESSOIR d'Hérophile . s. m., torculur Herophili. V. Confluent des sinus de la dure-mère. PRESURE, s. f., coagulum; matière con-

tenue dans la caillette des animaux ruminans, et dont on se sert pour faire cailler le lait.

PRETIBIAL, adj., prætibialis; qui est placé an devant du tibia.

PRETIBIO-DIGITAL, adj., prætibio-digitalis; nom donné par Chaussier an nerf musculo-cutane de la jambe.

PRÉTIBIO-SUS-PRALANGÉTAIRE, adj., prætibio-suprà-phalangetaris; nom donné par ;

Chaussier an perf tibial antericar. PRIAPISME, S. m., priapismus ( Πρίαπος, Priape); érection douloureuse, non interrompue, qui n'est accompagnée d'aucun

désir vénerien. PRIMIPARE, adj. et s. f., primipara (primus, premier, parere, enfanter); se dit de la femme qui enfaute pour la pre-

mière fois. PRIMIPARITÉ, s. f.; état d'une femme

qui accouche pour la première fois. PRIMI-STERNAL, adj. et s. m., primisternalis; nom donné par Béclard à la

première pièce du sternum. PRINCIPE, s. m., principium, apyn;

synonyme d'élément. Principe cristallisable de Derosne, V.

NARCOTINE. Principe vital; puissance en vertu de laquelle on suppose que s'exécutent tous les mouvemens nécessaires à l'entretien de la vie.

Principes immédiats des végétaux et des animaux; substances composées qu'on retire des matières végétales et animales par des procédés simples qui ne leur font subir aucune altération.

PRO-CATAAL; nom donné par Geoffroy-Saint-Hilaire à l'os cataal situé an delà . c'est-à-dire à la quatrième pièce inférieure au delà du cycléal, dans les animaux chez lesquels les pièces vertébrales sont disposées en une seule série.

PROCATARCTIQUE, adj., procatarcticus (προκατά, au dessus, άρχω, je commence); nom donné aux causes éloignées ou premières des maladies. Il est synonyme de prédisposant.

Procede, s. m., ratio (procedere, marcher en avant); série d'opérations nècessaires pour obtenir un produit chimique ou pharmacentique, | Manières diverses d'exécuter une opération de chirurgie.

PROCES ciliaires. V. CILIAIRE.

PROCHAIN, adj., proximus. On appelle causes, prochaines des maladies celles qui les déterminent, et qui persistent pendant toute leur durée, ou plutôt qui les constituent.

PROCIDENCE, s. f., procidentia (procido, je tombe); chute de quel que partie du

corps.

PROCOMEANT, adj., procumbens; se dit d'une tige qui reste couchée à la surface du sol, ne pouvant se soutenir d'ellemême.

Proctagre, s. f., proctagra (πρωχτός, anus, ἄγρα, capture); douleur arthriti-

que à l'anus.

Proctalgie, s.f., proctalgia (πρωχτός, anus, ἄλγος, douleur); douleur ressentie à l'anus.

Proctite, s. f., proctitis (πρωχτός, anus); inflammation de l'anus.

Proctockle, s.f., proctocele (πρωπτός, anus, χήλη, hernie); chute ou renversement du rectum.

Proctoneir, s.f., proctoneus (πρωπτός, anus, δγκος, tumeur); gonflement de

PROCTOPIOSE, s. f., proctopiosis (πρωχτός, anus, πτοσις, chute); exanie, ou chute du rectum par l'anus.

PROCTORRHAGIE, s. f., proctorrhagia (πρωχτός, anus, ρήγνυμι, je fais irruption); écoulement de sang par l'anus.

PROCTORRHÉE, s. f., proctorrhæa (πρωχτὸς, anus, ῥέω, je coule); écoulement

muqueux par l'anus.
Paonoms: s. m., prodromus (πρὸ, avant, δρόμος, course); temps qui précède l'invasion de la maladie. Il est caractérise par divers phénomènes, ou signes, appelés avant-éoureurs ou précur-

Seurs.

PRODUCTION, s. f., productio (productee, allonger); mot employé par les anatomistes comme synonyme de pro-

longement.

Production accidentelle. On donne ce nom à des tissus particuliers qui se développent ou se manifestent dans l'état pathologique.

PRODUIT, s. m. (producere, produire); résultat qu'on obtient d'une opération quelconque.

Procedument, adj., proegumenus (προηγοῦμαι, je précède); nom donné aux canses éloignées des maladies. Synonyme

de prédisposant, de procatarctique. Procesinere, adj., proeminens (pro, en avant, eminere, faire saillie); qui fait saillie, qui dépasse un niveau.

PRO-EPIAL; nom donné par Geoffroy-Saint-Hilaire à l'os épial situé au dela, c'est-à-dire à la quatrième pièce supérieure au delà du cycléal, dans les animaux chez lesquels les pièces vertébrales sont disposées en une seule série.

PROFOND, adj., profundus. — Artère profonde de la cuisse. V. CRUBAL. — Artère profonde du pénis; nom donné par Chanssier à l'artère caverneuse. — Pouls profond. V. Pouls.

PROGNOSTIC. V. PRONOSTIC.

PROGRESSION, s. f., progressio, προχώαναι: action de marcher.

PROJECTILE, adj. et s. m., projectile; nom donné à tout corps lance par une

force quelconque.

PROJECTION, s. f., projectio (projecte, lancer); action de lancer un projectile. | Action de jeter une substance dans un

vase par petités portions.

PROLAPSUS, S. m.; mot latin francisé, qui sert à désigner le relachément de certaines parties, telles que les paupières, la luctte y la matrice, etc.

PROLECTATION, s. f., prolectatio; action de séparer les parties les plus fines d'un

corps des plus grossières.

Proleptique, adj., prolepticus (προληπτήνω, j'anticipe); épithète donnée aux fièvres dont chacun des accès empiète sur le précédent.

Prolepte , adj., prolifer; se dit d'une

fleur du disque de laquelle en naît une autre.

PROLIFIQUE, adj., prolificus; qui a la faculté d'engendrer.

Prolongement rachidien de l'encéphale, s. m.; nom donné par Chaussier à la moelle épinière. Prompt, adj., celer; se dit du pouls,

lorsque les pulsations se succèdent rapidement. PRONATEUR, adj., pronator; qui pro-

duit le mouvement de pronation.

Pronateur carré. V. Carré pronateur.

Pronateur grand. V. Rond pronateur. Pronateur oblique. V. Rond pronateur. Pronateur petit. V. Garré pronateur.

Pronateur petit. V. Garré pronateur.
Pronateur transverse. V. Garré pronateur.

PRONATION, s. f., pronatio (pronus, penché en avant); mouvement par lequel l'avant-bras tourne sur lui-même, de manière que la face dorsale de la

main devienne superieure, et sa face palmaire inférieure. Pronouciation, s. f., pronunciatio; action d'articuler les lettres, et de faire

action d'articuler les lettres, et de faire entendre les mots qui en résultent.

Pronostic, s. m., prognosis (πρδ, d'avance, γινώσκω, je connais); jugement

porté par le médeein sur la marche et la terminaison que doit prendre une ma-

ladie.

Pronostique, adj., prognosticus (πρλ, d'avance, γινότοω, je counais). On nomme ainsi les signes d'après lesquels on prévoit ce qui arrivera d'heureux ou de facheux dans le cours d'une maladie. et

quelle en sera l'issue.
PRONOSTIQUER, v. a., prædicere : faire

un pronostie.

Profession, s. f., propagatio, διαδογή; prolongation, extension ou progrès d'un corps, d'une substance, d'une espèce, d'une maladie.

Propagine, s. f., propago; graine des mousses, dépouillée de ses tégumens.

PROPHYLACTIQUE, adj., prophylacticus (προφυλάσσο, je préserve); se dit des moyens propres à préserver des maladies.

PROPHYLANIE, s. f., prophylaxis (προφυλάσσα, je préserve); art de préserver de certaines maladies, ou d'éloigner le retour de celles qui ont déjà eu lieu.
PROPOLIS, s. f., propolis, πρόπολις (πρὸ,

en avant, πόλις, eité); matière rougeatre et odorante dont les abeilles entourent

leurs rayons à l'extérieur.

Proprietas, is.f., proprietas, idiórns; ce qui appartient en propre à un corps. Propriétés chimiques; propriétés des corps qui résultent de l'action qu'ils exercent les uns sur les autres, relativement à leurs combinaisons.

Propriétés physiques; celles dont l'aetion réciproque des masses opère le dé-

veloppement.

Propriété vitales; celles qui se développent par l'action des corps vivans ou de leurs organes, qui sont inhérentes à la texture de ces corps, de ces organes, et qu'on ne peut considerer comme jonissant d'une existence indépendante et à part, ainsi que l'ont avancé certains physiologistes.

Proprome, s. m., proptoma; synonyme de proptose.

Pnorτose, s. f., proptosis, προπτώσις (προπίπτω, je tombe); allongement morbide de certains organes, tels que la luette, les petites lèvres de la vulve, etc.

Phossettun, s.m. (preseco, je coupe); celui qui est chargé de préparer les pièces destinées anx leçons des professeurs d'a-

natomie.
Prosoratais, s. f., prosopatgia (προσώπου, face, ἄλγος, douleur); douleur à la 
face; névralgie, ou tie doulonrenx de 
cette partie.

PROSPHYSE, s. f., prosphysis, προσφύσις (προσφύομαι, j'adhère); adhèrence anormale de parties qui devraient être sépa-

PROSTATALGIE, s. f., prostatalgia (prostata, prostate, 20705, douleur); douleur

dont la prostate est le siège.

PROSTATE, s. f., prostata, προσθάτα
(προβατημα, je prépose); nom douné a
une glande, ou plutôt à un volumieux
amas de follicules muqueux, qui entoure
le commencement de l'unêtre chez l'homme, et dont les conduits exerciteurs s'ouvent dans ce canal, sur les côtés et à la

snrface même du veru-montanum.

Prostates inférieures, ou petites prosta-

tes; glandes de Cowper.

Prostatique, adj., prostaticus; qui a rapport à la prostate. — Portion prostatique de l'urêtre, celle que la prostate enveloppe.

Prostatique supérieur, adj. et s. m. Winslow appelait muscle prostatique supérieur, des ligamens qui, du pubis, se portent sur les parties latérales de la prostate.

PROSTATITE, s. f., prostatitis; inflammation de la prostate.

PROSTATOCÈLE, s. f., prostatocele (prostata, prostate, κήλη, hernie); engorgement, tuméfaction de la prostate.

PROSTATONCIE, s. f., prostatoneus (prostata, prostate, öyzos, tumeur); tumefaction de la prostate.

PROSTRATION des forces, s. f., prostratio virium; défaut d'énergie des forces mus-

culaires.

PROTHESE, s.f., prothesis, πρόθησις (πρὸ, au lieu de, τίθημι, je place.); opération qui consiste à remplacer par des pièces artificielles les parties du coros qui out

été perdues.

Provocale, s. m., protogala (πρῶτος, premier, χάλα, lait); le premier lait qui s'écoule chez une nouvelle accouchée.

Proto-médecin, s. m., proto-medicus; premier médecin.

Proto-médicat, s. m.; charge de premier médecin; terme fort usité en Italie et en Espagne.

Protopathie, s. f., protopathia (πρώτος, premier, πάθος, maladie); maladie primitive, essentielle.

Protopathicus (πρωτος, premier, πάθος, maladie); primitif, cssentiel.

Protoxyder, s. m., protoxydum (πρώτος, premier, δξύς, acide); composé d'un combustible et d'oxygène dans la première des proportions suivant lesquelles ce dernier corps peut se combiner avec l'autre.

488

PROTUBÉRANCE, s. f., protuberantia (pro, en avant, tuber, bosse); saillie, hosse,

eminence. Protubérance annulaire; pont de Va-

role. Protubérances cylindroides; cornes d'Ammon , selon Chaussier.

Protubérances occipitales, V. OCCIPITAL.

PRUNE, s. f.; fruit du prunier. PRUNELLE, s. f.; nom vulgaire de la pupille. | Fruit du prunus padus.

PRUNELLIER, s.m., prunus padus; arbre indigène, de la famille des rosacées, dont les fruits fournissent le suc d'acacia nostras.

PRUNIER, s. m., prunus domestica; arbre de nos vergers, dont on mange les fruits, que la culture a singulièrement diversifiés.

PRURIGINEUX, adj., pruriginosus (prurigo, démangeaison); qui occasione de la démangeaison.

Prunico, s. m., prurigo; démangeaison. | Eruption de petits houtons semblables à ceux de la gale, mais non contagienx.

PRURIT, s. m., pruritus, prurigo; démangeaison.

Pausseux, adj.; nom donné par Porrett

à l'acide chyazique sulfuré, parce qu'il le considérait comme ne différant de l'acide prussique que par une proportion moindre d'oxygène.

PRUSSIATE, s. m., prussias; nom donné naguère encore à certains cyanures et hydrocyanates.

PRUSSIQUE. V. HYDROCYANIQUE. Psellisme, s. m., psellismus (ψελλίζω, je bégaie); bégaiement. Par psellisme, Sauvages entend tous les vices de pro-

nonciation. PSRUDO-ASTHME, 8. m., pseudo-asthma (ψευδής, faux, ἄσθμα, asthme); asthme

faux. Pseudo - blepsia, s. f., pseudo - blepsia (ψευδής, faux, βλέπω, je vois); denomination imposée par Cullen à toutes les lésions de la vue.

Pseudocoie, s. f., pseudocoia (ψευδής, faux, exon, ouïe); ouïe fausse.

Pseudocyésie, s.f., pseudokyesis (4suδης, faux, χύησις, grossesse); fausse grossesse.

PSEUDOHAPHIE, s.f., pseudohaphia (ψευδής, faux, ἀφή, tact); hallucination du sens du toucher.

PSEUDO-HYDROPISIE . S.f., pscudo-hydrops

(ψευδής, faux, νόρωψ, bydropisie ): fausse bydropisie. PSEUDO-MÉDECIN, s. m., pseudo-medicus:

épithète donnée aux charlatans. PSEUDO-MEMBRANE, s. f., pseudo-mem-

brana; fausse membrane. Elle est tonjours le produit de l'inflammation : telle est celle qui se forme dans la pleurésie, la péritonite, le croup, etc.

PSEUDO - PÉRIPNEUMONIE, s. f., pseudo-

peripneumonia; fausse péripneumonie. PSEUDO -PHTHISIE, s. f., pseudo-phthisis (ψευδής, faux, φθίσις, phthisie); fausse phthisie; celle qui est, occasionée par toute autre maladie que la pneumonie

chronique. PSEUDOPIE , s. f. , pseudopia ( Jevône.

faux, &, œil); hallucination du sens de la vue. PSEUDO-PLEURÉSIE , s. f. , pseudo-pleuri-

tis; fausse pleurésie. PSEUDO - PNEUMONIE, s. f., pseudo-pneu-

monia (ψευδής, faux, πνεύμων, ponmon); fansse pneumonie. PSEUDO-PNEUMONITE. V. PSEUDO-PNEUMO-

NIE. PSEUDO - POLYPE , s. m., pseudo-polypus

(ψευδής, faux, πολύπους, polype); production polypiforme.

PSEUDORASIE, s. f., pseudorasis ( vivδης, faux, δρασις, vue); hallucination du sens de la vue.

PSEUDOREXIE, s. f., pseudorcxia ( \$\psi\tauόλς, faux, ὄρεξις, faim); fausse faim. PSEUDOSPHRESIE, s. f., pseudosphresia (ψευδής, faux, δσφρησίς, odorat); hallu-cination du sens de l'olfaction.

PSILOSE. V. PTILOSE. PSILOTHER, s. m., psilothrum, Jun-

θρον; dépilatoire. Psoas de la cuisse, s. m.; le muscle sous-lombo-trochantinien, suivant Gi-

rard. Psoas des tombes; le muscle sous-lombo-

pubien, d'après Girard.

Psoas (grand), adj. et s. m.; muscle (prélombo-trochantinien, Ch.) allongé et fusiforme, qui, du corps et des apophyses transverses des quatre premières vertebres lombaires et de la première dorsale, se porte au sommet du petit trochanter, et qui fléchit la cuisse sur le

bassin, en la faisant tonrner en dehors. Psoas (petit), adj. et s. m.; muscle (prélombo-pubien, Ch.) allongé, étroit, mince et aplati, qui, du corps de la dernière vertèbre dorsale, va s'attacher à l'éminence iléo-pectiné, et qui sert à flécbir le rachis sur le bassin.

Psona, s.m., ψώρα (ψαίρω, je frotte);

gale. Psoriforme, adj., psoriformis; quires-

semble à la gale. Psonique, adj., psoricus (ψώρα, gale); qui est de la nature de la gale : éruption , maladie psorique. | Se dit encore des remèdes employés contre la gale; mais l'épithète d'anti-psorique leur convient

PSOROPHTHALMIE, s. f., psorophthalmia (ψώρα, gale, δφθαλμός, œil); ophthalmie

Psychaeogique, adj. et s. m., psychagogicus (ψυχή, âme, ἄγω, je condais); médicament propre à ranimer la vie.

PSYCHOLOGIE, s. f., psychologia (Juyn, ame, loyog, discours); traite de l'âme, ou des facultés intellectuelles et affecti-

PSYCHROMÈTRE, s. m., psychrometrum (ψυχρός, froid, μέτρεω, je mesure); instrument propre à mesurer l'intensité du Psychrique, adj. et s. m., psychticus

(ψύχω, je rafraîchis); rafraîchissaut. PSYDRACIA, s. m., psydracia (dudoáxia, pustule); nom donné anciennement à des pustules ou à des phlyctènes, et dernièrement à une éruption psoriforme non

contagieuse. PTARMIQUE, s. f., achillea ptarmica: plante corymbifère indigène, dont on

emploie les feuilles et les fleurs comme sternutatoires.

PTARMIQUE, adj. et s. m., ptarmicus (πlάρω, j'éternue); sternutatoire. Prène, s. m. (πίηνὸς, volatil); n. n

donné à l'osmium. PTÉRÉAL, s. m., ptcrealis; nom donné par Geoffroy-St-Hilaire à nn os du squelette des poissons qui correspond à l'apophyse ptérygoïde interne de l'homme.

PTÉRIDE, s. f., pteris aquilina; fougère indigène qui passe pour vermifuge.

Pringgion, s.m., pterygium, πλερύγιον (mlsoov, aile); tache triangulaire dont la base est à la sclérotique, et le sommet plus ou moins rapproché dn centre de la cornée. Gette maladie est le résultat de la dilatation variqueuse des vaisseaux de ia conjonctive.

PTÉRYGO - ANGULI - MAXILLAIRE, adj. et s. m., pterygo-anguli-maxillaris; nom donné par Domas au muscle ptérygoidien interne.

Presygo-colli-MAXILLAIRE, adj. ets. m., plervgo-colli-maxillaris; nom donné par Dunias au muscle ptérygoïdien externe.

Prengo-Marillaine (grand), adj. et

s. m., pterygo-maxillaris; nom donné par Chaussier au muscle ptérygoidien in-

PTÉRYGO-MAXILLAIRE (petit), adj. et s. m., pterygo-mavillaris; nom donné par Chaussier au muscle ptérygoidien externe.

PTÉRYGO-PALATIN, adj., pterygo-palatinus; qui appartient à l'apophyse ptérygoïde et au palais. - Artère pterygomaxillaire où pharyngienne supérieure. - Conduit pterygo-palatin, forme par l'os palatin et l'aile interne de l'apophyse ptérygoïde.

PTERYGO-PALATIN, adj. et s. m., plcrygo-palatinus; nom donné par quelques anatomistes an muscle péristaphylin externe.

Pterygo-pharyngien, adj. et s. m., pterygo-pharyngeus; nom donné par divers anatomistes à quelques faisceaux charnus du muscle constricteur supérieur du pharynx.

PTÉRYGO-STAPHYLIN, adj. et s. m., pterygo-staphylinus; nom donné par Chaussier au muscle péristaphylin externe.

PTÉRYGO-SYNDESMO-STAPHYLI-PHARYNGIEN. adj. et s. m., pterygo-syndesmo-staphylipharyngeus; nom donné par Dumas au muscle constricteur supérieur du pharyna.

PTÉRYGO-TEMPORAL, adj., pterygo-temporalis : épithète donnée par quelques anatomistes à la grande aile du sphénoïde.

Pτέπνοοϊσε, adj., pterygoides (πθέρυξ, aile, elos, ressemblance); nom donné à deux apophyses de la face inférieure de l'os sphénoïde, et à une fosse qui existe entre les deux ailes de chacune.

Prénygoïden, adj., pterygoideus; qui appartient ou qui a rapport à l'apophyse ptérygoïde. - Artère ptérygoïdienne, née de la maxillaire interne, an fond de la fosse zygomatique. - Conduit pterygoidien , creuse à la base de l'apophyse ptérygoïde. - Fosse pterygoïdienne, comprise entre les deux ailes de l'apophyse. -Nerf ptérygoidien, branche émanée du ganglion spheno-palatin, qui traverse le conduit du même nom.

Ptérygoidien externe, adj. et s. m., pterygoideus externus; muscle (petit ptérygo maxillaire, Ch.) pair, épais et court, qui s'étend de la face externe de l'aile externe de l'apophyse ptérygoïde, et de la face externe de l'aile du sphénoïde, à la partie antérieure du col de l'os maxillaire

inférieur et du ligament inter-articulaire. Pterygoidien grand. V. Pterygoidien ex-

terne.

490

Ptérygoldien interne, adj. et s. m., pterygoideus internus; muscle (grand ptérygo-maxillaire, Ch.) pair et fort épais, qui, de la fosse ptérygoïde, va gagner la face interne de la branche de la mâchoire.

Ptérygoidien petit. V. Ptérygoidien interne.

Pтенческе, s. m.', pterygoma; déno-mination dont M. A. Severin s'est servi pour désigner le gonflement de la vulve. qui rend le coît difficile ou impossible.

PTÉRYSTAPHYLIN, adj. et s. m., plerystaphylinus; nom donné par Riolan aux

muscles péristaphylins.

PTILOSE , S. f. , ptilosis , allong; chute des cils, résultant de l'inflammation chronique du bord des paupières.

PTISANE. V. TISANNE. PTYALAGOGUE, adj. et s. m., ptyalago-

gus; sialagogue. PTYALISME, s. m., ptyalismus, ptuellis-

mus (πluελον, salive); synonyme de salivation. PTYSMAGOGUE, adj. et s. m., ptysmago-

gus (πίνσμα, crachat, αγω, je chasse); expectorant.

PUANTEUR, s. f., feliditas; synonyme vulgaire de fétidité et de dysodie.

Pubben, adj; qui a atteint l'age de puberté.

PUBERTÉ, s.f., pubertas, non; époque de la vie, que les lois fixent à douze ans pour les filles et quatorze pour les garcons, mais dont la nature marque l'invasion au temps où le jeune individu de-

vient nubile, et qui varie beaucoup. Pubescence, s. f., pubescentia; présence des poils sur une partie quelconque d'un corps organisé.

PUBESCENT , adj. , pubescens; qui est

convert de poils. Persen, adj., pubianus; qui a rapport

ou qui appartient au pubis. - Articulation pubienne, jonction des deux pubis. - Arcade pubienne, échancrure formée par la lame oblique qui unit le pubis à l'ischion. - Ligamens pubiens, qui affermissent la symphyse des pubis.

Publo-coccycien annulaire, adj.ets. m., pubio-coceygeus annularis; nom donné par Dumas aux muscles relevent de l'anus et ischio-coccygien réunis, qu'il considère comme n'en formant qu'un seul.

Publo-Fémoral, adj. et s. m., pubiofemoralis; nom donné par Chaussier an muscle premier adducteur de la cuisse.

PUBIO-OMBILICAL, adi, et s. m.: nom donné par Dumas au muscle pyramidal de l'abdomen.

PULM

Perio-sous-ombilical, adj. et s. m. pubio-infrà-umbilicalis; nom donné par Chaussier au muscle pyramidal de l'ab-

PUBIO-STERNAL, adj. et s. m., pubiosternalis; nom donné par Dumas au mus-

cle droit de l'abdomen. Pubis, s. m., pubis (pubère, commen-

cer à se couvrir de poils); partie movenne de la région hypogastrique, qui se conve de poils à la puberté. | Partie antérieure de l'os coxal.

Puce, s.f., pulex irritans; insecte ap-

tère parasite.

Puce maligne. V. PESTULE maligne. PUDENDAGRE, s. m., pudendagra : pudendum, parties génitales externes, moz. capture); douleur des parties de la géné ration. Quelques médecins prennent or

mot comme synonyme de syphilis. Pudendum, s. m.; ensemble des organes génitaux externes, particulièrement

chez la femme.

PUERPUERAL. V. FIÈVRE puerpuirale. Puissance, s. f., potentia (posse, pouvoir); faculté de faire une chose. | Force, símple ou composée, qui agit.

Pulicaibe, adj., pulicaris (pulex, puce). On doune ce nom aux maladies dans lesquelles on observe sur la peau de petites taches semblables à des morsures de puces.

Pelmo-AORTIQUE, adj., pulmo-aorticus; épithète donnée par quelques écrivains

au canal artériel.

PULMONAIRE, s.f.; pulmonaria officinalis; plante indigène, de la famille des borraginées, qui jouit de propriétés émollientes. PULMONAIRE, adj., pulmonaris; qui a rapport ou qui appartient au poumon.

Artere pulmonaire, née du ventricule droit du cœur, et conduisant le sang veineux dans le poumon. - Plexus pulmonaire, placé derriere les bronches, et formé par les filets de la paire vague, el par d'antres qui viennent tant du ganglion cervical inférieur, que des premiers ganglions thoraciques. - Feines palmonaires; qui naissent du poumon, en ramènent le sang devenu artériel, et le versent, par quatre troncs, dans l'oreillette gauche du cœur. PULMONIE, s. f., pulmonia (pulmo,

poumon); synonyme de pneumonie. Alibert a décrit sous ce nom la phthisit pulmonaire, qui constitue le huitième genre des pneumoses, dans sa Nosologie

PULMONIQUE, adj., pulmonicus, pulmo

norius (pulmo, ponmon); qui est atteint

de pneumonie; phtbisique.

PULPATION, s. f., pulpatio; action de réduire une substance végétale en pulpe. PULPE, s. f., pulpa; pulpamen; partie molle et parenchymateuse des végétaux, mand elle a été réduite à l'état de pâte ou de bouillie. | Extremité de la face inférieure des doigts, qui est la partie avec laquelle on palpe les objets. | C'est à tort qu'on donne le nom de pulpe à la substance blanche du cerveau, qui a une texture manifestement fibreuse.

Pulpeux, adj., pulposus; rempli de

onlpe : très-charnn.

PULPOIRE, s. f.; spatule en bois, avec laquelle les pharmaciens opèrent la pul-

pation.

PULSATIF , adj. , pulsativus , pulsatorius (pulsare, battre). On appelle douleur pulsative celle qui donne la sensation de battemens isochrones à ceux des ar-

PULSATILLE. V. COOURLOURDE.

PULSATION , s. f.; pulsatio; battement d'une artère. | Battement que le malade ressent dans une partie enflammée.

Pulsiloge, s. f., pulsilogium (pulsus. pouls, live, je montre); instrument pro-

pre à mesurer la vîtosse du ponis. Pulsimancie, s. f., pulsimantia (pulsus, pouls, μαντεία, divination ); art de prédire l'issue d'une maladie d'après l'état

du pouls. PULSIMETRE. F. PULSILOGE.

Putrace, adj. (puls, bouillie); se di des matières qui ont la consistance de

la bouillie. Pulverisation, s. f., pulverisatio; action de réduire un corps en poudre.

Pervénisé, adj., pulverisatus; qui est réduit en poudre;

Pulvénisen, v. a., pulverisare; réduiré on poudre. Polyknolent, adj.; qui est en poudre, ou qui est couvert de poussière.

PULVERULENT, adj., pulverulentus (pulvis; poudre, poussière); qui est couvert de poussière; tels sont les yeux, le visage, dans quelques cas de la gastro-entérité au plus hant degré. Qui est réduit

en poudre. PUNAISE, S. f., cimex lectularius; insecte hémiptère parasite.

Penerem saliens; nom donné any premiers rudimens du conr, dont les battemens s'apercoivent au milien des organes muqueux et demi-transparens qui l'entourent.

Progenie, s. f. , puogenia (múor, pus,

ysivoux, je nais); synonyme de pyogénie. PUOTURIE, s. f., puoturia; synonyme de pyurie.

Puritaine, adj., pupillaris; nom donné à nne membrane qui bouche la pupille dans le fœtus, et qui disparaît ordinairement, chez l'homme, an sentième mois de la grossesse,

PUPILLE, s. f., pupilla, zóon; ouverinre

centrale de l'iris.

· Pupille artificielle, ou mieux pupille anormale. On donne ce-nom tantôt à l'ouverture qui est le résultat soit du décollement, soit de la division de l'iris, tantôt à l'opération par laquelle on pratique, de l'une ou de l'autre de ces manières, une pupille nouvelle, lorsque l'ancienne est oblitérée ou devenue inutile, à raison de l'obscurcissement du centre de la cornée transparente.

Pergatif, adj. et s. m., purgativus, purgans; nom donné à tout médicament qui provoque des évacuations alvines.

Peagarion, s. f., purgatio; action des remèdes purgatifs.

PURIFORME, adj., qui ressemble au pus. L'on dit ainsi, liquide puriforme, crachats puriformes.

PURPURATE, s. m., purpuras; sel formé par la combinaison de l'acide purpurique avec une base salifiable.

Punpunique, adj.; nom donné par Prout à un acide produit par l'action de l'acide nitrique sur l'acide urique, et qui forme des sels de couleur pourpre avec les alcalis.

PURULENT, adi.; qui est formé par le pus, on qui est de la nature du pus : ainsi l'on dit, matière purulente, collection pu-

rulente. Prs, s. m., pus, πύον; exhalation pro-

duite par les tissus enflammés, et spécialement par le tissu cellulaire. Presque toujours de même nature, quelle que soit la partie qui le fournisse, le pus de bonne qualité est d'un blanc jaunatre, opaque, sans odeur, et d'un aspect crêmeux; la chaleur, les acides et l'alcool, le coagulent; analysé par Schwilgré, il s'est montré composé d'albumi e et d'eau, qui en forment la base, d'une substance extractive particulière, assez semblable à la cholestérine, enfin, d'nne petite quantité de soude, de phosphate de chaux, et de plusienrs autres sels.

PUSTULE, s. f., pustula; petite tumenr qui s'élève à la surface de la peau, et qui

est remplie de pus.

Pustule maligne; inflammation caracterisée par l'apparition d'une vésicule

séreuse, entourée d'un cercle livide, avec tuméfaction des parties sous-jacentes, et par la gangrène qui ne tarde pas à s'emparer de ces mêmes parties.

Pustules vénériennes; taches de couleur et de grandeur variées, ou ulcéres quelquefois recouverts de croûtes trèsépaisses, qui se manifestent à la surface de la peau des individus affectes de syphilis. On appelle pustules humides, celles qui surviennent aux parties extérieures de la génération et à la marge de l'anus; ce sont des tumeurs rouges, aplaties, étendues, le plus souvent confondues ensemble, et à la surface desquelles se fait un suintement qui les tient dans un

état d'humidité confinuelle. Pustuleux, adj., pustulosus; qui a la forme de pustules, ou qui en est recouvert. Erysipèle pustuleux, le zona.

PUTREFACTION, s. f., putrefactio, offic; décomposition que subissent tous les corps organisés, quand la vie est éteinte

PUTRIDE, adj., putridus; corrompu. On a donné ce nom aux maladies caractérisées par la fétidité des excrétions.

Putriditas; état de corruption ou de décomposition des parties solides et fluides du corps.

PUTRILAGE, s. m., putrilago. On donne ce nom aux matières animales en partie décomposées et réduites en une sorte de

Pycnorique, adj. et s. m., pycnolicus (πυχνόω, j'épaissis); nom donné quelquefois aux substances incrassantes.

PYLORE, s. m., pylorus, muloupos; orifice inférieur ou intestinal de l'estomac, qui est muni d'un bourrelet circulaire, aplati et fibro-muqueux, appelé valvule

pylorique. PYLORIQUE, adj., pyloricus; qui appar-

tient au pylore. - Artère pylorique, bran-che de l'hépatique. - Muscle pylorique, anneau fibreux qui entoure la grande circonférence de la valvule. - Orifice pylorique de l'estomae, qui conduit dans le duodénum .- Valvule pylorique, bourrelet circulaire du pylore. - Veine pylorique, qui se distribue comme l'artère. Procedie, s. f., proceelia (moor, pus,

xοιλία, abdomen); collection de pus dans la cavité abdominale. Prochézie, s. f., pyochezia (muov, pus,

χέζω, je vais à la selle ); diarrhée purulente. Processe, s. m., pyocystis (muor, pus, xvolis, vessie); vomique purulente.

PYOÉMÈSE, s. f., pyoemesis ( muov, pus, έμέω, je vomis); vomissement de pus, Procenie, s. f., pyogenia ( muos, pus, yeirouza, je nais); formation du pus.

Prometre, s. m., pyometra ( muo, pus, μέτρα, matrice ); collection de pus dans

la matrice.

PYOPETHALNIE, s.f., pyophthalmia (wien, pus, opfalude ceil); hypopyon. PYOPLANIE, s. f., pyoplania ( muor, pus,

πλάνη, erreur); métastase du pus. PYOPTYSIE, s. f., pyoptysis (muon, pus.

πτύσις, crachement); crachement de

PYOBRHAGIE, s. f., pyorrhagia ( mion , pus, ὑήγιυμι, je fais irruption); écoule ment de pus.

Probbie, s. f., pyorrhæa (πύον, pus, ρέω, je coule ); synonyme de pyorrhagie. PYOTHOBAX, s. m., pyothorax (muo, pus, θώραξ, poitrine); empyème.

PYOULQUE, V. PYULQUE.

PYRAMIDAL, adj., pyramidalis; qui a la forme d'une pyramide. - Corps pyramidal, ou pampiniforme. — Corps pyramidaux. V. Gorps. — Os pyramidal, ou cuneiforms, troisième de la première rangée du carpe.

Pyramidal de l'abdomen , adi, et s. m .: muscle (pubio-sous-ombilical, Ch.) pair, aliongé et triangulaire, qui, de la partie supérieure du pubis, se porte à la partie

inférieure de la ligne blanche. Pyramidal de la cuisse, adj. et s. m.;

muscle (sacro-trochantérien, Ch.) pair, aplati, allongé et triaugulaire, qui s'étend de la sace antérieure du sacrum el du grand ligament sacro-sciatique à la partie postérieure de l'os desîles.

Pyramidal des nazeaux; le muscle grand sus-maxillo-nasal de Girard.

Pyramidai du noz, adj. et s. m., muscle (fronto-nasal, Ch.) pair, mince et triangulaire, qui se confond en haut avec l'occipito-frontal, et en bas avec le trans-

versal du nez. Pyramide, s. f., pyramis; éminence

osseuse de la caisse du tympan. | Eminence paire de la moelle épinière. -Pointe d'acier solide, qui se visse au cen tre de la conronne du trépan, dont elle dépasse d'une ligne le niveau, et quiset à la fixer et à la diriger jusqu'à ce que sa voie circulaire soit tracée dans les os. On l'ôte ensuite au moyen d'un instrument que l'on nomme clef de la pyramide.

Pyramides postéricures; nom donne par Gall aux corps restiformes.

Pyrexoides, adj., pyrenoides (mupin,

noyau, sidos, ressemblance); épithèle

donnée quelquefois à l'apophyse odon-

rone.
Prattere, s. m., anthemis pyrethrum;
plante corymbifère du midi de la Frauce,
dout la raciue excite fortement la sécrétion salivaire.

Prrérique, adj., pyreticus; fèbrile. Praérologie, s. f., pyretologia (πυρετὸς, fièvre, λόγος, discours); traité des

fièvres.

Pyratrologiste, s. m.; nom donné au médeciu qui fait des ficvrcs l'objet de ses recherches.

Pyrexie, s. f., pyrexia, mupiròs; état fébrile. | Maladie fébrile. | Fièvre symp-

tomatique.

Pyriformis (pyrum, poire, forma, forme); nom donné par quelques anatomistes au muscle pyramidal du bassin. Girard lui donne celui de sacro-trochantérien.

Preite, s. m., pyrites (πῦρ, feu); nom donné à plusieurs sulfures métalliques, parce qu'ils sont susceptibles de s'enflammer dans certaines circonstances.

Pyrite cubique; nom donné par les minéralogistes au persulfure de fer. Pyrite de cuivre; protosulfure de cui-

Pyrits de ce vre naturel.

Pyrite de fer; bisulfuré ou persulfure naturel de fer.

Pyrite magnétique; nom donné par les minéralogistes au protosulfure de fer. Pyrite martiale. V. Pyrite de fer.

Pyritex, adj.; qui contient de la pyrite.

Pyrmont; ville de la Westphalie, cé-

lèbre par ses eaux minérales salines froides.

Pyno-lienzux, adj.; nom donné autrefois à na acide qu'on obtient en distillant le bois, qu'on croyait de nature particulière, et qui n'est que de l'acide acetique chargé d'huile empyreumatique.

Pyrologia, s. f., pyrologia (πῦρ, feu,... λόγος, discours); traité du feu.

PYROMALATE, s. m.; sel formé par la combinaison de l'acide pyromalique avec

une base salifiable.

Prhomatique, adj.; nom d'un acide cristallisable, soluble dans l'eau et dans l'alcool, qu'on obtient en distillant l'a-

cide malique.
Provéras, s. m., pyrometrum (πῦρ, feu, μπρρω, je mesure); instrument propre à faire connaître les températures trop élevées pour que le thermomètre puisse les indiquer.

Pyromucate, s. m.; sel formé par la

combinaison de l'acide pyromneique avec une base salifiable.

PYROMUCIQUE, adj.; nom d'un acide blanc, inodore, fusible et volatilisable au feu, soluble dans l'alcool et l'eau; qu'on obtient en décomposant l'acide

mucique par le fen.
PYROMUQUEUX. V. PYROMUCIQUE.

PYRONOMIE, s. f., pyronomia (πυρ, fen, vónos, règle); art de régler le feu dans les opérations chimiques.

Prhophage, s. m., pyrophagus (πῦρ, feu, φάγω, jc mauge). Un donne ce nom à celui qui avale des corps iucaudescens.

PYROPHORE, s. m., ργτορίστας (πῦρ, feu, φέρω, je porte); substance inflammable au contact de l'air, qu'on obtient en calcinant un mèlange d'alun à base de potasse, de sucre, d'amidon et de farine.

Pyrosébate, s. m.; sel formé par la combinaison de l'acide pyrosébacique

avec une base salifiable.

Pyroséraciour, adj.; nom d'un acide blauc, soluble dans l'eau chaude et fusible comme le suif, que produit l'action de l'acide nitrique sur la graisse.

Pruosis, s. m., pyrosis, πύρους. Sous ce nom, les uosographes ont decrit une maladie à laquelle ils assiguent pour caractères principaux, une douleur vive, accompagnée d'une chaleur brûlante à la région épigastique, c ta suive d'eructations et de l'éracaution d'un liquide clair, aqueux, filant, etc. : mais il est évident que tous ces symptômes appartiennent à la gastrite chronique. Le pyrosis n'est donc point une maladie particulière.

Pyrosorbique. V. Pyromatique. Pyrotartarique, adj.; nom d'un acide

solide, cristallisable et très-soluble dans l'eau, qu'on obtient en distillant la crème de tartre.

urique.

Pyrotarrare, s. m.; sel formé par la combinaison de l'acide pyrotartarique avec une base salifiable.

Pyrotechnia (πῦρ, feu, τέχνη, art); art d'employer ou d'appliquer le feu.

Pyrotique, adj., pyroticus (πυρόω, je brûle); synonyme de caustique.

PYRO-URATE, s. m.; sel formé par la combinaison de l'acide pyro-urique avec une base salifiable.

Prio-unique, adj.; nom d'nn acide solide, aciculaire, amer, soluble daus Peau, l'alcool et l'acide nitrique, qui se produit pendant la distillation de l'acide 494 Prulque, s. m., pyulcum ( moor, pus, έλχω, je tire); instrument propre à évacuer le pus renfermé dans une des cavités du corps.

PYUR PYURIE . s. f., pyuria ( moov, pus, office. j'urine ); excrétion de pus mêlé avec de Parine.

Q.

O. abréviation de quantité.

O. S.: abréviation de quantum satis, quantité suffisante.

QUADRIDENTÉ , adj. , quadridentatus ; qui est muni de quatre dents.

OUADRIFIDE, adj., quadrifidus : se dit en botanique d'une partie divisée en quatre portions par des incisions qui no s'étendent pas jusqu'à la moitié de sa longueur.

QUADRIFLORE, adj., quadriflorus; qui porte quatre fleurs, ou dont les fleurs sont disposées quatre à quatre.

QUADRIGA, s. m., quadriga; sorte de bandage décrit par Galien sous le nom de xalappaxla, parce qu'il imite la figure de certaines cuirasses, et dont on fait usage pour maintenir réduites les fractures ou les luxations des côtes, du sternum, de la clavicule, et des vertebres. On le fait avec une large et longue bande roulée à un seul ou à deux globes. Il se compose de jets croisés en X devant et derrière la poitrine, sous les aisselles, et sur le moignon de l'épaule, et de tours circulaires qui descendent du haut en bas autour des parois du thorax. On le remplace souvent par un simple bandage de corps.

Quadrijugatus; se

dit d'une feuille composée de quatre paires de folioles opposées.

QUADRIJUMEAUX, adj. pl., quadrigemini. On appelle tubercules quadrijumeaux, quatre tubercules placés à la face postérienre de la moelle allongée, disposés par paires, séparès par deux sillons qui se coupent en croix, et appelés, les supérieurs nates , les inférieurs testes.

Quadrilobé, adj., quadrilobatus; qui est partagé en quatre lobes par des incisions obtuses.

QUADRILOCULAIRE, adj., quadrilocularis; se dit d'un fruit dont l'intérieur est divisé eu quatre loges.

QUADRIPARTI, adj., quadripartitus; qui est partagé en quatre parties par des incisions profondes et aiguës.

QUADRIPHYLLE, adj., quadriphyllus; synonyme hybride de tétraphylle.

OUADRIVALVE, adj., quadrivalvis; se dit d'un fruit qui s'ouvre en quatre valves,

QUADRUMANE, adj. et s. m. (quatuor, quatre, manus, main); qui a quatre mains, les pouces étant séparés et opposables aux membres pelviens comme aux membres thoraciques.

OUADRUPÈDE, adj. et s. m., quadrupes (quatuor, quatre, pes, pied); qui marche sur les quatre membres.

QUALITÉ, s. f., qualitas; impression que fait un corps sur nos sens, et qui ser à le distinguer d'un autre. QUARANTAINE, s. f.; séquestration du

rant un temps plus ou moins prolongé des personnes et des choses provenant d'un pays où règne une maladie réputée importable. La quarantaine est quelquefois de quarante jours, souvent beaucoup plus courte, quel quefois plus prolongée. Quarre. V. Carré.

QUARTANE. V. QUARTE. QUARTATION , s. f. , quartatio (quarto, je divise en quatre); action d'ajouter à un alliage d'or et d'argent assez d'argent pour que l'or ne fasse plus que le

quart de la masse.

QUARTE, adj., quartanus; se dit des fièvres intermittentes dont les accès revienneut tons les troisièmes jours, laissant entre elles deux jours d'intervalles: on dit aussi type quarte; -double quarte, celle dans laquelle un accès a lieu le troisième et un autre le deuxième, de telle sorte qu'il n'y a qu'un jour d'apyrexie et deux jours de suite avec accès; - triple quarte, celle dans laquelle il v a un accès chaque jour, et dont les accès se correspondent tous les troisièmes jours;quarte doublée, celle dans laquelle deux accès ont lieu chaque troisième jour; quarte triplée, celle qui offre trois accès chaque troisième jour.

QUARTIER, s. m., partie de la corne du cheval située entre les mamelles et les talons. On dit quartier défectueux, faible, faux, neuf, renversé.

QUARTI-STERNAL, adj. et s. m., quadristernalis; quatrième pièce du sternum,

selon Béclard.

Quassia, s. m., quassia amara; arbre de Surinam, de la famille des simarouhees, dont le bois, d'une amertume excessive, est employé comme tonique et febrifuge.

Quarebné, adj., quaternatus; qui est disposé quatre par quatre snr un même point ou sur un même plan d'insertion.

Queequère, adj., querquera (χαρχαίρω, e résonne); se dit des fièvres avec tremblement.

QUEUE, s. f., cauda; filet, velu dans tonte son étendue, qui s'élève du sommet de quelques graincs. | Nom vulgaire du pédoncule et du pétiole. | Partie du corps du cheval située en arrière de la croupe; elle a pour basc les os coccygiens.

Queue à l'anglaise. V. ANGLAISER. Queue de cheval; faisceau des perfs lombaires et sacrés, qui termine la

moelle épinière. Queue de la moelle allongée; portion

retrécie de la moelle épinière, au niveau du trou occipital.

Queue de la moelle épinière. V. QUEUE

de cheval. Queue de rat; celle dont la peau est

dégarnie de crins. Queue en balai; se dit de celle dont

les crins sont étalés.

Queue en éventail. V. Queue en balai. QUINATE, s. m., quinas; sel formé par la combinaison de l'acide quinique avec une base salifiable.

Quiné, adj., quinus, quinatus; qui est disposé cinq à cinq sur un même point, ou sur un même plan d'insertion.

QUININE, s. f.; substance alcaline d'un blanc sale, fortement amère, se dissolvant très-pcu dans l'eau, soluble dans l'alcool et dans l'éther; l'air ne lui fait subir aucune altération, et le feu la décompose à la manière des substances végétales non azotées. Elle a la propriété de former, avec les acides, des sels qui sont pour la plupart solubles. On la retire des différens quinquina, et surtout du quinquina janne, où elle se tronve unie à l'acide quinique.

Quinique, adj.; nom d'nn acide cristallisable en lames divergentes, d'une saveur très-aigre, très-soluble dans l'ean, et inaltérable à l'air, qu'on a tronvé dans le quinquina.

QUINQUANGULÉ, adj., quinquangulatus: qui offre cinq angles.

Quinquina, s. m., cinchona; genre de plantes exotiques, de la famille des rubiacées, dont les écorces de plusieurs espèces servent en médecine, comme

toniques et fébrifuges. Ouinquina aromatique, V. CASCABILLE. Quinquina blanc; écorce du cinchona

ovalifolia. Ouinquina caraībe; écorce de l'exo-

stemma caribæa. Ouinquina d'Europe; nom donné à l'écorce du frêne commun , qu'on a ran-

gée parmi les fébrifuges. Quinquina faux. V. ANGUSTURE vraie. Quinquina gris; écorce du cinchona

officinalis. Quinquina jaune; écorce du cinchona

cordifolia. Quinquina orangé; écorce du cinchona

Tancifolia. Quinquina piton; écorce du cinchona

floribunda. Quinquina rouge; écorec du cinchona

magnifolia. QUINTANE, adj., quintana; se dit des fièvres intermittentes dont l'accès revient le quatrième jour, après trois jours

d'apyrexie. QUINTE. V. QUINTANE.

QUINTE, s. f.; se dit d'un accès de tonx; quinte de toux, toux revenant par quinte. | Expression par laquelle on désigne les fantaisies d'un cheval qui se défend et ne vcut pas avancer.

QUINTEFEUILLE, s. f., potentilla reptans : plante indigène, de la famille des rosacées, dont les feuilles et les racines sont légèrement astringentes.

QUINTESSENCE, s. f., quinta essentia; nom donné autrefois aux principes les plus volatils des corps, parce qu'on les regardait comme les plus exquis, et à l'alcool chargé des principes de quelque agent pharmaceutique.

Quinti-sternal, adj. et s. m.; nom donné par Béclard à la cinquième pièce du steruum.

Quotidianus; sc dit des sièvres dont l'accès revient chaque jour; mais toute fièvre intermittente dont l'accès revient chaque jonr n'est pas appelée quotidienne : elle peut être double tierce ou triple quarte. V. Tierce, Quarte. On dit aussi accès quotidien, type quotidien.

Quotinienne doublée; celle dans laquelle il y a deux accès chaque jour.

K. Ahréviation de recipe, qu'on place ordinairement en tête des formules. Barroups, adi., rabdoides ( δάβδος, ver-

RANDOIDE, adj., rabdoides (pássos, verge, stos, forme); nom donné anciennement à la suture sagittale, à laquelle on trouvait quelque analogie avec une

verge,
RABJEIQUE, adj., rabicus; synonyme

de rabique.

Rabique, adj., rabicus (rabies, rage);

qui appartient à la rage : virus rabique. RABOTEUX, adj., scaber; se dit des surfaces parsemées d'aspérités.

RACCOURCISSEMENT, s. m.; état d'une partie qui est devenue plus courte.

RACE, s.f., progenies, genus; famille, lignée, genre, espèce; s'entend des animaux dont la forme primitive, quoique légèrement altérée, se conserve par voie de génération, tandis que les caractères des variétés s'effacent. - Races humaines : les individus qui les composent présentent des différences tellement tranchées, que l'on a cru devoir en distinguer cinq: 1º américaine : ses caractères sont un visage triangulaire, un front bas, des veux enfoncés, un nez épaté, des pommettes saillantes, des cheveux noirs et plats, et une peau d'un rouge de cuivre. 2º arabceuropéenne ou caucasique : les hommes de cette race ont la tête sphérique, le visage ovale, plus ou moins coloré, le nez saillant, les dents incisives disposées perpendiculairement, le front élevé, l'angle facial presque droit, les cheveux longs et fins, et diversement colorés depuis le rouge de feu jusqu'au noir ; enfin , leur peau est blanche, ou à pen près blanche; 3° hyperborcenne : les hommes qui appartiennent à celle-ci ont le visage plat, arrondi, les traits ramassés, le nez écrasé, les cheveux noirs et plats, la peau brnne, et sont d'une taille exiguë : ils habitent au nord des deux continens; 4º mongole : les individus qui en font partie ont le crâne conique, le front plat, le visage large, les yeux noirs, dirigés obliquement en dehors, le nez épaté, les pommettes saillantes , les lèvres grosses, les dents écartées, la peau d'un ronge brun, et les cheveux noirs et peu épais; 5º nègre ou éthiopienne : daus cette dernière, la tête est aplatic en avant, les joues sont larges et saillantes, le nez épaté, les lèvres épaisses, les mâchoires allongées, l'angle facial très-aigu, la pean plus ou moins noire, les cheveux noirs, courts, crèpus et ressemblant à de la

RACHE. V. TRIGNE.

Rachialeie, s. f., rachialgia (ἐχίς, épine du dos, ἐλγος, donlent); nom domé très-improprement à la colique de plomb, à cause de la douleur que les maiades rapportent à la colonne vertébrale.

RACHIALGITE, s. f., rachialgitis (ρέχνς, rachis, ἄλγος, douleur); inflammation de

la moelle épinière.

la moene epiniere.

Raciniura, adi, rachideux; qui anport on qui appartient au rachis, diviere rachidennes, celles qui se distibuent an canal vertebral et à la mole épinière. — Canal rachidien ou sertibul.

Ner's rachidiens, ceux qui naissent de la moelle épinière. — Prongement rachidien de l'encéphale; nom dome par chidien de l'encéphale; nom dome par rachidiens ou de conjugation. — Vena rachidiens ou de conjugation. — Vena rachidiens.

Rachis, s. m., rachis, ράχις; nom doné par Chaussier à la colonue vertébrie. Rachisagre, s. f., rachisagra (ράχις, épine du dos, ἄχρα, prise); doulem dite

de goutte qui sc fait sentir le long de l'epine du dos.

RACHITIQUE, adj., rachiticus; qui est affecté de rachitis, ou qui y a rapport: enfant rachitique, état rachitique.

RACHITIS , S. m. , rachitis (ράχις, épine du dos); maladie dans laquelle les os et surtout le rachis ou colonne vertébrale, se ramollissent, se tuméfient et se courbent d'une manière vicieuse. Le plus commi nément, le rachis et les extrémités spongieuses des os sont seuls affectés; d'autres fois il n'y a que les os longs qui se contournent irrégulièrement. Cette maladie survient, pour l'ordinaire, durant les premières années de la vie, chez les enfans d'une constitution molle et lymphatique : ceux qui en sout atteints sont maigres, débiles; ils ont la tête volumineuse, et quelquefois très-petite. Dans ce dernier cas, ils sont plutôt remarquables par leur état d'imbécillité que par leur intelligence. Quand la déviation da rachis continue à faire des progrès, alors la respiration ne s'effectne qu'avec pei ne . la digestion devient également penible; des tubercules se développent

dans les poumons et dans le ventre : la fièvre hectique s'empare du malade, qui succombe sonvent dans un état d'hydropisie. Cependant il est nn grand nombre de rachitiques dont les os déformés se consolident, et qui, après avoir éprouvé divers accidens, finissent par jouir d'une bonne santé.

RACHITISME. V. RACHITIS.

Rachosis, s. m., rachosis (ἐαχόω, je fends): relachement du scrotum.

RACINE, s. f., radia, piça; partie la plus inférienre d'un végétal, celle qui est plongée dans la terre ou dans un autre corps, d'où elle tire sa nourriture. Partie d'une dent qui est renfermée dans l'alvéole. | Portion de l'ongle qui est cachée sous la peau. | Origine d'une partie : racines du poumon, des nerfs. | Prolongement qu'une tumeur envoie dans les parties voisines.

RADEZYGE; nom qu'on donne, en Norwège, à une variété de la maladie vénérienne qui a quelque ressemblance

avec l'vayys.

RADIAL, adj., radialis; qui a rapport an radius. -- Artère radiale, branche de la brachiale, qui s'étend jusque dans la paume de la main. - Bord radial de l'avant-bras, celui qui regarde le radius. - Nerf radial, né des quatre branches inférieures du plexus brachial. - Région radiale de l'avant-bras, celle qui correspond an radius. - Veine radiale cutance ; nom donné par Chaussier à la céphalique. - Veines radiales profondes, qui accompagnent l'artère, au nombre de deux.

Radial antérieur. V. Palmaire grand. Radial externe (premier), adj. et s. m.; muscle (huméro-sus-métacarpien, Ch.) pair, allongé et aplati, qui, de la partie inférieure du bord externe et de la tubérosité correspondante de l'humérus, se porte à l'extrémité supérieure du second

os dn métacarpe.

Radial externe (second), adj. et s. m.; muscle (epicondylo-sus-métacarpien, Ch.) pair, qui, de la tubérosité externe de l'humérus, se porte à l'extrémité supérieure du troisième os da métacarpe. Radial grand. V. Radial externe (premier).

Radial petit. V. Radial externe (se-

qui lance des rayons de lumière. RADIATION, s. f., radiatio (radius, ravon); émission de ravons.

RADICAL, s. m. Les chimistes donnent

ce nom anx substances simples qui forment un acide par leur combinaison avec l'oxygène on tout antre corps simple; mais ils ont tort, pnisque, dans cette combinaison. les deux composans jouent le même rôle, et contribuent pour une part égale à la formation du produit.

RADICAL, adj., radicalis; se dit, en botanique, des fenilles et des pédoncules qui naissent immédiatement de la racine ; et, en thérapeutique, du traitement qui guérit une maladie en détrui-

sant sa cause.

RADICANT, adj., radicans; qui produit d'autres racines que la racine princinale.

RADICATION, s. f., radicatio; pousse des racines. RADICULE, s. f., radicula; racine en-

core renfermée dans la graine. Radie, adj., radiatus; qui a des

ravons.

RADIO-CABPIEN , adj. , radio-carpianus ; nom de l'articulation des os scaphoïde. semi-lunaire et pyramidal du carpe avec la face inférieure du radius et du fibrocartilage qui se trouve au-dessous du cu-

Radio - carpien transversal palmaire ; nom donné à une branche de l'artère ra-

diale. RADIO-CUBITAL, adj., radio-cubitalis; nom commun aux deux articulations des

deux os de l'avant-bras entre eux. RADIO-MUSCULAIRE, adj., radio-muscularis; épithète imposée à quelques ra-

meaux de l'artère radiale. Radio-Palmaire, adj., radio-palmaris; nom donné par Chaussier à l'artère superficielle externe de la paume de la main.

RADIO-PHALANGETTIEN du pouce, adj. et s. w., radio-phalangettianus pollicis manûs; nom donné par Chaussier au muscle long fléchisseur du pouce. RADIO-SUS-PALMAIRE, adj., radio-supra-

palmaris; nom donné par Chaussier à une portion de l'artère radiale.

Radis, s. m., raphanus sativus; plante crucifère indigene dont on mange la ra-

cine. | Racine de cette plante. Radius, s. m., radius; l'un des deux os de l'avant-bras, à la partie externe duquel il est situé, parallèlement au cu-

RADIANT, adj. (radiare, rayonner); RAFFINAGE, s. m., purificatio; expression technique employée dans certains arts, et qui est parfaitement synonyme de purification.

RAFLE, s. f., axis; assemblage ramifié

52

des pédoncules d'une grappe. | Support long et grêle qui sert d'attache aux fleurs

d'un épi.

RAFRAÎCHISSANT, adj. et s. m.; qui tend à faire baisser la température du corps; qui a la propriété de calmer la soif.

RAGE, s. f., rabies, λύσσα; maladie qui se développe chez l'homme le plussouvent dans l'espace de deux à six semaines après avoir été mordu par un chien enragé. On la reconnaît aux caractères suivans: sentiment d'ardeur et de resserrement à la gorge, soif vive, difficulté d'avaler; aversion pour les liquides, fureur à leur aspect, ainsi qu'à la vue des objets brillans ; visage rouge, animé; susceptibilité extrême des sens, dyspnée; pouls dur, inégal; fièvre, délire, agitation convulsive de la face, sputation d'une salive visqueuse, envies de mordre, grincemens de dents, etc. Cette maladie, qui a licu par accès d'abord éloignés, puis plus rapprochés, se termine presque constamment par la mort, vers le troisième ou le quatrième jour. Lorsque la rage se manifeste spontanément, les accès différent peu de ceux de la rage communiquée. Dans-quelques cas, on a cru devoir l'attribuer à la frayeur, à des emportemens de colère, à la crainte d'avoir été mordu par un chien enragé, à des travaux forcés en demeurant exposé aux rayons du soleil, etc.

soieti, etc.

Raibzus, s.f.; état d'une partie qui résiste efficacement aux efforts exercés sur elle pour la flechir. Les membres et leurs articulations sont très-exposés aux raideurs, à la suite d'une inaction prolongée ou des phlegmasies qui détruisent l'ex-

tensibilité des tissus fibreux.

Raideur cadavérique; rigidité que contracte le corps des animaux qui vienuent de mourir. C'est le seul caractère qui puisse faire prononcer que la mort a lieu.

Raie, s. f., raja ; genre de poissons

dont on mange plusieurs espèces, et auquel ppartient la torpille.

RAIFORT, s. m., raphanus; genre de plantes crncifères indigènes dont on mange les racines de plusieurs espèces. RAINURE, s. f.; cavité oblongue et plus ou moins profonde, qu'on remarque à la

surface d'un os.

RAIFONCE, S. f.; racine du campanula raponculus, qu'on mange. | Cette plante elle-même.

RAISIN, s.m., uva; fruit de la vigne. RAISON, s.f., ratio; faculté cérébrale qui permet à l'homme de sentir et d'établir la différence entre le bien et le mal. RALANT, adj. On appelle respiration râlante, celle qui est accompagnée de râle.

RAER, s. m., sterior; bruit produit par Jair en traversant les monsités donties pourmons ne peuvent plus se débarraser, ce phénomène se renarque principalment aux approches de la mert. Lacase donne ce nom aux divers bruits de la respiration que fait entendre l'air es passant à travers mi liquide quelcoque contenu dans les bronches ou dans les arcoles du tissu pulmonaire.

Rale erépitant, rondeux erepitants humis sembalbé e deuli du sel que l'on fait decrépiter en le chauffant dans une bassie; il, a beaucoup d'analogie avec celui que l'on détermine en pressant le fisu sin du poumon, et que l'on appelle cripte ton; suivant Ladinuec, c'est le sigue pathognomonique du premier degré de la pneumonie.

Râle humide. V. Râle crépitant.

Râle muqueux ronchus mucosus. Il resulte du passage de l'air à travers de crachats amasses dans la trachée ou les bronches, on à travers la matière tuberculeuse ramollie dans une excavation ulcéreuse du poumon : il est tout-i-fait

semblable à celui des mourans. Râle ronflant. V. Râle sonore sec.

Râle ronfant. V. Râle sonore sec.
Râle sibliant; c'est latatôt un petit sifflement prolongé, grae
ou sigu, sourd ou assex sonore; sourcet
il ne se fait entendre que pendan trèpeu de temps, et ressemble au cri des
petits oiseaux, au bruit que produit la
séparation brusque de deux plaques de
marbre enduites d'hnile, ou à celui d'uepetite soupape, petite soupape, si

Rale sonore see; son plus on moins grave, quelquefois très-bruyant, que Laënnec compare au rouflement d'une personne qui dort, ou à celui que l'on obtient en frottant une corde de base avec le doigt; ou bien encors an roucoulement d'une tourterelle.

Rala trachéal, ronchus trachealis ; ceisi qui a lieu dans le largnx, la trachésa-tère et le commencement des brouches. Il présente les caractères du selle naqueux; quelquefois il est mêlé de rile sonore grave. Leannec di qu'il est de caracter de la formatique de la caracter de la

RALER, v. n. ; avoir le râle.

RAMAIRE, adj., rameus; qui appartient ou qui est attaché anx rameaux,

RAMBAU, s. m., ramus, zhádos; division secondaire d'une branche, d'un nerf.

d'un vaisseau. RAMEUX, adj., ramosus; qui se partage

en branches on en rameanx. RAMIFICATION, s. f., ramificatio; division en branches on rameaux. | On donne

aussi ce nom aux rameaux enx-mêmes. RAMILLE, s. f., ramulus, ramunculus; division d'un rameau.

RAMINGUE, adj., equus resistans. On donne ce nom an cheval qui ne veut pas avancer des qu'il sent l'éperon.

RAMPANT, adj., repens, reptans; qui rampe, qui se traîne sur la terre. On appelle rampante, en botanique, toute tige

qui se traîne sur la terre, et qui v prend racine de distauce en distance. RAMPE, s. f., scala; nom donné à deux

cavités de l'oreille interne. Rampe externe, celle qui s'ouvre dans

le vestibule. Rampe interne, celle qui communiquerait avec le tympan, par la feuêtre ronde, sans la membrane qui bouche cette der-

nière. Rampe tympanique, V. Rampe interne. Rampe vestibulaire. V. Rampe externe. RAMPIN, s. m., extremo pede insistens:

cheval qui n'appuie en marchant que sur la pince des pieds de derrière. RANCE, adj., rancidus; épithète don-

née à tout corps gras qui a pris de l'àcreté par sou exposition à l'air.

RANCIDITÉ , s. f. , ranciditas ; qualité de ce qui est rance.

RANINE, adj., ranina (rana, grenouille); nom douné à la portion de l'artère linguale qui se porte horizontalement vers la pointe de la langue, entre les muscles lingual et génio-glosse, ct à la veine qui, après avoir suivi la même marche, va s'ouvrir dans la jugulaire interne, ou dans la thyroïdienne supérieure. RANULE, s. f., ranula, βάτραχος; syno-

nyme de grenouillette.

RAPACÉ, adj., rapaceus; qui a la forme on la texture d'une rave.

RAPHANEDON, s. m., paparnoon; fracture transversale des os longs. C'est ce que l'on a appelé anssi fracture en rave.

RAPHANIE, s. m., convulsio raphania; épithète imposée par Linné à une affection caractérisée par des couvulsions et des donlenrs très-fortes dans les membres, et qu'il crovait être l'effet du rapha-

nus ranhanistrum, dont les semences se tronvent quelquesois mêlées avec le blé. RAPHE. S. m., raphe. δαυλ (δάπτω: je couds); ligne saillante, en forme de couture, qui s'étend depuis l'extrémité de

la verge jusqu'au devant de l'anus, et divise le scrotum en deux parties égales. Ligne double qui fait saillie à la face snpérieure du corps callenx, d'nne extré-

mité à l'autre duquel elle s'éteud.

RAPPORT, s. m., relatio; acte fait en instice par un médecin que l'autorité compétente a requis, et qui a ponr obiet, soit de constater l'état d'nn sniet vivant on mort, soit de résondre telle ou telle question soumise au jugement de l'homme de l'art. La rédaction des rapports est une des parties les plus difficiles et les plus importantes de la médecine légale. Ils doivent être divisés en quatre parties : le protocole , la description exacte de l'état du suiet , l'exposition fidèle des recherches diverses que l'on a faites, et de la manière dont on y a procédé, enfin les conclusions, qui doivent toujours être claires, précises et rigoureusement déduites des faits observés. | Synonyme d'affinité dans les sciences naturelles, et d'éructation dans le langage médical.

RARE, adj., rarus; se dit dn ponls et de la respiration dont les mouvemens sont ralentis.

RABÉFACTION, s. f., rarefactio (rarefacere, dilater); extension d'un corps, qui occupe plus d'espace qu'auparavant. Action par laquelle on arrive à ce résultat. RARÉFIABLE, adj.; dilatable.

RABÉFIANT, adj., rarefaciens; nom donné autrefois anx médicamens qu'on supposait propres à augmenter le volume du sang ou des autres humeurs.

RABÉFIÉ, adj., rarefactus; dilaté. BARÉFIER, v. a., rarefacere; faire ocenper plus de volume à un cerps.

RARESCIBILITÉ, s. f.; propriété qu'ont les corps de se raréfier, de se dilater. RARESCIELE , adj. ; dilatable. RARIFEUILLÉ, adj., rarifoliatus; qui a

peu de feuilles. Rabiflore, adj., rariflorus; qui a peu de fleurs.

Rasé, adj.; se dit de la dent incisive. lorsque la cavité formée par le septum dentaire externe est effacée ou a disparn.

RASER le tapis; se dit lorsque le cheval galope près de terre. RASOIR, s. m., novacula, tonsorius culter : instrument de chirurgie qui sert à

ulcères, et sur les parties qui doivent être couvertes de topiques, ou devenir le siège des opérations chirurgicales. Rassis, adj., repositum; se dit d'un cheval, lorsqu'après l'avoir déferré, le

marêchal pare le pied et remet le même fer.

RATAFIA. s. m.: liqueur alcoolique. aromatisée et sucrée.

RATANHIA , s. f. , hrameria ratanhia ; sous-arbrisseau du Pérou, et de la famille des polygalées, dont on a vanté la racine, éminemment astringente, dans les hémorrhagies.

BATE, s. f., lien. ombiv: viscère narenchymateux, vasculaire, d'un tissu mou et spongieux, d'une couleur rouge plus ou moins foncée, qui est placé profondément dans l'hypochondre droit, audessous du diaphragme, au-dessus du colon descendant, entre les cartilages des fausses côtes et le grand cul-de-sac de l'estomac.

RATELEUX, adj., splenosus; qui a la rate volumineuse ou malade.

RATIONEL, adj., rationalis; qui est fondé sur le raisonnement : signe, traitement rationel.

RAUGITÉ, s.f., raucitas, raucedo; altération de la voix, dans laquelle celle-ci devient plus grave et en même temps moins pure, moins distincte, qu'elle ne l'est ordinairement.

RAUQUE, adj., raucus; se dit de la voix, et quelquefois de la toux, quand elles présentent de la raucité.

RAVE, s. f., brassica rapa; plante crucifère in digène, dont on mange la racine.

Racine de cette plante. RAYON, s. m., radius. Les botanistes appellent ainsi les fleurons de la circonférence d'une fleur corymbifère, et les pédicules d'une ombelle. - Os du rayon ou radius. - Rayons medullaires; lames verticales et médullaires qui partent en tous sens de la circonférence de la moelle, dans les tiges des plantes dicotylédones

arborescentes. RAYONNANT, adj.; qui envoie des rayons, on qui se meut sous la forme de rayons : calorique rayonnnt.

RAYONNÉ, adj., radiatus : qui est disposé en ravons.

Réactif, s. m., reagens. En chimie, on donne ce nom à toute substance dont on se sert ponr reconnaître la nature d'un corps, déterminer sa composition, et séparer les élémens qui le constituent.

REACTION, s. f., reactio; action d'un

organe qui réfléchit sur un autre l'irrita tion qui lui a été transmise. Quelques pathologistes entendent désigner par ce mot une sorte de mouvement qui, na fois développé dans un organe, tend à repousser l'agent morbifique qui l'a occasioné.

REALGAL. V. RÉALGAR RÉALGAR, s. m.; variété rouge du sul-

fure d'arsenic naturel. REBONDISSANT, adj.; se dit du poul dicrote.

REBOUTEUR . S. m .: nom que l'on donne aux charlatans qui font le métier de torturer les malades atteints de fractures or de luxations.

Réceptacle, s. m., recepiaculum; non donné par les botanistes au fond du calice, sur lequel les organes de la fructification reposent immédiatement; à la partie interne du péricarpe, celle sur la quelle les graines sont attachées; et à la partie d'une fleur composée qui supporte les fleurons, on les demi-fleurons, on les deux à la fois.

Receptivité, s. f.; suivant Tissot, c'est l'aptitude qu'ont quelques organes à re-

cevoir les agens morbifiques. RECETTE, s. f.; synonyme de formule. RECHUTE, s. f.; retour d'une maladie pendant ou peu après la convalescence.

RÉCIDIVE, s. f.; retonr d'une maladie dont on était complétement guéri. RECIPE : mot latin qui signifie prènez .

et que l'on met en tête d'une formule, en l'indiquant seulement par le signe R. RECIPIENT . s. m. . excipiens : vase . ordinairement arrondi, dans lequel on reçoit les produits d'une opération chimi-que. | Gloche qu'on place sur le plateau

de la machine pneumatique. Récipient florentin ; vase particulier qu'on emploie pour recueillir les huiles essentielles.

RECLINÉ, adj., reclinatus; dont le sommet se trouve plus bas que la base.

RÉCORPORATIF, adj., recorporativus: synonvme de métasyncritique. RÉCRÉMENT, s. m., recrementum; humeur qui, après avoir été séparée du

sang par un organe sécréteur, rentre dans le torrent circulatoire par la voie de l'absorption. Réchémenteux, adj., recrementitius;

qui a le caractère de récrément.

RÉCRÉMENTITIEL. V. RÉCRÉMENTEUX. RÉCRÉMENTO - EXCRÉMENTITIEL, adj.; se dit d'une humenr uni est en partie résor

bée et en partie excrétée. RECRUDESCENCE, s. f., recrudescentia: accroissement ou activité plus grande des phénomènes morbides, après un mieux

RECTIFICATION, s. f., rectificatio; opération qui consiste à distiller une seconde fois, seuls ou après les avoir mêlés avec d'autres corps, certaius liquides qu'on se propose de parifier.

RECTIFIE, adj. ; qui a été purifié par

la distillation. RECTIFIER . v. a.; purifier par la distil-

RECTIUSCULE, adj., rectiusculus; qui est presque droit.

RECTO-UBÉTRAL, adj.; qui appartient au rectum et à l'urètre. Il existe des fistules

de ce geure. RECTO-VAGINAL, adj., recto-vaginalis; qui appartient au rectum et au vagiu.

Cloison recto-vaginale, formée par l'adossement du rectum et du vagin, qu'elle sépare l'un de l'autre.

RECTO-VÉSICAL, adj.; qui appartient au rectum et à la vessie. On a douné ce nom à la méthode par laquelle Sanson exécute l'opération de la taille.

RECTUM, s. m., rectum, doyos; troisième et derniére portiou du gros intestin, qui succède à l'S iliaque du colon, s'étend depuis le côté gauche de l'articulation sacro-vertébrale jusqu'au sommet du coccyx, et se termine à l'extérieur, où son orifice porte le nom d'anus.

RECURRENT, adj., recurrens; qui retourne en arrière, qui remoute vers sou origine .- Artère récurrente radiale, branche de la radiale qui remoute entre les muscles loug et court supinateurs et brachial antérieur. - Artère récurrente cubi-tale antérieure, brauche de la cubitale qui remonte entre le rond pronateur et le brachial antérieur. - Artère récurrente cubitale postérieure, qui naît de la précédente ou de la cubitale, et remonte entre l'olécraue et la tubérosité interne de l'humérus. - Artère récurrente radiale postérieure, branche de l'interosseuse postérieure qui remonte entre les muscles anconé et cubital postérieur. - Artère récurrente tibiale, branche de la tibiale antéricure qui remoute dans le jambier antérieur. - Nerf récurrent, ou laryngé inférieur. REDONDANCE, s. f., redundantia; syno-

nyme de plénitude. REDOUBLEMENT, s. m., exacerbatio; sy-

uouvme d'exacerbation, de paroxysme. REDRESSE, adj.; se dit d'une tige qui se relève après avoir été courbée à sa naissance.

REDUCTION , s. f. , reductio , repositio , restitutio; opération chirurgicale qui a pour objet de remettre les parties déplacées dans leur situation naturelle. On réduit les hernies, les luxations, les frac-

Réduction, s. f., reductio; opération chimique qui consiste à dépouiller un oxyde métallique de son oxygène, pour mettre le métal à nu.

Réduire, v. a.; dépouiller un oxyde métallique de son oxygène.

Repuir, adj.; se dit d'un oxyde métal-

lique qu'on a déponillé de sou oxygène. REFAIT, adj., restauratus; s'entend d'un cheval maigre, ou qui a été malade, qu'un marchand a rétabli en employaut différens procédés, dans l'intention de le vendre avantageusement.

Réflécht, adj., reflexus; se dit d'une tige qui s'incline en dehors par une courbure subite, et en décrivant un angle.

Reflechir (se), v.r.; rejaillir en faisant un angle égal à celui d'iucidence.

Réflexibilité, s. f. (retro, eu arrière, flectore, plier); propriété de se réfléchir. Réflexible, adj., reflecti potens; qui

a la propriété de se réfléchir.

REFLEXION, s.f., reflectio, avaxautis; rejaillissement sous un angle égal à celui d'incidence.

Réforms, s. f.; s'entend d'uu examen qu'on fait des hommes ou des chevaux d'un équipage ou d'un régiment, pour séparer ceux qui ne sont plus propres au service. REFRACTAIRE, adj. (refragor, je résiste);

difficile à foudre. Réfracté, adj.; qui a subi la réfrac-

tion. REFRACTER (se), v. r., refringere: éprouver la réfraction.

REFRACTION, s. f., refractio, ἀνάχαμψις (retro, en arrière, frangere, rompre); changement de direction que subit la lumière quand elle tombe obliquement d'un milieu dans un autre de densité différente, et qui l'éloigne ou la rapproche de la perpendiculaire, suivant que ce dernier est moins on plus deuse que le premier. Réfrancibilité, s. f.; propriété qu'a la

lumière de se réfracter. REFRANGIBLE, adj., refringi potens;

qui pent se réfracter. Réfrigérant, adj., refrigerens (refrigero, je rafraîchis) ; qui a la propriété de

rafraichir.

REFRIGERATIF. V. REFRIGERANT.

RÉFRIGÉRATION, s. f., refrigeratio, zaτάψυξις, περίψυξις; refroidissement, rafraîchissement, abaissement de tempé-

rature. REFRINGENT, adj., refringens; nom

donné aux milieux qui causent la réfraction des rayons lumineux.

500

Régénération, s. f., regeneratio; reproduction d'une partie détruite.

Regime, s. m., regimen; usage raisonné de toutes les choses essentielles à la vie. notamment des alimens. | Spadix ou assemblage des fruits du bananier et du dattier.

Rέσιοκ, s. f., regio, γώρα; espace déterminé de la surface d'un corps, relativement aux parties voisines.

REGISTRE, s. m., register; ouverture des fourneaux qu'on bouche et débouche à volonté pour diminuer ou accroître l'ac-

tion du feu. Règles , s. f. pl. : nom familier de l'é-

coulement menstruel.

Réglisse, s. f., glycyrrhyza glabra; plante indigène, de la famille des légumineuses, dont la racine, sucrée et adoucissante, sert en médecine. | Racine de cette plante.

Régne, s. m., regnum, 6aolisia; nom des grandes classes dans lesquelles les naturalistes ont partagé tous les corps de

la nature. RÉGULE, s. m., regulus; nom donné

par les anciens chimistes aux métaux purs, qu'ils regardaient comme de petits rois, c'est-à-dire comme rapprochés de l'or, le roi des métaux. Régule d'antimoine; nom donné à l'an-

timoine, après qu'il eut été découvert. Régule d'arsenic; arsenic métallique.

Régule jovial; alliage d'antimoine et d'étain.

Régule martial; ancien nom de l'alliage dn fer avec l'antimoine.

Régule de Venus; nom donné par les alchimistes à l'alliage du cuivre avec l'antimoine.

REGULIER, adj., regularis; se dit du pouls lors que les pnisations laissent entre elles des intervalles égaux. On dit encore des maladies qu'elles ont une marché régulière, quand celle-ci n'est retardée par aucun accident. RÉGULIN, adj., regulinus; nom donné

à la partie métallique d'un composé. REGURGITATION, s. f., regurgitatio; ac-

tion par laquelle nn gaz ou un liquide vient de l'estomac dans la bouche sans aucun effort.

REIN, s. m., ren, νέφρος; glande paire,

ovoïde, comprimée sur deux faces, qui est située profondément dans la région lombaire, sur les côtés de la colonne vertébrale, et qui sécrète l'urine.

REINAIRE, adj., renarius; se dit, en botanique, des parties dont la circonfé-

rence ressemble à celle du rein. RELACHANT, adj., relaxans; qui dimi-

nue la tension ou l'éréthisme des parties, RELACHEMENT, s. m.; abaissement on laxité excessive d'une partie. | État op-

posé à la contraction. RELAXATION, V. RELACHEMENT.

Releveus commun de l'aile du nez et de la lèvre supérieure. V. ELÉVATEUR

Releveur commun des levres. V. CANIN. Releveur de l'aile du nez . adi. et s. m .: nom donné par Cowper aux muscles pyramidal et transversal réunis,

Releveur de la lèvre inférieure. V. Houses du menton.

Releveur de la luette. V. PALATO-STA-DUVIIN

Releveur de l'angle des lèvres. V. Canin. Releveur de l'anus : muscle (sous-pubiococcygien, Ch.) pair, large, aplati et carré, qui s'attache à la face postérieure du corps du pubis, à la partie supérieure du trou sous-pubien et à l'épine de l'ischion, se termine au coccyx et sur les parties latérales du rectum, et forme, avec son congénère, une sorte de cloison qui bouche le détroit inférieur du bassin.

Releveur de la prostate; nom donné par Santorini aux fibres antérieures du muscle releveur de l'anus.

Releveur de l'omoplate. V. Angulaire de l'omoplate.

Releveur de l'urêthre : nom donné par · Santorini à une portion du muscle transverse du périnée.

Releveurs des côtes; nom donné par quelques anatomistes aux moscles surcostaux.

Releveur du coccyx. V. Isenio-cocci-

Releveur du menton. V. HOUPPE de menton.

Reliquat, s. m.; ce qui reste d'une ancienne maladie.

Remède, s. m., remedium, βοήθημα; nom donné à toute substance qui guérit une maladie, qui opère un changement salutaire dans l'état morbide.

Remède du capucin : ancien nom du nitrate très-acide de protoxyde de mer-

Remède du duc d'Antin: ancien nom du nitrate très-acide de protoxyde de

mercure.

Rémission, s. f., remissio; cessation olns ou moins complète des symptômes fébriles entre les accès d'une fièvre rémittente. | Diminution de ces mêmes symptômes entre les exacerbations d'une fièvre continue.

REMITTENT, adj., remittens; se dit des fièvres continues dont les exacerbations

sont précédées de frissons.

REMONTE, s. f., suppeditatio; se dit des chevaux achetés pour remplacer dans un régiment ceux qu'on a réformés.

Remora, s. m.; on désignait par ce mot les bandages destinés à maintenir les parties déplacées dans leur situation normale. Il était surtout deux instrumens qui portaient le nom de remora : l'un servait à contenir les bernies; l'autre, aussi appelé remora ou arrêt d'Hildanus, avait pour nsage d'assurer la bonne conformation des membres luxés ou fracturés.

Rénal, adj., renalis (ren, rein); qui a rapport au rein .- Artères rénales , branches de l'aorte abdominale, au nombre de deux, une pour chaque rein. - Calculs rénaux, qui s'engendrent dans le rein .- Pierres rénales, ou calculs rénaux. -Plexus rénaux, au nombre de deux, qui proviennent des plexus solaire et cœliaque, de la partie externe des ganglions semi-lunaires, et de l'épanouissement des petits nerfs splancbniques .- Veines renales, au nombre de deux, une pour chaque rein, qui se jettent dans la veine cave inférieure.

RENONGULE, s. f., ranonculus; genre de plantes, servant de type à une famille, dont plusieurs espèces indigènes sont vénéneuses.

RENOUEGE, V. REPOUTEUR.

RÉNOVATION, s. f., renovatio, ayaxaíκωσις; opération par laquelle les alchimistes faisaient passer un corps d'un état imparfait à l'état parfait.

Renversement, s. m.; lésion de la situation et de la conformation des organes. qui présentent en baut ce qui doit être en bas, en avant ce qui doit être en arrière, et en dehors ce qui se tronve ordinairement en dedans. Les paupières, la langue, l'utérus, le rectum, la vessie, sont les organes qui deviennent le plus souvent le siège des renversemens. On dit que les yeax sont renversés, lorsqu'ils sont dirigés avec force et d'une manière constante en haut, on que lenr expression a beaucoup changé. Renvois, s. m. pl.; nom donné aux

matières qu'amène la régurgitation,

REPERCUSSIF, adj., repercutions, re-

pellens, amoxoovolixòs; nom donné à tout agent médicinal qui, lorsqu'on l'applique sur une partie vers laquelle les liquides affluent, par l'effet d'une irritation directe ou sympathique, fait refiner ces mêmes liquides vers l'intérieur.

REPERCUSSION , s. f. , repercussio ; action d'un répercussif; effet produit par cette action.

Replet, adj., repletus; qui est gras, bien nourri. RÉPLÉTION , s. f. , repletio ; plénitude ,

pléthore.

Repos, s. f., quies, άσυχία, ἀνάπαυσις; privation ou absence de mouvement. Repoussoir, s. m., repulsorium; instru-

ment dont on fait usage pour extraire lesracines des dents. | Instrument inventé par J.-L. Petit, et qui sert à pousser jusqu'à l'estomac les corps étrangers arrêtés dans l'œsophage. Cet instrument est spécialement désigné sous le nom de repoussoir d'arrêtes. REPRODUCTION, s. f., reproductio; action

par laquelle les corps organisés produisent des corps semblables à eux.

REPTILE, adj. et s. m., reptile, Tomov, έρπητὸν (reptare, ramper); qui rampe; nom donné à une classe d'animanx ver tébrés.

RÉPULSIF. V. RÉPERCUSSIF. REPULSION, s. f., repulsio, ἀπόχρουσις

αντωσις; force en vertu de laquelle les corps ou leurs molécules se repoussent mutuellement; effet qui résulte du jeu de cette force.

Réseau, s. m., rete, dixtuoy; nom donné par les anatomistes aux entrelacemens réticulaires des vaisseaux ou des filets nerveux.

Réseau admirable ; lacis vasculaire que les artères carotides internes et vertébrales forment, à la base du crâne, dans, les animaux.

Réseau merveilleux. V. Réseau admirable.

RESECTION, s. f., resectio ossium; on donne ce nom à des opérations dans lesquelles on retranche avec la scie soit les extrémités cariées des os longs, soit les bouts non consolidés des fractures, lorsqu'il s'est formé des articulations anormales. Ce genre fort important d'opérations est une des conquêtes les plus. précieuses de la chirurgie moderne. RESERVOIR, s. m. (reservare, conser-

ver ); cavité dans laquelle s'amasse un liquide.

Réservoir de la bile; cholécyste on vésicule biliaire,

Réservoir du chyle; dilatation que le canal thorachique présente au devant de la région lombaire de la colonne épinière.

Réservoir des larmes ; sac lacrymal. Réservoir de Pecquet. V. Réservoir du chyle.

Réservoir de l'urine ; vessie.

Résido, s. m., residuum, reliquum; matière qui reste après une opération chimique.

RESINE, s. f., resina, parting; produit végétal, ordinairement sec et concret, plus ou moins fragile, inodore ou peu odorant, insipide ou d'une saveur âcre et chaude, d'une certaine transparence. d'une cassure lisse et vitrcuse, plus lourd que l'eau, inflammable, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, l'éther et le jaune d'œuf, et électrisable négativement par le frottement.

Résine animée. V. Animé. Résine de bile. V. Pichomel.

Résine earagne. V. CARAGNE. Résine copal. V. COPAL.

Résine de cuivre; nom donné par Boyle au protochlorure de cuivre.

Résine élastique. V. CAOUTCHOUC. Résine élémi. V. Élémi. Résine de gaïae. V. GAÏACINE.

Resine laeque. V. LAQUE. Résine de lierre. V. HÉDÉBÉ.

RESISTANCE, s. f., resistantia, ἀντιπάθεια; obstacle au mouvement.

Résolutif, adj., resolvens; nom donné aux remèdes qui ont pour effet de favoriser la résolution d'une partie engorgée ou tuméfiée.

RESOLUTION, s. f., resolutio (resolvere, résoudre); mode de terminaison de l'inflammation dans lequel celle-ci disparaît insensiblement, sans que la partie qui en était, le siège vienne à suppurer. - des membres, synonyme de paralysie.

RÉSONANCE , S. f. , resonantia (resonare, retentir). Les fractures du crâne qui ont lieu par contre-coup ont été appelées

fractures par résonance.

RESORPTION, s. f., resorptio (resorbere, absorber de nouveau); absorption qui s'exerce seulement sur le produit des sécrétions, et sur les élémens qui composent les différens tissus de l'économie.

RESPIRABILITÉ, s. f.; qualité d'un gaz qui peut servir à la respiration.

RESPIRABLE, adj.; qui peut être respiré. RESPIBATION, s. m., respiratio, avaπνοή; fonction en vertu de laquelle le sang est mis en contact avec l'air, dans un organe particulier appelé poumon ou

velles, et perd une partie de celles qu'il avait en y abordant. Respiration bruyante; celle qui s'entend très-aisément, même sans être obligé de

faire une grande inspiration.

Respiration difficile; celle dans laquelle l'inspiration et l'expiration ne s'exercent qu'avec peine, et sont accompagnées de la sensation d'un poids sur la poitrine.

Respiration égale; celle dont les monvemens se font d'une manière régulière. Respiration entrecoupée; dans celle-ci,

l'inspiration n'est pas encore terminée que l'expiration a lieu, et qu'il lui succède aussitôt une autre inspiration.

Respiration facile; celle dont les monvemens s'exécutent librement.

Respiration fétide; celle dans laquelle

l'air expiré exhale une odeur forte et désagréable. Respiration fréquente; celle dont les mouvemens d'inspiration et d'expiration

se succèdent plus rapidement que dans l'état normal. Respiration grande; celle dans laquelle

beancoup d'air est inspiré et expiré, Respiration inégale; celle dont les mouvemens inspirateurs et expirateurs présentent de la différence, soit sous le rapport de leur grandeur, soit sons celui des intervalles plus ou moins rapprochés qu'ils laissent entre eux.

Respiration insonore; celle qui ne fait entendre aucun bruit particulier.

Respiration intermittente; celle qui

manque entièrement au moment où elle devrait avoir lieu. Respiration interrompue. V. Respira-

TION entrecoupée.

Respiration lente; elle est opposée à la respiration vite. Respiration luctueuse; celle dans la-

quelle l'expiration s'accompagne de gémissemens. Respiration petite; celle dans laquelle

l'inspiration et l'expiration sont suivies de l'introduction et de la sortie d'une petite quantité d'air.

Respiration plaintive. V. RESPIRATION luctueuse.

Respiration puerile. Laennec appelle ainsi la respiration des adultes, lorsqu'elle est semblable à celle des ensans. Respiration pure; celle qui est sans mé-

lange de râle. Respiration ralante. V. RESPIRATION

stertoreuse. Respiration rare; celle dont les mouvemens d'inspiration et d'expiration sont en moins grand nombre que dans l'état naturel. Respiration ronflante. V. RONFLEMENT. Respiration sifflante: celle qui est ac-

compagnée de sifflement.

Respiration sonore; celle qui produit
un certain bruit.

un certain bruit.

Respiration sterioreuse; celle qui, dans
l'inspiration et l'expiration, fait entendre

un bruit assez semblable à celui de l'eau

Respiration suspirieuse; celle dans laquelle on entend le bruit connu sous le nom de souoir.

Respiration vite; celle dont les mouvemens inspirateurs et expirateurs s'exécutent avec rapidité; elle se rencontre souvent avec la respiration fréquente.

RESPIRER, v. a., respirare; faire entrer de l'air dans ses poumons. Ce mot est employé quelquefois, dans le langage familier, comme synonyme d'inspirer.

Ressenze, adj., astrictus; on dit du ventre qu'il est resserré, lorsqu'il y a constination,

RESSORT, s. m., elaterium (resurgere, se relever); effort que fait un corps élas-

rel, quand unc puissance qui l'a tendu ou comprimé l'a forcé d'en sortir. RESSUAGE, s. m. (sudare, suer); opé-

ration qui consiste à séparer l'argent allié an cuivre, en faisant fondre l'alliage avec une certaine quantité de plomb.

RESTAURATION, s. f., restauratio, rejettio, ἀνάληψε, ἀνάτρεψε; rétablissement des forces à la suite d'une grande latigue ou d'une maladie.

Riverviox, s. f., retentio (retinere, reteni'); maladie produjte par l'accumulation d'une substance solide ou liquide dans la cavité des organes. Il faut distinguer cette affection du défant d'écalement qui résulte de la suspension des sécrétions. C'est ainsi que l'on a presque toujours tort de dire que les règles sont retennes.

Réticulaire, adj., reticularis, retiformis, dervosicôr; qui a l'apparence d'un résean ou d'un filet. Tissu réticulaire.
Réticuté, adj., reticulatus; qui est

marqué de nervures entre-croisées en manière de réseau. Rérir, adj., refractarius. On donne

cette épithète an cheval qui refuse opiniâtrément d'avancer, quelque moyen qu'on emploie.

RETIFORME. V. RETICULAIRE.
RETIFORME. V. RETICULAIRE.

Réfinaculum, s. m.; instrument dont on faisait usage dans les opérations de la bernie et de la castration, afin d'empêcher les intestins de sortir du ventre. RÉTINASPHALTE, s. m.; bitume d'un iaune d'ocre pâle, très-fragile, et d'une

cassnre vitreuse, qu'on trouve en Angleterre, dans le comté de Devon.

Rétine, s. f., retina (rete, résean);

membrane molle, pulpeuse, gristire, de mi-transparente et très-mince, qui communique avec le nerf optique, et qui s'étend depuis ce nerf jusqu'an cristallin, tapissant la choroïde, et embrassant le corps vitré, sans adbérer ni à, l'une ni à l'autre. C'est l'organe de la vision.

Réroir on Fec Morr, caustieum potentiale; remède en usage parmi les maréchaux. Ce sont des caustiques, comme le verdet, l'arsenic, le sublimé corrosif, ainsi nommés par opposition au feu ou cautère actuel.

RÉTORTE, s. f., retorta (retortere, tordre); cornue.

RÉTRACTION, s. f., retractio, ἀντίσπασις; état d'une partie qui se retire ou qui est entraînée vers le centre du corps. \ Synonyme quelquefois de raccourcissement. RETRAIT, s. m., retractio; action de se

resserrer sur soi-même; rapprochement des molécules d'un corps, qui le fait diminuer de volume.

RETEATE. V. RETRAIT.

Rétricissement, s. m., coarctatio; resserrement, diminution, ou quelquefois oblitération du diamètre d'une cavité. | Se dit plus particulièrement de la coarctation de l'urêtre.

Rétraccessiox, s. f., retrocessio; métastase qui se fait de la périphérie du corps sur un organe intérieur. — du cocçuz; monvement de cet os en arrière, au moment de l'accouchement.

Réteorusion, s. f., retropulsio; synonyme de rétroversion.

Réfraoversion, s. f., retroversio; ce mot ne s'applique presque jamais qu'à la ma trice; il sert alors à désigner le renversement de l'organe, dont le fond se porte dans la coucavité du sacrum, et le col derrière la sympbyse pubienne.

Réros, adj., retusus; qui est très-obtus et plus ou moins déprimé.

Rêvasserie, s. f., subdelirium; nom donné aux rêves effrayans et sans suite

que l'on fait pendant un sommeil agité. Rîre, s. m.; association d'idées bizarres et incohérentes dans le sommeil. Réveu, s. m.; passage du sommeil à

l'état de veille. — en sursaut; se dit lorsque, par des rêves effrayans, de violens 506

battemens de cour, on toute antre cause. on vient à se réveiller tout-à-conp. REVEIL-MATIN. S. m., euphorbia helioscopia; plante indigène, dont tontes les

parties sont abreuvées d'un suc lactescent très-âcre. RÉVERBÉBATION, s. f., reverberatio: ac-

tion d'un corps qui, après avoir été frappé par un autre corps, le réfléchit.

REVERBERR, s. m., reverberatorium; plaque métallique qu'on ajonte anx lampes pour augmenter l'intensité de la lumière. REVIVIFICATION, s. f., revivificatio; sy-

nonvme de réduction.

REVIVIFIE, adj., revivificatus ; réduit. REVIVIFIER . v. a., revivificare : réduire. REVOLUTE , adj. , revolutus ; qui est roulé et replié en dehors.

REVULSIF, adj., revulsivus, artionaslixòs; nom donné aux remèdes employés pour détourner une irritation de l'organe

sur lequel elle a fixé son siège. REVULSION, s. f., revulsio, artismasis; action d'un révulsif : effet de cette ac-

RHABILLEUR, V. REBOUTEUR. RHACHIS, V. RACHIS.

RHACHISAGRE, V. RACHISAGRE.

RHACHITIS. V. RACHITIS. RHACHITISME. V. RACHITISME.

RHACOSE, s. f., rhacosis, paxwois; relachement du scrotum.

RHABDOÏDE, V. RABDOÏDE. RHAGADE, s. f. (payas, rupture); fissure plus ou moins profonde; ulcère allongé, étroit, à fond grisâtre, à bords durs, calleux et enflammés, d'où s'éconle une suppuration ténue, et qui, ordinairement symptomatique de la syphilis, a son siège aux environs de l'anus, ou sur les parties génitales.

RHAGOIDE, adj., rhagoides, payoushs ( baž, grain de raisin, sidoc, ressemblance); épithète donnée à la membrane uvée, à cause de sa couleur noire, qui la fait ressembler à un grain de raisin.

RAPHANEDON, s. m.; fracture en rave. RHEMBASME, S. m., rhembasmus (peu-

6άζω, j'erre ); noctambulisme. RHEXIS, s. f. (6764, rupture); déchirure d'une veine : ouverture spontanée d'une

collection purulente.

RHICNOSE. V. RHINOSE. RHINALGIE, s. f., rhinalgia (ph, nez, άλγος, douleur); douleur qui a son siège

au nez. RHINENCEPHALE, s. m.; nom donné par Geoffroy-St.-Hilaire anx monstres qui ont une trompe et un seul œil.

RHINENCHYSE, s. f., ρινεγχυσία (δο nez, έγχύω, infuser); infusion destines à être portée dans le nez.

RHINENCHYTE, s. f., rhinenchytis (50. nez, έγγύω, j'injecte); instrument destiné à injecter des liquides dans le nez.

RHINOCNESME . S. m .. rhinocnesmus ( on. nez, χνησμός, prurit); prurit au nez

RHINOPTIE, S. f., rhinoptia (biv, nez. οπτομαι, je vois); difformité qui est l'effet d'une maladie du grand angle de l'œil, laquelle, après avoir détruit la racine du nez, permet à la lumière de traverser les narines avant d'arriver à l'œil.

RHINORBHAGIE, s. f., rhinorrhagia (ob. nez, myyou, je fais irruntion); écoule

ment de sang par le nez.

RHINOSE, s. f., rhinosis (probs, peau, ou ριχνός, rugueux); plissement ou rides de la peau, résultant d'un état de consomption du corps.

RHINOSTEGNOSE, s. f., rhinostegnosis (ρίν, nez, στεγνόω, j'obstrue); obstruc-

tion des fosses nasales. Ruizagee, s. m., ριζάγρα (ρίζα, racine, άγοα, rupture); instrument destiné à

extraire les racines des dents. Ruizophage, adj. ets. m., rhizophagus

(ρίζα, racine, φάγω, je mange); qui vit principalement de racines. RHODIUM, s. m.; métal solide, blanc, fragile, et le plus difficile de tous à met-

tre en fusion, qu'on trouve dans la mine de platine.

RHODOMEL, V. MIEL rosat. RHŒAS, s. m.; maladie qui consiste dans l'atrophie ou dans l'absence complète de la caroncule lacrymale.

RHOGME, s. f., ρωγμή (ρήσσω, je brise); fracture longue et très-étroite du crâne. RHOÏTE, s. m.; rob dans lequel entre,

comme ingrédient principal, le suc de grenade.

RHOMEOTOR, adj. et s. m., rhomboideus, rhomboides; muscle (dorso-scapulaire, Ch.) pair, large et rhomboïdal, qui, du ligament cervical postérieur, de l'apophyse épineuse de la dernière vertèbre cervicale, et de celles des quatre ou cinq premières dersales, se porte au bord spinal de l'omoplate, qu'il tire en arrière et en haut.

Rhomboide grand, V. Rhomboide inforieur.

Rhomboide inférieur; faisceau inférieur du muscle rhomboïde.

Rhomboide petit. V. Rhomboide supirieur. Rhomboide supérieur ; faisceau supé-

rieur du muscle rhomboide.

RHUBARDE, s. f., rheum; genre de plantes, de la famille des polygonées, dont on emploie en médecine les racines de plusieurs espèces, rheum palmatum, rheum undulatum, rheum compactum, oui est nureative.

RHUBARBE, s. f., rhabarbarum; racine de diverses espèces du genre rhubarbe.

RHUM, s. m.; alcool de mélasse. RHUMAPYRE. V. RHUMATOPYRE.

Reumatilgia (ρεῦμα, écoulement, ἄλγος, donleur); synonyme de rhumatisme.

RHUMATIQUE, adj., rhumaticus; synonyme de rhumatismal. RHUMATISANT, adj. et s. m.; qui est

affecté de rhumatisme.
RHUMATISMAL, adj., rhumatismalis;

qui appartient au rhumatisme. RHUMATISME , s. m., rheumatismus (១ɾ⊽uz, fluxion ); inflammation des tissus musculaire, fibrenx et synovial. Quand le rhumatisme est très-aigu, il s'annonce toujours par l'accélération du pouls et la chaleur de la peau, suivies bientôt après de douleurs très - vives . et quelquefois des autres caractères de l'inflammation, tels que chaleur, rougeur et gonflement des parties enflammées. Ces douleurs occupent le tronc ou les membres ; elles augmentent lorsqu'on vient à mouvoir les parties, au point que souvent elles mettent dans l'impossibilité d'exercer aucun mouvement. Le rhnmatisme peu intense est ordinairement sans mouvement fébrile : il en est de même du rhnmatisme chronique, dont les symptômes principaux sont une douleur médiocre, plus forte la nuit que le jour, en général moins mobile que dans le rhnmatisme aigu, l'engorgement et la raideur des articulations, si elles en sont le siège, ou de moins la difficulté de faire nsage des parties malades. | Le rhumatisme a été distingué en musculaire, fibreux et synovial, suivant qu'il affecte les muscles, le tissu fibreux ou les membranes synoviales; en général, lorsque la plupart des articulations sont entreprises; et en local, s'il est borné à nn seul point. On a appelé latéral ou semi-latérat celui qui attaque la moitié du corps; articulaire et non articulaire celui qui s'empare des articulations ou de tonte autre partie. Le rhumatisme est dit vague ou fixe, suivant qu'il parcourt successivement plusieurs endroits, on occupe constamment le même. On a encore distingué un rhumatisme goutteux, qui ne diffère du rhumatisme ordinaire que parce qu'il se rapproche de la marche et du siège de la goutte. Quant au rhumatisme des poumons, du cœur et des tuniques musculaires, du tube digestif, de la vessie et de la matrice, admis par quelques uns, il n'est nullement connu.

RHUMATOPYRE, s. f., rhoumatopyra (δεῦμα, écoulement, πῦρ, fièvre); fièvre rhumatismale.

Reune, s. m., rheuma, peruna; synonyme de catarrhe pulmonaire ou bronchite. Rhume de cerveau, rheuma narium; nom

Rhume de cerveau, rheuma narium; no m populaire du coryza. Rhume de poitrine, rheuma pectoris;

bronchite.
Ruyas, s. m., puù; synonyme de

REFFIQUE, adj., rhypticus, ρυπθικός (ρύπθω, je nettoie); nom donné autrefois à des médicamens qu'on croyait propres à débarrasser le corps de toute es-

pèce d'impuretés.
RHYTHEN, S. m., rhythmus, poblabç;
ordre ou proportion qui règne entre les
diverses parties d'un tout, entre des phénomènes dépendans d'une même cause,
entre les battemens d'une artère, entre
les vibrations d'un curps sonore, ou les
modulations de la voix, etc.

Ricis, s. m., ricinus communis, plante originaire des Indes, qui fait partie de la famille des euphorbes, et dont les graines fournissent une huile qui doit sa propriété purgative à un principe âcre contenu dans l'embryon.

Ricis, s. f., ruga, puris ('poo, je tire); sillon on pil qui survient à la peau de la

face, à la membrane muqueuse du vagin, etc. Bipé, adi...ruggsus; qui est convert de

Ring, adj., rugosus; qui est couvert de rides.

RIGIDE, adj., rigidus; raide.

RIGIDITÉ, adj., rigor, rigiditas, pros; raideur excessive.

RIGOR, s. m.; frisson. RIBE, v. a., ridere; épronver l'affec-

tion et exécuter les mouvemens qui constituent le rire.

Riez, s. m., risus, γίλως; monvement des muscles de la face, en particulier de ceux des lèvres, qui s'accompagne d'une respiration sonore et interrompue, et qui exprime ordinairement la joie.

Rire canin, risus caninus; contraction spasmodique d'une des commissures des lèvres et de la jone dn même côté.

Rire sardonien. V. Rire sardonique. Rire sardonique, risus sardonicus; mouvement convulsif qui tient écartées les lèvres et les jones. Cette épithète vient, dit-on, d'une sorte de renoncule qui croît en Sardaigne, et qui détermine cette espèce de rire chez ceux qui en ont mangé. RIS. V. RIBE.

Ris canin. V. Rire canin.

Ris sardonique. V. Rire sardonique. RIVERAIN, adj., riparius; qui croît ou babite le long des rivières.

RIVULAIRE, adj., rivularis; qui croît

on habite le long des ruisseaux. Riz, s. m., oryza sativa; graminėe exotique, mais cultivée en Europe, dont les graines fournissent un aliment pré-

cieux à l'homme.

Rob, s. m.; suc dépuré d'un fruit qu'on a fait épaissir jusqu'a consistance de miel, avant qu'il ait subi la fermentation.

ROBE, s. f. : se dit de la distribution générale des poils chez les chevaux. On les distingue en robes simples et en robes composées.

ROBORATIF, adj., roborans; synonyme

de fortifiant. ROBUB. V. ROB.

ROCAMBOLE, s. f., allium scorodoprasum; plante indigène dont la racine sert de

condiment.

ROCHER, s. m.; nom donné par les anatomistes à l'une des trois portions de · l'os temporal, à cause de sa dureté.

RODATION, s. f., rodatio (rodere, ron: ger), diminution de la longueur des poils.

ROGNE, s. f.; nom populaire de la gale. ROMARIN , s. m. , rosmarinus officinalis ; plante labiée, très-aromatique, qui entre dans plusieurs préparations pharmaceutiques, toutes excitantes.

RONCE, s. f., rubus; genre de plantes dont toutes les espèces donnent des fruits

bons à manger.

Ronn, adj., rotundus .- Ligament rond, faisceau fibreux de l'articulation radiocubitale moyenne. - Ligamens ronds de la matrice, cordons, au nombre de deux, qui naissent des parties supérieures et latérales de la matrice, passent par les anueaux inguinaux, et vont se perdre dans le tissu cellulaire du pénil.

Rond (grand), adj. et s. m., tcres major; muscle (scapulo-huméral, Ch.) pair, allongé et aplati, qui se porte de l'angle inférieur de l'omoplate et de la partie correspondante de son bord axillaire au bord postérieur de la coulisse bicipitale de l'humérus, et qui entraîne le bras en arrière et en dedans.

Rond (petit), adj. et s. m., teres minor; muscle (sus-scapulo-trochitérien, Ch.)

pair, allongé et étroit, qui, de la face externe de l'omoplate, non loin de son angle inférieur, va gagner la partie inférieure de la grosse tubérosité de l'humérus, et qui abaisse le bras, en le faisant tourner sur son axe de dedans en dehors,

Rond pronateur, adj. et s. m., pronator rotundus ; muscle (cpitrochlo - radial, Ch.) pair, allongé et aplati, qui s'étend de la tubérosité interne de l'humérus et de l'apophyse coronoïde du cubitus à la partie movenne de la face externe du radius, et qui fait tourner ce dernier os sur le cubitus.

RONFLEMENT, S. m., ronchus (piyyu, je ronfle); bruit que fait entendre l'air en traversant le nez ou l'arrière-bouche.

RONGEUR, s. m.; mammifère pourvu en avant de deux dents incisives, à l'aide desquelles il coupe les substances dont il se nourrit.

Romifere, adj., rorifer (ros, rosée, fero, je porte); épithète donnée par quelques anatomistes aux vaisseaux lym-

phatiques. Rosar, adj., rosaceus (rosa, rose); nom donné à toutes les préparations pharmacentiques dans lesquelles il entre des roses.

Rose, s. f., rosa; fleur du rosier. Rosee, s. f.; nom donné aux gouttelettes d'eau dont les feuilles des plantes sont garnies le matin, dans les matinées

Rosier, s. m., rosa; genre de plantes, très-nombreux en espèces, dont plusieurs servent à divers usages en médecine : tels sont le rosier à cent feuilles, rosa centifolia, dont la fleur fait la base du siron de roses pales; le rosier de Provins, rosa gallica, dont les pétales sont astringens; et le rosier sauvage, rosa canina, dont les fruits jouissent de la même propriété.

Rossignon, s. m. Lorsqu'on dit faire un rossignol, c'est pratiquer une onverture sous la queue, qui communique avec le rectum. Les maréchaux prétendent, par cette opération, soulager le cheval qui est poussif outré.

Rot, s. m., ructus; synonyme populaire d'éructation.

Rotace, adj., rotaceus; se dit d'une corolle en roue.

fraîches de l'été.

ROTACISME, S. m., rotacismus; prononciation vicieuse de la lettre R; grasseyement.

ROTATEUR, adj., rotator (rota, roue); nom donné à tout muscle qui fait tourner sur son axe la partie à laquelle il s'insère.

ROTATION, s. f., rotatio (rota, roue)

belle qui vient à l'encolure des chevaux

mouvement d'une partie qui tourne sur

son axe. ROTULE, s. f., rotula, τροχίσκος, μύλη,

έπιγονατές; os plat, court, épais et arrondi, qui se trouve dans l'épaisseur du tendon des muscles extenseurs de la jambe, en devant du genou. | Os qui forme la base du grasset.

Retuien, adj.; qui appartient à la rotule. - Ligament rotulien, suite du tendon des muscles extenseurs de la jambe, qui de la partie inférieure de la rotule, se porte à la partie antérieure et supérienre du tibia.

Rouen, chef-lieu du département de la Seine-Inférieure, où existe une source d'eau minérale froide gazeuse et ferrugi-

Rouge, adj., ruber. On appelle fièvre rouge la scarlatine. Rouge d'Angleterre : tritoxy de de fer.

Rouge végétal ; mélange intime de carthamite et de talc réduit en poudre très-

Rougeole, s. f., rubeola, morbilli (ruber. rouge); inflammation générale de la peau. On la reconnaît à de petites taches rouges, peu élevées, semblables à des morsures de puces, mais plus larges, qui se montrent au visage, à l'abdomen, à la poitrine et aux membres. Cette éruption se termine par desquamation de l'épiderme , au huitième ou neuvième jour de la maladie. L'accélération du pouls, la chaleur de la pean, le coryza, une toux violente, le gonflement des paupières, le larmoiement, etc., sont les phénomènes qui marquent l'invasion de cet exanthème, dont l'apparition a lieu quatre ou cinq jours après. On a appelé rougeole boutonnée, celle dont les boutons sont très-élevés au-dessus du niveau de

ROUGEUR, s. f. ; état d'une partie de

conleur ronge. Rougeurs; terme familier pour dési-

gner les légères phlegmasies de la peau. ROUILLE, s. f., rubigo; poudre d'un jaune brun dont la surface du fer se garnit quand il est exposé à l'air. C'est un trito-carbonate de fer. | Maladie des bourgeons et des feuilles des arbres, qui s'annonce par des taches jaunâtres sur l'écorce des feuilles et des tiges. Elle est dne à un champignon parasite, une espèce d'nrédo. Roullé, adj., rubiginosus; qui est

convert de rouille, qui en a la coulenr. ROUSSEUR. V. TACHES de rousseur.

ROUX-VIEUX, s. m., scabies; gale re-

entiers de trait. RUBANNÉ, V. FASCIÉ.

RUBANS vocaux. Divers anatomistes ont donné ce nom aux cordes vocales.

Rubefaction, s. f., rubefactio (ruber, rouge, facere, faire); action de rendre rouges les tissus qui n'ont pas ordinairement cette conleur.

Rubériant, adj., rubefaciens; se dit des médicamens qui produisent la rubéfaction de la peau.

Ruberis, adj., rubefactus; qui a éprouvé la rubéfaction.

RUBICAN, adj.; se dit de la robe, lorsqu'elle est baie, alezane ou noire, et qu'il y a des poils blancs fort clairs disséminés çà et là.

RUBINE d'arsenic. V. RÉALGAR. Rode, adj., rudis, asper; se dit d'un corps apre au toucher, qui présente au

tact des aspérités insensibles à l'œil. RUDÉBAL, adj., ruderalis (rudera, décombres); qui croît dans les décombres. Ruz, s. f., ruta graveolens; plante indigène, âcre et amère, qui passait autrefois pour être propre à causer l'avortement.

Rugine, s. f., radula, scalprum, runcicula; instrument composé d'une plaque d'acier trempé, de forme variable, tranchante sur ses bords, et montée par sa partie moyenne sur une tige qui se termine elle-même par un manche à pans. La rugine sert à racler la surface des os, à détacher le périoste, à détruire les caries superficielles.

RUGOSITÉ, s. f. (ruga, ride). On donne ce nom aux inégalités ou aux rides que presentent les parties dont la surface n'est pas lisse et unie.

Regueux, adj., rugosus; qui est parsemé de rides ou de rugosités. Ruine, adj., defessus; se dit d'un che-

val usé par la fatigue, le travail.-Jambes ruinées, celles qui ne peuvent plus porter l'animal.

RUMINANT, adj. et s. m., ruminans, μηρυχάζων; qui rumine.

RUMINATION, s. f., ruminatio, unounisude: action de mâcher une seconde fois les alimens qui ont été déjà avalés, après les avoir ramenés dans la bonche.

RUMINER, V. a., ruminare, unovaltary, μπρυκάζειν , μπρύκειν ; exercer la rumina-

Ruxciné, adj., runcinatus; se dit d'une feuille pinnatifide qui est bordée de dents semblables à celles d'une scie.

RUPESTRAL, adj., rupestralis; qui croît sur les rochers.

RUPTILE, adj.; se dit, en botanique, de toute partie qui s'ouvre spontané-

ment.

510

RUPTOIRE , s. m., ruptorium (rumpere, rompre); nom peu exact que l'on a donné au cautère potentiel, dont l'action corrode, détruit, et donne lieu à des solutions de continuité.

RUPTURE, s. f., ruptura (rumpere, rompre): solution de continuité produite par des tractions violentes. C'est ainsi que s'opèrent les ruptures du tendon d'Achille, de la rotule, etc. | Nom populaire des hernies. - Celle de l'estomac arrive fréquemment dans les monodactyles: elle a lieu dans la grande courbure. et près du pylore. - Celle du diaphragme n'est pas rare non plus, elle se fait à la portion tendineuse, et dans la portion charnue qui s'attache au sternum.

RUYSCHIENNE, adj.; nom donné par divers anatomistes à la lame interne de

la choroïde.

DABINE, s. f., juniperus sabina; arbrisseau conifère, qui jouit de la réputation d'être abortif et vermifuge.

Sabor, s. m., ungula; partie ou region qui termine le pied des solipèdes, des bisulques. Cette partie est exposée à un grand nombre de défectuesités et de maladies.

SABURBAL, adj. , saburralis ; qui dénote l'existence des saburres; qui est causé ou formé par les saburres. - Langue saburrale, langue couverte d'un enduit blauc sale ou jaunâtre. - Etat sabur-

ral des premières voies, V. SABURRE. SABURBE, s. f., saburra: matières crues, résidu des substances alimentaires qui a surmonté l'action digestive , humeurs altérées, en un mot, matières morbides que l'on supposait amassées dans l'estomac ou les intestins, et auxquelles on attribuait la production d'une fonle de

maladies. SAC herniaire, s. m., saccus herniosus; enveloppe immédiate que forme, dans la plupart des hernies, anx organes déplacés, la membrane séreuse de la cavité d'où ils sortent, et qu'ils ont poussée au-devant d'eux. L'influence qu'exerce le sac herniaire sur les accidens qui surviennent aux hernies de la tête et de la poitrine, est peu connue. On sait au contraire que, par l'effet de la rigidité qu'il contracte en s'enflammant, et des rétrécissemens qui s'y forment, il joue un rôle très-important dans la production d'un grand nombre des accidens qui surviennent aux hernies abdominales. Tout sac herniaire présente un orifice, qui le fait communiquer avec la grande

cavité de la membrane séreuse d'où il tire son origine; un fond, opposé à son orifice; un corps, qui est cylindroide, sphéroïde, pyriforme, bilobé, uni ou multilobulaire; enfin, entre ce corps et l'orifice , une partie plus ou moins allongée, quelquefois rétrécie en plusieurs points de sa longueur, qu'on appelle le collet , et qui est le siège assez frequent

des étranglemens.

SACCHARIN, adj., saccharinus; qui tient de la nature du sucre. SACCHARINITE, s. f .; nom donné par Desvaux à un genre de principes immédiats des végétaux, qui comprend la

mannite et les diverses espèces de sucre. SACCHLACTATE. V. MUCATE.

SACCHLACTIQUE, V. MUCIQUE. SACCOGOMMITE, s. f.; nom donné par Desvaux au principe sucré de la réglisse. SACRE, adj., sacer; qui appartient,

ou qui a rapport au sacrum. - Artères acrées, au nombre de trois, l'antérieure ou movenne, née de l'aorte, au-devant de la quatrième vertèbre des lombes ; les deux latérales, branches de l'hypogastrique, de l'iléo-lombaire ou de la fessière. -Canal sacré , cavité triangulaire qui traverse le sacrum et termine le canal vertébral. — Gouttières sacrées, excarations, au nombre de deux, creusées à la face postérieure du sacrum, et qui font suite aux gouttières vertébrales.-

- Maladie sacrée, V. EPILEPSIE, - Nerfs sacrés, au nombre de six, nés de la fin de la moelle épinière. — Os sacré ou sacrum. - Plexus sacré, place au-devant du muscle pyramidal, et formé par les branches antérieures des quatre premiers

neifs sacrés, ainsi que par un gros conon qui desend du plexas lombaire.— Trous sacrés, an nombre de quatre, qui traversent de part en part le sacrum: on les distingue en antérieure et postérieurs; lis livrent passage ant branches antérieures et postérieures des nerfs sacrés. Scans-occrosirs, adj. sacro-occegeus; qui a rapport au sacrum et an coceyx.— Articulation sacro-occegieus;

Sacno-Ferrator, a dí, , secro-spineste.
—Ligament secro-spineste supérieur, trèsfort hisceau fibreux qui s'étend de l'épine postérieure et supérieure de l'es deslies aux parties latérales de la face posétieure du sacreum, à la hautern du troietièure du sacreum, à la bautern du troietièure de l'est de la face posétieure de l'est de l'est de l'est de l'est de
l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de
l'est de l'est de l'est de l'est de l'autre
à la partie postérieure du servérieure de l'es de l'autre
à la partie postérieure du servérieure de l'est de l'autre

SACRO-FÉMORAL, adj. et s. m., sacrofemoralis; nom donné par Chaussier au muscle grand fessier.

SACRO-ILI-TROCHANTÉRIEN, adj. et s. m., sacro-ili-trochanterianus; nom donné par

Dumas an muscle pyramidal de la cuisse. SAGBO-LIAQUE, adj., sacro-litacue; qui a rapport au sacrum et à l'os des îles.— Arteulation sacro-litaque.—Ligament sacro-litaque, interpose entre les deux os.— Symphyse sacro-litaque, ou articulation sacro-litaque,

Sago-commine, adj. et s. m., sacrombas, sacro-tumbalis; muscle pair et allogé qui, de la face postérieure du sacrum, et de la partie correspondante de la crète iliaque, se porte au sommet de la porte stransverse des vertèbres lombaires, à l'angle des once dermières obtes, a la tuberosité de la première, et transverses des cinq vertèbres cerricales inférieures.

Sieno-sclutroga, adj., nearo-scialicus; om donne à deux ligamens membraniformes qui affermissent l'articulation saco-liaque, et qu'on distingue en grand ou postérieur e, qui s'étend de l'extrémité postérieur de la créte lilaque, des côtes et un pen de la partie postérieure da consecue de la partie postérieure da l'istèbilo; pétit ou mérieur, qu'us eporte des côtes du sacrum et du coccyx à l'épine sciatique.

Sacno-spinal, adj. et s. m., sacro-spinalis; nom donné par Chaussier aux muscles sacro-lombaire, long dorsal, transversaire, transversaire épineux et inter-

transversaires rennis.

Sacro-trochanterianus; nom donné par Chaussier an muscle pyramidal de la

CHISSE.

SACRO-VERTÉRRAL, adj., sacro-vertebraliz; qui appartient an sacrum et aux
vertèbres.—Articulation sacro-vertébrale,
celle du sacrum avec la dernière vertèbre lombaire.—Angle sacro-vertébral,
angle que ces deux os formente nd devant.

angle que ces deux os forment en devant, — Ligament sacro-vertébral, qui de la base du sacrum se porte à la partie antérieure de chacune des apophyses épineuses de la dernière vertébre lombaire.—Promontoire sacro-vertébral, ou angle sacro-vertélant.

SACRUM, s. m., sacrum (sacer, sacré); os impair, qui fait suite à la colonne vertébrale, et ferme le bassin en arrière.

Saraan, s. m., crocus satiuus; plante de la famille des iridées, dont les stigmates servent comme assaisonnement, sont aussi employée en médecine, et fournissent une belle conlenr à la teinture. I On donne quelquefois ce nom aux stigmates eux-mêmes.

Safran bátard. V. CABTHAME.

Safran d'Allemagne. V. Carthame. Safran de mars apérilif; sous-trito-carbonate de fer.

Safran de mars astringent; tritoxide de fer préparé en chauffant des batitures de fer avec le contact de l'air. Safran des Indes. V. Curcums.

Safran des métaux, crocus metallorum; protoxide d'antimoine sulfuré : il est brun marron. On l'obtenait jadis en lavant le foie d'antimoine.

SAFRANOM. V. CARTHAME.

SAFRE, s. m.; mine arsenicale de cobalt, oxydée par le grillage.

Sagirenum , s.m., sagagenum, conyimpos; gomme-résine en lames concrètes ou en masses plus ou moins grosses, conssatre en dehors, d'un blanc jaune en dedans, d'une odeur forte, aromatique et un peu alliacée, qu'on croît éter fournie, dans l'Orient, par le ferula persion.

Sagapin. V. Sagapenum.
Sage-femme, s. f., obstetrix; femme
qui se livre à la pratique des accouche-

mens.

SAGITAL, adj., sagittalis (sagitta, flèche); qui ressemble à une flèche.—Gouttière sagittale, rainnre pen profonde qui est creusée à la face interne du crâne, sur le coronal, les pariétaux et l'occipital, et qui s'étend de la crête coronale à la protubérance occipitale in-

terne. — Sinus sagittal, ou longitudinal supérieur. — Suture sagittale, qui unit entre eux les deux os pariétaux, sur la li-

entre eux les deux os parietaux, sur la ligne médiane.

SAGITTÉ, adj., sagittatus; qui a la forme d'un fer de flèche, c'est-à-dire la fi-

gure d'un triangle dont la base est profondément échancrée par un angle rentrant.

SAGOU, s. m., sago: fécule inodore et fade qu'on retire de la moelle de plusieurs palmiers des Indes, et qui nous arrive en petits grains d'un blanc roussà-

tre.

Saignée, s. f., missio sanguinis; évacuation artificielle d'une certaine quantité de sang artériel ou veineux. Pratiquée sur les artères , elle prend le nom d'artériotomie; sur les vaisseaux capillaires, on l'appelle saignée locale ou capillaire. V. ces mots et les suivans, BDEL-LOMÈTRE, SANGSUE, SCARIFICATEUR, SCA-BIFICATION, etc. Pratiquée sur les veines, elle prend le nom de phlébotomie, V. ce mot, ou de saignée proprement dite. Il v a des saignées de nécessité et des saignées de précaution. Le but différent dans lequel on pratique la saignée a fait nommer saignée évacuative celle qui n'a d'autre but que de faire perdre au malade une certaine quantité de sang ; saignée dérivative celle qui, pratiquée loin d'un organe malade, a pour effet de détourner le sang qui s'y porte ; saignée révulsive celle qui, pratiquée dans le même but, est faite sur un vaisseau placé près de l'organe affecté; saignée spoliative celle qui doit avoir pour effet de diminuer la masse du sang. Outre ces effets particuliers, les évacuations sanguines ont pour effets généraux de diminuer la masse du sang, de faire tomber la chaleur animale trop vive, de ralentir le pouls, et quelquefois de produire la syncope. On ne doit en général saigner que les veines qui sont d'un volume médiocre, afin qu'elles fournissent assez sans fournir trop de sang; superficielles, afin qu'on puisse les reconnaître et les piquer facilement; et tellement situées, qu'il soit possible d'établir sur leur trajet une compression capable d'y suspendre le cours du sang avant l'opération, et d'arrêter ensuite son écoulement au dehors : enfin assez éloignées des artères, des nerfs et des autres parties dont la lésion pourrait être dangereuse, pour qu'on ne soit pas exposé à blesser ccs partics en les piquant. Celles qui présentent ces conditions générales sont, au pli du bras, la céphalique, la

basilique, les deux médianes et la cuhi. tale antérieure; au pied, les deux saphénes; au cou', la jugulaire externe; au poignet, la céphalique et la salvatelle : sous la langue, les ranines; au front, la préparate ou frontale. L'appareil nécessaire à l'opération de la saignée se compose d'une alèze, d'une bougie allumée, d'une ligature, d'une bande, de quel ques compresses carrées et épaisses, d'un morceau de taffetas gommé, d'une lancette ou d'un phiébotome, d'une cuvette ou de quelques vases particuliers qu'on nomme palettes, et dont la capacité est connue; quelquefois d'un grand vase rempli d'eau chaude, et toujours de ce qui peut être utile pour laver les parties souillées, après l'opération. Pour pratiquer la saignée, il faut, 1º rendre apparente la veine dont on a fait choix, en y accumulant le sang par une position déclive, les mouvemens musculaires de la partie, l'immersion dans l'eau chande, etc., et en l'y retenant par une compression ordinairement circulaire, exercée entre le cœur et le point de la veinc qu'on veut attaquer ; 2º tendre la peau. et fixer le vaisseau à l'aide du pouce placé sur celui-ci, et des doigts placés du côté opposé de la partie; 3º ouvrir le vaisseau à l'aide de l'instrument, et l'inciser transversalement, obliquementou longitudinalement, selon qu'il est d'un petit, d'un médiocre ou d'un gros calibre, et selon qu'on désire que l'écoulement se fasse d'nne manière lente ou rapide ; 4º recevoir le sang dans les vases apprêtés, afin d'en mesurer exactement la quantité ; 5° en accélérer au besoin, ou en modérer l'écoulement, par l'exercice des contractions des muscles de la partie, ou au contraire en tenant ces muscles dans le repos, et même en enlevant la compression; 60 enfin, quand on a obtenu la quantité de sang voulue, enlever la compression placée au-dessus de la pigûre , laver la partie , rapprocher les lèvres de la plaie, appliquer sur elle une mouche de taffetas gommé, et si l'on craint les mouvemens du malade, sontenir le tout par une compresse et quelques tours de bande assez serrés pour maintenir la plaie, et assez lâches pour permettre à la circulation de sefaire dans le vaisseau. L'étroitesse des veines, le rétrécissement de leur calibre par des cicatrices de saignées autérienres, leur mobilité, leur situation sur des parties qu'on veut ménager, l'embonpoint du malade, son indocilité, peuvent faire de la saignée une opération fort difficile, et qu'on ne vient à bont d'exécuter que d'nne manière imparfaite. Enfin la saignée peut occasioner des accideus plus on moins graves, tels que la donlenr qui provient de ce que quelque filet nerveux a été divisé imparfaitement, et à laquelle on remédie par la cautérisation ou la section complète du nerf; la syncope, qui provient de la faiblesse du maiade, ou de l'effroi que lui cause l'opération, et à laquelle on remédie par tous les moyens connus ; l'épanchement de sang autour du vaisseau, qui provient du défaut de parallélisme entre son ouverture et celle de la peau, et auquel on remédie en agrandissant l'ouverture des tégumens et en rétablissant le parallélisme; l'hémorrhagie veineuse, qui provient on de ce que le malade a exécuté des mouvemens inconsidérés, ou de ce que la ligature a été assez serrée pour gêner la circulation dans le vaisseau, ou de ce que la respiration se fait avec difficulté, et à laquelle on remédie en faisant cesser les causes qui l'ont produite ; l'hémorrhagie artérielle qui provient de l'ouverture simultanée de l'artère voisine de la veine, et à laquelle on remédie par la ligature ou la compression du vaisseau; enfin l'inflammation de la veine, ou celle du membre, à laquelle on remédie par les antiphlogistiques connus.

SAIGNEMENT, s. in., sanguinis effluxus; écoulement de sang au dehors. On ne l'emploie guère que dans cette phrase : saignement du nez.

SAIGNER, v. a., sanguinem millere; pratiquer l'opération de la saignée. Saindoux, s. m.; nom vulgaire de la

graisse de porc. SAINT-MYON, village du Puy-de-Dôme qui possède des eaux minérales acidules

SAIRE. V. PORCELAINE.

Saison, s. f., tempestas; une des quatre parties de l'année. D'après la saison dans laquelle regnent les maladies, on dit qu'elles sont vernales , estivales , antomnales, hyemales, suivant qu'elles se manifestent au printemps, en été, en automne ou en hiver. SALAP. V. SALEP.

SALEP, s. m.; fécule qu'on retire des bulbes de plusieurs orchidées, dans l'O-

Salicobne , s. f. , salicornia herbacea ; plante indigène qui croît sur les bords de la mer, et qu'on confit au vinaigre pour la manger sous le nom de criste marine.

Salière, s. f.; petite cavité située audessus de l'orbite dn cheval. On la regarde comme une défectnosité quand elle est trop creuse : on croit cette defectuosité héréditaire.

Salifiable, adj. (sal , sel , fio , je deviens); qui est susceptible de former des sels en se combinant avec les acides.-Base salifiable.

Salin, adj., salinacius, salinacidus; qui contient un sel, qui est de la nature

SALINE, s. f. (sal, sel); usine dans laquelle on fait évaporer les eaux de la mer, un des sources salées, pour en retirer l'hydrochlorate de sonde.

Salivaire, adj., salivaris (saliva, salive); qui a rapport à la salive. - Fis-tule salivaire, fistule entretenue par la perforation de l'un des condnits excrétenrs de la salive. On la rencontre ordinairement sur la glande parotide et le long du trajet du conduit de Stenon. Elle peut ètre le résultat d'une blessure ou d'une perforation spontanée. On la reconnaît à l'écoulement de salive dont elle est la source, et qui avgmente d'une manière très-marquée pendant la mastication. On la guérit par les applications styptiques ou caustiques, et par la compression, lorsqu'elle attaque le canal de la parotide; on a aussi proposé, et exécuté avec succès, de perforer le canal à l'intérieur de la bouche, plus près de la glande qu'il ne l'est par la fistule qui s'ouvre sur la joue, et de substituer ainsi une fistule interne à la fistule extérieure. -Glandes salivaires, au nombre de trois, la parotide, la sous-maxillaire et la sublinguale.

SALIVANT, adj., salivans; synonyme inusité de sialagogue.

SALIVATION, s. f., salivatio, ptyalismus; flux abondant de salive, effet d'une sur-excitation des glandes salivaires qui s'établit sous l'influence de toutes les substances propres à solliciter l'action de ces glandes, et notamment par l'usage immodéré des préparations mercurielles, surtont en frictions; c'est alors une véritable inflammation de la bonche, que l'on guérit, comme toutes les autres, par les sangsues et le régime antiphiogistique.

SALIVE, s. f., sa kva, σίαλος, σίελον; humenr inodore, insipide, transparente et visquense, que sécrète principalement la glande parotide, et que le canal de Stenon verse dans la bouche.

514

Salles. On a quelquefois donné ce nom aux abajoues.

Salpingo-malléen, adj. et s. m., salpingo-matteus; nom donné par quelques anatomistes au muscle interne du mar-

Salpingo - PHARYNGIEN , adj. et s. m., salpingo - pharyngeus; nom donné par quelques anatomistes à une portion du

muscle constricteur supérieur du pharynx. SALPINGO-STAPHYLIN, adj. et s. m., salpingo-staphylinus; nom donné par Valsalva et Santorini au muscle péristaphy-

lin interne. SALPINGO-STAPHYLIN interne, adj. et s. m., salpingo-staphylinus internus; nom donné par Winslow et Dumas au muscle

péristaphylin interne. Salsepareille, s. f., smilax sarsaparilla; plante de la famille des smilacées, qui croît au Pérou, et dont on range

la racine parmi les sudorifiques. | Racine de cette plante. Salsifis, s. m., tragopogon perrifolium ; plante oléracée dont on mange

la racine. | Racine de cette plante. SALUERE, adj., salubris; qui n'est pas contraire à la santé, qui contribue à l'entretenir. On a prétendu qu'il y avait des maladies salubres; mais il faut s'en tenir au dire du vulgaire, qui répète qu'il n'y a

pas de bon mal. Salubritas ; qualité de tout ce qui concourt à maintenir la santé. La salubrité domestique et la salubrité publique sont l'objet de la sollicitude du médecin, qui doit être sans cesse

consulté sur l'une et sur l'autre. SALVATELLE, adj. et s. f., salvatella; nom donné à une veinc du dos de la main, près de son bord interne, qui commence sur la face postérieure des doigts, et remonte à la partie interne de l'avant-bras, où on la nomme cubitale postérieure.

Samara; capsule coriace, membraneuse, comprimée, indéhiscente, ailée sur les côtes, ou terminée par une languette foliacée.

/ Sandaracha, cardaracha, cardapayn; résine odorante qui découle du

thuya aphylla. SANG, s. in., sanguis, cruor, aina; liquide contenu dans les artères et les veines, vermeil dans les premières, rouge foncé dans les secondes. - Maladie du sang, affection regardée comme charbonneuse : on la nomme encore sang de rate, parce qu'on trouve, à l'ouverture des cadavres, la rate semblable à un caillot de sang.

SANG-DRAGON, S. m., sanguis draconis: composé solide et rouge de tannin et d'une résine astringente, qui découle

du dragonier et du ptérocarpe. Sanglor, s. m.; explosion saccadée de la voix, qui est produite par une contraction brusque du diaphragme, et , qu'on observe surtout dans les grandes afflictions.

SANGSUE, s. f., hirudo ; ver aquatique dont on emploie une espèce, hirudo officinalis, pour opérer des saignées locales. On pourrait employer de même plusieurs autres espèces, mal à propos négligées.

SANGUIFICATION, V. HEMATOSE. SANGUIN , adj. , sanguineus ; relatif au

sang : vaisseau, système, tempérament sanguin, maladie, émission, émanation sanguine. SANGUINOLENT , adj. , sanguinolentus ;

qui est mêlé d'une petite quantité de sang, qui en offre la couleur : crachat, pus sanguinolent, sérosité, urine sanguinolente. Sanie, s. f., sanies; pus de mauvaise

nature, qui exhale une odeur fétide, et qui est plus ou moins altéré par son mélange avec le sang.

Sanieux , adj. , saniosus , ichorosus ; qui tient de la sanie.

SANIODE, adj., saniodes, σακώθες; dont le thorax est étroit.

SAKITAIRE, adj., sanitarius; relatif à la santé : établissement , police sanitaire. SANS PAIRE, s. f.; nom de la veine azygos ou sous lombo-thoracique, selon

Girard. SANTAL blane, s. m.; bois exotique fort odorant, fourni par le santalum al-

bum , arbre des Indes. Santal citrin; bois exotique très-odorant, qu'on croit être le cœur du santa-

lum album. Santal rouge; bois solide, dense et pesant, qui provient du pterocarpus san-

talinus. SANTALINE, s. f.; matière colorante du santal rouge, substance presque insolu-

ble dans l'eau, mais très-soluble dans l'alcool, l'éther, le vinaigre et les alcalis. Sante, s. f., sanitas, ὑγίεια, ὑγιενὸς, ὑγιής; état dans lequel toutes les fonctions indispensables au maintien de la vie s'exéculent avec régularité.

Sapa', s. m.; moût de raisin évaporé

jusqu'à consistance de miel. SAPHENE, adj. ct s. f., saphena (capris, manifeste); nom donné à deux veines

du membre pelvien, distinguées en grande ou interne, qui passe an-devant de la malléole interne, se place à la partie interne de la cnisse, et se jette dans la veine crurale; petite ou externe, qui se trouve derrière la malléole externe, et va se jeter dans la poplitée.

Sapine , adj. ; qui a de la saveur. Sapidité, s. f.; qualité de ce qui est

sapide. Sapinette, s. f., abies canadensis; ar-

bre vert du Canada, avec les bourgeons duquel on fabrique une bière qui porte le même nom.

SAPONACÉ. V. SAVONEUX.

SAPONAIRE, s. f., saponaria officinalis; plante caryophyllée indigène qu'on emploie en médecine sans trop savoir comment elle agit.

Saponification, s. f. (sapo, savon, facio, je fais); conversion en savon, fabrication du savon.

Saponifique, adj., saporificus; qui produit de la saveur.

SABCOCABPE, s. m., sarcocarpium (σαρξ, chair, xaomòs, fruit); nom donne par Richard à la partie plus ou moins charnue qui se trouve sous l'enveloppe extérieure du fruit.

SARCOCÈLE, s. f., sarcocele (oàpé, chair, mln, tumeur); squirrhe ou cancer du testicule. Maladie plus fréquente chez les adultes que dans le jeuue âge : elle est ordinairement la suite d'un coup ou d'une inflammation qui de l'état aigu a passé à l'état chronique. L'organe engorgé forme une tumeur ovoïde, dure, inégale, bosselée, très-pesante, sans chaleur, et sans changement de couleur à la peau. D'abord indolente au toucher. elle est cependant accompagnée dès son début de douleurs dans les fesses, les aires, les lombes et le cordon testiculaire, qui dépendent en grande partie de son poids, et qui cessent quand on la soutient; mais plus tard elle devient lesiège de douleurs lancinantes, s'ulcère, envahit le cordon, les ganglions lymphatiques de l'aine et de l'abdomen, et provoque la diathèse cancéreuse générale. Il est très-difficile de distinguer à priori un engorgement chronique susceptible de résolution, d'un sarcocèle véritable et non ulcéré. C'est pour cela qu'il faut d'abord commencer par administrer de larges et fréquentes applications de sangsues, ainsi que tout ce qui forme le régime antiphlogistique, et essayer ensuite les fumigations de cinabre ou autres remedes fondans, avant d'en venir au moyen généralement employé contre cette maladie, qui est l'opération de la castration.

SARCOCOLLE, s. f., sarcocolla (+205, chair, zólka, colle); résine en globules oblongs, demi-transparente, d'un blanc rougeatre ou jaune, d'une odeur anisée, que fournit le pænæa sarcocolla, arbrisscau d'Afrique.

Sarcocolline, s. f., sarcocollina; substance brune, fragile, demi-transparente, incristallisable, d'une saveur sucrée, puis amère, soluble dans l'eau et l'alcool, et transformable en acide oxalique par l'acide nitrique, qui forme la plus grande partie de la sarcocolle.

SARCODERME, s. m., sarcodermis; nom donné par quelques botanistes au parenchyme des fruits.

SARCO-EPIPLOCELE, s. f., sarco-epiplocele (σὰρξ, chair, ἐπίπλοον, epiploon, xήλη, hernie); épiplocèle compliquée de l'engorgement chronique de la portion d'épiploon sortie.

Sarco-épiplomphale, s. m., sarco-epiplomphalus (σὰρξ, chair, ἐπίπλοον, épiploon, δμφαλός, ombilic); hernie ombilicale formée par une portion d'épiploon affectée d'un engorgement chronique.

SARCO-HYDROCÈLE, s. f., sarco-hydroccle (σὰρξ, chair, ὑδῶρ, eau, κήλη, tumeur); squirre du testicule compliqué d'hydropisie de la tunique vaginale. On dit plus souvent hydro-sarcocèle.

Sarcologie, s. f., sarcologia (σαρξ, chair, λόγος, discours); traité des parties molles du corps.

SARCOMATEUX, adj., qui tient de la nature du sarcôme.

Sarcome, s. m., sarcoma, σάρκωμα ( ozoš, chair). Les anciens désignaient ainsi toutes les excroissances qui ont la consistance de la chair.

Sarcomphale, s. m., sarcomphalus (σὰρξ, chair, δμφαλός, nombril); tumeur squirreuse qui a son siège à l'ombilic.

SARCOPHAGE, adj., sarcophagus ( σ20ξ, chair, φάγω, je mange); synonyme de cathérétique.

Sarcophyme, s. m., sarcophyma (σάρξ, chair, ouna, tumeur); tumeur développée dans les parties molles,

SARCOPYOIDE, adj., sarcopyoides, capκοπυώδης (σὰρξ, chair, πύον, pns, είδος, forme); se dit des crachats des phtoisiques, lorsqu'ils semblent formes d'un mélange de chair et de pus. SARCOPTE. V. ACARUS.

SARCUSTOSE, s. f., sarcostosis ( ano,

SAUL

chair, ocitor, os); ossification d'une partie molle.

Sarcothlase. V. Sarcothlase.

516

Sarcothlasis, s. f., sarcothlasis, σαρχοθλάσις (σαρξ, chair, θλάω, je menrtris); contusion profonde des chairs.

contusion profonde des chairs.

Sarcotique, adj. et s m., sarcotique, σαρχωτικός (σὰρξ, chair); synonyme d'in-

carnatif.

Sardine, s. f., clupea spratus; poisson de mer dont on mange la chair.

Sandonier. V. Sandonique.
Sandonique, adj.; se dit du fire convulsif qui accompagne, selon les anciens
pathologistes, l'inflammation et les

plaies du diaphragme.

Sarment, s. m., sarmentum; hois que la vigne pousse chaque année.

ia vigne posses chaque annec.

Sit d'une plante qui pousse des rameaux souples, et s'attache aux supports qu'elle rencontre.

Sarrère, s. f.; trismus des enfans nouveau-nés.

Sannière, s. f., satureia hortensis; plante oléracée indigène, qui sert de condiment.

Sassafras; s. m., laurus sassafras; espèce de laurier d'Amérique dont le hois a une odeur anisée, et figure parmi les sudorifiques. | Bois de cet arbre.

Satisté, s. f., satistas, saturitas, πληθις, πλησμονή; dégoût pour une chose ou pour une jouissance dont on a trop usé.

SATURATION, s. f., saturatio (satis, assez); état d'un composé dont les élémens sont combinés en de telles proportions, qu'on ne pourrait les unir à une nouvelle quantité ni de l'un ni de l'autre.

SATURÉ, adj., saturatus; qui est dans l'état de saturation.

l'état de saturation.

SATURER, v. a., saturare; mettre dans
l'état de saturation.

SATVIALSIS, S. m., satyriazis (σάτυρος, satyre); tendance costinuelle au coix, avec pouvoir de le réitérer un grand nombre de fois. Cet état n'est point morbide chez quelques sujets; chez le plus grand nombre il est le résultat d'un régime trop succulent, ou de l'usage des stimulans. L'exercice, les bains et la diète en sont les meilleurs remêdes.

SAUGE, s. f., salvia; genre de plantes labiées, dont on emploie souvent plusieurs espèces indigènes, comme excitantes.

Saule, s. m., salie alba; arbre indigène dont l'écorce, amère et astringente, passe pour fébrifuge. SAUMON, 's. m:, salmo salar; poisson de mer dont on estime beaucoup la chair.

SAUT, s. m., saltus; mouvement par lequel le corps se détache du solau moyen de l'extension subite d'une ou de plusieurs articulations du tronc et des mem-

bres, préalablement fléchies. | Se ditencore pour l'instant où l'étalon couvre la jument.

Saut de mouton, lorsque le cheval s'é-

lève du devant et de suite du derrière en doublant les reins. Saveus, s. f., sapor, yupò; qualité

Saveur, s. f., sapor, χυμός; qualité des corps par laquelle ils agissent sur le sens du goût.

Savon, s. m., sapo, ośmow, owieny, powieny produit salio obtenue ch ratinat un copa gras par les alcalis caustiques disson dans l'ean. Les avons de graisse de pore, monton, b'œuf ou homme et de beure, sont composés de margarate et d'eléste, ceux d'huile de poisson, de delphinate ceux d'huile fire, d'oldeat et d'un suire sel dont l'acide est pus fusible que l'acide margarique puis fusible que l'acide margarique.

Savon acide; combinaison d'une huile grasse avec un acide.

Savon ammoniacal. V. Liniment volatil.

Savon dur; savon à base de soude. Savon médicinal; préparé avec l'huile d'olive ou d'amandes donces et la soude.

Savon de Starkey; composé de potasse et d'huile essentielle de térébenthine. Savonule, s. m., savonulus; composé d'une huile essentielle avec un acide ou

un alcali. Savourer, v. a.; exercer avec réflexion

le sens du goût. Savouneux, adj., sapidus; qui a de la

SAXATILE, adj., saxatilis (saxum, rocher); qui vit sur les rochers.

Scapieuse, s. f., scabiosa succisa; plante indigène, de la famille des dipsacées, qui est employée comme amère et astriagente.

SCABIEUX. V. GALEUX.

Scaline antérieur, adj. et s. m., releaus anterior; muscle allongé et triangulaire, qui, de la face supérieure de la première côte, se porte au tubercule antérieur des troisième, quatrième; cinquième et sixième vertébres cervicales, et qui fléchit le cou, en l'entrainant de son côté.

Scalène postérieur, adj. et s. m.; muscle allongé et triangulaire, qui s'étend de la face externe des deux premières côtes au sommet des apophyses transverses des six dernières vertèbres cervicales, et qui flécbit le con latéralement.

Scalpel, s. m., scalpellus (scaipo, je gratte, qui vient de σχάλλω, je fonis); instrument tranchant dont la lame, de grandeur variable, est fixée sur le manche, et offre un seul ou deux tranchans; on s'en sert ordinairement pour prationer les dissections anatomiques.

Scammonie, s. f., seammonium, Grauumvion; gomme-résine concrète, purga-

tive et drastique.

Scammonée d'Alep; gomme-résine légère, friable et cendrée, qu'on obtient du convolvulus scammonia.

Scammonée de Montpellier; gommerésine noirâtre, purgative et peu usitée, qui est fournie par le cynanchum mons-

Scammonée de Smyrne; gomme-résine noire, compacte et pesante, qu'on obtient dn convolvules scammonia.

Scapha, cavité scaphoïde de l'oreille. | Sorte de handage décrit par Galien, et dont on se servait après la saignée de la veine frontale.

Scaphoides (σκάφη, nacelle, 12005, ressemblance); qui a la forme d'une barque. - Fosse scaphoide. ou naviculaire. - Os scaphoides, au nombre de deux; l'un au pied, où il occupe la partie interne du tarse; l'autre à la main, où il fait partie de la première rangée du carpe, dont il est le premier et le plus gros.

SCAPHOIDO-ASTRAGALIEN, adj., scaphoido-astragalianus; qui a rapport aux os scaphoïde et astragale. - Articulation scaphoido-astragalienne, celle qui unit ces deux os ensemble. - Ligament sca-

phoido-astragalien, qui les affermit dans leurs rapports mutuels.

Scaphoido-cuboidien, adj., scaphoidocuboidianus; qui a rapport aux os scaphoïde et cuboïde. - Articulation scaphoido-cuboidienne, celle qui unit ces deux os l'un avec l'autre.

Scaphoido-sus-phalangien du pouce, adj. et s. m., scaphoido-supra-phalanginianus pollicis manûs; nom donné par Dumas au muscle court abducteur dn

pouce.

SCAPULAIRE, s. m., bande de toile divisée en deux chefs dans presque toute sa longuenr, dont on fixe l'extrémité simple à la partie moyenne et postérienre dn bandage de corps, et dont on ramène les chefs, de chaque côté, par-dessus l'épaule, pour les attacher à la partie an-

SCAR térieure du bandage, qu'elle empêche ainsi de descendre.

SCAPULAIRE, adj., scapularis (scapula, épaule); qui appartient on qui a rapport à l'épaule. - A ponévrose scapulaire, fixée à l'épine de l'omoplate, à son bord, et à une crête intermédiaire aux mnscles grand rond et sous-épinenx. - Artère scapulaire commune, née de l'axillaire, derrière le plexus brachial. - Artère scapulaire inférieure, on commune. - Artère scapulaire interne, ou commune. - Artère scapulaire postérieure, ou cervicale transverse. - Artère scapulaire supérieure, née de la sous-clavière ou de la thyroïdienne inférieure. - Artère scapulaire superficielle, ou supérieure. - Veines scapulaires, qui correspondent aux artères, dont elles suivent la distribution.

Scapulo-coraco-radial, adj. et s. m., scapulo-coraco-radialis : nom donné par Dumas au muscle biceps brachial.

Scapulo-huméral, adj. et s. m.; qui a rapport à l'épaule et à l'humérus. -Articulation scapulo-humérale, celle de l'omoplate avec l'humérus. - Artères scapulo-humérales, ou circonflexes du bras. - Muscle scapulo-humeral, on grand rond.

Scapulo-huméro-olécranien, adj. et s. m.; scapulo-humero-olecranianus; nom donné par Chaussier au muscle triceps

brachia

Scapulo hyoidien, adj. ct s. m.; scapulo-hyoidæus; nom donné par Chaussier au muscle omoplat-hyoidien. Scapulo-radial, adi, et s. m.; scapulo-

radialis; nom donné par Chaussier au muscle biceps brachial.

Scapelum, s. m. (scapula, épanle); omoplate.

Scarieux, adj., scariosus; qui est membraneux, et fait entendre un bruit par le contact ou le frottement.

SCARIFICATEUR, s. m., scarificator; scarificatorium (σχαριφεύω, je trace nne ligne); instrument dont on se sert ponr pratiquer les scarifications. C'est une espèce de boîte en cuivre dont nne des faces, qui est plane, se tronve percée de douze ou quinze fentes par lesquelles sortent et rentrent aussitôt, an moven d'nne detente et d'un ressort, autant de petites lames qui font, en un instant presque indivisible, douze on quinze plaies trèssuperficielles anx parties sur lesquelles l'instrument est appliqué.

SCARIFICATION, S. f., scarificatio ( ozap:φεύω, je trace nne ligne); incision trèssnperficielle qu'on fait avec la lancette, le scarificateur ou le bistouri, afin d'opérer un dégorgement local, par l'écoulement d'une certaine quantité de sang, de sérosité, etc.

SCABIFIER, v. a. , scarificare : pratiquer

des scarifications. SCARLATINE, s. f., scarlatina; inflammation générale de la peau caractérisée par une rougeur écarlate de ce tissu, visible surtout aux bras, à la poitrine, à la face, et se manifestant d'abord par plaques plus ou moins étenducs, qui finissent par se réunir et couvrir le corps. Cette rougeur disparaît sous la pression du doigt. La peau est en même temps chaude et prurigineusc; les membres et la face sont gonflés; il y a une angine gutturale plus ou moins intense, et le plus souvent des signes de gastro-entérite : la circulation est toujours accélérée. Dans l'espace d'une semaine environ, tout cet appareil de symptômes cesse. ou bien ceux de la gastro-entérite aug-. mentent d'intensité, et des phénomènes d'irritation encéphalique s'y joignent quelquesois; ce n'est que de cette manière que la scarlatine peut occasioner la mort. Le traitement antiphlogistique est ici applicable : il n'est pas nécessaire de pratiquer de copieuses émissions sanguines, quand l'estomac est peu lésc.

Schlangin, s. f., scelalgia ( oxelos, cuisse, akyos, douleur); douleur qui se

fait sentir à la cuisse. SCRLETYRRE: V. SCELOTYRRE.

SCELOTYRBE, s.f. (σχέλος, jambe, τύρδη, trouble); vacillation, traînement de la jambe dans la progression. | Danse de Saint-Guy.

Scepastre, s.m., scepastra, σχίπαστρα; sorte de bandage de tête.

Scetique, adj., accidentalis, sporadicus; qui ne tient pas à la constitution du suiet.

SCHEELIN. V. SCHERLIUM.

Scheelium, s. m.; nom donné par les chimistes allemands au tungstène. SCHEROME, s. m., scheroma (Engos,

sec); inflammation sèche de l'œil. Schidaredon, s. m. (σχίζω, je fends);

fracture longitudinale d'un os. SCHINDYLESE, s. f., schindylesis, Tyerούλησις (σχινουλίω, je fends en éclats);

espèce d'articulation diarthrodiale. Schizotrichie, s. f., schizotrichia (oxiζω, je fends, θρίξ, cheveu); bifarcation

des cheveux à leur extrémité. SCIATIQUE, adj. et s. f., ischiaticus (loyio, hancue); qui a rapport à la hanche. - Artère sciatique, on ischiatique. - Douleur, goutte sciatique; nom ancien de la névralgie sciatique, dont le principal caractère est une vive donlenr. irrégulièrement périodique on continue. s'étendant depuis la sortie du grand nerf sciatique hors du bassin jusque le long de la partie postérieure de la cuisse et la partie externe de la jambe. - Echancrure sciatique, située sur le bord postérieur de l'os coxal, au dessous de l'épine postérieure et inférieure de l'os des îles. -Epine sciatique, située au-dessus de l'échancrure. - Nerfs sciatiques, distingués en petit sciatique, formé par la deuxième et la troisième paires sacrées, qui sort du bassin au-dessous du muscle pyramidal; grand sciatique, continuation du plexus sacré, qui sort du bassin entre les muscles pyramidal et jumeau supérieur : sciatique poplité externe . branche du précédent ; sciatique poplité înterne, autre branche du même. - Plexus sciatique, ou ischiatique. - Tubérosité scia-

Scie, s. f., serra, πρίων; instrument que la chirurgie a emprunté aux arts mécaniques, dont la partie principale est une lame dentée . diversement montie et tendue, et dont on se sert pour opérer la division des os. La couronne du trépan

est une scie circulaire.

tique, on ischiatique.

Scienopie, s. f., scieropia (σκιερός, omhrage, &\$\psi\$, ceil); hallucination de la vue dans laquelle le malade voit tous les obiets d'une couleur plus foncée que celle qui leur est naturelle.

Scille, s. f., scilla maritima; plante liliacée indigène, dont les bulbes sont placés an nombre des diurétiques et des

expectorans.

SCILLITINE, s. f.; substance blanche, pulvérisable, transparente, d'une cas sure résineuse, déliquescente et soluble dans l'alcool, à laquelle la scille doit ses propriétés médicinales.

Scillitique, adj., scilliticus; qui contient de la scille : miel, oxymel, pilule, vin scillitique.

SCIERHE. V. SQUIRRHE.

Scientocele, s. f., scirrhocele (oxigoos, dur, xnin, bernie); squirrhe des testicules.

Scierhophthalmie, s. f., scirrhophthalmia (σχίρος, dur, όφθαλμός, æil); synonyme de sclérophthalmie.

SCIEBHOSE, s. f., seirrhosis, oxidomone; tumeur livide, effet d'une inflammation intense et prolongée.

Scissure, s.f., scissure; fente qui s'observe sur un os ou sur tout autre organe. Scissure de Glaser; fente qu'on apercoit dans la partie la plus profonde de la fosse glénoïde, et qui fait suite à la su-

ture du sphénoïde avec le rocher. Scissure glénoïdale. V. Scissure de

Scissure du foie; sillon horizontal du

foie.

Scissure de Sylvius; enfoncement de la base du cervean, entre le lobe moyen

et le lobe antérieur de chaque côté.

Scissure interlobulaire. V. Scissure de Sylvius.

SCLÉRANTHE, s. m., scleranthum (σχληρές, dur, ἄνθος, fleur); fruit composé de la graine soudée avec la base du périgone persistant et endurci.

Scheeme, s. m., scleremus (σχληρός, dur); endurcissement du tissu cellulairc chez les nouveau-nés, sclon Chaussier.

SCLEREMIE, s. f., scleremia (σκληρος, dur); synonyme de sclerème. Dans la Nosologie naturelle d'Alibert, cette affection forme le onzième genre des ethmophèoses.

SCLERIASE, s. f., scleriasis (σχληρός, dar); endurcissement du bord des pau-

pières ou des grandes lèvres. Sclérome. V. Sclériase.

Sclerophthalmia, s. f., sclerophthalmia, σεληροφθαλμία (σεληρός, dnr, δρθαλρός, wil); endurcissement du bord libre des paupières.

Schragsarcome, s. m., sclerosarcoma (σύγο)ς, dur, σάρχωμα, tumeur charnae); tumcur durc et charnue, figurée comme une crête de coq, et qui naît des gencives.

Scherose. V. Scleriase.

Sciknorque, s. f., selevolica (αλαρόω, j'endurcis); membrane fibreuse, dure, résistante, opaque et d'un blanc nacré, qui revêt ies quatre cinquièmes postécuers du globe de l'œil, et dans laquelle s'enchasse en devant la cornée transparente.

Sclénotique, adj. et s. m., scleroticus, indurans; nom donné autrefois à des médicamens qu'on croyait doués de la propriété d'augmenter la densité des tissus. Sclénsus, s. m., sclerysma, szl/j-

ρυσια (σκληρός, dur); squirrhe du foie. Sconformie, adj., scobiformis (scobs, sciure); qui ressemble à de la sciure de bois.

Scodegeino, s. m., culter rasorius, scalpellus rectus; sorte de bistouri droit et terminé comme un rasoir.

Scotecope, adj., seolecodes (σχώληξ, ver, είδος, ressemblance); se dit d'une maladie produite par des vers. Scoleriasis, s. f., scolohiasis (σχώ)ηξ, ver); état morbide entretenu par des vers.

Scomose, s. f., scoliosis, σχολίωσις; déviation de la colonne vertébrale. | Rachitis.

Scolopomachénion, s. m., scolopomacherion (σχολόπαξ, bérasse, μαχακίον, petit couteau); sorte de bistouri à lame étroite, longue et recourbée vers sa pointe, propre à dilater les plaies.

Scoracrasia, s. f., scoracrasia (σχώρ, selles, ἀχρασία, impossibilité de retenir); sortie involontaire des excrémens.

Sconstrr, s. m., sterbutus; malatie caractérisée par le goullement des tissus, la prédominance du système sanguin veineux, l'apparition de taches bleudres à la peau, et d'hémorrhagies sans réaction bien manifeste, le développement d'ulcere saux gencires et à la peau, et ramollissement des circitrices; effet d'une mauvaise alimentation, de l'humidité, des fatigues et des chagrins; qui guérit par l'usage d'alimens de bonne nature et de végétaux frais, le séjour dans un lieu sec, et les soins bien entendus de l'hygiène, plutôt que par le secours des médicamens.

Scorbutique, adj. et s. m., scorbuticus; qui cause, qui entretient le scorbut, ou est produit par cette maladie; diathèse, ulcère, symptôme scorbutique.

Scordium, s. m., teuerium scordium; plante labiée indigène, qu'on emploie quelquefois comme tonique et stimulante.

Scorie, s. f., seòria, σχωρία; noni donné aux matières d'apparence vitrense qui s'élèvent à la surface des métaux purifiés par la fusion.

Sconzonème s. f., scorzonera; genre \* de plantes chicoracées dont plusieurs espèces indigènes sont alimentaires.

Scotomarie, s. f., scotodynia, vertigo tenebricosa (σχότος, tènèbres, δίνος, vertige); vertige dans lequel la vue s'obcurcit, symptôme d'afllux vers l'encéphale.
Scotomie. V. Scotomarie.

SCROBICCLE du cœur. V. FOSSETTE du.

zur. Schobiculeux, adj., serobiculosus (scrobs,

fosse); qui est parsemé de petites cavités. Scaorellie, s. f., scrophularia; genre de plantes personnées, dont plusieurs espèces indigènes, maintenant peu usitées, servaient autrefois comme toniques et stimulantes.

SCROFULES, s. f. pl., scrofulæ (scrofa,

truie); inflammation chronique, dégénérescence tuberculeuse des ganglions sous-cutanés et des vaisseaux lympbatiques viscéraux ou sous-cutanés, qui se manifeste d'abord dans un seul, puis dans plusieurs points de l'organisme, et finit par l'envahir, au moins en apparence, en totalité. Cette maladie, mal à propos considérée comme générale dans tous les cas, et comme duc à une asthénie ou faiblesse spécifique, guérit, ou du moins fait des progrès moins rapides, sous l'empire des émolliens et des dérivatifs , et augmente rapidement sous celui des toni-

ques internes, quand on les prodigue. Schofuleux, adj. et s. m., scrofulosus; se dit de la cause inconnue de l'inflammation chronique et de la dégénérescence tuberculeuse du système lymphatique, des symptômes qui la caractérisent, des maladies qu'elle constitue, et des sujets qui sont atteints de ces ma-

SCHOPHULES, V. SCHOPULES.

SCHOPHULEUX. V. SCHOPULEUX. SCHOTOCELE, s. f., scrotocele (scrotum)

scrotum, xnln, tumeur). V. Oschéocèle. SCROTUM, s. m., scrotum; ogxeov; enveloppe cutanée des testicules.

Scutiformis ( scutum, bouclier, forma, forme); qui a la forme d'un bouclier. - Cartilage scutiforme ou thyroide. - Os scutiforme, rotule.

Scoto-concuren, adj. et s. m.; nom donné à trois muscles de l'oreille externe: 1° antérieur, né de l'angle supérieur et antérieur du cartilage scutiforme, et terminé à la partie antérieure et supérieure de la conque ; 2º postérieur, étendu de la partie supérieure et antérieure du cartilage, à la face dorsale et postérieure du pavillon; 3º rotateur, étendu obliquement d'avant en arrière du cartilage à la conque.

SCYBALES, s. f. pl., scybala; excrémens endurcis et de la forme des crottins de chèvre.

SCYRE, s. m., σχύρος; callosité.

Sábacé, adj., sebaceus (schum, suif); qui est de la nature du suif. - Cryptes . follicules sébacés, glandes sébacées, organes sécréteurs d'une humeur jaunâtre et onclueuse. - Sécrétion , humeur sébacée.

Sébacique, adj., sebacicus; nom d'un acide cristallisable en aiguilles, incolore, inodore, d'une saveur acidule et légèrement amère, qu'on obtient en décomposant les corps gras par le feu, dans des vaisseaux fermės.

SEBARE, s. m., sebas; sel formé par la

une base salifiable. SEBEL. V. PTERYGION.

Sébeste, s. f., fruit du sébestier. SÉBESTIER, s. m., cordia sebesta, cordia myra: arbre des Indes dont on mange les fruits, qu'on employait autrefois en médecine comme adoucissans et laxatifs.

SECONDINES, V. ARRIÈRE-FAIX. Sécnéteur, adj. et s., se dit des agens

des sécrétions.

SECRÉTION, s. f., secretio (secernere, séparer); action par laquelle un organe glanduleux ou folliculaire tire du sang des matériaux d'un liquide de formation

nouvelle.

Sécrétoire, adj.; qui a rapport à la

sécrétion. Action sécrétoire.

SEDATIF, adj. et s. m., sedativus, sodans: nom donné à tous les agens pharmaceutiques qui modèrent ou ralentissent l'action organique.

SEDATION, s. f., sedutio, παύσις, κατάπαυσις; action des remèdes sédatifs.

SEDIMENT, S. m., sedimentum, vaociaσις; dépôt formé par la précipitation de quelques-uncs des substances tenues en dissolution ou seulement en suspension

dans un liquide. Sédiment de l'urine; se dit du dépôt qui se forme au fond du vase, à mesure que l'urine se refroidit. Sa couleur et sa nature varient beaucoup; on en tire

quelques lumières sur la nature des ma-

Sederz, village de Bohême, célèbre par ses eaux minérales salines froides et purgatives.

Seigle, s. m., secale cereale; graminée dont la graine sort à la nourriture de l'homme. | Graine de cette plante. Seime, s. f., fissura; fente, séparation qui peut survenir aux différentes

parties de la corne du sabot du cheval ; d'où scime en pince ou pied de bouf, seime quarte, si elle se trouve située sur les quartiers. SEIN, s. m., sinus; nom donné, dans

le langage familier, aux mamelles et à la matrice de la femme.

Seisis, s. m., σεῖσις; union vicieuse des vertèbres entre elles.

Ser, s. m., sal, als; composé d'un ou plusieurs acides et d'une ou plusieurs des substances qu'on désigne sous le

nom de bases salifiables. Sel accteux ammoniacal; acctate d'am-

moniaque. Set acéteux calcaire; acétate de chaux.

Selacéteux d'argile; acétate d'alumine.

Sel acèteux magnésien ; acètate de magnésie.

Sel acéteux martial ; acétate de fer. Sel acèteux mercuriel de Keyser : acètate de mercure.

Sel acéteux minéral : acétate de sonde. Sel acide de borax ; acide borigne.

Sel acide de tartre; acide tartarique. Sel admirable; sulfate de soude.

Sel admirable de Glauber; sulfate de soude. Sel admirable de Lémery : sulfate de

magnésie. Sel admirablement perlé; nom donné

par Haupt au phosphate de soude. Sel alcali : ancien nom des sous-carbonates alcalins, et plus particulière-

mens de celui de soude. Sel alcali volatil; sous-carbonate d'ammoniaque impur qui provient de la distillation des plantes crucifères.

Sel alembroth; hydrochlorate de deutoxide de mercure et d'ammoniaque.

Sel amer : bydrochlorate de magnésie. Sel amer cathartique de Glauber; sul-

fate de magnésie. Sel amer muriatique : bydrocblorate de

magnésie. Sel ammoniac; bydrochlorate d'ammoniaque.

Sel animoniae crayeux ; sous-carbonate d'ammoniaque.

Sel ammoniac fixe; chlorure de cal-Sel ammoniuc fixe caustique; chlorure

de calcium calciné. Sel ammoniae liquide; acétate d'am-

Sel ammoniac nitreux; nitrate d'ammoniaque.

Sel ammoniac secret; nom donné par Glauber au sulfate d'ammoniaque.

Sel ammoniacal cuivreux; sulfate de cuivre ammoniacal.

Sel ammoniacal sedatif; sons - borate, d'ammoniaque. Sel ammoniacal spathique; fluate d'am-

moniaque. Sel ammoniacal tartareux: tartrate

d'ammoniaque. Sel ammoniacal vitriolique; sulfate

d'ammoniagne. Sel anglais ; sulfate de magnésie. Sel antiépileptique de Weismann ; snl-

fate de cnivre ammoniacal. Sel apéritif de Frédérie; sulfate de soude.

Sel arsenical de Macquer; nom donné pendant long-temps an sur-arséniate de potasse ...

Sel arsenical de potasse; arséniate de notasse.

Sel arsenical de soude ; arséniate de soude. Sel cathartique amer : sulfate de ma-

gnésie. Sel chalvbe : proto-sulfate de fer.

Sel commun : chlorure de sodium on bydrochlorate de sonde.

Sel d'absinthe ; sous-carbonate de potasse obtenu par la combustion de l'absinthe.

Sel d'ambre : nom donné par Agricola à l'acide succinique.

Sel d'Angleterre : snlfate de magnésie. Sel d'armoise : sous-carbonate de potasse obtenu par l'incinération de l'armoise.

Sel de benjoin ; acide benzoïque. Sel de canal; sulfate de magnésie.

Sel. de churdon bénit ; sous-carbonate. de potasse obtenu par l'incinération du chardon béuit.

Sel de Cheltenham : mélange de sulfate de sonde et de chlorure de sodium.

Sel de chicorée : sous-carbonate de potasse obtenu par l'incinération de la chicorée.

Sel de colcothar ; trito-sulfate de fer. Sel de comté ; chlorure de sodium.

Sel de corail; acétate de chaux. Scl de crane humain fixe; sous-phosphate de chaux.

Sel de cuisine; chlorure de sodium. Sel dépuratif de Dufour : sulfate de po-

Sel de Derosne ; narcotine.

Sel de Descroizilles ; remède secret qu'on croit composé de sulfate de potasse, chlorure de fer, hydrochlorate de magnésie et tripoli.

Sel de Dubois ; sulfate de potasse. Sel de duobus ; sulfate de potasse.

Sel d'Egra: sulfate de magnésie. Sel d'Epsom ; sulfate de magnésie.

Sel d'Epsom de Lorraine; sulfate de sonde extrait des eaux-mères du sel de cuisine. Sel de gaiac : sous-carbonate de potasse

obtenu par l'incinération du gaïac. Sel de genièvre; sous-carbonate de po-

tasse obtenu par l'incinération du genièvre. Sel de Glauber; sulfate de sonde.

Sel de gravelle; sous-carbonate de po-

Sel de Guindre; mélange de sulfate de soude, nitrate de potasse et tartrate antimonié de potasse.

Sel de Homberg; acide borique.

Sel de Jupiter; hydrochlorate ou acétate d'étain.

Sel de hali : sous-carbonate de soude. Sel de lait : sucre de lait.

Sel de la Rochelle ; tartrate de petasse et de soude.

Sel de la sagesse; hydrochlorate de deutoxyde de mercure et d'ammoniagne. Sel de Mars ; proto-sulfate de fer.

Sel de nitre : nitrate de potasse. Sel de Normandie; hydrochlorate de

sonde. Sel d'opium; narcotine.

Sel d'oseille : sur oxalate de notasse. Sel de perle : acétate de chaux.

Sel de prunelle; nitrate de potasse fondu et mêlé d'un peu de sulfate de potasse. Sel de auinquina : extrait sec de quin-

quina. Sel de reche : chlorure de calcium.

Sel de Saturne : acétate de plomb. Sel de Sedlitz; sulfate de magnésie.

Sel de Seidschutz : sulfate de magnésie : Sel-de Seignette; tartrate de potasse et de soude.

Sel de Sennert : acétate de potasse. Sel de soufre : sur sulfate de potasse.

Sel de succin : acide succinique. Sel de tartre ; sous-carbonate de po-

tasse. Sel de tartre de Mynsieht; tartrate de potasse et d'antimoine.

Sel de vinaigre ; sulfate de potasse cristallisé et arrosé de vinaigre radical.

Sel de vipère : sous-carbonate d'ammoniague buileux.

Sel de vitriol : trito-sulfate de fer. Sel de vitriol de Chypre : sulfate de cui-

Sel digestif; hydrochlorate de potasse. Sel digestif de Sylvius : acétate de po-

Sel diurétique ; acétate de potasse. Sel essentiel; ancien nom des sels qui existent tout formés dans les matières végétales et animales. On le donnait aussi à certains extraits secs.

Sel essentiel de eitron ; nom donné en Angleterre au sur-oxalate de potasse.

Sel essentiel de lait ; sucre de lait. Sel essentiel d'opium de Baumé; narcotine.

Sel essentiel d'oseille; sur-oxalate de potasse.

Sel essentiel de quinquina ; kinate de Sel essentiel de tartre; sur-tartrate de

Sel essentiel de vin. V. ACÉTATE de potasse.

Sel febrifuge de Lemery ; sur-sulfate de

potasse. Set febrifuge de Sylvius; hydrochlorate de potasse. Sel fixe; sous-carhonate de potasse ou

de soude ohtenu par la lixiviation des cendres des végétaux. Sel fixe de corail; hydrochlorate de soude.

Sel fixe de tartre : sous-carbonate de notasse. Sel fixe de vitriol; trito-sulfate de fer.

Sel fossile : chlorure de sodium natif. Sel fusible de l'urine ; ancien nom du phosphate de soude et d'ammoniaque.

Sel gemme : chlorure de sodinm natif. Sel halotrie de Scopoli ; mélange de sulfate de magnésie et d'oxyde de fer, qu'on

tronve dans la nature. Sel indien ; sucre.

Sel infernal; nitrate de potasse. Sel liquide de Mars : hydrochlorate de

Set lixiviel. V. Sel fixe. Sel marin : hydrochlorate de soude.

Sel marin argileux; hydrochlorate d'alumine. Sel marin barotique ; chlorure de ba-

rinm. Sel marin calcaire : chlorure de calcium.

Sel marin pesant : chlorure de barium. Sel marin régénéré; hydrochlorate de potasse.

Sel martial acide; sur sulfate de potasse et de fer.

Sel mercuriel ferrugineux liquide; mélange de deuto-chlorure de mercure et d'acétate de fer. Sel mercuriel des philosophes; hydro-

chlorate d'ammoniaque. Sel mierocosmique; phosphate de soude

et d'ammoniaque.

Sel mural, V. HALONITRE, Sel narcotique : acide borigne.

Sel narcotique de vitriol ; acide borique. Sel natif de l'urine ; phosphate de soude

et d'ammoniaque. Set natif de Hongrie; chlorure de sodium natif

Sel natif de Transylvanie ; chlorure de sodium natif.

Sel neutre; celui qui n'est ni acide ni alcalin.

Sel neutre arsenieal de Macquer : surarséniate de potasse.

Sel perlé; sur-phosphate de soude. Sel phosphorique mercuriel; phosphate de mercure.

Sel polychreste soluble ; tartrate de po-

tasse et de sonde. Sel régulin d'étain : hydrochlorate d'é-

tain. Sel régulin d'or ; hydrochlorate d'or.

Sel secret de Glauber ; sulfate d'ammoniaque

Set sédatif: acide borique. Sel sédatif de Homberg : acide borique.

Sel sédatif mercuriel; sous-borate de mercure. Sel sédatif sublimé : acide borique su-

blime. Sel spathique; fluate de chaux. Sel sulfureux de Stahl; sulfite de po-

Sel végétal; tartrate de potasse.

Sel végétal fixe ; sous-carbonate de po-

Sel vitriolique martial; salfate de fer. Selvolatild' Angleterre; sous-carbonate

d'ammoniaque. Sel volatil d'Angleterre sec ; mélange d'hydrochlorate d'ammoniaque et de cen-

dres gravelées. Sel volatil concret: sous - carbonate.

d'ammoniaque. Sel volatil de corne de cerf; sous-carbo-

nate d'ammoniaque huileux. Sel volatil de crâne humain ; sons-carbonate d'ammoniaque.

Sel volatil huileux et aromatique de Sylvius : sous-carbonate d'ammoniague imprégné d'une huile volatile.

Sel volatil de succin; acide succinique volatilisé. Sel volatil de vinaigre. V. Sel de vinai-

Séléniate, s. m., selenias; sel formé par la combinaison de l'acide sélénique avec une base salifiable.

Sélénique, adj., selenicus; nom d'un acide cristallisable en tetraedres, déliquescent, volatil et soluble dans l'alcool, qu'on obtient en traitant le sélénium par l'acide nitrique.

SÉLENITE, S. f., selenite, selenites, σεληγέτες (σελήνη . lnne); variété du sulfate de chanx naturel en cristanx voluminenx, ainsi appelée parce que ses lames brillantes réfléchissent facilement l'image de la lune.

Sélénitect, adj., seleniticus; qui contient du sulfate de chaux. Les eanx de beanconp de puits sont sélénitenses, ce qui les empêche de dissoudre le savon et de cuire les légumes farineux secs. On neut d'ailleurs les hoire, et surtout s'v baigner sans inconvenient.

SELENIUM. S. m., selenium (ashira, lune); métal solide, brillant, brun, facile à raver par le conteau, fragile et trèsvolatil, qu'on n'a encore tronvé insun'à ce jour que dans le sonfre de Fahlan.

Séléviuse, s. m.; composé de sélénium et d'un corps simple antre que l'oxygène, qui n'est ni acide ni gazeux.

Sélénogamie, s. f., sclenogamia ( ochiνη , lune, γέμος , mariage) ; noctambulisme, à canse du préjugé vulgaire suivant lequel la lune attire les somnambules . et les invite à se promener, surtout quand les croisées de leur chambre sont ouvertes.

Selle du turc. V. Selle turcique.

Selle turcique, sella turciqua, sella equina : excavation de la face supérieure de l'os sphénoïde qui loge la glande pitui-

Seltz, petite ville voisine de Strasbonrg, qui possède une source d'eau minérale acidule froide.

Sémélologie. V. Sémélotique.

Sémérose, s. f., σημείωσις; indication, désignation, signification.

Sémétotique, s. f., semeiotice (onueroy, signe); partie de la pathologie relative aux signes des maladies. | Phénoménologie médicale.

Semen-contea, s. m.: nom pharmacentique des graines aromatiques, âcres et réputées vermifuges, de trois armoises, artemisia contra, judaica et santonica.

SEMENCE, s. f., semen; mot employed dans le langage vulgaire comme synonyme tantôt de graine, tantôt de sperme.

Semences froides majeures ; ancien nom' des graines de concombre, melon, citrouille et courge.

Semences froides mineures; ancien nom des graines de laitue, pourpier, endive et chicorée sauvage.

SEMENCINE. V. SEMEN-CONTRA.

Semi-flosculeux, adj., semi-flosculosus ; se dit des fleurs composées dans lesquelles le limbe des corollules se prolonge en languette d'un seul côté.

Semi-LUNAIRE, adj., semi-lunaris; qui est en demi-line. - Fibro-cartilages semilunaires, placés entre les condyles du femur et les surfaces articulaires du tibia. - Ganglion semi-lunaire, places dans l'abdomen, au-dessns et en arrière de la capsule surrénale. - Os semi-lunaire, le second de la première rangée du carne. - Valvules semi-lunaires on sig-

524

SEMINAL, adj., seminalis; qui a rapport à la graine ou au sperme. - Liqueur séminale ou sperme. | Poussière séminale. on pollen.

SÉMINATION , S: f. , seminatio ; dispersion des graines d'une plante. SEMINIFÈRE, adj., seminiferus (semen,

sperme, fero, je porte); nom donné aux vaisseaux contenus dans le testicule, qui sécrètent et charrient le sperme. Semi-peste, s. f.; dénomination ridi-

Cule donnée au typhus. Semi-ouarre. V. Ouarre.

SEMI-SIDÉRISME, V. HÉMIPLÉGIE.

Semi-speculum, s. m., semi-speculum; instrument dont on se servait autrefois pour dilater le col de la vessie incisé dans ' l'opération de la taille.

SEMI-TIBROS. V. TIERCE.

Séxé, s. m., senna; nom pharmaceutique des feuilles de plusieurs casses. Sene batard : feuilles du baguenau-

Séné d'Alexandrie; feuilles du cassia lanceolata.

Séné d'Europe ; feuilles du baguenau-

Séné d'Italie: feuilles du cassia senna. Sáné de Barbarie : feuilles du cassia obovata. Séné de la Mecque; feuilles du cassia

lanceolata. Séné du Levant : feuilles du cassia lan-

ceolata. Séné des pauvres ; feuilles du cassia obovata.

Séné des prés ; gratiole.

Séné sauvaze : coronilla emerus. Senile, adj., senilis; relatif à la vieil-

lesse. Démence sénile, gangrène sénile. SENS, s. m., sensus, alobnois; faculté qu'a un animal de recevoir les impres-

sions de certaines qualités des corps qui l'entourent. Sensation, s. f., sensatio; impression causée par les objets sur les organes des

sens, et perçue par le cerveau. Sensibilité, s. f., sensibilitas; faculté de recevoir des impressions, et d'en avoir la conscience. - animale, celle qui s'exerce avec conscience, suivant Bichat .- organique, celle qui a lieu sans conscience, selon le même. Il est absurde d'admettre cette dernière. | Les lésions de l'exercice de la sensibilité ne sont que des variétés du plaisir ou de la douleur, c'est-à-dire de deux modes de la perception qui, dans les organes, ne

différent que par le degré de l'intensité SENSIBLE, adj., sensibilis, alchito: qui est doué de la sensibilité; qui peut

affecter quelqu'un de nos sens. SENSITIF, adj., sensitivus, alobatico; qui appartient aux sens et aux sensa-

tions. Sensonium, s. m., αίσθητήριου; centre

commun des sensations.

Sentiment, s. m., sensus; faculté de sentir. | Impression sentie, ou perçue par le cerveau.

Sépédogénèse , s. f. , sepedogenesis σηπέδιον, ulcère, γένεσις, naissance); nl-

cération gangréneuse. Sépuinos, s. m.; induration qui suc-

cède à un abces cicatrisé. Sepsichymie, s. f., sepsiehymia (office, putréfaction , youbc, suc); putridité des

humeurs, ou tendance des humeurs à la nutridité. SEPTANE, adj., septana; se dit des fie-

vres qui reviennent chaque septième Septénaire, s. m. (septenarium, se-

maine); espace de sept jours. SEPTICIDE, adj., septicidus: nom don-

né, en botanique, aux péricarpes qui s'ouvrent par des sutures correspondantes aux cloisons. Septifer; se dit d'une

columelle à laquelle les cloisons restent attachées après la chute des valves. Septique, adj., septieus, putreficus,

σηπτικός (σηπτός , pourri); qui produit la putréfaction.

Šερτοκ, s. m. (σήπω, je fais pourrir); nom donné à l'azote, parce qu'on croyait que c'était lui qui déterminait la putréfaction à s'établir.

Septorrhepyra, s. f., septorrhepyra (σήπω, je fais pourir, πῦρ, fièvre); fièvre putride.

Septum, s. m., septum; cloison. Septum médian du cervelet; faux du

cervelet, selon Chaussier. Septum médian du cerveau ; nom donné par Chaussier à la faux du cerveau.

Septum staphylin; le voile du palsis, selon Chaussier. Septum transverse : nom donné par

Chaussier à la tente du cervelet. Sequestre, s. m., sequestrum (sequestro, je sépare); portion d'os nécrosée et séparée des autres parties osseuses qui sont restées vivantes, et, plus partienlièrement, partie plus ou moins considérable d'un os morte et renfermée dans

un os de nouvelle formation. Seneux, adj., serosus, δρρώδης, ύδα ráðn; qui abonde en sérosité, qui a les caracteres de la sérosité. — Maldatics séresses , celles qui sont caractérisées par un épanchement de sérosité. — Membrane séreux, , celle qui exhale de la sérosité. — Pas séreux, pus liquide et pen coloré — Sang séreux, celni qui abonde en sérum.

Sźnosirk, s. f., serositas, δρρος; partie la plus aqueuse d'une humeur animale. Fluide qui se rapproche beaucoup de l'eau pour la consistance.

SERFENTAIRE de Virginie, s. f., aristolochia serpentaria; plante de l'Amérique, dont on emploie la racine, qui est odorante, aromalique, tonique et excitante.

SERPENTIN, S. m. (serpere, ramper); portion de l'alambic, qui se compose d'un seau en cuivre dans l'intérieur duquelse contourne un tuyau d'étain, communiquant d'une part avec le chapitcau de l'alambic, de l'autre avec un récipient.

Serpicineux, adj., serpiginosus; qui rampe en serpentant. Se dit de certains ulcères, de certaines dartres, qui semblent pour ainsi dire ramper à la surface du corps.

Serné, adj., constrictus; qui est rapproché d'une partie, au point de la toucher.—Pouls serré.

Serrete, adj., serratus; dont les bords sont garnis de petites dents inclinées en avant.

SERRULE, adj., serrulatus; dont le bord est garni de dents presque insensibles. SERTULE, s. m., sertulum; assemblage

de pédoncules uniflores, qui naissent tous d'un même point. Sérem, V. Serosité,

SÉSAME, s. m., sesamum orientale; plante des Indes, dont les fruits fournissent une fécule et une huile bonnes à manger.

Sisa.Noūne, adj., sesamoides, σποσμος: σξες (σποσμος, sesame, sidor, ressemblanco); nom donué à de petits os qui se développent dans l'intérienr même des tendons, au voisinage de certaines articulations. | Os qui concourent à former les phalanges dans le cheval.

SESSILE, adj., sessilis; se dit d'une partie qui n'a pas de support, et qui repose immédiatement sur celle d'où elle prend naissance.

SÉTACE, adj., setaceus (seta, soie de cochon); se dit d'une partie qui est al-

longée, et plus grosse à sa base qu'à son sommet.

Séreex, adj., setosus. On donne cette épithète an réceptacle commun de quelques flenrs composées, qui est garni de paillettes sétacées et dures.

Séron, s. m., setaceum; bandelette de linge fin, effilée sur ses bords, qu'on passe à travers certaines parties dans lesquelles on veut exciter l'inflammation et la suppuration. C'est ainsi qu'on passe un séton entre les deux fragmens d'une fausse articulation dont on veut obtenir la réunion; qu'on le place dans la tunique vaginale bydropique, afin d'y exciter une inflammation adhésive; qu'on s'en sert dans certaines plaies d'armes à feu, pour faciliter l'élimination des corps étrangers; enfin, qu'on le place dans le tissu cellulaire sous cutané, pour y entretenir un exutoire. | Exutoire entretenu par cette bandelette. On emploie celui-ci comme dérivatif autour de tous les points où il existe une irritation chronique qu'on veut détruire; ainsi, à la nuque, pour les maladies rebelles des yeux, des oreilles, de la gorge, du cerveau, etc.; autour de la poitriue, de l'abdomen, des articulations, contre les engorgemens chrouiques de ces parties. Pour placer ou pratiquer un séton, on fait à la peau un pli dont on traverse la base, soit à l'aide d'un bistouri le long duquel on , fait glisser un stylet-aiguille qui porte la mèche, soit avec l'aiguille à séton, qui à la fois fait la plaie et y place la bandelette : on couvre le tout de charpie . et on soutient l'appareil avec une bande médiocrement serrée. Cet appareil ne doit être levé que quand la suppuration s'est établie. Les pansemens consistent à attirer tous les jours dans la plaie une nouvelle partie de la longueur de la bandelette, qu'on a préalablement graissée, et à retrancher celle qui v a séjourné. L'expérience a prouvé qu'une mèche cylindrique de coton à broder produit une impression beaucoup moins douloureuse que la bandelette de linge effilé.

Sève , s. f.; liqueur nntritive des véétaux.

SEVRER, v. a., à mammà disjungere (separare, séparer); cesser d'allaiter nn enfant pour lui faire prendre d'antres alimens que le lait de sa mère on de sa nourrice.

SEXE, s. m., sexus, yéros, pross; différence entre le mâle et la femelle dans les êtres organisés.

526 Sexuel, adj., secualis; qui a rapport

au sexe, qui le concerne. Organes sexuels. Stagonagra ( orayw,

māchoire, ἄγρα, proie); doulent à l'ar-

ticulation de la mâchoire.

SIALAGOGUE, adj. et s. m., sialagogus (σιάλον, salive, ἄγω, je chasse); épithète donnée aux agens pharmaceutiques qui augmentent la sécrétion de la salive.

SIALISME, V. SALIVATION.

SIALOGOGUE, V. SIALAGOGUE. STALOLOGIE, s. f., sialologia ( σιάλον. sa-

live, λόγος, discours); traité de la salive. SIALORRHÉE, s. f., sialorrhæa (σιάλον, salive , ρέω , je coule ) ; salivation.

SIBARE, s. m.; inflammation gangreneuse du cerveau, seion Avicenne.

Siebens ou Sievin, s. m.; nom écossais d'une maladie de la peau, de la gorge et des os., que l'on croit être une variété de

la syphilis. Siccatif, adj., siecans, Enoavling; qui dessèche, ou qui se dessèche. - Poudre,

huile siccative. Sicchasie, s. f., σιαχασία; dégoût ex-

trême pour les alimens.

SICCITÉ, s. f., siccitas, Enporne, Enpos; qualité de ce qui est sec.

Sicyadon, s. m., σιχυηδών; fracture dite en rave.

SIDÉRATION , s. f. , sideratio (sidus , astre); paralysie, apoplexie, gangrène, lésions attribuées par quelques anciens pathologistes à l'influence des astres.

Sidenum, s. m.; nom donné par Bergman au phosphure de fer, qu'il examina le premier, et qu'il regardait comme un

métal nouveau.

Sifflant, adj., sibilans; se dit de la respiration ou de la voix, quand elle est accompagnée d'une sorte de sifflement. SIFFLET OU ROSSIGNOL, s. m., fistula; anneau de fer ou de laiton que les maré-

chaux plaçaient autrefois à l'anus, dans l'idée de faciliter la respiration du cheval. Il suffit d'indiquer cet objet pour en faire sentir l'absurdité.

SIFFLEUR, s. m., sibilator; se dit du cheval affecté de cornage.

Sigille, adj., sigillatus; qui porte un cachet. - Terre sigillée. V. TERRE de Lemnos.

Signoine, adj., signioides, σιγμοειδής (στουα, dix-huitième lettre de l'alphabet grec, 17005, ressemblance); qui a la forme d'un E. - Fosses sigmoides. V. Fosse. - Valvules sigmoides, replis valvulaires, au nombre de trois, qui garnissent l'origine de l'artère pulmonaire et de l'aorte. Signe, s. m., signum, σημεῖον; toute

circonstance actuelle ou passée, fournie par l'examen du sujet ou de ce qui l'entoure, et d'où l'on peut tirer une conclusion quelconque sur la nature et le siège de sa maladie. Les phénomènes qui ont précédé la maladie prennent le nom de signes anamnestiques ou commémoratifs; ceux qui l'accompagnent sont appelés diagnostiques, s'ils révèlent la nature ou le siège du mal, et pronostiques, quand ils en indiquent la durée et l'issue probables.

Silicate, s. m., silicas; sel formé par la combinaison de l'acide silicique avec une base salifiable.

Silice, s. f. (silex, caillou); oxyde métallique blanc, rude au toucher, inodore et insipide, qui se rencontre aboudamment dans la nature.

SILICIQUE, adj., silicicus. Quelques chimistes donnent le nom d'acide silicique à la silice, à cause de sa solubilité dans les

alcalis fixes.

Silicion, s. m.; métal pulvérulent, et d'une couleur foncée; dont la combinaison avec la silice produit l'oxygène. Silicone, s. f.; nom donné à la base de la

silice par ceux qui la considérent comme plus ou moins analogue au bore ou au carbonc, et non comme métallique.

Silicula; s. f., silicula; péricarpe sec et à deux valves, dont la largeur égale à peu près la longueur, et qui est garnien dedans d'une cloison portant les graines. Siliculeux, adj., siliculosus; qui porte

ou produit dus silicules.

SILIQUE, s. f., siliqua; péricarpe sec et à deux valves, dont la longueur surpasse de beaucoup la largeur, et qui est coupé dans toute sa longueur par nne cloison portant les graines.

Siliquosus; qui porte ou produit des siliques.

Sillon, s. m., sulcus; rainure creusée

à la surface de certains os ou de certains autres organes. Sillone, adj., sulcatus; qui est con-

vert de sillons. Simarouba, s. m., quassia simaruba;

arbre d'Amérique, dont on emploie en médecine l'écorce, surtout celle des racines, qui est amère, astringente et tonique. SIMILAIRE, adj., similaris, ouciousons,

άπλοῦς; qui est homogène, ou de même

Similor, s. m.; alliage de zinc et de cuivre. SIMPLE, adj., simplex, anlows; qui n'est pas composé, ou qui n'a pas encore nu être décomposé. - Maladic simple. celle daus laquelle tous les organes affectés sont lésés de la même manière, ou dans laquelle un seul organe est lésé.

Simples, s. f. pl.; nom donné par le sulgaire aux plantes médicinales. Simulatus; se dit d'une

maladie qu'une personne feint d'avoir

pour se soustraire à une obligation qui lui est imposée. SINAPISME, S. m., sinapismus (σίναπι,

moutarde); cataplasme irritant qu'on prépare avec la farine de moutarde, le levain de froment, le chlorure de sodium et le vinaigre.

Sincipital, adj., sincipitalis; qui a rapport au sinciput. - Région sincipitale. -Os sincipital ou pariétal.

SINCIPUT OU SYNCIPUT, S. m., sinciput, Bofvaa; sommet de la tête.

Sindon, s. m., sindo (σινδών, linge, voile, etc.); plumasseau, ou morceau de toile arrondi et soutenu à sa partie moyenne par un fil, qu'on introduit dans l'ouverture faite au crâne par la couronne

de frépan. Singultueux, adj., singultuosus (sin-

gullus , sanglot ); sanglotant. Sinue, adj., sinuatus; qui présente

plusieurs échancrures arrondies. Sinusux, adj., sinuosus; se dit d'un canal, d'un ulcère, d'une fistule, qui se

contourne dans son trajet. Sixus, s. m., sinus, xolmos; cavité anfractueuse dont l'intérieur est plus large que l'entrée. | Synonyme de clapier.

Sinus caverneux. V. CAVERNEUX. Sinus choroidien; nom donné par Chaus-

sier an sinus droit. Sinus circulaire ou coronaire.

Sinus coronaire, qui entoure la fosse et le corps pituitaires. Sinus coronaire du cœur; nom donné

par Portal à la veine qui s'ouvre à la partie postérieure et inférieure de l'oreillette droite du cœur.

Sinus droit ; qui règne tout le long de la base de la faux du cerveau. Sinus falciforme inférieur on longitudi-

nal inférieur. Sinus faleiforme supérieur ou longitu-

dinal supérieur. Sinus frontaux. V. FRONTAL.

Sinus latéraux, étendus depuis le conuent des sinus jusqu'au golfe de la veine jugulaire, et au nombre de deux, un de chaque côté.

Sinus longitudinal inférieur, place au bord inférieur de la grande faux cérébrale.

Sinus longitudinal supérieur, occupant tont le bord supérienr de la faux du cervean.

Sinus maxillaire. V. MAXILLAIBE. Sinus médian on longitudinal supérieur.

Sinus muqueux de Morgagni, creusés dans l'épaissenr de la membrane interne de l'urêtre.

Sinus occipital antérieur on transverse. Sinus occipitaux postérieurs, au nombre de deux, qui montent dans la faux dn cervelet, et s'onvrent dans le confluent des sinus.

Sinus perpendiculaire on droit. Sinus pétreux. V. Pétreux.

Sinus polymorphe ou caverneux.

Sinus sphénoidaux. V. SPHÉNOÏDAL. Sinus transverse, couché en travers de l'apophyse basilaire.

Sinus triangulairs ou longitudinal supérieur.

Sinus utérins; cavités que les veines

utérines forment dans l'épaisseur des parois de la matrice. Sinus des vaisseaux séminifères. V. Conrs

d'Highmore. Sinus de la veine porte; dilatation de

cette veine à son entrée dans le foie. Sinus des veines caves; oreillette droite du cœur.

Sinus des veines pulmonaires; oreillette gauche du cœur.

Sinus vertébraux, au nombre de deux, qui règnent dans toute la longueur du canal vertébral, devant la durc-mère. SIPHILIS. V. SYPHILIS.

SIPHON, s. m., sipho, σίφων; tube recourbé dont une branche est plus courte que l'autre, et qui sert à transvaser les

Sibiase, s. f., siriasis, σιριάσις; coup de soleil, insolation, inflammation du cervean et de ses membranes.

SIROP. V. SYROP. Sirsky, s. m.; nom arabe de l'inflammatiou du cerveau ou de ses membranes. Il est à remarquer que les Arabes ont un grand nombre de mots pour désigner cette inflammation, plus commune peutêtre dans un pays aussi chand que le

Sitiologie, s. f., sitiologia (σίτιον, aliment, λόγος, disconrs); traité des alimens.

SIWIN. V. SIEBENS.

Skeloncie, s. f., skeloneus (oxilos, jambe, oyxos, tumeur); tuméfaction, gonflement des extrémités inférieures.

SKIRRE. V. SOUTRRHE.

SMALT, s. m.; verre blen qu'on obtient

528

par la fusion de la mine de cobalt grillée avec de la potasse et du sable pur.

SMEGNA, s. m.; nom de la matière blanche qui enduit le gland du pénis.

Sona, s. m., soda; chaleur à l'épigastre, avec rapports brûlans et acres et céphalalgie.

Sobium, s. m., sodium; métal qui ressemble au plomb pour la couleur, et qui donne naissance à la soude par sa combinaison avec l'oxygène.

Soie, s. f., seta; poil dur et raide qui eroît sur le corps de certains quadru-

pèdes.
Sou, s.f., sericeum; matière filée par plusieurs inscetes, et surtout par la chenille d'un bombyce.

Soir, s. f., sitis, δίψα; désir des bois-

sons; besoin de boire.
Solaire, adj., solaris (sol., soleil); qui a des rayons comme le soleil. — Plexus solaire; assemblage de ganglions et de filamens nerveux qui est couché sur la colonne vertébrale, l'aorte et les piliers

du diaphragme.

SOLAIRE, s. m.; bandage propre à arrêter la saignée de l'artère temporale : il est plus connu sous le nom de nœudd'em-

balleur.

Solandre, s. f.; crevasse qui vient au
pli du jarret du cheval, et d'où suinte

une sanie fétide. Solbatus, s. f., solea contusa.

Solbature. V. Battur.
Solb brâlée, lorsqu'on présente le fer rouge sur le pied du cheval avant de l'attacher, ou lorsqu'on applique un tisonnier rouge sur le pied pour attendrir la

sole et la parer avec plus de facilité.
Sole charmue, solea carnosa; tissu réticulaire, connu sous le nom de châir du
pied; c'est une expansion vasculo-nerveuse qui entoure entièrement l'os di
sabot, ou le dernier phalangien: d'on
chair camnelée de la paroi, chair de la sole,
chair de la fourchette.

chair de la fourchette.

Sole, s. f., pleuronectes solea; poisson de mer dont on mange la chair.

Sonfaire, adj. et s. m., sokaris (solea, semelle); muscle (tibio-calcanien, Ch.) pair, large, aplati et ovalaire, qui s'étend de la partie supérieure du bord postérieur du péroné, de la ligne oblique de la face postérieure et du bord interue du tibia au calcanéum, où son tendon se confoud avec celui des jumeaux.

Soude, adj. et s. m., solidus, eleose, ; se dit d'un corps dont les molécules intégrantes adhérent assez fortement pour opposer une résistance sensible à leur séparation.

Soldissur, s. m.; doctrine des médecins qui pensent que, les humeurs n'étant que le produit et les agens des soli-

des, on ne doit avoir égard dans les maladics qu'à l'état de ceux-ci, comme source d'indication.

Soudisse adi, et s. m.; médecin qui

professe le solidisme.
Solidité, s. f., solidités; propriété ou

état des corps solides.

Solière, s. m., solipes; animal quadrupède dont le pied est recouvert d'une

seule corne.

Souvelleré, s. f., solubilitas; propriété
en vertu de laquelle un corps peut se
dissoudre dans un menstrue.

Soluble, adj., solubilis; qui peut se dissoudre dans un menstrue.

SOLUTIF, adj., solutivas; synonyme de laxatif.

SOLUTION, s.f., solutio, diázpiou, lúo; opération qui consiste à dissoudre un corps solide dans un menstrue. | Produit de cette opération. | Terminaison d'une maladie.

Solution de continuité; synonyme de fracture, de plaie, de runture

fractave, de plaie, de rupture.

Solution minerate de Fouler, liqueir
préparée en faisant bouillit lentement sur
le bain de sable soixante-quate graiss
d'acide arsénieux, autant de sons carbinate de potasse, et une demi-livre d'audistillée, ajoutant, après la distillation
parfaire, une demi-once d'esprit de levande composé, et versant assez d'esa
distillée nou erus le vott nièse une liere
distillée nou erus le vott nièse une liere

distillée pour que le tout pèse une livre. Somatologie, s. f., somalologia ( τῶρι, corps, λόγος, discours); traité du corps

humain.
Sommell, s. m., somnus, Sarves; repos
des organes des sens externes et internes, et de ceux qui exécutent les mor-

vemens volontaires.
Sommits; extrémité de la tige fleurie d'une plante dont les fleurs sont trop petites pour qu'on les récolte et les conserve isolément.

Somnambulus, adj., somnambulus, som nambulo, noclambulo, ὑπνοδάτης; qui est atteint de somnambulisme.

SONAMBULISUE, s. m., somnambulais, www.62xvoge; état d'un individu qui excute en dormant une partie des actions auxquelles on ne se livre ordinairement qu'èveillé. | Sommeil dans lequel tombe une personne soumise à l'action du magnétisme animal. Somnifer, adj. et s. m., somnifer;

SOMNOLENCE, s. f., somnolentia; état moven entre la veille et le sommeil, nlus

nrès de celui-ci que de celle-là.

Sox, s. m., sonus, sonitus, %/o;; suite de mouvemens extrêmement prompts et rapides, réguliers et distincts, produits par nn choc dans les particules insensibles d'un corps élastique, en tant qu'ils sont perçus par l'animal.

Sox, s.m., furfur; écorce des graines céréales, lorsqu'elle a été brisée par la mouture et séparée de la farine.

Souns, s. f., specifium, polo. En gemeral on appelle ainsi tout instrument
de chirurgie qu'on introduit à travers
une plaie, nue fistule ou une ouveture,
jusque dans la profondeur des parties,
jusque dans la profondeur des parties,
jusque dans la servir dans un autre but.
il y en a qu'on emploie comme instrumens conducteurs, d'autres qui servent
il y en a qu'on emploie comme instrumens conducteurs, d'autres qui servent
de avecure certains liquides, et d'autres
ployé le fer, l'actier, l'argent, l'or, le platie, le cuir, la gomme élastique, etc.,
dans la construction des sondes. Leur
tombe vaire comme leurs nasques.

Sonde à conducteur; modification de l'algalie ordinaire, proposée par Prichauxel pour faciliter le renouvellement des sondes sans crainte de faire de fusses routes. C'est une sonde ordinaire, mais qui est percée à l'extremité de son bec, et dont le mandrin est plus long de motifié que celui des autres sondes. Pour se servir de l'astrument, on pousse le mandrin josque dans la cavité de la vessie par le canal de la sonde, on retire celle-ci en la faisant glisser le long du mandrin, qu'on laisse en place, et qui sert ensaité de conducteur à la sonde

nouvelle.

Sonde à panaris; tige mince d'acier ou d'argent qui présente à l'une de ses extrémités la forme d'une très-petite sonde cannelée, et à l'autre celle d'un stylet

terminé par une olive.

Sonde brisée; long stylet droit, en argent ou en acier, boutonné à l'une de ses extrémités, percé d'un chas à l'autre, et que, pour le rendre plus portaif et succeptible d'entrer dans la composition des trousses ordinaires, on a composé de deux parties qui se vissent l'une sur l'antre.

Sonde cannelée; tige d'acier ou d'argent, droite, terminée d'un côté par une plaque fendue, qui sert à l'opération de la section du frein de la langue, mousse, ver son extrémité opposée, et présentant dans toute sa longueur une canne-lure profonde, terminée on non par an cui-de-sac. C'est am condactent qui sert à guider l'instrument tranchant an milieu des parties profondes, ou lorsqu'on vent inciser lame par lame les enveloppes cellaleuses de certaines tamiens, agrandir ou pratiquer nne contre-onverture, étc.

Sonde d'Anel; stylet d'argent très-fin, ct rensié en alène à l'une de ses extrémités, dont on se sert pour sonder de haut en bas les voies lacrymales par le

point lacrymal supérieur.

Sande de Rellac: instrument imagine par ce chirurgien pour pratiquer le tamponnement des fosses nasales, dans le cas d'hémorrhagie rebelle de ces cavités. C'est un tuvau d'argent, ouvert par ses deux bouts, dans lequel s'engage un stylet d'argent, terminé par un ressort boutonné, et percé d'un chas, et dont la courbure est telle qu'en sortant par l'extrémité de la sonde introduite jusqu'en arrière de la fosse nasale, il contourne le voile du palais, passe dans la bouche, où il présente son bouton et son ouverture, et sert à ramener d'arrière en avant un double fil auguel est attaché un tampon qu'on fixe sur l'ouverture de la narine postérieure. Il ne reste plus qu'à nouer les deux branches du fil qui sort par l'ouverture antérieure de la narine. sur un tampon qui la bouche.

Sonde de femme; algalie faite sur le modèle de celle qui est a l'usage des hommes, et qui seulement est heaucoup

plus courte et presque droite.

Sonde de Laforest; petite sonde creuse ou pleine, courbée à peu près comme les algalies, qui sert à sonder le canal nasal de has en haut, et à y faire pénétrer des injections.

Sonde de poitrine; c'est la sonde de femme, que sa forme permet d'employer comme instrument explorateur dans les maladies chirurgicales de la poitrine.

Sonde exploratrice; algalie de gomme élastique, garnie à son extrémité d'un pinceau de soie imprégné de circ à monler, que Ducamp, qui l'a inventée, a aiusi nommée parce qu'en la portant dans l'arêtre et en la pressant contre les points rétrêcis, elle rapporte exprimée en relief la largeur de l'ouverture du retreéissement.

Sonde ou pince de Hunter; tuyan d'argent cylindrique, de la grosseur d'une

54

algalie ordinaire, ouvert à ses doux extrémités, et renfermant une tige d'acier divisée par un de ses bouts en deux parties terminées chacune par une petite cuiller, et qui, s'écartant l'une de l'autre par l'effet de leur élasticité lorsqu'on les fait sortir de la canule, se rapprochent au contraire lorsqu'on les y fait rentrer. Cet instrument sert à saisir les petits calculs engagés dans le canal de l'urêtre.

Sonde pour les voies urinaires. Il v en a de plusieurs sortes : 1º le cathéter : 2º la bougie (V. ces mots); 3º l'algulie : celleci, qui sert principalement à évacuer l'urine contenue dans la vessie, et qu'on fait en or, en argent, en platine, en cuir, en gomme élastique, etc., n'est autre chose qu'un tuyan, de largeur et de dimension variables, auquel on a donné une courbure analogue à celle du cathéter, et qui présente une extrémité évasée, qu'on appelle le pavillon, sur les côtés de laquelle se trouvent deux anneaux destinés à fixer la sonde au besoin ; une extrémité fermée, qu'on nomme le bec, qui est mousse ou conique, et sur les côtés de laquelle on voit deux ouvertures qu'on nomme les yeux, et qui permettent au fluide d'entrer dans le canal de l'instrument. Un stylet, qu'on appelle le mandrin, et qui est ordinairement terminé par une olive, remplit le canal de la sonde, sert à le nettoyer, ou s'oppose, s'il est nécessaire, à l'introduction de l'urine dans son intérieur.

Sonder, v. a.; introduire la sonde. une plaie, specillo vulnus explorare. la vessie, fistulam in vesicam demittere.

SOPHISTICATION, s. f.; action d'altérer une substance médicamenteuse en v en ajoutant d'autres étrangères, ou d'un prix inférieur, pour en augmenter le poids.

Sophistiques, v. a.; opérer la sophistication.

Sopon, s. m.; mot latin quelquefois empleyé en français pour désigner un sommeil dont il est assez difficile de tirer les malades.

SOPOBATIF. V. SOPOBIFIQUE.

Soponeux, adj., soporosus; qui est produit ou caractérisé par le sommeil morbide. - Maladie soporeuse. - Fièvre soporeuse; variété de la fièvre intermittente pernicieuse, dans laquelle il v a un assonpissement plus ou moins profond. SOPORIFÈRE. V. SOPORIFIQUE.

Soporificus, adj., soporificus, soporativus, soporifer, υπνωτικός; qui endort, qui provoque le sommeil.

Sorbare, s. m., sarbas; sel formé par

la combinaison de l'acide sorbique avec une base salifiable.

Sorbique, adj., sorbicus; nom donné antrefois à l'acide malique fourni par les baies du sorbier, et qu'on regardait comme un acide particulier.

SOEDIDE, adj., sordidus (sordere, être sale i : se dit d'un ulcère dont la snrface

est grisatre et paraît sale. SOREDION, s. m., soredium; assemblage

de conides agglomérés, selon Richard. Sourresaur, s. m., subsultus; se dit des vibrations des tendons qui ont lieu quand les muscles sont affectés de contractions convulsives. - Soubresaut des tendons, subsultus tendinum, - Soubresaut épigastrique, subsultus præcordiorum; sorte de palpitation qui se manifeste à l'épigastre.

Souds, s. f., salsola; genre de plantes, de la famille des chénopodées, qui renferme un grand nombre d'espèces, des cendres desquelles on retire la sonde du

commerce. Soude, s. f., soda; oxyde de sodium bydrate, alcali qui n'existe dans la nature qu'à l'état de sel, et qui, pur, n'est d'aucun usage, du moins dans les arts.

Soude aérée; sous-carbonate de soude. Soude caustique; soude pure.

Soude du commerce; mélange de souscarbonate, de sulfate, d'hydrochlorate et d'hydrocyanate de soude, de silice, d'alumine, et d'oxydes de fer et de manganèse.

Soude craveuse : carbonate de soude. Soude effervescente; carbonate de soude. Souffleun, adj., anhelator; se dit du cheval qui a la respiration bruyante.

Southe, s. m., sulfur, sulphur, Geroy; corps indécomposé, non métallique, solide, jaune, inodore, insipide, dur, trèsfragile, d'une cassure luisante, électrisable résineusement par le frottement, et combustible, qu'on trouve dans la nature à l'état de pureté ou de combinaison avec différentes substances.

Soufre doré d'antimoine ; hydrosnifate sulfuré d'antimoine.

Soufre hydrogéné; nom donné par Berthollet à l'acide bydrosulfurique.

Soufre végétal; poudre de lycopode. Sourie, s. m., suspirium; inspiration rapide, profonde et bruyante, suivie

d'nne expiration lente. Sourcil, s. m., surcilium, δφρύς; éminence arquée et garnie de poils, qui s'é-

lève au-dessus de chaque arcade sourci-Sourcilier, adj., superciliaris; qui a rapport anx sourcils. — Arcades sourcilières; éminences peu saillantes situées en travers, sur la face antérieure de l'os frontal, au-dessus des orbites. — Arlère sourcilière on sus-orbitaire.

Sourciller, adj. et s. m., superciliaris; mnscle (fronto-surcilier, Ch.) pair et placé dans l'épaisseur du sourcil, qu'il

porte en dedans.

Souris, s. m., mystagmus; léger mouvement convulsif des fibres sous-orbitaires du muscle orbiculaire palpébral. Sous-acromio-clavi-neufrat, adj. et

s.m., infra-acromio-clavi-humeralis; nom donné par Dumas au muscle deltoide. Sous-Acromio-humérat, adj. et s.m., infra-acromio-humeralis; nom donné par

Chaussier au muscle deltoïde. Sous-arransessan, s. m., suffrutex; végétal dont la taille tient le milieu entre celle de l'herbe et celle de l'arbrisseau,

mais dont la tige, quoique ligneuse, ne porte pas de bourgeons. Sous-Atloublex, adj., infrá-atloideus; nom donne par Chaussier à la seconde

nom donné par Chaussier à la second paire de ners cervicaux.

Sous - Axoïdien, adj., infrà-axoideus; nom donné par Chaussier à la troisième

paire de nerfs cervicaux.

Sons-clavier, adj., sub-clavier; qui est sitté sous le clavieule.—Arthères sous-clavières, au nombre de deux, dont la droîte nait de l'innominée et la gauche de l'aorte, et qui finissent toutes deux au delà des muscles scalènes.—Vénnes sous-clavières, qui se jettent dans la veine, cave supérieure, et la forment par leur rémaina.

Sors - Clavien, adj. et s. m., sub · clavius ; muscle (costo - claviculaire, Ch.) pair, allongé et aplati, qui s'étend de la face supérieure du cartilage de la première côte à la face inférieure de la clavicule, qu'il abaisse et porte en avant.

Socs-osrat, adj, et s. m., infrá-costalís; nom donné à de petits faisceaux musculaires, très-variables quant au nombre et à la disposition, qui sont situés à la face interne de la poitrine, et qui descendent obliquement d'une côte à la suivant de

Sous-cutané, adj., sub-cutaneus; qui

est situé sous la peau.

Sous - DIAPHRAGMATIQUE, adj., infrádiaphragmaticus; épithète donnée par Chaussier aux vaisseaux et nerfs diaphragmatiques inférieurs.

Sous-kringux, adj., infrá spinalis; nom d'une fosse ou large excavation de la partie postérieure de l'omoplate, au-dessous de son épine. Sous-épineux, adj. et s. m.; muscle

(grand-scapulo-trochitérien, Ch.) pair, large, aplati et triangulaire, qui se porte de la fosse sous-épineuse à la partie moyenne de la grosse tubérosité de l'hnmèrus.

Sous-Hyoïdien, adj., infrd-hyoideus; qui est au-dessous de l'byoïde: région sous-hyoidienne.

Sous-Lingual, V. Sublingual.

SOS-MAZILAIRE, adi,, infrá-mazillariz, qui est sous la màchoire, — Ganglion sous-mazillaire, situé au milieu de la glande, et formé par le rameau supérieur du nert vidien.— Citande sous-mazillaire, grosse glande salivaire placée au côte interne de la branche et du corps de la máchoire, et dont le conduit excrétour s'ouvre sur les côtés du frein de la langue.

gue. Sous-max:LLO-curané, adj., infrå-maxillo-cutaneus; nom donné par Dumas à la

houppe du menton.

Sous-maxillo-labial, adj., infrd-maxillo-labialis; nom donné par Dumas an

Muscle triangulaire des lèvres. Sous-Mental. V. Submental.

Sous - MÉTACARPO - LATÉRI - PHALANGIEN, adj. et s. m., infra metacarpo-lateri phalanginianus; nom donne par Dumas aux muscles interossedus palmaires.

Socs-wétatarso-latéri-phalangien, adj. et s. m., infrâ-metatarso-lateri-phalanginianus; nom donné par Dnmas à chacun des muscles interosseux palmaires.

Sors-occipital, adj., infra-occipitalis; qui est situé sous l'os occipital. — Protongement sous-occipital, apophyse basilaire

de l'os occipital.

Sous-orrico-senéno-schénoricien, adj.
et s. m.; nom donné par Dumas au mus-

cle droit inférieur de l'æil. Sous-oebitaire, adj., infrá-orbitalis;

qui est placé au-dessons de l'orbite. — Artère sous orbitaire, branche de la maxillaire interne. — Canal ou conduit sousorbitaire, qui parcourt obliquement l'épaisseur de la paroi inférieure de l'orbite. —Nerf sous-orbitaire, branche du maxillaire supérieur. — Veine sous-orbitaire, qui accoungagne l'artère.

Socs-popura, adj. et s. m., infrd-popliteus; nom donné par Spigel an muscle

poplité.
Socs-reblen, adj:, infra-publanus; qui est placé au-dessous du publs. — Fôsee sous-publenne, légère excavation qui entoure le trou sous-publen. — Ligament

sous-pubien, membrane qui bouche ce trou. - Trou sous-pubien, ouverture ovalaire ou triangulaire de la partie antérieure de l'os coxal, située en dehors de la symphyse pubienne, au-dessous de la branche borizontale du pubis.

Sous - PUBIO - COCCYGIEN, adj. et s. m., infra-pubio-coccygeus; nom donné par Chaussier au muscle releveur de l'anus.

Sous-pubio-chéri-tibial, adj. et s. m., infrá-pubio creti-tibialis ; nom donné par Dumas au muscle droit interne de la cuisse.

Sous PUBIO-FÉMORAL, adj. et s. m., infrà - pubio - femoralis : nom donné par Chaussier au muscle second adducteur de

la cuisse.

Sous-pubio-prétiblal, adj. et s. m., infrà-pubio-prætibialis; nom donné par Chaussier au muscle droit interne de la euisse.

Sous-publo-trochantérien, adj. et s. m., infra-pubio-trochanterianus; nom donné par Chaussier à chacun des deux muscles obturateurs, qu'il distingue en interne et

Sous-scapulaire, adj., infra-scapularis; qui est situé au-dessous de l'omoplate. - Artère sous-scapulaire, la scapulaire commune, d'après Chaussier. - Artère sous-scapulaire inférieure, la même, selon Sabatier. - Fosse sous-scapulaire, excavation de la face antérieure de l'omoplate.

Sous-scapulaire, adj. et s. m.; muscle (sous-scapulo-trochinien, Ch.) pair, aplati, large et triangulaire, qui, de la fosse sous-épineuse et de la lèvre antérieure du bord spinal de l'omoplate, se porte à la petite tubérosité de l'humé-

Sous scapulo-trochinien, adj. et s. m., infra - scapulo - trochinianus : nom donné par Chaussier au muscle sous-scaoulaire. Sors-sel, s. m.; sel avec exces de

base. Sous-spini-scapulo-trochitérien, adj.

et s. m., infrà-spini-scapulo-trochiterianus; nom donné par Dumas au muscle sous-épineux. Sous-Sternal, adi., infra-sternalis; qui

est situé sous le sternum. - Artère soussternale, ou mammaire interne. - Appendice sous-sternal, ou xyphoide.

Sous-TROCHANTÉRIEN, adj., infrá-trochanterianus; nom donné par Chaussier à l'artère circonflexe interne de la cuisse.

Sous-TROCHANTINIEN, adj., infrá-trochantinianus; nom donné par Chaussier à l'artère circonflexe externe de la cuisse.

SOYE. V. SOIE. Soyeux, adj., sericeus; qui a l'aspect de la soie; qui est couvert de poils doux, mous, serrés, couchés et luisans.

Spa, bourg, près de Liége, célèbre par ses eaux minérales acidules et ferru-

gineuses froides.

SPADICE, s. m., spadia, assemblage de fleurs sessiles, attachées à nn pédoncule commun, et renfermées dans une spathe, qui les enveloppe.

SPADON, S. m., σπάδων; eunuque.

SPACIBIE, V. SPACYBIE,

Spagyrie, s. f., spagyria, ars spagyrica, σπαγειρία (σπάω, je separe, αγείρω, je rassemble); art de séparer et de combiner les élémens des corps. Synonyme de chimie.

Spacyrique, adj., spagyricus; qui a rapport à la spagyrie, à la chimie.

SPANOPOGON, S. m. (σπανός, rare, πώyer, barbe); celui dont la barbe est

SPARADRAP, s. m., sparadrapum, sparadrapus, spandarepus; emplatre agglutinatif étendu sur une bandelette de linge ou de papier.

SPARADRAPIER, s. m.; tablette de bois à l'aide de laquelle on étend sur le linge l'emplâtre agglutinatif destiné à faire un sparadran.

SPARAGME. V. SPASME. SPARALLIUM, s. m.; injection d'un li-

quide dans le vagin. Sparganon, s. m., σπάργανου; maillot. Sparganose, s. f., σπαργάνωσις; dis-

tension excessive des mamelles par le SPASME, s. m., spasmus, σπάσμα (σπάω, je tire); tension, agitation, convulsion.

Spasme clonique. V. Conyulsion. Spasme cynique, sourire convulsif. V.

Ris sardonique. Spasme tonique. V. Tetanos.

SPASMODIQUE, adj., spasmodicus (σπάσμα, tension, convulsion); qui est causé ou caractérisé par le spasme.

SPASMOLOGIE, s. f., spasmologia (σπάσua, spasme, λόγος, discours); traité sur le spasme.

SPASTIQUE. V. SPASMODIQUE.

SPATH, s. m.; nom générique de tous les minéraux feuilletés qui se trouvent unis aux mines.

Spath calcaire; carbonate de chaux natif.

Spath fluor ; fluate de chaux natif. Spath pesant ; sulfate de barvte natif. Spathace, adj., spathaceus; qui est garni ou enveloppé d'une spathe.

SPATHE, s. f., spatha (σπάθη, glaive); gaine membraneuse qui renferme une ou plusieurs fleurs, et qui se fend, se rompt, ou se roule sur le côté.

Spathester, s. m., σπαθηστήρ (σπέω, je tire); instrument destine à ramener le prépuce trop court au devant du gland. Spathille, s. f., spathilla; petite spa-

the, spathe partielle de chacnne des seurs qui sont enveloppées par une spathe générale.

the generale.

Seatile, s. f., σπατίλη; matière fécale liquide.

Seature, s. f., spathula (cm29, glaive); instrument de pharmacie et de chirurgie, en forme de cuiller aplatie, dont on se sert pour agiter les compositions pharmaceutiques molles et pour étendre les onguens.
Spécirique, adj. et s. m., specificus; se

dit des caractères distinctifs des espèces. | Médicament spécifique, réméda spécifique; on donne ce nom aux substances auxquelles on attribue la propriété de guérir une maladie plut'st qu'une autre; il n'en est point de tel, il n'y a que des méthodes de traitement appropriées à chaque maladie.

SPECTRE, s. m., spectrum, φάσμα. On nomme spectre coloré on solaire, l'image oblongue et colorée qu'on aperçoit sur nu mur blanc, lorsqu'on a fait tomber-un rayon du soleil sur l'angle réfringent d'un prisme placé dans une chambre obscure.

SPECULIN, s. m., speculum; mot latin qui signifie miroir. et qu'on a retenu en français pour désigner quelques instramens propres à dilater l'entrée de certaines cavités, afin d'en laisser voir le fond.

Speculum ani; on trouve représenté sous ce nom, dans les anciens autenrs, un instrument composé de deux lames légérement recourbées et portées à angle droit sur deux leviers joints par une charnière. L'instrument étant fermé, il représentait une espèce de bec conique qu'on introduisait facilement dans l'anus, et dont les deux moitiés, en s'écartant l'nne de l'autre quand on rapprochait les leviers, ouvraient largement l'anns, et permettaient à l'œil d'explorer l'état du rectnm. Dnpnytren a fait construire un speculum ani beauconp plus simple, et qui n'est autre chose qu'nne espèce de gouttière en étain, dont tontes les dimensions diminuent graduellement d'nne extrémité vers l'autre, et qui donne naissance, par son extrémité la plus large, et du côté de sa convexité, à un manche qui en part à angle droit.

Speculum gutturis; instrument imaginé par Sanson, et dont on se sert pour tenir la langue immobile et abaissée, et pour déconvrir l'isthme du gosier et le pharynx, dans les opérations à faire sur ces parties. Il est fait en huis. Sa face inférjeure ou linguale est convexe en travers, concave dans le sens de sa longnenr; sa face supérienre on palatine est au contraire convexe en long, et concave d'un côté à l'autre; son extrémité pharyngienne est large, mince et évaséé; son extrémité dentaire est épaisse, étroite et continue, avec un manche qui en part à angle droit. Speculum oculi. V. OPHTHALMOSTATE.

Speculum oris; on a dèsigné par ce nom une espèce de plaque d'une forme à peu près analogue à celle de la langue, percée de fentes et d'ouvertures, et portée par un manche. On l'a aussi appliqué au d'une spatule avec laquelle on tient la langue abaissée ou d'un bouchon qu'on place entre les dents.

Speculum uteri; antrefois on désignait par ce nom nn instrument à trois brancbes qui, lorsqu'elles étaient rapprochées, représentaient un cône creux d'assez médiocre volume pour pouvoir être introduit dans le vagin avec facilité, et qui pouvaient ensuite être éloignées on rapprochées les uncs des autres au moyen d'une vis de rappel. Aujourd'bui on se sert du speculum inventé par Récamier. C'est un tube d'étain légèrement conique, d'une longueur et d'une largenr proportionnées à celles des parties dans lesquelles il doit être introduit ; son extrémité la plus petite ou utérine est coupée perpendiculairement à son épaissenr, et garnie d'un léger bourrelet; l'extrémité opposée est large, évasée, et taillée en bec de plume. Dupuytren a fait subir une modification importante à cet instrument, afin de le rendre propre à servir anx opérations chirnrgicales qu'on pratique sur le col de l'utérus. Il a fait retrancher, et remplacer par nn manche qui en part à angle droit, presgne tonte sa portion évasée et taillée obliquement. Quelques specula ont lenr extrémité ntérine conpée en bec de flûte; d'antres présentent une on plusieurs ouvertures sur le côté : ces modifications sont indiquées par celles de la maladie qu'on doit traiter.

Speculum resica ; espèce de dilatateur

très-compliqué dont on faisait usage pour dilater le col de la vessie, afin de faciliter la préhension du calcul.

SPERMACETI. V. BLANC de baleine.

Spermacrasia (σπέρμα, sperme, ἀχρασία, incontinence); gonorrhée; écoulement de semence.

SPERMATIQUE, adj., spermaticus, seminalis, σπεραατικός: qui a rapport au sperme . - Arteres spermatiques, au nombre de deux, nées de l'aorte, et se rendant aux testicules chez l'homme , aux ovaires chez la femme. - Canal ou conduit spermatique. V. CANAL déférent. - Cordon spermatique ou testiculaire. V. CORDON. - Plexus spermatiques, au nombre de deux, fournis par les rénaux. - Veines spermatiques, au nombre de deux ou trois de chaque côté, qui se jettent, à droite dans la veine cave inférieure, et à gauche dans la rénale correspondante. - Voies spermatiques, suite de canaux qui serven t à l'excrétion du sperme.

Speamatocèle, s. f., spermatocele (σπίρρα, sperme, πλη, tumeur); nom donné à l'engorgement du testicule que l'on croyait produit par le sperme.

SPERMATOLOGIE, s. f., spermatologia (σπέρμα, sperme, λόγος, discours); traité sur le sperme.

SPERMAXOPÉ, adj., spermatopeus (σπέρμα, sperme, πόῖεω, je fais); nom donné aux alimens dont l'usage paraît activer la sécrétion du sperme et augmenter la quantité de cette humeur.

SPERMATOZÉMIÉ. V. SPERMACRASIE.

Spermatorrhæa (σπέρμα, sperma , ρέω, je coule); synonyme de spermacrasie.

SPERME, s. m., sperma, σπέρμα (σπέξρω, je sème); humeur blanche et épaisse, que sécrètent les testicules, et qui sert à opérer la fécondation.

Spenniole, s. f., sperniolum; frai de grenouille. Sperniole de Croll, sperniola Crollii;

poudre composée de myrrhe, d'oliban et de safran, arrosée d'eau distillée de frai de grenouille. à laquelle on ajoute de la camphrée, après qu'elle a été desséchée.

Sprackte, s. m., sphacelus, σφάκιλος; gangrène, spécialement gangrène de toute l'épaisseur d'un membre ou d'une partie.

SPHACELE, adj.; qui est affecté de sphacèle.

Sphendone, s. f., σφενδονη; fronde. Sphéni-maxillien, adj. ct s. m.; nom donné par quelques anatomistes au muscle ptérygoidien externe. Spréno-Basillaire, adj., spheno-basilaris; nom donné par Sœmmerring à Pos

laris; nom donné p occipital.

Spiko-entreux, adj., spheno-epinosus; qui appartient, qui a rapport à l'épine du sphénoide. — Artère sphéno-épinesus. V. Méxikokk moyenné. — Trou sphéno-épinesus. Placé au devant de l'épine du sphénoide, et servant à introduire l'artère méningée moyenne dans le crâme.

Spriko-Maxillains adj., sphonomazil aris qui a rapport au sphenoide et à l'os maxillaire.—Fente sphénoide, le maxillaire supérieur, le palatin et le malaire, et placée à la partie postérieure de l'angillaire, de réunion des parois inférieure et interne de l'orbite.—Fosso sphéno-maxillaire, et foncement qui existe à la réunion des fosses sphéno-maxillaire et ptérygo-maxillaire.

SPHÉNO-MAXILLIEN, adj. et s. m.; nom donné par quelques anatomistes aumus-

cle ptérygoidien interne.

Sphéro-orbitalis; sous le nom d'os sphéro-orbitaire. Béclard désigne la partie antérieure du corps du sphéroide.

Sruixo-ratarris, adj., spheno-palatrins, qui appartient on qui a rappertaux os sphenoide et palatin.— defere sphino-palatrins, terminaision de la mazillaire interne.— Ganglion sphino-mazillaire.— Masses phino-mazillaire.— Masses phino-mazillaire.— Masses phino-mazillaire.— Masses phino-mazillaire.— Masses phino-mazillaire.— Masses phino-palatrins, neis de la partie interne du ganglion, au nombre de cinq ou six.— Trau sphino-palatrin, palatrin interne du ganglion, au nombre de cinq ou six.— Trau sphino-palatrin, outre true arrondie formée par le sphenoide et la portion verticale de l'os du palais.

SPHÉRO-PARIÉTAL, adj., spheno-parietalis; nom donné à la suture qui unit l'extrémité des grandes ailes du sphénoïde avec l'angle antérieur et inférieur de l'os pariétal.

SPHENO-PTÉRYGO-PALATIN, adj. et s. m., spheno-pterygo-palatinus; nom donné par

Cowper au muscle péristaphylin externe. Sphino-salpingo-staphylinus; nom donné par Winslow au muscle péristaphylin externe.

SPHENO-TEMFORAL, adj., spheno-temporalis; qui a rapport aux os sphenoide et temporal. — Os spheno-temporal, la partie postérieure du corps du sphénoide,

selon Beclard .- Suture spheno temporale. celle qui résulte de l'articulation des grandes ailes du sphénoïde avec la portion écailleuse du temporal.

SPHENOIDAL , adj. , sphenoidalis; qui appartient ou qui a rapport au sphénoïde. - Cornets sphenoïdaux, ou de Bertin. V. CORNET. - Epine sphénoidale, crête saillante de la face inférieure du sphénoïde. qui s'articule avec le vomer; apophyse triangulaire voisine du bord postérieur de cet os, derrière le trou sphéno-épineux. - Fente sphénoidale, placée entre la grande et la pétite aile du sphénoïde. -Sinus sphénoidaux, cavités, au nombre de deux, creusées dans l'épaisseur du corps du sphénoïde, et communiquant avec les fosses nasales.

- SPHENOIDE, adj. et s. m., sphenoidalis, sphenoides, σφηνοειδής (σφήν, coin, είδος, ressemblance); os impair, placé à la base du crâne, sur la ligne médiane, et qui soutient toutes les autres pièces de cette boîte osseuse, à laquelle il sert

comme de clef.

SPHINCTER, S. m., sphincter, conyxtho (σφίγγω, je serre); nom commun à plusieurs muscles que leur forme annulaire rend propres à fermer certaines ouvertures naturelles.

Sphincter externe de l'anus; muscle elliptique et aplati qui entoure l'anus, se fixed'unc part au coccyx, et se confond de l'autre avec les bulbo-caverneux et transverse du périnée.

Sphincter interne de l'anus ; assemblage des fibres circulaires qui entourent l'extrémité inférieure du rectum, dans l'étendne d'un doigt à pen près.

Sphincter du gosier; nom donné par Cowper aux trois muscles constricteurs

du pharyna.

Sphincter des lèvres; nom donné par Douglas an muscle orbiculaire des levres. Sphineter du vagin; nom donné par divers anatomistes an muscle constricteur

du vagin. Sphincter de la vessie : assemblage des fibres blanchåtres et fibro-celluleuses qui entourent le col de la vessie.

Sphincter faux de la vessie; nom donné par Morgagni aux fibres intérieures du muscle releveur de l'anus, parce qu'elles penvent, en se contractant, resserrer le col de la vessie, au-dessous duquel elles passent.

Sphygmique, adj., sphygmicus (σφυγμός, pouls); relatif au pouls.-Art sphygmique, exploration, connaissance du pouls.

SPHYGMOCEPHALE, s. m., sphygmocephalus (σούγμος, battement, κεσαλή, tête ); sentiment incommode de pulsations con-

tinuelles dans la tête.

Spica, s. m., spica; sorte de bandage qu'on fait avec une bande ronlée à un seul ou à deux globes, et dont les doloires, qui sont ascendantes ou descendantes. se croisant en V. offrent, lorsqu'il est terminé, une disposition apalogue à celle des grains qui forment un épi d'orge. Il v a des spica ascendans, descendans, des spica de l'aine, de l'épaule, etc.

SPICANARD; nom officinal du nard indien.

Spicklie, s. f., spigelia anthelminthica; plante de l'Amerique, dout les fenilles et la racine passent pour vermifuges.

SPILANTHE, s. m., spilanthus oleraceus; plante du Pérou, dont on mange les feuilles et jeunes pousses, sous le nom de cresson de Para. SPILOME, s. m., spiloma (σπιλόω, je

tache); tache de naissance. SPINA bifida, s. m. V. HYDRO-RACHIS.

Spina ventosa, s. m.; maladie du tissu osseux, dans laquelle l'os affecté se dilate dans une plus ou moins grande partie de sa longueur, comme s'il avait été souffle.

Spinal, adj., spinalis; qui a rapport à l'épine du dos. - Artères spinales , au nombre de quatre, deux antérieures et deux postérieures, qui naissent de la vertébrale, et descendent sur chacune des deux faces de la moelle épinière. -- Moelle spinale ou épinière. - Nerf spinal. V. Ac-CESSOTRE de Willis.

SPINI-ANOIDO-OCCIPITAL, adj. et s. m., spini-axoido-occipitalis; nom donné par Dumas au muscle grand droit postérieur de la tête.

SPINI-AXOÏDO-TRACHELI-ATLOÏDIEN, adj. et s. m., spini-axoido-tracheli-atloideus : nom donné par Dumas au mnscle grand oblique de la tête.

SPINO-CRANIO-TRAPÉZIEN, adj., spinocranio-trapezianus : nom donné par Portal au nerf accessoire de Willis. SPINTHÉROMÈTRE, s. m., spintherome-

trum (σπινθής, étincelle, μέτρεω, je mesure); instrument propre à mesurer la force des étincelles électriques. Spirale, adj., in spiram revolutus;

qui est roule on tordu en spirale. Spiritueux, adj. et s. m., spirituosus;

nom donné à tont liquide composé d'alcool, ou qui en contient.

SPIROIDE, adj., spiroides (oneipa, tour, 2200; ressemblance). Chaussier donne le nom de canal spiroide à l'aqueduc de

Fallope.

Splanchneugrsme, s. m., splanchneurysma (σπλάχχου, viscère, εὐρύνω, je dilate); ampliation excessive d'un viscère.

SPALACENOGE, adj., splanchnicus, ordozynyk, cendzynyn, sicere), viscéral, qui a rapport aux viscères.—Cavités planchniques, celles qui renferment les viscères.—Nerf splanchniques, au nombre de deux de chaque côté: le grand, dont les racines viennent des sixtème, septième, huitième, neuvième et quelquépis distième ganglions thoraciques; le petit, qui naît des onzième et dixième gangiions thoraciques.

gangnons thoraciques.

Splanchnographie, s. f., splanchnographia (σπλάχγον, viscère, γράφω, j'écris); description des viscères.

Splanchrolithiasis, s. f., splanchrolithiasis (πλάγχνου, viscère, λεθές, pierre); concrétion calculeuse engendrée dans un

SPLANCHNOLOGIE, s. f., splanchnologia (σπλάγχνον, viscère, λόγος, discours);

traité des viscères.

SPLINCHNOTOMIE, s. f., splanchnotomia (
οπλάχχνον, viscère, τέμνω, je coupe); dissection des viscères.

Spleen, s. m. (only, rate); hypocon-

drie, mélancolie.

Spienalgia (σπλην, rate, άλγος, douleur); douleur dont on rapporte le siège à la rate. | Neuvième genre des choloses, troisième famille de la Nosologie naturelle d'Alibert.

SPLÉNECTOMIE. V. SPLÉNOTOMIE.

SPLÉNEMPHRANE, s. f., splenemphrawis (σπλ)ν, rate, ἐμφράσσω, j'obstrue); obstruction, altération de texture de la rate.

Sriśniore, adj., spleniers (σπλίη, rate); qui a rapport à la rate.—Artère splénique, branche de la cœliaque.—Plezus splénique, lacis nerveux qui vient du plexus cœliaque.—Veine splénique, qui se jette dans la mésentérique supérieure.

SPIERITE, S. f., splenite, lients inflammatio; inflammation de la rate. Les caractères n'en sont poist connus, à moins qu'on ne prenne comme tels ceux de ce qu'on appelle la congestion de ce viscère.

SPLENIUS, adj. et s. m.; muscle (cervico-mastoidien, Ch.) pair, allongé et aplati, qui, des apophyses épineuses des cinq premières vertèbres dorsales, de celle de la septième cervicale, et de la partie inférieure du ligament cervical postérieur, se porte aux apophyses transverses des deux premières vertèbres du cou, à l'apophyse mastoïde et à la face postérieure de l'occipital.

Splenocele, s. f., splenocele (σπλην, rate, χήλη, tumeur); hernie de la rate.

Splenographia (σπλη, rate, γράφω, j'écris); description de la rate.

Splenologie, s. f., splenologia (σπλλη, rate, λόγος, discours); traité sur la rate. Splenoncie, s. f., splenoncus (σπλλη,

SPLENONCIE, s. f., splenoncus (σπλη, rate, δγχος, tumeur); engorgement de la rate, tumeur formée par ce viscère.

SPLENOPABECTAME, s. f., splenoparectama (σπλην, rate: παρίπταμα, extension excessive); augmentation de volume de la rate.

SPLENOPHRALIE, s. f., splenophravia (σπλην, rate, ἐμφράσσω, j'obstrue); spnonyme de splenemphravie. Alibert en fait le onzième genre des choloses, troisième famille de sa Nosologie naturelle.

SPLENOTOMIE, s. f., splenotomia (σκλήν, rate, τέμνω, je coupe); dissection ou extirpation de la rate.

SPODE, s. m., spodium ( onodoc, cen-

dre); nom donné autrefois à l'oxide de zinc qui se sublimait en calcinant la tutie. SPOLIATIF. adj., spoliativus; se dit de la saignée. F. ce mot.

SPONDYLAIGHE. V. SPONDYLABTHEROCACE. SPONDYLAITHEROCACE, s. f., spondylarthrocace (σπόνδυλος, vertèbre, ἄρθονη, articulation, κακὸς, mauvais); carie de la

colonne vertebrale.

Spondylitz, s. f., spondylitis (omoroulos, vertebre); inflammation des verte-

SPONGIEUX, adj., spongiesus (spongie, ėponge); qui ressemble à une éponge: tissu spongieux ou caverneux; os spongieux ou ethmoide.

SPONTANÉ, adj., spontaneus; se dit des malàdies qui paraissent n'être causées par aucun agent extérieur; des évacuations qui ont lieu sans être provoquées par des purgatifs ou des vomitifs; de tout phénomène physiologique qui a lieu sans le secours d'une cause extérine.

Sporadicus (σπείρω, je sème); dispersé çà et là. Se dit des maladies qui sont en petit nombre dans un pays.

Spobangidion, s. m., sporangidium; paroi interne de l'urne des mousses.

Sporangion, s. m., sporangium; paroi externe de l'urne des mousses. Spore, s. f.; nom donné aux corpuscales reproductifs que renferme l'urne des monsses.

SPORME, V. SPORE.

SPUITION, V. EXSPUITION.

SPUMBUX, adj., spumosus (spuma, écume); écumeux, qui est mêlé d'écume. Sputation, s. f., sputatio (sputum, crachat); action de cracher, crachement.

SOUAME. V. ECAILLE.

SQUAMEUX, adj., squamosus, squamiformis , λεπιδοειδής (squama, écaille); qui ressemble à une écaille. Synonyme d'écailleux . dont on se sert plus souvent. Suture squameusc. | Se dit aussi des maladies de la peau dans lesquelles l'épiderme se détache en écailles.

SQUARREUX, adj., squarrosus; nom donné à toute partie de plante qui est composée d'écailles raides et rapprochées, dont la partie supéricure se re-

conrhe en arrière.

Sourcette, s. m., sceletus, gxeletoc: ensemble des os du corps, dans les ani-

maux vertébrés.

Squelette artificiel : celui dont les pièces sont jointes par des movens mécaniques. Squelette naturel; celui dont les os sont

encore réunis par lenrs propres ligamens. Squelettologie, s.f., sceletologia (ozsletoc. squelette , lovoc , discours) ; traité

des os et de leurs ligamens.

SQUELETTOPÉE, s. f., sceletopæa : ozehiτος, squelette, ποίεω, je fais); art de préparer les os et de construire les squeettes.

SOUINANCIE. V. ANGINE.

SQUINE, s. f., smilax china; plante de la Chine, dont on range les racines par-

mi les sudorifiques. Souirre. V. Squirre.

SQUIBRHE, s. m. , scirrhus , oxippos ( oxipos, éclat de marbre); endnrcissement d'un tissu organique, ordinairement sans douleur, sans changement de couleur à la peau, et quelquefois sans tuméfaction. effet de l'irritation chronique.

SQUIRRHEUX, adj., scirrhosus; relatif au SQUIRBHOGASTRE. V. SQUIRBHOGASTRIB.

SQUIBRHOGASTRIE, s. f., dégénération squirrheuse de l'estomac, onzième genre des gastroses, première famille de la Nosologie naturelle d'Alibert.

STADE, s. m., stadium ( oládios, liene grecque); période d'une maladie. | Un des trois temps des accès de fièvre intermittente ou rémittente : stade de froid, stade de chaleur, stade de sueur.

STAGNATION , s. f., stagnatio: accumulation et rétention d'un liquide dans un lieu quelconque. Les humoristes attribuaient à la stagnation du sang beancoup de maladies.

STABLIANISME, s. m .: doctrine de Stabl. qui subordonnait tontes les actions vita-

les au pouvoir de l'âme sur le corps. STABLIEN, adi, et s. m.; se dit des mé-

decins qui partagent les opinions de Stahl sur la vie, la santé et la maladie. STABLISME, V. STABLIANISME.

STALAGME, V. CORYZA.

STAMINAL, adj., staminalis; qui a rape port à l'étamine on à un tissu. STAMINEUX, adj., staminosus; qui a de

longues étamines. STAMINIFÈRE , adj. , staminifer ; qui

porte des étamines.

STAPÉDIEN , adj. et s. m., stapedius (stapes, étrier); nom donné au muscle de l'étrier.

STAPHISAIGRE, s. f., delphinium staphysagria; plante indigène, dont les semences, drastiques et vénéneuses, sont employées pour détruire les poux.

STAPHYLIN , adj., staphylinus ( σταφυλή , luette); qui appartient à la luette.

Staphylin moven , adj. et s. m.; nom donné par Winslow au muscle palato-

stanhvlin.

STAPHYLINO-PHARYNGIEN, adj. et s. m., staphylino · pharyngeus ; nom donné par Morgagni au muscle palato-staphylin.

STAPHYLOME, s. m., staphyloma (GTapukh, raisin); nom commun à plusieurs tumeurs qui s'élèvent de la surface antérieure du globe de l'œil. - de la cornée, saillie considérable de la cornée transparente qui, épaissie ou amincie, est ordinairement opaque, inégale, d'apparence nacrée, et disposée à la dégénération carcinomatense,-de la sclérotique, saillie irrégulière de quelque point de la surface du globe de l'œil, recouverte par la sclérotique amincie et devenue assez transparente pour laisser apercevoir la couleur brune ou bleuâtre des tissus supérienrs. Ces deux maladies sont à peu près incurables. - de l'iris, procidence ou bernie de cette membrane à travers nne perforation de la cornée. On la guérit par le décubitus sur le dos, la compression et les caustiques.

STAPHYLONGIE, s. f., staphyloneus ( craουλή, luette, έγχος, tumeur); tuméfaction de la lnette.

STASE, s. f., stasis, στάσις (στάω, je m'arrête); stagnation dn sang, des hn-

STATION, s. f., statio, giágic, action de se tenir debout.

STATIONNAIRS, adj., stationnarius (stare, se tenir); se dit des maladies qui continuent à se montrer même après que la constitution à laquelle on les attribuits a cesé, et de celles qui, après étre arrivées à un certain degré, semblent y demeurer sans diminuer ni s'accroîter.

STATIQUE, s. f., statica; partie de la physique qui traite des lois de l'équilibre des solides.

STATURE, s. f., statura, μέγεθος; hauteur de la taille d'un homme.

STÉABATE, s. m., stearas; sel formé par la combinaison de l'acide stéarique avec une base salifiable.

STEARINE, s. f., stearina (cliego, suif); substance en masses aignilées en étolées, incolore, insipide, peu odorante, fusible au feu et soluble dans l'alcool à chaud, qui forme la graisse par son union avec l'élaine.

Sréanque, adj., stearicus; nom donné par quelques chimistes à l'acide marga-

rique

Steatockie, s. f., steatocele, σθάποκηλη (σθάφ, suif, κήλη, tumeur); tumeur ayant son siège dans le scrotum, et formée par une matière semblable à du suif.

STÉATOMATEUX, adj., steatomatosus; qui est de la nature du stéatôme. STEATOMATONE, adj., steatomatodes

(σθέατωμα, stéatôme, εἶδος, ressemblance); lardacé.

Stěatome, s. m., sleatoma, σθέατωμα (σθέαφ, suif); tumeur enkystée remplie d'une matière semblable à du suif. Stěcanopode, adj. et s. m., steganopo-

des, (σlsyανάς, convert, ποῦς, pied); piedplat. Stecnose, s. f., retentio (σlsγνόω, je res-

serre ); astriction. | Rétention des évacuations. | Constipation.

STECROTIQUE, adj., stegnoticus, σθεγνωτικός (σθεγνόω, je resserre); astringent. STEIROSE, s. f., steirosis (σθεφόω, je rends stérile); stérilité.

Stenocardie, s. f., stenocardia (σίτνος, etroit, καρδία, cœur); angine de poitrine.

Sτέκου κατές, s. f., stenochoria (σθενός, ėtroit, χῶρος, espace); rétrécissement. Sτέκον κατές, s. f., sthenopyra (σθένος,

force, πῦρ, feu); flèvre inflammatoire. Sτέποςε, s. f., stenosis, σθένωσις; coarctation, rétrécissement.

Sténostecmose, s. f., stenostecmosis : rétrécissement du canal de Stenon.

STERCORAL, adj., stercoralis (stercora, matières fécales); qui a rapport aux ma-

pendent de l'épanchement dans le tisu cellulaire des matières steroorales, par suite de la crevasse ou de la blessure de l'intestin. Il faut les inciser aussitét qu'on les reconnaît, pour éviter les effets de la gangrène qu'ils produisent. Ils dégénèrent ordinairement en fistules appelées encore fastules sterorales.

STERILE, adj., sterilis, ayoros; qui ne porte pas de fruits.

STÉRILITÉ, s. f., sterilitas, àporta; état ou qualité de ce qui ne porte point de fruits...

STERNAL, adj., sternalis; qui appartient au sternum. — Côtes sternales. V. Core.

STERNALGIE, s. f., sternalgia ( δίονο , poitrine, άλγος, douleur); angine de poitrine.

STERNO-CLAVICULAIRE, adj., sterno-clavicularis; nom donné à l'articulation de l'extrémité interne de la elavienle avec l'extrémité interne du sternum.

STEENO-CLAVI-MASTOÏDIEN, adj. et s. m., sterno-clavi-mastoideus; nom donne par Dumas au muscle sterno-cleido-mas-

loddien.

Syrkno-cleino-mastolinex, adj. et s. m.;

sterno-cleido-mastolideus; muscle (sternomastodien, Cb.) pair, allonge et aplati,
qui, de l'apophyse mastoide, de la région voisine du temporal, et du tierserterne de la ligne courbe supérieure de
l'occipital, se porté la partie antérieure
et supérieure du sternum, ainsi qu'à la
portion interne de la clavieure de la clavieure
et supérieure de sternum, ainsi qu'à la
portion interne de la clavieure de la clavieure.

STERNO-COSTAL, adj. et s. m., sternocostalis; nom donné par Chaussier au muscle triangulaire du sternum.

STERNO-COSTO-CLAVI-BUMERAL, adj. et s. m., sterno-costo-clavi-humeralis; nom donné par Dumas au muscle grand pertoral.

STERNORYNIE, s. f., sternodynia (dieno, poitrine, odouvà, douleur); angine de poitrine.

STERNO-HUMÉRAL, adj. et s. m., sternohumeralis; nom donné par Ghaussieraumuscle grond pectoral. STERNO-HYOÜDIEN, adj. et s. m., sterno-

hyoideus; muscle pair, allongé et aplati, qui, du bord inférieur du corps de l'hyoïde, se porte à la partie postérieure du sternum et de l'articulation costo-claviculaire.

STERNO-MAXILLAIRE, adj. et s. m., sterno-maxitlaris, muscle qui, chez les fourmiliers et les tatous, s'étend du sternum à la partie inférieure de la branche de la michoire, et semble tenir lieu da digastriane.

STERNO-PURIEN: adi et s. m. sternoauhianus : nom donné par Chanssier an muscle droit du has-wentre

STERNO-THYROTOLEN, adi, ct s. m., sterno-thyroideus : muscle pair, qui s'étend de la ligne oblique externe du cartilage thymide à la face postérieure du sternum et

an cartilage de la seconde côte

STEBNUM . S. m. . sternum . os pectoris . alignout assemblage de trois pièces, suivant les uns, de six à huit, selon les autres, qui servent de plastron aux organes contenus dans la poitrine . complétent le coffre thorachique en devant, et sont plus ou moins cartilagineuses, Gooffroy Saint-Hilaire le définit : assemblage des os de la couche inférieure, placés au-devant de la poitrine, employant au profit de celle-ci leurs surfaces intérieures à lui servir de claison de hercean et de plastron, et leurs surfaces extérieures à offrir des bases et des points d'attache à diverses portions du système musculaire.

STERNUTATOIRE , adj. ; sternutatorius , manurae: nom donné aux substances

qui provoquent l'éternuement. STERTEUR, s. f., stertor; ronflement.

STERTOREUX . adi. . stertorosus : ron-

flant : respiration stertoreuse. STETHOSCOPE . s. m. ( 2790c. poitrine . σχοπίω, j'examine); instrument imagine par Laëunec, consistant dans un cylindre de buis d'un pied de long, percé dans le seus de sa longueur d'un caual de trois lignes de diamètre, composé de deux pièces qui se vissent l'une sur l'autre, creusé à une de ses extrémités en entonnoir d'environ dix-huit lignes de profondeur. Pour se servir de cet instrument, il faut appliquer son extrémité concave sur la poitrine du malade, et appliquer l'creille sur l'autre extrémité. S'agit-il d'explorer, non la respiration, mais les battemens du cœnr, on adapte à l'extrémité coucave un enbout en bais, surmonté d'un petit tube de cuivre qui péuètre dans le canal du stéthoscope. C'est à l'emploi de cet instrument usité depuis peu, que Laënnec, qui l'a imaginé, a donné le nom d'auscultation médiate; il s'en est servi avantageusement pour perfectionner le diagnostic des maladies de poitrine.

STHÉNIE, s. f., sthenia ( oltros, resserré); excès de ton, rigidité des tissus, excès de force, d'action organique; exal-

tation de la vie.

STRENIQUE : adi . sthenicus : eansé par la ash Ania

STUTNOSURE V STENOBURE

STIBIÉ, adj., stibiatus (stibium, anti-

STILLATION . S. f. . stillatio . Alder (stilla je tombe goutte à goutte) : chute

d'un liquide qui tombe par gouttes. STIMULANT, adi, et s. m., stimulans (stimulus, aiguillon); se dit de tons les

agens qui excitent, accélèrent l'action organique.

STIMULATION . s. f. stimulatio: action des stimulans : état des tissus stimulés. STIMULEUX. adi., stimulosus: se dit. en botanique, des parties couvertes de noils raides, dont la nighte cause nne douleur brûlante.

STIMULUS, s. m. ; se prend tantôt pour l'action des stimulans, tantôt pour les

stimulans en ménéral.

STIPE, s. m., stipes ; tige qui s'élève verticalement , vit long-temps , se ramifie rarement, et se couronne d'un faiscean de fenilles an sammet

STIPELLE, S. f., stinella : stipule qui naît à la base des folioles, sur les nétioles narticuliers des feuilles composées.

STIPIFORME, adj., stipiformis; qui ressemble à un stine.

Stipité, adj., stipitatus; qui est rétréci par sa base en manière de pieu.

STIPULATION, s. f., stipulatio; tout ce

qui a rapport aux stipules. STIPULE, s. f., stipula : appendice membraueux ou foliacé qui accompagne souvent les feuilles, et qui même les rem-

place quelquefois. Streute, adi., stipulatus; qui est garni

de stionles. STIPULEUX, adj., stipulosus; qui a de

grandes stinules. STOLONIFERE, adi., stolonifer ; se dit

d'une tige qui pousse des drageons. STOMACACE, S. m., stomacace, elouaxáxn (σίομα, bouche, xaxòs, mauvais); ulcération et fétidité de la bouche.

STOMACAL, adj., stomachalis, olouaxi-

xòs; qui est bon pour l'estomac. STOMACALGIE, s. f., stomacalgia ( olouxos, estomac, ώγος, douleur); douleur

d'estomac. STOMACHIQUE. V. STOMACAL.

STOMALGIE, s. f., stomalgia ( diéux, bouche, ώλγος, douleur); douleur de bouche.

STOMATIQUE, adj. et s. m., stomaticus. σίοματικός; nom donné aux médicamens qu'on emploie dans les maladies de la bouche.

STOMATORBHAGIE, s. f., stomatorrhagia (σίδμα, bouche, ρήγνυμι, je fais irrup-tion); hémorrhagie de la bouche.

STOMO - GASTRIQUE, adj., stomo-gastricus; nom donné par Chaussier à l'artère

coronaire stomachique. STOBAK. V. STYRAK.

STORYNE, instrument dont les anciens sc servaient, au rapport d'Arétée, pour tirer dn sang du nez.

STRABISME, s. m., strabismus (στραδός, louche); défaut de parallélisme entre les axes des rayons visuels, les deux yeux ne regardant pas en même temps le même objet. Il peut tenir à une inégalité naturelle, où acquise par l'exercice, dans la force des moscles moteurs du globe, à un état convulsif de l'un de ces muscles , à une différence existante dans la partic ou dans la sensibilité des deux veux, enfin à une affection cérébrale. Les moyens qu'on a proposés contre le strabisme sont en général peu efficaces. Si la maladie dépend d'un excès de force d'nn des muscles moteurs, il faut chercher à donner du ton à celui qui est relativement trop faible, en plaçant au devant du globe un masque, ou seulement un hémisphère percé d'une ouverture petite , située du côté où il est nécessaire de ramener la pupille , ou en plaçant du côté où elle se dirige vicieusement, un miroir, une mouche, quelque corps enfin qui, par la gêne qu'il fait éprouver au malade, l'engage à tourner l'œil du côté opposé. Si elle tient à une faiblesse de l'organe, il faut le fortifier en le faisant exercer seul, et en condamnant l'autre au repos. Si enfin la maladie est symptomatique, il faut traiter l'affection d'où

STRAMOINE, s. f., datura stramonium; plante solanée, narcotique et vireuse, employée quelquefois en médecinc.

elle dépend.

STRANGULATION utérinc. V. HYSTERIE. STRANGURIE, s. f. , stranguria ( olpays,

goutte qui tombe , oupor , urine) ; émission de l'urine , accompagnée de douleur, de ténesme, dans laquelle ce liquide ne sort que goutte à goutte et avec effort. STRATIFICATION, s. f., stratificatio; ac-

tion de disposer par couches ou par lits superposés, des corps qu'on veut combiner ensemble. STERBLOSE, s. f., streblosis, στρέδλωσις;

entorse.

STREMMA , s. f. , στρέμμα (στρέφω , je dentel. tourne); entorse.

STRICTURE, s. f. , strictura (stringo, je serre); étranglement, rétrécissement, STRIE, s. f., stria. On appelle stries sanguines des filets de sang qu'on observe dans les crachats, dans le pus, sur les excremens.

STRIE, adj., striatus; dent la surface orésente des stries, des cannelnres. Se dit aussi des crachats où l'on remarque des filets de sang.

STROBILE, V. CONE.

STRONGLE, s. m., strongyles, Glooying;

ascaride lombricoïde. STRONTIANE, s. f., strontiana; oxyde de strontium. Alcali solide, grisatre et caustique, soluble dans l'alcool, qui brûle ensnite avec une belle flamme purpurine. On ne le tronve dans la nature qu'à l'état de sel.

STRONTIANITE . S. f. , strontianites ; carbonate de strontiane natif.

STRONTITE , s. f.; nom donné par Hope

a la strontiane. STRONTIUM, s. m.; métal solide, blauc, brillant et plus pesant que l'eau, qui, par sa combinaison avec l'oxygène, pro-

duit la strontiane. STRUCTURE, s. f., structura, xavaguevi (struo, je construis); arrangement, disposition des parties, des tissus ou des élémens organiques qui entrent dans la composition des corps vivans.

STRUMES. V. SCROFULES. STRUMBUX, V. SCROFULEUX.

STRYCHNATE, s. m.; sel formé par la combinaison de l'acide strychnique avec une base salifiable. STRYCHNINE, s. f.; aleali végétal, so-

lide, cristallin, inodore, amer et excessivement vénéneux, qu'on a découvert dans la noix vomique. STRYCHNIQUE, adj.; nom d'un acide

qui a été-trouvé dans la noix vomique. STUPÉFACTIF. V. STUPÉFIANT.

STUPÉFACTION, s. f., stupefactio; éton-

STUPEFIANT, adj. et s. m., stupefaciens; qui provoque la stupeur. STUPEUR, s. f., stupor; diminution de

l'activité des facultés intellectuelles, avec air d'étonnement, allant souvent insqu'à l'assoupissement. Stupine, adj., stupidus; privé d'intel-

ligence.

STUPIDITÉ, s. f., stupiditas; se dit des personnes dont les facultés intellectueiles sont à peine suffisantes pour le trais ordinaire de la vie. | Idiotisme acci-

STUPPA, S. f., GTUMMY, GTUMMETON; elon-

pe dont on fait usage dans quelques appareils. | Sachet de linge dont on remplit certaines cavités, ou qu'on applique

à l'extérieur comme épithème.

Stygmare, s. m., stigma (σλίζω, je

placées sur les côtés du corps des insectes, et par lesquelles l'air péuêtre dans les trachées. | Cicatrice, marque.

STYCHARES, S. M. pl.; nom par lequel J. Cloquet a proposé de désigner les cicatrices rayonnées fibro-cartilagineuses et blanchâtres qui restent sur le péritoine après l'oblitération du collet du sac herniaire.

STYLE, s. m., stylus; partie du pistil

qui sépare l'ovaire du stygmate.

Srviar, s. m., stylus (cvios, espèce de poinçon dont les anciens se servaient pour écrire); tige d'acier ou d'argent; liexible, pleine et cylindrique, terminée d'un côte par une olive, et ordinairemeut percée d'un chas à l'autre, qu'on cmploie pour sonder les plaies, les fistules, etc., ou pour passer les sétoas.

Stylet de Mejean. C'est le même que la sonde d'Anel, excepté qu'il est percé d'un chas du côté opposé à son olive, a sin de pouvoir entraîner une soie qui sertà monter un séton, de bas en haut, dans le ca-

er un sen

nai nasal.

Stylhynl, s. m.; nom donné par Gcoffroy-Saint-Hilaire à l'os styloïde, qu'il regarde comme faisant partie de l'appareil appelé hyoïde.

STYLO-CERATO-HYOTOLEN, adj. et s. m., stylo-cerato-hyoideus; nom donné par Spi-

gel au muscle stylo-hyoidien. Stylo-ceratoides; nom donné par Riolan au

muscle stylo-hyoīdien.
STYLO-CHONDRO-HYOĪDIEK., adj. et s. m.,
stylo-chondro-hyoīdeus; nom donné par
quelques anatomistes à une portion du

muscle stylo-hyoidien.
STYLO-GLOSSE, adj. et s. m., stylo-glossus; muscle pair et allongé, qui s'étend
de l'apophyse styloïde et du ligament
stylo-maxillaire sur le côté de la langue,

qu'il élève et porte en arrière.

Sruto-avoloisa, adj., stylo-hyoideus; qui appartient à l'apophyse styloïde et à l'hyoide.—Ligament stylo-hyoidien, étendu de l'apophyse styloïde à la petite corne de l'hyoide.—Nerf stylo-hyoidien, second rameau du trilacial.

STYLO-EYOIDIEN, adj. et s. m., stylohyoīdeus; muscle pair, allongé, mince et étroit, qui s'étend de l'apophyse styloïde au corps de l'hyoïde, et qui s'ouvre dans son milieu ponr livrer passage au tendon du digastrique.

STILOMASTODIEN, adj., stylo-mastoideus; qui appatient aux apophyses styloïde et mastoïde.—Artère stylo-mastoidienne; branche de l'auriculaire posterieure ou de l'occipitale, qui passe dans l'oreille interne.—Trou stylo-mastoidien, terminaison de l'aqueduc de Fallope, sitie à la base du rocher, et qui donne passage au nerf facial.

STYLO-MAXILLAIRE, adj., stylo-maxillaris; nom d'un ligament qui s'étend de l'apophyse stylcide à l'angle de la mâchoire.

STYLO PHARYNGIEN, adj. et s. m., stylopharyngeus; muscle pair, grèle et allongé, qui s'étend de l'apophyse styloïde aux parois du pharynx et au bord posté-

rieur du cartilage thyroïde.

Syrucios, adj., styloides, στυλοιεδής (σί/λος, stylet, είδος, ressemblance); nom d'une apophyse longue et grêle de l'os temporal, et de deux autres apophyses pyramidales qu'on remarque à l'extrémité inférieure du radius et du cubitus.

STYMATOSE, s. f., stymatosis ( σίνμα,

érection); urétrorrhagie.

Styptious, adj., stypticus, σθυπτιχός (στύφω, je resserre); moyen thérapeutique qui a la propriété de resserrer les tissus organiques. | Astringent.

STYRRY calamite; baume solide, brillant, rougeâtre, en larmes ou en pains mêlés de grains amygdaloïdes, qui est formé par le styrax officinale, arbre de

torme par le styrax officinate, arbre de la Syrie, du tronc duquel il découle. Styrax liquide; résine molle, visqueuse, d'un jaune brun ou rougeâtre, d'une, odeur forte et aromatique, qui découle

du liquidambar styraciflua.

Suberate, s. m., subcras; sel formé
par la combinaison de l'acide subérique

avec une base salifiable.

Subéreux, adj., suberosus; qui a la consistance ou l'apparence du liège.

Subérne, s. f.; nom donné par Chevreul au tissu du liége, qu'il regarde comme nn principe immédiat des végé-

taux.

Suberique, adj., subericus; nom d'un acide blanc, pulvérulent, pen sapide, fusible et volatilisable, qui résulte de l'action d

SUBGRONDATION, s. f. (subgrundatio, entablement); enfoncement de quelque partic, du crâne avec ou sans solution de continuité, au-dessous du niveau des parties voisines. Sub-inflammation, s. f.,  $sub_{\tau}inflam-matio_i$  expression vicieuse employée pour désigner l'irritation, l'inflammation des vaisseaux blancs ou lymphatiques qui a lieu dans les scrofules, le cancer, les dartes, les affections tuberculeuses, etc.

SUBINTRANT, adj., subintrans, se dit uniquement des fièvres intermittentes dont les accès sont si rapprochés qu'à peine l'un est fini que l'autre commence, de telle sorte qu'ils semblent rentrer les uns dans les autres.

SUBLIMABLE, adj.; qui peut être sublimé.

Sublimation, s. f., sublimatio, μετεωρισμός, δύφοτις, έπαρσις; opération qui consiste à volatiliser une matière sèche, et à la condenser à la partie supérieure d'un appareil particulier.

Sublimatoire, adj. et s. m., sublimatoriús, sublimatorium; propre à opèrer la sublimation. | Nom d'un vaisseau particulier destiné à cet usage.

Subling, adj., sublinis; haut, élevé.

—Fléchisseur sublime. V. Fléchisseur.

Respiration sublime, celle qui s'accompagne d'une élévation considérable des cotes et de l'écartement des aîles du nez, au

moment de l'inspiration.

Sublimát, adj. et s. m., sublimatus; qui
a subi la sublimation. | Produit de cette.

opération.

Sublimé corrosif; deutochlorure de mércure.

Sublimé doux; protochlorure de mercure. SUBLIMER, v. a., sublimaro; réduire un corps en vapeurs, que l'on fait ensuite

condenser.

Scelnoval, adj., sublingualis; qui est
situé sous la langue.—Artère sublinguale,
nom donné à la linguale par quelques
anatomistes, et à une de ses branches par
d'aitres.—Glande sublinguale, glande
salivaire, double, oblongue, aplatie,
amygdaloïde, située sous la langue, près
du frein de laquelle s'ouvrent ses conduits excréteurs.

Subluxation, s. f., subluxatio; luxation incomplète

Submental., adj., submentalis; qui est situé sous le menton. — Artère submentale, branche de la faciale. — Veine submentale, qui s'ouvre dans la labiale.

SUBMERGÉ, adj., submersus; inondé. SUBMERSIBLE, adj.; nom donné a une plante qui élève ses fleurs au-dessus de l'ean, lors de la fécondation, et qui s'y replonge ensuite. Son-sonniré, s. f., sub-surditas; surdité incomplète.

Sunut, adj., subulatus; en alêne: qui se rétrécit insensiblement depuis le mi-

lieu jusqu'au sommet.

Suc, s. m.; succus, χυλος, οπός; liquide qu'on obtient en exprimant une substance végétale ou animale. Nom donné a certains fluides du corps des animaux.

Suc gastrique, fluide secrété par la membrane muqueuse de l'estomac.

Suc d'hypociste, extrait fait avec le suc du cytisus hypocistus, obtenu par expression, et épaissi au feu.

Suc nourricier, nom donné par le vul-

gaire au sang.

Succenané, adj. et s. m., succedancus, substitutus; nom donné à un médicament qui, ayant les mêmes propriétés qu'unautre, peut lui être substitué.

SUCCENTURIE, adj., succenturiatus (succenturiare, sur-ajouter); le nom de vertricules succenturiés a été donné aux capsules surrénales.

SUCCENTURIER, adj., succenturiatus (succenturiare, remplacer); le nom d'estomac succenturier a été donné au duodénum.

Succiss, s. m., succinum, vlaxxor; substance solide, jaunâtre, insipide, conpacte, inodore, d'une cassure ritreuse, susceptible d'un beau poli, prenant une odeur agréable par le frottement et a chaleur, qui s'électrise résineusement par le frottement, et qu'on trouve en plasieurs lieux dans la nature.

SUCCINATE, s. m., succinas; sel formé
par la combinaison de l'acide succinique
avec une base salifiable.

Succinate d'ammoniaque, s. m., succinas ammonii; sel soluble qui peut rem-

placer l'eau de Luce.

Soccinique, adj., succinicus; nom d'un acide cristallisable, inodore, transparent, d'une saveur légèrement âcre, per soluble dans l'eau et inaltérable à l'air, qu'on obtient en chauffant le succin dans des vaisseaux fermés.

Succion, s. f., suctio, suctus, μύζητις; action de sucer.

Succornin, adj.; nom donné a une sorte d'aloès.

Succues, s. m., succubús (sub, sous, cubarc, coucher), canchemar; fantome féminin avec lequel un homme endormi

Croit avoir commerce.
SUCCULENT, adj., succulentus; qui con-

Succession, s. f., successio; action de

secouer. Par la succussion de la poitrine, quelques médecins croient avoir obtenn d'entendre le flot du liquide dans l'hydrothorax.

Sucen, v. a., attirer nn liquide dans la bouche, en faisant le vide dans cette ca-

vité à l'aide de l'inspiration.

Sucre, s. m., saccharum, σάχχαρον; substance solide, d'une saveur douce, blanche, soluble dans l'eau et l'alcool, et sasceptible d'éprouver la fermentation alcoolique, qu'on trouve dans un grand

nombre de végétaux. Sucre candi; sucre de canne cristallisé.

Sucre d'amidon; il ne diffère pas de celui de raisin : on l'obtient en traitant l'amidon par l'eau aiguisée d'acide sulfurique.

furique.
Sucre de betterave ; le même que celui

de canne.

Surre de canner sucre cristallisable en prismes quadrilatéres on hexadères, terminés par des sommets dièdres ou trièdres, incolore, inaltérable à l'air et trèssoluble dans l'eau, qu'on trouve dans la canne à sucre, l'érable, la châtaigne, la betterave, etc.

Sucre de diabétés; celui qu'on retire de l'urine des personnes atteintes dn dia-

bétes.

de frnits.

Sucre de lait; substance cristallisable en parallelipipèdes réguliers, terminés par des pyramides à quatre faces, incolore, demi-transparente, dure, inodore et d'une saveur un peu sucrée, qu'on trouve dans le lait.

Sucre de plomb; acétate de plomb. Sucre de raziar; sucre sous la forme de petits grains réunis en tubercules ou en aiguilles, d'une saveur d'abord fraiche, puis sucrée, qu'on retire du raisin : on en rapproche celui de miel et d'amidon, celui des diabétiques et celui d'une foule

Sucre de Saturne; acétate de plomb. Sucre des champignons; sucre cristallisable en prismes quadrilatères, ou en aiguilles soyeuses très fines, qu'on retire des champignons.

Sucre vermifuge; mélange de deutoxide de fer noir, de mercure et de sucre, triturés ensemble.

SUDATOIRE, adj. sudatorius (sudor, snenr); se dit d'une fièvre accompagnée de sueur excessivement abondante.

Sudor, sueur); qui provoque la sueur. Suerre, s. f., sudor anglicus; maladie épidémique avec sueurs abondantes, qui paraît n'être qu'une gastro-entérite, une gastro-encéphalite, ou encéphalite et snr-exhalation de sneur.

Suette de Picardie. V. Suette.

Suzen, s. f., sudor, ίδρὸς; produit de la transpiration cutanée, rassemblée en gouttelettes à la surface de la peau.

Sueur anglaise. V. Suette.
Suerrocant, adj., sufficans; qui peut

produire la suffocation; se dit de la bronchite avec suffocation imminente: catarrhe suffocant.

Suffocation, s. f. , suffocatio; difficulté

extrême de respirer.

SUFFOCATION de l'utèrus. V. Hystèrie. SUFFOCATION de matrice. V. Hystèrie. SUFFOCATION hystòrique. V. Hystèrie. SUFFOCATION utérine. V. Hystèrie. SUFFOSION DE L'œtt. V. CATARACTE.

SUFFUSION DE L'ŒIL. V. GATABACT SUFFUSION ictérique. V. ICTÈBE.

Sugillation, s. f., sugillatio; meurtrissure. S'entend encore des taches d'un rouge plus ou moins livide, qui paraissent spontanément à la peau dans certaines maladies.

Sur, s. m., schum, Alza; substance grasse, insipide, inodore et d'une consistance ferme, qu'on trouve auprès des reins et des viscères mobiles de l'abdomen du bœuf, du mouton, du bouc et du cerf.

Suif minéral, substance blanche et cassante, qu'on trouve dans les lacs de la Suède, et qui tient place parmi les builes bitumineuses.

Suixt, s. m.; matière grasse, composée de margarate, d'acétate, de carbonate et d'hydrochlorate de potasse, avec une substance animale particulière, qui enduit la laine.

Scintement, s. m.; transsudation d'un liquide à la surface d'une plaie.

Sulfate, s. m., sulfas; sel formé par la combinaison de l'acide sulfurique avec une base salifiable.

Sulfate acide d'alumine et de potasse ou d'ammoniaque. V. Aux.

Sulfate acide de cuivre, sur-sulfate de cuivre, sulfate cupri; sel cristallisable en prismes irréguliers, à quatre oubuit pans, d'un bleu foncé, transparent, d'une saveur acide et styptique, efflorescent, et très soluble dans l'eau, qui est astringent, cathèrétique et très vénéneux.

Sulfate d'ammoniaque, sulfus ammonit; sel cristallisable en prismes hexaèdres terminés par des pyramides à six faces, d'une saveur très amère et piquante, très soluble dans l'eau, et inaltérable à l'air, qui existe en petite quan544

tité dans la nature, combiné avec le sul-Sulfate de baryte, sulfas barytæ; sel insoluble dans l'eau, insinide, inaltéra-

ble à l'air, qu'on rencontre assez abondamment dans la nature, soit amorphe, soit cristallisé en prismes droits à base rhomboïdale. Sulfate de cadmium, sulfas cadmii:

sel cristallisable en gros prismes rectangulaires, transparens, efflorescens et très-solubles dans l'eau : il est astringent. Sulfate de chaux, sulfas calcis; sel très

répandu dans la nature, où il existe sous un grand nombre de formes, qui se dissout en faible quantité dans l'eau, et qui rend alors celle-ci lourde, indigeste, rritante.

Sulfate de cinchonine : sel cristallisable en prismes à quatre pans, d'une saveur très amère, soluble dans l'alcool, insoluble dans l'éther; et fusible comme de la cire, qui possède des propriétés sti-

mulantes très-énergiques.

Sulfate de cuivre et d'ammoniaque, sulfas cupri et ammonii; sel bleu, velouté et d'une odeur ammoniacale, qui n'existe pas dans la nature, et qu'on a administré à l'intérieur, quoique ce soit

un violent poison irritant, Sulfate de deutoxyde de mercure, sulfas mercurii; sel solide, blanc et déliquescent, qu'on employait autrefois comme antisyphilitique, mais qui ne sert plus qu'à la préparation du sous-deutosulfate

Sulfate de magnésie, sulfas magnesiæ; sel cristallisable en prismes à quatre pans terminés par des pyramides à quatre faccs, d'une saveur amère, désagréable et nauséabonde, efflorescent et très-soluble dans l'eau, qui existe en abondance dans la nature, et qu'on emploie comme purgatif.

et du deutochlorure de mercure.

Sulfate de potasse, sulfas potassæ; sel cristallisable en prismes à quatre ou six pans surmontés de pyramides à quatre ou six faces, blanc, d'une saveur legerement amère, et soluble dans l'eau, qui

figure parmi les purgatifs.

Sulfate de protoxyde de fer, sulfas ferri; sel cristallisable en rhombes transparens. vert, d'une saveur styptique et atramentaire, efflorescent et soluble dans l'eau, qu'on a donné à l'intérieur comme tonique et astringent, ou même comme sudorifique.

Sulfate de quinine ; sel cristallisable en aiguilles ou en lames étroites, alongées, nacrées, flexibles, d'une saveur trèsamère, et très-soluble dans l'eau, qui est employé comme excitant et fébri-

fuge.

Sulfate de soude, sulfas soda : sel cristallisable en prismes à six pans canneles et terminés par un sommet dièdre, blancs, transparens, d'une saveuramère, fraîche et salée, efflorescens, très-solnbles dans l'eau, et doués de propriétés purgatives.

Sulfute de zinc, sulfas zinci; sel cristallisable en prismes à quatre pans incolores, terminés par des pyramides à quatre faces, d'une saveur acre et styptique, efflorescent et soluble dans l'eau, qui sert en médecine comme astringent.

Sulfite, s. m., sulfis; sel formé par la combinaison de l'acide sulfureux avec

une base salifiable. Sulfite de potasse, sulfis potassæ; sel

cristallisable en petites aiguilles ou en lames rhomboïdales, blanc, transparent et très-soluble dans l'eau, d'une saven vive ct piquante.

Sulfite sulfuré. V. HYPO-SULFITE. SULFO-CHYAZATE. V. CHYAZATE Sulfuré. SULFO-CYANIQUE. V. CHYAZIQUE sulfuré. SULFO-NITHBUX, adj., sulfo-nitrosus;

nom d'un acide formé par la combinaison des acides sulfurique et nitrique. Il se précipite tout à coup en cristaux lorsqu'on verse le premier, très-concentré, dans une dissolution aqueuse du second. Sulfure, s. m., sulfuretum; composé, non gazeux et non acide, de soufre el

d'un corps simple autre que l'oxygène. Sulfure d'antimoine, sulfuretum antimonii; substance cristallisable en ai guilles ou en lames d'un gris bleuêtre. brillante, inodore et insipide, qui est très-répandue dans la nature, et sert à divers usages.

Sulfure d'arsenie ; compose de soufre et d'arsenic, dont il existe deux variétés naturelles, le réalgar et l'orpiment.

Sulfure d'étain ; composé d'étain et de soufre, vulgairement appelé or mussif.

Sulfure de mercure ; composé de soufre et de mercure, connu sous le nom de cinabre, qui a une couleur rouge, et qui la perd lorsqu'on y ajoute du mercure métallique, formant alors ce qu'on appelait autrefois le sulfure noir de mercure.

Sulfure de plomb; composé de soufre et de plomb, qu'on connaît encore aujourd'hui sous le nom vulgaire de galène. Sulfure de potasse; composé de potasse

et de soufre, qu'ou appelait jadis fois de soufre.

Sulfure de soude; composé de soude et de soufre, qui jonit des mêmes propriétés médicinales que celni de potasse. Sulfure hydrogéné. V. Hydrosulfats

sulfare.

Servanx , adj., sulfurosus; qui tient
de la nature du soufre, qui en a quelqu'ane des propriétés, qui qui en contient.
On donne ce nom à un acide gazeux,
incolore, transparent, d'une saveur âcre,
forte et caustique, d'une odeur suffunce,
impropre à la combusion et a la
réalite de la combination d'an aveur acre,
avec une certaine proportion d'oxigèue. Il existe en petite quantité dans la
nature.

Scurençue, adj., selfuricus; nom d'unu caide liquide, incolore, indoore, d'une consistance oléagineuse, d'une saveur caide très-forte, qui résulte de la combination du soufre avec une certaine quantité d'oxygène. Il est très-répandu dans la nature, et fort usité en médecine, comme cathérètique à l'extérieur, astringent et antiphlogistique à l'intérieur.

Sulfurique glacial, adj.; nom donné à un acide qui résulte de la combinaison du sulfurique et du sulfureux; il est jaune, d'une odeur très-forte, fumant à l'air, et solidifiable par un abaissement médiocre de la température.

SULTEMALT; village du département du Haut-Rhin, qui possède des sources d'eau minérale acidule froide.

Sumac, s. m., rhus; genre de plantes de la famille des térébinthacées, dont on emploie plusieurs espèces en médecine et dans les arts, tandis que d'autres sont éminemment vénéneuses.

Superber, adj. et s. m., nom donné par quelques anatomistes an muscle relevenr de l'œil, parce que c'est lui qui agit quand cet organe exprime l'orgueil.

Superexcestion, s. f., superexcretio; excrétion très-abondante.

Superferation, s. f., superfetatio; conception nonvelle pendant le cours d'une grossesse.

SUPPREFICIEL, adj.; se dit dn ponls dont tous les battemens se font sentir comme si l'artère était à peine reconverte par

la peau.
Superimpnégnation, s., superimpregnatio; synonyme de superfétation.

Superpurgation, s. f., hypercatharsis, superpurgatio; purgation excessive; selles tres-nombrenses provoquees par un pur-

gatif violent ou intempestivement administré.

SUPINATEUR, adj. et s. m., supinator (supinus, conché à la renverse); nom donné à tont muscle qui produit la supination.

Supinateur court. V. Supinateur petit. Supinateur grand; muscle (humérosusradia), chl. pair et allongé, qui s'étend de la partie inférieure du bord externe de l'hamérus et de l'aponévrose intermissculaire externe, au bord externe du radius, près de la base de son apophyse styloïde.

Supinateur long. V. Supinateur grand.
Supinateur pelti; muscle (épicondylòradial, Ch.) pair, aplati et triangulaire, qui, de la tubérosité externe de l'humérus et d'une petite portion de la face postèrieure du cubitus, se porte au tiers supérieur des faces externe et supérieure du radius.

Supination, s. f., supinatio, supinitas, ὑπίασμὸς; mouvement par lequel on porte l'avant-bras et la main en dehors, de manière que la face extérieure de celleci devient supérieure.

Supplémentaire l'une des six pièces qui forment la branche de la mâchoire dans les reptiles et les oiseaux.

Suppositoine, s. m., suppositorium, βάλωος (supponere, substituer); médicament solide et en forme de cône allongé, qu'on introduit dans le rectum par l'anus.

Suppression, s. f., suppressio; se dit de la suppression, de la cessation d'une sécrétion, d'une excrétion, ou même d'un exanthème.

Suppression de part ; action de céler un enfant nouveau-né.

Suppression des règles. V. AMENORRHÉS. Suppression d'urine; cessation de la fonction urinaire, qu'il ne faut pas confondre avec la rétention de l'urine.

Suppurations, adj. et s. m., suppurativus, suppurans; qui facilite on qui hâte la suppuration.

Suppuration, s.f., suppuratio; formation ou exhalation du pus; c'est une des terminaisons de l'inflammation.
Suppuration, v.n.; donner du pus.

SUBAL, adj., suralis; qui appartient an

SURCILIER. V. SOURCILIER.

Surcilio-Concrien, adj. et s. m., muscle qui, dn bord supérieur on postérieur de l'orbite, se porte au cartilage scuti5/46

forme, et surtont à la partie antérieure et supérieure de la conque. Surcomposé, adi., suprà-compositus; se dit, en botanique, d'une feuille com-

posée dont le pétiole commun est partagé en plusieurs pétioles secondaires, qui sont eux-mêmes subdivisés. SUR-COSTAL, adj. et s. m., suprà-cos-

talis; nom donné à chacun des douze faisceaux charnus et triangulaires, qui se portent des apophyses transverses des vertèbres dorsales aux bords supérieurs des côtes situées au-dessous.

SUR-DEMI-ORBICULAIRE, adj. et s. m., suprà-semi-orbicularis; nom donné par Winslow à la portion supérieure du mus-

cle orbiculaire des lèvres.

SURDENT, s. f., nom donné à une dent de lait qui ne tombe pas lors de la seconde dentition, mais se trouve seulement déviée par les nouvelles dents qui croissent à côté d'elle.

Surditas, cophosis, xúwork; diminution ou abolition de l'ouïe, effet d'une inflammation aiguë ou chronique de l'oreille interne, d'une paralysie de la partie nerveuse de cet organe ou du cerveau, ou enfin d'nn obstacle mécanique quelconque apporté à la transmission des ondes sonores. On la guérit rarement, et senlement par des moyens appropriés anx causes prochaines qui l'occasionent, jamais par des spécifiques autres que des irritans.

Sureau, s. m., sambucus nigra; arbre indigene dont on emploie les feuilles comme diaphorétiques, émollientes et

anodynes.

diane dn sacrum.

Sur-Epineux, adj., suprà-spinosus; qui est situé au dessus de l'épine. - Fosse sur-épineuse, placée au-dessus de l'épine de l'omoplate, et de forme triangulaire. - Ligament sur-épineux-cervical, étendu de la septième vertèbre cervicale à la protubérance occipitale externe. - Ligament sur épineux dorso-lombaire, étendu depuis l'apophyse épineuse de la septiè-

me vertèbre dn cou jusqu'à la crête mé-Sur-cpineux, adj. et s. m., muscle (petit sus-scapulo - trochitérien , Ch.) pair, allongé, épais et triangulaire, qui de la fosse sur-épineuse va gagner la partie antérieure de la grosse tubérosité de l'humérus, et qui sert à lever le bras.

Sur-excitation, s. f., supra-excitatio; augmentation de l'action vitale dans un tissn.

Surgeon, s. m., surculus; jeune branche qui part dn bas de la tige.

SUR-IBRITATION, S. f., supra irritatio : ir. ritation morbide.

Sur-os, s. m.; exostose qui vient aux parties latérales du canon de devant : s'il en existe une de chaque côté, elle est dite chevillée ; sielle est oblongue, on la nomme fusée.

Sor-oxigénèse, s. f.; maladie causée

par un excès d'oxigène. SUR-OXIMURIATE, s. m.; nom donné par quelques chimistes anx chlorates.

SUBPRAU, s. m., cuticula; épiderme. Subbectobium . s. m. . surrectorium : instrument destiné à sontenir le bras lors-

qu'il est malade. Subbenal, adj., suprà-renalis; qui est situé au-dessus des reins. - Artères surrénales, distinguées en supérieures, qui naissent des diaphragmatiques inférieures: movennes, qui proviennent de l'aorte: et inférieures, qui sont fournies par les rénales, - Capsules surrenales. V. CAPSULE. -Ganglion surrénal, on semi-lunaire. Nerfs surrenaux, ou splanchniques .- Veines surrenales, qui se jettent dans les diaphragmatiques, la cave inférieure et les rénales.

Sur-sel, s. m.; sel avec excès d'acide. Subtout ligamenteux de la colonne vertébrale : nom donné aux ligamens vertébraux antérieurs et postérienrs.

Survie, s. f. Plusieurs personnes avant péri par le même accident, savoir laquelle est morte la dernière : telle est la question de survie.

Sus-carpien, adj., suprà-carpianus; nom donné par Chaussier à l'artère dorsale du carpe. | Os crochu ou suscarpien, placé à la partie postérieure de l'articulation du genou.

Susceptibilité, s. f.; se dit de l'irritabilité propre aux nerfs.

SUS-ÉPINEUX. V. SUR-ÉPINEUX.

Sus-HÉPATIQUE, adj., suprà-hepaticus; Chaussier donne ce nom aux veines de la surface convexe du foie qui se rendent dans la veine-cave abdominale.

Sus-myoiden, adj., suprà-hyoideus; qui est placé an-dessus de l'hyoïde.

Sus-MAXILLAIBE, adj., supra-maxillaris; nom donné par Chaussier à l'os maxillaire supérieur.

Sus-maxillo-labial (grand), adj. et s. m., magnus suprà-maxillo-labialis; nom donné par Chaussier au muscle élévateur commun de l'aile du nez et de la lèvre supérieure.

Sus-maxillo-labial (moven), adi, et s. m., medius suprà-maxillo-labialis; nom

donné par Chaussier au muscle élévateur manne de la lonne supérieure

Sus-maxillo-labial ( petit ) , adj.et s. m' minimus sunvi-mavilladahialis : nom donné par Chaussier au muscle canin.

Sus-marillo-masal adi ets m. sunràmarillanacalis : nom donné nar Chansa sier an muscle transpersal du nez-

SES-MÉTACARON-LATÉRI-PHACANGIEN, 2di et s. m., suorà-metacarno-lateri-nhalangianus: nom donné par Dumas à chacun des muscles interassent darcout de la main

SUS-MÉTATARSIEN. adi., suprà-metatarsianus : nom donné par Chaussier à l'ar-

tère du métatarse.

SUS-MÉTATARSO-LATÉRI-PHALANGIRY . adi. et s. m. . suorà-metatarso-lateri-phalangianus : nom donné par Dumas à chacun des muscles inter-ossent dorsant du nied.

Sus-optico - sphéni - scléroticien . adi. et s. m.: nom donné nar Dumas au muscle droit supérieur de l'œil.

Sus-orbitales, adj., suprà-orbitalis: qui est situé au dessus de l'orbitaire. -Artère sus-orbitaire, branche de l'ophthalmique, qui remonte sur le front. -Trou sus-orbitaire, placé à l'entrée du tiers interne et des deux tiers externes

de l'arcade orbitaire. Suspenseur, adj., suspensor; qui soutient on suspend. - Ligament suspenseur du foie, repli du péritoine entre le diaphragme et le foie. - Ligament suspenseur du testicule. V. Gouvernail du testicule. - Livament suspenseur de la verge. faiscean fibro-celluloux, ani s'étend de la symphyse des pubis aux corps caver-

Suspenseur du testicule, adj. et s. m .; nom donné quelquefois au muscle crémaster.

Suspensoire, s. m.; espèce de sac en toile ou en filet, percé d'un trou pour laisser passer la verge, soutenu par une ceinture et retenu par des sous-cuisses. dont on se sert pour tenir le scrotum relevé, dans les maladies de cette partie, ou dans celles du testicule.

Suspinieux, adi., suspiriosus; accompagné de sonpirs : respiration suspirieuse. Sus-Publen, adj., sus-pubianus; qui est situé au-dessus du pubis. - Artère suspubienne, ou épigastrique. - Anneau suspublica on inguinal .- Cordons sus-publicas on ligamens ronds de la matrice. - Nerf

sus-pubien, rameau interne de la branche inguinale cutanée du premier lombaire. Sus-pubio-fémoral, adj. et s. m., suprapubio-femoralis; nom donné par Chaussier au muscle pectinė.

Sus-scapulates inferieur, adi, et s.m. sunrà scanularis inferior : nom donné nar Spigel an muscle sous-épineux.

Sus-seanulaire sunérieur, adi, et s. m. suprà-scanularis superior : nom donné par

Spirel an muscle sus-énineux.

Sus-scapulo-trochitérien (grand), adi. et s. m., suorà-scanulo-trochiterianus magnus: nom donné nar Chanssier an muscle sous-épineux.

Sus-scapulo-trochitérien (petit), adj. et s. m. supra-scapulo-trochiterianus parvus : nom donné nar Chaussier an muscle

sus-épineux. Sus-scanulo-trochitérien (plus petit). adi, et s. m., supra-scapulo-trochiterianus minimus ; nom donné par Chaussier

au muscle petit rond.

Sus - SPINI - SCAPULO - TROCHITÉRIEN . adi. et s. m., suprà-spini-scapulo trocliterianus: nom donné par Dumas au muscle

sur-énineux. Sus-Tarsien, adj., suprà-tarseus; nom

donné par Chaussier à l'artère du tarse.

Sustentation, s. f.; on appelle base de sustentation, l'espace compris entre les denx pieds, dans la station.

SUTURAL, adi., suturalis : se dit. en botanique, des parties qui naissent ou qui dépendent d'une suture.

SUIURR, s. f., sutura, bach (suo, je couds); nom donné par les anatomistes aux articulations immobiles des os de la

face et du crâne. SUTURE, s. f., sutura (suo, je couds); opération qui consiste à coudre , à l'aide d'aignilles droites ou courbes et de fils cirés, les lèvres d'une plaie dont on veut obtenir la réunion immédiate. On a fait antrefois un grand abus des sutures. Leur emploi est maintenant borné aux plaies dout les lèvres, pen épaisses et privées de point d'appui, sont fort mobiles l'une sur l'antre. Telles sont celles des joues. des lèvres, des paupières, dn lobe de l'oreille, des ailes du nez, quelques plaies à lambean, celles qui traversent l'épaisseur des parois abdominales, on qui pénétrent dans la cavité des organes creux renfermés dans cette cavité, etc.

Suture à anse de Ledran; elle n'est employée que pour réunir les plaies de l'intestin. Pour la pratiquer, on affronte les lèvres de la plaie; on prend antant d'aiguilles à coudre ordinaires, armées chacune d'un fil non ciré, qu'on se propose de faire de points de suture ; on traverse sans obliquité les lèvres de la plaie, et on tire les fils jusqu'à leur partie movenne; on ôte les aiguilles; on rassemble et on noue tous les fils qui correspondent au même côté de la plaie; on en fait autant pour le côté opposé; on réunit les deux endosses qu'ils forment, et on les tourne l'un sur l'autre-, de manière qu'ils n'en fassent plus qu'un seul, qu'on fixe au dehor.

Suture à points passés; elle ne convient que pour réunir les plaies des intestins. Pour la faire, on dispose les choses comme pour la suture du pelletier; seulement, après avoir percé les lères de la plaie, on replonge l'aiguille du côté par ou elle est sortie, et ou continue ainsi, de manière à ce qu'e le fil ne passe pas par nière à ce qu'e le fil ne passe pas par

dessus la plaie.

Suture à points séparés; elle est usitée pour la réunion des plaies récentes ordinaires. Pour la pratiquer, on passe à travers les lèvres de celle-ci, avec une aiguille courbe, autant d'anses de fil qu'on juge nécessaire d'après l'étendue de la solution de continuité, et on en noue ensemble les deux bouts par-dessu un plumasseau de charpie, à l'aide d'un nœu et et d'une roestte.

Suture à surjet. V. Suture du pelletier. Suture du pelletier : elle est réservée aux plaies en long de l'estomac et des intestins. Pour la pratiquer, on affronte les bords de la plaie, dont on tient un des angles, et dont on confie l'autre à un aide; on les perce tous deux obliquementavec une aiguille ronde et droite, et armée d'un fil simple, qu'on tire jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un bout long de trois ou quatre pouces; on pique de nouveau du même côté et à la même distance de la solution de continuité, de manière à faire passer chaque fois le fil par-dessus les deux bords, en imitant l'espèce de couture appelée surjet. On continue jusqu'à ce qu'on soit arrivé vers l'angle opposé, où on laisse un bout de fil de même longueur que le premier. On réunit et on fixe les deux fils au dehors de la plaie...

Suture empennée. V. Suture enche-

Suture emplumée. V. Suture enchevillée.

Suture enchevillés; elle est spécialement affecté à la réunion des plaics pénétrantes de l'abdomen. Pour la pratiquer, on passe à l'aide d'une aiguille courbe un certain nombre de fils cirés, plés en deux, de manière à former vers une de leurs extrémités une anse qu'on fait correspondre à la lèvre de la plaie la plus déclive; on passe dans toutes ces anses une plume, un bout de sonde de gomme élastique, ou quelque antre corps semblable; on écarte ensuite les deux chefs de chaque fil qui correspondent à la lèvre opposée, et on place dans leur intervalle un cylindre semblable an premier, sur lequel on les noue à l'aide d'un

nœud et d'nne rosette. Suture entortillée; on ne l'emploie que pour la réunion des plaies des joues, et surtout du bord libre des lèvres. Pour la pratiquer, on met en contact les lèvres de la division, et on les traverse avec un certain nombre d'aiguilles à bec de lièvre, qu'on laisse dans leur épaisseur, mais de manière que leur partie moyeune scule y est engagée , tandis que leurs extrémités restent libres, après quoi on fixe ces aiguilles à l'aide d'un fil qu'on dirige circulairement de l'une à l'autre de leurs extrémités, ou par le moyen d'une anse de fil ciré qui forme des 8 de chiffre, dont les anneaux embrassent les extrémités de l'aiguille, et dont les chefs

se croisent en X au devant de la plaie. Sycose, s. f., sycosis (σῦχον, figue); excroissance charine analogue au fic.

SYLVATIQUE, adj., sylvaticus (sylva, forêt); qui croît dans les forêts.

SYLVESTRE, adj., sylvestris; qui vient sans culture.

Symblepharose, s. f., symblepharosis (σύν, avec, βλέφαρον, paupière); adhèreuce des paupières au globe de l'œil.
Symbtrhie, s. f., symmetria, συμμερία

(συν, ensemble, μέτρου, mesure); régularité dans la forme d'une partie, qu'on peut diviser en deux moitiés égales et semblables.

Symétrique, adj., symétricus; qui est disposé ou construit avec symétrie.

Sympathia, s.f., sympathia, συμπάθια (συ, avec, πάθος, affection); rapport qui existe entre l'action de deux ou plusieurs organes éloignés l'an de l'autre.

SYNDATHORN, adj., sympathicus, sympathicus, appatheicus, ayumathicus, qui derive d'une sympathice, alle in out sympathique est employé pour designer les lesions d'organes ou de fouctions, les maladies, les tymptones, les phénomènes morbides qui ont pas lien par l'influence directe de la cause morbidque, mais par celle de l'organe primitivement lèse. Nesf grand sympathique, ou trisphanchique, —Nesf petit sympathique, on pical. —Nesf meyen sympathique, on pneumonstrium.

Sympetalique, adj., sympetalicus (obr,

avec, πέταλον, pétale); se dit des étamines, quand elles sont nnies aux pétales.

Symphyse, s. f., symphysis, σύμφυσις, σύμφυσις (σύν, avec, φύω, je nais); ensemble des moyens qui servent à unir les os dans les articulations.

Symphyskoromia, s. f., symphyseotomia (σύμφυσις, symphyse, τέμνω, je coupe); opération ou section de la symphyse des pubis. On la pratique pour agrandir les diamètres du bassin, dans les cas où un vice de conformation de la mère, ou un enclavement de la tête du fœtus, s'onpose à l'accouchement. Elle consiste à inciser successivement sur la ligne médiane, à l'aide d'un fort scalpel, les parties molles qui recouvrent les tissus fibro-cartilagineux et qui forment l'articulation.

Symptomatique, adj., symptomaticus, maladie qui doit être considérée comme le symptôme d'une autre maladie. Gette acception est vicieuse, en ce qu'une maladie ne peut être un symptôme. | Médecine symptomatique, celle dans laquelle on attaque chaque symptôme saillant, plutôt que la maladie elle-même.

SYMPTOMATOLOGIE, s. f., symptomatologia (σύμπτωμα, symptôme, λόγος, discours); science, traité des symptômes,

des phénomènes morbides.

Symptôme, s. m., symptoma, σύμπτωμα (συν, avec, πίπτω, je tombe); phéno-mène morbide; modification apercevable qui a lieu dans l'aspect ou l'action des organes. Effets des maladies, les symptômes en sont les principaux signes.

Symptose , s. f., σύμπτωσις (συμπίπτω. je tombe); amaigrissement, atrophie.

SYNANCIE. V. ANGINE. SYNANCIE. V. ANGINE.

Synanthéres, adj. et s. m., synantherus. (σὸν, avec, ἀνθηρὸς, fleuri); nom donné à toute plante dont les anthères sont soudées en un seul corps.

SYNANTHERIQUE, adj., synanthericus; se dit des étamines, quand elles sont

réunies par les anthères.

SYNARTHRODIAL, adj., synarthrodialis; qui a rapport à la synarthrose. Articulation synarthrodiale.

SYNARTHROSE, s.f., synarthrosis, συνάρθρωσις (σύν, avec, αρθρωσις, articulation); articulation immobile.

Syncarpe, s. m., syncarpinus (σὸν, avec, καρπὸς, fruit); assemblage d'un grand nombre de caryopses réunies dans un involucre charun et succulent.

SYNCHONDROSE, s. f., synchondrosis, συγχόνδρωσις (σύν , avec , χόνδρος , earti-

cartilage intermédiaire. SYNCHONDROTOMIE, s. f., synchondrotomia (συγχόνδρωσις, synchondrose, τέμνω, -

je coupe); symphyséotomie.

SYNCHBONE, adj., synchronus ( oby, avec, χρόνος, temps); synonyme d'isochrone.

SYNCHYSE, 3. f., synchysis, σύγγυσις (συγγύω, je mêle); désorganisation du globe de l'œil.

SYNCIPITAL. V. SINCIPITAL. SYNCIPUT. V. SINCIPUT.

SYNCOPAL, adj., syncopalis; se dit d'une fièvre pernicieuse caractérisée par

des syncopes.

SYNCOPE, s. f., syncope, suyxonn (ouyxόπτω, jć tombe); perte complète et subite du scrtiment et du mouvement, avec diminution ou suspension des battemens du cœur et du pouls.

SYNCBANIEN, adj., syncranianus ( oby, avec, zogwoy, crâne); nom donoé par Chaussier à la mâchoire supérieure.

Synchise, s. f., syncrisis, σύγχρισις (συγχρίνω, je coagule); coagulation ou solidification de deux liquides qu'on mêle ensemble.

Syncerrique, adj., syncriticus, συγχριτικός (συγκρίνω, je coagule); astringent. Syndesmographie, s. f., syndesmogra-

phia (σύνδεσμος, ligament, γράφω, j'écris); description des ligamens. Syndesmologie, s. f., syndesmologia (σύνδεσμος, ligament, λόγος, discours);

traité des ligamens. Syndesmo-pharyngien, adj. et s. m.,

syndesmo-pharingicus; nom donné à un faisceau charnu du muscle constricteur snpérieur du pharynx. SYNDESMOSE, s. f., syndesmosis ( σύν-

δεσμος, ligament); jonction, articulation de deux on plusieurs os, au moven de ligamens.

Syndesmotomia, s. f., syndesmotomia (σύνδεσμος, ligament, τέμνω, je coupe); dissection des ligamens.

Syndrome, s. m., συνδρομή; ensemble des symptômes caractéristiques d'un état morbide; syndrome plethorique. La fièvre n'est qu'un syndrome, et non une maladie, quand on ne la considère que dans ses symptômes.

Synechie, s. f., synechia (συνίχω, j'adhère ) sadbérence de l'iris à la corrée.

Synengie, s. f., synergia (our, avec, έργον, travail); concours d'action organique dans l'état normal. Synengique, adj., synergeticus; qui dé-

pend de la synergie.

SYNÉVEOSE, S. f., syneurosis ( ouv, avec,

າະບັດດາ, tendon); articulation maintenue au moyen de tendons ou de ligamens.

Synézizis, s. f., synezizis (συνάγω, je rénnis); absence de la pupille, résultat d'un vice de conformation , ou d'une inflammation survenue spontanément ou à la suite de l'opération de la cataracte. On la guérit en pratiquant une popille artificielle.

Syngenesia ( obv , avec, γένεσις, génération); nom donné, dans le système de Linné, à la classe qui renferme les plantes dont les étamines sont réunies par les anthères.

Syngénésique, adj., syngenesicus; qui a les étamines réunies par les anthères.

Synizézis. V. Synézizis.

SYNOQUE, adj. et s. f., synochus, continens, σύνοχος; se dit de la fièvre inflammatoire, parce que, de toutes les continues, c'est celle qui offre le cours le plus uniforme; cependant les anciens ont compris sous le même nom la fièvre appelée putride ou la gastro-entérite trèsintense. V. FIEVRE.

Synorhize, adj., synorhizes (oby, avec, ρίζα, racine); nom donné à l'embryon, quand la radicule est soudée avec

le périsperme.

SYNOSTEOGRAPHIE, S. f., synosteographia (σὺν, avec, ὀσίέον, ος, γράφω, j'écris); description des articulations.

Synosteologia, s. f., synosteologia ( ), avec, boléov, os, λόγος, discours); traité

des articulations.

SYNOSTEOTOMIE, s. f., synosteotomia ( ) avec, δοίτον, os, τέμνω, je coupe); dissection des articulations.

Synovial, adj., synovialis; qui a rapport à la synovie. - Capsules, glandes,

membranes synoviales.

Synovie, s. f., synovia (oby, avec. ώὸν, œuf); humeur lubrifiante que sécrètent les membranes synoviales disposées autour des articulations mobiles.

Syntécopyre, s. f., syntecopyra (σύντηξις, colliquation, πυρ, fen); fièvre col-

liquative.

SYNTÉNOSE, s.f., synthenosis, σύντενωσις; articulation dans laquelle deux os sont joints par l'intermédiaire d'un tendon. Syntexie, s. Y., colliquatio, σύντηξις

(σὺν, avec, τήχω, je fonds); colliquation. Synthèse, s. f., synthesis, σύνθεσις, σύνταζις (σύν, avec, τίθημι, je place); opération par laquelle on réunit ensemble plusicurs corps, afin d'en produire un nonveau plus complexe. | Réunion des élémens d'un corps mixte qui ont été séparés par l'analyse.

SYNTHÈSE, s. f., synthesis ( obs , ensemble, τίθημι, je place ou je pose); nom générique des opérations chirurgicales qui ont pour but la réunion des parties divisées ou séparées. - de continuité, celle qui a pour but la rénnion des parties par continuité de tissu, comme les plaies. — de contiguité, celle qui a ponr but le rapprochement des parties qui ne doivent point adhérer ensemble, la réduction des luxations et des hernies.

SYNTHÉTISME, S. m., synthetismus ( obv. ensemble, τίθημι, je place); ensemble des procédés et des moyens propres à opérer la réduction et la contention des

fractures.

SYPHILIDE, s. f.; nom donné par Alibert à diverses maladies de la peau qu'il attribue à la syphilis, aux snites du coît,

SYPHILIS, s.f., syphilis (σιφλός, honteux); nom générique sous lequel on a désigné une foule de maux attribués à tort ou à raison au coît, et contre lesquels on administre le mercure comme moyen de diagnostic et de traitement.

SYPHILITIQUE, adj., syphiliticus; relatif à la syphilis. Syphilomania; ma-

nie qu'ont certains individus de faire des traitemens anti-vénériens, pour expulser quelque reste de virus dont ils se croient toujours infectés. Syrigme, s. f., syrigmus (συρίζω, je

siffle); bourdonnement d'oreilles.

Syringotome, s. m., syringotomus ( oùριγξ, tuyau, fistule, τέμνω, je conpe); instrument usité pour l'opération de la fistule à l'anus. Il se compose d'nne lame très-convexe sur son tranchant, et terminée par un long stilet boutonné, qu'on introduit d'abord dans la fistule, et qui, étant retiré par l'anus, conduit après lui le tranchant de l'instrument.

Syringotomie, s. f., syringotomia (ovριγέ, tuyau, fistule, τέμνω, je coupe); opération de la fistule par incision.

Syrium, s. m.; nom donné par Vest à un prétendu nouveau métal qui n'est

qu'un sulfure de nickel. Syrmaisme, s. m., συρμαϊσμός; vomissement, déjections modérées, telles qu'on

en obtient par les laxatifs.

Syrop, s. m., syrupus (de l'arabe sirab, ootion); conserve liquide, onetnense, limpide et sucrée, d'un suc, d'une infosion, d'une décoction, ou d'une distillation de plante.

Syrop antiscorbutique; préparé avec les feuilles de cochléaria, de beccabunga et de cresson de fontaine, la racine de

raifort sauvage, les oranges amères, la

cannelle et le vin blanc. Syrop béchique de Willis; fait avec le

sulfure de potasse, le vin et le sucre. Syrop chalybé; solution gommée et

sucrée de sulfate de fer-

Syrop d'absinthe composé; dans lequel il entre des sommités de grande et de petite absinthe, des roses rouges, de la cannelle, du vin blanc, et du suc dépuré de coings.

Syrop d'amandes, V. Syrop d'orgeat. Syrop d'antimoine diaphorétique; solution sucrée de fleurs argentines d'anti-

moine dans l'eau.

Syrop d'armoise composé; dans lequel on fait entrer les sommités d'armoise, les racines d'iris, aunée, pivoine, livèche et fenouil, les feuilles de pouliot, origan, calament, cataire, mélisse, sabiue, marjolaine, hyssope, marrube blane, chamœdrys, millepertuis, matricaire, bétoine, rue et basilic ; les graines d'anis, persil, fenouil, carotte et nielle, le spic-anard, la cannelle et l'hydromel.

Syrop de Belet ; solution sucrée et éthé-

rée de nitrate de mercure.

Syrop de chantre. V. Syrop d'érysimum composé.

Syrop de chicorée avec la rhubarbe; composé de racines de chicorée, pissenlit et chiendent, de feuilles de chicorée sauvage, fumeterre et scolopendre, de baies d'alkékenge, de rhubarbe, de santal citrin et de cannelle.

Syron de Cuisinier : composé de salsepareille, fleurs de roses pâles, de bourrache et de buglosse, anis, séné et sucre. Syrop de Déodat. V. Syrop de rhubarbe.

Syrop d'érysimum composé; fait avec l'orge, le raisin, la réglisse, la bour-rache, la chicorée, le vélar, la racine d'aunée, celle de tussifage, le capillaire du Canada, les sommités de romarin et de stechas, les fleurs de violette, bourrache et buglosse.

Syrop de Fernel. V. Syrop de guimauve composé.

Syrop de grande consoude composé; préparé avec les racines et les feuilles de grande consoude, les feuilles de petite consoude, de pimprenelle, de centinode et de plantain, les fleurs de tussilage et de roses roses.

Syrop de guimauve composé; préparé avec les raisins de caisse, les racines de guimauve, chiendent, asperge, réglisse, et les sommités de manve, guimauve, pariétaire, pimprenelle, plantain, capillaire.

SYRO Syrop de karabé; composé de syrop d'opium et d'esprit de succin.

Syrop de Lobel. V. Syrop d'érysimum

composé. Syrop de mastic; préparé avec une in-

fusion de mastic, de noix muscade et d'alcool.

Syrop de myrte composé; préparé avec les baies de myrte , les nelles non mûres , le santal citrin, le fruit de l'épine-vinette, celui de sumac, les balaustes, les roses de Provins, le suc de coings et celui de poires sauvages.

Syrop de Nicolas Florentin. V. Syrop de chicorée avec la rhubarbe.

Syrop d'opium : préparé avec l'extrait gommeux d'opium, l'eau et le sucre.

Syrop d'orgeat; fait avec les amandes douces et amères. l'esprit de citron et l'eau de fleurs d'oranger.

Syrop de pommes; composé de séné, fenouil, girofle, suc de pommes de rainette, de bourrache et de buglosse.

Syrop de pommes helléborisé; le précédent auguel on ajoute des racines d'hellébore noir, du sous-carbonate de potasse et de la teinture de safran.

Syron de rhubarbe : composé de rhubarbe, feuilles de séné, caunelle, souscarbonate de potasse, gingembre, chicorée et roses pâles.

Syrop de roses composé; fait avec les feuilles de séné , l'agaric , l'anis , le tartre blanc, le gingembre et les roses pâles. Syrop de rossolis ; composé de rosso-

lis, feuilles d'érysimum et de pulmonaire, curcuma, réglisse, raisin de Damas, fleurs de tussilage et de safran.

Syrop de stæchas; composé de fleurs de stochas, sommités fleuries de thym, calament, origan, sauge, bétoine et romarin, graines de rue, pivoine et fenouil, cannelle, gingembre et calamus aromatique. Syrop de vipères : préparé avec les vi-

pères, la squine, la salsepareille, le santal citrin, la cannelle, le petit cardamome, la muscade, le bois d'aloès, le vin blanc et l'eau de fleurs d'oranger.

Syrop des cinq racines apéritives; préparé avec l'infusion des racines d'ache, fenouil, persil, asperge et petit houx. Syrop du roi Sapor. V. Syrop de pommes.

Syrop dysentérique. V. Syrop magistral astringent. Syrop émétique; vin blanc qu'on sucre après y aveir fait digérer du verre d'anti-

Syrop magistral astringent; composé de rhubarbe, santal citrin, cannelle, mirobolans citrins, plantain, roses rouges, balaustes, suc de groseilles, suc d'épinevinette et eau de roses.

Syrop résomptif de tortue; fait avec la chair de tortue terrestre, les écrevisses, l'orge, les dattes, les raisins de Damas, la réglisse, les sébestes, les jujubes, les pignons doux, les pistaches, le cacao, les graines de melon, concombre, citrouille, laitue, mauve et pavot blanc, les fleurs de violettes et de nénuphar, le sucre rosat et l'huile volatile de fleurs d'oranger.

Syssancose, s. f., syssancosis, guagapχωσις (σύν, avec, σάρξ, chair); union de plusieurs os au moyen de muscles.

Systaltique, adj., systalticus (συσ-1ελλω, je resserre); épithète donnée au mouvement d'une partie qui se dilate et se contracte alternativement.

Systematique, adj., systematicus; qui

appartient à un système, on qui fait des systèmes. Systématisme, s. m.; méthode d'après laquelle on rassemble tous les faits d'nne

science autour d'une opinion vraie ou fausse.

Systematologie, s. f., systematologia (σύσθημα, système, λόγος, discours); bistoire des systèmes.

Système, s. m., systema, ovolnua (ov, ensemble, lafau, je place); édifice de suppositions gratuites par lesquelles on croit expliquer les phénomènes de la nature. Distribution méthodique artificielle des êtres naturels, avant pour but d'en rendre l'étude plus facile. | Ensemble d'organes composés des mêmes tissus et remplissant des fonctions analogues.

Systole, s. f. , systole , constrictio , contractio, ovolohn (ovolehko, je resserre); contraction du cœur et des artères.

T.

T. On donne le nom de cette lettre à un bandage formé d'une pièce de toile plus ou moins longue et large, sur le milieu de laquelle est fixée , à angle droit , l'extrémité d'une bande dont les dimensions sont égalcment variables. Lorsque, au lieu d'une seule bande, la pièce principale en supporte deux, le bandage prend le nom de double T.

TABAC, s. m., nicotiana tabacum; olante de l'Amérique , naturalisée en Europe, et appartenant à la famille des solanées, dont on emploie les feuilles en médecine, à titre d'irritant, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur.

Tabac des Vosges ; nom vulgaire de L'arnique. Tabes, s. m.; consomption, phthisie,

marasme. TABIDE, adj., fabidus (tabes, consomption); qui est dans le marasme, ou qui l'accompagne.

TABIFIQUE, adj., tabificus (tabes, consomption, facio, je fais); nom donné aux maladies qui entrainent la consomption ou le marasme.

Table, s. f., tabula; nom donné par les anatomistes aux lames de tissu compacte qui revêtent les deux faces des os du crâne.

TABLETTE , s. f. , tabulatum ( tabula , table); médicament solide, d'une saveur agréable, préparé à froid avec des poudres, du sucre et du mucilage, et disposé en plaques minces de forme diverse.

Tablettes anticatarrhales de Tronchin; composées de gomme arabique, de kermes mineral, d'anis, d'extrait de réglisse, d'extrait gommeux d'opium et de sucre.

Tablettes antimoniales de Kunchel; composées d'amandes douces, de cannelle, de petit cardamome, de sulfurc d'antimoine et de sucre.

Tablettes de bouillon ; extrait sec de viande, qu'on prépare avec la chair de bœuf et de vcau. Tablettes de citron purgatives; compo-

sées d'écorce de citron, de fleurs de violettes et de buglosse, de diatragacanthe, de scammonée, de turbith végétal, de gingembre, de séné, de rhubarbe, de girofle, de santal citrin, de sucre et de gomme adragant.

Tablettes vermifuges; composées de calomélas, de résine de jalap, de sucre et de gomme adragant.

TACAMAHACA, s. f.; nom donné à deux résines, rarement employées en médecine, dont l'une découle du calaba, et l'autre d'une espèce de peuplier.

TACAMAQUE. V. TACAMARACA.

TACHE, s.f., macula; altération par-

tielle de la couleur de la peau.

Tache jaune. V. Tache de Sæmmerring

et Coars jaune.

Taches de rousseur. V. EPHÉLIDE lenti-

forme.

Tache de Sæmmerring; tache jaunâtre qu'on aperçoit sur la rétine, à deux lignes en dehors du nerf ontique, et qui

est percée d'un trou à son centre.

Taens ré, adj., maculatus; qui est
marqué d'un plus ou moins grand nombre de taches. | On appelle maladie tachetée celle qui offre pour caractère principal une multitude de petites taches arrondies, muges ou brunes, répandues
sur presque toute l'habitude du corps.

TACITURNE, adj., taciturnus (tacere, se taire); qui parle peu ou point du tout.

On dit humeur, délire taciturne.

TACITURNITÉ, s. f., taciturnitas (tacere, se taire); état d'une personne taciturne;

humeur sombre. Τλετ, s. m., tactus, ἀφλ, ἀψις; faculté

par laquelle nous jugeons des qualités palpables des corps. Tactile, adj., tactilis, amloc; qui est

ou peut être l'objet du tact.

TAFFETAS agglutinatif. V. Taffetas

d'Angleterre.

Taffetas d'Angleterre; espèce de sparadrap qu'on prépare en appliquant sur du taffetas une couche mince d'ichtbyocolle dissoute dans de la teinture de benioln:

Taffetas gominė, V. Taffetas d'Angle-

TAFIA, s. m.; nom donné en Amérique à l'eau-de-vie qu'on retire du sucre de canne.

TAIE, s. f.; tache blanche, opaque, plus ou moins étendue et épaisse, qui survient à la cornée transparente, à la suite des ophthalmies.

Taille, s. f.; nom que l'on a donné à l'opération de la lithotomie, ou plutôt de la cystotomie. | Les écrivains du siècle demier donnaient souvent le nom de taille aux diverses méthodes suivant les-quelles on parrient dans la vessie. C'est ainsi qu'ils disaient ; la taille latérale, la tatalle hypogastrique, etc. l'. Lutracromux.

Taton, s. m., talus, calv, àcipărale;; saillie que le pied forme en arrière, an delà de la jambe, et qui est produite par une portion du calcanéum.

TALPA. V. TAUPE.

Tamarindus; s. m.; tamarindus; fruit du tamarindus indica, arbre des deux Indes, qui renferme une pulpe acidule et laxative.

TAMARIX, s. m., tamarix indica; arbuste indigène, de la famille des portulacees, dont l'écorce astringente a été mise an nombre des fébrifuses.

Tambour, s. m., tympanum; nom vulgaire de la caisse du tympan,

Tamon, s. m.; petite masse de charpie que l'on roule entre les mains, et que l'on porte au fond d'une plaie, pour en absterger le pus, ou pour arrêter le sang qui coule des vaisseaux.

TAMPONNEMENT, s. m.; introduction de bourdonnets ou de tampons de charpie dans une plaie ou dans une cavité naturelle, afin de faire cesser l'effusion du sang.

Tan, s. m.; écorce de chêne concassée, qui sert pour tanner les peaux.

TANAISIE, s. f., tanacetum vulgare; plante corymbifère indigène, dont les sommités fleuries passent pour être toniques et anthelmintiquès.

TANNAR, s. m.; action de mettre les peaux en contact avec le tan, pour combincr la gélatine qu'elles contiennent avec du tannin, et les convertir en cuix, c'est-à-dire les rendre imperméables à l'eau et imputrescibles, tout en leur conservant de la flexibilité.

TANIN, s. m.; substance végétale, regardée autrefois comme un principe immédiat des plantes, mais qu'on sait aujourd'hui être composée de diverses matières, entre lesquelles domine l'acide gallique, qu'on trouve dans une foule de produits des végétaux, mais qui n'est pas identique partout, et présente même des différences assez notables, suiz, vant les corps d'où on la retire.

TANTALATE. V. COLOMBATE.
TANTALE, s. m.; nom donné par Eke-

berg à un prétendu métal nouveau, qu'on a reconnu depuis ne pas différer du colombinm. Tantalique. V. Colombique.

Taploca, s. m.; nom américain de la fécule de manioc.

TARACRE. V. TARAXIS.

Taraxis, s. m., taraxis, τάραξις; trouble de la vision occasioné par une opbtbalmie légère, ou résultant d'une cause mécanique qui a agi sur l'œil.

Tare, s. f., defectus; défectnosité qui diminue la valeur commerciale d'un cheval.

TARENTISME, s. m., tarentismus; ma-

ladie singulière, vraie ou imaginaire, qu'on dit être produite par la morsure de la tarentule.

de la tarentule.

TABENTULE, s. f., lycosa tarentula : arai-

gnée très-commune dans le royaume de Naples, et à la morsure de laquelle on attribue la propriété de développer une maladie nerveuse fort singulière. TARENTULISME, V. TARENTISME.

TARI, s. m.; vin de palmier et de cocotier, dont on retirait un sucre appelé jagre. On donnait jadis ce vin comme to-

nique.

Tarse, s. m., tarsus, rapob (tapobo); j'enlace en forme de claie); partie postérieure du pied, qui est formée de sept os, disposés sur deux rangées, l'astragale, le caleanéum, le scaphoïde, le cuboïde et les trois cunéiformes.

TABBE, adj., tarsus. Sous le nom de cartilages tarses on désigne de petites lames cartilagineuses qui sont placées dans

l'épaisseur du bord libre de chaque pau-

Tarsian, adj., tarscus; qui a rapport au tarse.—Artère tarsienne, branche de la pédieuse.—Articulations tarsiennes, celles des os du tarse entre eux.

TARSO-MÉTATARSIEN, adj., tarso-metatarseus; nom donné aux articulations des cinq os du métatarse avec ceux de la

rangée antérieure du tarse.

Tarso-métatarsi-phalangien du pouce.

adj. et s. m., tarso-metatarsi-phalangianus hallucis; nom donné par Dumas au muscle adducteur du gros orteil. Tarso-phalangien du pouce, adj. et s.

m., tarso-phalangianus hallucis; nom donné par Dumas au muscle court sté-

chisseur du gros orteil.

Tarso-sous-fhalareirs du petit orteil, adj. et s. m., tarso-infra-phalangianus minimi digitis; nom donné par Chaussier au muscle slèchisseur du petit orteil.

TARSO-SOUS-PHALANGIEN du pouce, adj. et s. m., tarso-infrà-phalangianus hallucis; nom donné par Chaussier au muscle court fléchisseur du gros orteil.

TARTAREUX. V. TARTARIQUE.
TARTARIQUE, adj., tartaricus; nom

d'un acide cristallisable en larges lames, et très-soluble dans l'eau, qui n'existe dans la nature qu'à l'état de sel, et dont la solution aqueuse peut très-bien remplacer la limonade.

TARTRATE, s. m., tartras; sel formé par la combinaison de l'acide tartarique avec une base salifiable.

Tartrate acidule de potasse, tartras acidulus potassa, sur-tartrate de potasse; sel cristallisable en prismes tétraédres, courts et coupés en biais à leurs extremités, d'une saveur légèrement acide, insoluble dans l'alcool, moins soluble à froid qu'à chand dans l'eau, qui fait la base de la crème de tartre.

Tartate de potasse, tartas potassa; sel cristallisable en prismes rectangulares à quatre pans, termines par des sommets dièdres, d'une saveur amère, et un peu déliquescent, qu'on emploie, de précrence à la crème de tartre, comme purgatif, paree qu'il est plus soluble.

Tartrate de potasse antimonie. V. Tar-

trate de potasse et d'antimoine. Tartrate de potasse et d'antimoine, tar-

tras potassæ et stibü; sel cristallisable en tétraedres réguliers on en octadres alongés, incolore, transparent, d'une saveur eaustique et nauséabonde, qui sert comme vomitif, et qui est très-vénéneux.

Tartrate de potasse et de fer, tartras potasse et ferri; sel cristallisable en aiguiles, verdatre, d'une saveur styptique, et soluble dans l'eau, qu'on emploie comme tonique et emménagogue.

Tartrate de potasse et de soude, tartras potassa et soda; sel cristallisable en prismes à huit ou dix pans, transparent, d'une saveuramère, et soluble dans l'eau, qui jouit de propriétés purgatives.

Tarre, s. m., tarterus; depòt que les vins laissent précipiter, en vieillissant, dans les bouteilles et les tonneaux, aux paroisdesquels il s'attache. C'est un composé de sur-tartrate de chaux, de silice, d'alumine, d'oxide de fer, d'oxide de manganese et d'une matière colorante.

Tartre ammoniacal; tartre d'ammonia-

que. Tartre animal; nom donné par Hales

aux calculs urinaires.

Tartre brut; tartre tel qu'il sort des

Tartre chalybé; tartrate de potasse et de fer. Tartre craycux; sous-carbonate de po-

tasse.

Tartre des dents; matière visqueuse, sécrétée par les geneives, qui s'amasse autour de la racine des dents.

Tartre émétique ; tartrate de polasse et d'antimoine.

Tartre ferre; tartrate de potasse et de

Turtre martial soluble; melange de tartrate de potasse et de fer, d'alcool et de

tartrate de potasse.

potasse. Tartre de potasse ; tartrate de potasse. Tartre régénéré ; tartrate de potasse. Tartre de soude ; tartrate de potasse et

de soude.

Tartre soluble; tartrate de potasse. Tartre tartarisé ; tartrate de potasse. Tartre vitriole; sulfate de potasse. Tartrique. V. Tartarique.

TARTRITE. V. TARTRATE.

TAUPE, s. f., talpa; tumeur molle; bosselée, aplatie, qui se forme sous les tégumens de la tête, et qui, comme la plupart des loupes, renferme une matière blanche, épaisse, granuleuse, semblable à de la bouillie mal délayée. Celle qui se forme snr le sommet de la tête, entre les deux oreilles du cheval, et qui s'étend sur les côtés de l'encolure, devient grave lorsque le ligament cervical est attaqué.

Taxis, s. f., taxis, τάξις (τάσσω, j'arrange, j'ordonne); opération par laquelle on fait rentrer dans leur cavité les partics qui forment les hernies. Ponr que le taxis soit snivi de succès, il faut, d'nne part, que les parois de la cavité dans laquelle on repousse les organes soient relachées, et que, de l'autre, les parties herniées, embrassées avec les mains. soient pressées et dirigées avec ménagement, suivant le trajet des ouvertures

qu'elles ont franchi.

Tégument, s. m., tegumentum, tegumen, σχέπασμα (tegere, convrir); membrane exterienre qui recouvre le corps de l'homme et des animaux. | Enveloppe immédiate de l'amande d'une graine.

Tégumens floraux; nom donné par les botanistes au calice, à la corolle et au

TEIGNE, s. f., tinea; phlegmasie chronique de la peau dn crâne, qui se manifeste sous forme de pustules ou de vésicules remplies d'nne humeur visqueuse, rougeatre ou jaunatre, très-fétide. Une fois qu'elle vient à s'échapper, cette humenr se sèche, agglutine les cheveux, et forme des croûtes sous les quelles demeure une sanie infecte qui corrode la peau, détruit la racine des chevenx et les parties circonvoisines. Les formes variées que prend cette maladie peuvent se rapporter aux cinq espèces suivantes :

Teigne amiantacée, tinea asbestina. Ce sont de petites écailles très-fines, d'une conleur argentine nacrée, qui entourent les cheveux, et particulièrement ceux de la partie antérieure de la tête. La peau,

TRIG qui en est le siége, paraît sillounée et rouge. Cette variété de la teigne cause peu de démangeaison, et n'exhale aucune odeur. Elle forme la quatrième es-

pèce admise par Alibert.

Teigne faveuse, tinea favosa. C'est la première espèce décrite par Alibert. Elle se montre d'abord sous l'apparence de petites pustules qui causent beaucoup de démangeaison, et qui, après s'être rompues, se reconvrent de croûtes jaunâtres, lesquelles, en augmentant toujours d'étendue, conservent assez exactement la forme circulaire, et s'excavent dans leur milieu. Lorsqu'elles sont très-rapprochées, elles ont à peu près l'aspect des rayons de miel. Elles sont très adhérentes au derme, et sonvent très-épaisses. Quand on vient à les arracher on découvre des ulcères plus ou moins profonds, desquels découle un pus jaunatre, visquenx, exhalant une odeur désagréable, et sur lesquels de nouvelles croûtes ne tardent pas à se former.

Teigne furfuracée, tinca furfuracea, tinea porriginosa; elle consiste dans une desquamation légère de l'épiderme et un suintement d'une matière ulcéreuse qui colle les cheveux et se dessèche en écailles blanchâtres ou roussâtres, ressemblant assez bien à du son. Celle-ci forme la troisième reconnne par Alibert.

Teigne granulée, tinea granulata. Les caractères distinctifs de celle - ci sont de petites croûtes, de couleur brune on grisâtre, irrégulières, souvent très-dures, d'une odenr analogue à celle du beurre rance, et occupant ordinairement la partie supérieure et postérieure de la tête, où elles causent beaucoup de démangeaison. Elle constitue la deuxième espèce

de teigne, selon Alibert. Teigne muqueuse, tinea muciflua. Gelleci peut, non-seulement occuper la peau du crane, mais encore celle de la face et quelquefois des autres parties dn corps. On la reconnaît à des pustules on à des ulcérations superficielles qui donnent un liquide tenace qu'ou a comparé à du miel corrompu, et qui, par la dessiccation, forme des croûtes de coulcur condrée, jaune pâle ou verdâtre, sous lesquelles s'accumule du pus. Cette teigne, qui canse une démangeaison très-vive, et répand une odeur analogue à celle du lait déjà aigri, forme la cinquième espèce d'Alibert.

Teigne porrigineuse. V. Teigne furfu-

Teigne rugueuse. V. Teigne granulée.

TEIGNEUX, adj. et s. m.; qui a la teigne. TEINTURE, s. f., tinctura (tingere, tein-

556

dre); solution d'une substance simple ou composée, et plus ou moins composée, dans un fluide quelconque. Teinture acre d'antimoine de Thelan;

préparée en faisant digérer de l'alcool potassié sur du verre d'antimoine en poudre.

Teinture acre de potasse; solution de potasse dans l'alcool.

Teinture alcaline de Stahl; composée de nitrate de potasse et de sous-tribcarbonate de fer, dissous par du souscarbonate de potasse, qu'on obtient en versant un exès de ce dernier sel dans une dissolution de sous-trito-carbonate

de fer.

Teinture alcoolique; alcool chargé d'un principe huileux, aromatique, résineux, mucilagineux, salin ou autre.

Teinture anodine de corail; alcool qu'on a fait macéror sur la poudre anodine de corail d'Helvétius.

Teinture anodine de Sydenham. V. LAU-

DANUM liquide de Sydenham.

Teinture antiputride d'Huwham; alcool dans lequel on a fait macérer du
quinquina, de l'écorce d'orange, de la
serpentaire de Virginie, du safran et de

la cochenille.

Teinture aphrodisiaque. V. Teinture

royale.

Tcinture aqueuse; solution aqueuse d'une substance colorée.

Teinture aromalique de Londres; alcool dans lequel on a fait digérer de la cannelle, du petit cardamome, du poi-

vre long et du gingembre.

Teinture aurifique; hydrosulfate de potasse contenant du soufre doré en dissolution, qu'on obtient en faisant houillir
un mélange de sulfure d'antimoine et de sous-carbonate de potasse dans l'eau.

Teinture balsamique; mélange d'alcool pur et d'alcool de cochléaria, dans lequel on fait macérer du cachou, de la myrrhe et du baume sec du Pérou.

Teinture d'absinthe composée; alcool dans lequel on a fait macérer des feuilles de grande et de petite absinthe, du girofie et du sucre.

Teinture d'antimoine; liqueur rouge, composée d'alcool, de sous-carbonate de potasse et de sous-bydrosulfate d'antimoine.

Teinture de Bestuchef, alcool éthéré qui contient du trito-hydrochlorate de for en dissolution. Teinture de cantharides composée; alcool dans lequel on a fait infuser des cantharides, de la cochenille et de l'huile volatile de ganière.

latile de genièvre.

Teinture de corail; alcool dans lequel
on a fait macérer l'extrait obtenu par la
concentration du suc d'épine - vinette

mêlé pendant quelque temps avec du corail en poudre.

Teinture de Fuller; vin de Madère dans lequel on fait infuser de l'extrait de réglissé, et qu'on colore ensuite avec la cochenille.

Teinture de laque; alcool de cochléaria dans lequel on a fait macérer de la

laque et de l'aluu desséché.

Teinture de mars de Ludovie; solution

alcoolique de tartrate de potasse et de fer, ohtenue par un procédé particulier. Teinture de mars tartarisée; solution concentrée, dans une eau alcoolisée, de

tartrate de potasse et de fer.

Teinture des métaux. V. Lillium de Pa-

racelse. Teinture éthérée; solution d'une sub-

stance colorée dans l'éther.

Teinture martiale de Stahl; liquide forme en versant une dissolution de perni-

trate de fer dans du carbonate de potasse liquide. Ce paraît être un pernitro-carbonate de potasse et de fer. Teinture royale; alcool de roses et de fleurs d'oranger, dans lequel on fait dis-

soudre de l'ambre gris, du musc, de la civette, du sous-carhonate de potasse, et des builes de cannelle et de hois de Rhodes.

Teinture sacrée; vin blanc qu'on a fait digérer sur l'électuaire hiera picra. Teinture spiritueuse. V. Teinture alco-

lique.

Teinture stomachique amère; alcool dans lequel on a fait macèrer de la racine de gentiane, du safran, de l'écorce d'orange et de la cochenille.

Téléphen, adj., telephius; nom donné autrelois à des ulcères rebelles que l'on comparaît à celui qui résulta de la blessure qu'Achille fit à Télèphe.

TELLURE, s. m.; métal solide, d'un blanc bleuatre, très-brillant, lamelleus, fragile, assez fusible et volatil, qu'on trouve combiné avec le fer, l'or, l'argent, le plomb et le soufre.

TELLURE, adj.; qui contient du tellure.—Hydrogène telluré, ou acide hydrotellurique.

Tellurique, adj. On a donné le nom d'acide tellurique à l'oxide de tellure. Tempe, s. f., tempus; nom donné à une dépression que la tête présente de chaque côté, entre le front et l'orcille, parce que, dit-on, c'est là que les chereux commencent à blanchir et à indiquer les diverses périodes de la vie.

TENFÉRAMENT, S. m., temperamentum, temperatura, temperies, xozze; constitution propre à chaque individu. Résultat général de la prédominance d'un organe ou d'un système d'organes.

Τεμεέκαπτ, adj. et s. m., temperans, σωρροσύνη; nom donné à tons les remèdes qui calment l'irritation, en particulier à ceux qui modèrent l'activité de

la circulation.

TEMPÉRATURE, s. f., temperies; degré appréciable de chaleur qui règne dans un lieu ou dans un corps. | Disposition chaude ou froide de l'atmosphère.

TEMPORAL, adj., temporalis; qui a rapport à la tempe. - Aponévrose temporale, qui du pourtour de la fosse temporale se porte au bord postérieur de l'os jugal et au bord supérieur de l'arcade zygomatique, couvrant ainsi le muscle crotaphite. - Artères temporales, distinguées en superficielle, branche de la carotide externe, qui se divise en deux rameaux, l'un antérieur ou interne, l'autre postérieur ou externe ; moyenne, autre rameau de la précédente, qui naît audessous de la pommette; profondes, au nombre de deux, distinguées en antérieure et postérieure, qui proviennent de la maxillaire interne. - Fosse temporale, excavation située de chaque côté de la tête, an niveau de l'os temporal.-Muscle temporal, ou crotaphite, pair, large, aplati et triangulaire, qui s'étend de la fosse temporale, qu'il remplit, à l'apophyse coronoïde de la mâchoire inféricure. - Nerfs temporaux, distingués en superficiel on auriculaire, et profonds, au nombre de deux ou trois, naissant du maxillaire inférieur. - Os temporal, pair et situé sur les parties latérale et infé-

rieure du crane, dont il fait partie.

Temporo-conceinien, adj. et s. m.;
nom donné par Dumas au muscle supérienr de l'oreille.

TEMPORO-MARILLAIRE, adj., temporomazillaris; qui appartient à l'os temporal et à la màchoire. — Articulation temporo-mazillarie, celle de l'os maxillaire inférieur avec le temporal. — Musclo temporo-mazillaire, ou temporal; solo Chaussier. — Nerfs temporo-mazillaires, branches du nerf facial.

TEMPORO-MAXILLIEN, adj. et s. m.; nom

donné par quel ques anatomistes au muscle crotaphite ou temporal.

TEMPORO-ORICULAIRE, adj. et s. m., temporagicularie: nom donné par Chaus-

poro-oricularis; nom donné par Chaussier au muscle supérieur de l'oreille,

Tswrs, s. m., tempus; on distingue en médecine et en chirugie celui de nécessité, qui requiert impérativement l'administration d'un remède ou l'exégution d'une opération indispensable à la conservation des jours du malade; et celui d'élection, qui permet de choisir l'époque la plus favorable à l'emploi de l'un ou de l'autre de ces moyens.

TEMULENCE, s. f., temulentia; ivresse; suivant quelques autcurs, état apoplectique causé par l'ivresse; et, d'après quelques autres, délire. Ce mot, en français, n'est point consacré par l'usage.

TENACE, adj., tenax, γλίσχος; qui adhère à ce qu'il touche, qui présente de la ténacité.

TÉNACITÉ, s.'f., tenacitas, γλισχρότης; proprieté qu'ont certains corps de supporter un tiraillement considérable sans se rompre.

Texaller, s. f., tenacula (tenere, temir); instrument qui, en chirurgie, sert moins à saisir les objets qu'à diviser certaines partiès en les pressant ente ses bords qui, à cet effet, sont minces, solides et tranchans. Ce sont des tenailles de ce genre qui ont reen le nom de tenailles incisives.

TENDINEUX, adj., tendinosus, tendineus; qui a rapport aux tendons, qui en a les caractères, l'apparence.

Texpox, s. m., tendo; cordon de fibres albuginées, plus ou moins long, aplati ou arrondi, et d'une couleur blanche perlée, qui, d'une part, s'attache à un os, et, de l'autre, sert à l'implantation des fibres charnues d'un muscle.

Tendon d'Achille; tendon commun aux muscles gastrocnémiens et soléaire.

Texpu, adj., tensus; se dit du pouls lorsque l'artère semble raide, comme si elle était tirée par ses deux extrémités.

Téxesme, s. m., tenesmus (τείνω, je tends); envies fréquentes d'aller à la selle, avec douleur et sentiment de tension à l'anns.

TENTIES, S. F. Dl., tenacula, volsella; on donne ce nom à des pinces longues et fortes, dont les branches sont entre-croisées, et qui portent à leurs extré-mités prenantes deux cuillers oblongues, dont la concavité est garnie de poinces ou d'aspérités destinées à empêcher le calcul de glisser sur elles. A l'autre ex-

TÉBÉ

trémité, elles se terminent par des anneaux dans lesquels on passe les doigts.

Ténia, s. m., tuenia; genre de vers intestinaux, dont le corps, très-plat, trèslong et articulé, porte, à l'extrémité la plus grêle, une tête tuberculeuse, au centre de laquelle se trouve une bouche entourée de quatre sucoirs. Ce genre renferme plusieurs espèces qui se développent fréquemment dans les intestins de l'homme, et causent de graves accidens.

TÉNONTAGRE, s. f., tenontagra (τένων, tendon, άγρα, prise); douleur goutteuse ou rhumatismale qui attaque les tendons.

Tenseur de l'aponévrose fémorale. V. FASCIA-LATA. Tensif, adj., tensivus; qui est avec

tension.

558

TENSION, s. f., tensio, τάσις, διάτασις (tendere, tendre); augmentation du volume d'un corps par l'effet de l'écartement ou du tiraillement de ses molécules.

TENTACULE, s. m., tentaculum; appendice mobile dont beaucoup d'animaux sont pourvus.

Tente . s. f., turundo . penicillus. penicillum, norbe, superoc; on donne ce nom à des rouleaux de charpie aplatis, médiocrement durs, lies à leur partie movenne, et qui servaient à remplir les cavités des plaies profondes ou des foyers purulens.

TENTIFELLE, s. m., tentipellum (tendere, tendre, pellis, peau); nom d'un cosmétique employé autrefois dans l'intention de faire disparaître les rides de la peau.

TENU, adj., tenuis, λεπτὸς; se dit à la fois d'un corps solide, quand il est trèsmince, et d'un liquide, quand il est clair,

léger, presque aqueux. Ténuité, s. f., tenuitas; qualité de ce

qui est très-délié. TÉRÉBENTHINE, s. f., terebenthina; substance produite par le mélange d'une huile essentielle et d'une résine; résine d'une consistance de miel, visqueuse, luisante, plus ou moins transparente, inflammable, d'une saveur chaude et piquante, et d'une odeur forte, qui découle de plusienrs arbres appartenant aux familles des conifères et des térébinthacées.

Térébenthine du Brésil. V. Térébenthine de Copahu.

Térébenthine de Briançon; qui découle du pinus cembro, et ne diffère pas de celle de Strasbourg, pour les propriétés.

Térébenthine de Calophylle, V. TACA-MAHACA. Térébenthine du Canada; résine plus

ou moins liquide et très-limpide que fournit l'abies balsamea. Törébenthine du Carpathie; fournie par

les pinus cembro et sylvestris. Térébenthine de Chio. V. Térében-

thine de Seio. Térébenthine de Chypre. V. Térében-

thine de Seio. Térébenthine commune. V. GALIPOT. Térébenthine de Copahu; résine liquide,

d'un blanc jaunâtre, d'une odeur forte et désagréable, d'une saveur amère et fort nauséeuse, qui découle du copaifera officinalis.

Térébenthine cuite : térébenthine de Venise solidifiée par l'action du feu, et ramenée à l'état de résine presque pure. Térébenthine d'Egypte. V. Térében-

thine de Judée. Térébenthine de Giléad; produite par

l'amyris gileadensis. Térébenthine du grand Caire, V. Téré-

benthine de Judée. Térébenthine de Hongrie; fournie par le pinus sylvestris.

Térébenthine de Judée; liquide blanchâtre, un peu opaque, d'une couleur verte ou jaune, d'une saveur amère et acre, d'une odeur forte et aromatique.

Elle découle de l'amyris opobalsamum. Térébenthine de la Mecque. V. Térébenthine de Judée.

Térébenthine du mélèze. V. Térébenthine de Venise.

Térébenthine en pâte; galipot fonduet filtré à travers des fagots.

Térébenthine du pin. V. GALIPOT. Térébenthine de sapin. V. Térében-

thine de Strasbourg. Térébenthine de Seio: transparente. d'un blanc verdâtre, d'une consistance assez dure, odorante, presque insipide,

et fournie par le pistacia terebinthus. Térébenthine du solcil; galipot liquide

et purifié sans feu. Térébenthine de Strasbourg; claire, in-

colore, très-liquide, et fournie par l'abies pectinata. Térébenthine du térébinthe. V. Téré-

benthine de Seio. Térébenthine de Tyr. V. GALIFOI.

Térébenthine de Venise; moins consistante que celle de Scio, plus transparente, d'une odeur plus pénétrante, et produite par le mélèze.

TÉRÉBENTHINÉ, adj., terebinthinaceus;

TETA 55a qui a les qualités, en particulier l'odenr, Terre d'ombre : hydrate de fer et de

de la térébenthine. Térra, adi., teres: synonyme inusité

de cylindrique.

TERÉTIUSCULE, adj., teretiusculus; diminutif de téret. Tergéminé, adj., tergeminatus; épi-

thète donnée à une fenille dont le pétiole bifide porte deux folioles sur chacune de ses branches, et deux autres dans l'endroit de la bifurcation.

TERMINAL, adj., terminalis; qui oc-

cupe le sommet.

TERMINTHE, s. m., terminthus ( τέρμιν-Boc, fruit du térébinthe); maladie qui ne nous est point connue, seulement on pense que les anciens ont donné ce nom à une tumeur à laquelle ils trouvaient quelque ressemblance avec le fruit du térébinthe.

Terne, adj., infuscatus; qui a perdn

son éclat naturel.

Terné, adj., ternatus; se dit des feuilles, quand elles sont au nombre de

trois snr un même support commun. Terra; planète sur laquelle nous vivons. | Nom donné par les chimistes à plusieurs oxides métalliques qui sont secs, inodores, insipides et insolubles dans l'ean. | En général, on appelle ainsi toute la portion pulvérulente de la croûte du globe terrestre.

Terre animale, phosphate de chaux, terre calcaire; oxide de calcium et sons-

carbonate de chaux.

Terre calcaire aérée : sons-carbonate de chanx.

Terre calcaire effervescente, V. Terre calcaire aérée.

Terre de l'alun; oxide d'aluminium. Terre de Lemnos; substance suave, rougeatre et astringente, qu'on prépare

avec la pulpe du fruit dn baobab. Terre foliée barytique; acétate de ba-

Terre foliée calcaire; acétate de chaux. Terre foliée cristallisée: acétate de pro-

toxide de sodinm. Terre foliée mercurielle ; acétate de

mercure. Terre foliée minérale; acétate de pro-

toxide de sodium. Terre foliée secrète du tartre : acétate. de potasse.

Terre foliée de tartre ; acétate de protoxide de potassinm.

Terre magnésienne; oxide de magnésinm et sous-carbonate de magnésie.

Terre muriatique de Kirwan; sous-carbonate de magnésie.

manganèse. Terre des es : phosphate de chanx.

Terre pesante: barvte ainsi appelée à cause de sa grande pesanteur spéci-

Terre pesante aérée; sous-carbonate de

Terre pesante salée: hydrochlorate de baryte.

Terre sigillée : terre de Lemnos en grosses pastilles, sur lesquelles est imprimé le sceau du grand seigneur. Terre siliceuse : silice.

Terre vitrifiable: silice . nommée ainsi parce qu'elle entre dans la composition

du verre.

TRREEAU, s. m., humus; matière noire. charbonnense et pulvérulente, qui reste après la putréfaction des matières végétales et animales.

TERRETTE. V. LIEBRE terrestre.

TERREUR panique. V. PANOPHOBIE. Test, s. m., testa; enveloppe solide des chéloniens, des mollusques à coquilles et des crustacées. | Coupelle dont on se sert pour griller les mines, dans les essais sur les minéraux.

TESTACE, adj. et s. m., testaceus; qui

est recouvert d'nn test.

Testes, s. m. pl.; nom donné par les anatomistes anx tuberenles quadrijnmeaux inférieurs. TRSTICULAIRE , adi , testicularis ; qui

a rapport, qui appartient an testicule. - Cordon testiculaire, on spermatique. -Vaisseaux testiculaires, on spermatiques.

TESTICULE, s. m., testiculus, čpxic, díδυμος; glande paire, ovoïde et comprimée, qui est logée dans le scrotum, et qui sert à la sécrétion du sperme.

Teranique, adj., tetanicus; qui tient

an tétanos. TETANOS, s. m., tetanus (τετανόω, je tends); contraction morbide et continuelle des muscles du squelette. Cette maladie peut se développer spontanément; souvent elle est l'effet d'une blessure; dans ce cas on lui donne l'épithète de traumatique. On la reconnaît facilement à la rigidité, à la douleur et à l'immobilité des parties qui en sont le siége. Quand le tétanos est général, tous les muscles extenseurs sont fortement contractés, le corps reste droit, et ne pent exécuter ancun mouvement. Dans le tétanos partiel, il n'y a que les muscles d'une région du corps qui soient affectés; tantôt ce sont ceux de la mâchoire inférieure. tantôt ceux des parties antérieure, postérieure ou latérale du tronc; alors on lui donne les noms de trismus, d'emprostitoionos, d'opistatomos, de pleurostatomos, suivant que les mâchoires sont serrées l'une contre l'autre, ou bien que le tronc est courbé en avant, en arrière ou latérale-

Tetaro, s. m.; larve des batraciens anoures.

Τέτλετορειε, s. f., tetartophia (τέταρτος, quatrième, φύω, je nais); fièvre rémittente quarte, suivant Sauvages.

Tere, s. f., caput, κιφαλή; extrémité supérieure du trone. | Les anatomistes appellent ainsi une éminence sphérique des os qui est soutenue par une partie plus rétrécie.

Τέτελολοτγίε, adj. et s. m., tetradactylus (τέσσαρα, quatre, δάκτυλος, doigt); qui a quatre doigts à chaque pied.

TYTRADYNAME, s. f., tetradynamia (τίσσαρα, quatre, δύναμε, puissance); nom de la classe du système de Linné qui renferme les plantes ayant six étamines, dont quatre plus grandes et deux plus courtes.

Τέτκλουνλαμίουε, adj., tetradynamicus; qui appartient à la tétradynamic.
Τέτκλουνιε, s. f., tetragynia (τέσσαρα,

quatre, ,,,,,,, femelle); nom donne, dans le système de Linné, aux ordres renfermant les plantes qui ont quatre pistils dans chaque fleur.

Tétracyrique, adj., tetracyricus; qui appartient à la tétracyrie.

Terendele, s.f., tetrandria (τέσσαφα, quatre, ἀνὰρ, mâle); nom donné par Linné, dans son système, à la classe renfermant les plantes qui ont quatre étamines dans chaque fleur.

Tétrandrique, adj., tetrandricus; qui appartient à la tétrandrie.

appartient a la tétrandrie.
Τέτελρετλίε, adj., tetrapetalus (τέσσαρα, quatre, πέταλον, petale); qui a

quatre pétales.
Tetrapharmacon, s. m.; nom donné à
l'onguent basilicon, parce qu'il est com-

Tonguent hashrold, parce qui lest composé de quatre ingrédiens. Τέτπερηντίε, adj., tetraphyllus (τέσσαρα, quatre, φύλλον, feuille); qui a

quatre feuilles ou folioles.
Τέτελροσε, adj. et s. m., tetrapodus (τέσσαρα, quatre, ποῦς, pied); quadru-

pėde. Τέτκαροποιοσίε, s. f., tetrapodologia (τετράπους, quadrupède, λόγος, discours);

traité des quadrupèdes.
Τέπερτέκε, adj., tetrapterus (τίσσαρα, quatre, πθερόν, aile); qui a quatre
ailes.

Τέτελερεεμε, adj., tetraspermus (τέσσαρα, quatre, σπέρμα, graine); qui a quatre graines.

Texture, s. f., textura (texo, je tresse); disposition particulière des tissus qui entrent dans la composition d'un organe.

The, s. m., thea; arbrisseau de la Chine, et de la famille des hespéridées, dont les feuilles fournissent, par infusion, une liqueur amère et astringente.

The d'Amerique. V. CAPBAIBE.
The bout, thea bohea; la plus estimée
des espèces de the qu'on trouve dans le

The du Mewique. V. CAPRAIRE.

Thé vert, thea viridis; espèce de thé remarquable par sa teinte verte.

THÉIFORME, adj., theiformis; en forme de thé. Infusion théiforme.

THÉNAR, s. m., thenar, 0trac. On donne ce nom, ou celui d'éminence thènar, à la saillie que les muscles court abducteur, opposant et court fléchisseur du pouce forment à la partie antérieure et externe de la main.

Thénar de la main, adj. et s. m.; nom donné par Riolan et Winslow à la masse charnue formée par les muscles court abducteur, opposant et court fléchis-

seur du pouce.

Thenar du pied, adj. et s. m.; nom donné par Winslow au muscle abducteur et court fléchisseur du gros orteil.

Théorie, s. f.; theoria (Θεὸς, Dien); liaison logique établie entre les faits dont

se compose une science, à l'aide de déductions directement déduites de ces faits ou d'une hypothèse. Théonque, adj., theoricus; relatif à

Théorique, adj., theoricus; relatif

THÉRAPEUTIQUE, s. f., \ therapeutice, θεραπευτική (θεραπεύω, je guéris); partie de la médecine qui a le traitement des maladies pour objet.

THERAPROTISTE, adj. et s. m.; celui qui s'applique à la thérapeutique. THÉRAPIE, s. f., therapia; synonyme

THÉRAPIE, s. f., therapia; synonyme de thérapeutique. THÉRIACAL, adj., theriacalis; qui con-

tient de la thériaque.

THÉRIAQUE, S. É, theriaca (%), bête féroce, àciquar, je gueris); éléctuaire composé de trochisques de scille, vipères, bedyroris, poivre long, opium, agarie bianc, iris de Florence, cannelle, scordium, roses rouges, graines de navet sauvage, suc de réglisse purifié, baume de la Mecque, racine de quinte-feuille, de costus d'Arabie, de gingembre, de rhapontic, de cassia ligrace t'

de calemant de montagne, feuilles de dictame de Crète, sommités de marrube, nard indien, fleurs de stechas d'Arabie, jonc odorant, safran, graines de persil de Macédoine, poivre noir, myrrhe, encens, térébenthine de Scio, écorce de citron, racine de gentiane, d'acorus vrai, de méum, d'athamante, de grande valériane et de nard celtique, feuilles de chamœpitys et de chamaedrys, malabathrum, sommités de millepertuis et de pouliot de montagne, amome en grappes, fruit du baumier, petit cardamome, graines d'ammi, de thlaspie, d'anis, de fenouil et de séséli, suc d'hypociste, suc d'acacia, storax calamite, gomme arabique, sagapénum, terre de Lemnos, sulfate de fer calciné, racine de petite aristoloche, sommités de petite centaurée, encens de Crète, opopanax, galbanum, castoréum, bitume de Judée, miel de Narbonne et vin d'Espagne.

Thériaque des Allemands; rob préparé avec le suc des baies vertes du genévrier. Thériaque des pauvres. V. DIATESSARON.

THERIOTOMIE, s. f., theriotomia (0hp, bête sauvage, τέμνω, je coupe); anatomie des animaux.

THERMAL, adj., thermalis (Bepubs, chand); nom donné aux eaux minérales chaudes. THERMANTIQUE, adj., thermanticus ( Ospμαίνω, j'échauffe); échauffant.

THERMES, s. m. pl., thermæ; établissement de bains chez les anciens.

THERMOGÈNE, s.m., thermogenium ( 0:p-

μὸς, chaud, γείνω, j'engendre); calorique. THERMOMETRE, s. m., thermometrum (θερμός, chaud, μέτρον, mesure); instrnment propre à faire connaître la différence qui existe entre la température de deux corps inégalement échauffés, mais imprégnés d'une chaleur moyenne.

Thermomètre à air. V. Thermomètre différentiel de Leslie.

Thermomètre de Celsius. V. Thermomètre centigrade.

Thermomètre centigrade: celui dans lequel l'intervalle compris entre le point de l'eau bouillante et celui de la glace fondante, est divisé en 100 degrés.

Thermomètre de Deluc : celui dans leuel l'intervalle compris entre le point de l'eau bouillante et celui de la glace fondante, est divisé en 80 degrés.

Thermomètre de Delisle; qui a pour point fixe celui de l'eau bouillaute, désigné par zéro, et au-dessous duquel on observe 150 degrés.

Thermomètre de Fahrenheit: celui dont l'intervalle compris entre le point de

l'eau bouillante, et celui du froid produit par un mélange de neige et de sel marin, est divisé en 212 degrés.

Thermomètre de Réaumur, V. Thermomêtre de Deluc.

Thermomètre différentiel de Leslie; composé de deux tubes terminés chacun par une boule, joints ensemble à la flamme du chalumeau, et recourbés en U. Ces tubes renferment une certaine quantité d'acide sulfurique concentré et coloré, le reste de leur capacité est occupé par de l'air qui se dilate à mesure qu'il s'échauffe, et refoule le liquide du côté de l'une des boules.

THERMOSCOPE, s. m., thermoscopium (θερμός, chaud, σχοπέω, j'examine); instrument propre à mesurer les températures les moins élevées.

THERMOXIGÈNE, s. m.; Brugnatelli appelait ainsi l'oxigène, quand il se combine avec les corps en retenant la plus grande partie du calorique et de la lumière avec lesquels il est uni dans son état gazeux.

THLASIE, s. f., thlasis (θλάω, je brise); contusion et enfoncement des lames osseuses des os plats.

THLASMIE. P. THLASIE.

THLIPSIE, s. f., thlipsis (θλίδω, je comprime); compression ou astriction des vaisseaux par une cause externe. THON, s. m., scomber thynnus; pois-

son de mer dont on mange la chair. THORACENTESE, s. f., thoracentesis (06-

ραξ, thorax, χεντέω, je pique); opėraration de l'empyème.

THORACHIQUE, adj., thoracicus; qui a rapport, ou qui appartient au thorax. -Artères thorachiques, au nombre de trois; l'interne , on mammaire interne ; l'externe supérieure, branche de l'axillaire ou de l'acromiale : l'externe inférieure, branche de l'axillaire. - Canal thorachique, canal qui s'étend du corps de la troisième vertébre lombaire à la partie postérienre de la veiue sous-clavière gauche, et auquel aboutissent tous les lymphatiques des membres inférienrs de l'abdomen, du bras gauche et dn côté gauche de la tête, du col et de la poitrine. - Membres thorachiques, ou pectoraux. - Régions thorachiques, celles que présente la poitrine. - Viscères thorachiques, organes renfermés dans la poitrine. - Tempérament thorachique, constitution d'un individa chez lequel l'inflaence des viscères de la poitriue prédomine sur celle de tous les autres organes.
THORACIQUE. V. THORACHIQUE.

THORACO-ABDOMINAL, adj., theraco-abdominalis; nom donné à la constitution des individus chez lesquels les organes prédominans sont les viscères de la poitrine et du bas ventre.

TROBACO-FACIAL, adj. ets. m., theracofacialis; nom donné par Chaussier au muscle peaucier.

THORACO-MAXILLI-FACIAL, adj. et s. m.,

thoraco-maxilli-facialis; nom donné par Dumas au muscle peaucier.

Τποκλοουνικ, s.f., thoracodynia (θώραξ, poitrine, οδύνη, douleur); douleur qui se fait sentir à la poitrine.

THORACOSCOPIE, s. f., thoracoscopia; art d'explorer la poitrine.

THORIX, s. m., thorax; poitrine.
THORINE, s. f.; oxyde metallique incolore, insipide, inodore et insolnble dans

l'eau, que Berzélius a trouvé dans la mine de fluate de cérium et d'yttria de Fahlun. Thorinium, s. m.; métal non encore obtenu qu'on suppose produire la tho-

rine par son union avec l'oxygène.
ΤΗΒΟΜΒΟSE, s. f., thrombosis (θρομδόω,

je coagule); congestion du lait dans les conduits galactophores.

Thuya, s. m., thuya articulata; arbre de la famille des coniferes, qui fournit, dit on, la résine appelée sandaraque.

Thym, s. m., thymus vulgaris; plante labiée indigène, stimulante et aromatique, qui sert comme assaisonnement. Thymiatechnia, s. f., thymiatechnia

(θυμίσμα, parfum, τέχνη, art); art d'employer les parfums en médecine. Τηγμιοςε, s. f., thymiosis (θύμια, tu-

meur charnue); pian.

neur charnue); plan.

Thyms, s. m., thymus, 65µaz; corps oblong, bilobé, mollasse et lobuleux, qui s'étend chez l'enfant depais la thyroïde jusqu'au diaphragme, et qui diminue peu à peu avec l'âge, de manière à finir par s'effacer tont-à-fait. On ignore quels sont ses nasges.

THYMÉAL, adj. et s. m. Geoffroy -Saint-Bilaire appelle thyréaux les deux pramières paires d'os auxiliaires des arcs branchiaux; qui sont sitnés à la région byoïdienne chez les poissons; il distingue ces paires en antérieure et postérieure.

Thymous, adj., thymicus; qui appartient au thymus. — Artères thymiques, fournies par les thyroïdiennes inférieures, les mammaires internes, les bronchiques et les médiastines.

THYRO-ARYTÉNOÏDIEN, adj., thyro-arytenoideus; qui appartient aux cartilages thyroide et aryténoïdes. — Ligamens thyro-aryténoïdiens, ou cordes vocales. Teyro-arytenoïder, adj.ets.m., thyroarytenoideus; musclepair, mince, allongéet aplati, qui se porte de la partie moyenne et inférieure de la face postérieure du cartilage thyroïde à la partie externe de la base du cartilage aryténoïde.

THYRO-ARYTÉNOIDIEN OBLIQUE, adj. et s. m.; nom donné par Santorini a une

portion du muscle aryténoïdien. Τηγηροφέλε, s. f., thyrocele (θύρω, je

thyroide. | Goitre. | Hernie de la membrane muqueuse du laryux.

THYRO-EPIGLOTTIQUE, adj. et s. m., thyroepiglotticus; nom donné par Santorini et Sabatier à la portion externe du mus-

cle thyro-aryténoïdien.

TENRO-ENGIDIEN, adj., thyro-hyddeus, at Physide et at Physide. — Membrae thyro-hyddeine, étendue du corps et des grandes cornes de Physide au bord supérieur du cardilage thyroïde.

Tayao-ayoldien, adj. et s. m., thyrohyoideus; muscle pair, aplati, allonge et quadrilatère, qui s'étend de la face antérienre du cartilage thyroïde au bord antérieur du corps de l'hyoïde, et à la partie

antérieure de sa grande corne.

Taracias, adj. et s. m. et f., thyroides, byboratog, (bybes, box clier, 2005, ressemblance); qui a la forme d'nn boucler.—Cartilage thyroide, le plua grand de ceut du larynx, à la partie antérieure duquel il est situé.—Coppe, glande thyroide, oppus ecomposé de deux lohes aplatis, d'nn tissa spongéeux, mou et peu consistant, dun et qui couvre la partié autérieure et mérieure du larynx, ainsi que les premiers arceaux de la traché-artère.
Taracianux, adj., thyroideux; qui a

rapport à la glande on au cartilige thyroide.— Arteres thyroidiennes, au nombre de quatre; les suprieures, branches des carotides externes; et les infrieures, branches des sous-clavières, — Membrana thyroidiennes, distinguées en suprieures et moyennes, qui s'ouvent dans la jugulaire interne; in fericures, qui s'ouver, à gauche, dans la sous-clavière, à droite dans la veine-care supérieure. Turnouve, s. f., thromans (flusière.

THYRONCIE, s. f., thyroneus (θυρεὸς, bouclier, ἔγκος, tumeur); tuméfaction

du corps thyroïde.

Thyro-pharyngens; nom donné par divers anatomistes à une portion du muscle con-

stricteur inférieur du pharynx.

THYBO-STAPHYLIN, adf. et s. m., thyrostaphylinus; nom donné par les uns au muscle palato-staphylin tout entier, et par d'autres à sa partie moyenne seulement.

THYBSE, s. m., thyrsus; grappe composée ou à pédicules rameux, dont ceux du milieu sont plus longs que ceux du

bas et du sommet.

Tiel-Péronéo-Tarsien, adj. et s. m., tibi - peroneo - tarsianus ; nom donné par Dumas au muscle long péronier latéral. Tibia, s. m., tibia, xvnun; le plus gros

des deux os de la jambe, place en dedans et en avant du péroné, avec legnel il s'articule, ainsi qu'avec le fémnr en

haut, et l'astragale en bas.

TIBIAL , adj. , tibialis , tibiaus ; qui appartient au tibia. - A ponévrose tibiale ou jambière. - Artères tibiales, distinguées en antérieure et postérieure, qui naissent toutes deux de la poplitée. - Épine tibiale, apophyse qui separe les deux tubérosités de l'extrémité supérieure du tibia. - Crête tibiale, angle antérieur de l'os, le plus saillant de tons .- Muscles tibiaux ou jambiers .- Nerfs tibiaux , distingués en antérieur, branche du sciatique poplité externe, et postérieur ou poplité interne. - Tubérosilés tibiales, éminences de l'extrémité supérieure du tibia, au nombre de deux, qui s'articulent avec les condyles du fémnr. - Veines tibiales, dont la distribution correspond à celle des artères.

Tibio - CALCANIEN, adi. et s. m., tibiocalcaneus; nom donné par Chaussier au

muccle soleaire.

Tibio-Malleolaire, adj., tibio-malleolaris; nom donné par Chaussier à la veine saphène interne.

Tibio-péronei calcanien, adj. et s. m., tibio-peronei-calcanianus; nom donné par Dumas au muscle soléaire.

TIBIO-SOUS-PHALANGETTIEN commun, adj. et s. m., tibio-infrà-phalangettianus communis; nom donné par Chaussier au mus-

cle long fléchisseur commun des orteils. TIBIO-SOUS-TABSIEN, adj. et s. m., tibioinfra-tarsianus; nom donné par Chaus-

sier au muscle jambier postérieur. TIBIO-SUS-TARSIEN , adj. et s. m., tibiosuprà-tarsianus; nom donné par Chaussier an muscle jambier antérieur.

TIBIO-TARSIEN, adj. et s. m., tibio-tarsianus; nom donné a l'articulation du pied avec la jambe, et, par Dumas, an muscle jambier postérieur.

Tic, s. m.; monvement irrégulier, habituel et sonvent douloureux, de quelques-uns des muscles de la face, ! Habi-

tude vicleuse, accompagnée d'un bruit semblable au rot, qu'exécute le cheval en appuyant les dents snpérienres sur la mangeoire, le râtelier, etc.

Tience, adj., tertianus; nom donné aux fièvres dont les accès sont séparés les uns des autres par un jour d'intervalle.

Tice, s.f., caulis; partie d'un végétal qui s'élève de terre, au-dessus de la racine.

Tige pituitaire. V. PITUITAIRE,

Tige sus-sphénoidale. V. Tige pituitaire.

TILLEUL, s. m., tilia europæa; arbre indigene, type d'nne famille naturelle, aux fleurs duquel on attribue des propriétés antispasmodiques. TINKAL, s. m.; borax impur et brnt.

TINTEMENT d'oreille. V. TINTOUIN.

Tintement métallique, tinnimentum metallicum; bruit particulier que fait entendre le cylindre appliqué sur la poitrine, et qui, suivant Laënnec, ressemble parfaitement à celui que rend une conpe de métal, de verre ou de porcelaine, que l'on frappe légèrement avec une épingle, ou dans laquelle on laisse tomber un grain de sable. On entend le tintement métallique en faisant parler ou respirer le malade; mais c'est surtout quand on fait tousser celui-ci, qu'il devient parfaitement distinct. C'est le signe pathognomonique de la communication des bronches avec la plèvre. TINTOUIN, s. m., tinnitus aurium : sen-

sation d'un bruit qui n'existe pas réellement : elle peut dépendre d'une lésion du nerf anditif, mais le plus ordinairement elle est l'effet d'un état morbide du cerveau ; alors c'est une véritable hallucination.

Tibe - Balle, s. m., strombulcus; nom générique de tons les instrumens qui servent à saisir et à extraire les balles arrêtées dans les diverses parties du corps : ce sont presque toujours, soit de longues pinces dont les branches sont terminées par de petites cnillers, soit des curettes dans lesquelles on peut fixer le projectile, en abaissant snr lui l'extrémité d'une tige d'acier qui occupe tonte la longuenr de l'instrument.

TIRE-FOND, s. m.; sorte de vis d'acier, à filet double ou simple, terminée en pointe à l'nne de ses extrémités, et présentant à l'antre un annean. Cet instrument était fréquemment employé par nos prédécesseurs, afin de relever les portions enfoncées du crâne, ou d'extraire les bailes arrêtées et enclavées dans la substance des os. Lorsque la vis était engagée dans l'épaisseur de ces corps étrangers, en agissait sur l'anneau, suit en le tirant directement, soit en v engageant l'extrémité recourbée de la tige centrale de l'élévatoire triploïde.

Tire-rête, s. m.; nom que l'on donne à tous les instrumens dont on peut faire usage afin d'extraire la tête de l'enfant mort, lorsqu'elle est retenue dans la matrice : tels sont le crochet à gaine et le tire-tête à bascule de Levret.

Tisane, s. f., ptisana (πτισσάνη, orge); cau chargée d'une faible quantité de substance médicamenteuse, et qu'on admi-

nistre par verrées.

Tisane antiscorbutique; infusion de menvanthe dans laquelle on fait infuser des racines fraîches de raifort.

Tisane antivénérienne. V. Tisane de Feltz. Tisane apéritive ; décoction de racines

de chiendent, de pissenlit, de fraisier et d'oseille, édulcorée avec la réglisse. Tisane astringente; décoction de corne de cerf, d'ivoire, de riz, et de racines

de tormentille et de bistorte. Tisane commune; décoction d'orge et

de racine de chiendent, édulcorée avec

la racine de réglisse. Tisane de Feltz: décoction de salsepareille, de squine, d'écorce de lierre, d'écorce de buis, et de sulfure d'antimoine, à laquelle on ajoute de la colle de poisson et du deutochlorure de mer-

Tisane de mademoiselle Stephens; infusion de feuilles de bardane, de camomille romaine et de persil, dans laquelle on fait dissoudre une certaine quantité de la masse savonneuse de mademoiselle Stephens.

Tisane de Vinache. V. Tisane royale. Tisane pectorale; infusion de racines

de réglisse et de guimauve, de capillaire du Canada, et de fleurs de pavot rouge et de tussilage, dans une décoction de riz. Tisane royale ; décoction de gaïac , de

salsepareille, de squine, de rhubarbe, de sené, de réglisse, de sassafras et de coriandre, à laquelle on ajoute du suc de citron.

Tisse, s. m., textus; nom donné par les anatomistes à diverses parties organiques qui, par leur assemblage, forment les organes, dont elles sont les élémens organiques. Les auteurs varient beaucoup quant au nombre de tissus qu'ils admettent dans l'économie animale.

Tissu accidentel: on namme ainsi les

tissus nouveaux, avec ou sans analogues, ruise développent dans l'organisme, sous l'empire de l'inflammation chronique et parfois de l'asthénie.

TITANE, s. m., titanium; métal jaune et infusible qu'on trouve dans la nature à l'état d'oxyde, et qu'il est très-diffi cile d'obtenir pur.

TITHYMALE. V. ECPHORES.

TITILLATION , s. f. , titillatio , titillatus; chatouillement.

TOMENTEUX, adj., tomentosus (tomen tum, coton); qui est couvert de poils courts et serrés, de manière à présente

l'aspect du drap ou du velours. Tomentum; mot latin consacré par quelques auteurs pour désigner les tissus

tomenteux.

TOMOTOCIE, s. f., tomotocia ( Toun, incision, τόχος, accouchement); accouchement fait à l'aide d'incision ; nom donné à l'opération césarienne.

Ton, s. m., tonus, τόνος (τείνω, je tends); état de tension ou de fermeté

propre à chaque organe.

Tonicire, s. f., tonicitas; faculté d'où dépend le ton général des solides organiques.

Tonique, adj. et s. m. et f., tonicus; nom donné à tout médicament qui excite lentement l'action vitale.

TONSILLAIRE, adj., tonsillaris: qui a

rapport aux amygdales. — Angine tonsil laire ou amygdalite. - Artère tonsillaire, branche de la labiale qui se porte de chaque côté à l'amygdale.

Tonsille, s. f., tonsilla; amygdale. TONSILLITE, s. f., tonsillitis (tonsilla,

tonsille); angine tonsillaire.

TOPHACE, adj.; qui tient de la nature du tophus : concrétion tophacée. TOPHUS, s. m., tophus, τῶφος; nom

donné aux concrétions qui se développent à la surface des articulations chez les goutteux, et quelquefois dans l'intérieur soit de kystes particuliers, soit des organes eux-mêmes. Lès premières sont formées d'urate de soude.

FOPINAMBOUR, s. m., helianthus annuus; plante corymbifère, originaire d'Amérique, mais qu'on cultive en Europe, où l'on mange ses racines.

Topique, adj. et s. m., topicus (τόπος, lieu); nom générique de tous les médicamens qu'on applique à l'extérieur.

TORMENTILLE, s. f., tormentilla erecta; plante rosacée indigène dont les racines

sont fortement astringentes. TORPEUR, s.f., torpor; synonyme d'en-

gourdissement.

TORPILLE, s. f., torpedo; genre de poissons cartilagineux dont toutes les espèces donnent aux personnes qui les touchent des commotions causées par le fluide électrique qu'elles sécrètent à voleuté.

Tomeraction, s. f., torrefactio; opération qui consiste à griller des substances minérales ou végétales, soit pour en extraire un principe volatil, soit pour les combiner avec l'oxygène de l'air, soit enfin pour donner naissance à un produit nouvéeu.

Torrefactus; qui a subi

la torréfaction.

Torretier, v.a., torrefucere; griller. Tors, adi., contortus; se dit d'une partie dont les bords sont contournés obliquement autour de l'axe.

quement autour de l'axe.

Torsion, s. f., torsio, σίροφη; mouvement oblique d'un corps autour d'un autre, ou autour de son propre axe.

Torricous, s. m., obstipitas. On donne ce nom au rhumatisme du cou, à cause de la position infléchie latéralement, ou renversée en arrière, qu'est forcée de garder cette partie, suivant les muscles qui en sont le siège.

TORTILE, adj., tortilis; qui est susceptible de torsion spontanée.

Torrue, s. f., testudo; genre de rep-

tiles chéloniens dont on mange la chaîr de plusieurs espèces, à laquelle on attribue aussi des propriétés médicinales.

TORTURUX, adj., tortuosus; qui est courbé inégalement en divers sens. TORULRUX, adj., torulosus; se dit d'une partie oblongue qui présente des rense-

mens et des étranglemens alternatifs.
Touchen, s. m., tactus; l'un des cinq
sens externes, celui qui nous informe
des qualités palpables des corps.

TOUCHER, s. m.; opération par laquelle le doigt du chirurgien, introduit dans le vagin, explore cet organe et le col de la matrice, afin de reconnaître les altérations de forme on de texture que ces parties sont susceptibles de présenter, soit durant la grossesse, soit pendant le travail de la parturition, soit enfin à l'occasion du déplacement, des taméfactions, des alcères, des squirrosités ou des excroissances diverses dont l'utérus et le canal qui le précède penvent être le siège. Afin d'exercer methodiquement le toucher, il faut que la main opposée fixe la matrice en appuyant sur la régiou hypogastrique.

Tourne, s. f., tursa; masse solide, noirâtre et spongieuse, formée par un melange de débris de végétaux eutrélacés, de détritus d'animaux, et de terre argileuse.

Toursi LLON's vasculaires, s. m. On a rendu ainsi en français le nom de vasa vorticosa, ou vaisseaux tournoyans, donné par Stenon au réseau vasculaire de la choroïde.

TOURNESOL, s. m.; nom vulgaire de l'helianthus annuus. | Substance colorante bleue qu'on emploie dans la teinture, et dont les chimistes se servent pour reconnaître la présence des acides.

TOURNIOLE, s. f.; nom vulgaire de cette variété du panaris qui affecte le derme placé à la circonférence des ongles.

Tournough, s.m. : instrument dont la découverte est attribuée à un chirurgien nommé Morel, et qui sert à suspendre le cours du sang dans les artères des membres. La forme du tourniquet est très - variable : en général cependant il est composé de denx pelotes, dont l'une, large et concave, sert de point d'appui, et s'applique sur le côté du membre opposé an vaissean, tandis que l'autre, etroite et convexe, agit sur la partie à comprimer. Un lien solide fait le tour du membre, et unit la première pelote à une plaque de cnivre : celle-ci recoit une vis dont l'extrémité supporte l'autre pelote, qui peut être ainsi poussee avec plus ou moios de force sur les parties. Les compresseurs de Dupuytren et de Nuck, les tourniquets de J.-L. Petit, de Louis et de Dahl, sont les plus remarquables des instrumens de ce genre.

Toux, s. f., tussis; expiration violente, sonore, courte et fréquente, souvent suivie de l'expecturation des mucosités contenues dans les bronches et la trachécartère. On a donné le nom de toux convulsive et de toux froide à la coqueluche.

vulsive et de toux froide à la coqueluche.
Τοχισοιοσιε, s. f., toxicologia (τοξικόν,
poison, λόγος, discours); traité des poi-

Toxique, adj. et s. m., toxicus, τοξικὸς; vénéneux. | Poison.

TRACHEAL, adj., trachealis; qui appartient à la trachée-artère, — Veines trachéales ou thyroidiennes inférieures.

TRACHEAL, s. m. Geoffroy Saint-Hilaire donne le nom d'os trachéaux à des pièces qu'il regarde, dans les poissons, comme les rudimens des anneaux de la trachéeartère.

TRACHER, s. f., trachea; nom donné anx vaisseaux roulés en spirale des plautes, et à ceux qui, chez les insectes; portent l'air dans toutes les parties du

TRACHÉE-ARTÈRE, s. f., trachea-arteria (τραχύς, âpre, ἀρτηρία, artère); canal cylindroïde, composé d'arceaux cartilagineux réunis par une membrane fibreuse , tapissé par une autre membrane muqueuse, qui s'étend depuis la base du larvnx jusqu'anx bronches, à la hauteur de la troisième vertèbre du dos, et qui sert à conduire l'air dans les poumons.

TRACHÉITE, S. f., tracheitis ( τραγεία. trachée); inflammation de la trachée-

artère.

TRACHELAGRE, s. f., trachelagra (tpáyηλος, cou, ἄγρα, prise); douleur goutteuse ou rhumatismale fixée au cou

TRACHELI-ATLOÏDO-BASILAIRE, adj. et s. m., tracheli - atloido - basilaris; nom donné par Chaussier au muscle droit latéral de la tête.

ΤRACHELIEN, adj., trachelianus (τράγηλος, cou); qui appartient à la partie posterieure du cou. Synonyme de cervical. Trachelite. V. Trachelte.

TRACHELO - ANGULI - SCAPULAIRE . adi. et s. m., trachelo-anguli-scapularis; nom donné par Dumas au muscle angulaire de

l'omoplate.

TRACHELO-ATLOÏDO-OCCIPITAL, adj. et s. m., trachelo-atloido-occipitalis; nom donné par Dumas au muscle petit oblique de la tête. TRACHÉLO-BASILAIRE, adj. et s. m., tra-

chelo-basilaris; nom donné par Dumas aux muscles grands et petit droit antérieurs de la tête.

TRACHÉLO-CERVICAL , adj. , trachelo-cervicalis; nom donné par Chaussier à l'artère cervicale profonde.

TRACHELO-COSTAL, adj. et s. m., trachelo-costalis ; nom donné par Dumas aux deux muscles scalenes.

TRACHÉLO-DIAPHRAGMATIQUE, adj., trachelo-diaphragmaticus; nom donné par Chaussier au nerf de la quatrième paire cervicale.

TRACHÉLO-DORSAL, adj., trachelo-dorsalis; nom donné par Chaussier au nerf accessoire de la huitième paire.

TRACHELO-MASTOÏDIEN, adj. et s. m., trachelo - mastoideus ; nom donné par Chaussier au muscle petit complexus.

TRACHELO-OCCIPITAL, adj. et s. m., trachelo-occipitalis; nom donné par Chanssier an muscle grand complexus.

TRACHELO - SCAPULAIRE, adj. et s. m., trachelo-scapularis; nom donné par Chanssier au muscle angulaire de l'omoplate.

TRACHELO-SOUS-CUTANÉ, adj., trachelo-

sub-cutaneus; nom donné par Chanssier à la veine jugulaire externe et aux nerfs du plexus cervical.

TRACHÉLO-SOUS-OCCIPITAL, adj. et s. m., trachelo-infrà-occipitalis; nom donné par Chaussier aux muscles grand et petit droits antérieurs de la tête.

TRACHELOPHYME, s. m., trachelophymus (τράχηλος, cou, φύμα, tumeur); goître. Τελομέσοὲλε. V. Τηνκοοέλε.

TEACHÉORBHAGIE, s. f., tracheorrhagia (τραχεῖα, trachée, ρήγνυμι, je fais irruption); éconlement de sang par la trachée.

TRACHEOTOMIE, s.f., tracheotomia (траχεῖα, trachée, τέμνω, je conpe); opération qui consiste dans l'incision des premiers anneaux de la trachée-artère, et à laquelle on a recours soit pour ouvrir à l'air une route facile, dans les cas où ce fluide ne peut pénétrer à travers la glotte, soit afin d'extraire des corps étrangers tombés dans les voies aériennes.

Τελομομε, s. m., τράχωμα (τραχύς, raboteux ); aspérité de la conjonctive

palpébrale.

TRAGIEN, adj. ets. m., tragianus; nom donné par Chaussier au muscle qui naît de la base du tragus, en recouvre presque toute la face externe, et se termine au sommet de cette éminence.

Tragus, s. m., tragus, τράγος; éminence aplatie et triangulaire qui est placée au devant de l'orifice du conduit auditif externe, et qui tire son nom de ce qu'elle se couvre de poils chez les vieillards.

TRAIN, s. m.; se dit des parties de devant et de derrière du cheval. | S'entend encore de l'allure du cheval : ainsi on dit aller bontrain, aller petit train. - rompu; amble, entre pas.

TRANCHEES, s. f. pl., tormina; coliques violentes. - utérines, celles qui parais-

sent après l'accouchement.

TRANSFORMATION de tissu, s. f.; changement que subit un tissu, dont l'organisation devient analogue à celle d'un autre tissu.

Transfusion, s. f., transfusio; opération qui consiste à faire passer le sang d'un animal dans les veines d'un autre. Transmutation, s. f., transmutatio,

μεταδολή, μεταλλαγή, μεταμόρφωσις; action de changer une chose en une autre.

THANSPARENT, adj.; qui laisse passer librement la lumière

TRANSPIRATION , s.f. , transpiratio , diaπνοή; synonyme d'exhalation cutanée, dans le langage physiologique, et de

sucur, dans celui du vulgaire.

Transpiration cutanée; exhalation qui se fait habituellement à la surface de la

pean.

Transpiration pulmonaire; exhalation qui se fait à la surface de la membrane mnqueuse bronchique.

TRANSPLANTATION , s. f. , transplantatio, μεταφυτεία; nom donné par les paracelsistes à une prétendue manière de guérir les maladies, qui consistait à les faire passer d'un sujet dans un autre.

TRANSPORT; uom populaire du délire. TRANSPOSITION , s. f. , transpositio , μετάθεσις; changement de place. - des viscères ; vice cougénial de conformation , qui consiste en ce que les viscères se trouvent hors de la place qu'ils occupent ordinairement.

TRANSSUDATION, s. f., transsudatio (trans, à travers, sudare, suer); action de suinter à travers un corps quelconque.

TRANSVERSAIRE, adj. et s. m., transversarius; muscle pair de la partie postérieure latérale du cou, et supérieure du dos, qui s'attache aux apophyses transverses des cinq ou six dernières vertèbres cervicales, et des quatre on cinq premières dorsales.

Transversaire épineux, adj. et s. m.; muscle pair, allongé et triangulaire, qui s'attache aux apophyses épineuses, transverses et articulaires des six dernières vertèbres du cou, des douze dorsales, des cinq lombaires, et des fausses vertèbres du sacrum.

Transversaire (grand) du cou, adj. et s.m.; nom donné par Winslow au mnscle transversaire.

Transversaire (petit) du cou, adj. et s. m. Winslow désignait sons ce nom les muscles intertransversaires du cou, qu'il

distinguait en antérieurs et postérieurs. Transversaire (premier) antérieur du cou; nom donné par Winslow au muscle

droit latéral de la tête.

TRANSVERSAL, adj., transversus; qui est situé en travers. - Artère transversale de la face, branche de la temporale qui passe devant le condyle de la machoire. - Artère transversale de l'épaule. ou scapulaire commune. - Sinus transversal du foie. Transversal de la conque, adj. et s. m.;

mnscle composé de quelques fibres étendnes en travers derrière la saillie de l'hélix qui divise la conque en deux parties.

Transversal des orteils ; muscle (métatarso-sous-phalangien transversal du premier orteil, Ch.) pair, mince et aplati, qui, étendu eu travers sons les têtes des

quatre derniers os dn mélatarse, s'attache aux ligameus des quatre dernières articulations métatarso-phalangiennes, et se termine an côté externe de la base de la première phalange du gros orteil.

Transversal du nez , adj. et s.m.; muscle (sus maxillo-nasal, Ch.) pair, aplati et triangulaire, qui, de la partie interne de la fosse canine, se porte sur le dos du nez, où il se confond avec celui du côté opposé.

TRANSVERSE, adj., transversus; qui est situé en travers. -- Apophyses transverses des vertèbres, éminences transversales qui naissent sur les côtés des vertèbres. - Artère transverse du périnée, branche de la honteuse interne. - Sinus transverse de la dure-mère.

Transverse de l'abdomen, adj. et s. m.; muscle (lombo-abdominal, Ch.) pair, large, mince et aplati, qui, de la ligne blanche, se porte en travers aux cartilages de la deruière vraie côte et de toutes les côtes asternales, au bord inférieur de la dernière côte, à la lèvre interne de la crête iliaque, aux deux tiers externes de l'arcade crurale; à la partie supérieure du pubis, et au sommet des apophyses transverses et épineuses des quatre premières vertèbres lombaires.

Transverse du périnée, adj. et s. m.; muscle (ischio-périnéal, Ch.) pair, aplati, mince et triangulaire; qui s'attache à la branche et à la tubérosité de l'ischion. et se confond, sur la ligne moyenne, tant avec son congéuère qu'avec le sphincter de l'auus et le bnlbo-caverneux.

TRANSVERSO-SPINAL, adi. et s. m., transverso-spinalis; nom douné par Dumas au

muscle transversaire épineux. TRAPÈZE, adj. et s. m., trapezius;

muscle (dorso-sus-acromien, Ch.) pair ct carré, qui s'étend de la ligne courbe supérieure de l'occipital, du ligament cervical postérieur, et des apophyses épineuses de la dernière vertèbre cervicale et de toutes celles du dos à l'épine de l'omoplate, à l'acromion et au bord postérieur de la clavicule.

TRAPÉZIFORME, adj., trapeziformis; sy-

nonyme de trapézoide.

TRAPÉZOÏDE, adj., trapezoides; qui ressemble à un trapèze. - Ligament trapézoide, partie antérieure du ligament coraco-claviculaire, placée obliquement entre l'acromion et la clavicule. - Os trapézoide, le second de la seconde rangée dn carpe.

TRAQUENARD. V. AMBLE, ENTRE-PAS.

TRAUMATIQUE, adj. (τραύμα, plaie);

qui est relatifou qui appartient aux blessures. C'est en ce sens que l'on dit: Févere, hémorrhagie, tétanos traumatique, etc. Les écrivains qui unt fait une classe particulière des maladies traumatiques, y out rangé les plaies', les luxations, les fractures, et toutes les lésions produites par des violences extérieures.

TRAVAIL, s. m., labor; effort auquel on se livré pour exécuter une chose. On a spécialement denné le nom de travail à l'action, sonvent longue et pénible, de

l'accouchement.

Tarrit, adj., trifoliatus; se dit d'une feuille composée de trois folioles dont la disposition est la même que dans le trèfle.

TREMBLEMENT, s. m., tremor; secousses multipliées et involontaires qui agitent le corps ou les membres, et qui cependant ne les privent pas de la faculté de se mouvoir volontairement.

Tampe, 's. f., temperatio; action de plonger l'acier rougi au feu dans un liquide, pour lui faire acquérir les propriétés nouvelles qu'un refroidissement subit lui procure; état du composé métallique, après qu'il a subi cette opération.

Tatieax; s. m., trepanum (τούπαν», tatrières, τρωταό», je perce); instrument de chirungie asset semblable à un vilebrequin, et qui sert à perforer les os. La pièce principale de cet instrument est l'arbre, sur lequel on peut adapter à volonté la couronne de trépan, le trépan perforatif ou le triepan coploiatif. Ou trouve, quelquefois le mot trépan employé pour signifier la collection nombreuse des pièces dont on se servait jadis pour trépane.

TRÉPANATION, s. f.; opération qui consiste dans l'application méthodique du trépan.

TRÉPANER, v. a., terebrare (τρυπάω, je perce); appliquer le trépan.

Taierins, s.f.; espèce de trépan dont les chirurgiers anglais font usage, et dans lequel on a remplacé l'arbre par un manche court, droit, et terminé par une poignée placée transversalement à son extrémité. Plus simple que le trépan ordinàire, cet instrument agit comme ne sorte de vrille, et ne peut être, dit-on, que difficilement dirigé à travers les os du crâne.

TREFIDATION, s. f., trepidatio; tremblement ou terreur.

TRESSAILLEMENT, s. m.; agitation vive et passagère, occasionée subitement par quelque cause morale. ΤΒΙΑΝDΒΙΕ, s. f., triandria (τροῦς, trois, ἀνὴρ, māle); nom de la classe du système de Linné qui comprend les plantes dont les fleurs hermaphrodites renferment trois étamines.

TRIANDRIQUE, adj., triandricus; qui appartient à la triandrie; qui a trois étamines dans chaque fleur.

TRIANGULAIRE des lévres. V. ABAISSEUR

de l'angle des lèvres.

Triangulaire du coccya; nom donné

par Santorini au muscle ischio-coccygien. Triangulaire du menton. V. Ablisseud de l'angle des lèvres.

Triangulaire du sternum, adi, ets. m; nuscle (sterno-costal, Ch.) pair, allonge, triangulaire, qui, de la partie postérienre, latérale et inférieure du sternum, se porte, par autant de digitations, aux cartilages des troisième, quatrième, cinquième et sixième vraies côtes.

TRICAPSULAIRE, adj., tricapsularis; qui

a trois capsules.

TRIBULGON, S. m.; nom donné par Perer da son tire-balle formé par la réunion de trois instrumens, utiles chacun dans son genre, pour l'extraction des balles.

Taicars brachial, adj. ets. m., tricas brachialis; muscle (scapulo-humero-olècranien, Ch.) allongé et aplati, qui s'attache en bas à la partie supérieure de l'olècrane, et se partage en haut, en trois portions fixées à l'humérus et au bord axillaire de l'omoplate.

Tricops crural, adj. et s. m., tricops cruralis; muscle (trificmoro rotulien, Ch.) pair, allongé, fort épais et divisé supérieurement en trois faisceaux: de presque tous les poirts du fémur, il se porte aux tubérosités du tibia par na large tendon, dans l'intérieur duquel la rotule est comprise.

Triceps de la cuisse, adj. et s. m.; nom donné par Winslow aux trois muscles adducteurs de la cuisse.

TRIGHAISE. V. TRICHIASE.

Tatemass, s. m., trichiasis, morbus piluris; spoglean (2pik; cheweu); maladie qui consiste dans le renversement des cils vers le globe coulaire, qu'ils irritent et enflamment. On a donné aussi le nom de trichiase à quelques affections des voies urinaires, dans lesquelles l'artine entraine des filamens qui ressemblent à des polit, ainsi qu'à ce sonfloment subit des manuelles auquel les fements subit des manuelles auquel les fements de la compara d

TRICHISME, s.m. trichismus (θρίξ, che-

ven). On a quelquefois donne ce nom aux fractures capillaires des os plats. TRICHOCEPHALE, s. m. trichocephalus

dispar (θρίζ, cheveu, κεφαλ), tête); ver intestinal à corps mince, claviforme, et terminé antérieurement par un appendice filiforme qui porte la bouche. On le tronvesouvent dans les intestins de l'homme.

Trichona, s. m. (τρίχωμα, chevelure); synonyme de plique.

TRICHOMATIQUE, trichomaticus; qui appartient à la plique.

partient à la plique.

Τεισποτομε, adj., trichotomus (τρίχα, triple, τέμνω, je coupe); qui est partagé

en trois.
TRICHOTOMIE, s. f., trichotomia; divi-

sion en trois.

Trichuris , s. m., trichuris (θρίζ, cheveu, οὐρὰ, queue); nom donné d'abord au trichocephale.

TRICUSPIDAL, V. TRICUSPIDE.

TRUCERDE, adj., tricuspis (trez, trois, cassis, pointe); qui a trois pointes.—Valvules tricuspides, replis triangulaires, au nombre de trois, qui garnissent l'ouverture de communication de l'oreillette avec le ventricule droit, et du sommet desendes partent des cordes tendineuses con-

tinues aux colonnes charnues du cœur. Τεισιστικε, adj., tridactylus (τριζς, trou, δάκτυλος, doigt); qui a trois doigts

à chaque pied. Tribenté, adj., tridentatus; qui pré-

sente trois dents.

TRINGCEPARIE, adj. et s. m.; nom
donné par Geoffroy-St.-Hilaire à des
mostres qui ont une tête spheriddite,
qui n'ont point de face, par la privation
des organes du goût, de la vue et de
l'Odopar; dont les oreilles sont réunies en
clessous avec des pavillons tégumentaires prolongés de chaque côte, et qui
enfin n'ont q'ofin sent trou auricnlaire
aucentre, et qu'une seule caisse.

TRIPLELIA, adj., trificellis; nom don-

né par Chaussier au nerf trijumeau.
Trifémoro-rotulianus; nom donné par

Chaussier au muscle triceps erural.

Trifidus; qui est fendn
en trois jusqu'à la moitié à peu près.

TRIGASTRÍQUE, adj., trigastricus (τρεῖς, trois, γασίλρ, ventre); épithète donnée anx muscles qui ont trois faisceaux de fibres charnues. TRIGOGEYN, adj., triglochynus (τρεῖς,

trois, γλωχίς, point); synonyme de tricuspide.

Trigone cérébral ; nom donné par Chanssier à la voûte à trois piliers. Trigone resical; surface triangulaire qu'on observe à la partie inférieure de la vessie.

TRIGENIE, s. f., trigynia (τριῖς, trois, your), femme); nom donné; dans le système de Linné, aux ordres renfermant les plantes dont les fleurs hermaphrodi-

tes sont garnies de trois pistils.

TRIGUNIQUE, adj., trigynicus, qui a
trois pistils dans chaque fleur.

Taires, adj., trijugus; se dit, en botanique, d'une feuille pinnée qui a trois paires de folioles.

Taucusau, adj. et s. m., trigeminus; nom donné au nerf de la cinquième paus; parce qu'il se partage, dans le crâne même, en trois faisceanx principaux, qui se rendent aux trois portions de la hauteur de la face, et qui sont l'ophthalmique, le maxillaire supérienr et le maxillaire inférieur.

TRILOBÉ, adj., trilobus; qui a trois lo-

TRILOCULAIRE, adj., trilocularius; qui a trois loges.

TRIDÉGIE, s. m., trioceia (τριζε, trois, ciuz, maison); nom donné, dans le système de Linné, aux plantes qui offrent des fleurs mâles sur un individu, des fleurs femelles sur un antre, et des fleurs hermaphrodites sur un troisième. TRIDÉGIEGE, adi, trioceicus; qui ap-

partient à la trioécie

Tripartible, adj., tripartibilis; qui se partage spontanément en trois. Tripétalé, adj., tripetalus (τρεῖς, trois,

πέταλον, pétale); qui a trois pétales. Τειρεγικε, adj., triphyllus (τρεῖς, trois,

φύλλον, feuille); qui a trois folioles ou trois divisions foliifornies.

Theller qui a cinq nervures, se dit d'une feuille qui a cinq nervures, dont deux naissent de la base de la nervure moyenne, et les deux nutres au-dessus de ce point.

Theller CLO HUMÉRO OLÉCHANIEN, adj. et

s. m., tri-scapulo-humero-olecranianus; nom donné par Dumas au muscle triceps brachial.

TRI-SEL, s. m.; sel composé d'nn acide et de denx bases.

Taiswes, s. m., trismus (τρίζω, je grince); serrement des machoires l'nne contre l'autre, casé par la rigidité tétani-

que des mnscles de l'inférieure.

TRISPREME, adj., trispermus (τριῖς, trois, σπίρμα, graine); qui renferme trois graines.

TRISPLANCENIQUE, adj. et s. m., trisplanchnicus (τρεῖς, trois, σπλάγχνον, viscère); nom donné par Chaussier au nerf grand sympathique, parce qu'il se distribue aux organes contenus dans les trois grandes cavités splanchniques.

TRI-STERNAL , adj. et s. m. , tristernalis; nom donné par Béclard à la troisième

pièce du sternum.

TRISTIMANIE, s. f., tristimania (tristis, triste, μάνια, folie); monomanie avec tristesse. TRITÉOPHYE, s. f., triteophya; fièvre

tierce, et, selon quelques auteurs, fièvre rémittente tierce.

TRITERNE, adj., triternatus; qui est trois fois terné. Se dit d'une feuille com-

posée dont le pétiole commun se divise trois fois. TRITOME, s. m.; espèce d'entonnoir ou de cornet acoustique dont Albucasis fai-

sait usage dans les maladies de l'oreille. TRITOXYDE, s. m.; composé d'un combustible et d'oxygène dans la troisième

des proportions suivant lesquelles ce dernier corps peut se combiner avec l'autre. TRITURATION , s. f. , trituratio , τρίψις ; action de réduire une substance en pou-

TRITURE, adj., trituratus; qui est ré-

duit en poudre. TRITURER, v. a., triturare; réduire en poudre.

TRIVALVE, adj., trivalvis; qui a trois valves.

TROCART. V. TROIS-QUARTS. TROCHANTER, S. m., trochanter, TPOχαντήρ (τροχάω, je tourne); nom donné à deux apophyses de l'extrémité supérieure du fêmur, qu'on distingue en grand et petit trochanter. | Le grand trochanter, selon Chaussier.

TROCHANTÉRIEN , adj., trochanterianus; qui a rapport au grand trochanter.

TROCHANTIN , s. m., trochantinus ; nom donné par Chaussier au petit trochanter. TROCHANTINIEN , adj. , trochantinianus ; qui a rapport au petit trochanter.

TROCHIN, s. m., trochinus (τροχάω, ie retourne); nom donné par Chaussier à la plus petite des deux tubérosités su-

périeures de l'humérus. . Trochinianus; qui appartient au trochin.

TROCHISQUE, s. m., trochiscus, τροχισκος (προχός, roue); médicamentsolide, et de forme presque toujours conique, qu'on prépare avec des poudres réunies au moyen d'un mucilage, de mie de pain, de farine , ou de sucs de plantes.

Trochisques alhandal; composés de coloquinte et de gomme adragant.

Trochisques cypheos. V. Trochisques de

Damocrate. Trochisques d'agarie; composés d'aga-

ric blanc, de gingembre et d'écorce de cannelle simple.

Trochisques d'alhehenge; composés de pulpe et de suc de feuille d'alkekenge, gomme arabique, gomme adragant, extrait de réglisse, amandes amères, graines d'ache et de pavot blanc, succin et opium. Trochisques de Damocrate; composés

de santal citrin, cascarille, sncre candi, calamus aromatique, bdellium, spicanard, cassia lignea, souchet rond, haies de genièvre, térébenthine de Chio, myrrhe, schénanthe, cannelle, bois d'aloes, safran, miel de Narhonne et vin

d'Espagne.

Trochisques d'Hedycroon; composés de marum, marjolaine, racines d'asaret, bois d'aloès, schénanthe, calamus aromatique, rhapontic, bois de baume, baume de la Mecque, cannelle, costus d'Arabie, myrrhe, malabathrum, safran, spicanard, cassia lignea, amomum en grappes, mastic et vin d'Espagne.

Trochisques de Mésue. V. Trochisques d'agaric. Trochisques de minium; faits avec l'oxy-

de rouge de plomb, le deutochlorure de mercure, la mie de pain, et l'eau de Trochisques de myrrhe; composés de

myrrhe', lupins, fcuille de rue, de menthe aquatique et de pouliot, racine de valériane et de garance, graines de persil de Macédoine, assa fœtida, sagapenum, opopanax, camphre, safran, huile empyreumatique de succin, et suc dépuré d'armoise,

Trochisques de plomb blanc ; composés de sous-carbonate de plomb, de sarcocolle, d'amidon, de gomme adragant, de gomme arabique, de camphre, et d'eau

de roses. Trochisques de scille ; préparés avec la pulpe de scille cuite, et la poudre de racine de dictame, ou la farine d'o-

robe.

Trochisques de succin; composé d'ambre jaune, corne de cerf brûlée à blanc, gomme arabique, gomme adragant, laque, suc d'acacia et d'hypociste, balaustes, mastic, corail rouge, graines de pavot blanc, encens, safran, opinm, et mucilage de psyllium.

Trochisques de vipères; préparés avec la poudre de vipères, et le mucilage de

gomme adragant.

Trochisques escarrotiques; préparés avec le dentochlorure de mercure, l'amidon et le mncilage de gomme adragant.

le michage de gomme adragant.

Trochisques hystériques; composés
d'assa-fectida, galbanum, myrrhe, castoréum, suc de rne, racines d'asaret et

d'aristoloche ronde, feuilles de sabine, de centaurée, de matricaire et de dictame.

Trochisques mercuriels; composés de

de mucilage de gomme adragant.

Trochisques musqués; composés de storax calamite, benjoin, ladanum, bois d'aloès, sucre, mnsc, ambre gris, et mncilage de gomme adragant à l'eau de roses.

Ταοτητεκ, s. m., trochiter (τροχάω, je tourne); nom donné par Chaussier à la plus grosse des deux tubérosités supérienres de l'humérus.

TROCHITÉRIEN, adj., trochiterianus; qui appartient au trochiter.

TROCHERATEUR, adj. et s. m., trochlearis; nom donné par divers anatomistes
au moscle oblique supérieur de l'œil.

TROCHER, S. f., irochlea, cpoyider, nom donné par Chaussier à l'éminence articulaire interne de l'extrémité inférieure de l'humérus, qui forme une sorte de poulie sur laquelle le cubitus roule, dans les mouvements de l'avant-bras. I Os du iarret du cheval.

TROCHOÏDE, adj., trochoides, τροχοειδής (τροχός, roue); épithète donnée à toute arrivalation dans laquelle un os tourne sur un autre, comme une roue sur son axe.

Tanss-quants, s. m., terdedlum, triquatum; instrument compose d'une tige d'acier montée sur un manche d'ébéne ou d'ivoire, pointue et tranchante sur trois cotés, à son extrémité libre, ét sur laquelle s'ajuste une canule d'argent; celleci se trouve enfoncée dans la plaie faite par la pointe de l'instrudes peuvent s'écouler à travers le canal que gle constitue. Parmi les trois-quarts, on distingue cenx de Nnck, de frère Côme, de Flirant.

TROKANTER. V. TEOCHANTER.
TROMBUS. V. TRUMBUS.
TROKITER. V. TROCHITER.

TRORLÉE. V. TROCHLÉE.
TROMBE, s. f., météore ayant la forme
d'un cône renversé, qui fait communiquer une nne avec la surface de la terre,
on plus sonvent de l'ean.

TROKEN. V. TROCHEN.
ΤΕΟΜΡΕ, s. f. tuba, σάλπιγξ, prolonge-

ment du nez dans l'éléphant. | Organe de succion de certains animaux. | Nom donné par les anatomistes à divers organes creux, en forme de trompe.

Trompe d'Eustache, tuba Eustachiana; conduit pair, en partie osseux et en partie cartilagineux, oblique et long de deux pouces, qui s'étend depuis la partie supérieure du pharynx jusqu'à la caisse du tympan, dans laquelle il permet à l'air d'arriver.

Trompe de Fallope, tuba Ballopiana, tuba uterina; conduit pair, long de quatre à cinq pouces, qui tient aux angles aspérienrs de la matrice, et dont l'autre extremité libre, flottante dans l'abdomen, évasée et découpée, embrasse l'ovaire durant l'acte de la génération, et reçoit l'emf fécondé, qu'elle conduit dans la matrice.

Taore, s. m., truncus, ortheyes, tige d'un arbre. | Partie principale du corps, celle sur laquelle les membres sont articulés. | Partie la plus considérable d'ûne artère, d'une veine ou d'un nerf, celle qui n'a pas encore fourni de branches.

TEOPĤOSPERME, s. m., trophospermium (τρέφω, je nourris, σπέρμα, semence); nom donne par Richard au placenta de la graine.

Thor, s. m., allure du cheval qui tient le milieu pour la vitesse entre le pas et le galop.

TROUSSE-GALANT, s. m.; nom vulgaire du cholera-morbus.

TEOUSSEAU, s. m., fasciculus; petit faisceau de parties nnies ensemble: trousseau de fibres.

TRUFER, S. f., tuber; champignon souterain, chamu, ferme et odorant, qu'on mange et qu'on estime beaucoup.
TRUFE, S. f., salmo fario; poisson d'eau douce dont on mange la chair, qui est fort estimée.

TEUMEUS, s. m. (θρομδόω, je coagule) j. petite tumeur violacée, rénitente, formée par l'extravasation d'une certaine quantité de sang au voisinage des veinesque l'on a ouvertes.

Tubaibe, adj., tubaris; qui a rapport anx trompes de Fallope.— Grossesse tubaire.

Tubs, s. m., tubus; partie inférienred'un calice monophylle ou d'une corollemonopétale. | Instrument de verre, long: et creux, dont on se sert dans les opérations chimiques.

Tube capillaire, celui dont la cavité est assez étroite pour qu'on puisse la comparer à celle d'un cheveu. Tube digestif, ou canal intestinal.
Tuber-ischio-trochanterien, adj. et s.

m., tuber-ischio-trochanterianus; nom donne par Dumas au muscle carré de la cuisse. Tuberculum; ex-

croissance en forme de bosse ou de grain de chapelet, qui naît sur diverses

parties des plantes.

Tubercule; altération pathologique de quelques tisans qui dégarherent en une matière opaque, friable, jaunâtre ou grisitre, pouvant se ramollir et arriver insensiblement à offiri tous les caractères du pus. La dégénérescence tuberculeuseaffecte particulièrement lesorganes pourvus en abondance de vaisseaux et de ganglious lymphatiques.

Tubercules d'Aranzi; petites éminences situées sur la partie moyenne des valvules sigmoïdes de l'ouverture auriculaire

du ventricule gauche du cœur.

Tubercules pisiformes : nom donné par

Chaussier aux tubercules mamillaires.

Tubercules de Santorini; nom donné
à deux petits cartilages qui couronnent
le sommet des aryténoïdes, et soutiennent les lèvres de la glotte.

Tubérbux, adj., tuberosus; se dit d'une racine charnue et rensiée. comme celle

de la pomme de terre.

Tunénosire, s. f.; éminence plus ou moins voluminense, inégale et reguense, qu'on voit à la surface de certains os, et qui sert ordinairement d'attache à des muscles ou à des ligamens.

Tunure, adj.; qui présente une ou

plusieurs tubulures.

TUBULURE, s. f. (tubus, tube); ouverture pratiquée à un flacon, à un ballon, ou à tout autre vase.

Tue-cuien, s. m.; nom vulgaire du

Colchique.
TUE-LOUP, s. m.; nom vulgaire d'une

espèce d'aconit.

TUMERACTION, s. f., tume factio (tumor enflure, facio, je fais); gonflement d'une

partie.

Tunkun, s.f., tumor, öyzoc (tumoc, jemle); kimience ou sailie anormale de-veloppée sur quelque partie du corps. Les tumeurs formaient une des divisions du pentateuque chirurgical; on rangeait parmi elles les inflammations externes, les aches, les ancivrismes, et les hernies. Cette, les appende protote [naqué aos jours, car quelques chirurgiens l'emploient encore.

Tumeur blanche; on a donné ce nom insignifiant à toutes les maladies qui déterminent le gonflement des partice extérieures des articulations, telles que les engorgemens lymphatiques da tissa cellulaire placé au voisinage de ces parties, l'accumulation de la synovie dans leur enveloppe séreuse, les tunéfactions des os, des ligamens, des cartilages, etc. Il est à désirer que cette démmination disparaisse du vocabulair endical; et qu'elle soit remplacée par des noms tirés de la nature et du sége des maladies auxquelles on l'a appliquée.

Tumeur enhystée, tumor capsulatus, cystis; collection de liquides plus ou moins épais, renfermée dans une enveloppeséreuse, muqueuse, fibreuse, et, dans quelques cas, cartilagineuse ou osseuse.

Tumeur érectile; tumétaction produite par un tissu mou, vasculeux, susceptible de gonflement et d'affaissement, que Dupuytren a nommé tissu érectile. Ces tumeurs constituent le fongus hématodes de plusieurs chirurgiens français.

Tumeur fongueuse; tuméfaction for-

mée par un fongus.

Tumeur variqueuse, tumor varicosus; tuméfaction déterminée par la dilatation des veines, ou garnie de varices à sa surface.

TUMULTUEUX, adj., tumultuosus; qui est accompagné de bruit et de désordre. Se dit spécialement des battemens du cœur qui sont irréguliers, inégaux; on presque confondus ensemble.

Tungstate, s. m., tungstas; sel formé par la combinaison de l'acide tungstique

avec une base salifiable.
Tungstene, s. m., tungstenium; metal

solide, d'un blanc grisâtre, très brillant, très dur, très friable, inattagnable par la lime, et acidifiable, qu'on ne trouve dans la nature qu'à l'état de sel.

Tungstique, adj., lungsticus; nom d'un acide solide, jaune; insipide, inodore, insoluble dans l'eau, qui résulte de la combinaison du tungstène avec l'oxygène.

Τυπίουκ, s. f., tunica; membrane qui enveloppe un organe quelconque, dans

enveloppe un organe quelconque, dans les animaux ou dans les plantes. Тивыки, adj., turbinatus (turbo, tou-

pie); qui a la forme d'un cône renversé. Tuвыти, s. m.; nom de la racine purgative d'une espèce de liscron, convolvulus turpethum.

Turbith blancde Montpellier. V. ALIPOT.
Turbith mineral; sous-deutosulfate de

mercure, ainsi appelé parce qu'il a une couleur jaune analogue à celle de la racine de lurbith. Turbith nitreux; poudre jaune de sousdeutonitrate de mercure. Turbith noir; nom vulgaire de l'eu-

nhorbe des marais.

Turbith végétal. V. ALYPOT.

TURBOT, s. m., pleuronectes rhombus; poisson de mer dont on estime beancoup la chair.

Tuncique, adj., turcicus. On donne le nom de selle turcique à l'excavation de la surface supérieure du sphénoïde qui loge la glande pituitaire.

TURGESCENCE, s. f., turgescentia (turgescere, s'ensler); gonsement d'une partie, produit par l'assux ou la raréfaction

des liquides.

Turion, s. m., turio; bourgeon radical

d'une plante vivace.
TURQUETTE. V. HERNIOLE.

Tussilacă, s. m., tussilago; genre de plantes corymbifères, dont on emploie en médecine les fleurs d'une espèce, tussilago farfara, comme pectorales, et la racine d'une autre, tussilago petasites,

comme aperitive ou diurétique.
TUTIS, s.f., tutia; oxyde de zinc qui
s'attache aux cheminées des fourneaux,
sous la forme d'incrustations grises,

lorsqu'on fond les mines de ce métal. Τνιομε, tyloma, τόλωμα; cal.

Tylose, s. f., tylosis (τύλος, clou, durillon); cor, durillon qui vient aux pieds.

Tympan, s. m., tympanum, τύμπανον; cavité irrégulière, creusée dans la base

du rocher, entre le conduit auriculaire et le labyrinthe, et constituant l'oreille movenne.

Tympanique, adj., tympanicus; nom donné par Chaussier à l'artère auditive externe et à la corde du tympan.

TYMPANITE, s. f., tympanitis (τύμπανον, tambour); distension du ventre causée par l'accumulation de gaz dans le tube digestif ou dans la cavité du péritoine.

Type, s. m., typus (τύπος, modèle); disposition générale que suivent les maladies dans la succession de leurs symptomes: typecontinu, rémittent, intermittent. Τypuque, adi., typhodes; relatif au

typhus. Τυρμιος , s. m., typhlosis (τυφλόω, j'avengle): cécité.

Typhode, adj., typhodes; relatif au typhus. Fièvre typhode, fièvre avec stupeur. Турноїов. V. Турнове.

ΤΥΡΗΟΜΑΝΙΕ, s. f., typhomania (τύφος, stupeur, μανία, dėlire); dėlire avec stupeur, dėlire particulier au typhus.

Tymus, s. m., typhus (1995, supeur); maladie sigué, epidémique, cranctéisée par la stupeur, des signes de gastro-entérite et d'encéphalite, souvent de bronchite, etréputée contagieuse; très-fréquemment mortelle, surtout quand on met en usage la méthode tonique. Ce n'est qu'u-me gastro-céphalite ou une pneumo-échphalite causée par les miasmes, le mauvais régime, et souvent le froid.

U.

ULCERATION, s. f., ulceratio (flxos, ulcere); ulcere superficiel. | Formation d'un ulcere.

Unckus, s. m., uleus (Nuc; ulcère); solution de continuité produite ou entretenure par l'inflammation. I Les ulcères internes n'ont rie 1 de commun que de causer des accès fébriles périodiques, ou un citat habituel d'accelération du pouls et de chaleur de la peau, de provoquer le dépérissement progressif de l'individu, ét cela avec une tout autre rapidité que ceux de la peau. Ils sont pour la plupart incurables, dans l'état actuel de la science.

ULCÉREUX, adj.; qui est couvert d'ulcères, ou qui tient de la nature de l'ulcère. ULIGINAIRE, adj., uliginaris; qui croît dans les lieux humides.

ULIGINEUX, adj., uliginosus; se dit d'un terrain très-humide.

ULITE, s. f., ulitis (οῦλον, gencive); inflammation des gencives.

ULMINE, s. f., ulmina; substance solide, insipide, noire, brillante, soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool et l'éther, qui exsude d'une espèce d'orme. Ulmaire, adj., ulmaris; qui a rapport

au cubitus; cubital.

ULONCIE, 's. f., uloncus (ουλον, gencive, σ΄νχος, tumeur); gonflement des gencives.

Ulobbehagie, s. f., ulorrhagia (οῦλον, gencive, ρήγνυμ, je fais irruption); saignement des gencives.

ULTIMI-STERNAL, adj. et s. m., ultimisternalis; nom donné par Béclard à la dernière pièce du sternum.

UNCIFORME, adj., unciformis; crochu, qui a la forme d'un crochet .- Os unciforme ou crochu , l'un de ceux du carpe. -Éminences unciformes, les ergots des ventricules latéraux, selon Chaussier.

Undimia, s. f.; nom donné par Paracelse à des tumeurs remplies d'une matière semblable au blanc d'œuf.

Ungueat, adj., unguealis (unguis, ongle); qui appartient ou qui a rapport aux ongles .- Phalanges ungueales, celles

qui supportent les ongles. Unguireas, adj., unguiferus (unguis, ongle, fero, je porte); synonyme d'un-

guéal. Unguis, s. m.; nom donné à un petit os pair, très-mince et à demi transparent, qui se trouve à la partie antérieure et interne de l'orbite, où il concourt à la formation de la gouttière lacrymale

et du canal uasal. | Ptérygion. Uniflone, adj., uniflorus; qui ne porte

qu'une fleur.

Unilabie, adj., unilabiatus; qui n'a qu'une seule lèvre, comme la corolle de certaines plantes. Unilateralis; qui est

situé d'un seul côté. UNILOCULATRE, adj., unilocularis; qui

n'a qu'une seule loge.

Uniperate, adj., unipetalus; qui n'a qu'un pétale placé latéralement par rapport aux organes sexuels.

Unisexe, adj., unisexifer; qui n'est

pourvu que d'un seul sexe. Unissant, adj., uniens; qui réunit. -Bandage unissant, employé pour opérer le rapprochement des lèvres des plaies : il diffère selon la direction de la plaie. Le bandage unissant des plaies en travers se compose essentiellement de deux longues pièces de toile, dont l'une est divisée, vers une de ses extrémités, en plusieurs lanières, et dont l'an-tre présente autant de boutonnières qu'il y a de lanières à la précédente. On fixe ces pièces d'appareil par leur extrémité simple, l'une au-dessus, l'autre au-dessous de la plaie, a l'aide d'une bande roulée : on fait le pansement, ensuite on engage les lanières de l'une dans les boutonnières de l'autre ; on les tire en sens inverse, et on les fixe par des circulaires. Le bandage unissant des plaies en long se fait avec une longue et large bande dont on partage l'extrémité

en plusieurs lanières, et sur laquelle on fait ensuite, à une distance suffisante pour qu'il reste entre les unes et les autres un plein qui puisse entourer les deux tiers de la partie opposée à la plaie, nu nombre égal de boutonnières; on panse la plaie; on applique le plein dont nous avons parlé du côté opposé; on passe les lanières dans les boutonnières, on serre, et on termine par des circulaires.

Univalve, adj., univalvis; qui n'est composé que d'une seule pièce, qui ne s'ouvre que d'un seul côté.

UPAS antiar; poison extrêmement actif, que produit l'antiaris toxicaria, arbre de la famille des urticées, qui croît à Java.

Upas tieutė; poison trės actif, fourni par le stryclmos tieute:

UBACRASIE, S. f., uracrasia (ovoov, urine, άκρασία, incontinence); incontinence d'urine.

URANE, s. m., uranus; metal solide, d'un blanc foncé, très-brillant, fragile, facile à entamer par le couteau et la lime, et très-difficile à fondre, qu'on trouve à l'état d'oxyde dans la nature.

Unare, s. m., uras; sel forme par la combinaison de l'acidé urique avec une

base salifiable.

Urate d'ammoniaque, uras ammonii; sel qui fait partie de certains calculs urinaires, et qui existe aussi dans l'urine.

Urate de soude, uras sodæ; sel qui fait la base des concrétions arthritiques. Urceolet; adj., urceolatus; qui est

renflé au milieu et rétréci à son orifice.

Unin, s. f., urea (οὐρέω, j'urine); substance blanche, nacrée, brillante, en lames transparentes, inodore, d'une saveur fraîche, très-soluble dans l'eau, déliquescente, et soluble dans l'alcool, qui existe en grande quantité dans l'urine.

UBETERALGIE, s. m., urcteralgia (overτηρ, uretere, αλγέω, je souffre); douleur

ressentie dans l'urétère.

Unerène, s. m., uretere (οδρον, urine); long canal pair, membraneux et cylindroïde, qui se porte du bassinet du reis à l'angle postérieur du trigone vésical, et qui transporte l'urine du rein dans la

URÉTÉRITE, s. f., urcteritis ; inflammation des urétères ; les signes en sont

peu connus.

Uner ébolithiase, s. f., ureterolithiasis (οὐρητήρ, urétère, λιθίασις, affection calculeuse); calcul arrêté dans l'urétère.

URETERO-PRIEGMATIQUE, adj., ureterophlegmaticus (οὐρητήρ, urétère, φλέγμα, mucus); causé par la présence du mucus dans l'urétère.

Unetteno-pyique, adj., uretero-pyiqus (οὐρητήρ, urétère, πύου, pus), causé par la présence du pus dans l'urétère.

Unerseo-stobatique, adj., ureterostomaticus (ούρπτηρ, urétère, στόμα, bouche); causé par l'oblitération de l'orifice de l'urétère.

URETHRAL, adj., urethralis; qui appartient à l'urethre. — Crête urethrale, ou

veru montanum.

URETHRALGIE, s. f., urethralgia (οὐρηθρα, urèthre, ἀλγίω, je souffre); douleur ressentie dans l'urèthre.

URETHER, s. m., urethra, οὐρήθρα; canal excréteur de l'nrine dans les deux sexes, de l'nrine et du sperme chez

l'homme.

URETHRUE, s. f., urethritis (οὐρήθρα, urèthre); inflammation aigué ou chronique de l'urèthre: seul nom couvenable pour désigner ce: qu'on appelle gonor-rhée; blennorrhagie urèthrale, ou même seulement blennorrhagie.

Unethro-bulbaire, adj., urethro-bulbaris; nom donné par Chaussier à l'ar-

tère transverse du périnée. URETHROPHEAXIE, s. f., urethrophraxis

(οὐρήθρα, urethre, ἐμφράσσω, j'obstrue); obstruction de l'urethre. Une throughagie, s. f., urethrorrhagia

(οὐρήθρα, urèthre, ῥήρυμ, je fais irruption); hémorrhagie de l'urèthre. Unétheorenée, s. f., urethrorrhæa (οὐρήθρα, urèthre, ῥέω, je coule); écoule-

ment par l'urethre.

URETHROSPASME, s.m., urethrospasmus (οὐρήθρα, urèthre, σπασμός, spasme); constriction spasmodique de l'nrèthre.

URETHROSPASME, s.m., (οὐρήθρα, prèthre.)

URETHROTOUR, s. m. (οὐρήθρα, urèthre, τέμνω, je conpe); instrument antrefois employé, dans l'opération de la taille, pour diviser la pean et l'urèthre.

URETHROTOMIE, s. f., urethrotomia (οὐρήθρα, urethre, τέμνω, je coupe); incision de l'urèthre.

Unitervaixone, adj., urethrymenodes (οὐράθρα, urethre, ὑμὴν; membrane); causé par la présence d'une membrane formée accidentellement dans l'urèthre.

Uniteque, adj., ureticus; synonyme

pen usité de diurétique.

Unerns. V. Unernas.

URIASE, V. LITHIASE.

Usinans, adj., urinarius; qui a rapport à l'urine. — Calcul urinaire, celui qui se forme dans les voies urinaires. — Fistule urinaire. V. Fistuse. — Méat urinaire, urbire chez la femme. — Voies urinaires, ensemble des organes destinés à contenir l'urine et à la conduire au

dehors.

URINAL, s. m., urinatorium (ούρον, urine); vase destine à recevoir l'urine.

l'Sorte de réservoir dont la forme et la composition sont très-variables, et qu'on adapte à la verge, dans les cas d'incontinence d'urine, pour recevoir ce liquide

a mesure qu'il s'écoule.

URINE, s. f., urina, totium, ovoov; finide très-composé, que les reins sécrètent, que les urétères transmettent dans la vessie, et qui fait un plus ou moins long séjour dans ce réservoir avant d'être expulse par l'urethre. Sa composition varie selon l'age des sujets et l'époque de la journée, | En pathologie, on dit de l'urine qu'elle est chargée, quand elle est opaque et consistante; crue, quand elle est sans couleur, sans nuage et saus dépôt: épaisse, quand elle semble contenir nne substance qui lui donne plus de consistance que n'en a l'eau; floconneuse, quand on y remarque des flocons muqueux; huileuse, quand elle file comme de l'huile, ou qu'une pellicule d'apparence huileuse la recouvre ; jumenteuse , quand elle est rouge et trouble comme celle des herbivores ; lactescente, laiteuse, quand elle est blanche et trouble; mucilagineuse, quand elle contient du mucus en abondance; nerveuse, quand elle est limpide, sans nuage, sans sédiment, et qu'on la rend dans une maladie reputée nerveuse; purulente, quand du pus s'y trouve mêlé; sanglante, sanguinolente, quand du sang s'y trouve mêle : ténue . quand elle est limpide . sans couler en abondance.

Usarsa. add. perimosus qui tient de la nature de l'unine, ou qui en a les propriétés. — Abéés urineur, produits par l'épanchement ou par l'inditration de l'urine dans le tissu cellulaire : ils dépendent de la crevasse ou de la fésion du réservoir ou du canal excréteur de l'urine; ils sont inévitablement gangréneur, réclament avant tout une large couler au déhous, et ensuite l'usage des moyens propres à rétablir son cours par les voies ordinaires.

Unique, adj., uricus; nom d'un acide

dans l'eau, et sous forme de paillettes, qu'on trouve dans l'urine, ainsi que dans diverses concrétions urinaires ou arthri-

diverses concrétions urinaires où arthritiques.

Urique owygéné; nom donné par Vau-

quelin à l'acide purpurique.

URNE. V. PIXYDULE.

UROCKLE, s. f., urocele (ούρου, urine, χήλη, hernie); infiltration d'urine dans les bourses.

Unochézie, s. f., urochezia (ούρον, urine, χέζω, je vais à la selle); diarrhée nri-

neuse.

Uποςπικικ, s.f., urocrisis (ούρου, urine, χρίσις, jugement); jugement que l'on porte sur l'urine, ou sur la maladie, d'après l'aspect de l'urine.

Unocurrique, adj., urocriticus; se dit des signes tirés de l'examen de l'urine.

URODYNIE, s.f., urodynia (οδρον, urine, οδύνη, douleur); douleur ressentie en urinant.

URONYAL, s.m.; nom donné par Geoffroy-Saint-Hilaire à la pièce qui forme la queue de l'appareil osseux connu sous le nom d'hyoïde.

UROMANCIE, s. f., uromantia (οδρον, urine, μαντεία, divination); art de conuaître les maladies par l'inspection de l'urine.

Unoscopie, s.f., uroscopia (ούρον, urine, σχοπέω, j'examine); inspection de l'u-

UROPLANIE, s. f., uroplania (οδρον, urine, πλάνη, erreur); deviation de l'u-

URORRHAGIE, s. f., urorrhagia (ούρον, urine, ρήγνυμι, je fais irruption); diabétes.

UVUL

URORRHÉE. V. URORRHAGIE.

UROSE, s. f., urosis (ovpov, nrine);
nom donné par Alibert aux maladies des
voies urinaires, quatrième famille de sa
Nosologie naturelle.

URTICAIRE, adj. et s. f., urticaria (urtica, ortie); phlegmasie de la peau, dans

laquelle ce tissu se convre de taches analogues à celles que produit le contact de l'ortie. C'est une affection fort légère, rarement jointe à la gastrite.

Untication, s. f., urticatio; action de frapper avec des orties.

Usτιοπ, s. f., ustio (uro, je brûle); action d'appliquer le cautére actuel, de brûler. | Effet de la cautérisation ou de la brûlure.

Urans, adj., uterinus; qui appartient à la matrice. — Artère uterine, branche de l'hypogastrique. — Fureur uterine, V. Nymenomann. — Muscle uterin, nom doné par Ruysch aux fibres du fond de la matrice. — Veines utérines; ou sinus utérins.

UTERUS, s. m.; nom latin de la matrice, employé souvent en français. UTRICULAIRE, adj., utricularis; qui a la

figure d'une petite outre.

UTRICULE, s. f., utriculus; synonyme de cellule, dans le langage des botanistes.

UVATION. V. STAPHYLOME.

Uver, s. f., uvea (uva, grain de raisin); nom donné par les uns à la choroïde, par les autres à la face postérieure de l'iris, à cause du vernis noir et trèsépais qui les enduit.

Uvulatrae, adj., uvularis (uvula, luete); qui appartient à la luette, ou qui y a rapport.

V.

VACCIN, s. m., vaceinum (vacca, vache); liquide séreux renfermé dans un bouton qui se développe au pis de la vache, ou sur le bras d'un sujet vacciné.

VACCINATION, s. f., vaccinatio; inoculation du vaccin; que l'on pratique en faisant à chacun des bras denx ou trois piqures avec la pointe d'une lancette ou d'une aiguille chargée de ce liquide.

VACCINE, s. f., vaccina (vacca, vache); maladie particulière aux vaches, et dont l'inoculation préserve de la variole. — vraie; on la reconnaît aux caractères suivans: vers le troisième jour, on observe une petite rougeur et un peu d'élévation, qui augmentent jusqu'au sixième jour; le septième, l'accroisement et plus marqué, et oa voit un petit bouto, de couleur nacrée, dépriné à son centre, rempli circulairement d'un liquide limpide, et circunserit par une petite limpide, et circunserit par une petite du bouton dévient tendue, ainsi que son arcècle, qui est plus large, la quandrele, qui est plus large.

tité du liquide devient souvent plus considérable : à cette époque se développe un leger mouvement fébrile. Cet état va toujours en augmentant les trois jours suivans , puis la rougeur diminue : le douzième, la dépression commence à noircir; la bouton prend nne couleur grise jaunâtre ; le liquide qu'il renferme est très-analogue au pus. Du treizième an quatorzième jonr, le bonton se dessèche et se convertit en une croûte brune, solide, qui tombe du vingtième au vingt - cinquième jour. - fausse; celleci ne préserve point de la variole : elle se manifeste dès le lendemain, et quelquefois le jour même de l'inoculation ; de la démangeaison se fait sentir à l'endroit des pigures ; il s'y forme nne légère dureté, qui s'aplatit en s'agrandissant, et qui est recouverte d'une rongeur pâle marbrée; du deuxième au sixième jour paraît un bonton de forme irrégulière s'élevant en pointe, lequel semble contenir une matière jaunâtre qui, en se

desséchant, ressemble à de la gomme. VACCINER, v. a., vaccinare: inoculer la vaccine.

VACILLANT, adi.; nom donné au ponls faible dont les pulsations varient continuellement.

VAGIN, s. m., vagina uteri; canal membraneux et cylindrique, long de six ou sept pouces, qui s'étend de la vulve au col de l'utérus, entre le rectum et la vessie.

VAGINAL, adi., vaginalis; qui appartient au vagin .- Artère vaginale , branche de l'hypogastrique ou de quelquesuns des rameaux de celle-ci.-Tunique vaginale, membrane séreuse qui enveloppe le testicule, et qui n'est qu'un prolongement du péritoine.

VAGINANT, adj., vaginans; qui enveloppe en manière de gaîne.

VAGISSEMENT, S. m., vagitus, Babaquos, βάβαξις; cri de l'enfant nouveau-né.

VAGUE, adj., vagus; qui erre, qui va ca et la : goutte vague. Les anatomistes ont donné le nom de nerf vague an pneumogastrique.

VAIRON, adj. m., dispar oculis; se dit de celui dont les yeux ne sont pas de la même couleur, on dont l'iris est entouré d'nn cercle blanchâtre.

VAISSEAU, s. m., vas, ayyerov; nom donné par les anatomistes à des cananx rameux, formés de plusieurs membranes superposées, servant à la progression des liquides nourriciers, et distingués en artères, veines et lymphatiques.

VALERIANE, S. f., valeriana; genre de plantes, de la famille des dipsacées, dont on emploie en médecine les racines de plusieurs espèces, qui sont aromatiques,

styptiques et stimulantes.

VALET A PATIN, S. m., volsellus Patini;

instrument ainsi désigné d'après le nom de son inventeur, et qui consiste en une pince dont les branches peuvent être maintenues rapprochées au moven d'nn coulant. Il servait à saisir les vaisseanx dont on voulait faire la ligature.

VALÉTUDINAIRE, adi, et s. m., valetudinarius (valetudo, santé); dont la santé-

est faible. VALS; bourg du département de l'Ardèche où l'on trouve des eaux minérales

acidules salines froides. VALVE. s. f., valva : nom donné à chacune des pièces d'une coquille, à chacnn des segmens d'un fruit qui s'on-

vre spontanément. VALVULE, s. f., valvula; nom donné en anatomie à des replis de la membrane interne des vaisseaux efférens.

qui s'opposent au reflux des liquides. Valvule de Bauhin, V. ILEO-COLIQUE. Valvule d'Eustache; repli semi-lunaire qui garnit l'orifice de la veine cave in-

férieure, dans l'oreillette droite du cœur. Valvule de Vieussens; lame médullaire très-mince qui se porte du cervelet

aux tubercules quadri-jumeaux. VALVULITE, s. f.; inflammation des valvales.

VANILLE, s. f., vanilla : fruit de l'epidendrum vanilla, qui exhale un parfum des plus agréables, et qui jouit de propriétés excitantes et stimulantes très-pronon-

VAPEUR, S. f., vapor, áruos, árun, àrule: fluide élastique que la compression on le refroidissement fait passer à l'état liquide.

VAPEURS, s. f. pl.; nom vulgaire de l'hystérie et de l'hypochondrie. VAPORATION, s. f., vaporatio; syno-

nyme pen usité d'évaporation. VAPOREUX, adj., vaporosus; qui con-

tient de la vapenr. | Qui est snjet anx vapeurs. VAPORISATION. V. VAPORATION.

VARICE, s. f., varix, x1000c; nom que quelques écrivains ont fait dériver dn verbe variare, varier, à raison des sinuosités que forment les vaisseaux variqueux, et par lequel on désigne la dilatation des veines. Les varices sont fréquentes anx veines superficielles, spécialement à celles des jambes, des

testicules et des autres parties inférieres du corps. La compression s'oppose à leur accroissement, et pour les guérir on les extire, on les cautérise, ou, plus simplement encore, on lie les troncs veineux aux racines desquels elles sont placées.

Vancelle, s. f., varicelle (variola variola), phegrasie de la peau, caractérisée par de petits boutons tout-à-fait analogues à ceux de la petite-vérole, mais qui ne parviennent pas à la suppuration. Elle n'est accompagnée que d'une gastrite légère, et n'est pas susceptible d'inoqualton. On la guérit aisément par le repos et le régime. Elle ne fait jamais pérri le sujets qui ensont affectés.

VARICOCELE, S. f., varicocele (varix, varice, x/hn, tumeur); dilatation des veines du scrotum et du cordon testiculaire.

Varicomphale, s. m., varicomphalus (varico, varico, δμφαλός, nombril); tumeur ombilicale sillonnée de varices.

· VARIOLE, s. f., variola (varius, varié); phlegmasie de la peau et de l'estomac qui se manifeste d'abord par les signes de la gastrite, lesquels s'apaisent promptement; ensuite paraissent des boutons déprimés en godet, éloignés les uns des autres ou confluens, qui se remplissent de pus, et se dessèchent dans l'espace de quatorze ou quinze jours, et dont la suppuration est signalée par le retour des symptômes de gastrite et d'irritation sympathique du cœur; ces boutons se propagent par inoculation. La variole cause très souvent la mort, soit parceque la gastrite s'exaspère, soit parce que l'encéphale s'affecte; souvent elle produit des inflammations chroniques et interminables des yeux, de la poitrine, des os, et des difformités horribles. La vaccine en est le préservatif. Un emploi judicieux des antiphlogistiques et des révulsifs externes, puisés parmi les bains généraux et locaux surtout, est la seule méthode de traitement qu'il faille employer contre la variolc. L'inoculation a le grand inconvénient de répandre cette affreuse maladie, et de procurer quelquefois la mort de celui qui aurait pu ne pas avoir la variole, ou qui l'aurait peutêtre eue bénigne. La vaccine n'a aucun de ces inconveniens.

Varioleux, adj., variolosus; qui a la variole.

Variolique, adj., variolicus; symptôme causé par la variole. Pus, éruption variolique.

VARIQUEUX, adj., qui appartient aux varices, ou qui est causé par elles. Tumeur variqueux, etc. VASCULAIRE.

VASCULAIRE, adj., vascularis; qui a rapport aux vaisseaux: système vasculaire.

VASTE EXTERNE, vastus externus, portion externe du muscle triceps crural. Vaste interne, vastus internus; portion interne du muscle triceps crural.

VAUQUELINE, s. f., nom donné dans le principe à la strychnine, mais que des raisons de convenance ont empêché d'adopter.

Vegetabile, φυτόν, φυταλν; qui appartient on qui concerne les plantes. | Plante.

VÉGETATION, s. f., vegetatio; développement des parties d'une plante, [ Granulations charnues qui s'élèvent à la surface d'une plaie ou d'un ulcère.

Vécéro-minénal, adj., vegeto-mineralis. Sous le nom d'eau végéto-minérale on désigne le sous-acétate de plomb étendu d'eau.

Végéto-sulfurique, adj., nom d'un acide déliquescent et incristallisable qui se forme quand on traite du linge par l'acide sulfurique.

Véhicule, s. m., vehiculum, δχημα; tout ce qui sert à conduire. Liquide susceptible de dissoudre un on plusieurs corps.

Veille, s. f., vigilia, ἀγρυπνία, ἐγρηγορσις; état du corps dans lequel les organes des sens externes et internes sont en action.

VIIII, s. f., vena, yūlý; nom domé aux vaiseaux qui rapportent les ang vers le cœur. | Barrer la veine, opération qui a été regardée pendant long-temps comme le chefd'œuvre des marchaux, sors de leur réception à la maîtries; elle consiste à lier la suphène au dessous du jarret, à passer un fil de fer terrainé en crochet dans la veine, et de la consiste à le resultant de la veine, et de la consiste à le resultant de la veine, et de la consiste à l'est la veine et de dependent de la veine de la consiste de la veine de la consiste de la veine de la veine

VEINEUX, adj., veinosus; qui a rapport aux veines.—Canal veineux. V. Canal.

—Système veineux, ensemble de toutes les veines du corps. Vellar, s. m., erysimum officinale; plante crucifère indigène, qu'on regarde comme pectorale et légèrement ton-

VELOUTÉ, adj., villosus; épithète don-

née à la membrane muqueuse qui tapisse le canal alimentaire.

Vénéreux, adj., venenosus ; qui agit comme poison sur les corps doués de la

Vénérien, adj., venereus; qui a rapport aux plaisirs de l'amour, ou aux maladies qui en procèdent. - Appétit, desir, virus vėnėrien, maladie vėnėrienne.

VENIMEUX, adj., venenatus; se dit d'un animal qui possède un réservoir à venin, on dont nne maladie a tellement perverti les liquides, qu'il suffit de leur contact pour causer une maladie grave.

VENIN , s. m. , venenum , φάρμαχον ; liquide sécrété par un animal bien portant, anquel il sert de moyen d'attaque et de défense.

VENT , s. m. , ventus , ανεμος ; masse d'air qui se trausporte plus ou moins rapidement d'un lieu dans un autre, suivant une direction détermiuée. | Nom donné, dans le langage vulgaire, aux gaz expulsés par l'anus, quelquefois aussi, mais rarement, à ceux qui sortent par la

bouche. VENTEUX , adj. , ventosus , flatulentus ; qui occasione des vents, ou qui est produit par des vents : alimens venteux, ma-

ladies venteuses. VENTILATEUR, s. m. (ventilo, je fais du vent); instrumeut propre à reuouveler l'air dans uu espace où ce fluide ue peut pas arriver librement.

VENTILATION , s. f. , ventilatio ; action de renouveler l'air.

VENTOUSE, s. f., cucurbitula; vase de verre dont l'entrée est plus étroite que le fond, et dont le bord est arrondi, lisse .. et uni, afin de s'appliquer exactement à la peau saus la blesser. Pour appliquer la veutouse , on raréfie , au moyen de la chaleur , l'air qu'elle contient , et on la place vivemeut sur la surface cutanée. En refroidissaut, l'air intérieur se condense, un vide imparfait se forme, la peau se tuméfie et rougit par l'afflux du saug. On appelle ventouse seche celle qui n'a pour but que de déterminer une rubéfaction extérieure, et ventouse humide ou searifiée celle que l'on applique après avoir pratiqué la scarification à la peau, afin d'opérer une saignée locale plus on moins aboudante.

VENTRE, s. m., venter, alvus, zoilia; abdomen. | Partie reuflée d'un corps, d'nn muscle.

VENTRICULE, s. m., ventriculus; petit ventre. Nom donné quelquefois à l'estomac. On s'en sert aussi pour désigner d'antres parties. Ventricules du cerveau; cavités creu-

sées dans la substance du cerveau, et qu'on distingne en ventricules lateraux ; tricornes ou supérieurs, situés sur les côtés de la cloison transparente : troisième ventricule, compris entre les deux couches optiques; quatrième ventricule, situé sous le cervelet : et cinquième ventricule, place entre les deux lames de la cloison transparente.

Ventricules du cœur ; cavités de cet orgaue, au uombre de deux, qui chasseut le saug dans les artères. Ou les distingue en droit, antéricur ou pulmonaire, et gauche , postérieur ou aortique,

Ventricules du larynx : enfoncemens allonges qu'on remarque au-dessus des cordes vocales.

Ventricule succenturie : duodeuum. VENTRILOQUE. V. ENGASTRIMYTHE.

VENTROSITÉ , s. f. : développement énorme du ventre.

VENULE, s. f., venula, pliffor; petite veine.

VER de Guinée. V. DRAGONEAU.

VER inférieur du cervelet , s. m.; éminence assez volumineuse de la face inférieure du cervelet.

Ver supérieur du cervelet : saillie allongée de la face supérieure du cervelet. VERATRINE, s. f., veratrina; alcali so-

lide, blanc, pulvérulent, inodorc, trèsâcre, fusible, pen soluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et véuéneux, qu'ou trouve dans la racine du veratrum album et dans les graines du veratrum sabadilla.

Verberation, s. f., verberatio; nom donné par quelques physiciens à la vibration de l'air qui produit le son.

VERCOQUIN. V. PHRENESIE.

Verder, s. m.; mélange d'à pen près parties égales de sous-acétate et d'acétate de deutoxide de cuivre avec de l'bydrate de deutoxide de cuivre et uu peu de cuivre. C'est un léger cathérétique qui entre dans plusieurs emplâtres.

Verdet cristallisé : acétate de deutoxide de cuivre.

VERETTE, V. VARIOLE.

VERGE, s. f., penis, membrum virile; organe cylindroïde, allongé et érectile, qui sert à porter le sperme dans les organes génitaux de la femme.

Vergeté, adj., variegatus; qui présente des vergetures.

VERGETURES, s. f. pl.; petites raies rougeatres ou blanchatres, assez semblables à celles que produiraient des conps de verges, et dont les tégumens sont assez souvent le siège à la suite des maladies qui y ont occasioné une violente

maladies qui y ont occasione une violente distension. Vensus, s. m., omphacium; îns d'une

variété de raisin qui est très-acide, et murit difficilement.

Vermiculaire, adj., vermicularis; se dit du ponls, quaud il est petit, inégal, et à peine sensible.

VERMICULAIRE, adj., vermicularis; qui a la forme d'un ver. V. VERMIFORME.

VERMIFORME, adj., vermiformis; qui a la forme d'un ver. | Appendice vermiforme du cœcum. — Eminences vermifor-

mes du cervelet. Vebmifuge, V. Anthelmintique.

Vermillon, s. m., purpurissum; sulfure de mercure pulvérisé. Vermillon de Provence. V. Kernès ani-

mal.

Vermillon d'Espagne; melange intime de carthamite et de talc réduits en poudre très-fine.

VERMINEUX, adj., verminosus; produit par les vers : maladie vermineuse.

Vagants, s. m.; enduit luisant et solide dont on couvre les corps pour les détendre des impressions extérieures, ou les rendre plus agréables à la vue et au tact. Les vernis se font avec des résines dissoutes dans l'aleool, les builes fixes ou l'essence de térébenthine.

VEROLE. V. SYPHILIS.

Vérole (petite). V. Variole. Vérolette. V. Variolelle. Vérolique. V. Vérérien.

VÈRONIQUE, s. f., veroniea; genre de de la famille des pédiculaires, dont la plupart des espèces sont employées en médecine, à raison de leurs propriétés toniques ou stimulantes.

Véronique femelle; nom vulgaire du petit-chêne, veronica chamaedrys.

Véronique male; ancien nom pharmaceutique du veronica officinalis.

Verre, s. m., vitrum; nom générique de toute substance qui, après avoir épronvé la fusionignée, reste solide, fragile, plus ou moins transparente, et d'inne cassure brillante.

Verre d'antimoine; composé de protoxyde et de sulfure d'antimoine, d'alumine, de silice et d'oxyde de fer, qu'on obtient en faisant fondre le sulfure d'antimoine du commerce.

Verre d'étain; verre rendu opaque au moyen de la potée d'étain dont on couvre la surface de la faïence. Verre phosphorique; acide phosphori-

VERBUE, S. f., verruca; excroissance cutanée, rugneuse à sa surface, large à sa base, et dont les racines s'implantent dans l'épaisseur du derme, par des filamens. blanchâtres, denses, à demi fi-

VERS intestinaux, V. ENTOZOAIRE.

VEET-DE-CRIS, s. m.; sous-carbonate de deutoxyde de cuivre, qui se forme à la surface des ustensiles de cuivre qu'on

néglige de nettoyer.

Vertébral, adj., vertebralis; qui a rapport, qui appartient aux vertebres. -Artère vertébrale, branche de la sousclavière, qui se porte au cerveau, en traversant les trous des apophyses transverses des vertèbres cervicales. - Canal vertébral, qui règne tout le long de l'épine du dos. - Colonne vertébrale, sorte de tige osseuse formée par la réunion des vingt-quatre vertèbres. - Ligamens vertébraux, distingués en antérieur et postérieur, qui règnent dans toute la longueur de la colonne vertébrale. - Mal vertebral . carie des vertebres. - Moelle vertebrale ou épinière. - Nerfs vertebraux, ceux qui naissent de la moelle épinière.

VERTÉBRALITE, s. f.; inflammation d'un ou de plusienrs des os de la colonne ver-

tébrale.

Verrebre, s. f., verlebra, σπόνδυλος; nom générique donné aux vingt-quatre os courts et épais dont la réunion constitue la colonne vertébrale.

Vентевне, adj. et s. m.; qui a des ver

tèbres.

\*Verrébeo-illaque, adj., vertebro-illacus; nom donné à l'articulation de dernière vertèbre lonnbaire avec l'os illaque, par l'intermède du ligament illolombaire. Vereex, s. m., vertex; sommet on

partie la plus élevée de la tête. Vertical, adj., verticalis; qui est per-

Vertical, adj., verticalis; qui est per pendiculaire à l'horizon.

VERTICILE, s. m., verticillus; assemblage de flenrs ou de feuilles, qui sont disposées circulairement autour d'un même point de la tige.

Verticillés, adj., verticillatus : disposé en verticilles, qui porte des verticilles. Verticiné, s. f. (vertex, sommet);

Verticité, s. f. (vertex, sommet); propriété en vertu de laquelle un corps tend plutôt vers un point que vers un

Vertige, s. m., vertigo (vertere, tourner); sentiment de tournoiement que l'on rapporte aux objets qui nous entourent.—Vertige ténébreux, celui qui est accompagné d'obscurcissement de la

vue.

Vertico, s. m.; maladie grave dans laquelle le cheval tourne sans cesse, si on le fixe à un piquet.

VERU MONTANUM, s. m.; saillie oblongue et arrondie que la membrane muqueuse forme dans la portion spongieuse de l'urêtre, et sur les côtés de laquelle s'ouvrent les conduits éjaculateurs.

Venveine, s. f., verbena officinalis; plante labiée indigène, qui est excitante comme la plupart de ses congénères.

Vesanie, s. f., vesania; lésion des facultés intellectuelles et affectives.

Vēsicat, šdj., vesicalis, qui appartient à la vesie.— Artéres vésicales, fournies par l'ombilicale, l'hémorthoïdale moyenne, la honteuse interne, l'obturatrice et l'hypogastrique.— Trigone vésical. V. Taiouxi.— Peines vésicales, qui s'ouvrent dans le plexus hypogastrique.

VESICATION, s. f., vesicatio; action

d'un agent vésicant.

Visicatorre, adj. et s. m., resicatorius (sesica, vessie); nom donné à tout médicament qui, appliqué sur la peau, y determine la formation d'une ampoule. P Plaie qui reste après qu'on à enlevé l'épiderme soulevé par un agent épispastique.

Vésico - PROSTATIQUE, adj., vesico - prostaticus; nom donné par Chaussier à celle des artères vésicales que fournit l'hypogastrique;

Vésicule, s. f., vesicula; petite vessie.

Vésicule biliaire. V. CHOLÉCYSTE. Vésicule du fiel. V. CHOLÉCYSTE.

Vésicule ombilicale. V. ALLANTOIDE. Vésicules de Sainte-Barbe. V. VARIOLE.

Vésicules séminales; poches membraneuses, au nombre de deux, placées audessous de la vessie, derrière la prostate, au-dessus du rectum, et servant de réservoir au sperme.

Visor, s. m.; suc de canne à sucre qu'on a fait bouillir avec de la chaux, et

qu'on a écumé.

Vissue, s. f., resica: réservoir musculo-membraneux, logé entre le pubiet le rectum chez l'homue, entre la matrice et cet os chez la femme, dans lequel s'accummle l'urine apportée par les uretires, et d'où ce liquide s'écoule au déhors par l'uréthre.

Vessicons, s. m. pl., mollis tumor; tumeur synoviale qui nait sur les faces latérales du jarret : si elle paraît des deux côtés, elle est dite chevilléc.

Vestibularis; épithète donnée par Guvier à la fenêtre ovale, parce qu'elle établit une communication entre le vestibule et la caisse du tympan.

Vistibule, s. m., vestibulum; cavité irrégulière qui fait partie de l'orefille interne: | Espace triangulaire qui sépare les nymphes l'une de l'autre.

Vérainaune, adj. et s. m. et f., neterinarius; nom qu'on donne à la médecine des animaux et à cclui qui l'étudie. La médecine vétérinaire est regardée mal à propos comme une branche de l'économie rurale; elle devrait être plutôt envissagée comme une partie de la médecine comparée.

Viablité, s. f., viabilitas (via, chemin); qualité ou état d'un fœtus viable. Viable, adj., viabilis (via, chemin);

nom donné au fœtus, quand ses organes sont assez développes pour lui permettre de fournir une carrière plus, ou moins longue au sortir du sein de sa mère. Vibics, s. f. pl.; taches violacées qui

Vibices, s. f. pl.; taches violacées qui surviennent à la peau dans le cours des maladies aignes très graves.

VIBRANT, adj., vibrans; se dit du pouls qui annonce un déplacement considérable de l'artère, comme d'un fil d'archal.

VIBRATION, s. f., vibratio; mouvement des molècules des corps sonores qui produit le son.

Vic-Le-Conte, petite ville du département du Puy-de-Dôme, où existe une source d'eau minérale acidule et ferrugineuse.

Vice redhibitoire; défaut qui oblige le marchand à reprendre le cheval qu'il a vendu : l'acheteur doit intenter son action avant l'espace de neuf jours.

Vichy, ville du département de l'Allier, célèbre par ses eaux minérales, la plupart chaudes, qui sont acidules et alcalines.

VIDANGES, s. f. pl.; synonyme de lochies.

VIDE, adj., vacuus; se dit du pouls qui est tellement mou, que l'artère sembie ne plus être distendue par le sang. V'ide de Boyle; vide opéré à l'aide de

la machine pneumatique.

Vidien, adj., vidianus; synonyme de ptérygoïdien.

Vie, s. f., vila, βίος, ζωή; état temporaire de certains corps, pendant la durée duquel ils exécutent des actions différentes de celles qui régissent les autres corps de la nature, et concourent toutes à un même but, quoique trèsnombreuses et très-diversifiées.

Vieillesse, s. f., senectus, γήρας; période de la vie dont on fixe le commen-

cement à soixante ans.

VIERGE, s. f., virgo; fille qui n'a pas encore exercé le coït. Vir, adj. , vividus ; se dit du pouls ,

quand l'artère vient promptement battre le doigt, quelle que soit d'ailleurs la fréquence ou la rareté des pulsations. VIF-ARGENT, s. m.; nom vulgaire du

mercure. Vigne, s. f., vitis; genre de plantes,

dont l'espèce la plus commune, vitis vinifera, est précieuse à raison de ses fruits, qui servent à la fabrication du vin. Ceux de vitis apyrena, connus sous le nom de raisin de Corinthe, sont rangés parmi les pectoraux.

Vin, s. m., vinum, oivos; liqueur alcoolique produite par la fermentation du

moût de raisin.

Vin antiscorbutique; vin blanc dans lequel on a fait macérer des racines de raifort et de bardane, des graines de moutarde, des feuilles de cresson, de cochléaria et de fumeterre : on y ajoute de l'hydrochlorate d'ammoniaque.

Vin aromatique; vin rouge dans lequelon a fait macérer des sommités de romarin, rue, sauge, hysope, lavande, absinthe, origan et thym, des feuilles de laurier et des fleurs de roses rouges, camomille, mélilot et sureau : on y ajoute du muriate d'ammoniagne.

Vin astringent; vin rouge du Mididans lequel on a fait macérer des fleurs de roses rouges, de l'écorce de grenade, des balaustes et des fleurs de sumac : on v ajoute de l'eau vulnéraire rouge et de

l'alnn.

Vin chalybe; vin blanc dans lequel on a fait macérer de la limaille de fer-

Vin d'absinthe ; vin blanc dans lequel on a fait macérer à froid de la grande et de la petite absinthe, ou auguel on ajoute

de la teinture alcoolique d'absinthe. Vin d'opium. V. LAUDANUM liquide de Sydenham.

Vin de quinquina; vin rouge de Bonrgogne dans lequel on a fait macérer du quinquina, et auquel on a ajouté de la teinture alcoolique de quinquina.

Vin émétique : vin blanc dans legnel on a fait dissoudre du tartrate de potasse et d'antimoine, on de l'oxyde d'antimoine sulfuré demi-vitreux.

Vin febrifuge. V. Vin de quinquina. Vin martial. V. Vin chalybe.

Vin médicinal; liqueur vineuse, vin

bière, hydromel ou autre, avec laquelle on a combiné un ou plusieurs médicamens. Vin stomachique de Plenh ; vin rouge

dans lequel on a fait macérer du quinquina, de la racine de gentiane et des zestes d'écorce d'orange.

Vin stomachique visceral, V. ELIXIB

d'Hoffmann.

VINAIGER, s. m., acetum, ogoc; liquide acide qu'on obtient en laissant le viu s'aigrir : l'acide acétique en fait la base.

Vinaigre antiscorbutique; vinaigre blanc dans lequel on a fait macérer de la fumeterre, de la racine de gentiane, de la racine de raifort et des bigarades.

Vinaigre antiseptique; vinaigre rouge dans lequel on a fait macérer des sommités de grande et de petite absinthe, de sauge, de romariu, de menthe et de rue, des fleurs de lavande, de l'ail, de la racine d'acorus vrai, de la cannelle et de la muscade : on y ajoute de l'alcool camphré.

Vinaigre colchique: vinaigre blanc, alcoolisé; dans lequel on a fait macérer

du colchique.

Vinaigre dentifrice : vinaigre blanc dans lequel on fait macérer de la racine de pyrèthre, de la cannelle et du girofle, et auquel on ajoute ensuite de la résine de gaïac dissoute dans un mélange d'esprit de cochléaria et d'eau vulnéraire rouge.

Vinaigre de plomb. V. EAU de Goulard. Vinaigre des quatre-voleurs. V. Vinaigre antiseptique.

Vinaigre médicinal : vinaigre chargé des principes actifs d'un ou plusienrs médicamens.

Vinaigre rosat : vinaigre blanc dans lequel on a fait macérer des roses rouges. Vinaigre scillitique; vinaigre blanc

dans lequel on a fait macérer de la scille. Vinaigre thériacal : vinaigre blanc . macéré sur les ingrédiens de l'alcool thé-

riacal, et dans lequel on délaie ensuite de la thériaque.

Vineux, adj.; qui contient du vin, qui en a les propriétés.

VIOL, s. m.; violence commise sur une femme avec laquelle on exerce l'acte vénérien contre sa volonté.

VIOLACE, adj., violaceus; qui approche de la couleur violette.

VIOLETTE , s. f. , viola odorata ; plante indigène, dont la fleur passe pour pec-

583

VITE torale et adoncissante , quoiqu'il soit bien constant qu'à certaine dose elle devient émétique.

VIPERE, s.f., vipera berus; serpent venimeux de France, dont on employait iadis la chair en médecine.

Vireux , adj. , virosus ; nom donné

aux odenrs nauséabondes et aux plantes vénéneuses.

VIBIL, adj., virilis; qui appartient à l'homme. -- Age viril, ou virilité. -- Mem-

bre viril, on verge. VIRILITÉ , s. f. , virilitas , doperdons ,

άνδρεία; époque de la vie à laquelle l'homme atteint toute sa perfection physique.

VIRULENT, adj., virulens; qui contient un virus, ou qui est causé par un virus: humeur virulente . maladie virulente.

Vieus , s. m., virus ; poison animal . supposé plutôt que connu, que l'on regarde comme l'agent de transmission des maladies contagieuses proprement dites , c'est-à-dire de celles qui se trans-

mettent par contact immédiat. Viscenal, adi., visceralis: qui a rapport aux viscères .- Cavité viscèrale, celle

qui renferme des viscères. Viscère, s. m., viscerum, σπλάγχνον;

nom générique des organes d'une texture plns ou moins compliquée, que renferment les trois grandes cavités du corps, et qui sont indispensables à la vie-

Viscosité, s. f., viscositas; qualité de

ce qui est visquenx.

VISION , s. f., visio , visus , The; action de voir. | Fantôme qu'on croit voir

en songe. VISIONNAIBE, adi,; qui croit fausse-

ment avoir des visions. VISQUEUX, adj., glutinosus; gluant.

VISURL, adj., visualis, visorius, ontixòs; qui concerne la vue, qui appartient à la vue. Axe, rayon visuel.

VITAL , adj. , vitalis , ζωτικός ; qui appartient à la vie.

VITALITÉ , S. f. , vitalitas ; action vi-

tale, monvement vital. VITELLIN, adj., vitellinus; qui a rap-

port au janne de l'œnf. — Membrane vitel-line, sac vitellin.

VITRE, adj., vitreus, baldons, balostons; qui a l'apparence du verre.-Corps vitre, masse molle, transparente et tremblante comme de la gelée, qui est retenne par la membrane hyaloïde, et qui occupe les trois quarts postérieurs de

l'œil , derrière le cristallin. VITRESCIBLE, V. VITRIFIABLE. changé en verre. · VITRIFICATION , s. f. , vitrificatio ( vitrum, verre, facere, faire); conversion

d'une substance en verre.

VITRIOL, s. m., chalcanthus; ancien nom de la plupart des sulfates.

Vitriol ammoniacal: snlfate d'ammo-

niaque. Vitriol arsenical ; deuto - sulfate d'ar-

senic. Vitriol blanc; sulfate de zinc du commerce, qui n'est pas pur, mais contient

tonjours un peu de sulfate de fer, et quelquefois du sulfate de cuivre, ce qui fait qu'il présente cà et là des taches de rouille Vitriol bleu : dento-sulfate de enivre

du commerce.

Vitriol calcaire; sulfate de chanx. Vitriol d'alumine ; ancien nom de l'a-

Vitriol d'argile : ancien nom de l'alun.

V. ce mot. Vitriol de Chypre : deuto-sulfate de cui-

vre du commerce. Vitriol de cuirre: dento-sulfate de cui-

vre du commerce. Vitriol de fer; proto-sulfate de fer.

Vitriol de Goslard ; sulfate de zinc. Vitriol de mars; proto-sulfate de fer. Vitriol de mercure ; sulfate de mercure.

Vitriol de plomb; snlfate de plomb. Vitriol de potasse : sulfate de potasse.

Vitriol de soude ; sulfate de soude. Vitriol de Vénus ; dento-sulfate de cui-

Vitriol vert ; proto-sulfate de fer. Vitriol de zine ; sulfate de zine.

VITRIOLIQUE, adj., chalcanthicus, vitriolicus : synonyme inusité de sulfuri-

VIVACE, adj., vivax; dont la vie est de longue durée, on difficile à détruire. -Plante vivace, celle qui vit an moins trois ans.

VIVIPARE, adj. et s. m., viviparus, ζωοτόχος (vivus, vivant, pario, j'engendre); qui fait des petits vivans.

VIVISECTION, S. f., vivisectio (vivus, vivant, sectio, incision); dissection on ex-

périences faites sur des animaux vivans. Vocat, adj., vocalis; φωνητικός; qui a

rapport à la voix. VOCIFERATION, s. f., vociferatio, Bon, άναφώνησις, μεγαλοφωνία; cri.

VODANIUM, s. m.; métal d'un jaune de bronze påle , très dur , malléable et magnétique, que Lampadius a découvert depuis peu dans nne sorte de pyrite.

VOIE, s. f., via; chemin, route. -Voies digestives, canal alimentaire. -Voies lacrymales, biliaires, spermatiques, uringires : série de canaux qui servent à l'excrétion des larmes, de la bile, du sperme et de l'urine. - Secondes voies, ensemble des vaisseaux sanguins;

Voile, du palais, velum palatinum; cloison mobile, molle et large, attachée à l'extrémité postérieure de la voûte du palais, et qui sépare la bouche du pha-

Voile médullaire inférieur; nom donné par Reil à la bandelette médullaire qui fait communiquer le cervelet avec la enoelle épinière.

Voile médullaire supérieur ; nom donne

par Reil à la valvule de Vieussens. Voix , s. f. , vox , purn; son appréciable que l'air, chassé des poumons ; produit en traversant la glotte.

Voix articulée : parole.

Voix convulsive: celle dans laquelle les sóns vocaux ne sont point exécutés sous l'empire de la volonté.

Voix croupate; celle qui est accompagnée d'un cri aigu; c'est un signe du

Volvolos, s. m.; invagination des in-

VOLATIL, adj., volatilis; qui peut se réduire en vapeur ou en gaz, soit à la température ordinaire de l'air, soit par l'action du fen.

VOLATILISABLE, V. VOLATIL.

VOLATILISATION , adj. , volatilisatio ; action de transformer un corps en gaz ou en vapeur.

Volatilisen, v. a.; réduire en vapeur

Volve, s. f., volva; continuation de

l'extrémité inférieure du pied des champignons, qui recouvre leur chapeau, pendant la jeunesse , en manière de coiffe.

VOMER, s. m.; nom d'un os impair, mince, aplati et quadrilatère, qui forme la partie postérieure de la cloison des fosses nasales.

VOMISSEMENT, s. m., vomitus; acte dans legnel l'estomac, aidé des muscles diaphragme et abdominaux, se débarrasse des substances qu'il contient, en les forçant à remonter dans l'œsophage, le pharynx et la bouche.

Vomissement de sang. V. HEMATÉ-

VOMIQUE, s. f., vomica (vomere, vomir); collection de pus incarcérée dans

VULV la plèvre plutôt que dans le poumon, qui finit par s'ouvrir une issue au dehors, et par être rejetée au moyen d'une sorte

VOMITIF, adi, et s. m., vomitorius : qui fait vomir.

VOMITURITION , s. f. , vomituritio (vomere , vomir ); efforts inutiles pour vomir. | Vomissement peu abondant et fa-

cile. | Envie de vomir, nausée: VORACITE, s. f., voracitas; consommation d'une très-grande quantité d'ali-

mens à chaque repas.

de vomissement.

VOUTE, s. f., fornix, camera: nom donné par les anatomistes à plusieurs

parties convexes et arrondies. Voûte à trois niliers : lame médullaire.

triangulaire et recourbée sur elle-même. qu'on observe, dans le cerveau, au-dessous du corps calleux, et au-dessus du ventricule moyen, sur la ligne médiane. Voute du crane : partie supérieure du crâne.

Voûte du palais : cloison borizontale qui sépare les fosses nasales de la bouche.

VRILLE, V. CYRRHE.

VOB, s. f., visus; l'un des cina sens. celui qui nous informe des qualités visibles des corps.

Vue courte, V. Myopie. Vue diurne. V. Hémébalopie.

Vue double: V. DIPLOPIE. 13 8

Vue faible. V. AMBLYOPIE. Vue longue. V. PRESBYTIE.

Vue louche, V. STRABISME.

Vue nocturne. V. NYCTALOPIE.

VULNERAIRE, 2dj. et s. m., vulnerarius; qui a rapport aux plaies ou aux blessures : synonyme, en ce sens, de traumatique. | Nom donné à tout médicament qu'on supposait propre à favoriser la cicatrisation des plaies.

Vultusux, adj.; vultuosus; se dit de la face quand elle est rouge et comme

gonflée.

VULVAIRE, adj., vulvaris; nom donné par Chaussier aux artères honteuses externes chez la femme.

Vulve, s. f., vulva; fente qui existe entre les grandes lèvres, et qui conduit dans le vagin. | Ouverture située au devant de l'adossement des couches opti-

ques. VULVO - UTERIN , adj. , vulvo - uterinus ; qui a rapport à la vulve et à la matrice.

-Conduit vulvo - uterin ou vagin.

WOLFRAM, s. m.; tungstate de protoxydes de fer et de manganèse. | Tungstène . selon Berzélius.

WORMIEN, adj., wormianus. On donne

cette épithète à des os dont le nombre varie et dont l'existence n'est pas constante, qui se développent dans les sutures des os du crâne.

XERASIE, s. f., werasia (Enpos, sec); sécheresse des cheveux.

Xérophagie, s. f., aerophagia (ξηρός, sec, φάγω, je mange); usage exclusif des alimens secs.

XEROPHTHALMIE, s. f., xerophthalmia (ξηρός, sec, δφθαλμός, œil); ophthalmie sèche. XÉROTRIBIE, s. f., xerotribia (ξηρός,

sec , τρίδω , je frotte); friction sèche. XIPHI - STERNAL , adj. , wiphi - sternalis :

nom donné par Béclard à l'appendice xiphoïde du sternum.

XIPHOIDE, adj., wiphoides, Exposions ( Eiφος, épée, είδος, ressemblance); syno-

nyme d'ensiforme. - Appendice wiphoide ; prolongement cartilagineux qui termine en has le sternum.

XIPHOÏDIEN, adj., xiphoideus; qui a rapport au cartilage xiphoïde. - Ligament xiphoidien, qui s'étend du cartilage de la septième côte à l'appendice xiphoïde.

ΧΥLOBALSAMUM, s.m. (ξύλον, bois, βάλσαμον, baume ); nom officinal des petites branches de l'arbre qui produit le baume

de Judée. Xysros, Eugloc; charpie. | Charpie rapée.

## Y.

Y AWS. V. PIAN. YÈBLE, V. HIÈBLE.

YRUX. V. OEIL.

Yeux d'écrevisse, oculi cancrorum; nom improprement donné à deux petites concrétions blanches, de carbonate calcaire, qu'on trouve sous le corselet des écrevisses, à l'époque où elles vont changer de test.

YTTRIA, s. f.; oxyde d'yttrium pulvérulent, blanc, insipide, insoluble dans l'eau, la potasse et la soude.

YTTRIUM, s. m.; metal qui produit l'yttria par sa combinaison avec l'oxygène, mais qu'on n'a pas encore isolé.

LAIR, adj.; se dit d'un cheval dont la robe ne renferme aucun poil blanc. ZARATHAN, s. m.; induration des ma-

melles simulant le cancer de cet organe. ZEDOAIRE, s. f., kæmpferia rotunda; plante des Indes dont la racine, peu

usitée, est aromatique et excitante. ZEINE, s. f.; nom donné à la fécule de

ΖΕΙΟΤΥΡΙΕ, s. f., zelotypia (ζηλος, amour, τύπος, modèle); jalousie portée au point de causer un état maladif, une sorte de monomanie.

Zinc, s. m., zincum; métal solide, d'un blanc bleuâtre, lamellenx, ductile, peu dur, très-malléable, fusible, volatil, combustible, et brûlant avec une belle flamme blanche, légèrement bleuåtre, qu'on trouve dans la nature à l'état de sulfure et de carbonate.

Zircone, s. f.; oxyde de zirconium, pulvérulent, blanc, insipide et insoluble dans l'eau, qu'on trouve dans le jargon

de Ceylan. Zirconium, s. m.; métal qui produit

la zircone par son union avec l'oxygène, mais qu'on n'a pas encore isolé. ZOANTHROPIE, s. f., zoanthropia (ζώον,

animal, ανθοωπος, homme); monomanie dans laquelle le malade croit être change en animal.

Zona, s. m., zona (ζώνη, ceinture): phlegmasie partielle de la peau, qui n'occupe pour l'ordinaire qu'un côté de la poitrine ou de l'abdomen, et qui est accompagnée de pustules dont le caractère particulier est d'occasioner nne vive démangeaison que rien ne peut calmer. C'est une maladie peu grave, mais fort incommode, ordinairement accompagnée d'une légère gastrite.

Zone, s. f., zona; bande. | Espace du globe terrestre renfermé entre deux cercles parallèles à l'équateur.

Zone tendineuse; cercle blanchâtre qui se voit au pourtour de l'orifice auriculoventriculaire, du côté droit du cœur.

ZOOGRAPHIE, s. f., zoographia (ζώον, animal, γράφω, j'écris); description des animaux. ZOO-IATRIE, S. f., zooiatria (ζώον, ani-

mal, larouxò, medecine); medecine des animaux. Zoologie, s. f., zoologia (ζωσν, ani-

ZOOLOGISTE, s.m.; naturaliste qui s'oc-ZOOMAGNÉTISME, s. m., zoomagnetismus : magnétisme animal. Zoonique, adj., zoonicus; nom donné

mal, λόγος, discours); partie de l'his-

toire naturelle qui traite des animaux.

cupe spécialement des animaux.

par Berthollet à l'acide acétique obtenu par la distillation des matières animales, et qu'il regardait à tort comme nn acide particulier.

Zoonomie, s. f., zoonomia (ζῶον, animal, νόμος, loi); science des lois de la vie animale.

ZOONOMIQUE, adj., zoonomicus; qui a rapport à la zoonomie.

ZOOPHYTE, s. m., zoophytum (5000, animal, φύτον, plante); animal-plante. Zooromie, s. f., zootomia (ζῶον, animal, τέμνω, je coupe); anatomic des

animaux. ZOSTER, V. ZONA.

ZUMATE, s.f., zumas; sel formé par la combinaison de l'acide zumique avec une base salifiable.

Zumique, adj., zumicus (ζύμη, levain); nom d'un acide liquide, incristallisable, à peine coloré et très-aigre, qu'on rencontre dans les substances végétales qui ont passé à l'état acide.

Zygoma, s.m., zygoma, ζύγωμα; pommette.

Zygomaticus; qui a rapport à la pommette. - Apopleyse zygomatique du temporal. - Arcade zygomatique, produite par la réunion de l'apophyse précédente avec l'os jugal. Fosse zygomatique; espace compris entre le bord externe de l'apophyse ptérygoïde et la crête qui descend de la tubérosité malaire au bord alvéolaire supérieur.

Zygomatique (grand), adj. et s. m.; muscle (grand zygomato-labial, Ch.) pair, allongé, grêle et arrondi, qui s'étend de la face externe de l'os de la pommette à l'angle des lèvres.

Zygomatique (petit), adj. et s. m.; muscle (petit zygomato - labial, Ch.) pair, allongé et aplati, placé en dedans du précédent, mais dont l'existencen'est pas constante.

Zygomato-auriculaire, adj. et s. m., zygomato-auriculuris; nom donné par Chaussier au muscle auriculaire anté-

rieur.

Zygomato - concrinien, adj. et s. m., zygomato-conchinianus ; nom donné par Dumas au muscle auriculaire antérieur. Zygomato - LABIAL (grand), adj. et s. m.; nom donné par Chaussier au muscle

grand zygomatique.

Zygomato labial (petit), adj. et s. m.; nom donné par Chaussier au muscle petit zygomatique.

ZYGOMATO-MAXILLAIRE, adj. et s. m., zygomato - maxillaris; nom donné par

Chaussier au muscle masseter.

ZYMOLOGIE, s. f., zymologia (Zúun, le-

vain , λόγος , discours); traité de la fermentation.

Zymosimètre, s. m., zymosimetrum (Cúμωσις, fermentation, μετρέω, je mesure); instrument propre à faire apprécier le degré de fermentation d'une liqueur.

Zymotechnie, s. f., zymotechnia (ζύμη, ferment, τέγνη, art ); art d'exciter la fermentation.

ZYTHOGALE, s. m., zythogala (ζύθος, bière, γάλα, lait); mélange de bière et

FIN.